

## BIOGRAPHIE

UNIVERSELLE

# ES MUSICIENS

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE DE LA MUSIQUE

#### DEUXIÈME ÉDITION

STATEMENT REPONDED IT AGAINST IN 1918 IN WORTH

#### PAR F. L. FÉTIS

MANTER BY CHAPPALE BY BUILDING RELATIONS BY BUILDING BY CHAPTERS BY CHAPTERS ATTION BOXAG BY BUILDING BY BELLEVIAND. BY

#### TOME OUNTRIENE

NO TATES

#### PARIS

LIBRABRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES. FILS ET CO-DIPRIMEURS DE L'INSTITUT, REP JACOR, 56

1862



711

## BIOGRAPHIE

UNIVERSELLE

# DES MUSICIENS

TOME QUATRIÈME



TYPOGRAPHIE DE H. FIRMEN DIDOT. - MESNIL (ELBE).

## BIOGRAPHIE

UNIVERSELLE

# DES MUSICIENS

# BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE DE LA MUSIQUE

#### DEUXIÈME ÉDITION

ENTIFICEMENT REFUNDLE ET AUGMENTÉE DE PLUS DE MOITIE

#### PAR F. I. FÉTIS

WANTER BE CHAPPELD BU BOS DES BELGES DORECTEUR DU CONSERVATORES ROYAL DE MUNIQUE DE BEUVELLES. ETL.

TOME QUATRIÈME



LIDRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÊRES, FILS ET C"
IMPRIMERS DE L'INSTITUT, RUE JACOB, 36
1862

Tout droits réserves

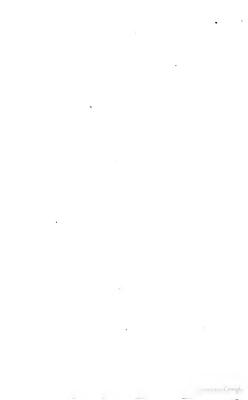

## BIOGRAPHIE

UNIVERSELLE

## DES MUSICIENS

G

GIBBONS (ROLAND OU ORLANDO), COMPOsiteur anglais qui a en de la célébrité dans sa patrie, naquit à Cambridge en 1585. A l'âge de vingt et un ans, il fut nommé organiste de la chapelle royale, et en 1022, il obtiot le grade de docteur en musique à l'université d'Oxford. Trois ans aprés, il mourut de la petite vérole à Canterbury, où il avait été envoyé pour assister aux solennités du mariage de Charles I'e avec Henriette de France. Il fut inhumé dans l'église cathédrale de cette ville. On counait de ce compositeur : Madrigals in five parts for voices and viols, Londres, 1612. Ces madrigaux sont bien éerits; mais la musique d'église de Gibbons est supérieure à ses autres compositions; on cite surtout ses antiennes comme des modèles de ce genre de musique. On les trouve répandues dans presque toutes les collections de musique sacrée publiées en Angieterre, et son Hosanna y est célèbre. Le docteur Crotch a publié dans ses Specimens le madrigal à cinq voix Silver Swan, de Gibhoos. Les lecons pour l'épinette, composées par cct artiste, et qui sc trouvent dans la collection intitulée : Parthenia, ainsi que les préludes et autres pièces d'orgue insérés par Smith dans sa Musica antiqua, prouvent qu'il était organiste distingué. Son portrait se trouve dans le quatrième volume de l'Histoire de la musique de Hawkins, p. 54.

GIBBONS (Énouxas), frère ainé du précédent, né à Cambridge, comme lui, était hachelière en musique à l'université de cette ville, et fut admis dans celle «l'Oxforil ao mois de juilte 1592. Appelé ensuite à Bristoi pour être organiste de l'église cathédrale, il réunit à ses fonctions celles de vialre, de soms-chaulre, et

BIOGR. DAIY. DES MUSICIESS. T. IV.

de directeur du chrour au même lieu. En 1804. Il entra à la chapelle royale. Son attachement à la cause de Charles I<sup>ru</sup> le comprenti datus as révieiliesse. Il avaid donné au roi une somme de mille litres sterling; est acte de désoument le fit hannir de l'Angeleter avec ses fisi, par Comwell, quoiqu'il fût alors âge de plus de quatre-vingle ans. Plusieure compositions d'Édouard Gibbons existent dans la hibliothèque de l'écode de musique à Orthopa de l'écode de l'écome de l'écode de l'écode de l'écode de l'écome de l'écode de l'éco

GIBBONN (Exus), frère puine d'Oriando, et à Cambridge, vers la fiu du scidime siècle, a été nommé par Wood l'admiroble organitie de Salisbury. Abbuerusement il ne reste rien des pièces d'orgue de cet artiste; et deux marigans, l'un à cinq vois, l'aure à sirs, sont les seules compositions qu'on connaisse de lui, la sont dans la collection qui a pour titre: le Triumphe d'Oriana (the Triumph of Oriana).

GIBBONS (CHRISTOPHE), fils d'Orlando, étudia la musique des ses premières anoces chez son oncie Ellis Gibbons, organiste à Salisbury. Admis dans le chœur de la chapelle de Charles Irr, il eut, après la restauration, les places d'organiste de Charics II et de l'abbave de Westminster. Le roi, qui aimait Gibbons à cause du dévouement que sa famille avait montré à la royanté dans des circonstances pénibles, le recommanda à l'université d'Oxford, pour qu'on lui cooférat le grade de docteur en musique; Il l'obtint au mois de juillet 1664, et mourut le 20 octobre 1676, dans la paroisse de Sainte-Margnerite, au quartier de Westminster. On ne connaît de cet artiste, dont le talent paraît avoir été médiocre, que quelques antiennes, particulièrement : Help me, o Lord ;

Lord, I am not high minded, of Teach me, o Lord. On eroit qu'il fut un des auteurs du recueil qui a pour titre: Cantica sacra, con taining hymns and anthems, for 2 voices to the organ, Londers, 1674, lord. Gibbons et ce même organiste de Westminster qui eut pour souffleur d'orgue l'illustre Froberger, et qui le traits si mai (Foyer Froberger, et qui le traits si mai (Foyer Froberger, et qui le traits si mai (Foyer Froberger).

GIBEL (Ornos), en latin Gibelius, compositeur et théoricien distingué, naquit en 1612, à Borg, dans l'île de Femern, dans la Baltique, près des côtes du Holstein, où son père était ecelésiastique. Ayaut été forcé de quitter son pays natal, à cause de la peste qui le ravageait. Il se retira à Brunswick, ou il trouva auprès de quelques parents les secours qui lui étaient nécessaires, tant pour son entretien que pour la continuation de ses études. Heureusement pour lui, le savant cantor Henri Grimm se trouvait aussi à Brunswick, où il s'était retiré après la destruction de Magdebourg, en 1651. Il profita si bien des lustructions de cet habile maltre, dans la théorie et la pratique de l'art musical, qu'il put être nommé cantor de ville à Schauenbourg, avant même que ses études fussent terminées. Il prit possession de cet emploi, en 1654, à l'âge de vingt-deux ans; mais il ne le garda que huit années. En 1642, il se rendit à Minden, où il fot d'abord sous-corecteur, et eusuite cantor et directeur de l'école après la mort de Scheffer. Enfin, après quarante ans d'exercice de ses fonctions, il mourut en 1682, à l'âge de soixante et dix ans. Les ouvrages imprimés de Gibel sont: 1º Seminarium modulatorix vocalis, das ist ein Pflantz-Garten der Singkunst, Zette, 1645, in-4°. La deuxième édition a été publiée à Bréme, Kæhler, 1657, in-8°. C'est une méthode de chant, où l'on trouve les exercices de vocalisation qu'on a reproduits jusqu'aujourd'hui dans les livres de cette espèce : elle contient aussi un grand nombre de pièces à deux, trois et quatre voix, soit des compositeurs allemands du temps de Gibel, soit de lui-même. 2º Kurtser jedoch gründlicher Berieht von den Vocibus musicalibus, da+ rinnen gehandelt wird von den musikalischen Sullabisation oder von der Solmisation etc. (Avertissement court mais essentiel sur les voix, où l'on traite de la syllabisation et de la solmisation, etc.), Bréme, 1659, in-8°. Ce livre, où les avantages et les défauts des systèmes de solmisation par les hexacordes et par sept syllabes sont exposés avec elarté, est le meilleur livre qu'on ait pour l'histoire des disputes élevées à ce sujet, bien que renfermé dans

quatre-vingl-quinze pages in-8° seulement. 3. Introductio musica theories diductica in qua pracipua ejus principia cum primis vero mathematica, etc. Pars generalis, Breme, 1000, in-4°. Gibel promettait, dans l'introduction de ect ouvrage, une denxième partie, qui n'a pas paru. Printz dit que la simation peu fortunée de Gibel ne lui permit pas de faire Imprimer la suite de son ouvrage (voyez Histor, Beschreibung der Singkunst. c. XII. p. 145). Il seralt cependant possible que le livre dont le titre suit fût précisément cette deuxième partie, 4º Propositiones mathematico-musica, das ist musikalische Aufgaben aus der Matheri demonstrirt, Minden. 1666. in-4. 5. Geistliche Harmonien von 1 bis 5 Stimmen, Theils ohne, Theils mit Instrumenten (Harmonie spirituelle depnis une jusqu'à einq volx, partie sans instruments, et partie accompagnée), Hambourg, 1671, in-4°. GIBELLI (LAURENT), maltre de ebapelle de l'église Saint-Bartholomé à Bologne, fut, diton, un des derniers élèves du P. Martini; cependant son nom ne figure pas dans la liste des écoliers de ee savant maltre donnée par le P. Della Valle, dans ses Memorie storiche dei P. M. Giambattista Martini (p. 9et 10, n.a). Quol qu'il en soit, Burney, qui connut Gibelli à Bologne, dit que c'était un savant homme, mais dépourre de génie mélodique. Gibelli avait été agrégé à l'Académie des philharmnniques de Bologne, en 1743; il en fut prince en 1753. Après avoir été maltre de chapelle des chanoines de Saint-Sauveur et de Saint-Barthulomé, il occupa la même position à l'église des Théatins, et obtint la place de maltre de la congrégation de l'oratoire de Saint-Philippe, Ses ouvrages sont conservés en manuscrit dans l'église dont il était le maître de chapelle. Un Magnificat de sa composition a été exécuté avec succès dans plusieurs églises de Bologne. Rellstab, de Berlin, possédait un Kyrie et un Gloria en partition, de ce maltre. Gibelli est mort à Bologne, en 1811, dans un âge avancé. Un littérateur, nommé Pancaldi (C.), a fait im-

titta e cantore, Bologne, 1850, in-8\*.
GIBELIN on GHIBELLIN (Eusic),
né à Osimo, dans la Marche d'Ancône, vers
1520, fot maltre de chapelle de l'église de la
confrérie da Saint-Sacrement, à Ancône, ôi il
se trourait encore en 1881. On a imprimé de
sa composition: 1\* Mottetta super plano
cantu cum quinque vocibus et in fettis solemnibus decontanda, Venculis, apud liero-

primer une notice sur ce compositeur, sous ce

titre : Vita di D. Gibelli, celebre contrappun-

wymum Scotom, 1546, 11-4. Pignore si c'esti te même ourzage qui a été reproduit are un nouveau frontispice sous es litre: Motettorum cum quirque cochus liber primus, Venetiti, apod. Hierosymum Scotum, 1548, 1-4-6 ohi. 2º Madriguit a fra vect, in Venetiti, app. Aut. Gardane, 1525, 11-4-6 ohi. 3º Introttum Aut. Gardane, 1525, 11-6-4 ohi. 3º Introttum que toccum, Roma, 1556, 11-6-6. "Il primolibro det Madriguit a étique vect, in Venetia, app. Augles Gardane, 1581, 11-6-8.

GIBELINI (Jźaóne), compositeur du dixseptlème sièle, n'est conuu que par deux collections de psaumes initinlées: Salmi di Vespro a due et tre voci, Venise, 1624, et Salmi spezzati a due e tre voci, Venise, 1020.

GIBELLINI (Nicolus), moine augustine compositeor du dix-septième sièle, né à Noriet, dans les États du pape, fut maître de chapelle à l'église Saint-Étienne de Venise, et publia dans cette viilé: Motetti a più voci concertati, 1035. in-4.

GIBERT (PAUL-Cásan), fils d'un officier de la maison du roi, naquit à Versailles, en 1717, et fut envoyé dans sa jeunesse en Italie, où il étudia la musique sous divers maitres habijes. Lalande dit (Voyage en Italie, t. VII, p. 193) que Gibert vécut pendant plusieurs années à Naples, qu'il y prit des lecons des meilleurs maltret des conservatoires, et qu'il y était employé à faire des engagements de hons chanteurs pour la chapeile du roi. Ce fut lui qui envoya à Paris les castrats dont plusieurs chantaient encore à Versailles les parties de contralto, an moment de la révolution de 1780. particulièrement Aibanèse (voyez ce nom). De retour en France. Il se livra à l'enseignement. et éerivit pour ses élèves un ouvrage qui fut gravé à Paris, sons le titre de : Solféges ou leçons de musique, sur toutes les elefs et dans tous les tons, modes et genres, avec accompagnement d'une basse chiffrée, très-utile aux personnes qui veulent apprendre l'accompagnement du claveein, et qui désirent acquérir l'usage de s'accompagner elles-mêmes, avec un précis des règles de la musique, Paris, 1785, in-4º. Il a composé la musique de queiques divertissements on opéras pour la Comédie-Italienne. Les pius connus sonl ceux dont les noms suivent : la Sibulle, 21 octobre 1738; le Carnaval d'été, 11 2001 1759; la Fortune au village, 8 octobre 1760 ; les airs de Soliman ou les trois Sultanes, en 1761; Apelle et Campaspe, 21 avril 1763. Il a écrit aussi. pour l'Opéra, Deucalion et Pyrrha, par les de Watelet. Gibert est mort à Paris, en 1787.

GIBOLN (GIERCY), né à Montargis, fut organiste à Orieans, dans les premières années du dix-sepième siècle. Il jouait de la harpe avec une habitiel extraordinaire pour le temps où it vêcul. On connait de sa composition: Chansons de printemps avec les ayrs nouveaux et la basse, Paris, Baliard, 1022, in-4-obl.

GIBSON (Ennonn), évêque de Londres, né en 1669, à Knip, dans le Westmoreland, reçut sa première instruction dans une école de ce comté, et fut ensuite admis à l'université d'Oxfort, où il se livra particulièrement à l'étude des langues du Nord, et à celle des antiquités de son pays. C'était un homme vertueux et savaot. Il mourut à Londres, le 6 septembre 1748, à l'âge de 70 ans. Il a donné une édition de la Cantilena rustica, de Jacques V, roi d'Écosse (Oxford, 1691, in-4°), avec des notes savantes et eurieuses, qui ne sont pas sans intérét pour l'histoire de ja musique. Il a écrit aussi un petit traité du chant des églises anglicapes, sous ee titre : Method, or course of singing in Church. Cet écrit se trouve dans l'Appendix du livre de Gibson intitulé : Direction to the clergy of the Diocese of London, Londres, 1727, in-4°.

GIDE (Casimin), fils d'un libraire de Paris. et d'une dame qui a eu de la réputation pour la beauté de sa voix, et qui était de la chapelle du roi, est né à Paris je 4 juillet 1804. Destiné à la profession de son père, il n'avait appris ia musique que pour cultiver eet art eo amaleur; cependant après avoir fait quelques études au Conservatoire de Paris, où il avait été admis. le 13 mars 1817, comme élève de Bonrien pour l'harmonie, il se sentit entraîné par on goùt passionné pour la compositiou, et satisfit son penchant en écrivant des morecaux de toute espèce pour des vaudevilles et des drames. C'est ainsi qu'il composa la musique du drame de M. Duport, représenté, en 1828, au théâtre des Nouveautés, sous le titre : les Trois Marie. Le 17 octobre 1830, ii fit représenter à l'Opéra-Comique un petit opéra en un acte intitulé : le Roi de Sicile. Cet ouvrage n'eut point de suceès. M. Gide fut plus heureux dans la Tentation, grand hallet en cinq actes, avec des chænrs, qu'il avait composé en collaboration avec M. Halévy, et qui fut représenté à l'Opéra ie 20 juin 1852. Il a mis dans eet ouvrage des airs de danse fort joils, particulièrement un galop qui a eu beaucoup de vogue. Il composa ensuite la musique de l'Angelus, opéra-comique en un acte, qui a été joué le 7 juillet 1854, En 1847, on représenta à l'Opéra de Paris Ozaï,

ballet en 5 actes dont il avaitécrit la musique. Bepuis cette époque, M. Gide a succédé à son pére dans la librairie, et semble ne plus vouloir écrire pour le théâtre.

GIESE (Tufornice-Cunéries), né an mois de novembre 1721, à Crossen dans la Basse-Sitésie, fut pasteur luthérien à Kesselsdorf, puis sous-diacre en 1755, et enfin archidiacre de la cathédrale de Gorlitz, en 1760. 11 mourut en cette ville, le 28 décembre 1788. Cet ecelésiastique est auteur de plusieurs savants ouvrages. On lui a attribué la description historique do l'orgue de l'église Saint-Plerre et Saint-Paul de Greelitz (Historische Nachricht von den Orgeln der Petri und Pauli Kirche in Garlitz, Gerlitz, 1766, In-49; mais Gerber, qui s'est procuré ce petit ouvrage, a reconnu que son auteur est Chrétien-Baniel Bruckner (voy. ce nom). Il est singulier que Llebtentbal n'ait pas remarqué ce fait dans le Lexique de Gerber, et qu'il ait placé l'ouvrage dont il s'agit sous le nom de Giese, dans sa Bibliogra-

phie de la mutique.

GLESSE (Canach), amateur de mosique à
Wittenberg, vera la fin de dix-huitime siècle,
a publié nor commende de a composition institutie : l'Arobaldi und Breschen, avec accompagement de plano. Derede, Bulscher, 1700.
Cotte production ayant été critiquée dans il
Capital, Cleise autique de dans de l'arobaldi de l'arobaldi de l'arobaldi de critique dans un etitre qui se trouve à l'Aribaldi
(Arpisel, Gleisea talupa) le réducter de cette
critique dans une lettre qui se trouve à l'Aribaldi
(Innabilati de crite garette, 1, 1, p. 101).

GIESSENDORFER (...). On trouve sous ce nom, dans le catalogue de Traeg de Vienne (1799), l'indication d'un concerto pour le clavecin avec accompagnement de deux violons, alto et basse, et de préindes d'orgue. Ces deux ouvrages étaient en manuscril.

GIGLI (Itus), musicien, né à Imola, vers le milien du seizième siècle, a publié une col·lection de morceaux à cinq voix de vingt-sept différents auteurs et de lui-même, sur ces pa-roles: .drdo, sé, ma non l'amo, cet. Ce recentia a pour titre : Sdegnost arduri : musica di ditersi autori sopra un istesso sogetto di parole a 9 soci. Munich, 1955, in 4-7.

GIGLI (THORAS), compositeur de madriganz, naquit en Sicile dans la seconde moitié du seiziémo siècle. On trouve plusieurs morceaux de sa composition dans le recueil intitulé: Infét lumi, Palerme, 1605.

GIGLI (Jean-Beptiste), dit il Tedeschino, compositeur au service du grand-duc de Toscane, vers la fin du dia-septième siècle, a publié à Bologne, en 1690, un ouvrage intitulé: Sonate da chiesa e da camera a tre stromenti, col basso continuo per l'organo, in-fol.

GIGAULT (Nonau), organiste Salamarita, de Salam-Noula des Champs et de l'Ajlise de Salam-Espeit, à Paris, anquit à Guys, en Bris, er 1985. Il est poer matter Titubaux, organiste à Paris, Giguitt est un de salam-Espeit, à l'espeit, est pour le de des des des l'espeits de l'espeit de des des l'espeits de l'espeit de des des l'espeits de l'espeit de l'esp

GIL (...), moise portugais, né à Lisbonne, vers la fin de scitifica etéche, qui pour maltre vers la fin de scitifica etéche, qui pour maltre de musique le compositeur Duarte Lobo, et foi maltre de chapetie dans une convente de Franciscains, à Guarda. Il mourst dans ce monastère, en 1600. Les compositions de ce maltre sont revitées en manuscrit. Parmi ces ouvrages Machado cité (Brithell. Luttif., t. 11, p. 350) ecus-ci : 1º fluit messes pour tous les tons à plusieurs vois. 2º Faumes de tous les tons.
5º Faumes et complies à six vois. 4º Motets à quatre voit.

GIL (FRANÇOIS D'ASSIST), compositeur et professent d'harmonie au Conservatoire royal de musique de Madrid, est né à Cadix, en 1829. Boué d'une heureuse organisation pour la musique. Il n'avait trouvé dans sa ville natale que des ressources insuffisantes pour son instruction, lorsque le Traité d'harmonie de l'auteur de cette notice lui tomba entre les mains, et dissipa tout à coup l'obscurité qui lui avait paru être inséparable de cette science. La prédilection que lul avait Inspirée ce tivre lui persuada d'en faire uno traduction en langue espagnole, qu'il publia sous ce titre : Tratado completo de la teoria y practica de la Armonia, Madrid, M. Salazar, 1850, un volume gr. in-4°. Dans la même année, Il fit le long trajet de Cadix à Bruxelles pour venir demander à l'auteur de cet ouvrage de l'admettre au nombre de ses éiéves pour la composition. Il fit sous sa direction on cours complet de contrepoint, et ses progrès furent si rapides, qu'an printemps de 1852, il put écrire une fugue à huit voix réclies, avec tous les développements de la science, ouvrage très-remarqualile, et, dans l'été de la même année, il obtint au concours le premier prix de composition. De retour en Espagne, au commencement de 1858,

M. Gil a été nommé, par la reine Isabelle, professeur d'harmonie an Conservatoire de Madrid. Une lutte s'établit alors entre lui et Carnicer (voyez ce nom) sur la science de l'barmonie; mais la vicille routine de ce maître ne put tenir contre la clarté des démonstrations failes par Gil. Celui-cl, demeuré vainqueur, a fait pour ses élèves un résumé de cetto doctrine qu'il a publié sous ce titre ; Tratado elemental trorico-practico de Armonia, dedicado à M. F .- J. Fétis, etc., Madrid, Casimiro Martin, 1856, un volume gr. In-8° de quatre-ringt-buit pages, M. Gil a fourni un grand nombre d'articles à la Gaceta musical de Madrid, publiée, en 1855 et 1856. par M. Hilarion Eslava (voyez ce nom), li a aussi composé plusieurs opéras pour le Théâtre-Espagnol de Madrid.

GILBERT (kursows), et à Paris, te 2ft. veir 1805, 10 daiss au Generatoire de cette ville, il o betabre 1822, comme feire et l'use, ville cette bette, post l'externe l'active de l'externe l'externe

GHES (Navasura), organiste da noi Adaptierec Charles I'n, anquid Newcester, en 1588, En 1585, il était bacheliere mussique, can 1588, En 1585, il était bacheliere mussique, cognaine et elirecture de la musique de la chapetie Saint-Georges, a Windows, Après la mort de Guillaume Hamul (1597), en le charges de l'éducation des enfants de charges de dreganiste de ceste chapetie. Sa 1618, rapuble de devier de la chapetie de ceste chapetie. Sa 1618, rapuble de devier que pour Vigilies; tes compositions sont restées en manuereit.

GILLES (Ital), nd à Travacon, en 1600, it ses premières études musicles à Air, en Provence, sous la direction d'un maître de chapelle nommé Poieren. Il foit condiséple de Campra. Aprèt la mort de son maître, ciffic in succéde, mais il quist bantoit sa place pour celle de maître de chapelle à Agda. The contract de con

elle venait d'être donnée à un musicien italien nommé Farinelli. Il y eut entre cos deux artistes un combat de générosité, à la suite duquel Gilles fut obligé de se rendre à Toulouse el de. permuter avec Farinelli; ce changement de situation eut lien en 1697. Bien qu'âgé seulement de vingt-huit ans, Gilles avait déià composé plusieurs messes et d'autres ouvrages pour l'égliso; malbeureusement, il mourut jeune, en 1705, et ne put multiplier ses productions. Au nombre de ses mellienrs onvrages, on place une Messe des morts, qu'il avait écrite pour deux consciilers au Parlement de Toulouse qui avalent cessé do vivre à pen près dans le même temps. Les béritiers de ces magistrats voulurent ensuite disenter le prix de l'ouvrage, mais le compositeur rejeta leurs offres, et déciara que la mosse ne servirait que pour lui. En effet, il monrut peu de temps après. La messe des morts composée par Gilles se trouve en manuscrit à la Bibliothèque Impérialo de Paris. Elle a été exécutée dans l'église de l'Oratoire de Paris, ponr le service funèbre de Rameau. Un Diligante, un Benedictus et cinq autres motets du même auteur sont aussi en manuscrit dans la méme Bibliothèque.

GILLES (HENRI-NOZL), né à Paris, en 1779, entra au Conservatoire do musique en 1796, dans la classe de bauthois de Sallentin. L'année suivante, il obtint le deuxième prix de cet instrument au concours ; le premier prix lui fut décerné en 1798. Un son agréable, un style élégant et doux, telles étaient les qualités de son talent. Entré à l'orchestre du théâtre Feydeau, en 1799, il y resta comme second hautbois les deux premières années, devint premier en 1801, et quitta cet orchestre, en 1803, pour entrer à celui de l'Opéra-Italien, où il demeura jusqu'en 1814, Dans cet intervalle, il joua plusieurs fois et tonjours avec succès, des solos dans les concerts de la semaine sainte, qu'on donnait à ce théâtre. A l'époque de la restauration (1814), l'attachement de Gilles pour Napoléon le décida à s'éloigner de la France: il se rendil d'abord à New-York, puls s'établit à Philadelphie. Cet artiste a publié : 1º Air varié pour hautbois, violon, viole et basse; Paris, mådame Duban, 2º Petits airs et thème varié pour la guitare, 3º Trois romances, avec accompagnement de guitare; Paris, Hanry. 4º Six, idem, Paris, Hanry.

GILLIER (JEAN-CLAUDE), violon de la Comédie-Française, né à Paris, en 1667, est mort en cette ville, en 1757, à l'âge de soixante et dix ans. 11 a cerit la musique primitive des petites comédies et des divertissements de Regnard et de Bancourt.

GHLSON (Copx.), professeur de masique à Edimbourg, né en Écosse, vers 1715, a publié un traité du chant initulé : Lessons on the Pratica of singing, Édimbourg, 1759, io-42.

GIMENO (Joacain), né à Santo-Domingo

de la Calzada, le 21 oovembre 1817, entra dans la Compagnie de Jésus à Madrid, le 28 avril 1854. Des son enfance, il avait appris la musique : cet art continua d'étre cultivé par lul, après son entrée chex les Jésuites. Après les événements qui amenèrent en Espagne la suppression des ordres religieux, le P. Gimeoo se retira en Belgique, et s'y occupa de l'édueation de la jennesse au collége de Saint-Michel, à Bruxelles. Attaqué d'uoe maladie de langueur, il est mort à Nivelles (Brahant), le 29 novembre 1849. On a imprimé de sa composition : 1º Cantate à quatre voix avec accompagnement de grand orchestre, composée pour uoe distribution de prix au collége de Saint-Michel, Bruxelles (s. d.), lithographie de Persenaire. 2º Tota pulchra, solo concertant pour hasse-taille et violoocelle, avec accompagnement de deux violons, alto et basse, ibid. 5º O salutaris hostia, trio pour ténor, baryton et hasse, avec accompagnement de denx violons, alto, violoncelle et cornets concertants, ibid. 4º Ave Maria, duo pour deux soprani, avec accompagnement d'harmonium on de piano, ou d'orchestre, ibid. 5º Colleccion de canticos al sagrado corazon de Jesus u Maria santisima con varias letrillas, musica escogida por, cic. Bruxelles, Labauxe et Persenaire. Le P. Gimeno a laisse en manuscrit plusieurs autres compositioos.

GIN (Prizza Lorsa-Carcon), anche majorteri, autuer d'une marolle tradestion de l'Illada, anquit à Paris en 1720, et moure l'Argué et al. can écolore litterature a publié une brachure lottude: » De l'Informablié une brachure lottude: » De l'Informacia l'internation d'une des la localité accadentage des course publique de la localité accadentage des course publique de la localité accadentage des course publique de la localité accadentage des l'appendents de la littérature cet la fruit des progrès de la musique; thèse non moiste réciséele pares a separe que par l'excitation et de l'informatique que la décadence de la littérature cet la fruit des progrès de la musique; thèse non moiste réciséele pares a separe que par l'excitation et

GINESTET (Paosran DE), compositeur, fils d'un magistrat, est né à Aix, en Provence, vers 1796. Après avoir fait longtemps de la

musique la principale occupation de sa vie, il entra dans les gardes du corps de Louis XVIII. Il oc quitta ce service que pour passer comme officier dans un régiment; mais après la révolution de inillet 1850. Il donna sa démission. pour ne pas manquer au serment de fidélité qu'il avait fait à la famille royale de la branche alnée. Attaché au parti de l'opposition légitimiste, il prit part alors à la rédaction de l'Avenir, journal de cette opposition, et y fit ies articles du feuilleton sur l'Opéra, le Théâtre Italien, l'Opéra-Comique et les concerts. Les premières productions de M. de Ginestet consistent en duos et nocturnes pour piano et violon, ou piano et violoccelle. Plus tard il a donné à l'Opéra-Comique : 1º L'Orphelin et le Brigadier, opéra en 2 actes, représenté le 13 septembre 1827; cet ouvrage ne réussit pas. 2º A l'Opéra : François Ier à Chambord, opéra en 2 actes, représenté le 15 mars 1850, 5º A l'Opéra-Comique : Le Mort fiance . en un acte, le 10 janvier 1855.

GINESTET (E. DE), frère du précédent, amateur distingué sur le violoncelle, a publié des nocturnes concertaints pont piano et violonceile, un due pour les mêmes instruments, et des airs variés pour violoncelle, Paris, A Petit.

GINGUENÉ (Pienne-Louis), littérateur, né à Rennes le 25 avril 1748, se rendit à Paris, après avoir terminé ses études avec suceès. Quelques poésies, assex froidement accueillies, marquèrent ses premiers pas daos la carrière littéraire. Il comprit hientôt que la nature ne l'avait pas fait poète. Boué de plus de talent pour la critique, ce fut par les journaux qu'il commença sa réputation. Ses lettres sur les Confessions de J .- J. Rousseau le firent connaître avantageusement. Assex bon musicien et amateur passionné de musique Italieone. Il prit avec chaleur la défense de cette musique et de Piccioni contre les attaques des Gluckistes; ses liaisons avec l'auteur de Didon et de Roland lui procurèrent alors les matérianx dont il s'est servi pius tard pour la notice qu'il a publiée sur la vie et sur les ouvrages de cet artiste eélèbre. La littérature italienne et la littérature de la musique devinrent dès lors les objets des travaux constants de Gingueoé; c'est par ces mêmes travaux qu'il a transmis d'une manière solide son nom à la postérité. Tout le monde connaît son Histoire littéraire d'Italie, qu'il n'eut pas le temps d'achever, et qui fut continuée par M. Salfi. Monument de savoir, do goût et de saine critique, ce livro sera toujours e-nsidéré comme une des meilleures productions de potre temps. Incarcéré pendant le régne des furenrs révolutionnaires, Ginguené eut à craindre un moment pour sa vie; mais l'événement qui vint changer le système du gouvernement au 9 thermidor, le rendit aux lettres et à la liberté. Tonr à tour appeté à la direction de l'instruction publique, près du ministère de l'intérieur, nommé memhre de l'Institut de France, dans la classe de littérature ancienne, amhassadenr auprès du roi de Sardaigne, et membre du Tribunat, il sc montra digne de ces distinctions par ses talents et par sa probité. Quoique recherché dans le monde par l'agrément de son esprit et la variété de ses connaissances, il y allait peu, et dans ses dernières années il ne sortait presque plus de chez lui, consacrant toutes les heures au travail ou à sa famille. Les proscriptions dont quelques-uns de-ses amis avaient été frappés en 1815 t'affligèrent; sa santé s'altéra, ct il mourut le 16 novembre 1816, à l'âge de soixante-huit ans. Sa riche hibliothèque, dont le catalogue a été publié en 1817, renfermait une nombreuse collection de livres relatifs à l'histoire et à la littérature de la musique. Garat, de l'Académie française, a publié une Notice sur la vie st les ouvrages de P .- L. Ginquene, Paris, 1817, in-8°.

Les ouvrages où Ginguené a tralté de la mnsique sont : 1º Lettres et articles sur la musique, insérés dans les journaux sous le nom de Mélophile, pendant nos dernières querelles musicales, en 1780, 1781, 1782 et 1783, Paris, 1785, in-8°, 2º Dictionnaire de musique de l'Encyclopidis methodique, Paris, 1791-1848, deux volumes in-4°. Co dictionnaire fut commencé par Ginguené et Framery. L'abbé Feyton avait fourni quelques articles de théorie d'après un nouveau système. Le plan était mauvais, car on avait conservé pour la base de l'ouvrage les articles du dictionnaire de musique de J .- J. Rousseau, qui sont souvent attaqués dans les additions de l'abbé Feytou ou de Framery. Ginguené s'était chargé des articles historiques; ce sont les meilleurs du livre; il est vrai que la plupart sont traduits de l'Histoire de la musique de Burney. La premiére partie du premier volume avait parn en 1791; les troubles de la révolution interrompirent le travall, et Ginguené resta étranger au reste de la publication. 3º Notice sur la vie et les ouvrages de Piccinni, Paris, veuye Panc-Louke, 1800, In-8º de xi et 144 pages. Cette notice, hien écrite, a de l'intérêt; mais Ginguené y laisse aperesvoir de la partiatité en f> veur de Piccinni contre Gluck. 4º Rapport fait

à la classe des beaux-arts de l'Institut de France par M. Ginguené, au nom de la commission, dans la siance du samedi 21'octobre 1815, sur une nouvelle exposition de la sémilographie, ou notation musicale des Grees, par M. Parne, Paris, 1815, douze pages in-4º. 5º Histoire littirairs d'Italis, continuce par Salfi, Paris, 1811-1855, quatorze volumes in-8°. On trouve dans cet ouvrage des renseignements utiles et curieux sur l'étude de la musique an onzième siècle et sur Gui d'Arezzo (t. 17, p. 154 et suiv.), sur les trouhadours provençaux (t. 145, p. 241-554), sur quelques musiciens célébres de l'Italie, aux quatorzième et quinziéme siècles, tels que François Landino (t. II et III en divers endroits), et sur le drame en musique (t. VI, p. 450-486). Salfi a ajouté dans le dixiéme volume du même ouvrage un long morceau (p. 405-424) à ce que Ginguené avait écrit sur la musique. Ce passive est relatif aux musiciens et aux théoriciens de muslque qui ont vécu en Italie dans le scizième siècle : il fourmille d'erreurs.

GINI (JEAN-ANTOINE), maître de chapelle du roi de Sardaigne, à Turlo, vers 1728, a écrit la musique de deux opéras, Mitridats et Tamerlano, qui ont été représentés dans cette vitte.

GINZLER (Sixon), luthiste alternand, vecut à Venise, dans la première moitié du seizième siècle. On a de lui nn livre de pièces de luth, en tahbature, sous ce titre: Intabolatura de Lauco de ricercari, moistif, madriguli si canson francese. Libro primo, in Venetia, Ant. Gardane, 1547, in-4-ohl.

GIOBERTI (VINCENT), prêtre piémontais, né à Turin, le 5 avril 1801, fit ses études à l'Université de cette ville. Après avoir recu le grade de docteur en théologie, il fut appelé en 1825 à professer cette science dans la même université. Impliqué dans une conspiration républicaine, en 1855, il fut arrêté et exilé sans jugement. Aprés avoir passé une année à Paris, il se rendit à Bruxelles, où il demeura jusqu'en 1845, dans la position de professeur à l'Institution Gaggia. Ce fut là qu'il écrivit tous ses livres de philosophie, ouvrages remarquahics par l'élévation des idées autant que par la beauté du style, mais dont la plupart sont étrangers à l'objet de ce dictionnaire. Il n'est cité ici que pour le traité del Bello, qui a été traduit en français par M. Bertinatti, sous co titre : Essai sur la beau, ou sliments de philosophie sth. riques, Bruxelles, Meline, Cans et C', 184o, un votume in 8º. Gioberti y traite dn beau dans la musique, et établit d'une manière admirable que la conception du beau dans cet art est complétement lécale et procède d'une révélation divine. Globerti est mort à Paris, le 25 octobre 1851.

GEUJA (Garras), chef d'ordesire su hikire de Turis, e 1859, et composition de muisque de balleti, a eu de la réputation en muisque de balleti, a eu de la réputation en Linie pour ce gance d'euvrages. En 1861, il à représentés avoit à Nillas et dans d'unteres little : 1º Carte en Egitto, en trois etc. 2º La Neura di Figura. D'ombiérres, 2º La Neura di Figura. D'ombiérres la Pereini, à Pierce et, et perivit le baltet de Nilles, qui fait escoule; post à Milla, petta de la melles aunté, à Nilla, petta d'Allai, petta de la melles aunté, à Nilla, petta d'autre d'avec de la melles aunté, à Nilla, petta de 1868.

GIORDANI (Jacques), compositeur, s'est fait connaître vers le milieu de dix-septième siècle par un ouvrage loituidé: Musica per la Passione di Giesà Cristo e tre, con strometti. Cet ouvrage se trouve en manuscrit dans la bibliothèque de N. l'abbé Sautinl, à Rome.

GIORDANI (ie P. Donnsque-Arrossy). Traccicain du courent de Roca Sinhalda, dans les Etats romains, fat d'abord maltre de chapelle des calhedrates de Naral et de Riet, et occups en deraite lleu une position semtiable à l'égite des XII Apters, Rome. On table à l'égite des XII Apters, Rome. On contine tutti gli offertori della prima domenica della SS. Trinità all'ultima dopo Penteroste, Rome, 1724.

GIORDANI (Joseph), surnommé il Giordanello, et dont le nom de famille était Carmine, naquit à Naples, en 1753, et fut admis fort jeune au Conservatoire de Loreto, où il devint le condisciple de Cimarosa et de Zingarelli. Également distingué comme claveciniste, comme violoniste et comme compositeur, il n'était àgé que de dix-buit ans lorsqu'il écrivit, pour le théâtre de Pise, son premier opéra intitulé : l'Astuto in imbroglio. La famille de Giordan), composée de son père, de deux frères et de trois sœurs, formait une tronpe chantante qui jouait des farces et des opéras bouffes dans un des petits théâtres de Naples. Tonte cette famille partit pour Loudres, vers 1762, pendant que Glordanello étudiait an Conservatoire de Naples, et obtint des suceès d'enthousiasme au théâtre de Hay-Market,

cantatrices agréables, les sœurs de Giordani étaient obligées de répéter chaque soir plusieurs airs de leurs rôles et attiraient la foule. Lorsque Giordani fut sorti du Conservatoire de Loreto et eut donné son premier opéra, son père l'appela à Londres; il s'y rendit, et son premier onvrage dramatique fut une sorte de pasticcio Intitulé : Artoserse, dont il avait écrit une grande partle, et qui servit aux déhuts de Millico, en 1779. Il y avait dans cet opéra un air (Infelice, ah ! dove io rado) qui obtint alors un succès de vogue. L'Antigono, opéra sérieox écrit entiérement par Giordani, succéda à cet ouvrage. Les lecons de chant, de clavecin, et la publication de plosieurs compositions de musique vocale et instrumentale occupèrent cet artiste pendant les années snivantes, et l'on ne connaît de lui que l'opéra bouffe il Baccio, qui ait été représenté à Londres, depuis 1774 jusqu'en 1779. De retour en Italie au printemps de 1782, il écrivit, pour le théatre de Mantoue, il Ritorno d'Ulisse, qui fut représenté le 26 décembre de la même année. Cet onvrage fut suivi de Acomato, opéra sérieux, à Pise, 1783. Dans les années solvantes Il écrivit : Erifile, à Bergame, 1783; Epponina, à Novare, 1785; Elpinice, à Bologne, 1784; Tito Manlio, à Génes, 1784; Pizzaro nell' Indie, à Florence, 1784; la Morte d'Abele, oratorio, à Jesi, 1785; Osmane, à Bergame, 1785; la l'estale, à Modéne, 1786; Ifigenia in Aulide, Rome, 1786; l'Impeano, oesia chi la fà l'aspetta, à Rome, 1786; Ferdinando nel Messico, Rome, 1786; I Ripieghi fortungti, interméde, à Rome, 1787; Alciade e Telesia, à Rome, 1787; Caio Ostilio, à Facuza, 1788; Ariarate, à Torin, 1788; la Distruzzione di Gerusalemme, à Naples, 1788; il Corrico, daos la méme ville, 1788; la Disfatta di Dario, à Milan, 1788; Cajo Mario, à Venise, 1790; Medonte, re d'Epiro, à Rome, 1791; Don Mitrillo contrastato, à Venise, 1791; Atalanta, à Turin, 1792. Appelé à Lisbonne, pour y diriger le Théâtre-Italien, Giordani est mort en cette ville, au mois de mai 1794.

dans de petits opéras du genre napolitain. Ac-

trices aussi piquantes et aussi spirituelles que

On a sourent confondin les compositions Instrumentales de Giordanello avec celles de son frère aint Thomas Giorlani; celles qui lui appartiennent sont: 1º Trois quintettes pour clarectin, deux violons, allo et lases, op. 1, Londres, 1776, Off-nbach. 2º Trois idam. op. 2, Londres, 1777, Offenbach. 5º Trois quatuors spour piano, deux violons classes, op. 5, Offenbach, 4º Quatorze préludes ponr le clavecin, Londres, 1779, 5° Six petites sonates pour le clavecin, op. 5, Londres, 1780. 6º Six nctits dues poor le claveein à quatre mains, Londres, 1780. 7º Six trios pour clavecin, violon et violoncelle, op. 7, Londres, 1780. 8" Douze leçons pour le clavecin, op. 8, Londres, Berlin, Hummel. 9º Trols concertos pour violon et orchestre, Londres, 1781, Berlin, Hummel, comme œuvre 4r. 10° Trois sonates' pour piano à quatre mains, op. 10, Londres, 1781. 11º Six quatuors pour depx violons. viole el basse, op. 11, Londres, Paris, 12º Six leçons progressives pour le clavecin, Londres, 1782. 15º Six trios pour plane, violon et viofoncelle, publiés chez Hummel, comme l'œuvre 11°. Après le retour de Giordani en Italie. il écrivit encore un grand nombre de compositions instrumentales dont Il a été répandu des copies manuscrites. On en a gravé : 14º Trois trios pour clavccin, violon et violoncelle, op. 27, Berlin, Hummel. 15º Six idem. op. 29, Londres. 16º Trois concertos pour violon, op. 31. Berlin, Hummel, 17º Trois tries pour piano, op. 52, Londres, Preston, 18°Six grands trios pour piano, op. 35, ibid. On connalt aussi de ce compositeur : 19º Duos pour deux voix de soprano, Londres, 1779. 20º Cinq livres de canzonettes italiennes à voix seule, ibid. Comme compositeur de musique d'église, Giordani s'est falt connaître par des litanies à quatre voix et orehestre, et par les praumes Lxtatus sum, Cum invocarem, In te Domine speravi, et Oui habitat, à quatre voix et orchestre. On trouve de ce maltre, en manuscrit, à la Bibliothèune royale de Berlin : Le tre orc d'agonia di N. S. Giesà Cristo,

oratorio. GIORDANI (TRONAS), frère ainé du précédent, né à Naples, vers 1744, se rendit à L'ondres avec sa famille, en 1762, et y parut au théàire de Hay-Market, comme bonffe chantant, dans de petits opéras exécutés pae ses frères et sœurs. Fixé dans la capitale de l'Angleterre, comme professeur de musique, il écrivit beaucoup de compositions instrumentilles el vocales qu'on a souvent coofondues avec celles de son frère. En 1779, il s'associa avec Leoni pour établir un Opéra à Dublin. Giordani était le directeur et le compositeur du théâtre; cette entreprise ne réussit pas, et Giordant fut obligé de manquer à ses engagements. Ce fáchenx événement ne l'empêcha pas de s'établir à Dublin et de s'y marier. Il y vivait encore en 1816, à l'âge de soixantedonze ans. On ne sait pas d'une manière certaine si l'opéra bouffe il Baccio est l'oovrage de Thomas ou de Joseph Giordani, On a imprimé pour le plano l'ouverture et les airs d'un opéra anglais que Thomas a falt représenter à Dublin. en 1789, sous cc tilre : Perseverance. the third time is the best. Son oratorio d'Isaac a été eons idéré comme une bonne production dans son genre. Au nombre de ses divers ouvrages de musique los(rumentale et vocale, on cite : 1º Cinq livres de duos pour deux flûtes, Londres, 1775-1783. 9. 6 Songs, from the reliques of ancient poetry (six chansons anglaises, tirées des anciennes poésics), ibid. 3º Six trios pour deux flûtes et basse, Londres, Berlin. 4º Leçons faciles pour le elaveein, Londres. 5° Six sonatinas for the Harpsichord, ibid. 6º Six duos pour deux violoncelles, op. 5, ibid. 7º Six trios pour flûtes et violoncelle, tirés d'airs d'opéras, op. 9, fbid.

GIORGETTI (FERGINAND), violoniste ci compositeur, est né à Florence, en 1796. A l'àge de trois ans, if commença à jouer scul d'un petit violon que son père, professeur de mathématiques, lui avait donné. A cinq ans, il prit les premières lecons d'un maltre nommé Francols Giuliani, Glorgetti n'élait âgé que de quinze ans goand il fut attaché comme violoniste à la musique de la chambre de la reinc d'Etrurie, ct voyagea à sa suite en Espagne et en France. Cette princesse ayant pour demeure le château de Complègne, le jeune artiste vécut dans cette résidence pendant deux ans, et profita de la proximité de Paris pour faire plusieurs excursions dans cette ville, et y entendre les violonistes les plus remarquables. Rode devint particulièrement son modèle, et ce fut d'après lui qu'il réforma son mécanisme d'archet et son style. Après les événements politiques de 1814, Giorgetti retourna à Florence, on il fut atteint, peu de temps après, d'une maladie grave dont it n'a jamais été entièrement goéri, et qui l'a laissé dans un état valétudinaire pour le reste de ses jours. Presque toujours renfermé dans sa maison, à cause de ses souffrances, il chercha dans la composition des distractions à ses maux. Disma Ugolini, maltre renommé à Fiorenee, lui enseigna l'harmonte; mais cc fut surtout dans la lecture des ouvrages de Reicha el des partitions des grands maltres, que Giorgetti apprit l'art d'écrire avec élégance. En 1839, il fut nommé professeur de violon au Lycée Impérial et royal de Florence, en remplacement de Tinti, décédé depuis peu. Son enseignement a été fructueux, car plusieurs élèves sortis de son école, tels que Joseph Giovacchini, Cesar Corazzi, Robert Ferroni, Jean Bruni,

Tito Brogialdi et d'autres, sont devenns de bons artistes. Parmi les œuvres de Giorgetti, dont une partie est encore inédite, on remarque: 1º Trois trios pour deux violons et violoncelle, dédiés à Paganini, lesquels ont été gravés à Florence et à Paris, 2º Variations sur un thème nriginal, dédiées à Spobr. 3º Autres variations sur un thême de Mozart, dédiées au célèbre clarinettiste Cavalini, Milan, F. Lucca. 4º Idem sur des motifs de la Sonnanbula, ibid. 5º Idem sur nn thème du Pirate, ibid. 6º Duo concertant pour deux violons, intitulé: l'Emulazione, dédié au roi de Danemark; Florence, Lorenzi, 7º Concerto dramatico, exécuté au casino de Florenco par Giovacchini, élève du compositeur, 8º Ouintetto pour denz violons, deux vinles et violoncelle, dédié au prince Poniatowski; Milan, Ricordi. 9º Primo quartetto per due violini, viola e violoncello, dedicato a Rossini, grave en partition, Milan, Ricordi. 10º Secondo quartetto idem, dédié à Spobr, gravé en partition, ibid. 11º Torso quartetto idem, op. 31, dédié à Fr. Fétis, ibid. 12º Deux sextuors pour deux violons, deux violes, violoncelle et contrebasse, dédiés à Rossini et à Liszt, 15° Sextuor pour piano, deux violons, alto, violoneelle et contrebasse. dédié à madame Cambiasi, pianiste milanaise, 14º Messe de Requiem, dont le Dice iræ seulement a été publié à Florence, chez Lorenzi. 15º Messe solennelle exécutée à Pescia, en 1854. 16º Psaume des vépres, dédié au pape Grégoire XVI, qui, en témoignage de satisfaction, a fait M. Giorgettl chevalier de la Milice-Borée. 17º Le Turbe nel Deserto, oratorio présenté à l'ex-duc de Lucques, qui a décoré l'auteur de l'ordre de Saint-Louis. 18º Quintetta pour denx vinlons, alto, violoneelle et contrehasse. On connaît aussi de M. Giorgetti des duos concertante pour deux violons, op. 7, et des duos d'études pour le même instrument, np. 15, publiés à Leipsick, chez Breitknpf et Hærtel.

GLORGE (frax), compositor de Vecetoriale (frax), compositor de Vecetoriale, ne vera la fou dus a-septimos romales, ne vera la fou dus a-septimos reconsidare, fera la fou dus a-septimos (frax), camo de Latrona, a unusi de septembre 1719. Ce malivre a éven con formativa a bond se planvier 1728. Ce malivre a éven des offerentires à desen quatre, sit et huit vost.; que este esta en service des mesuses à clinq et albut voir, cut des passumes à tir vost. Time este musique estabult autrefoir en musulenti à Saint-Jean de Latron et Saint-Jean de Latron et Saint-Jean de Latron et Saint-Jean de duparra de l'active de l'ac

ehapelle de eette dernière église, dans son eatalogno (Rome, 1820, in-12); c'est une

GIORGI (Patterre), ebanteur distingué, a récu rera le milieu du dix huitiemo siècle. Après avoir brillé comme tenor au théature Argentina, de Rome, il pass à Pétersbour, pour y chanter au Théatre Italien qu'on renait d'y établir. Pignere si cet artiste est l'auteur d'un opéra de Don Chisciotto, qui est connu

en Italie sons le même nom. GIORGI-RIGHETTI (Mer Magin), dame bolonaiso et cantatrice distinguée, naquit à Bologne en 1785, et recut une très-bonne édueation musicale. Son nom de famille était Giorgi, Mile Giorgi fut engagée en 1804 pour le Theatre-Italien de Paris et y chanta avec succès. Elie était recherchée particulièrement ponr les concerts de la Conr impériale de ce temps. En 1806, elle retonrna en Italie. Ce fut pour eile que Rossini écrivit en 1816 le rôlo de . Rosine, dans le Barbier de Séville, qu'eile chanta à Rome avec Garela, Bottieelli et Zamboni. Elle avait épousé depuis plusieurs années M. Righetti, avocat à Bologne, et ne cultivait plus la musique que comme dilettanto. Habile pianiste et femme d'esprit, elle réunissait chez elle une élite d'artistes et d'amateurs, et sa maison était le rendez-vous des étrangers de distinction qui visitalent Bologne. Elle vivait encore en 1849. On a de cette dame un écrit qui a pour titre : Cenni di una donna gia cantante sopra il maestro Rossini, in riposta a cíoche no scrisse nella etate dell' anno 1822 il giornalieta inglese in Parigi, e fu riportato in una gazzetta di Milano dello etesso anno, Bologne, 1823, per le etampe del Sassi. in-8°. Mes Giorgi-Righetti réfute dans cette broebure les ancedotes imaginées à plaisir qu'on débitait ajors sur l'illustre maltre : elle y rapporte, dans un style élégant et facile, l'histoire pieine d'intérêt des premières reprisentations d'il Barbiere, à Rome, un elleméme était aetrico.

melme etait setrico.

GIORGIO (...), surnommé DI ROMA, paree qu'il (tait né à Roms, fut attaché pendant quedques années au Théatre-Italien de la que qu'il de la contra de la contra de pares, les autres du Romard l'implifie de pano. Il est autres du Romard l'implifie de pano. Il est autres du Romard l'implifie mid de portée de rout le monde, Paris, Boret, 1854, in-18 de 25 papes, avec deux tableaux lishoux parables. Une deuxième édition à la sequelle on a fait quelques additions avec trois planches, a pare dans is même année, ches te même éditeur. Vuerrage fut écrit original-

rement en italien et tradult en français par un ami de l'auteur.

GIORGIS (Joseph), violoniste, né à Turin. en 1777, reçut des leçons de Colia pour son instrument, et ne fut was, comme on le dit daos le Dictionnaire de Choron et Fayolle, éléve de Viotti. Les seuls conseils qu'il reent de ce grand artiste consistèrent en uoe lettre que celul-ci lui écrivit après l'avoir entendu. Venu à Paris en 1807, il s'y fit entendre dans plusicurs concerts saos exciter une vive sensation et y publia quelques compositions, Blaogini, soo compatriote, à qui il avait été recommaodé, le fit entrer dans la musique du roi de Westphalie . Jérôme-Napoléon. Les événements de la guerre de 1815 l'obligèrent à quitter précipitamment Cassel. Rentré en France, il vovagea pendant quelques années pour donner des concerts avec sa femme, nièce de Lamparelli, qui avait été aussi atlachée au théâtre de Cassel comme seconde femme. En 1820, il se fixa à Paris; trois ans après il entra à l'orchestre de l'Opéra-Comique comme un des premiers violons. Devenu vieux, il a été mis à la retraite en 1834. Parmi les compositions de cel artiste qui oot été publiées, on remarque : 1º Des pots-pourris pour violon et orchestre, Paris, Mee Buhan, 2º Romance de Richard, variée pour violon et orchestre, Bruxelles, Plouvier. 3º Trois trios pour violons et basse, op. 4. Paris, Mor Duhan, 4º Plusleurs airs variés, avec accompagnement de quatuor ou d'un second violon et violoncelle, ibid. 5º Duos faciles pour deux violons, livres I et II, Paris,

### Hanry. GIORNOVICHI, Vons Jansowick.

GIOSA (Nicolas DE), compositeur napolilain, étére du Collège royal de musique de cette ville, et de Mercadante pour la composition, a fait représenter dans la même ville, en 1842, la Casa di tra artisti, opéra bouffe, et, eo 1845. Etérino, drame triuwe.

GIOVANELI (Prants), en lain Joannellu, muislen, et à Gandine, dans la province de Bergane, su commencement du cariches vièle, et la fit constitue comme circles vièle, et la fit constitue comme d'ancien maltres, dent le ping rand combre d'ancien maltres, dent le ping rand combre duice en cell privage et la situation de la conditace en celle privage et la situation de duice en celle privage et la situ des compositeurs sont : Jacques Regnart, Jean Louys, Christian Hollander, Mathias Zapfel, Henri Delacourt, Pierre Speillier, Michel des Buissons, Georges Prenner, Jo. Castileti (Guloz), Verdière, Jacques Vaet, Michel Deiss, Alexandre Uttendaler, Simon Le Roy, Jean Chayoee, Orl. Lasso, Etienne Mahu, Francois de Nieuport, Antoine Gaffus (Le Coq), Jean de Cleve, Jean Deslios, Philippe Le Duc, Guillaume Formellis, Adam Bupont, Jacques de Wert, Jacques de Broucke, André Pevernage, Lambert de Sayne, Josquin de Près, Grégoire Trebou, Ant. Belacourt, et André Gabriell. Les Lamentations de Jérémie, par Étienne Mahu, contenues daos le premier livre, sont une œuvre capitale doot la facture est de la plus grande heauté en son genre. Je possède l'exemplaire de dédicace de la collection de Giovanelli, avec les armes de la maison de Bavière, peintes en couleurs, avec cette inscriplion : Illustrissimo Serenissimoque Principi ac Domino, Domino Gulielmo Comiti Palatino Rheni utriusque Bavarix Duci, etc. Domino suo colendissimo ac gratiosissimo, Petrus Joannellus de Gandino; officii ac observantiz ergo dono dedit.

GIOVANELLI (ROGER OU RUGGIERO), compositeur célébre de l'école romaine, naquit à Velletri, vers 1560. On ignore le nom du maître qui a dirigé ses études daos la musique. On voit, par le titre d'un de ses onvrages, qu'il était déjà maître de chapelle à Saint-Louis-des-Français (à Rome), en 1587. De là, il passa à l'église du Collège allemand, el après la mort de Pierluigl de Palestrina, il fut jugé digoe de snecéder à ce graod homme dans la place de maltre de chapette de Saiot-Pierre du Vatican. Sa nomination à cette place est du 12 mars 1594; Il entra co fonctions le 15 du même mois. Le 7 avril 1599, il fut agrégé ao Collége des chapelains chantres de la chapelle Sixtine. Ce maltre vivait encore en 1615, car il publia cette même année le Graduel des saints, qu'il avait corrigé ou plutôt altéré. Giovanelli est coosidéré comme un des meilleurs maltres d'un temps où les grands artistes abondaient dans l'école romaine. Son mérite n'est point au dessous de sa renommée. Ses ouvrages se font particulièrement remarquer par un rare mérite de facture, et par une harmooie pure, bien que remplie. Il s'est distingué surtout dans le genre des madrigaux, des canzocettes et iles villacelles, quoique son habileté ait été aussi remarquable dans la musique d'église. Les ouvrages de sa composition qu'on a publiés sont ; 1º Il Primo

libro di madrigali a cinque voci, Venise, Gardane, 1586, 2º Il Secondo libro idem, ibid., 1587, réimprimé à Venise, chez Angelo Gardane, on 1607, in-4°. 3° Il Terzo libro idem, ibid., 1589 et 1599. 4º De' Madrigali sdruccioli a 4 voci, il primo libro, Venise, Vincenti, 1587. 5º De gli saruccioli Madrigalí a 4 vocí, il 2º libro, lhid. 6º Il Primo libro di motetti, a 5-8 voci, Rome, Coattino, 1594. 7º Il Secondo libro idem, ibid., 1592. 8º Canzonette a tre voci con l'intavolatura del liuto, Rome, Coattino, 1592. 9º Le Fillanelle eterie alla napolitana a 5 voci. Rome. Coattino, 1595; une deuxième édition de cet ouvrage a été publice à Venise, chez Bartholomé Magni, en 1624, sons ce titre : Libro primo della villanelle a 3 voci. Outre ces ouvrages, une très-grande quantité de me-ses, de motets et de psaumes, composés par Giovanelli, se trouvent en manuscrit dans les archives de la basilique du Vatican, et dans celles de la chapelle Sixtinc. Parmi ces productions, on remarque la messe à huit voix composée sur le madrigal de Palestrina l'estiva i colli, et le Miscrere à quatre voix avec le dernier verset à huit voix, composé pour la semaine sainte, et qui se chantait avant que celul de Grégoire Allegri fût écrit. On trouve quelques motets et psaumes à huit voix, de Giovanelli, dans les recucils de Fahio Costantini (unyes ce pnm), et des madrigaux de sa composition dans les collections dont les titres suivent : 1º Spoglia amorosa, madrigali a cinque voci di diversi eccellentissimi musici, etc., Venise, chez les héritiers de Jérôme Scoto, 1585. 2º Melodia olympica di diversi eccellentissimi musici, a 4, 5, 6 e 8 voci, etc., publié par Pierre Philipps, chez Phalèse et Jean Bellère, à Anvers, 1594, in-4° obl. 3° Il Lauro Verde, madrigali a sci voci, composti da diversi eccellentissimi musici, etc., Venise et Anvers, 1591. 4º It Trionfo di Dori descritto da diversi e posto in musica da altrettanti musici, a 6 voci, etc., Venise, 1596, In-40, Anvers, Pierre Phalèse, 1596, 1601, 1614, in-4º ohl. 5º Il Paradiso musicale di madrigali e canzoní a cinque voci, ctc., Anvers, Pierre Phalèse, 1596, in 4º ob!, 6º Madrigati a otto voci di diversi eccellentissimi e famosi autori, etc., Anvers, Pierre Phalèse, 1596, in-4°. Le pape Paul V ayant ordonné à Roger Giovanelli de corriger le graduel, pour l'usage de la chapelle pontificale, ce savant musicien employa près de sent années à ce travail. Rien ne fut épargné pour que le livre fût établi avec luxe. Jean-Baptiste Raimondi, directeur de l'imprimerie Médicis, pour les fangues orientales, fondit de beaux caractères de plain-chant sur une grande échelle, et les deux parties de ce Graduel parnrent en deux volumes, In-fol. max., le premier en 1614, le second en 1615. Le premier de ces volumes, qui contient le graduel des temps est întitulé : 1º Graduale de tempore juzta ritum sacrosanta romana ecclesia cum cantu Pauli V. Pont. Max. jussu reformato. Cum privilegio, Rumm, ex typographia medicma, anno 1614. Le deuxième, contenant te graduel des saints, a pour titre : Graduale de sanctis juxta ritum sacrosanctæ romanæ cecles iæ cum cantu Pauli V Pont, Max, jussu reformato, Cum privilegio, Romæ, ex typographia medicæa, anno 1615, Lorsque i'al parlé de ce travail. dans la première édition de la Biographie universelle des musiciens, je n'en avais pas vu d'exemplaire, et je n'étais que t'écho de l'apinion des Bainl : mais j'ai examiné les volumes pendant mon séjour à Rome, en 1841, et j'ai vu avec regret que Giovanelli s'est écarté, en beaucoup de passages, des bonnes leçons des anciens mannscrits.

GAOVANNI (Scirons), organiste du disseptième siècle, est cité par Waither, d'après le catalogue de Pastoff, comme auteur d'une collection de pièces de clavecin intitulée: Partitura di cembola ed organo, (occute, romanesche, partite sopra il basso di Fiorenza a Mantoua, capricci, correnti, balletti, e gagliarda dicera.

gliarde dicerse.

GIOY10 (Decomic Jean-Bartisti), amaleur de musique el littérateur, né à Comm, le 10 decembre 1748, morte en cette ville, le 17aui 1814, 
a publié quedqueu notices sur l'organe, à propos
de l'instrument que le célèbres facteurs Serasis 
ont placé dans le sanctaisir del Crocefisos, à 
Como. Cet opueacia pour titre: » pel nuoro organo, opera de Signori Serasis nel sanctairé 
del Crocefisos, é Lettera a deactristione, Como, che

Carl' Antonio Ostinelli, 1908, 36 pages in-8-GIPPENDUSCH (Jaccept, Neutrie, nº à Spire en 1019, entre dans son prier en 1820, et fut chargé d'enseigner la littérature grecque et fatine à Cologne. Il était en même temps directeur du chorur. Il mourul le 3 juillet 1604. Sa compositions connues sont i 1º Cantionne marice d'eccum. 2º Paulieriolma Auronosicumation et de la consistencia de la consistencia quatros receivas concirionatum, Calonia, 1602, in-8-3º Cantiones et modetar selectionsime.

GIRACE (...). Un compositeur de ce nom a fait représenter sur divers théâtres de l'Halie, dans la deuxième moitié du dix-huitième stècle, les opéras dont les titres suivent : 1º Il Sordo. 2º Un perfetto Ricambio. 3º Molto paura e nessun male. 4º Riconoscenza ed amore, caotale.

GIRANTER (ANYONA), intendise et composition, et an Bohem eres 1712, secti queques années à Prague, ae rendit censule a Varsoire pour entre dans la chapetie du rei, comme premier violon, et momet à Bresde, avec le tuire décirect de mustique, le 18 jainaire le charcet. Les compositions de cet artisée au l'extre de l'active de l'active de l'active de violon, plusieurs concertos pour le claveni, en la bassed viol et la fille. La lipsuart de ces ouvrages sont restés en mustuerit. Girantet la bassed viol et la fille. La lipsuart de ces ouvrages sont restés en mustuerit. Girantele de l'active construir en incasses.

GIRARD (PRILIPPE-HENRI DE), célèbre ingénieur mécanicien et premier inventeur des machines à filer le lin, naquil à Lourmarin (Vaucluse), le 1er février 1775, d'uoe famille ancienne qui avait été perséentée, sous le règne de Louis XIV, pour la cause du protestantisme. Dès son enfance, Philippe de Girard montra les plus rares dispositions pour la mécanique. Obligé de sortir de France avec sa famille par les événements de la première révolution, il se fit industriel dans les pays étrangers, quolque bien jeune, ne rénssit pas dans ses entreprises, et revint en Provence sous le Consulat. Plus tard, ne trouvant pas dans le gouvernement français les enconragements qu'il avait espérés, il s'expatria de nouveau et porta en Autriche, puis en Pologne, son génie industrieux. En 1826, l'empereur de Russie le nomma ingénieur en chef des mines de Pologne; mais les événements de 1830 le privèrent encore de ectte position. Rentré de nouveau en France en 1844, Philippe de Girard recut de toute part des témoignages d'iotérêt et d'admiration pour ses nombrenses et importantes découvertes; mais Il ne jouit pas longtemps du bienêtre qui lui était donoé aprés une vie agitée, car il mourut le 26 août 1845, à l'âge de 70 ans. On u'a point à s'occuper iei de ses nombreuses inventions telles que les lampes hydrostatiques. ses perfectionnements des machines à vapeur, les machines à flier le lin, la fahrication des bois de fusil par la mécanique et neaucoup d'autres : les reoseignements sur ces obiets se trouvent daos les biographies générales et dans les ouvrages spécianx qui concernent l'industrie; il n'est cité dans ce livre que pour l'invention d'un piano octaviant, qu'il construisit en Pologne et qui fut transporté à Vienne,

en 1842. L'opold De Meyer et Lisat le joudern alors devan la famille impériale. Cet iostrument fint placé à l'exposition de l'industrie, a Paris, en 1844. De 1855, M. Blondel, facieur de planos à Paris, mit à l'exposition universelle un plaso octaviant, qui n'étai que la reproduction exacté du système de Girard. La famille de ce mécanière n'adress au jury des réclamations accompagnete de pièces qui demontaient la priorité et l'identité d'invention: le jury fit droit à la réclamation, en l'insérant dans ses procès-errebaux.

GIRARD (Nancisse), directeur général de la musique et premier chef d'orchestre du théâtre de l'Opéra, à Paris, naquit à Mantes (Seine et Olse), le 27 janvier 1797. Admis au Conservatoire, le 12 février 1817, comme élève vinloniste, sous la direction de Baillot, Il obtint le deuxième prix de son instrument au concours de 1819, et le premier lui fut déceroé dans l'année suivante. Il reçut dans la même école des lecons de contrepoint de Reicha. En 1830, M. Girard dirigea l'orchestre de l'Opéra Italien, en remplacement de Grasset, qui s'était retiré; mais il ne conserva cette position que pendaot deux années. En 1837, il succeda à Valention dans la direction de l'orchestre de l'Opéra-Comigne : il ne quitta cette place qu'en 1846, lorsqu'il fut appelé à la direction de l'orchestre de l'Opéra , laissée vacante par Habeoeck (voyez ce nom), qui venait d'être frappé d'apoplexie. Dix ans plus tard, il a été nommé directeur géoéral de la musique de ce théâtre. En 1847, il succéda aussi à Habeneck en qualité de professeur de violon au Conservatoire et de chef d'orchestre de la Société des Concerts. Comme compositeur. M. Girard a écrit la musique des Deux voleurs, opéra comique en un acte, joué en 1841, et d'un ouvrage intitulé : le Conseil dea Dix, en un acte, joué aussi au théâtre de l'Opéra Comique, en 1842. Ces denx partitions, écrites d'un style léger et de peu de portée, ont été bientot oubliées. Let artiste a arrange en symphonie la sonate pathétique de Becthoven, et l'a fait exécuter dans un concert donné par Liszt, à l'ancienne salle Saint-Jean de l'hôtel de ville de Paris, en 1852. Comme chef d'orchestre, Girard étail soigneux, exact et avait de l'aplumb; mais il manqualt de verve et de nocsic. Il est mort presque subitement, le 16 janvier 1860, Il dirigeait l'orchestre à une représentation des Huguenots; pendant le troisième acte, il se sentit sérieusement indisposé; on le transporta chez lui, et à miunit Il avait cessé de vivre.

GIII.A'UD (Tausqua-Jaura), piolopeci liste of composition, entra à l'arrebette de l'Opéra, en 1752, ets e reise à la fin de 1751 I testi aussi miscinic est le chapite et de la bambre du roi. Quéques motes qui fureir serveiué su Oncer spiritud comments qui fureir sa réputation : on remarqua survous on Regin dui d'un bon effe, qui fut répéte source , l'il tien collèberation avec levino pier, Dirección de Tyrring, en na este, représenta avec auces à Updre, en 1755. En 1767, il doma seu l'arrebette de l'arrebette de l'arrebette Montgre, de normal avei des emucicion un litre de nomite pour le visionecile, qui a été grave à Paris, aus dés.

GIRAULT (CLAUDE - XAVIER), né à Auxonne, en Bourgogne, lc 13 avril 1764, étalt fils d'un médecin. Ses études de droit terminées, il fut reçu avocat au Parlement de Dijon, le 21 juillet 1785, et nommé, quelques années aprés, conseiller auditeur à la chambre des comptes de Bourgogne et de Bresse. Ses goûts le portaient vers les études historiques; le riche dépôt de chartes et de titres originaux qu'il avait sous la main facilita ses recherches, et lui procura des connaissances spéciales anxqueites il dut ses succès. Après avoir obtenu, au concours, le prix pour nne question bistorique proposée par l'Académie de Besançon, il fut admis dans cette Académie et dans eelle de Dijon. Dès tors, il se tivra presque sons relàche à des travaux sur l'histoire littéraire et sur différents points d'antiquité; une multitude d'écrits fut publiée par lui sur divers obicts plus ou moins intéressants, et dans tous Il montra du savoir et de l'exactitude. Nommé maire d'Auxonne, en 1801, il se démit de cette pisce aprés quatre ans, puis fut conservateur de la Bibliothèque de ectte ville : il retourna à Dijon, en 1808, pour y exercer la profession d'avocat. En 1821, il fut appelé aux fonctions de juge de paix et mourut le 5 novembre 1823, Parmi les nombreux ouvrages de ce savant, on remarque une Lettre à M. Millin aur la muaique des Hébreux, et sur l'ancienneté de la musique dans les églises. Cette lettre est inséréc dans le Magasin Encyclopédique, an.

1810, t. 1", p. 315-353. Il en a ciè tirè à part quelques exemplaires.

GIRAULT (Accests), premier violon du théâtre Montansier, à Paris, né dans cette ville, vers 1770, mort en 1800, a publié un œuvre de six duos pour deux violons, divisé en ileus livres. Paris. Plevel.

GIRBERT (CHAISTOPHX-HEXAI), professeur de musique à Bayreuth et compositeur, naquit,

ic 8 juillet 1751, à Frœhestokbeim, en Franconie, où son père était prédicateur. Un goût passionné pour la musique et une persévérance à toute épreuve le conduisirent à un certain degré d'instruction dans cet art, car sa mère était si panvre, qu'elle ne put lui donner de majtre. Onelques lecons que lui donna Stadicr, eantor à Bimbach, furent les seules qu'il reçut jamais. Parvenu à jouer plusieurs plèces de clavecin et d'orgue, il se rendit à Bayrenth ponr y donner des concerts, et le pen d'argent qu'il en retira lui servit à acheter des livres et de la musique pour s'instruire. Ce temps est celui de ses plus grands progrès. En 1784, le directeur du théâtre Schmidt lui proposa d'étre le maltre de musione de sa troupe ambolante : Girbert accepta ces propositions, et sa nonvelle position lui procura l'avantage de connaître et d'entendre des artistes distingués à Anspach, Nuremberg, Salzbourg et Passau. De retonr à Bayreuth après treize mois, il reprit ses paísibles fonctions de professeur de musique et ses travaux comme compositenr. Il a laissé en manuscrit : 1º Sept petits opéras, qu'il avait écrits pour la troupe de Schmidt. 2º Quetre concertos ponr le clavecin, écrits avant 1777. 5° Six sonates pour Ic piano, 4º Cinq autres, idem, 5º Deux symphonies à huit et dix instruments, 6° Cinq quatnors faciles pour le violon.

GRIBERT (Las-Guarts), de la même framille, né à Bryenth, était en 1844 cantor à Affa cantor à Abbauen. Il est autuer d'un livre d'étémentaire, dans le duché de Saxe-Hildburg-auqui a pour titre : Kleine théoretisch-praktis-en deut Tounchule, donc dus wichtighen Regeln der Tounctule, donc dus wichtighen Regeln der Tounctule, autherichen Besighen und "displachen (Petitic Leinfelse et partique de musique, on méthode théorique et pratique de musique, on dans leur application à de nombreux campies). Wellanz 1845, « "n. — de se vet 170 naes.

Weimar, 1865, gr. in-4-de et et 170 pages.

GIRELLI (Sarro), ne à Breste, dans la seconde moilé du scisiden utilet, s'est discept par se compositions d'un bou sipie liqued par se compositions d'un bou sipie de la composition d'un bourne de la construcción de la composition d'un bourne de la construcción de la composition d'un bourne de la composition del composition de la composition del

GIROD (le Rev. P. Louis), de la compagnie de Jésus, professeur au Collége de Namur (Beigique), et amateur distingué de musique, est né le 27 septembre 1816, à Estavayer, canton de Fribonrg (Suisse), Pendant quatre années, il y fit des études de soifége, de piano, d'orgue et d'harmonie : études qu'il continua à Fribourg pendant cinq autres années, en y ajontant ceile du contrepoint. A l'âge de dix-sept ans, le P. Girod entra dans la Compagnie de Jésus, après avoir étudié dans les maisons de cet institut, à Estavager et à Fribourg, les lettres, la philosophie, les mathématiques, la physique et la théologie. Il exerca pendant sept ans les fonctions d'organiste et de maltre de chapelle dans les maisons des jésuites à Estavayer et à Fribourg, et les contluna pendant trois ans dans diverses localités de France et à Mélan (Savoie), ppis à Namur (Beigique), où la direction de tout ce qui concerne la musique lul est confiée depuis 1851. Le P. Girod a enseigné la littérature au collége de Fribonrg, et la philosophie au coiiége de Mélan. Pendant denx ans, il a été chargé de la préfecture des études au collège d'Estavaver, et il a enseigné à Namur les antiquités romaines pendant neuf années; puis il a cessé ses fonctions de professeur ponr celles de prédicateur, Le P. Girod est antenr d'un livre intitulé : De la Musique religieuse, Namor, 1855, volume in-8° de deux cent cinquante-sent pages. L'objet de cet ouvrage est de défendre les formes de la musique moderne et son système d'harmonie et d'instrumentation contre l'opinion de quelques écrivains qui vondraient que ce genre de musique fût ramené à la sévérité des formes du scizième siècle et à sa tonailté. Onelques-uns même voudraient l'abolition de la musique dans les églises et le retour pur et simple au plain-chant. C'est à ces exagérations que répond l'écrit du P. Girod. Dans diverses circonstances, ce digne ecclésiastique a composé environ cinquante pièces d'orgue et vingt motets qui sont encore inédits.

GHIOLAMO, surnome DA UDINE, à cause du lieu de sa naissance, fui un cétébre cause du lieu de sa naissance, fui et ou cétébre joueur de cornet, et reçuis te 20 juiliet 1507, as nominatien de che du corps de massique d'instruments à vent au service de la Sérénissime Ségueurie de Veinie. Gazzooi en parie avec étoge dans son livre initiuté: Prazza universol de l'utile 1 profession det du voir nomde, Venies, 1535 (Discorto 63), et dit qu'il fut compositeur de métrie. On a de fui us inver d'une rareté excessive qui a pont tière: il Fero mode d'administral () con tutte la voir d'ut serve

(1) Diminuire signific faire des voriations.

ments, Yesile, 1564, 16-6-2 Jai was parie de tiene d'un outrage qui a pour tier : Mentst a quatire voci de centarer sanoare negli travamenti d'unite genere, da Giron di d'inte, mostre della tilbari. Signico (ci) di Franmoste della tilbari. Signico (ci) di Franmoste della tilbari. Signico (ci) di Frantoni (ci) della tilbari. Signico (ci) della ci) a la ci-c, da la Accosa menicien do non de Giron ne figure dans i en asciennes intes de musicien ne service de la ripologique de Venire : il y a done l'inu de croire que Giron est la melna aztien que Girisano (Crimol (l'). Desur ferrer un terre que Giron que Giron est la melna aztien que Girisano (Crimol (l'). Desur ferrer un terre que Giron que Certa (la mella della contario que de l'accosa de l'accosa de l'accosa de l'accosa de terre que Giron de L'entre (l'). Desur ferrer un terre que Giron de L'entre de l'accosa de terre que de l'accosa de l'accosa de de l'accosa de l'accosa de l'accosa de l'accosa de l'accosa de de l'accosa de de l'accosa de l'accosa de de l'accosa de de l'accosa de de l'accosa de l'accosa de de l'acc

GIRONI (M. l'abbé Rosustiano), directeur de l'Académie impériale et royale de Brera, à Milan, nagnit à Gorgonzola, près de Milan, le 24 octobre 1769. Après avoir fait ses études au Séminaire de cette ville, il entra dans la congrégation des obiats de Saint-Ambrolse et de Saint-Charles-Borromée ; pnis 11 alla enseigner la rhétorique au Collége de Gorlo, Après l'invasion de l'Italie par les armées françaises. Il obtint une place de sons-bibliothécaire à l'Université de Brera, L'abbé Gironl est mort à Milan, le 1er avril 1838. Au nombre des onvrages publiés par ce savant, on en remarque un relatif à la musique des Grecs, intituié : Saggio intorno alla musica de' Greci, Milano, Ferrario, 1822, in 4°, avec dix planches, Cet ouvrage est exécuté avec beaucoup de luxe typographique. On lit dans le supplément du Manuel du Libraire de M. Brunet (t. 11, p. 92), l'anecdote suivante sur ce livre : « Cette « dissertation n'étant point destinée au com-· merce, il n'en a été tiré quetrente exemplaires, « et l'anteur en a fait bommage à une dame à « l'occasion de son mariage. Les gravures sont · failes d'après les dessins de peintres célèbres, » L'auteur m'avant fait l'honnenr de m'anvoyar un de ces précleux exemplaires, J'ai pu lire son ouvrage, et j'y ai reconnn un mérite incontestable d'érudition.

GRIDUST (Pausconi), n'est pas né à Ocléans, comme le disent les auteurs du livre inlitude : les Hommes illustres de l'Orizionais. (t. 1º, p. 70), mais à Paris, le 9 avri 1730. Il entre comme cofant de chour à l'égise Notre-Dame dès l'àge de sept ans, at y apprit la mosique et l'harmonie sous la direction de Goulit, maître de cette cathédrale. On lit dans, une notice sur la vie elle souvages de ce musicien.

(1) Dans le dialecte venitien, Giron est l'abrégé de Geronime, qui est la même chose que Girolame. (2) Vayez le livre de M. Caffi, concernant le chapelle de . Saint-Merc, de Venise, t. 11, p. 36.

publice par sa veuve, qu'un prix consistant en une médaille d'or ayant été proposé en 1768, pour l'auteur do la meilleure musique écrite sur lo psaume : Super flumina Babylonis, vingt-einq onvrages furent envoyés à Dauvergne, et que deux de ces psaumes partagérent les suffrages; on décida qu'une seconde médaiile serait accordée, et quand on eut décaeheté les noms des auteurs, il se trouva que Giroust avait mérité les deux prix. Il était alors maître de musique de l'église métropolitaine d'Orléans : son succès le fit appeler à Paris. pour être maltre de la chapelle des Innocents. En 1775, il succèda à l'abbé Gauzargnes dans la place de maitre de la chapelle et de surintendant de la musique du roi. Il écrivit pour cette chapelle beaucoup de motets, et fit exécuter au Concert spirituel piusieurs oratorios, entre autres celui du Passage de la mer Rouge. Giroust avait écrit pour l'Opéra un Télèphe, nn cinq aetes, qu'il ne put faire représenter, maleré l'autorité que lui donnait sa position. It mourut à Versailles, lo 28 août 1799. Sa veuve, Marie-Françoise de Beaumont d'Aventois, a publié un Éloge historique de François Giroust, Versailles, 1799, in-8°, dont il a été fait une deuxième édition en 1804. Dans cet opuscule, Giroust est présenté comme un homme de génie et un grand compositeur. eo qui est fort excusahie; mais ce qui ne l'est pas, c'est que les auteurs du Dictionnaire historique des musiciens aient copié ces éloges sans restriction. La collection des partitions uriginales de Giroust a été acquise par la hibliothèque du Consorvatoire de Paris : i'ai examiné cette musique, et je puis déciarer que tout y est misérable, d'un mauvais style et mal

GIRSCHNER (CHAISTIAN FREOÉRIC-JEAN). fiis d'un soidat, est né à Spandau, en 1794. Après avoir été fifre dans le régiment de son père, il alla faire des études sérieuses do musique à Francfort-sur-l'Oder, puis se rendit à Berlin, où il arriva en 1820. Il y obtint une place d'organiste qu'il occupa pendant deux ans; mais Logier (voyes ce nom) étant arrivé dans cette ville, dans les derniers mois de 1821, pour y établir une école de musique et de piano d'après sa méthode du Chiroplast, Girschner s'attacha à Ini, étudia le mécanisme de sa méthode et devint, en 1822, le directeur de l'Académie logérienne. Une poiémique s'étahiit bientôt en Allemagno sur les avaniages prétendus et les défauts de cette méthode. Stoepel, ia Gazette générale de musique de Leipsick, Erdmann, niusieurs professeurs de

musique de Hambourg, particulièrement Julieb, qui avait établi dans cette ville une écoie par le même système, Logier lui-même, y prirent part, ainsi que Girschner, qui publia, pour ia défense do la méthode, une hrochure de trente-trois pages, intitulée : Ueber J .- B. Lqgier's neues System des musikalische Unterrichta, oder wodurch unterscheidet aich der Logiersche System von den alten? etc., Berlin, Trautwein, 1828, in-8°, avec nne planche lithographiée, Tontefois, les adversaires de la méthode l'emportèrent dans l'opinion publique, les écoles logériennes furent abandonnées, et Girschner fut obligé de chercher d'autres ressources pour son existence. En 1853, il fut le rédacteur d'une gazette musicale de Berlin (Berliner Musikalische Zeitung); mais ce journal ne put se soutenir au delà d'une année. En 1850, Girschner avait fait représenter, au théâtre Kœnigstadt, l'opéra intituié · Undine, qui eut quelque succès, En 1834, Il donna, au même théatre, die 3 Schulmeister (ies trois Maitres d'écoie). En 1855, on le trouve à Potsdam, comme professeur do piano. Deux ans après, il était à Dantziek, en qualité de directeur de musique de la ville et d'une société de chant; mais il n'y resta qu'une année, et dejà, en 1858, il s'arrétait à Jéna, ou il faisait exécuter un psaume de sa composition, et quelques mois après, il était à Aix-ia-Chapeile, commo directeur d'une société chorale d'hommes. Ayant obtenu la place d'organiste de la chapelle évangélique de la rue du Musée, à Bruxeiles, au mois d'octobre 1840, il s'établit dans cette ville, et fut nommé professeur d'orgue au Conservatoire, dans l'année suivante. Il aurait pu s'y faire une réputation bonorable d'artiste ; malheureusement, l'ivrognerie l'entralnait à des excès qui compromettaient souvent sa dignité : ces désordres devinrent si graves, qu'il faiint lui donner sa démission de professeur au Conservatoire, en 1848, et bientôt après il perdit sa place d'organiste. Il vécut ensuite quelques mois à Gand, puis fut obligé d'en partir pour la mêmo cause. Il disparut pendant plusieurs années, puis j'appris, en 1851, qu'il était chef d'orchestre du théâtre do Rochefort, en France. Depuis lors, je a'en avais plus entenda parler, lorsque les juurnaux ont annoncé sa mort, au mois de juin 1860, 11 était décédé à Libourne (Gironde), à l'ago de soixante-six ans. Girschner avait du talent pour la composition, et aurait pu faire de bonnes choses, si sa vie edt été mieux réglée. J'ai de lui quelques morecaux de musique d'église bien écrits. Il a écrit aussi des symphonies of des ouvertures, data lespofiles l'indistrumentation et liber l'article : une de ses ouservitures a det atécute à Berlin aver surcès, en 1855; enfil, on a de lai des chemies ou oux d'hommes, d'un bon effet et qui sont a répetiorier de société charalise de la Bejépape et des previaces triviauses. On a public phasicier des previaces triviauses. On a public phasicier con l'article de l'article de l'article de l'article de l'article de l'article qu'ant les des parties ares exclusives, une la Victoria qualer parties ares exclusives, une 12 (Gresson tout de messon parties au l'article de l'article de l'article de sont de l'article (a. SSZ, et si Lifetté possitos de messo apprano on tétor, en deux suites, ¿toris, Karror, 1800.

Girschner a eu deux filles qui se sont fait connaître, l'alnée, comme pianiste ; la plus jeune, comme harpiste.

GITTER (J.), musicien attaché à la courien Manheim, depais 1780 jusqu'en 1795, a publié de sa composition: l'Trois quaturors pour fille, violon, allo et basse, op. 1, Manheim. 2º Trois duos pour deux violons, op. 2, Mayener. 3º Trois duos pour deux fâtes, op. 5, bid. 4º St. duos pour deux violons, op. 5, bid.

GIUMLEI (le P. Assan), mê a Pîstole, malitre de chapelle de l'église et dir monaster de l'Enfant Jésus, fut agrège au Collège des chapelains chantres de la chapelle postificale, 8 Rome, en 1758. Ce malitre était un savant compositeur, qui a beaucoup écrit pour l'église; ses ouvrages sont resiés en ma-

nuscrit.
GIULLANI (Fauscois), né à Vienne, dans
les dernières années du seizième siècle, s'est
Lit connaître comme compositeur de musique
d'église, par des messes imprimées à Venise,
en 1650.

GIULIANI (Astoisu), élaretiniste accompignateur du théâtre de Nodéne, a donné à ce théâtre, en 1784, un opéra bouffe intitulé : Guerra in pace.

GIULIANI (François), professent de vioton, de harpe, de chant et de piano, naquit à Florence, en 1760. Élère de Nardini pour le violon, il fit de rapides progrès sous la direction de ee maître, et fot nommé, fort jeune, premier violon du Nouveau-Théatre, Son maltre de contrepoint fut Bartholomé Felici, On a gravé de la composition de cet artiste : 1º Deux quatiors pour deux violons, alto et liasse, Offenback, André. 2º Trois duos pour deux violons, op. 1, Berlin et Amsterdam, flummel, 3º Six duos concertants pour deux violons, Londres, 4º Six dues pour violon et violoneelle, op. 8, ibid. On a aussi de Ginliani quelques compositions vocales. Cet artiste vivait encore à Florence, en 1819.

BIOGR, UNIV. DES MUSICIENS, T. IV.

GIULIANI (Cleux), nee Binnehi, fut une containre distinguée de la fin du din-builleme soècie. En 1790, elle chanait avec un britisan socies au telètre de la Seala, à Milan. Engagée au Theitre-Impérial de Vienne, en 1791, en qualité de prima donna, elle y clait eneuer en 1790, et jourssist de la faveur du public. Colte la partier el la flevibilité des avoirs. Elle exiccutait de la manière la plus brillante les trais les propris elle la manière la plus brillante les trais les puss difficiles.

GIULIANI (MATRO-G.), virtuose sur la guitare, né à Bologne, vers 1780, s'est fait connaltre en Italie par son talent d'exécution et par sa musique, supérieuro à ee qu'on connaissait aiors pour la guitare. Vers la fin de 1807, eet artiste se rendit à Vienne, et s'y fixa. En 1821, il était à Rome; mais il partit bientôt après pour Saint-Pétersbourg, où il est resté plusieurs années. On connaît sous son nom : 1º Trois concertos pour guitare et orchestre, deuvres 50, 56 et 70, Vienne, Hastinger, Artaria, Diahelli. 2º Un grand quintette pour guitare, deux violons, altu et basse, Milan, Ricordi. 3º Des thèmes variés pour guitare, avec accompagnement de quatuor, op. 65, 101, 102, 205, Milan, Ricordi, Vienne, Diabelli. 4º Sérenade coneertante pour guitare, violon et violoneelle, op. 10, Vienne, Artaria. 5º Une multitude de duos, pots-pourris, divertissements, valses, polonaises, etc., pour deux guitares. 6º Environ cinquante œuvres de morecaux pour guitare scule, renfermant des sonates, études, rondeaux, caprices, pols-pourris, airs varies, etc.

dcaux, caprices, pols-pourris, airs variés, etc. Giuliani a eu une fille, Madame Emilie Giuliani-Gugielmi, guitaristo habile, qui était à

Viene, en 1841.
GIULIANO TIBURTINO, musicien distingué du sciulem sièche, est connu par un ouvrage dreem foit rare, et lutiusé: Fanta-sie « Rivercari a tre vosé accomodate de contare e sonare per ogni instrumenti, composte da mes. Giuliano Tiburtino musico ercilentissimo, on la giunta di celentalitri rivereari, e modrigati a tre vocé, composit da la ceetlentissimo Adriano Villart, e

Ciprison Bore un discrepto, Venezia, 1579.
GIULINI (Assai), nultire de chapelle de la cathdrale d'Augsbourg, naquit en este ville, vers 1750. Dans sa jennesse, il ciulia chère les-fésuices, et composa, pour leur maison, la musique de plusiciens drames, et des méditations. Plus tard, lorsqu'il est été appels à la maltire de la cathdrale (1700), il cientis un grand nombre de messes, de vépres, des symphonies, etc., oil von remarque mostgé lectire.

et correct. Toule sa musique est restée en ma :

GIUSTINI (Louis), elaveciniste et compositeur, né à Pistoie, dans les premières années du dix-l'uitième siècle, a écrit douze sonates nour le elavecin, qui ont été gravées à Amster-

pour le elavecin, qui ont été gravé dam en 1736.

GIVENCI ON GIVENCHI (Le sire ADAR

nel, appett Gurnet, par la Groix-dis-Maine, fut un tenviere du pays d'Artoit (Bra-tic-Calzis), et prit son nom d'une commune de cette province de France, M. Arthur Dinars (fra Tronscrea Arteiscus), s. 64 face vers l'an 1200 d'Appeque où il florissist. Les événements c'as viene sont pas connus. H'reste buil édamons et de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda d

GIZZI (Dominique), célèbre professent de ebant et compositeur, né en 1684 à Arpino, petite ville du royaume de Naples, eut ponr premier maltre de musique son compatriote M. T. Angelio, maltre de chapelle, qui avait été élève de Carissimi, Quoique très-vieux, Angelio prit plaisir à développer les heureuses dispositions du Jeune Gizzi, et 11 ne songea à l'envoyer à Naples pour y continuer ses études, qu'après en avoir falt un chanleur dejà fort habile, et aprés lui avoir donné les premières connaissances du contrepoint. Gizzi entra au Conservatoire de S. Onofrio, dirigé alors par A. Searlattl, et devint le compagnon de Porpora et de Burante. Il se livra alors à la composition et écrivit plusieurs œuvres pour l'église et la chambre; mais Searlatti ayant reconnu en lui les qualités d'un grand maltre de chant, l'engages à onvrir une école propre à former d'habiles chanteurs; Gizzi suivit ce conseil, et de cette école sortirent Fr. Fco et l'admirable supraniste G. Conti, qui, par reconnaissance pour son maître, prit le surnom de Gizziello. Vers 1740, Gizzi cessa de donner des lecons et se retira dans sa ville natale, où il mourut cinq ans après.

GIZZIELLO (JOACEIR), Foyez CONTI (Gionechino).

GLACHANT (Accerva), accien étre du Conservatior de musique de Paris, no dans cette ville, en 1786, fut quetque temps vicion du thèàtre des Variétés et s'y trouvait encore en 1825. En 1824, il passa à l'orchestire du Théàtre-Français et y resta josqu'vo 1836; il Jonna alors sa démission, pour se fixer dans un chef-lieu de départem-nt. Après cette épojue, on ne trouve plus l'e rossagiements sur jue, on ne trouve plus l'e rossagiements sur sa personne. Il a publié: 1º Trois duos pundeux violóns, op. 1, Paris, Janet. 2º Symphonic concertante pour deux violons, op. 2, ibid. 5º Trois duos pour deux flûtes, op. 2, ibid. 4º Trois quatuors pour deux violons, allo et basse, op. 5, Paris, Janet.

GLESER (Mierr), facteur d'orgues, né à Gelnau (Saxe), en 1692, a eu de la réputation en Altemagne, par les positifs et autres petits instruments qu'il a construits. Il mourut en

1774, à l'âge de 82 ans,

GLESER (Jeas-Mienzi), violoniste, né à Erlangen en 1725, tut d'abord attaché à la chapelle d'Anapeth, et relourne en 1775 dans sa ville natale pour y être, suivaul l'expression allemande, muaciera de ville. Il y vivai encore en 1790. On a publié de cet ariste six symphonies pour l'orchestre, op. 1, Amsterdam, 1784.

GLESER (CRAUSE-LOEN "SACOT") directured musique et professor un stainnaire de Wilstarfits, né en 1747, tat consinaire de Wilstarfits, né en 1747, tat consimérie. Il mouret à Weissarfits, le 23 janvier 1771, a Plage de 20 ann. 11a écrit beausoup de musique d'église qui est resite en manuerit. Le seul currage qu'il a publié contient inte valle de petité moveraux de pisso dans tous valle de petité moveraux de pisso dans tous de 1. Fr. 1861; est ouvrage a pour titre. Katzes Clausetts aum Gebrauche lein L'nterricht, Weisschell, 1794.

GLÆSER (CHARLES-GOTTBILF), fils du précédent, est né à Weissenfels, le 4 mai 1784. Après la mort de son pére, il se rendit à Leinsiek, pour y continuer ses études à l'école ile Saint-Thomas; Il y reçut les leçons de Hiller. Eberhard Müller lui donna ensuite des leçons de piano et d'harmonie, et il apprit à jouer du violon sous ja direction de Campagnoti. Après qu'il eut atteint sa vingtième année, il suivit un cours de droit à l'université, quoiqu'il rût préféré la théologie, afin d'être chantre de paroisse. Lorson'il eut passé ses examens, en 1808, il alia occuper une place de peu d'importance à Naumbourg; mais il ne resta pas longtemps dans cette ville; son gout passionné pour la musique le ramena à Leipsick; il s'y fit correcteur chez Kühnel. Son sejour dans ectte ville fut marqué par ses progrès commo organiste et comme compositeur. Ses études étant achevées, il accepta l'offre qui lui fet faite d'une place de directeur de musique à Barmon, en Weslphalie. Dès ce moment, toutes ses vues se tournérent vers les movens de faciliter l'enseignement, et les ouvrages qu'il publia furent particulièrement destinés à ses élèves. La guerre de 1813 obligea Glæser de s'éloigner de Barmen. Il fit des voyages à Berlin, Weissenfels, Naumbourg et Leipsick, puis s'enrôla comme volontaire, et passa le Rhin avec les armées alitées. Après la campagne de 1814, il retourna à Barmen et reprit ses travaux. Il établit plus tard en cette ville un bureau d'abonnement de musique et un commerce d'instruments. Glæser est mort à Barmen, le 16 avril 1829, des suites d'une douloureuse et longue maladie de peau, avant d'avoir atteint sa quarante-cinquième année. Au nombre de ses productions on compte : 1º Neue praktische Klavierschule (Nouvelle école pratique du claveein, etc.), première partie, Barmen, 1817. La deuxième partie de cette méthode de piano était terminée, mais non publiée, quand Glaeser a cessé de vivre, 2º Karl Glaser's Liederbuch (Livre de chant de Glacser, etc.); Barmen, 1819. Ce recuell était destiné à une classe d'enfants que l'auteur faisait chanter d'oreille, avant de tenr enseigner la lecture de la musique. Il en a paru une deuxième édition en 1822. 5º Chants pour les poésies de Leith, avec accompagnement de plano, plusieurs cabiers, Barmen, 1821-1828. 4º Exercices de lecture de musique en dix-sept grands tableaux, pour les écoles ; Barmen, 1821. 3º Musikalische Schulgesangbuch, methodisch geordnet nach Natorp's Anleitung zur Unterweisung in singen (Manuel musical de chant d'après l'Introduction à l'enseignement du chant de Natorp), première et deuxième parties, 1821-1825. La deuxième édition de cette méthode a paru en 1827. 6º Chants chorais et poésies de Mobn à quatre voix, à l'usage des sociétés de chant, et des chours d'église ; Essen, Bædreker, 7º Dreystimmige Chorale (Chants chorals à trois voix). à l'usage des écoles moyennes, des gymnases et des paroisses ou l'on chante sans orgne; Barmen , 1828. 8º Kurze Anweizung zum Choralspiel (Instruction courte sur l'art d'accompagner les mélodies chorales, etc.); Essen, Bædecker, 1824. 9. Vereinfachter zum Kurzgefasster Unterrieht in der Theorie der Tonsetzkunst, mittelst eines musikalisches Compasses (Méthode brève et simplifiée de la théorie de la musique, au moyen d'un compas musical), ibid, 1828. On a anssi de Glæser des sonates, airs variés et autres morceaux pour le piano, quelques pièces pour la guitare, et d'autres petites compositions.

GL/ESER (François), compositeur, né en Autriche dans l'année 1792, fit ses études musicales à Vienne et y fut ensuitu directeur de musique au Théâtre-sur-la-Vienne. Il a écrit un très-grand nombre de mélodrames. pantomimes et vaudevilles. Il y fit aussi représenter plusieurs opéras, parmi lesquels on remarque : 1º Armide la magicienne, en 1828. 2º Der Brief an Sich selbst (La lettre écrite à soi-méme), en 1826. 3º Elsbeth, opéra comique et romantique, en 1828. 4º Helindor, opéra fécrique, en 1826. 5º Sauctæpfchen, etc., (le Chevalier aux énerons d'or), opéra romantique, en 1824, 6º Sonderbar Laune (l'Humeur singulière), opéra comique, en 1825. En 1850, il succéda à Siegmayer dans la place de chef d'orchestre du théâtre Kænigstadt à Berlin, et v 6t représenter les opéras dont voici les titres : 7º Die Brautschau (les Fiancailles). 8º des Adlers Horst (l'Aire de l'aigle); Andréa: l'Œil du Diable; Aurora; les quatre Fils Aymon. Plusieurs de ces onvrages ont été gravés en partition pour le piano, à Berlin, chez Trautwein. Glæser a écrit dans cette ville une ouverture de féte, un finale pour la Clauding, de Gorthe, et des vaudevilles, pantomimes et farces. On a aussi de Glæser quelques petites compositions pour divers instruments, des arrangements de morceaux de différents maltres, et des romances allemandes,

En 1842, cet artiste a été appelé à Copenhague en qualité de maltre de chapelle; trois ans après il a été fait directeur du Conservatoire de cette ville, et le roi de Danemark l'a décoré de l'ordre de Danebrog en 1847.

Cole A Willia Carbonic, omposition alternating of the Carbonic and Carbonic Carbonic and Carbonic Carb

GLAREAN (Ilcan LORIT), poète courond, philosophe, mathémática e bisnorier, fut us des hommes qui contribuérent le plus activement au proprié des sciences et de sartu dans le sédition sièce. Le nom de Girramon de Glaria, en 1888. Et de et divisteurs qui vivaient dansa l'assance, mais qui avanent beaucoup vicanti quantité de la composité à la garde des treupeaux juoqu'à l'ège de doute non. Se heureurs ; peaux juoqu'à l'ège de doute non. Se heureurs ; peaux juoqu'à l'ège de doute non. Se heureurs ; conduisait son existence de pâtre, que ses parents, émeryeillés, consentirent à l'envoyer à Berne, pour y commencer des études littéraires. Michel Rubellus, professeur en cette ville, îni inspira le goût de la belle latinité, forma son style et lui enseigna les éléments de la musique. Sorti de chez ce maltre, Glaréan se rendit à l'Université de Cologne, où il demenra sept ans. Ce fut là qu'il reçut de Cochimus (royez Cocurix) des lecons de théorie et de pratique de la musique. C'est à Cologne que Giarcan fut couronné comme poète, en 1512, par Maximilien 1rr, après avoir chanté le panégyrique de ce prince, en présence de toute la cour, en s'accompagnant d'un instrument. En 1517, il s'établit à Paris et y fonda un pensionnat. Schreiher a démontré, dans une monographie intéressante de ce savant, qu'il ne fut jamais professeur à l'Université, comme on le croit généralement. Parvenn à l'âge de trente ans, Glaréan épronva le besoin de retourner dans sa patrie. Son projet fut d'abord de s'établir à Zurich; mais sur les instances des chefs de l'Université de Bâle, il alla demeurer dans cette ville, et y fonda une institution libre, quoiqu'il y fit des cours publics. Son savoir était universel, et dans tous ses travaux il a porté des vues profondes qui décèlent l'homme supérieur. Amateur passionné des arts, il cultiva surtont avec succès la poésie et la muslque. Ses vers latins étaient admirés de son temps. Des tronbles religieux ayant éclaté à Bâle, vers 1529, Glaréan n'y voulut point prendre part, ct comme il arrive presque toujours en parellle circonstance, sa sagesse lui fit des ennemis dans tons les partis. Ami du repos, il se retira alors à Fribourg, en Brisgau, y ouvrit un cours d'histoire et de littérature, et y attira un grand nombre d'élèves qui devincent nar la suite des savants distingués, et répandirent le gout des lettres dans toute l'Allemagne. Dans sa jeunesse, Glaréan avait eu de la gaieté; mais les injustices dont il fut victime, et la perte de quelques amis, rendirent son humeur" chagrine lorsqu'il fut devenu vieux. Il passa ses dernières années dans une retraite absolue, et mourat à Frihourg, le 28 mai 1565, à l'age de soixante-quinze ans. Glaréan se maria à Bâle, à l'âge de trente-quatre ans, avec une femme ou'il aimait beaucoup, et avec laquelle il vécut dix-sept ans : mais il n'en eut pas d'enfants, et il en fut de même d'un second mariage.

Érasme, ami de Glaréan, Juste Lipse, Vossius, et d'autres savants hommes, lui ont accordé des éloges; le premier, particulière-

ment, a dit de lui : « Henri Glaréan, à la fleur « de l'âge, d'une santé robuste, et d'une acti-« vité infatigable, très-expérimenté dans la « dialectique, s'est approché du sommet de la « théologie... de laquelle, cependant, il s'est « retiré, à cause de la glaciale et pointilleuse « subtilité qui, maintenant, est presque scule a applaudic dans les écoles... Ses essais. « comme poète, ne sont pas dépourvus de e grâce. Il possède de grandes connaissances e en bistoire... C'est dans la musique, la géo-« graphie et les autres seiences mathématia ones que consiste sa force principale... Mo-« mus lui-même ne pourrait découvrir en lui « d'autre défaut que l'excessive franchise avec « laquelle li se déchaîne contre les sophistes, · Glaréan descend contre eux dans l'arène « avec une ardeur égale à celle dont Herenle « était animé quand il combattait les mon-. stres. Pour peu qu'avec eux il y ait avantage a derier blen fort, les poumons ne lui font pas « défaut plus que le courage berculéen... Au « surplus, il est élolgné de toute présomption. « Ses procédés sont remplis de complaisance e et se conforment aux usages de la bonne « société. «

Pius tard, il paralt qu'il y cut que'que refudidement dans la lision de ces deux hommes citières; ce qui a étà utiribe aux railleries que l'interno se premettait que'quefois sur le système de pronocciation de la lampurgereque qu'étrasse avait essay de faire adopter, et à la jalonise que ce deruler auxili ce parec que le assant professeur de la deprendant que les interne d'ann Philaire et de Pribourg postédait des consainances plas a profindes que les interne d'ann Philaire et marquable que Ciarran fui le ceu de sea mis en étrasse constitues que l'acres de la Pribourg et l'acres de la companie que conseil que l'acres de la marquable que Ciarran fui le ceu de sea mis en étrasse combina des nos instiment.

A l'égard de la théorie de la musique, on peut considérer Glaréan comme un des auteurs qui l'ont exposée avec le plus de clarté et de saynir dans le seiziéme siècle. Le premier ouvrage qu'il a publié sur eet art a pour tître : Isagoge in musicen Henrici Glareani Helvetii poet, laur, e quibusdam bonis authoribus latinis et arzeis ad studiosorum utilitatem multo labore elaborata. Ad Falconem Coss. urbis Arenticensis, petit In-4º de vingt feuillets non chiffrés, avec les signatures A2-E5. sans nom de lieu et sans date; mais l'ouvrage a été vraisemblablement publié en 1516, car l'épitre dédicatoire de Glaréan, qui remplit le verso du premier fenillet, a pour souscription : Basilex, anno Christi MDXVI, ad idus martias. Ce petit ouvrage est de la plus grande

rareté. A la publication du catalogue de feu Van Hultbem, je fus étonné de trouver dans le deuxième volume (nº 9748) le même opuscuie indiqué sous ce titre : Isagoge in musicen Henrici Glariani (s)e) Helvetii Pact, laur, ad Falconem coss, urbis Aventicensis, Basiline, 1506, petit in-4+, etc. 1i ne me fut pas difficile de volt une Glariani pour Glareani, et Pact, laur, pour Poet, laur., étalent des fautes d'impression. Quant à la date de 1506, elle me paraissait évidemment fausse, ear Glaréan n'a été porte conronné qu'en 1512. Cependant, pour éclaireir le fait, j'ai écrit à M. Voisin, hibliothécaire de l'Université de Gand, et laborieux rédacteur du catalogue de la nombreuse hibliothèuno de Van Huithem: il a eu l'obligeanco de confirmer mes conjectures, et de m'envoyer le titre véritable, tel qu'il est cidessus, avec la description du volume. Je ne fais ces remarques qu'afin d'éviter que quelque compilateur ne copie étourdiment le titre du catalogue Vau Huithem, en s'appuyant de son autorité, et qu'une nouvelle erreur ne s'accrédite ainsi dans la bibliographlo de la musique, où il y en a déjà Irop. L'opuscule de Glaréan est divisé en dix ebapitres qui n'ont point de titres, et qui traitent de la solmisation, des muances, des intervalles, de la constitution des tons ou modes, et de leur usage. L'nuvrage est terminé par un éloge en vers de la musique.

Trente et un ans s'écoulèrent entre l'époque de la publication de ce premier ouvrage et celle d'un deuxième traité de musique beaucoup plus important; celui-ci a pour tilre; Glareani Dodecachordon. A la dernière page, au-dessous des errata, on lit : Basilen per Henrichum Petri mense septembri anno post Virginis partum MDXLVII. In-fol. de quatre cent einquante pages, avee neuf feuillets d'éplire dédicatoire et d'Index pon chiffrés, et trois pages d'errata à la fin. L'objet de Glaréan est de démontrer, dans ce livre savant et bien éerit, que les tons du plain-chant, qui servaient de base à toute la musique de son temps, ne sont pas an nombre de huit, comme le prétendent la plupart des anteurs qui ont traité de la tonalité du plain-chant, mais au nombre de douze qui correspondent à chacun des modes de l'ancienne musique grecque. Déjà vers la fin du huitième siècle, une discussion avait élé agitée à ce sujet, et l'on avait même voulu porter les tons du chanl ecclésiastique jusqu'à qualorze. Les partisans de ce syslème disaient : · Les sons de la musique se représentent par . les sept letires A. B. C. D. E. F. G (qui cor-

· dies sont de deux sortes, savoir, celles qui « ont leur note fondamentale à la quatrième · nnte du ton, et celles qui ont cette nnte à la . tonique, en sorte qu'on doit compter qu'il . y a quatorze modes ou tons; mais attendn « que la lettre B n'a pas de quiute inste, ce « nombre doit être réduit à douze. » On prétend que le suiet de la discussion entre les partisans de huit tons et ceux de danzo modes fut soumis à Charlemagno, et qu'après avoir écouté tous les arguments, ce prince décida que buit tnns étalent suffisants (neto modi videntur sufficere). L'ouvrage de Glaréan est divisé en trois livres. Le premier traite du plainchant, selon les principes établis dans la piupart des livres de cette espèce. L'auleur y a refondu, dans les premiers chapitres, la plus grando partie de son petit traité de musique publié en 1516. Il y expose la doctrine des buit tons usités du plain-chant, mais avec des considérations importantes qui rendent cette première partie du livre fort Instructive. Dans le second ilvre, il établit sa doctrine des douze modes. Onoique cetto partie de l'ouvrage ait été souvent attaquée et par les contemporains et par les successeurs de Giaréan, on ne peut nier que les chants de cinquiéme et du septièmo tons n'apparticament aponzième mode transposé; car ils unt pour base les mêmes espèces de quintes et do quartes, et leurs demi-tons doivent se tronver aux memes places. De même, les chants du premier ton, avec la sixième note abaissée, sont du neuvième mode transposé, La pinpart des anteurs de traités de plainchant n'nnt rien compris à cela.

· respondent aux noles la, si, ut, rc, mi, fa,

« sol); or, chacuno de ces lettres peut être la « première d'une échelle musicale, d'où il suit

· qu'une nouvelle suito do lettres est engen-

« drée et représentée, dans des sons pius

· élevés par a, b, c, d, e, f, g. Or, les mélo-

consucre à l'application de la doctine des doute modes à la maique harmonique et marouter. Cette partie de l'ouvrage est du plus des intérets, à came des nombreux exemples notations de la completion de l'ouvrage est du plus pulsations les suveres des compositeurs des quantaines es services des compositeurs des d'Octephem, d'Obrecht, de Jaquis Deprés, es autres. Ce recule est d'usuata plus précieux sous ex rapport, que les ouvrages de ces maimonts d'illustrés de l'autres de l'autre mottes d'illustrés de l'autre mottes d'illustrés de l'autre mottes d'illustrés de l'autre parties résultes. Au résumé, les l'ure de Girvanne de grande valeur pour l'habitoré de la ma-

Le troisième livre du Dodecachordon est

sique; il offre la preuve la plus complète du profond savoir de Glaréan dans cet art. Tout y est traité avec ordre, méthode, et l'esprit d'analyse y brille à un bant degré. Un abrégé de cet excellent ouvrage a été fait par Jean Litavicus Wonegger, et a paru sous ce titre : Musicx epiteme ex Glareans Dodecachorde. Ce vulume, composé de 150 pages chiffrées petit in-8°, et de quatre feuillets d'épltre dédicatoire, nen chiffrés, est terminé par cette souscription : Basilest per Henricum Petri. mente (sic) martio, anno nouve. L'éplire dédicatoire est datée de Fribourg en Brisgau, 1556. Une autre édition de ce petit ouvrage a été publiée deux années après, c'est-à-dire en 1559; celle-là a pour titre : Musica epitome cx Glareani Dodecachordo und cum quinque vocum melodiis super ejusdem Glareane Panegurice de helveticarum XIII urbium laudibus, per Monfredum Barbaricum Ceregiensem. Le format et le nombre des pages chiffrées du Traité de Musique sont semblables à l'édition précédente, mais l'épltre dédicateire, datée de Fribourg 1559, a einq pages, et la souscription est au dernier feuillet conçue en ces termes : Basilex ex officina Hieronumi Curionis, impensis Heurici Petri, anno apus, mense martie. Ouoign'en nuisse croire que cette deuxième édition n'est que la précédente renouvelée par un titre et une épltre dédicatoire, elle est pourtant réelle, car au titre courant de la page 19 de l'édition de 1557, il v a empendium, et à la même page, édition de 1559, on lit compendium. Il existe une traduction allemande de l'abrégé de Wonnegger; elle a pour titre : Uss (sie pour Aus) Glareani Musik ein Usszug (pour Auszug), mit Bewilligung und Hilf Glareani, allen christlichen Kirchen alt und gattliche Gesana su leruen, auch zu verstan ganz nuzlich, und denen zu Hilf, se Mathemath und villicht der latinschen (sie) Sprach mit Banz Unterricht, Bale, Henri Petri, 1557, in-8°. Un exemplaire de cette traduction est à la Bibliothèque royale de Munich; je n'en connais pas d'autre, A l'égant du panégyrique des villes fédérées de la Suisse par Glaréan, mis en musique à cinq voix, par Manfred Barbarin, et qui est composé de 102 pages petit in-8°, ajoutées à l'euvrage de Wonegger, ce n'est que la reproduction d'une édition de cet œuvre publiée à Bâje en 1558 chez Ilenri Petri, et intitutée : Quinque cocibus cantiones elegantissima in gratiam et laudem tredecim urbium Helcetia. L'abrégé Ju Dodécacorde, par Wonegger, est divisé en leux parties : la première, qui contient seize

chapitres, est relatire aux principes de la musique plaine (plonus-cantus), et à la constitution des tons; c'est un résumé bien fait des deux premiers litres. Woongger dit avec raison, dans son éplire, qu'il à rien négligé de ce qui pouvait établir le système de Giardan pour la divisien des dour modes. La deutième partie, divisée en donze chapitres, est nn abrecé du troitieme livre sur le chant mesure.

Braudius et l'Athenx Raucica citent an livre de Glaréan Intitulé, selon le premier : De musices divisione ac definitione, Baje, 1549, in-fol., et suivant l'autre : De Arte musicd. Waltber, qui suit en cela Braudius, dans son Lexique de musique, conjecture que cet euvrage doit être une réimpression de celui de 1516. Ferkel, Gerher, Lichtenthal, et tous les copistes, ont répété cette erreur. Le fait est que cet ouvrage n'existe pas, et que le titre : De musices divisione ac definitione, n'est que celui du premier chapitre du Bodécacorde; en sorte qu'il y a lieu de croire que Draudius a cité le livre d'après un exemplaire dont le frontispice manquait, ct que, par une faute il'impression, on aura mis dans son catalogue 1549 pour 1547. Glaréan avait préparé une excellente édition des œuvres de Boèce; elle n'a paru que sept ans après sa mort, par les soins de Martianus Rota, sous ce titre : Anitii Manilii Severini Boethi, philosopherum et theologorum principis opera omnia, Basileæ, cx efficina Benriel Petrinae, 1570, In-fol. de 1,546 pages chiffrées, et de 22 feuillets d'épltres, préfaces et tables. On a joint à cette édition les commentaires de Jean Marmelius et de Rodolphe Agricola sur le traité des consolations de la philosophie, et ceux de Gilbert Porreta sur celui de la Trinité. Glaréan n'a point fait de commentaires ni de netes sur les einq livres du Traité de musique de Boèce; mais, en plusieurs endroits, il a ajouté des figures nour l'intelligence du texte, et il a corrigé avec soin ce texte, le donnant tel qu'il est dans les meilleurs manuscrits, et mettant à la marge ses corrections. Il est à regretter que des fautes assez considérables se soient glissées dans l'impression, et ne soient pein1 réparées par une table d'errata. Je les ai toutes corrigées daus mon exemplaire pour une édition du Traité de musique de Boèce, que je me proposais de donner avec une traduction fran-

çaise.

Jodocus Castner a publié, à l'occasion de la mort de Glaréan, un recueil d'éloges intitulé : Epicodion et epigrammata quadam funchio de obitu Henrici Leriti Glarani. Basilco. 1565, in 4: N. Beni Schreiber a donne une très-bonne monographie de ce savant, sous ce titre: Heinr. Loritus Garcanus gétrônter Dichter und Mathematiker aux dem 10. Jahrhundert, etc. (Henri Lorit Glarán, poter couronne et unthématien du schième siècle, etc.), Fribourg en Brisgan, 1857, in 4:

GLASFIR (Izas-Auxs), no en Allemagne dans la seconde molifie du dra-epitiene visitele, cluit étudiant en philosophie à Schauenstein, lorsqu'i y soulant une thèse ur les Instruments de musique dout II est parlé dans les paumes IV et V. Cette thèse fut ensuite imprimés sous es titre: Exercitatio philobogien de instruments Il Horsvorum musicis ex pratun. 4 et S., Leipsick, 1686, In-4<sup>e</sup> de deux principal de la disercia de la diserciation de Glaver dans son Tretor de l'antiquité sacrée, t. XXVII, p. 157.

GLAUCUS, philosophe, né à lbegium (aujourd'hui Regio, dans le royame de Napie), a écrit, selon Plutarque, un Traité historique des poètes et des musiciens de l'antiquité, que d'autres écrivains ont attribué à l'orateur Antiphon. Diogène Laëree dit que Glaucus était contemporain de Démocrite le philosophe, et qu'il avait eu pour maître un pythagoricien.

GLEICH (Fransan); sous ce nom d'un erivalus ar lequel on n'a pas de renselguemonts, a été publié un livre inituale: Wegservier für Operficeunde. Erichaternde Besprechung der michtigsten auf dem Repertoire
behnfüllehen Opern, nobett biopraphien der
'omponisten (Guide des annateurs d'opera,
Commesquierd) de equi concerne tei operas
Compositeurs), kelpsick, fl. Natthes, 1857, un
olume petit lie Nature, 1857, un
olume petit lie Nature, 1857, un

GLEICHEN (Anna), directeur de musique an Gymnase de Géra, naquit à Erfurt, le 4 février 1625. En 1648, il entra en fonctions à Géra; il les remplit pendant quarante-cinq ans et mourut le 23 février 1695. Plusieurs éloges funéhres furent prononcés sur sa tombe par les professeurs de Géra, et le recteur du Gymnase de cette ville. Køber fit imprimer à cette occasion une dissertation intitulée: De Musicar quibusdam admirandis, Geræ, 1695, In-4°. Le docteur Jean-André Gleieben, fiis du directeur de musique, rassembla les oraisons funêbres qui avaient été faites pour son père, et les publia avec la dissertation de Kæber, à Bresde, en 1714. On trouve dans ce recueil le portrait d'André Gleichen. On a de ce musicien deux pellis traités de musique, à l'usage des élèves du Symanse de Géra; le premier a pour titre : Compendium musicum instrumentale, Leipsick, 1631, in-8°, réimprimé en 1653, deux feuilles et demie. Le deuxième est initiulé: Compendium musicum vocale, Jéna, 1657, in-8°.

GLEICHMANN (JEAN-GEORGES), bourgmestre et organiste à Ilmenau, dans la Thuringe, naquit à Steltzen, prés d'Eisfeld, le 22 décembre 1685. Après avoir recu des Jecons d'orgue et de elaveein de Zahn, organiste de Bildbourg, ii fut lui-même nommé organiste à Schalckau, près de Cobourg, en 1706; puis il fut appelé à l'imenau, en 1717. En 1744, on le choisit pour être hourgmestre de ce lieu. Aprés cette époque, on n'a pius de renseignements sur lui. Gleichmann Inventa, à l'àge de vingtquatre ans (en 1709), un elavecin-viole qui a été imité par un deses parents, nommé Reisch, en 1758. Plus tard, il fit aussi un elavceinluth, monté de eordes de boyau qui étaient pincées par des crochets, C'est ec dernier instrument que Dietz a renouvelé depuis lors par un mécanisme tout nouveau, sous le nom de claviharpe, et en substituant aux cordes de boyau des cordes métalliques filées de canne-

GLEICHMANN (JEAN-ANDRÉ), directeur de musique à la cour du duc de Hildhurghausen, est né à Bockstadt, le 15 février 1775, Dans sa jeunesse, ses études ne se sont pas bornées à la musique; ii a recu une bonne éducation littéraire et scientifique. On connaît peu de compositions de cet artiste; celles qu'on peut eiter sont : 1º Ferbesserte Melodie der Einsetzungsworte der heiligen Abendmahlen (Mélodics corrigées des paroles de consécration de la sainte Cène), avec accompagnement d'orgne, Hildbourg et Brunswick, Cet ouvrage est estimé en Allemagne, 2º Deux recueils de Lieder, avec accompagnement de piano. 3º Pot-pourri pour plano et elarinette ou violon, Hildhurghausen. 4º Cantates religieuses pour des chœurs de voix d'hommes, nes 1 et 2. Hildburghausen, Kesselring, 1857-1840. En partition. 5º Cantate pour la fête de la Réformation, à quatre voix et orchestre. Meiningen , 1858. C'est particuliérement comme critique que M. Gleichmann occupe une place distinguée parmi ses compatriotes, La piupart de ses articles en ce genre ont paru dans la Gazette musicule de Leipsick. Les principaux sont : 1º Recherches sur la théorie du troisième son (au grave), ann, 1805, pag. 277. 2º Sur la manière et la

mode dass Is musique pratique, particultires mode dans l'accident ou un'e tobolo, arc. 1881a, p. 175. S'en l'insention de l'Archidenc (1887), p. 150. S'en l'insention de l'Archidenc que prime propriet par l'Archidenc (1887), p. 150. S'en l'archidence (1887), p. 150. S'en l'archidence (1887), p. 150. S'en l'archidence (1887), p. 150. Production particultire comme science, 1893, p. 729, decuieme partic, 1550, p. 831, p. 837. Pinuicum archies du marie autoromo de public dans l'archiden et production de l'archidence (1887), p. 837. Pinuicum archies du marie autoromo profit de l'archidence (1887), p. 837. Pinuicum archies du marie autoromo princedat influence du climat un la voir humaine (n. N. 1), p. 1609.

GLEISSNER (FRANÇOIS), né à Neustadt en 1700, était, yers 1800, musicien de la chapelle de l'électeur de Bavière. Il fut envoyé fort jeune au séminaire d'Amberg, et v montra do rares dispositions pour la poésie et pour la musique. Doué d'une belle voix, il chantait an chœur; plus tard il y joua la partie de contrebasse. Il n'était âgé que de dix-huit ans lorsqu'il écrivit, en 1778, un Requiem pour la mort do prince électoral Maximilien-Joseph de Bavièro. Quelques années après, il se rendit à Munich pour y achever ses études de phitosophic. Il y compléta ses connaissances dans la musique. Cet artiste s'est fait connaître avantageusement et par ses compositions, et par l'invention de la gravure de la musique snr pierre, dont il dut l'idée aux recherches et aux procédés de Senefelder pour la lithographie. Les plus grandes difficultés qu'il rencontra pour l'emploi de ses procédés consistaient dans la forme et dans les fonctions de la presse ; ces difficultés furent levées par l'éditeur de musique Falter, de Munich, avec qui Gleissner s'associa. Le premier ouvrage imprimé par ce procédé fut un recueil de six chansons avec accompagnement de piano, composé par co dernier; il parut à Munich, chez Falter en 1798, En 1799, Gleissner suivit M. André à Offenbach et y fonda un grand établissement d'imprimerie lithographique pour le compte de cet éditeur; on sait que cet établissement est devenu par la suite un des plus florissants de l'Europe. Plus tard, Gleissner fit aussi des voyages à Vienne, dans le but de propager son Invention de la lithographie de la musique. De retour à Munich, Il y fut nommé membre de la commission royale pour la répartition des contributions directes, et inspecteur de l'imprimerie. Il occupattencore ces emplois en 1815. Le Lexique de musique de Schilling, quine contient pas même ces détails biographiques sur Gleissner, dit que ses compositions sont estimées

en Allemagne, mais ne sont pas connues en France. An nombre de ses ouvrages on compte ; 1º Symphonies faciles, œuvre premier, nº 1, 2, 5, Offenbach, André. 2º I-lem pour deux violons, alto, basse, deux banthois et deux cors. op. 15, Vienne, Hastinger, 3º Six pièces pour flûte, trois clarinettes, denx cors et basson, Offenhach, André. 4º Trois quatuors pour deux violons, alto et hasse, op. 15, Vienne, Haslinger. 5º Quatuors pour flûte, violon, alto et basse, op. 38, Leipsick. 6º Six duos pour deux flûtes, op. 12, Vienne, Hastinger. 7º Des variations pour flute. 8º Des duos faciles pour ileux cors ou deux trompettes, Munich, Falter. 9º Deux œuvres de sonates pour piano et violon, Vienne, Baslinger, 10º Plusieurs recueils de petites pièces pour le piano, ibid. 11º Des menuels, des allemandes et des valses. Vienne et Munich. 12º Six messes hrèves et offertoires à quatre voix, orchestre et orguo, op. 2, Augsbourg, Lotter. 13º Der Pachtbrief (le Bail), petit opéra, gravé en extraits pour le piano. 14º Quelques ballets héroïques représentés à Munich, et parmi lesquels on remarque Paul et Virginie, 15º Agnès Bernaucrin, mélodrame qui a obtenu un brillant succès à Munich. 16º Lazare, oratorio, exéculé à Munich en 1795.

GLEITSMANN Parts), maltre de chapelle et valet de chamber lu coute de Schwarzbourg 20 Arnstall, naquit à Weissenfels, où son jeter destin musièten de a ville. Le maltre de concert destin musièten de la ville. Le maltre de concert mano obitot su mon obitot su composition. Gleis-mano obitot su mon obitot su mon aton de moniaton de maltre de chamber de la ville. Le maltre de chamber de la ville. Le maltre de chamber de concert et un ortendre 170 on a imprime de ce musière; c'enceron son de armoniers, oder 20 Siticle für 2 J iolinen und Cont. Nurmberr, 1705.

and to Jarr., Automotery, 1909-in et compositor, version-bibblement fils du procedent, asquit à Arastadi, vers la fin du dix-sepsième siècle. En 1716, i deutialité drois Lépsièt; il alla ensuite à Prague pour y perfectionne son talent dans la musique et ful placé comme musiècre de chambre au service du prince do Murchangi, Il y avait autorités, fort Breitluft, viden et hause, en manerit, de la composition de Girleitman.

position de viettemann.
GLETTIMOTR (JEXV), organisto de
l'église Sointe-Éissabeth, à Breslau, naquit en
cette ville, le 20 août 1661. Son perio, qui était
musicien à Sainte-Marie-Madolere, qui oreise
gna à Jouer du clavein, du violon, de la hasse
de viole, de la harpe et de plusienrs instruments à vent. En 1684, li voyages dans la Po-

logne prusienne, dans le Brandehourg, dans la Pomérānic; puis il s'elabilit à Dantzig, en 1065, comme musicien du conseil. De retour à Breslau, il fut nommé organiste à Sainte-Élisabelt, et occapa cetle place jusqu'à as mort, en 1759. Je possède en mrauscrit dis fantaisies pour l'orgue, à deux clasiers et pédale, composées par cet artiste.

GLETTLE (MELCHION), maître de chapelle de la cathedrale d'Augsbourg, naquit à Bremgarten, en Suisse, dans la première moitié du dix-septième siècle. On a imprimé do ce maltre : 1º Expeditionis musica classis I. Motetty sacry concertaty 56: 18 eocales tantum absque instrumentis; 18 vocales ac iustrumentis simul; potissimum 2, 3, 4, 5, cum nonnullis 6, duabus 7, et una 8 voc. Opus I, August., 1667, in-4°. 2° Ejusdem classis II. Missa 5 voc. concert, necessarium, et 5 instrum. concert. ad libitum, cum capella 5 vocum, ihid., 1667, 3º Ejusdem classis III. Psalmi breves, breviores, brevissimi, 5 voc. concert. necess. et 5 instr. concert. ad libit., thid., 1667, 4° Ejusdem classis IV. Missæ concertatæ 5 vocibus conc. necess. 5 instrum. concert. ad libit., 5 ripienis seu pleno choro: addita una ab 8 vocib. et 7 instr., op. 111, ibid., 1670, in-40. 50 Ejusdem classis F'. Motettx 36 a voce sola et 2 violinis, cum aliis quoque instr., Ibid., 1667. 6º Musica generalis latino-germanica, oder neue lateinische und teutsche weltlichen Mus. cone. von. 1, 2, 3, 4, 5 Stimmen, theils mit 2 Fiolinen ad libit., samt 2 Sonatsn und 56 Trompeter Stücklein, auf 2 Trompetten-Marinen, ibid., 1674, In-4º. 7º Musicx generalis latino-germanice classis II, oder neue lateinisch und teutschen weltlicher musikalischer Concerten, anderer Theil, von 2 und 3 Stimmen , ohne Instrum., Opus FIII. posthumum II, abid., 1684. 8º Psalmi 18 omnibus totius anni dominicis ac festis ad vesperas concinnendi, 3 voc., Ibid., 1685.

GLAIMES (Intan-Barriera-Justa DE), a Bractlein, is 23 haurier 1814, for termopy, a Pipede risk ann, a Pipede royal ed munique det utility, a top anima fine 1816, for centre utility, et a pinnie i soldige, poin la te référencia de piano. Il regut ensuite quelques d'harmone de M. Charlet-Lusch utilitation, d'aprie la methode de Rodarde-Lusch annuel, Edin, hoyaler l'attente de cette solice fut apreid à Bractlein pour d'armoné de la france de la fact de la france de la fra

pides, et il put blentôt occuper la position de répétiteur du cours. Après le mort de Cassel (voyes ce nom), M. de Glimes fut charge par intérim de l'enseignement du chant au Conservatoire pendant les années 1857 et 1858. En 1859, il fut professeur-adjoint de Géraldy (vouez ce nom) pour cette partie de l'art, dans la même école; mais il quitta cette position, en 1840, pour se livrer à la composition et faire des cours particuliers de chant et d'accompagnement. Il a eu l'honneur de donner des lecons de chant au prince Albert de Saxe-Cohourg, pendant son séjour à Bruxelles. En 1842, il est allé à Londres comme professeur de chant, et depuis lors il a passé alternativement une partio de l'année dans cette capitale, et l'autre partie à Bruxelles, puis il s'est fixé de pouveau dans cette dernière ville. Professeur distingué, et l'un des meilleurs accompagnateurs au piano de l'époque actuelle, M. de Glimes s'est aussi fait connaître comme compositeur de romances et de mélodies charmantes, ou l'on remarque un goût fin dans les idées et dans la forme, une harmonie distinguée et l'expression juste de la parole. La plupart ont été publices à Paris et à Bruxelles. Parmi celles qui ont cu le succès le plus décidé, on remarque celles-ci : le Papilton; la Neige; A une Femme; une Nuit d'eté : Laisse-toi donc aimer : Rose et papillon; la Tombe et la Rose; le Prisonnier et l'Hirondelle : 6 ma Charmante : l'Extuse : Dieu qui sourit; Étoile de l'amour; Tu vas partir; Belle épousée, à deux voix; l'Oisec u bleu, idem ; le Pays incounu, idem ; etc., it . Il a fait exécuter, à la Société de l'hôtel d'Augleterre, à Bruxelles, une ouverture à grand orchestre; une ouverture, pour le drame Artevelde, a été exécutée au grand théâtre de Bruxelles, M. de Glimes a écrit aussi la Maison inhabitée, ballet, au même théâtre: Tobie, trio à trois voix ; les Trois sœurs, trio pour trois voix de soprano : les Turoliennes, quatuor de chant, etc., etc. Il a formé une helle bibliothèque de musique composée de huit cents grandes partitions, do beaucoup d'autres pour te piano, d'un grand nombre d'œuvres manuscrites des maîtres les plus célébres, dont quelques-unes autographes, et d'une nombrense collection d'ouvrages théoriques et historiques.

GLINKA (MICRIL DE), compositeur resse, naquit en 1804, d'une familie noble et riche, naquit en 1804, d'une familie noble et riche dans une terre près de Smolenis. Berce par les métodies si originales de sa patrie, il conçui te métodies si originales de sa patrie, il conçui pour etles, dée son enfance, un goût passionué qui ne s'est pas affaibil par la suite, et qui a sercef sus ron Lalent une lintence couridéra-

ble. On ignore le nom du maître qui dirigea ses premières études musicales : il était âgé de dixhuit ans lorsqu'il recut, à Moseou, des leçons de piano de Field, et c'est à ee maltre de la bonne écote d'autrefols qu'il fut redevable de l'exécution élégante autant qu'expressive qu'il ept, dans sa jennesse, sur cet instrument. Homme de plaisir et joulssant, par les aventages de la nalssance et de la fortune, de tous les agréments réservés en Russie aux membres de la haute société, M. de Glinka ne considéra d'abord la musique que comme un art d'agrement, sulvant l'expression usitée dans le monde. Son beureux instinct Ini Inspiralt des mélodies où se révélalt un sentiment trèsfin de cet art : etles se répandaient ehez les amateurs, et les éditeurs s'empressalent de les publier. Le pianiste et compositeur distingué Ilenselt a pris quelques motifs de cea mélodies comme thêmes de plusieurs morceaux de plano. Glinka laissa aussi mettre au jour de jolles Inspirations pour ect instrument sur lequel il brillait.

Après avoir résidé quelque temps à Varsovie, d'où il ne s'éloigna que par suite des événements de 1830, il obtint de son gouvernement l'autorisation de se rendre en Italie. Il scionena d'abord à Vienne pendant plusieurs mois, puis il se rendit à Venise, où il s'arrêta pour jouir de la vie facile et polie de cette reine de l'Adriatique, A Milsn, il publia des cansones italiens; des divertissements pour plano et instruments à cordes sur des thèmes de Bellini et de Donizetti; une sérénsde pour piano, harpe, cor, hasson, alto, violoncelle et contrelissse, sur des motifs d'Anna Bolena; un sextuor original pour plane, deux violons, atto, violoneelle et contrebasse; des variations brillantes et des rondeaux ponr piano seul, sur des thèmes de la Somnambule de Bellini, enfin, des danses pour piano à quatre mains. En 1855, M. de Glinka était à Naples et y ebarmait les salons per son talent de pianiste, par ses esntilènes que ebantait Iwanoff, alors dans la possession complète de son admirable voix de ténor, et par la manière dont le compositeur les aecompagnait. En 1856, il était de retour à Pétershourg, après s'être arrêté quelque temps à Berlin, où Dehn lui donna des leçons de contrepoint. Un changement considérable s'était alors opéré en Ini : de délassement que La musique était autrefois, elle était devenue pour lui une chose sériense, parce qu'il avsit compris qu'il était destiné à y occuper un rang d'artiste par son talent. Le désir de révéler à 53 pairie ee talent par uno grande composition tul fit entreprendre l'opéra en langue rusce dont le titre traduit est : la l'ie pour le Caur. Plusieurs années furent employées par M. do Glinka à la composition de cet ouvrage, qui fut représenté, en 1859, au théâtre du Grand-Opéra de Saint-Pétersbourg. Un succès d'enthousiasme l'accueillit, et l'auteur fut placé immédiatement par l'opinion publique au rang des plus célèbres compositeurs. La cour Impériale avait pris intérêt à la mise en scène de l'œuvre patriotique de M. de Glinka, et rien n'avait été négligé pour donner de l'éelat à sa représentation. Léonoff, fils naturel du célèbre maniste Field, ténor et bon musicien, une cantatrice russe dont l'éducation avait été faite en France, et qui fut conque à Paris sous le nom de mademoiselle Vertenil, madame Stepanowa, seconde femme, et le bassiste Péterof, chantèrent convenablement les rôles; les chœurs furent très-hien exéentés, et l'orehestre, dirigé svec soin par Cavos, artiste Italien de beauconp de mérite, rendit avec exactitude les intentions du compositeur.

A la première partition de M. de Glinka snoeéda un grand opéra en einq aetes, Rouslann et Lioudmita, dont le sujet, pris dans l'bistoire ancienne des Russes et des grands-ducs de Kiew, est populaire chez les Russes par la poème de Pouschline. Quoique cette composition alt été bien accueillie, le succès n'eut pas autant d'éclat que celui de la Vie pour le Czur. La fareur dont l'auteur jouissait à la cour impériale lui fit obtenir l'autorisation de faire de nouveaux voyages dans le midi de l'Europo. M. de Glinka était âgé de quarante sos lorsqu'il arriva à Paris, en 1844. Inconnu de tons, à l'exception de quelques artistes qui avaient visité la Russie, it voulnt prendre position en France parmi les compositeurs renommés, et le sent moyen qui ini fut offert consista à donner un concert pour y faire entendre quelques fragments de ses œuvres. A cet effet, il loua la salle de llerz, y fit réunir un orchestre sous ls direction de M. Tilmant, et v. fit entendre quelques morceaux de peu d'importance qui ne pouvalent donner qu'une idée fort imparfaite de ses grands ouvrages. Le publie, qui p'entendait pas les paroles et pe connaissait rien des situations dramatiques auxquelles appartenaient les choses qu'il entendait, trouva cette musique ennuyeuse, et les artistes ne considérèrent M. de Glinka que comme un arrangeur habile des mélodies de son pays, dont it a fait, en effet, un emploi trèslarge dans ses deux opéras,

Trompé dans son attente, et blessé qu'on

l'eût jugé avec précipitation d'une manière défavorable, dans une vitte dont l'opinion Ini avalt parn importante, il partit vers le milieu de 1845. Au mois de juillet de la même année, il était à Valiadolid, et au mois d'octobre il arriva à Madrid. L'objet de son voyage était de recucillir dans la péniusule une riche collection de mélodies populaires du pays. Homme du monde et ami du piaisir, il passa plusieurs années en Espagne, dans le doice far niente, ou n'ayant d'autre occupation que celle de collectionneur et d'arrangeur d'airs populaires, Ses amis voyaient avec regret s'écouler le temps sans qu'il produisit rien de sérieux pour l'art; mais Il était dans une de ces phases de dégoût qui sont pins fréquentes qu'on he pense, même chez les artistes qui n'ont connu que le succès. M. de Glinka ne retourna en Russie qu'à la fin de 1852 : alors il parut se réveiller et vouioir rentrer avec activité dans la carrière où il s'était précédemment distingué. Un changement se fit bientôt dans sa position, car l'empereur de Russie lui confia la direction de sa chapelle et de l'Opéra. Ses pouvelles fonctinns lui inspirérent le goût de la musique d'église ; il écrivit plusleurs auvres de ce genre. au nombre desquelles était une messe avec orehestre à laquelle il mettait la dernière main lorsque la mort le surpris à Berlin, le 15 février 1857, à l'âce de cinquante-trois ans. Sa perte est regrettable pour les progrès de la musique en Russic; car, quel que soit le jugement que portera la postérité des deux grands ouvrages out out fait sa rénutation chez ses compatriotes, elle ne pourra méconnaître dans sa musique un caractère tout spécial qui s'éloigne des tendauces et des formes de la musique des écoles française, italienne et allemande, de toutes les époques. Les partitions rednites pour le piano de la Vie pour le Czar, et de Rouslann et Lioudmita, ont été gravies à Saint-Pétershourg, où l'on s'occupe de la publication des œuvres posthumes de M. de Glinka.

GLIRO (Jean-Fannçois), compositent du solzième siècle, né à Bari, dont on trouve quelques compositions dans le Primo libro a due voci di diversi autori di Pari, publié à Venise, en 1585, par De Antiquis.

GLISS (Jean), bon facteur d'orgues à Niremberg, dans la première motifé du dix hultième siècle, a construit dans l'église luthérienne de cotte ville, en 1757 et 1758, un orgne de trente el un registrés avec deux ciavers et pédales.

GLOUGGL (Fasscois-Navien), maître de

chapelle de l'église cathérale de Ling, noqui, dans cette ville, le 21 février 1704. Béndeite Kraus fist son maitre de chant; il apprit le vion sous la direction de Freudenthier et d'Antoine Boffmann, et chez le tromboniste Messerça à Vienne. Il n'était géq ue de dix-buit ans lorsejoil fist nommé directeur de musique an thétare de Ling; quelques annes après, il an thétare de Ling; quelques annes après, il ville. Sa nomination de maitre de chapelle de titule, s'a nomination de maitre de chapelle de la cathérale le list accondres en 1900, Parvens

à l'âge sie soixante-huit aus, Gloggi a célébré en 1802 son jubité de 50 ans comme directeur de musique. On a de cet artiste les ouvrages dont voici les titres : 1º Musikalische Monatschrift (Journal mensuel de musique), Linz, 1803. Quatre numéros seulement ont para dans les mois de juillet, août, septembre et octobre. Cette publication, n'ayant point de succès, fut alors arrêtée. 2º Ein musikalische Blatter zur Zeit (Petite feuille périodlque musicale), Linz, 1810, In-8t. Ce journal n'a en qu'une année d'existence. 3º Erklarung des musikalischen Haupt-zirkels (Explication claire du domaine supérieur de la musique), Linz, 1810. Cet ouvrage est un petit traité d'harmonie. 4º Allgemeines musikalischer Lexikon, aus den bewahrtesten Schrifstellern gesammelt (Dictionnaire général de musique en quatre livraisons, reeucilli d'aurès les mellieurs auteurs), Linz, 1822, In 8°, livre qui n'a point été achevé et n'a pas été mis dans le commerce, n'avant été imprimé que jusqu'à la page 248. Il s'en trouve queiques exemplaires en cel état entre les mains de niusleurs artistes à Vienne et dans plusieurs antres villes de l'Autriche, 5º Musikalish Notizen (Notices musicales). Cet écrit devait être une sorte de journal paraissant à des époques indéterminées : il n'en a paru que trois numéros. 6º Der musikalische Gottesdienst, oder Anleitung wie dieser nach hochster Forschrift solle gehalten werden, etc. (Le service divin en musique, ou Introduction à sa connaissance, d'après les meillenrs ouvrages connus, etc.), Linz, 1822. Giorggl a laissé en ma-

nuscrit plusteers àutres pro-incitons.
GLOEGGI (Fax yons), fin da précident,
né à lina vers 1788, et élère de son père pour
la musique. Trè à Vienne, il 3 yet livré à
Fenséquement et a poisife plusieurs ouvrages
influediques. Il est archivitue es exercitaire de
la Sacrèté des amis de la musique de l'empire
la Sacrèté des amis de la musique de l'empire
de Saind-Paul. Los convagned de Trangoni
out été attribués à son père par plusieurs
auteurs; es ond cens dont voie les titres:

1º Allgemeine Anfangsgründe der Tonkunst (Éléments généraux de la musique), Vienne, chez l'auteur, in-8°. André a publié une édition de cet ouvrage, à Offenbach (sans date), in-8°. 2° Kurzgefasstes Schulbuch der Toukunst (Manuel abrégé de musique à l'usage des écoles), Vienne, chez l'anteur, in 4º. 3º Musikalische Zeitung für die Oesterreichischen Staaten (Gazette musicale des États autrichiens), Vienne, chez l'auteur, première année, 1812, In-4°; deuxième année, 1813, Cette deuxiéme année n'a pas été achevée; elle finit au treiziémo noméro, 4º Kirchen Musik-Ordnung : erklarendes Handbuch des musikalisehen Gottesdienst für Kappelmeister, Regensehori, Sanger und Tenkunstler (l'Ordre de la musique d'église; manuel instructif du service divin pour les maîtres de chapelle, les directeurs de chœur, les chanteurs et les musiciens), Vienne, ehez l'auteur, 1828, in-4°. Cet onvrage semble n'être qu'nne neuvelle édition du livre de François-Xavier Glæggi sor le même sojet. 5º Calendrier musical pour les États autrichiens, Vienne, 1842, in-8°,

GLOESCII (CHARLES-GUILLAURE), fils de Pierre Glæsch, hauthoiste de la musique de chambre du roi de Prusse, naquit à Berlin en 1752, et apprit, sous la direction de son père, à jouer de la flûte et du clavecin. Vers 1765, Il fut attaché au prince Ferdinand de Prusse. commo musicien de la chambre ot comme maltre de clavecin de la princesse. Il est mort à Berlin, le 21 octobro 1809, à l'âge de 77 ans. Cet artiste a composé la musique do deus petits opéras : 1º la Fête des l'ertus et des Grdces, en 1773. 2º Der Bruder Graurok und die Pilgerinn (le Moine gris et la Pélerine); ce dernier a été publié en estrait pour le plano chez Relistab, à Berlin. Les œuvres de musique instrumentale composées par Glœsch sont : 1º Marche variée pour plusieurs instruments, Berlin, 1779. 2º Six duos pour flute ou violon et basse, op. 1, ibid., 1779, 3º Trois concertos pour flute, opera 2. 4º Six sonatines pour elavecin, op. 5, 1780, 5° Vaudeville de Figaro, varié pour elavecin, Amsterdam.

GLOGGNERI (Gornand), ne le 7 septembro 1785, A Keru, en Barlète, reput son instruction littéraire et musicale chec les Bénéciellens de Tepernesée, entre dans cet ordere en 1781, et fut ordonne prêtre le 18 octobre 1780. L'abbé du monastiere ayant remarqué les heureaues dispositions de Gloggner pour la mèsque, juit di Goorne des leçons de composition par Michl, maître de chapelle du prênce étecoral de Bariner; par progrefs furent rapids. Gioggner a écrit pour son courent plusieurs messes et cantates d'église qui se sont fait remarquer par leur style facile et agréable. Après la suppression du monasière de Tegernsée, Gioggner s'est occupé de l'instruction de jeunesse de ce lieu. Il vivait encore en 1817.

1811. GLOVATZ (HEXRI), facteur d'orgues allemand du seizlème siècle, vivalt à Rostock, vers 1590. Il y construisit, en 1593, nn orgue de trente-neuf jeux, dont on trouve la description dans les Syntagm. mus. de Printorius, t. Il, p. 64.

GLUCK (CHRISTOPRE-WILLIEALD), illustre compositeur dramatique, partago avec pinsieurs grands hommes la singulière destinée d'avoir illustré le cours d'une vie dont les eirconstances les plus importantes ont été longtemps inconnues et ont donné lieu aus assertions les plus contradictoires. Le Lexique allemand de la conversation, d'aprés Forkel, et la Biographie universelle des frères Michaud, disent qu'il naquit, en 1714, dans le Hant-Palatinat, sur les frontiéres de la Bohéme; Lipowsky, dans son Lexique des musiciens de la Bavière, place la date de sa naissance au 14 février 1712, et ajoute qu'il dut le jour à des parents obscurs et pauvres du Palatinat; j'ai sulvi cette indication dans la première édition de mon livre. Le P. Diahacz, de l'ordre des Prémontrés, au couvent de Strahow, en Bohéme, publia, dans la septième partie de la Statistique de la Bohême, un essai sur les artistes de cette partie de l'empire d'Autriche, dans Jequel il établissait que Christophe Gjuck était né en 1714, à Weidenwangen, dans le Haut-Palatinat, où son père était chef des ganles-chasse du princo de Lobkowitz, Gerber suivit ee renseignement dans son Nouveau Lexique des artistes musiciens (t. 11. col. 544) Le meme P. Dlahacz donna ensuite (1815) son Lexique général et historique des

artistet de la Bohlme (I), où il ajoulait au prénom de Christophe, connu jusqu'alors, celui de Willihald, et disait que Giuek tait ne le 4 juillet 1714, à Wichelmung, que son père se nommait Alexandre et sa mère, Palburgu-Dans l'article Gluck du Dictionnaire de Schilling (3), la date du 4 juillet 1714 est répètet, mais le prénom de Willihald est supprimé, alins que croux des narents de l'artiste.

Un document qui renversait toutes ces données parnt, en 1832, dans un journal qui se publiait à Mupleb sous le titre de : Feuille bavaroise pour l'histoire, la statistique, la littérature et l'art (5) : It fut répété par plusieurs autres. Ce document, découvert par un curé de Neustadt, sur la Naab, nommé Lintl, est nn acte de baptême par lequel II paraissait que Gluck était né dans ce village, en 1700. Il est ainsi concu : 25 martii anno 1700 baptizatus est à me M. Andrea Dozler, cooperator, Joannes Christophorus, Joannis Adami Gluck, venatorii auliei et Annx Catharinx filius legitimus, tenante pranobili Domino Joanne Christophoro Pfreimbder de Bruckenthurn et Altensteinreith. De ee document il résultait que Gluck serait né a Neustadt et non à Weislenwang: qu'il se serait appelé Jean-Christophe et non Christophe - Willibald; que son père se serait appe'é Jean-Adam au lieu d'Alexandre, et sa mère Anne Cutherine au lieu de Walburge; enfin, qu'il serall né quatorze ans avant l'époque Indiquée par Forket, Diabaez et leurs eopistes. Gassner s'empressa de recucillir eette version nouvelle nour le supplément du Lexique de Schilting; mais it est revenu à celle de Diabaez et de Schittine dans son Dietionnaire universel de musique (4). Le fait est que le document découvert par le curé de Neubaus se rapporte à un îndividu différent du grand artiste connu par les helles créations admirées dans toute l'Europe : cette vérité est démontrée par deux autres documents originaux qui existalent dans ta précicuse collection d'Alois Fuchs, qui fut chanteur de la chapelle impériale et employé de la chancellerie de la guerre, à Vienne. Le premier de ers monuments historiques est un certificat de vie délivré à Gliick par le marquis de Noaitles, ambassadeur à Vienne, et dans lequel on lit :

· tiendra que Christophe Gluck, ne le deux . juillet mil sept eent quatorze, compositeur « et directeur de la musique de Sa Maiesté Im-« pérlale, demeurant en cette ville, rue de Ca-· rinthie, paroisse Saint-Étienne..., est ae-« tuellement vivant, ponr s'être présenté · aujoord'bul devant nous, à l'effet d'obtenir « le présent certificat de vie, qu'il a signé avee nous. En fol de quol, etc... Fait à · Vienne, en notre hôtel, le huit octobre mil sept eent quatre-vingt-cinq. \* L'autre document est l'extrait des registres de la paroisse de Weidenwang, près de Neumarkt, en cette forme : Baptizons. Baptisatus Parentes Levenies Simon Pabet, Christophorus Alexander Christoph.

« Nous, Emmanuel-Louis, marquis de Noail-

ics..., certifions à tous ceux à qui il appar-

Baptizons. Baptizatus Parentes Levantes distributed of Click Friedmann uver Wathers and Baptize Const.

Il résulte de cette pièce que la date du 4 juillet, donnée par Diabacz et adoptée dans te Lexique de Schilting comme celle de la naissance de Christophe-Willibald Gluck, est eclte du jour de son hapteme, Enfin, des deux doeuments qui viennent d'être cités, et qui ont été publiés pour la première fois dans ta Gazette générale de musique de Leipsiek, nº 16 de l'aonée 1852, il est prouvé que l'illustre compositeur naquit le 2 juillet 1714, que ses prénoms étaient Christophe-Witlibakt, que son père se nommait Atexandre, sa mère, Walhurge, et, enfin, que le tieu de la naissance fut Weldenwang, près de Neumarkt, dans le Haut-Palatinat, aux frontières de la Bohême,

Antoine Selemid, savant conservaleur de la Bibliothèque Impériale de Vienue, a publié, en 1854, une monographie de la vie et des œuvres de Gluck dans laquelle il a porté les soins minutleux qu'on remarque dans tous ses ouvrages. J'emprunte à ce livre des renseignements sor la jeunesse de ce grand artiste qui n'ont pas été connus antérieurement à cette publication. Les premières années de son enfance se passèrent dans la seigneurie d'Eisenberg, qui appartenalt au prince de Lobkowifz, dont Alexandre Gluck était serviteur. Il recut sa première Instruction élémentaire dans l'école de ce lieu. A l'âge de douze ans, il fut envoyé au Collège des Jésuites dans la petite vitte de Kommotau et v fit ses études entre les années 1726 et 1752, 11 y reçut des leçons de els nt. de violon, de ctavecin et d'orque, et fut emptoyé à chanter au chœur dans l'église

<sup>(1)</sup> Allgemeines historieches Künstler - Lexikon für Bohnen, etc. Progue, 1513, V. 1er val col., 169.

<sup>(3)</sup> Universal Lexikon der Tonkunst. T. 11t, p. 224. (3) Engrischen Blütter für Geschichte, Statistik, Lite-

rnter und Knuss, 1852, ar 21. (4) Universal Lexikon der Tankunet. Stotigart, 1849,

grad in-8.

de Saint-Ignace, Dans Pannéo 1752, Gluck, parvenu à l'âge de dix-huit ans, se reudit à Prague, dans le but d'y continuer ses études musicales. En allant chanter et jouer du vio-Jon dans les églises de cette villo pour gagner quelque argent, il fut remarqué dans celle du couvent polonais de Sainte-Agnés par le P. Czernohorsky, grand musicien qui fut le maltre du célèbre organiste Seger. Gluck se perfectionna. sous sa direction, dans l'art du chant et apprit à joner du violoncelte, qui devint son instrument favor! Les dimanches et fêtes, il allait de village en vitlage chanter dans les églises, et jouer du violon pour la danse des paysans; et de temps en temps il donnait de petits concerts dans les villes les plus importantes du pays et s'y faisait entendre sur le violon. En 1756, il se rendit à Vienne, où vivaient encore, lorsqu'il y arriva, les célèbres maîtres Antoine Caldara, Jean-Joseph Fux, les frères Francois et Ignace Conti, ainsi que Joseph Porsile, musicien de la cour impériale, et compositeur distingué d'opéras. Le jeune artiste ne pouvait arriver dans des circonstances plus heureuses

pour augmenter ses connaissances dans l'art. Vers le même temus, lo prince do Melzir dont la résidence était à Milan, se trouvait dans la capitale de l'Autriche, Frappé de l'heureuse organisation de Gluck, qu'il avait rencontré dans le palais du prince de Lobkowitz, Il l'engagea pour sa musique particulière et l'emmena à Milan, où it le confia aux soins de Jean-Baptiste Sammartini, compositeur et organiste de grand tatent, pour qu'il complétat son instruction dans l'harmonie et dans le contrepoint. Anrès quatre ans d'études, Giuck se sentit en état d'écrire pour le théâtre. Son premier opéra, intituté : Artaserse, fut représenté à Milan, en 1741; Il fut suivi d'Ipermnestre et de Demetrio, à Veniso (1742): de Demofonte, à Milan (1742); de l'Artamene, à Crémone (1745); de Siface, à Milan (1745); de l'Alessaudro nell' Indie, à Turin (1744). et de la Fedra, à Milan (1744).

 time pour les talents de co grand artiste. Il est rai que, jusque-là, Gluck semblait avoir meconnu la destination de son génie; il avait obtenu des succès, mais dans uno route qu'il avait trouvée tracée, et dans les tyle qui était alors en roque en Italie. C'est à l'époque de son ovage en Angleterre qu'une révolution se fit dans son esprit, et qu'il commença à chercher de la commença de la commença

la vérité dramatique pour taquello il était né. Une circonstance, indifférente en apparence, fut la cause de ce grand changement : la voici : indépendamment des deux opéras qu'on avait demandés à Gluck nour le théâtre de Londres. on l'avait engagé à arranger un pasticcio. On sait que ce sont des poèmes auxquels on adapte des morceaux de musique choisis dans d'autres opéras. Il prit donc dans tous ses ouvrages les morceaux qui avaient toujours été applaudis, et les arrapgea avec le plus d'art et d'habileté qu'il put sur lo poème qui ini avait été donné, et qui s'appelait, à ce qu'on croit, Pyrame et Thisbe. A ta représentation, Gluck fut étonné de voir que les mêmes morceaux qui avaient produit le plus grand effet dans les opéras pour lesquels ils avaient été composés, n'en l'aisaient pas, transportés sur d'autres paroles et adaptés à une autro action. En y réfléchissant, il jugen que toute musique bien faite a une expression propre à la situation pour taquelle etle a été composée, et que cette expression est une source d'effet plus riche et plus puissante que le plaisir vague dont l'oreille est chatouillée par un arrangement de sons bien combinés. Il conclut aussi de ce qu'il avait remarqué dans son pasticcio que la furce du rhythmo et do l'accent des paroles est un puissant auxiliaire pour le musicien, quand il sait en tirer parti. Il prit dès tors la résolution de renoncer au genre italien de son temps, dont on pouvalt dire avec raison, comme l'abbé Arnaud, que l'Opéra était un concert dont le drame était le prétexte.

Dans un intervalle entre les représentations de ses opéras à Londres, fidue varit fait un court voyage à Paris pour y entendre les opéras de Ramean, qui lui suggérèrent ses premières idées sur la déclamation du récitatif. Rerenu à Londres, et après y avoir rempil ses engagements, if retoura en Altemagne par Ham-bourg et s'arrêta quelque temps à Dresde, vers la fin de l'annet 1746.

De retour à Vienne, Gluck y composa quelques opéras et des symphonies (I). Il n'était

(1) Les thèmes de six de ces symphonies sont rapportes dans le Caralogue thèmatique de la museque en vente ches Brendopf, à Leipsick, 1702. pas né pour ce dernier genre ; la musique n'était quelque chose pour lul que lorsqu'elle était appliquée non-seulement à des paroles, mais à une action dramatique. Pendant la durée de son séjour dans la capitale do l'Autriche, il chercha à réparer le vice de sa première éducation. La nature lui avait donné le goût de la littérature comme celui de la musique; il se mit à travailler avec ardeur. L'étude de langues. la lecture des meilleurs ouvrages en tout genre, et la conversation des hommes de mérite fortifiérent ses idées sur la nécessité d'une réforme de la musique dramatique, et c'est de cette époque que ses ouvrages prirent insensiblement la teinte de son genre particulier. Le style de Gluck avait pris un caractère évidemment plus dramatique et plus grandiose dans la Semiramide riconosciuta qu'il écrivit à Vienne, en 1748, sur le poème de Métastase : dejà son récitatif y est plus accentué que dans ses productions précédentes, et son harmonie y prend une teinte plus germanique.

En 1749, il fut appelé à Copenhague pour y composer une sérénade en deux actes, lutitudée: Filidé, à l'occasion du jour de naissance du roi Christian VII. La partition de cet ouvrago existe à la Bibliothèque royale de Berlin (1).

La réputation toujours croissante de Gluck le fit rappeler en Italie, en 1750 ; là il écrivit, pour le théâtre Argentina, à Rome, Telemacco. et la Clemenza di Tito; à Naples, il Trionfo di Camillo; et l'Antigono, à Rome. C'est dans le Telemacco que Gluek employa, dans un ehœur, le motif qui lui a servi plus tard pour l'introduction de l'ouverture d'Iphigenie en Aulide. Ce motif avait été trouvé auparavant et traité par Feo, compositeur napolitain, dans une messe dont la partition manuscrite se trouve à la Bibliothèque du Conservatoire de musique à Paris. L'ouverture du même Telemacco est devenue celle d'Armide : cette circonstance fait voir le cas qu'on doit faire des eritiques de journaux : car les gens de lettres et les connaisseurs du temps ne manquérent pas de feliciter l'auteur d'Armide sur le ton chevaleresque qu'il avait si heureus ;ment mis dans cette ouverture.

Dans les ouvrages dont on vient de parler, Glues avait commencé la réforme de son style; chaque nouvelle production de sa plume était un pas de plus dans la route qu'il s'était tracée. C'est dans ces idées qu'il écrivit, à Vienne,

(f) Antoine Schmid a ignoré la circonstance de enoyagede Gluck à Copenhague, et n'a pas eu connaissance de l'ouvezge qu'il y ceritis. de 1761 à 1764, Alceste, Pâris et Hélène et Orphee. Pour achever la révolution musicale qu'il avait entreprise, il avait besoin d'un poëte qui comprit ses idées, qui voulut s'y préter, et qui eut assez de talent pour le faire avec succès. Il rencontra tout ce qu'il pouvait désirer dans Calzabigi, auquel il dut les pièces qui viennent d'être citées. Moins riches de poésie que les drames de Métastase, mais plus heureusement disposés pour la musique, les poemes de ces opéras présentent des situations dramatiques du plus bel effet. Rien de plus favorable aux Inspirations du musicien que les belles seènes où Alceste consulte l'oracle sur le sort de son époux, et se dévoue pour le sauver : rien surtout n'est comparable au magnifique tableau du deuxième acte d'Orphée, C'est dans ce second acte que Gluck s'est élevé au plus baut degré du sublime où il soil iamais parvenu. Dès la première ritournelle, le spectateur pressent tout l'effet de la scène qui va se passer sous ses yeux. La gradation parfaite observée dans les sensations du chœur des démons, la nouveauté des formes, et surtout le pathétique admirable qui règne dans tout le chant d'Orphée, font de cette scène un chefd'œuvre qui résistera à tous les capriecs de la mode, et qui sera toujours considéré comme une des plus belles productions du génie.

Cluck a mis en étée de ses partitions d'Alceate et de Pairs et Hélène deux épires édeicatoires dans lesquelles II rend compte de ses dicées sur la musique d'amailque, et du plan qu'il a suiri dans ses ouvrages. Il est curient de voir Gluck Lière en quebuse sorte et in-même de voir Gluck Lière en quebuse sorte et la même l'histoire de ses idées sur la nature de l'Opéra. Le crois devoir donner cli ces deux mercaus, etje pense qu'on les verres avec plaisir, parce qu'ils sont de acture naivez faire comositre les principes de cet artiste célèbre, que ne pourrateut le faire des volumes de dissertations.

' ÉPÎTRE BÉOICATOIRE B'ALCESTE,

Lorsque l'entrepni de metre en muique l'outre d'outre d'outre dout les alons que la vanié mai entredue de chanteurs el Frestien complicament des manuels en l'extressive complicament des empositions avaient introduité dans l'Opera de la composition avaient introduité dans l'Opera de la composition avaient fait les plus en-mayeux el le plus raisentes. Les cherchals à réantes la mession de sa vériable finétien, e celle de seconder. In positio pour fortifier l'expression des continents et l'intérêt de sinations, sans interroupper l'action et la mention de l'expression des confinents de l'intérêt de sinations, sans interroupper l'action et la mention de l'action de l'expression des confinents d'intérêt de minimient, sans interroupper l'action et la mention de des l'action de l'act

« qu'ajontent à un dessin correct et hien com-· posé la vivacité des couleurs et l'accord heu-· reux des lumières et des ombres, qui servent « à animer les figures sans en altérer les - contours. Je me suis donc blen gardé d'in-« terromore un acteur dans la chaleur du « dialogue, pour lui faire attendre une en-- nuyeuse ritournelle, ou de l'arrêter au mi-. lieu de son discours sur une voyelle favorable, « soit pour déployer dans un long passage « l'agilité de sa belle voix, soit pour attendre « que l'orchestre lui donnât le temps de re- urendre haleine pour faire un point d'orgue. . Je n'ai pas cru non plus devoir ni passer « rapidement sur la seconde partie d'un air, « Jursque cette seconde partie était la plus Im-· portante, afin de répéter régulièrement · quatre fois les paroles de l'air, ni finir l'air · où le sens ne finit pas, pour donner au chan-. teur la facilité de faire voir qu'il pent varier à son gré, et de plusieurs manières, un pas-

. Enfin, j'al voulu proscrire tous ces abus · contre lesquels, depuis longtemps, se ré-· crialent en vain le bon sens et le bon goût. . J'al imaginé que l'ouverture devait pré-« venir les spectateurs sur le caractère de . l'action on'on allait mettre sous ses yeux, et « leur indiquer le sujet; que les instruments · ne devaient être mis en action qu'en propor-« tion du degré d'intérêt et de passion, et qu'il « fallait éviter surtout de laisser dans le dia-. Jorne une disparate trop tranchante entre · l'air et le récliatif, afin de ne pas tronquer à · contre-sens la période, et de ne pas Intero rompre mai à propos le mouvement et la « chaleur de la scène.

« J'ai cru encore que la plus grande partie a de mon travail devalt se réduire à chercher · une helle simplicité, et j'ai évité de faire » parade de difficultés aux dépens de la clarté; « je n'al attaché aucun prix à la découverte « d'une nouveauté, à moins qu'elle ne fût na- turellement donnée par la situation, et liée . à l'expression; enfin il n'y a aucune règle « une le p'aie cru devoir sacrifier de bonne · grace en faveur de l'effet. « Vollà mes principes; heureusement le

o poème se prétait merveilleusement à mon « dessein. Le célèbre auteur d'Alceste (1), « avant concu un nouveau plan de drame · lyrique, avait substitué aux descriptions . fleuries, aux comparaisons inutiles, aux

« froides et sentencienses moralités, des pas-« sions fortes, des situations intéressantes, le « langage du cœur et un spectacle toujours

« varié. Le succès a justifié mes idées, et l'an-« probation universelle, dans une ville aussi · éclairée (2), m'a démontré que la simplicité

« et la vérité sont les grands principes du beau « dans toutes les productions des arts, etc. »

It me semble qu'on ne peut lire cette sorte de profession de foi de Gluck, en ce qui concorne l'Opéra, sans être frappé des considérations sulvantes : il était àué de quarante-matre ans lorsqu'il écrivit Alceste, où il se conforma pour la première fois aux principes qu'il expose dans son épltre; jusque là il avait suivi d'une manière plus ou moins absolue les formes arrétées par les compositeurs italiens qui l'avaient précédé. Plus de vingt opéras écrits par lui, solt en Italie, soit en Angleterre, soit à Vienne, ne faisaient voir que de légères traces d'individualité, et depuis vingt et un ans il parcourait la carrière du théâtre lorsqu'il imagina d'y porter la réforme : n'est-ll pas évident. d'après cela, que le talent de Gluck fut plutôt le résultat de la réflexion et d'une sorte de plulosophie de l'art, que d'un penchant irrésistible, tel qu'il s'en est manifesté dans l'organisation de certains grands artistes? Remarquez, au reste, que ce n'est pas le premier exemule d'une grande et juste renommée fondée par suite de méditations tardives. Rameau, qui précéda Gluck, et qui fut aussi réformateur, avait près de soixante ans quand il écrivit son premier opéra. Jusque-là il s'était borné à réfléchir sur les défauts de la musique de son temps. La suite fera voir que Gluck n'entra que pas à pas dans sa route particulière, et qu'en continuant de se faire une philosophie de la musique dramatique. Il apporta dans ses uremières idées des modifications qui ont achevé d'imprimer à ses productions le cachet d'individualité auquel il a dù sa grande renommée. Remarquez encore que cette approbation dont il se vante n'était pas si universelle qu'il vient de le dire; car il va se plaindre tout à l'heure des critlunes qu'on a faites de ses idées. Dans le fait, cette approbation s'était bornée à celle de quelques amis et de la conr de l'empereur, qui était fort babile en musique. Écoutons ce que Gluck va nous dire à ce sujet dans son

éplire dédicatoire de Paris et Ilelène. « Je ne me suis déterminé à publier la musi-· que d'Alceste que dans l'espoir de trouver des . imitateurs. J'osais me flatter qu'en suivant

. la route que j'ai ouverte, on s'efforcerant de « détruire les abus qui se sunt introduits dans

(2) Vienne.

(1) Colmbiel.

. le spectacle italien, et qui le déshonorent, . Je l'avone avec doulenr, je l'al tenté vaine-· ment jusqu'iel. Les demi-savants, les doc-· teurs do goût, i buongustai, espèce mal-· beurensement trop nombreuse, et de tout · temps mille fois plus funesto au progrès des · arts que celle des ignorants, se sont déclarés · contre ppe méthodo qui, en s'établissant,

· anéantirait leurs prétentions.

. On a cru ponyoir prononcer sur l'Alceste d'aprés des répétitions informes, mal dirigées · et plus mal exécutées : on a calculé, dans poa appartement. l'effet que cet opéra ponrrait · produire sur un théâtre; c'est avec la même · sagacité que, dans une villo de la Grèce, on · voulut inger antrefois, à quelques pieds de · distance, de l'effet de statues faites pour être · placées sur do bautes colonnes. Un de ces . délicats amateurs, qui ont mis toute leur . ame dans leurs oreilles, aura trouvé un air · trop åpre, un passage trop dur on mal pré-· paré, sans songer quo, dans la situation, cet · alr, ce passage, étaient le sublime de l'ex-· pression, et formaient le plus heureux con-. trasto. Un harmoniste pédant apra remarqué · nno négligence ingéniense ou uno faute · d'impression, et se sera empressé de dédoncer · l'une et l'autre, comme autant de péchés · Irrémissibles contre les mystères de l'bar-· monte: bientôt aprés une foule de voix se · seront réuntes pour condamner cette musi-· que comme barbare, sauvage, extravagante, . Il est vrai que les autres arts no sont . guére plus henreux, et Votre Altesse en do-· vine la raison. Plus on s'attache à chercher · la perfection et la vérité, plus la précision e et l'exactitude deviennent nécessaires. Les · traits oni distinguent Raphael de la foule des · peintres sont en quelque sorto insensibles; · de légéres altérations dans les contours ne · détruiront point la ressemblance dans une . téte de caricature, mais elles défigureront · entièrement le visage d'une belle personne : · je n'en veux pas d'autre prenvo que mon . air d'Orpbée, Che faro sensa Euridice? · Faites-y le moindre changement, solt dans

· le mouvement, soit dans la tournure de l'ex-· pression, et cet airdevlendra un air de ma-· rionnettes. Dans un onvrage do co genre, une · note plus ou moins soutenue, une altération . de force on de mouvement, un appogiature . hors de place, un trille, un passage, une rou-

. lade, peuvent ruiner l'effet d'une scène tout · entière. Aussi lorsqu'il s'agit d'exécuter nne · musique faite d'après les principes que i'ai · établis, la présence du compositeur ost-ello,

SIGGR. UNIV. DES MUSICIENS. T. IV.

pour ainsi dire, aussi nécessaire que le soleil l'est aux ouvrages de la nature: il en est l'ame . et la vie; sans lui, tout reste dans la confu-. sion et le chaos : mais il fant s'attendre à ren-

· contrer ces obstacles tant qu'on rencontrera a dans le monde de ces bommes qui, parce . qu'ils ont des yeux et des oreilles, n'importe « de quelle espèco, se eroient en droit de juger

« des beaux-arts, etc., etc. » Il y a loin, comme on voit, do ces plaintes amères aux enchantements de l'épltre dédicatoire d'Aleeste.

En 1765, Gluck fut chargé de composer la musique d'un opéra pour le marrage de Josepb II: dans cet ouvrage (il Parnasso confuso), l'archiduchesso Amalie chantait le rôle d'Apollon ; les autres archiduches es Élisabeth, Joséphine et Charlotte, représentaient les trois Graces ; et l'archiduc Léopold était au ctavecin. Gluck écrivit aussi popr la fête do l'empereur François Irt, dans cette même année, la Corona, action théâtrale de Métastase, qui fut anssi exécutée par les princesses de la famille impériale. Ce genre d'ouvrage ne convenait pas plus au talent do l'illustre compositeur quo celui de l'opéra comique, qu'il traita plusiours fois pour les divertissements de la Cour. It so retrouva dans son domaine véritable lorsqu'il écrivit, en 1766, l'Alceste, de Calzabigi, qui fut représentée à Vienne, l'année suivante. En 1769, Gluck écrivit, pour la Cour de Parme. les intermèdes intitulés : le Feste d'Apollo; Bauciel Filemone, et Aristeo.

Ce grand artiste, dont l'Allemagno et l'Italie admiraient les taients, n'était cependant pas encoresatisfait des résultats qu'il avalt obtenus dans ses derniers ouvrages. L'idée d'un noeme régulier, dont la musique ne ferait que fortifier les situations sans l'isoler de la pensée du poète, occupait sans cesse son imagination, il crut que la scène française était plus propre qu'une autre à réaliser son dessein, et il en parla au bailli du Rollet, qui se trouvait à Vienno en 1772, attaché à l'ambassade de France, C'était un homme d'esprit, qui avait le goût et l'babitude du théatre, et qui, maluré ses préventions en favenr de l'Opéra français, fut vivement frappé des idées que lui présenta Gluck. Il les adopta avec chaleur, et de concert avec lui, choisit l'Iphigense de Racine, comme le sujet le ulus propre à réunir tout l'intérêt de la tragédio aux grands effets d'une musique passionnée et dramatique. Gluck se mit aussitôt à l'ouvrago, et, dès la fin de la même année, on fit à Vienne des répétitions d'ossai du nouvel opéra.

Le hailli du Rollet écrivit alors à l'adminis-

tration de l'Opéra pour lui proposer d'engager le céléhre musiclen à venir monter son ouvrage à Paris. Sa lettre, dans laquelle Il entrait dans heapcoup de détails sor le nouveau système de mosique dramatique qui avait été adopté dans la composition de l'Iphigenie, fut insérée dans le Mercure de France, au mois d'octobre 1772. Ce fut le premier signal de la fameuse poiémique des Gluckistes et des Piccinnistes. Une autre lettre, écrite par Glock Ini-même au commencement de 1775, succéda à celle de du Rellet. Beancoop d'opposition an projet d'une révolution musicale se rencontrait dans l'administration de l'Opéra; on ent recoors à la Dauphine, Marie-Aotoinette, qui avait été élève de Gluck, et toutes les difficoltés furent levées. Après de nombreuses répétitions d'une composition que les musiciens français d'alors ne parviorent à exécuter qu'avec beancoup de peine, Iphigénis en Aulide sut représentée pour la premiére fois à l'Opéra le 19 avril 1774. Gluck était alors âgé de soixante ans; alusi, e'est dans l'âge où les hommes de talent voient s'affaiblir la force de leor génie, que le sien hrilla de son éclat le plus vif, ct qo'il établit les bases les plus solides de sa réputation.

Cette musique vraie, pathétique, dont aucune aotre jusque -là n'avait donné l'idée. fit un effet prodigieux sur les hahitués de l'Opéra. Le puhlic fraoçais y troovait ee qu'il recherchalt alors an théâtre : la vérité dramatique et beaucoup de respect poor les convenances de la secoc. Les vieux admirateurs de la musique de Lutti et de Rameao regrettaient. Il est vral. le bon temps où les chants de Bellérophon, d'Amadis et des Indes galantes charmaient leur jeunesse ; mais ils étaient en petit nombre. Les goerelles des Bouffons (en 1755) avaient disposé les esprits à eroire qu'on poorail faire d'aotre musique que la musique française de ee temps. Les littérateurs qui, à cette époque, donnaient le ton en toutes choses, se firent les proncors d'one innovation qui était favorable à leurs prétentions (1); la haute société fit le reste : car la cour protégealt Gluek, et l'on devait être de l'avis de la cour. Après Iphigenie vinrent Orphee et Alceste, qui furont traduits sur les partitions italiennes, Gluck y fit les changements qu'exigeait son

(f) a Toatet les mosques que ja connair, écrivali l'abbé Araud, quelques jours sprés la pennière reput entution d'Phigéais, sout a celle de M. Glack or que les tableaux de genre sons aux tableaux d'histoire; ce que l'épigramme et le modrigal sont su perme épique; jamais on ne donns ee corretier de magnificence as de graudere aux compositions marsicales. Tel qo'il est, eet ouvrage est néanmoios encore un chef-d'œuvre; aussi ohtint-il, ainsi qu'Alceste, un succés d'enthousiasme. La réputation de Gluck était si hien établie, qu'on n'osait plus prononcer le nom d'un autre musiclen. C'était une espèce de délire ; on sollicitait la faveur d'être admls aux répétitions de ses ouvrages, comme on aurait pu le faire pour le meilleur spectacle. Les répétitions générales d'Orphée et d'Alceste furent les premières qu'on rendit pobliques en France, L'affluence qui s'y porta fut immense; on fut obligé de renvover plusieurs milliers de curieux. Ces répétitions n'étaient pas moins piquantes par les singularités de l'auteur, ses boutades et son indépendance, que par la nouveauté de la musinue. C'est là qu'on vit des grands seigneurs, et même des princes, s'empresser de lui présenter son surfaut et sa perruque quand tout était fini : car il avait l'habitude d'ôter tout cela, et de se coiffer d'un bonnet de nuit avant de commencer ses répétitions, comme s'il cut été retiré chez lul. Il avalt donné, en 1775, le petit opéra de Cythère assiegée, qui eut peu de succès; l'ahbé Arnaud dit, à propos de cet ouvrage, qu'Hercule était plus hahile à manier la massue que les fuscaux. Les amateurs de la vieille musique française reprochaient à l'Iphigenie de Gluck d'être trop italienne, tandis que d'autres, loitiés à la connaissance des œnvres de Jomelli, de Traetta et de Piceinni, lui trouvaient le défaut contraire. Ces deroiers, qui étalent en assez grand nombre et qui avaient quelque erédit, obtinrent qu'on fit veuir Piecinni à Paris, et qu'on le eliargeat de la composition d'un opéra. Cet adversaire était plus difficile à valnere que Bameau et Lulli ; aussi Gluck ne put-il se déseodre de montrer de l'humour, quand il out appris qu'on avait donné à son antagoniste l'opéra de Roland à faire concurremment avec lui ; il était alors à Vienne,

on il renali de lerminer son Armide (en 1777). Il avait commence le Boland, mais l'ivengagement de Piccinoli e fit renoncer à cet couvrage, et il écrivit à ce sujet an bailii du Rollet, son ami, nne lettre pleine d'expressions hautaines et dédaigneuses, qui fut insérée dans l'Année Littéraire, et qui devint une déclaration de guerre en forme (1).

Benx partis violents se formèrent aussitôt : les gens de lettres s'enrôlèrent dans i'un ou dans l'autre, et les journaux furent remplis toos les matins d'épigrammes, de bons mots et d'injures que les coryphées de chaque parti se décochaient (2). Les chefs des Gluckistes étaient Suard et l'abbé Arnand; do côté des Piccinmistes on comptait Marmontei, La Harpe, Ginguené, et jusqu'au froid d'Alembert. La plos haute société, les femmes du meilleur ton, entraient avec chaleur dans cette querelle grotesque. Les soupers, alors à la mode, réunissalent les antagonistes, encore émus des impressions qu'ils venaient de recevoir au théâtre; ils devenaient nne arène, où l'on combattait avec chaleur pour des opinions mal définies : on y entendait ponsser des cris inhomains, et tout y présentait à l'œil de l'observateur un spectacle plus curienz que celui ponr lequel on disputait. Cet état de choses dura

(i) a Je viens de escevoir, mon ams (écrivait-il), votre tettre du 15 janvier, par Inquelle vous m'exhortes à contioner de travailler one les paroles de l'opéra de Robud; erla n'est plus faisable, poece que quand j'al appeis que l'administration de l'Opera, qui s'ignorait pes que le friante Reland, avoit dunné ce même ouvrage à M. Pieeinni, j'ai brule tout er que j'en avais dejà fait, qui peut-Atre us valuit pas grand chose, st en ce est le public doit proje obligation & M. Marmontel qu'un un lui fit pos entendre une mouvaise musique. D'atilieure, je un ania plus bomme fair pourentrer en concurrence: M. Piceinni agrait trop d'avantage que moi, esp, outre son mérita personnel, qui est assucement tres-grand, il aurait eclui de la nunvesoré, mol ayunt donné à Paris quatre ouveages bons ou mauvais, n'importe; esta use la fontaisia; et pois je lui ai frayé le chemin, il u'a qu'à me soiere. Je ne your parle pande la protection : je suis sur qu'un certrin politique de ma contaisennce (Carrecioli) donnera à dince et à scoper aux train quarts de Pueis pour lui taire des prosétytes, et que Marmontel, qui suit si bien faire des cuntes, conters à tout le rayaume le mérite esclunif de M. Piesiuni. Ja plains en verite M. Hebert (direcieur de l'Opéra) d'être tombé dans les griffes de pareils personnages, l'un smateur exclusif de musique italieune, l'entre, sounr deamstique d'aptras présendus comiques Ile ioi faront voir la lune à midi. »

Après unie parès une enthunisme de un Armère d'Aleser, il spine : « Il fies faile, susement avaitée, d'Aleser, al spine : « Il fies faile, susement une croîtée que je mis deven fan on sharisten. Him un fait un marais été que de si fore noi-même, cels arcuverant qu'un grand Canzellie; missi quand Marmonelle on noi crea unes locuse, on sa moque de unes st on nou reit un me. As reste cous ava mison de dies qu'un acte parès les composites trapagis, etc. qu'un acte parès les composites trapagis, etc. qu'un acte parès de composites trapagis, etc. qu'un acte de la composite se français, etc. qu'un acte de la composite se français etc. qu'un acte de la composite se de la composit

jusqu'en 1780, époque où Glock retourna à Vienne; alors les espriis se calmèrent, et i'on comprit qu'il valait mieux jonir des beantés répandues daos Armide et dans Roland que disputer sur leur mérite.

ampaire in electronic de la mari 1777 pon como ne verifici para les probletions de l'accidente de como de la verifici para les probletions de l'accidente de la como de partica, est piede no de y accontume; ci chaque reprise qu'on en fit augmenta le combre des particas, et l'indiference finit par se transformer ce estimatione. Cette indifference, qu'il felti maniference finit par se transformer ce estimatione. Cette indifference, qu'il felti maniference finit par se transformer ce estimatione. Cette indifference, qu'il felti maniference din première représentatione d'un coverage si plette d'abrem, viet l'Atonacement d'y trouver des chastis qu'en Autendair de l'art post-fère ne finite que l'Atonacement d'y trouver des chastis qu'en autendair pas du genie description de Girek.

Il n'en fut pas de même d'Jphiginis en Tauride; tout Paris fut entraîné par cette merveille d'expression dramalique; les ennemis de l'auteur furent même forcés de garder le silence. Quel moyen, en effet, de disputer contre de pareilles beautés, conire ce magnifique premier acte, contre ce sommell d'Orsete, et contre taut de crásilons répudues à pleines.

trampe fort, je crula que Gossec et Philider, qui sonnaisseut la coupe de l'opera français, serviraient infinment mieux le public que les meilleures autores italiens, si on ne s'enthussiasmait pas pour teut es qui a l'air de nancessus.

(3) Le Jennal de Peris, 1: Genete de l'infestere, le Morcere et L'ameri, facent cemplis, postate plus de deux nas, d'une finale d'uticité a satisquar dest L'ablé Annael, Sanal, la Harpe, Harmondie et França; chient les nateurs. L'ablé Lebiend, a résul notre ces pières dans nu visuan qui a pour luis: Manciere pour ceriré da terindaine spérie dans le manipu, per H. In dessiller diche. Paris, 1981, jui-9 et 201 pages. Peris les nacedous qui s'y travares, celles-el pourront faire igne da la disposițien d'espei den natigmistre.

On domini la nemaion dernière. S Copera, Alexet, tempério de M. Februiler Giele. Mindemotella Lexesterpésio de M. Februiler Giele. Mindemotella Lexestera possible rolle d'Alexeta, lorsque ettle settire, à la fin du serond sette, deant en vers sublime par non secret : Il me décienc el m'arrache le cour, non personno s'écris : Al medinación, nome m'orrache le nevellle / Son visite, transporet par la besuit da ce passage et par la manière dosti il suite cenda, lui esplique : a Alt ruma siner, quelle factane al c'est pour vous en donne d'untrest a (Journal de Paris, 1777).

« Saves-voes, dissit queiqu'un (l'abbé Acusud) à l'amphithètire, que fluch arrive avec le munique d'Armide et de Relacé?— De Ralandt dit son voisire, mais N. Picsiani tenvaille netnellement à le mettre un munique? « Eh hien, réplique l'autre, ton nieux, nous aurons un Orlonde et un Orlondine. »

On sait que les détracteues de Gluck is loges tent rue du Grand Harleur; ceux de Piceinui indiquaient sun adresse fine des petits chants (des Petits-Champs). mains dans cette belle production? Cependant Gluck était ágé de soixante ring ans lorsqu'il l'écrivit. Son rival Piccinni avait aussi composé une Inhigénie en Tauride; mais, malgré les beautés réelles qu'on y trouve, cet ouvrage ne put lutter contre eclui de Gluck, et la victoire demeura à celoi-ei,

Le peu de succès d' Echo et Narcisse (représenté le 21 septembre 1779), dernière composition de ee grand artiste, ne put nuire à sa renommée, trop bien établie. Il y a, d'ailleurs, dans eet ouvrage un chœur délicieux (le dieu de Paphos et de Gnyde) (Cnide), digne de son génie. Il avait projeté d'écrire l'opéra des Danaides, pour terminer sa earrière; mais une attaque d'apoplexie, qui diminua sensiblement ses forces, le fit renoncer à cette entreprise; il confia le poeme à Salieri, et retourna à Vienne, où il jouit encore, pendant quelques anočes, de sa renommée et de l'aisance qu'il avait acquise par ses travaux. Une seconde attaque d'apoplexie l'enleva à ses amis et à l'art musical, le 25 novembre 1787. Il laissait à ses héritiers une fortune de six cent mille francs.

Un instinct, qu'il serait difficile d'analyser, indique à tous les bommes fortement organisés la position la plus favorable au développement de leurs facultés. C'est ce même instinct qui fit désirer à Gluck d'écrire pour l'Opéra français. Il sentalt que c'était là que son système de vérité dramatique serait le mieux accueilli, et qu'il pourrait s'y livrer avec le plus abandon ; Il savait que les Français étaient ee qu'ils sont encore aujourd'bul, c'est-à-dire moins sensibles aux beautés de la musique en elle-même, qu'à son application à l'action scénique, et qu'ils sacrifiaient volontiers les jouissances de leur oreille à celles de leur raison. Or, cette disposition, si pécessaire pour goûter la musique de Gluck, il ne la trouvalt qu'en France. Tout en rendant justice à la force de son génie, les Italiens, et même les Allemands, ne pouvaient se soustraire aux conséquences de leur conformation, ni oubtier que la mosique était plutôt pour eux un plaisir sentimental qu'une récréation de l'esprit, Cette musique, ils la voulalent dominante et non point arcessoire de l'action tragique, comme Gluck la fit quelquefois. Ils avouaient volontiers que ce grand musicien composait le récitatif mieux qu'aucun autre ; mais lis lui reprochaient de le multiplier à l'execs, et de briser souvent la phrase musicale en faveur de la poétique, Le soin qu'il a pris de développer, dans l'épltre dédicatoire de l'Atceste italienne, les principes qui l'avaient guidé dans la composition de cet ourrage,

tifier son système auprès de ses compatriotes. J'ai dit que les Français sculs rendirent d'abord justice à ce grand bomme; le pays qui l'avait vu naltre ne montra pas srulement de l'indifférence pour sa musique; des critiques amères y furent publiées sur les inventions qui s'y trouvaient : on crut les flétrir en disant qu'elles n'etaient bonnes que pour les Français. L'un des antagonistes les plus ardents de la musique de Gluck fut le savaot Forkel. dont l'esprit sec et pédant était incapable de sentir ce qui tient à l'imagination et à la poétique de la musique. A propos de la publication d'une brochure qui parut à Vienne, en 1775, sur la révolution musicale opérée par Gluck (1), il inséra dans le premier volume de sa Bibliothèque de musique (2), une longue dissertation ou il attaqua sans menagement le systéme du grand artiste. Aux raisons qu'il donne pour soutenir son opinion, il est évident qu'il n'avait pas aperçu ce qu'il y avait de neuf et

pronve qu'il avait reconnu la nécessité de jus-

d'inventé dans t'objet de ses dénigrements. Ce fot encore un homme de lettres qui, le premier, compriten Allemagne le mérite du célèbre compositeur. Wieland, à la même époque ou Forkel publisit sa diatribe, s'exprimatt ainsi sur l'antenr d'Iphigénie : « Grace au génie . puissant du chevalier Gluck, nous voilà donc « parvenus à l'époque où la musique a recou--« Vré tous ses droits : e'est lui, ct lui scul, qui . l'a rétablle sur le trône de la nature, d'ou la . barbarie l'avait fait descendre, et d'où l'iguoa rance, le caprice et le mauvais gont la te-« naient jusqu'à présent éloignée. Frappé . d'une des plus belles maximes de Pythagore, « il a preferé les muses aux sirènes (5), il a « sobstitué à de vains et faux ornements cette « noble et précleuse simplicité qui, dans les arts comme dans les lettres, fut toujours le e caractère du vral, du grand et du beau. Eh! « quels nonveaux prodiges n'enfanteralt pas e eette âme de feu, si quelque souverain de « nos jours voulait faire pour l'Opéra ce que « fit antrefois Périclés pour le théâtre d'Athè-« nes! » L'admiration si bien exprimée nar le littérateur allemand ne trouva poiot d'échos parmi les musielens de la Germanie, pendant le reste du dix-hultième siècle. Vienne, témoin des premiers triomphes de Gluck, continue (1) Ueber die Musik des Ritters Christoph von Gluck, etc.

(2) Musikalisch-Kritische Bibliothek, von Johann Nico'one Forkel, 1. ter, p. 53. (3) Ces mots ent ete places comme device an bas du

portrait de Gluck.

même à se montrer Insensible à sa gloire; mais l'Allemagne du nord est revenue de ses préjogés, et proclame aujourd'hui le nom de Gluck comme un de ceux dont elle s'honore le plos.

Dans le vral, les compatriotes de Gluck goûtéreut peu sa nouvello manière, et ce fat surtout ce motif qui lui fit désirer de travailler pour l'Opéra français. Il lui avait suffi de jeter les youx sur les partitions de Lulli, de Rameau et de leors imitateurs, pour voir que c'était par teurs qualités dramatiques quo ces auteurs avaient réussi. Le récitatif de Lulli étail de la déciamation notée, et celte déciamation occupait une grande piace dans les ouvrages de ce vieux musicien. Rameau se distinguait surtout par la beauté de ses chœnrs, et les chœurs entraient pour beaucoup dans le système de Gluck. Tout lui faisait donc pressentir que la France serait le théâtre de sa gloire, et il ne se trompait pas. D'ailleurs, les littérateurs, qui devaient appuyer son système, étaient sans influence à Vienne, et ils dictaient les arrêts du poût à Paris. Ils contribuèrent beaucoup à donner de l'éclat à ses succés dans cette dernière ville, mais peut-être lui furent-lls quelquefois nuisibles. Loin de chercher à modérer ses idées, ces geus de lettres le ponssérent saus cesse vers l'expression dramatique, à laquelle ils vouiaieut que tout fût sacrifié. C'est sans doute à ces amis Improdeuts qu'il faut attribner l'exagération dans laquelle il tombe en plusienrs eudroits. Cette exagération se fait remarquer à la multitude de phrases courtes de méjodie qu'il a lutroduites au milieu de son récitatif, et qui, sans être des airs, empêchent qu'ou ne sente le commencement des airs véritables, et jettent de la monolonie dans io développement des scènes.

Les transformations de quelques parties de l'art musical, surtout de l'instrumentation et des développements de l'idée principale, ont dù faire vieillir les compositions de Gluck sous certains rapports; mais pour juger du mérite de ses opyrages, il ne faut pas les comparer a rec les produits d'une époque de l'art d'instrumenter plus avancée que celic où Il a vécu : il fint voir en quel état il a trouvé cet art, ce qu'il . a fait pour le perfectionner, et aurtout, ne pas oublier qu'il s'étalt renfermé dans les conditions du système d'expression dramatique. On peut ne pas aimer ce système, et l'on conçoit que tes amateurs passionnés de la musique purement italienue n'v trouvent guére de plaisir : mais une fois le système admis, on est forcé d'avouer que Gluck a déployé une supériorité. une force d'invention, dont rien n'avait donné l'idée avant lui, et qui n'a point été égalée en son genre. Quel est le musicien, assez éclairé pour n'avoir point de prévention, ont refusera son admiration à la grandeur goi brille dans le dessin des rôles d'Agamemnon et de Clytemuestre? Oui sera Insensible à des mélodies expressives, lelies que : Armez-vous d'un noble courage: Par un père cruel à la mort condamnée; Alceste, au nom des dieux? Qui n'éprouvera les plus vives émotlons aux accents passionnés d'Alceste, aux voluptueuses cantilénes d'Armide, aux tourmeuts si bien exprimés d'Oreste, aux regrets touchants d'Orphée? Qui ne voudra rendre hommage à la vaste raison qui domine toujours la création mélodique, sans nuire à la verve de l'inspiration? Les beautés répandnes dans les partitions de Gluck sont de tous les temps, pour qui cherche dans la musique autre chose que des formes d'époques que le temps engloutit.

Ces beautés, il est vrai, ne sont pas sans mélange. On a reproché à Gluck, avec raison, de chanter quelquefois pénihiement; de manquer de variété dans ses tours de modulation et d'avoir évité avec affectation le développement des formes musicales. Il faut l'avoner, ces reproches ne sont pas dénnés de fondement. Soit système, soit qu'on no puisse posséder une qualité éminente qu'aux dépens de quelque autre. Il est certain que les mélodics des airs de Gluck sont quelquefois communes; qu'it y néglige trop la période; et que, lorsqu'il n'a pas quelque grande calastrophe à peindre on quelque seutiment énergique à exprimer, il tombe dans la monotonie. Mais il rachéte ces défauts par de si grandes qualités, qu'ils ne sauraient porter atteiute à sa renommée. Gluck n'était pas harmonisto correct, mais il avait le génie de l'harmonie. Son orehestre est souvent écrit avec un embarras apparent, et cependant il produit toujonrs de l'effet. On ne eounalt de lui que deux morceaux de musique d'église, à savoir le psaume Domine Dominus noster, et un De profundis qui a en de la réputation, mais qui n'est que médiocre.

Deux choses sont remarquables dans lesepitres que Ginci. a mises en tête de se partitions d'Atests, de Páris et Héline et dans toute sa correspondance : l'une est l'amertume qui pierce à chaquo phrase sur les etiluses donts a nouvelle manifer avait été l'objet; l'autre, la naiveté d'amour-propre à laquelle il a'est toujour-s abandonné, et qu'il a laissé voir dans tontes les occasions. Il n'y a quire d'homme de génie qui b'ait le sentiment de sa 38

supériorité; ceux qui affectent de la modestie, et qui repoussent les éloges, obéissent platôt aux convenances sociales qu'au témoignage de leur conscionce : mais il v a des bornes qu'on ne peut franchir dans i'expression de la bonne opinion qu'on a de soi-même : Gluck ne les connot Jamais. Son langage prenait sonvent la Ainte d'un orgueil insupportable, surtout lorsqu'il s'agissait d'un rivai. Les éloges des gens de lettres avaient fini par aionter à ses dispositions naturelies ia conviction que son genre était non-seulement le meilleur, mais le seul admissible. . Yous me dites, écrivait-il au

o bailii du Rollet, que rien ne vandra jamais · Alceste; mais je ne souscris pas encore à « votre prophétie. Alceste est une tragédie « complète, et je vous avous qu'il manque

· très-peu de chose à sa perfection; mais » yous n'imaginez pas de combien de nuances \* et de routes différentes la musique est sus-. ceptible. L'ensemble de l'Armide est si dif-

. férent de celui de l'Alceste, que vous croirlez « qu'lis ne sont pas du même compositeur ; · aussi ai-je employé le peu de suc qui me res-. tait pour achever l'Armide : j'ai tâché d'y

· étre pius peintre ei plus poète que musicien ; e enfin, vous en jugerez, si on veut i'entendre. · Je vous confesse qu'avec cet opéra j'aimerais · à finir ma carrière ; il est vrai que pour le · public il lui faudra au moins autant de

» temps pour le comprendre qu'il lui en a . failu pour comprendre l'Alceste. Ii y a une o espèce de délicatesse dans l'Armide qui · n'est pas dans l'Alceste; car j'ai trouvé le

« moyen de faire parler les personnages de · manière que vous connaîtres d'abord à e leur facon de s'exprimer, quand re sera . Armide qui parlera ou une suivante, etc. » La reine de France, Marie Antoinette, lui demandait un jour où il en était de la composition

d'Armide : Madame, dit-il, cet opera sera bientot fini, et vraiment cela sera superbe! CATALOGUE CHRONOLOGIQUE

des opéras, intermèdes et ballets de Gluck, 1741. Artaserse, de Métastase, à Milan. 1742. Demofoonte, idem, ibid.

Demetrio, sous le nom de Cleonice, du meme, à Venise, Ipermnestra, du meme poete, à Venise.

1743. Artamene, à Crémone. » Siface, à Milan.

1744. Fedra, à Milan. 1745. Alessandro nell' Indie, de Métastase : sons le titre de Poro, à Turin.

1746. La Caduta de' Giganti, à Londres.

1746. L'Artamene, refait en partio à Londres. Piramo e Tisbe, pasticcio, Ibid.

1748. La Semiramide riconosciuta, de Métastase, à Vienne.

1749. Filide, sérénade on deux actes, à Copenbague. 1750. Telemacco, à Rome.

1751. La Clemenza di Tito de Métastase, à Naples.

1754. L'Eroe Cinese, du même, à Schoonbrunn, puis à Vienno, en 1735.

Il Trionfo di Camillo, à Rome, Antigono, de Métastase, ibid.

1755. La Dansa, du même, au château impériai de Luxembourg. Airs nouveaux pour la pastorale les

Amours champetres, à Vienne.

1750. L'Innocenza giustificata, à Vienne. Il Re pastore, de Métastase, ibid.

. Airs nouveaux ponr le Chinois poli, opéra comique du théâtre de la foire au château de Laxembourg.

Vaudevilles pour le Déguisement pastoral, au château de Schornbrunn. 1758. Airs pour la féerie l'Ile de Merlin, à

Schornbrunn. Airs nouveaux pour l'opéra comique la

fausse Esclave, à Vienne. 1759. Airs pour la pièce de Favart, Cythère assiegee, à Vienne.

1760. Airs pour la comédie l'Jerogne corrigé, à Vienne. Tetide, opéra en trois actes, de Maglia-

vacca, ibid. 1761. Airs nouveaux pour le Cadi dupé, de Monsigny, ibid. Don Juan, baliet, Ibid.

1762. On ne s'avise jamais de tout, opéra comique, remis en musique, Ibld. Airs nouveaux pour la comédie l'Arbre

enchanté, ibid. Il Trionfo di Cielia, de Métastase, à . Bologne.

Orfeo ed Euridice, de Calzabigi, à Vienne.

1765. Ezio, de Mtastase, à Vienne. 1764. La Rencontre imprévue, de Dancourt, en opéra comique, pour le théâtre de \* la conr, à Vienne, urrangé plus tard en allemand, sous le titre : Die Pilgrime von Mekka (les Pèlerins de la Mecque), ouvrage où l'on ne peut re-

connaître le génie de Giuek, 1765. Il Parnasso confuso, do Métaslase, à Schonbrunn.

- 1765. Telemacco, ossia l'Isola di Circe, refait en partie, à Vienne.

  La Corona, de Métastase, à Vienne.
  - 1767. Alceste, de Calzabigi, ibid. 1769. Paride ed Elena, de Calzabigi, ibid.
    - 709. Paride ed Elena, de Calzablgi, ih n Le Feste d'Apollo, à Parme. n Bauci e Filemone, ibid.
  - · Aristeo, ibid.
  - 1774. Iphigénie en Aulide, du bailii du Roilet, à Paris.
- Orphée et Eurydice, arrangé ponr la scène française, ibid.
   1775. L'Arbre enchanté, de Vadé, à Ver-
- sailles.

  " Cythère assiégée, de Favart, lbid.
- 1776. Alceste, arrangé pour la scène française, à Paris.
- 1777. Armide, de Quinault, ibid. 1779. Iphigénie en Tauride, de Guiliard,
- Écho et Narcisse, du baron de Tschudi, ibid.
   A ces ouvrages dramatiques, il fant ajouter:
   Le buittème psaumè: Domine Dominus

A ces ouvriges manueues, rivana quote: 1
Le huittime pisaume: Dominie Dominia noster, 2
Le pisaume de la pénitence De Profundis, pour choure et orcheut es desteur et orchester. 5
Sis symphonies pour deux violons, alto, basse et deux cors. 4
Huit chants de Kiopitock pour voix senie, avec accompagnement de clavecin. 5
Une partie de la cantate religieure initialée; le Jugenent dernier, terminée par Salieri.

Les partitions de Gluck qui ont été imprimées ou graries sont ceiter-ci. 1º Orfore de Euridice, acione teatrale, in Parigi, 1704. In-cle. de 138 pages, grard par Chambon avec le frontispice dessiné par Monnet (1). 2º d.crete, tragodic duxce le texte italien), gravée à Vienne, Vienne, 1709, in-foi. Les exemplaires sont très-rares. 5º Pardée de Elena, dramme per musica, dedicata a Sua Altesta d'aignor Duca Don Giovanni di Paraganza, in Vienna, netla stamperia aulica di Giovanni Tomno de Trattere, 1770, gr. 1-60. Cette

(i)) yel (ii), fami hy remitter edition devents higher, the particles of first on Hiller of Section 1 is problem as the depth of the section 1 in particle as the depth of the section 1 in particle as the depth of the section 1 in particle as the depth of the section 1 in particle as the depth of the section 1 in particle as the depth of the section 1 in particle as the depth of the section 1 in particle 2 in particle

partition est imprimée en caractères de musique mobiles. Elle est aussi rare que les précédentes. Les partitions d'Iphigénie en Aulide, d'Orphée, d'Alceste (avec les paroles françaises), d'Armide , d'Iphigénie en Tauride, de Cythère assiègée et d'Écho et Narcisse, furent publiées par Bestauriers dans les années où ces ouvrages furent représentés pour la première fois. Ces partitions sont remplies de fautes et fort incommodes pour la jecture, parce que l'éditeur, par économie, n'a pas conservé toutes les portées des manuscrits originaux, et qu'il faut à chaque instant chercher ce que doit jouer un instrument sur la portée d'un autre. Il serait désirable que de nouvelles éditions régulières et correctes de ces beaux onvrages fussent faites pour rendre un juste hommage à la mémoire d'un si grand artiste. Une édition réduite pour le piano des partitions d'Alceste, Armide, Iphigenie en Aulide, Iphigenie en Tauride et Orphee a été publiée à Paris, chez Brandns, en format in-4°: on trouve dans la même maison une autre édition portative, in-8°. Schlesinger, à Berlin, a publié une édition de ces cinq opéras avec des paroles françaises et aijemandes. L'éditeur Challier, de la même ville, en a donné une avec les paroies allemandes et italiennes. Enfin, Simrock, de Bonn, a publié l'Alceste avec des paroles aliemandes seules, Il existe plusieurs éditions du De Profundis avec orchestre en partition, en France et en Allemagne, particulièrement à Bonn, chez Simrock.

Les partitions manuscrites des opéras italiens de Gluck se trouvent dans les grandes " Bibliothèques impériale de Vienne, royale de Berlin, impériale de Paris et dans queiques colicctions particulières. Aloys Fuchs, cité déjà dans cette notice, eut la bonne fortune d'acquérir une quantité considérable de manuscrits originanx qui furent retrouvés, en 1809, dans la maison de campagne où la veuve de l'illustre compositeur s'était retirée, et qui était sitnée à Kalschspurg, près de Vienne. Antoine Schmid a donné la description de ces précieux autographes dans son livre sur la vie et les ouvrages de Gluck (2). On trouve aussi à la Bibliothèque royale de Berlin, dans le fonds de Pœichau, quelques airs et scènes des opéras italiens de Gluck en manuscrits originaux,

Piusieurs portraits de cet artiste liiustre ont été gravés ou lithographiés. Le premier a été

(1) Christoph Wallibald Ritter uen Gluck, p. 438-481

gravé par Saint-Aubin, en 1781, d'après un portrait peint par Buplessis, en 1775, lorsqu'il était parrenu à l'âge de soixante et un ans. Un autre a été gravé par Miger, à Paris, d'après la même peinture de Duplessis. On en trouve un autre, gravé an pointillé d'après nn buste de Houdon, en tête du volume qui a ponr titre : Mémoires pour servir à l'histoire de la Révolution opérée dans la musique par M. le chevalier Gluck (Paris et Naples , chez Bailly, 1781, In-8°). Celul qui est placé au frontispice de la cinquieme année de la Gasette generale de musique de Leipsick a le mérite de la ressemhlance. Il y en a un fort mauvais, exécuté par le moven d'un Instrument appelé phusionotrace, par Quenedey. Il en existe un gravé au pointillé par Philippeaux, d'aprés un tableau peint par Houdeville. Un portrait lithographié a été publié à Munich, par Winter; un autre. à Vienne, ches Geiger, et un troisleme, à Manbeim, chez lleckel. Le plus beau est celul que j'ai fait lithographier par Maurin, à Paris, pour l'ouvrage que je publiais sous le titre de ; Gaterie des musiciens cétébres, et qui a été arrété, en 1829, par la banqueroute de l'éditeur.

Les principaux ouvrages à consulter, pour l'histoire des Impressions produites par les grandes œuvres de Gluck, sont : 1º Le volume de Mémoires qui vient d'être cité. 2º J .- G. Siegmeyer, Ueber den Ritter Gluck und seine Werke, Briefe von ihm und andern berühmten Mannern sciner Zeit (Sur le chevaller Gluck et sur ses œuvres. Lettres de lui et d'autres hommes célébres de son temps), Berlin, 1825, 1 vol. in-8°. Une deuxième édition de cet ouvrage a été publiée à Berlin, en 1857, 5º Fr.-Just, Riedel, Ueber die Musik des Ritters Christoph von Gluck (Divers écrits rassemblés et publiés par Fr.-Just. Riedel sur la musique du chevalier de Gluck), Vienne, 1775. in-8\*. Ce petit volume contlent la traduction de deux lettres françaises qui parurent immédiatement après la représentation d'Iphigénie en Aulide, et celle d'un dialogue de Moline entre Lulli, Rameau et Orphée. 4º Etieus über Gluckischte Musik und die Oper Iphigenia in Tauris auf dem Berlinischen National Theater (Quelque chose sur la musique de Gluck et l'opéra Iphigenie en Tauride, représenté au Thédire-National de Berlin), sans nom d'auteur, Berlin, Hummel, in-8°, sans date (1799). 5º Micl, Notice sur Christophe Gluck, celèbre compositeur dramatique, Paris, 1840, in 8°. 6° Solié, Études biographiques, anecdotiques et esthétiques sur les compositieurs qui oni tibustri la sche française. Gueca, Amerç, 1855, in-12. "Christophe di Gueca, Amerç, 1855, in-12. "Christophe di Willhald Ritter von Ghek. Dussen Leben und fonklinisteische Wirchen, von Anton Schmid, etc. (Christophe-Willhald cheraller de Glinck, sur sair et esto gegie munical, para sei et esto gegie munical, para N. Antoine Schmid, Leipsick, Fr. Fleischer, 1854, 1 vol. gr. n. 3º de 559 sages, Ourrage remarquible par les recherches, mais trop change de dishi dépourues d'interêl. Op peut consulter aussi les œuvres de l'abbé Arnaud et de Suard.

GNADENTHALER (Jénous), organiste à Ratisbonne, vers la fin du dix-septième siècle, est auteur de différents requeils de chants profanes et de motets qui ont parn sous les titres suivants : 1º Délices de musique. première partie, Nuremberg, 1675, deuxième partie idem, ibid., 1676. 2º Exercices de devotion (chansons spiritnelles à denx voix), ibid. , 1077. 5º Rejouissance religieuss de l'âme (vingt-cinq airs de ténor avec accompagnement de deux violons et basse continne), ibid., 1685. 4º Frorilegium musica, Ibid., 1587. 5º Facéties musicules (cent quatorse morceaux à plusieurs voix), ibid., 1605. 6º Horloge musicale, qui indique les premiers principes do chant. Cet ouvrage a eu denx édi-

tions ; la première a paru à Nuremberg eu 1687. GNECCO (FRANÇOIS), né à Gênes, en 1769, fut destiné par sa famille à la profession de négociant; mais un penchant irrésistible le portant vers l'étude de la musique, il fut mis sous la direction de Mariani, maître de la chapelle Sixtine et de la cathédrale de Savone, homme fort instruit dans son art. Ses études achevées, Gnecco se livra à la composition dramatique et écrivit avec quelque succès pour les théâtres de Naples, de Venise, de Milan, de Rome, de Géues, de Padoue et de Livonrne, Ses opéras les plus connus sont : 1º Lo Sposo di tre, marito di nessuna, à Mijan, 1793, 2º Gli Bramini. 5º Argete. 4º Le Nosze de' Sanniti. 5º La Prova d'un opera seria. 6º Le Nosse di Lauretta, 7º Carolina e Filandro. 8º Il Pianattaro, 9º La Scena senza scena. 10º Gli ultimi due Giorni di Carnavale. 11º La Prova degli Orazzi e Curiazi (1). 12º Arsace e Semiramide. 13º I falsi Galan - . tuomini, an théâtre Carcano de Milan, à l'automne de 1809. 14º Gli Amanti filarmonici. Gnecco est mort à Milan, en 1810, avant d'avoir achevé un opéra bouffe intitulé : la

(1) Je pense que ce titre donné par l'almenseb Indice testrale, n'est qu'une variante de la Prova d'un opera Conversacione filarmonica, pour lequel il était engagé. De tous ses ouvrages, on n'a représenté à Paris que la Prova d'un opera seria. Le style de ce compositeur est làche, et son chant est souvent trivial; mais il ne manque pas d'effet scénioue.

GNOCCHI (JEAN-BAPTISTE) est cité par Waither comme auteur de messes à quatre voix, qui ont été imprimées. Il ne dit pas en

quel temps ce mosicien a vécu.

GOBERT (Frount), maltre de musique de
la chambre du rei de France sous les rignes de
Louis XIII et de Louis XIV, en las en musique,
à quaix parties, la paraphrase des pasumes en
ces de Vécque de Grasse et de Venec, Antonne détaux, ouvrager del publich Pariscontrolle de la company de des publich Pariscette de la company de la company de la company

L'Anterien de la company de la company de la company

L'Enterien des musiefens - A tout te moins

il a caté maistre à Persone, et de la fist un

- beau saut chez M. le Cardinal, et un meilleur
   chez le roy, puisqu'il est maistre de sa cha pelle qu'il gagnat an prix. Bien que ses en-
- nemis disent que c'est par la faveur de son émiuence, toutefois on no le doibt point

croyre, car à Paris ils sont médiannt, etc. M. Ch. Gomart établit, d'après des pièces authentiques (1), que Gobert était ebanoine de Saint-Quentin dès 1630, et qu'il figure encore en ectle position et en celle de maltre do musique privilégié dans un inventaire fait e 14 octobre 1699, après l'incendie de la

méme collégiale.

GOBLAIN (Journ-Attent), repétitent à l'ancien thèàtre de l'Opéra-Comque de la foire Saint-Laurent, a donné à la Comédie Italieune la musique de la Suite des Chasseurs et la Latitière, de la Fété de Saint-Cloud, et l'Amant invisible, comédie à ariettes en trois actes.

GOCCINI/J.cogral), neà hologne en 1672, cui pour malire de contrepioli Josquies-Antoine Peril. Il fut organisto et éompositem divisigne de musique d'églies. En 1701, l'Académie des philibarmoniques de Bologne l'admit an nombre do ses membres i le ofu priseue en 1706. Appelé à Bergame, en qualité de analtre de chapile, en 1718, il y passa le reste de ses jours. Ses compositions sont restées en manuscrit.

GODART ou GODARD (...), musicien français, a joul d'une certaine réputation vers lo milieu du sciziéme siècle par ses chansons

(1) Danz ses Notes historiques sur la muitrise de Saint-Quencie, p. 51.

à quatre voix. Dans les comptes de la Sainte-Chapelle du Palais, que j'ai consultés aux archives de l'empire, à Paris, J'ai vu son nom figurer comme ténor, depuis 1541 jusqu'en 1568. Les dooxième, treizième et quinzième livres de Chansons à quatre parties, publiés par Attaingnant à Paris, 1543-1544, in-8° obl., contienneut des pièces de Godart. On en trouve aussi : 1º dans le quatrième livre des Chansons à quatre parties, auxquelles sont contenues trente-six chansons composées à quatre parties par bons et excellents autheurs, Paris, Adrian Le Roy et Robert Ballard, 2 décembre 1555. La chanson de Godard (sie), l'Homme est heureux, qui est dans ce livre, est fort agréable, pour le temps où elle a été composée. Dans la denxième édition du Ouart livre, etc., imprimée par les mêmes en 1561, in 4º oblong., on retrouve eette même chanson et une autro sur ces paroles : Que gagnezvous, etc.

GODECHARLE (EUGENE-CHARLES-JEAN), né à Bruxelles, lo 15 janvier 1742, était fils de Jacques-Antoine Godecharle, ué dans la même ville en 1719, qui fut maltre de musique de la paroisse Saint-Nicolas, et basse chantante à la chapelle du prince Charles de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas. Eugène Godecharle est le même artiste que Gerber et ses copistes appellent Godchalk. Après avoir appris les éléments de la musique sous la direction de son père, il fut admis dans la chapelle royale, comme enfaut de chœur, et montra des dispositions si heoreuses pour lo violon, que le prince l'envoya à Paris pour y prendre quelques leçons d'un bon maitre. De retour à Bruxelles, il rentra à la chapelle pour y jooer la partie de viole : sa nomination à cette place est du 8 mars 1773; ses appointements annuels pe furent pendant treixo ans que de 140 florins. La place de maltre de musique de l'église Saint-Géry étant dovence vaeante en 1776, Godecharle l'obtint et en rempiit les fonctions jusqu'à sa mort. Le décès du maltre de chapeile de la cour, Croes, en 1786, décida Godecharle à se présenter pour le remplacer; il avait pour concurrent Mestrino, arrivé récemment de la Bohême à Bruxelles, et Vitztbumb, ehef d'orchestre du théâtre ; ce dernier obtint la place, quoigno Godecharle ent plus de talent que lui pour la composition. Obligé de rester dans sa position de simple viole, Godecharle n'obtint la place de premier violon qu'en 1788. Il monrut à Bruxeiles vers 1814. Homme de talent comme violoniste, comme harpisto et comme compositeur, Godecharie a publié quelques centres de masique instrumentals, et a luisque en manuentis heactony de home munique d'églice. Parmi ses ouvrages imprinds, ont continue, overs 1°, fluxièrels, Colonians, continue, overs 1°, fluxièrels, Colonians, continue, overs 1°, fluxièrels, Colonians, habitols, deux cors, potités filies et umboer, idid. 3º six symphonies pour deux violons, toile, base, deux haudios et deux cors, parties, deux deux deux deux deux parties, deux deux deux parties, deux deux deux parties, deux deux deux parties, croms et Consissans. 3º Trois soutes pour con de violon, on 5. did.

GODECHARLE (LABBERT - FRANÇOIS), frère du précédent, né à Bruxeiles, le 12 févrice 1751, fit ses études de musique comme enfant de chœnr de la chapelie royale, et recut de Croes, maîtro de cette chapelle, des ieçons de composition. En 1771, il fut nommé basse chantante de la musique et de la chapelle du prince Charies de Lorraine; il y resta lusqu'à l'invasion des Pays-Bas par l'armée française. En 1782, il avait rempiacé son père comme maître de musique de l'église Saint-Nicolas ; il conserva cet emploi jusqu'à sa mort qui eut tieu je 20 octobre 1819. Godecharie a laissé en manuscrit trois Tantum ergo à quatre voix. deux Salve regina, une messe solenneile, un Libera, et un morceau connu sous le nom de Musique des Capucins par Godecharte. Cet artiste fut nommé membre de l'Institut des Pays-Bas, en 1817.

Deux autres frères des artistes précédentsont de étattebés à la chapelle ropaté de l'auceites; le premier (Joseph Antoine), né le 17 janve 1746, y Josuff partie (Joseph Antoine), né le 17 janve 1746, y Josuff partie (Louis-Joseph-Meichier), né le 5 janvier 1746, te thasse chantante de la chapelle comme son père et son frère. Il était en meme temps sour-nultro l'évolé déssins de Bruxelles. Sa position n'était pas beureure; le désempir le portà in metrie de sa jours. Un autro frère de ces artistes fut un sculpteur de mérité.

GODERDACH (Itas), Fogez GETTSIA.
GODERROLD, dit de Farnas, parea qu'il
ciait ne dans cette ville, vers le milleu de
unitorieme siècle, est mentione dans les
comptes de la cathédrale de Rouen, comme
ayan fait des réparations considérables à
l'orgue de cette égine en 1800 : ce qui prouve
(cutt plus aranches dans les Payra-Bas qu'ex en
trancé, et méme à Paris, pusiqu'on était oblige.
Paire cherches i cois un homme capable de

faire ces réparations dans la capitale de la Normandle (1).

GODEFROID (Juits Joseph), harpiste et compositeur, naquit à Namur, le 25 février 1811, de parents iiégeois, qui allèrent s'établir à Boulogne (Pas-de-Caiais), en 1824. Son père, bon musicien, fonda l'école de musique de cette dernière ville. Élevé dans nne famille dont tous les membres cultivaient cet art avec succès. Jules Godefroid y fit de rapides progrès. Le 25 octobre 1826, il fut admis au Conservatoire de Paris, comme élève de harpe, tous la direction de Naderman ainé. Deux ans après, il obtant le second prix de cet instrument; mais le concours de 1829 ne lui ayant pas été favorable, il quitta l'école le 1er novembre de cette année. Il avait reçu des leçons de Lesueur snr la composition libre, mais n'avait pas fait d'études régulières d'harmonle nl de contrepoint dans le Conservatoire, De retour à Boniogne, il s'y livra à l'enseignement de la harpe, qui alors était encore cuitivée par les amateurs, particuliérement dans les famijles anglaises qui se trouvaient en grand nombre à Boulogne. C'est alors aussi que ie jeune artiste commença à exercer son taient dans la composition par des œuvres pour son instrument, des ouvertures, une fantaisie militaire qui fut exécutée à l'occasion de l'inauguration de la statue de Napoiéon sur la cojonne de Bonlogne, et des métodies qui ont eu de la vogue et parmi lesqueiles on remarque : Salvator Rosa, le Lac de Genève, la l'eille des noces, Julie aux cheveux noirs et l'Enlèvement. En 1856, il fit joner à l'Opéra-Comique. reiégué alors an petit théâtre de la place de la Bourse, un joll ouvrage intitulé : le Diadesté, ou la Gageure grabe. La partition, sagement écrite, bien Instrumentée, était un bon déhut, quoiqu'on n'y remarquat pas beaucoup d'originalité dans les idées. Un succès fut le résultat de ce premier essai. En 1837, Juies Godefroid fit un voyage en Belgique, visita Namur, Liége, Bruxelles, et y donna des concerts dans iesqueis son talent sur la barpe fut chaieureusement applaudi. Ii vint me voir alors et me paria de ses espérances dans la carrière de compositeur dramatique. Ne travailles, lul dis-je, que sur des ouvrages d'auteurs connus et qui ont l'habitude de la disposition d'un sujet; car la musique, en France, ne peut

(1) Voyes l'ecrit de l'abbé Langlois contenant la Revus des maitres de chapelle et musiciens de la métropole de Rosen, dans le Précis analytique des Travaux de l'Acadanie des ciences, belles-lettres et arte de cette ville, Rosen, 1880, in-5-. sourcer une pétier mai faite. Nais déjà il vait i erque le livret d'in oper-comisque en deux seus qui avait pour uitre : la Chasse rappié, composé, L'ourage di just en Thébut de la Renaissance, le 30 octobre 1839; la piete, part marvaise, curtant la chita de la partition dans lapsulos il y vastaj phisteren morecast marvaise, curtant la chita de la partition dans lapsulos il y vastaj phisteren morecast dell'esta de la chita de la partition dans lapsulos il y vastaj phisteren morecast dell'esta da la chita de la partition dans lapsulos il y vastaj phisteren more dell'esta da la chita de la partition dans la chita da la chita de la partition dans la chita dans sa ternitione annenti otti i destruit dans sa ternitione anne. Sil est veci, il se fit vraisemblablement fait un one hasourable porai les compositions de

GODEFROID (Digunonné - Joseph - Guil-LAUNE-FÉLIX), frèro du précédent, harpiste célèbre et compositenr, est né à Namur, le 24 juillet 1818, Transporté à Boulogne, avec sa famillo, à l'àge de six ans, il apprit les éléments do la musique dans l'école fondée par son pére en cette ville. Admis au Conservatoire de Paris, le 11 octobre 1832, il y devint élève de Naderman pour Ja harpe. Son frère lui avait donné précédemment des leçons de cet instrument. Félix Godefroid obtint le second prix de barne an concours de 1855 : mais avant eu oceasion d'entendro Labarre, et plus tard Parish-Alvars, il comprit qu'il ne pouvait plus rien apprendre de Naderman, et il sortit du Conservatoire, le 9 décembre 1855, Il avait appris aussi à joner du piano dés l'âge de six ans et était parvenu au point de joner la musique la plus difficile; mais son talent sur cet Instrument n'a été pour lui qu'une ressource utile pour son existence lorsque la barpe fut abandonnée par les amateurs, à cause des difficultés qu'ils éprouvaient dans le mécanisme des pédales à double mouvement. C'est surtout à son talent de harpiste que Félix Godefroid doit sa brillante renommée. Par ses longues et patientes études, la musiquo de harpo s'est enrichie d'effets nouveaux, et, comme Parish-Alvars, il a donné à la main gauche une importance égale à celle de la droite. De là des combinalsons de traits et d'effets d'barmonie inconnus avant lui. En 1839, Félix Godefroid. âgé seulement de vingt et un ans, avait fait un premier voyage en Allemagno pour y donner des concerts, et y avait fait impression par son talent, qui n'était cependant que le préinde de celui qu'il doit à ses longues et persévérantes études depuis cette époque. Encouragé par le célèbre facteur de pianos et de barpes, Pierre Erard, il se rendit à Londres, où il a falt des séjours plus ou moins prolongés à diverses époques. Il a aussi voyagé en Espagne, en Hollande, en Belgique, en a visité les villes principales et y a donné des concerts. En 1856, il a été appelé à Bruxelles ponr s'y faire entendro dans un grand concert, à l'occasion du vingtcinquième anniversaire du règne du roi Léopold I'r; et il a recu dans cette soiennité la décoration de l'ordre institué par ce monarque. Féiix Godefroid vit babituellement à Paris : il y a publié la pinpart de ses ouvrages. Dans l'été de 1858, il a fait représenter, au Théâtre-Lyrique de cette ville, un opéra en un acte intituié : la Harpe d'or. Cet nuvrage a été bien accueilli par le public. On a publié de Godefroid pour la harpe : 1º Études caractéristiques punr harpe seule, sous les titres suivants : le Réve; la Mélancolie; la Danse des Sylphes; les Rives de la Plata: Souvenir castillan: Bolero. 2º Duo pour deux barpes, ou pour barpe et plano, à Paris, chez Chaillot. 3º Mélodies de Schubert, pour barpe seule, ibid. 4º Des rondçaux, des fantaisies, des variations. Il a en manuscrit des compositions difficiles pour les concerts. On a aussi du même artiste quelques morceanx do différents caractères pour le piane.

GODNER (madame Angusting DE), cantatrice distinguée, née à Francfort-sur-le-Mein, le 5 mars 1797, est la fille de madame Engst, actrice remarquable du théâtro allemand. Après la mort de sa mère, elle fut adoptée par madame Asebenbrenner, antre actrico renommée en Allemagne, et ses études furent dirigées vers la carrière du théâtre, des sa plus tendre enfance. Dans les rôles d'enfant qu'eile remplissait, elie se fit remarquer de bonne beure ; on no la désignait alors que sous le nom de la gentille petite aux cheveux noirs. Aurès avoir fait des études de chant sous la direction de Danzi, elle parut avec succès sur les théâtres de Stuttgard et de Hambourg. La beauté de sa vuix et l'expression de son chant dramatique la rendirent bientôt célèbre en Allemagne, et les jonrnaux retentirent d'éloges accordés à son talent. A Hambourg elle épousa l'actour Kruger, puis, sons lo nom de madame Krüger Aschenbrenner, elle parcourut l'Allemagne, chanta à Vienne, à Munich, à Berlin, et se fit partout applaudir dans Otello, le Freuschütz, la Famille auisse, et autres grands ouvrages des théâtres italien et ailemand. Les biographes de l'Allemagne ne s'expliquent pas sur les motifs qui la firent se séparer de son premier mari, mais lis disentupe ce fut après cette séparation qu'elle fot engagée en 1819 au théâtre de la cour à Darmstadt. Après la mort du grand-due,

en 1851, le théâtre cessa d'exister, et madame Aschenbrenner se retira avec une pension considérablo de la cour. Elle a épousé, vers le même lemps, M. de Godner, écuyer du grandduc, et vit encore à Darmstadt.

GOEBEL (Jaan-Fendinano), directeue d'occhostre du théâtre do Breslan, est né en 1817 à Baumgarten, près de Frankenstein, en Silésie. A l'âge do quatorze ans, il fut envoyé au collége de Glatz, puis il alla faire ses études musicales au conservatoire de Prague, Pixis y fut son maltre de violon, et Dionys Weber lui enseigna la composition. En 1840, il obtint la place de premier violon solo au théâtre de Breslau, et celle de directeur d'orchestre du même théâtre lui fut donnée en 1844. Ses compositions consistent on thêmes variés pour le violon, ouvertures à grand orehestre, et plusieurs suites de Lieder, qui ont été publiés chez Cranz et chez Leukart, à Breslau; enfin, on a do lui un grand nombre de chants pour voix d'hommes en chœnt.

GOEGRINGN (Lisovoto-Taiotist-Gerax BE), not d'enoigne (lisiderstad) en 1745, mort te 18 fèrrier 1828, fat d'abord diégué de la chonellerie de Prause Elirich, et fut aonmé en 1701 conseiller particulter de finance de la Prassemérideaute, la Berlin. Il 2 donné une notire haggraphique de la builden autre de la conseiller autre de la legraphique de la builden autre de la levra la difficie de la levra de

GOEHRING (J.-G.), violoniste à Cobourg, en 1841, fut élère de Spohr à Cassel, et se tronsult à Brusswick en 1855. Il a publié de sa composition: Introduction et thêma varié pour le violon, auec quatuor ou piano. Op. 1, Brunswick, Meyec.

GOEPFERT (CHARLES-Tatornice), maltre de concert à Weimar, fut un des meilleurs violonistes de son temps, en Allemagne; il naquità Welssenstein (Saxe), en 1755. Après avoir fait ses étndes musicales comme enfant de chœur à l'école de Sainte-Croix et à la chapelle de Dresde, il alla å Leipsiek fairo un cours de jurisprudence. Au moment de son départ, son père lui remit un violon en lui disant : Mon fils, prends cet instrument : tu connais ma position, et lu sais que je ne puis guère le donner davantage. Si tu es heureux, tu pourraste passer facilement de mon faible accoura; si tu ne l'es pas, le peu que je pourrais le donner ne saurait t'aider. Jusqu'en 1764, la fortune ne sembla pas être favorable à Goofert : mais s'étant rendu à Francfort

dans cette année, à l'oecasion du couronnement de l'empereur Joseph II, il s'y fit entendre avec succès et commença à recueillir les fruits do ses efforts et de son talent. Il fit dans eette ville la connaissance de Ditters de Dittersdorf, étudia sa manière et se l'appropria pour ses compositions. En 1765, il fut engagé au grand concert de Francfort comme violon solo : après avoir occupé cetto place jusqu'en 1769, il partit pour Berlin et resta une année alternativement dans cette ville et à Potsdam. En 1770, il passa à Weimar, dans lo desseln de se rendre en Angleterre; mais après l'avoir entendu, la grande-duchesse donairière le nomma maître de concert; le snecesseur de cette princesse le maintint dans sa place. Genfert la conserva jusqu'à sa mort qui arriva le 3 octobre 1798. On a imprimé de sa composition six polonaises pone violon principal et orchestre : il les exécutait avec un rare talent, Le violoniste allemand Kranz a été son élève.

GOEPFERT (CHARLES-ANDRE), clarinettiste et compositeur, naquit le 16 janvier 1768, à Rimpar, près de Würzbourg. Il commença l'étudo de la musiquo dès sa plus tendre jennesse, et prit des leçons de chant, de piano et d'orgue : il passa ensulte sous la direction du virtuose Meisner, musicien de la chambre à Wurzbourg, pour l'étude de la clarinotte. A seize ans, ses progrès avaient été si rapides, que son talent n'avait déjà plus besoin d'autre gnide que lui-même. Il se livra alors à l'étude de la composition. En 1788, il fut engagé comme premiére clarinette dans la chapelle de Meinungen. Dix ans après, sa réputation le fit appeler à Vienne, mais il ne put obtenir de son gouvernement la permission do s'y rendre; ee refus fut adouci par la promesso de lni conficc la direction de la chapelle, mais son espoir à cet égard ne se réalisa pas. Vers le même temps, plusieurs de ses ouvrages parurent à Leipsick, à Bonn et à Offenbach. Gorpfert est mort à Meinungen, le 11 avril 1818, des suites d'une maladio de poitrine. On a do lui : 1º Premier concerto pour clarinette (en si bémol), Bonn, Simrock, 2º Denxième (dem (en mi), Offenbach, André. 3º Symphonie concertante ponr clarinette et basson, ébéd. 4º Troisiéme concerto, op. 20 (en si), ibid. 5º Quatrième idem, op. 36 (en mi), ibid. 7º Premier potpourri pouc clarinette et orchestre, op. 52, Leipsiek, Holmeister, 8° Deuxième (dem. op. 58 (en fa), Offenbach, André. 9º Fantaisie militaire pour l'orchestre, op. 55 avec le portrait de l'autenr, Leipsick, Hofmeister, 1814. 10° Bouze pièces d'harmonie pour deux clarinettes, denn cors et basson, op. 26, liv. I et II, Offenbach, André. 11º Dix-huit pièces, idem. pour deux clarinetles, deux cors, hantbois ou flûte, trompette, basson et serpent, fbid. 12º Variations pour flute et orchestre, op. 28, ibid. 13º Deux quatnors pour clarinette, violon, alto et basse, op. 16, ibid. 14º Trois quatuors idem , ibid. 15º Beux œuvres de duos pour clarinettes en ut, op. 19 et 22, ibid. 16º Six duos faeiles pour deux clarinettes, op. 50, Leipsick, Hofmeister. 17º Concerto pour cor (en fa), op. 21, Offenbach, André. 18° Vingtquatre petits does pour deux cors, op. 23, ibid. 19º Vingt-quatre idem, op. 51, Leipsick, flofmeister. 20° Sonate pour deux guitares et flute, op. 11, ibid, 21° Plusienrs sonates et dues pour guitare et flûte, et guitare et hasson. op. 13, 15, 17 et 18, ibid. 22º Sonate ponr piano et cor, op. 55, Leipsick, Hofmeister. 25° Trois recueils de chansons, à voix seule, avec accompagnement de piano, Offenbach, André. Gorpfert a laissé en manuscrit trois symphonies pour l'orchestre, un concerto pour hauthois, denx trios concertants pour trois cors, un quatuor pour quatre cors, un quatuor pour cor, violon, alto et violoncelle, deux symphonies concertantes ponr deux hassons, un concerto pour trompette, et plusieurs autres productions,

GOERMAR (Cunivier - Accuste), organiste à Colleda, dans la Thuringe, s'est fait connaître, en 1709, par douze préludes faciles

ponr l'orgue, publiés à Leipsick. GCEROLDT (JEAN-HENRI), pé le 13 décembre 1775, à Stempeda, village du comté de Stolberg, a appris la musique sous la direction de Georges-Frédéric Wolf, auteur d'un Dictionnaire de musique et de plusieurs antres onvrages (voyez ce nom). En 1803, il a été appelé à Quedlinbourg comme directeur de la musique d'église. Il remplissait encore ces fonctions en 1852. M. Gæroldt a publié quelques petites pièces pour le piano et des mélodies chorales pour quatre voix d'hommes, avec accompagnement d'orgue, Quedlinbonrg, Basse, in-8°. Il avait en mannscrit des cantates, des hymnes, des motets et des airs. C'est particulièrement par des traités concernant l'harmonie et l'art du chant que cet artiste est connu. Ces onvrages ont pour litres : 1º Leitfaden sum Unterricht im Generalbass und in der Composition (Guide pour l'instruction dans la basse continue et la composition), première partie, Quedlinhonrg, 1815, gr. in-8°. Deuxième partie, 1816, ibid. La deuxième édition de cet ouvrage a été publiée en 1828, et la troisième en 1832. Ceije-ci a popr titre : Gründlicher Unterricht

im Generalbass und in der Composition, Leipsick, 1852, in-8°. Je ne sais si c'est le même ouvrage qui est cité dans le Volstandiges Bücher-Lexikon de Kayser, sous ce titre : Handbuch der Musik, der Generalbasses und der Composition, Quedliubourg, Basse, 1832. 2º Der Kunst nach Noten zu singen, oder praktische Elementar-Gesanglehre, etc. (Méthode élémentaire et pratique du chant d'après les notes), Quedlinbourg, 1852, gr. in-8°. C'est une deuxième édition, 3º Ausführliche theoretisch-praktische Hornschule vom ersten Elementar-Unterricht, bis sur volkommensten Ausbildung (Methode complète théorique et pratique de eor, dejuis les premiers éléments jusqu'à l'instruction complète), Quedlinhourg, Basse, 1850, in-4º. 4º Die Orgel und deren Zweckmæssinger Gebrauch beim affentlichen Gottesdienst. Ein Handbuch für angehende Organisten , Prediger , Kirchen-inspectoren und Kirchenpatrone (L'Orgue et son usage conforme aux offices divins. Mannel pour les organistes commençants, prédicateurs, inspecteurs et patrons d'églises), Qued. linbourg, Baker, 1855, in-8°, 5° Gedanken und Bemerkungen über Kirchen-musik (Idées et remarques sur la musique d'église), dans l'écrit périodique intitulé : Eutonia, 1850, t. IV, pages 1-16.

GÓERRES (Jacques-Josep), docteur et professeur de philosophie à Munich, precidemment à Coblence, est né dans cette dermirer ville, le 25 janvier 1770. Au nombre de ses ouvrages, il ne set nn qui a pour titre: Aphorism über die Annat (Aphorismes sur l'art), Coblence, 1814, in-89. Ce livre renferme des idées d'un ordre élevé concernant la musique. Gorres est mort à Munich, le 90 janvier 1848.

GOES (BARIER DE), bistoriographe portngais, naquit en 1501, au nourg d'Alenquer, d'une famille noble et distinguée. Après qu'il eut fait, sous d'habiles maîtres, de bonnes études qu'il termina à l'Université de Padoue, les rois de Portugal don Sébastien et Jean III l'employèrent dans diverses négociations en France, en Italie, près du pape Paul 11I, qui l'honorait de sa bienveillance, en Suède, en Pologne et en Danemark. Retiré dans les Pays-Bas pour s'y livrer à ses travaux littéraires, il véent particulièrement à Louvain, où plusieurs ouvrages de sa composition ont été imprimés, Quelques petits voyages qu'il fit en floilande et en Allemagne lui procurèrent la connaissance d'Érasme et de Glaréan, dont il fut l'ami pendant le reste de sa vie. Ce fut dans les conversations qu'il eut à Fribourg avec ce dernier

qu'il eut occasion de lui faire apprécier ses profondes connaissances dans la musique. De retour en Portugal, de Goes fut nommé par le roi Jean 111 historiographe du royaume, et garde-major de la tour de Tombo, emploi eonsidéré comme une des premières charges de l'État. Il mourut à Lisbonne, au mois de déeembre 1560, à l'âge de cinquante-nenf ans. De Goes savait le grec, le latin, l'arabe, l'éthiopien, et parlait les langues modernes de l'Europe avec beaucoup de facilité. On a de lui beaucoup de bons ouvrages sur l'histoire et les antiquités, qui ont été imprimés à Louvain, à Cologne, à Paris et à Lisbonne. Ses étndes dans la musique avaient été celles qu'aurait pu faire un mattre de chapelle. Il jouait hien de pluneurs instruments. Glaréan a inséré dans son Dodccachordon un motet (Ne la teris énímica mea) à trois voix (p. 264), qui est bien écrit, dans la manière de Josquin Deprès, et qui n'a d'autre défaut qu'un pen de nudité dans l'harmonie. Le catalogue de la bibliothéque de musique du roi de Portugal, publié à Lisbonne par Craesbeke, indique beaucoup de compositions de de Goes qui v étaient conservées. Machado dit, dans sa Bibliothéque (t. 14. p. 617), que ces ouvrages étaient exécutés avec succès dans les églises portugaises. On trouve un motet à six voix de la composition de de Goes dans le rarissime recueil intitulé : Cantiones scptem, sex et quinque vocum. Longs gravissime juxta ac amanissime, in Germania maxime hactenus typis non excusa, Angustæ Vindelicorum, Melchior Kriesstein excudebat, 1545, petit in-4° obl. Les autres musiciens dont il y'a des morceaux dans ce recueil sont : Bietrich, Noé, Maistre Jan, Adrien Williaert, Josquin Deprès, Lupi, Claudin, Tilman Susato, Consilium, Benedict, Jean Heugel, Morales, Jorins Wender, Thomas Crequition, llesdin, Jacquet, et plusieurs anonymes. De Goes a laissé en manuscrit un livre intitulé : Tractado theorica da Musica, eité avec d'au-

tres ouverges par le chevalier d'Oliveyra. GORTHE (LAS-WOLFARS), libraire poète allemand, ne à Francfort-m-le-Mein, le 28 mars 1832. La blographie de cet bomme edèber, l'Isolation de une alle des la blographie de cet bomme edèber, l'Isolation de une alle des ses travarsus et l'Isolation de une alle de la blographie de cet bomme edèber, l'Isolation de une alle de ses travarsus et l'Isolation de une alle de la blographie de cet bomme edèber, l'Isolation de la blographie de cet bomme edèber, l'Isolation de l'Isola

Riemer (Correspondance entre Gorthe et Zeiter, dans les années 1796 à 1852, publiée par le docteur Fr.-W. Riemer), Berlin, 1853, six volomes in-8°. On lit avec intérêt, dans cette collection, quelques lettres où Gorthe expecses idées sur la musique, et ses opinions con-

cernant le mérite de quelques compositeurs. GOETHE (WALTER DE), petit-fils du précédent, né à Welmar, en 1816, s'est fait connaltre par des essais de composition en différents genres. En 1859, il a fait représenter à Vicone. pnis à Weimar, un opéra en nn acte, sous le titre de : Anselmo Lancia ; cet ouvrage n'obtint pas de succès. En 1846, un opéra en trois actes, du même compositeur-amateur, Intitulé : der Gefangen von Bologna (le Prisonnier de Bologne), a été joué au théâtre de Weimar. On connaît aussi, sous je même nom, des recueils de Lieder avec accompagnement de piano, op. 1, Leipsiek, Breitkopf et Hærtel, op. 14, Vienne, Haslinger, et quelques œuvres pour le plano.

GGETTING (VALNATIO), derivals use la bussiage, at à Wittenbussen, dans la l'unique, parall avoir vieu à Erfort, dans la deuxième moitée du seitime siécle. La poblic un livre élémentaire sur la moisse, dans lequit la rémané ne met dustaux la doctrine de Gilrean, concernant les douze modes de la collection de Gilrean, concernant les douze modes de la collection de California, concernant les douze modes de la collection de partie de la pusicie total de la collection de la collecti

GOETTING (III sad), pasteur à Circitaid, près de Francis-tou-Folder, au commencement du dit-septième siècle, est auteur d'une musique à quatre vois sur le extéchime de Luther, arec une instruction élémentaire, publiée sous ce litre : Cattechimma Lutheri con Heart au Heart in hier Stimmen schoen und licklich componirit, founder niem Bericht, sei junge Knahen und Mandelsen in-Auteumentails 19 Stummen in Musique merhalis 19 Stummen i

koennen. Francfort, 1605, In-8\*.

GOETTLE (Jan-Nicceson), maltre de chapelle de la cathédrale d'Augsborrg, dans la seconde moitié du dix-septième siècle. Il a fait imprimer dans cette ville, en 1670, un recueil de messes concertées de se composition.

GOETZ (FRANÇOIS), violoniste et compositeur, né en 1753 à Straschetz, en Bobéme, fit ses études musicales et littéraires comme enfant de chœnr chez les Jésuites du Mont-Sacré, près de Pribram, et ensuite au séminaire de Sain]-Wenceslas. Après qu'il eut été gradué bachelier, il fit un cours d'histoire ecclésiastique à l'Université de Prague, dans l'intention d'entrer dans l'ordre de Saint-Benolt; mals il changea ensulte de projet, et se rendit à Brunn, où la place de premier violon du théâtre lui avait été offerte. Après avoir passé quelques années dans cette ville, il voyagea dans la Silésie, et y fut employé comme chef d'orchestre dans les églises de plusieurs abbayes. Dans un séjour qu'il fit à Breslau, li y fit la connaissance de Dittersdorf qui lui procora ta place de chef d'orchestre dans la chapelle de Johannisherg. Après que eette chapetle eut été dissoute. Gœtz retourna à Breslau et s'y fit entendre à l'occasion du couronnement du roi Frédéric-Guillaume, Rappelé ensuite à Brunn par le baron Kaschnitz, il y fut chargé de la direction de l'orchestre du théâtre; mais il ne garda pas longtemps cette positioo, car, en 1787, il fut nommé maltre de chapelle de l'archevêque d'Olmtitz, C'est dans cette place qu'il a écrit la plupart de ses ouvrages, lesquels consistent en symphonies pour l'orchestre, concertos, sonates, trios et duos pour le violon. Toutes ces productions sont restées en manuscrit. Quelques-unes de ses symphonies ont été exécutées à Prague aux couronnements des empereurs Léopoid II, en 1791, et François Ier l'année sulvante. Gœtz vivait encore à Olmutz en 1799, suivant le Dictionnaire des artistes (Aunstler Lexikon) de Mensel (tome I, p. 297). Les renseignements manquent sur sa personne depuis cette époque.

GOETZE (Gronge-Hanat), ministre luthérien, néà Leipsick, le 11 août 1667, fit ses études aux universités de Wittenberg et de Jéna. En 1688, il fut professcur adjoiot à Wittenherg, puis prédicateur à Burg en 1600 ; il remplit l'année snivante les mêmes fooetions à Chemnitz, fut appelé à Dresde, en 1694, puis à Annaberg, en 1697, et eofin à Lubeck, en 1702. Il mourut daos cette dernière ville, le 25 avril 1728, et selon d'autres hiographes, le 25 mars 1729. On a de ce savant théologien quelques oovrages où l'on trouve des choses utiles pour l'histoire de la musique; ils oot pour titre : 1º De Odio pontificiorum in hymnos ecclesia Lutherang, Dresde, 1702, in-4°, 2° De Humnis et hymnopæis Lubecensibus, hoc est Lübeckische Liederhistorie, Luneck, 1709, In-4" de 32 pages, réimprimé à Lobeck, en 1721. Il y a des exemplaires de la même dale dont le frontispice a été changé et dont le titre est : Sendschreiben an den Herrn Verfasser des evangelischen Liederschatze... Jo.-Christ.

Okearius. Cette dissertation, adressée à Jean-Christophe Olearius, renferme de eurieux délails sur les chants locant de Lubeck. Gutte a réimprimé l'oraison funèbre du chantre Lossius, par Bachmeister, dans ses Elogia Germanorum quorumdam Theolog. s.rcuil XFI. et XFII, Lubeck, 1708, in 8° (voyez Bacn-RISTIA).

GOETZE (JEAN-MELERICA), docteur en théologie et conscilier du consistoire d'Halberstadt, naquit en Thuringe, vers le milieu du dix-septième siècle. En 1685, il fut appelé aox fonctions de prédicateur de l'église Saint-Martin, à Halberstadt, fut vice-surintendant en 1707, et conseiller du consistoire en 1716. Il mourut en 1728. Gertze est anteur d'un éloge de Werkmeister, organiste et écrivain sur la musique (voyez Wraknzistra), qui a été Imprimé sons ce titre : Der weit berühmte Musicus und Organista wurde bei trauriger Leich Bestellung des weyl. Edlen und Kunst-Hoch-erfahrnen Herrn Andreas Werkmeister, etc., in einer Stand-Rede dargestellt, Halberstadt, 1707, 2 feuilles in-8°.

GOETZE (Nicotas), claveciniste et violoniste à Rudolstalt, fut d'abord an service du prince de Waldeck. Il demeuralt à Augsbourg vers 1740, et y fit paraltre une sonate pour le clavecin avec accompagnement de violon; il en anoncait alors cinq autres, qui ne paraissent pas avoir eté publiées.

GOETZE (JEAN-NICOLAS-CONRAD), VIOLOniste et compositeur, est né à Weimar, le 11 février 1791. Dès sou enfance, il montra d'heureoses dispositions pour la musique, qui décidèrent son père, membre de la chapelle de la cour, à lui faire donner, à l'âge de sept ans, des leçons de violon, de clavecin et d'harmonie. Ses progrès furent si rapides, que le maître de chapelle Kranz en fut émerveillé et recommanda cet enfant à la grande duchesse Amélie. Généreuse autant que sensible anx beautés de l'art, la princesse admit le jeune Gœtze à ses soirées musicales, et l'encouragea par ses hienfaits. Parvenu à l'âge de quinze ans, it possédait déjà on taleot remarquable sur le violon. Un comte polonais, qui l'avait entendu à la cour, lul proposa de le suivre à Leipsick, où le jeune artiste se fit entendre avec succès. Après quelques mois de séjour dans cette vilte, Gretze retourna à Weimar et y entra dans la chapelle ducale, vers la fin de 1806. La grande-duchesse Amélie étant morte peu de temps après, Gretze trouva une autre protectrice non moins généreuse dans la grande duchesse héréditaire Marie Paulowna, qui l'envoya, à ses frais, perfectionner son talent sons la direction de Spobr, et plus tard le confia aux soins de A. E. Muller, à Weimar, pour l'étude de la composition. Ce fut près de ce mattre qu'il écrivit ses premiers quatuors qui, quelques années après, furent publiés à Leipsick, chez Breitkopf et Hærtel, ainsi qu'nn concerto qu'il exécula aux concerts de la couravec un brillant succés, et qui lui fit obtenir de sa noble protectrice une pension pour se rendre à Paris, où il arriva en 1813. Nonohstant les agitations de cette époque désastreuse pour la France, et hien qu'il edt été obligé de servir dans la garde nationale parisienne, il put être admis an Conservatoire, par l'intervention du comte de Saint-Aignan, ambassadeur de France près des cours saxonnes, pour y recevoir des lecons de violon de Kreutzer, et de contrepoint de Chernbini. Après un séjnur de buit mois à Paris, Getze retonrna à Weimar, d'où il ne s'est éloigué denx ou trois fois que pour des voyages d'art, particulièrement à Vienne, où il a brillé comme violoniste. Quelques opéras qu'il fit joner au théâtre de Weimar instifiérent par leur succès la haute protection dont l'artiste avait été l'objet jusqu'alors. En 1826, la place de répétiteur du théâtre de la cour lui fut donnée, et il la remplit avec intelligence. En 1848, Gertze a été admis à la retraite.

Cet artiste a beancoup écrit en différents genres de musique. Son premier opéra, întitulé : le Marché, joué en 1819, fut accueilli avec faveur. Il fut suivi d'Alexandre en Perse, en quatre actes, qui, au moyen de quelques changements et de coupures bien faites, cut un bon nombre de représentations et fut repris plusleurs fois avec succés. En 1822, Gotze fit jouer, à Weimar, l'Oracle, qui fit nne vive impression sur le public. La grande-duchesse témoigna sa satisfaction au compositeur par le don d'une riche tabatière en or. Enfin, en 1854, il donna, an même théâtre, le Gallego, opéra romantique en quatre actes, qui fut l'objet de beaucoup de critiques et d'autant d'éloges dans les journaux de musique, Gœtze a écrit aussi la musique de plusieurs vaudevilles et mélodrames. On a de lui des ouvertures pour l'orchestre; un quatuor brillant ponr des instruments à cordes, œuvre 2, Leipsick, Breitkonf et Hiertel; trois autres quatuors idem , op. 5, ibid.; des variations pour violon avec accompagnement; dix trios faciles pour deux violons et viotoncelle, Weimar, Voigt; des œuvres de différents genres pour piano; des Lieder, etc. Un frère de cet artiste (Benjamin Gætze) a été mosicion de ville à Jena.

GOETZEL (FRANÇOIS-JOSEPD), flètiste distingué de la chapelle de l'électeur de Saxe, à Dresde, occupait cette place en 1756. Il a laissé en manuscrit six concertos pour la flête, et quelques trios nour le même instrument.

GOEZ (...), facteur d'orgues, vivait en 1680. Il a construit à Farth, dans la principauté d'Anspach, un instrument de vingtquatre jeux, avec deux claviers et pédale.

quatre jeux, avec deux claviers et penaie. GOFFER (JEAS), facteur d'orgue, vivait à Striegan, an commencement du dix-septième siècte. Il a construit à Reichenbach, en 1652, nn orgue de viugt-deux jeux, trois claviers et pédales.

GOGAVIN (ANTOINE-HERMANN), OH GO-GAVA, né à Grave, Brabant bollandais, dans la premiére partie du seiziéme siècte, exerça la médecine à Venise, où il se lla avec le célèbre musicien Zarlino, qui l'engagea à tradnire quelques-uns des autenrs grecs qui ont traité de la musique. Gogavin suivit ce conseil, et publia une traduction latine des traités d'Aristoxéne, de Ptolémée, et de quelques fragments d'Aristote et de Porphyre. Son travail a parm sans les textes originaux sons ce titre : Aristoxeni musici antiquissimi Harmonicorum elementorum Libri III. Ptolemai Harmonicorum seu de musica Lib. III. Omnia nune primum latine conscripta et edita. Venetiis, 1552, In-4°. Les manuscrits dont Gogavin s'est servi ponr son édition étaient pen exacts, et sa traduction n'est pas bonne; mais elle a été pendant plus d'un siècle la senle qu'on eut des ouvrages d'Aristoxène et de Ptolémée. Les versions de Melbomins et de Wallis (voyez ces noms), ont falt oublier la sienne. Le P. Martini indique, dans le troisiéme volume de son Histoixe de la musique (p. 250), une autre édition de la traduction de Gogavin, sous la date de 1572 : le crois qu'il y a erreur ou faute typographique dans cette citation, et que cette édition de 1572 n'existe pas.

GOGUET (Arroix-Tvrs), savani jurisconnite, se à Paris, le 18 jaules 1716, mort de la peille vérele, le 2 mai 1728, est auteur d'un trèt-bon livre, pour l'èpoque en îl l'ort compost, lequel a pour titre: De l'origine des los, des arts els se seciones, et de leure progrès chez les auciens peuples. Paris, 1728, 700, in-4°; lèdd, 6°00, in-121, 19 en a deux autres éditions, la première de 1778, 0°01, in-127, l'autre de 1809, 5° vol. in-8°; ce qui concerne la musique est la partie la plus faible de cet ouvrage.

GOLD (Lroxnann), violaniste et compositeur, né à Odossa, en 1818, reçut dans cette ville sa première éducation musicale, pols fut envoyé par ses parents an Conservatoire de Vienne pour y achever ses études. Sorti de cette école en 1856, il étonna les connaisseurs par la poreté de son jen et le brillant du méeanisme de son archet, dans les concerts où il se fit entendre. Dans la même année, il fit exécuter à Vienne une ouverture de sa composition. Il avait écrit aussi un opéra italien qui fut représenté à Odessa en 1837, après le retour du compositeur en cette ville. En 1850, Gold voyagea en Russie pour y donner des concerts. De retour dans sa ville natale en 1840, il a été mis en possession de la place de violon solo au théâtre. On manque de renseignements sur la suite de la carrière de eet artiste.

GOLDAST DE HEIMINSFELD (Mrz.cuo), histofre el pireiconsile, en è Esperi cuo), histofre el pireiconsile, en è Esperi cuo), histofre el pireiconsile, en è Busic, près de Bischoffzell, le 6 janvier en Suisse, près de Bischoffzell, le 6 janvier sancte de l'Esperanté de Heis-Darmstadi, le 11 aoû 1635. Dans l'ouvrage qu'il à publié sous cettres . Mamaricarum Berum Scriptores, etc. (Francion, etc. (Francion, des transformation, de la traité de l'invenio, des transformations, de la récoration et de la perfection de la mosique. Il la divise en musique choral et musique mousque choral et musique meusque choral et musiq

GOLDBACH (Casirux), constillerd uro il de Pruse à Kemigherr, et membre de l'Académie de sciences de Pétersbourg, s'est fisit an nom bonorable parmi les matématiciens par les mémoires qu'il a fournis aux actes de cette cardémie dans les anotes 1728-1741; sa mort parali fice arrivée ven cette deralère anote. Dans les Acta Extidiorum de 1717, il a fait intéret (p. 114), un morceau initiulé: Temperramentum muieux micrezalet.

GOLDBERG (JEAN-GOTTLIER OR THEO-PRILE), musicien au service du comte de Bruhl. à Dresde, en 1757, paralt avoir véen de 1720 à 1760. Il a été considéré en Allemagne comme no des meilleurs élèves de Jean-Séhastien Bach. Reichardt a donnéde grands éloges à son talent ; il le considérait comme un musicien d'un ordre supérieur. Son caractère était mélancolique; on l'accusait d'égoisme et d'orqueil. Tout ce qu'ii a écrit est d'une grande difficulté, dans la manière de Bach ; pourtant il avait l'habitude d'appeler ses ouvrages des bagatelles pour les dames. On connaît de jui en manuscrit plusieurs concertos ponr le ciavecin, dont un en mi bémol, et un autre en ré mineur, des préludes et fugues pour le claveein, singt-quatre polonaises, une sonate pour le clavecin avec up menuet et douze variations.

BIOGE. ENIV. DES BUSICIENS. T. EV

et six trios pour flûte, violon et hasse. La Bibliohêque royale de Berlin possède de cet arliste des préludes et fugues pour clavacin ou orgue, et en manuscrits originaux, un motet altemand d à six volx, deux violons, deux allos, base et orgue, ainsi que le 12<sup>m</sup> psaume à quatre voix, deux violons, allo et hasse.

GOLDBERG (II.), castor à la synagogue de Frunswick et professor de la population israélite de cette ville, est auteur d'un recuel intituté : Genzage für Synagogner (Chants pour les Synagognes), Brunswict, 1845, 10-8. Une deuxième édition de ce recueit à tét publiée en 1845, et une trosième en 1855, avec une predice de la comme ville. Bies qui to titre soit en langue aliemande, tous les chants sont sor le tate thefre avec le control de la comme de

GOLDHORN (JEAN-DAVID), docteor et professeur de théologie, pasteur de l'église Saint Nicolas, à Leipslek, naquit à Puchau, près de Wurzen, le 12 septembre 1774, et mourut à Leipsick, le 23 octobre 1856. On a de lui une dissertation sur la musique d'église intituiée : Ein Wunsch für die Kirchlich Jubelfeier der Augsburgischen Confession in musikalischer Hinsicht (Un desir en ce qui concerne la musique dans la fête jubilaire des églises de la confession d'Augsbourg). Cette dissertation a paru d'abord dans la Gazette des églises (Kirchen Zeitung), de Zimmermann, en 1829, puis a été réimprimée dans l'écrit musical périodique intitulé : der Eutonia, 1850, t. III, p. 187-200,

GOLDINGHAM (Jean), major du génie à Madras, a rendu compte d'expériences faltes sur la véjocité du son aux forts Saint-Georges et Saint-Thomas de Madras, avec des canons de 24, chargés de huit livres de poudre à la distance d'environ quatre mille huit cents toises. On trouva que la vitesse du son étalt entre mille quatre-vingt-dix-neuf et onze cent soixante-quatre pieds angiais par seconde. Les chronomètres dont on se servait étaient d'Arpold, et l'on tenait note de l'état du baromêtre, du thermomètre el de l'hygromètre. Cette vitesse est heaucoup moins rapide quo celle qui fut observée dans des expériences faites, en 1892, entre Montlhéry et Villejuif, par des membres de l'Institut de France, Le Mémoire de M. Goldingham a été publié sous ce titre : Experiments for ascertaining the velocity of sound, at Madras, dans les Annals of Philosophy de Thomson (sept. 1823, p. 201), et dans la première partie des Transactions philosophiques, de la même année.

GOLDNER (Madame Argesting DE), cantatrice distinguée, née à Francfort-sur-le-Mein, le 5 mars 1797, est la fille de madame Engst, actrice remarquable du théâtre ailemand. Après la mort de sa mère, elle fut adoptée par madame Aschenbrenner, autre actrice renommée en Allemagne, et ses études furent dirigées vers la earrière du théâtre, des sa plus tendre enfance. Dans les rôles d'enfant qu'elle remplissait, elle se fit remarquer de bonne heure; on ne la désignait alors que sous le nom de la gentille petite aux cheveux noirs. Après avoir fait des études de chant sous la direction de Danzi, elle parut avec succès sur les théâtres de Stuttgard et de Hambourg. La beauté de sa voix et l'expression de son chant dramatique la rendirent hientôt célébre en Allemagne, et les journaux retentirent d'éloges accordés à son talent. A liamhourg, elle épousa l'acteur Kruger, puis, sous je nom de madame Kruger-Aschenhrenner, elle parcourut l'Ailemagne, chanta à Vienne, à Munich, à Berlin, et se fit partout applaudir dans Otello, le Freyschütz, la Famille suisse, et antres grands ouvrages des théâtres italien et allemand. Les hiographes de l'Allemagne ne s'expliquent pas sur les motifs qui la firent se séparer de son premier mari, mais ils disent que ce fut aprés cette séparation qu'elle fut engagée, en 1819, au théâtre de la cour à Darmstadt. Après la mort du grand-duc, en 1851, ce théâtre cessa d'exister, et madame Kruger-Aschenbreuner se retira avec une pension considérable de la cour. Eile a épousé vers le même temps M. de Goldner, écuyer du granddue, et vivait encore à Darmstadt, en 1837.

GOLDSCHAD (GOTTHLI-CONAD), part cut, a Lebnius, c à Posendort, prés de Brende, t e 18 mai 1719, fit se redució Nilliamente, fit nommé, c 1744, régres de Collège de la Crois, à Brende, pais, en 1730, recentra States-Auct. I pertific, e 1710, c qu'il possibal, avec as bilindelines, par de advantation du dege de cette ville. La 1705, il fot seame parteurs à Leohait. Comme recentral states de la comme parteurs à Leohait. Comme recentral states de la comme parteurs à Leohait. Comme recentral states de la comme parteurs à Leohait. Comme recentral states de la comme de la comme de la comme académique intitude: Chorus musicus glorium Christi celebrana exp., 68, 20.

GOLDSCHMIDT (Statissons), paniste et compositeur, né à Prague, le 28 septembre 1815, a fait ses études musicales dans cette ville et a reçu des leçons de piano de Dreyschock. Après avoir reside à Berlin pendant les années 1845 et 1845, il a véce à Paris de 4855 à 180, puis il est retourné à Prague. Cet

artise distingué a fait exécuter dans estes title, en 1859, une concrute ministré flomos et Jainéte. Une densitéen couverure, qui a proprietampl, în tectuéen avec succès à l'argare, en 1863, puis à Berni est à Leipezic, et, enfon, N. Goldchemide en fine niendre une troisième, initiatée Dadine, aban cette dernière ville, initiatée Dadine, aban cette dernière ville, planc, querres d. El 35, des soncias pour le même instrument, œuvres 3 et 3, des pieces defferents gener, et des foder avec accompagnement de pisson. M. Goldchemidt est beauvers de soncier de soncier de soncier Sockholm.

GOLBSCHMIDT (Dvv), pianitie et compositier, né l'ambourg, ne 1823, a fait ses positiers, né l'ambourg, ne 1823, a fait ses études musicales au Conservatoire de Leipsic. Ses maltires ou de Kendelsbohn et M. Lauptmann. Après avoir terminé son éducation musicale, il est april pour l'Amérique septentrionair. Pendant son séjour aux États-Unis, on a publié de sa composition un concertoir pour le même intrament etdes Léder. Cet artitute à épousé la réclèbre candatrice Jenny Lind. GOLSSCHIMIDT (M\*\*); voyez Line GOLSSCHIMIDT (M\*\*); voyez Line

(Jenny).

GOLDWIN (Jean), ou GOLDING, for

élève du obetenr Child, et lui succéda au mois d'avrai 1697, comme organiste de la chapelle de Saint-Georgea à Windor. En 1705, il joingait à cette jusce celle de directur du cheur de la même chapelle. Il conserva ces emplois jusqu'à sa mort, qui arrivai le 7 novembre 1719. Il a laisé plusieurs anticannes à quatre voix de sa composition; le docteur Boyce en a publié nue (I hace set Cod alteuys before me); deux autres out ét incréées dans l'Marmonia sacrar autres out ét incréée dans l'Marmonia sacra

de Page. GOLLMICK (CHARLES), fils d'un acteur de l'Opéra allemand, né à Dessan, le 19 mars 1796, recut sa première éducation à Cologne, ou Bernard Klein fut son condisciple. La vio aventureuse de théâtre que suivait son père interrompit souvent ses étndes. En 1812, il alia pour la seconde fois à Strasbourg. Il y fit un cours de théologie, et vécut en donnant des lecons de latin et de musique. Pendant qu'il y continuait ses études sérleuses, il apprit la composition sous la direction du maitre de ehapelle Spindler. Des son enfance, il avait montré beaucoup de dispositions pour eet art; Il n'était âgé que de onze ans lorsqu'il publia son premier recueil de six chansons, chez André, à Offenbach, Organiste et pianiste assez

habile, il se faisalt entendre avec sueres dans les églises et dans les concerts. En 1817, il se rendit à Francfort nu il donna des leçons de langue française pour vivre. Bientôt aprés, Spohr l'engagea romme timbalier à l'orchestre du théâtre de rette ville : il se maria, et vérut plusieurs années dans cette position. Plus tard, il a fait un séjour de plusieurs années à Londres; mais il est retourné vraisemblablement en Allemagne, car on a publié de lui un petit nuvrage en deux parties, sous ca titre : Handlexikon der Tonkunst (Birtionnalre portatif de musique), Offenbach, André, 1857, 1 vol. petit in-8°. La deuxiéme partie de cet ouvraga renferme des nutlees abrégées de musiciens. On a de cet artiste : 1º Des rondeaux et autres piécea pour le plann à quatre mains, np. 10, 14, 19, 23, Offenbach, André. 2º Sonates pour piano seul, op. 9 et 11. 3º Des polonalses et des puts-pourris idem, op. 12, 17, 20, ibid. 4º Des thémes variés, np. 8, 13, 15, 16, 18, 22, ibid. 5º Des chansons allemandes, avee accompagnement de plann ou de guitare, ibid. Mais e'est principalement comme critique que M. Gallmirk s'est fait connaître, par des articles relatifs à la musique, qu'il a fait insérer dans plusieurs journaux. Ces articles se font en général remarquer par leur ton satirique. Cet artiste a aussi publié une sorte de dintinunaire de musique sur un nouveau plan ; l'nuvrage a pour titre : Critische Tarminologie für Musiker und Musikfreunde (Termlnnlogie rritique pour les musleiens at les amis de la musique), Francfort-sur-le-Mein, 1855, in-8° de 225 pages. Il y en a nne druxième édition publiée à Francfort-sur-le-Mein, en 1859, gr. in-12 de XII at 252 pages. Ce livre est divisé en six classes de mots : la première renferme les termes qui se rapportent aux diverses modifications du son; la seconde, aux mots relatifs à la mesure et au rhythme; la traisième, à ceux qui indiquent le caractère des morceaux de musique; la quatriéme, à l'expression; la einquième, aux termes généranx; la sixième, aux choses historiques. Un index des mots renyole pour chacun à la page où fl se trouve. On connaît aussi de cet auteur : Musikalischa Novellen und Silhnuetten (Nouvelles et Silhouettes musicales). Zeitz, Schöferderker, 1842, in-8°; une notice nécrologique snr Guhr, Francfort, 1849, in-8°, at quelques autres opusrules de peu d'importanen.

GOLTERMANN (GERREES), violoncelliste et rumpositeur, est né à llanovre en 1852. Après avair vécu quelque temps à Munich, il a occupé une place de directeur de musique à Wurzbourg, puis s'est établi à Francfort surle-Mein, ou il est en ce moment (1860). On a publié de sa emposition un concerto pour violoncelle, alusi que différentes piéces pour le méme lastrument, quelques sonales pour piano et vialoncelle et des Lieder. Une symphonic éérile par ce jeune artiste a été exécutée dans les concerts de Leipsick.

GOMANT (L'abbé), ruré de Pervenebères, au diocése de Sérz (Orne), prérédemment ruré de Saint-Symphorien-des-Bruyéres, au méma diocèse, est auteur d'un livre qui a pour titre : Manuel du chantre, contenant une nouvelle méthode de pluin-chant; les éléments comparés de la musique et du plain-chant musical; un ample recueil de pièces diverses, dont beaucoup decumposition nouvelle, etc., Paris, Langlois et Leelerc (sans date), un vol. in 12, deuxième édition ; la première a été publiée en 1837. Il y en a eu une troisiéme, publiée à Paris, chez Langlois et Leelere, 1844, un vol. in-12. Ce livre est un des plus mauvais ouvrages qui aient été publiés sur le même suiet. Le prétendu plain-chant musical, monstruosité mise en vogue dans certaines provinces de

France, en est la base. GOMART (CHARLES-MARIE-GARRIEL), rhevalier de la Légion d'honneur, né à Ham (Somme), le 1" juillet 1805, a fait ses études an enllége de Snissons. Fixé à Saint-Quentin depuis 1838, il a occupé ses loisirs par des travaux relatifs aux arts, à l'histoire et à la littérature. Musicien amateur, président de la société de l'urchestre du théâtre de Saint-Quentin, pendant phisieurs années; il a publié, d'après des documents priginaux, des Notes historiques sur la Mattrise de Saint-Quentin et sur les célébritis musicales de rette ville, ouvrage qui peut fournir des renseignements intéressants pour l'histoire de la musique au seiziéme siècie, dans la nord de la France (1). Les autres nuvrages de M. Gomart, ainsi que ses nomhreux mémoires insérés dans des collections académiques et dans des revurs périodiques,

ne concernent pas l'objet de ce dictionnaire. GOMBERT (Nicotas), un des plus célèbres compositeurs bégges de la première moité du seizième siécle, naquit à Bruges (Flandre occidentale), suivant ce que nous apprenons du titre de l'édition du premier livre de ses moteix à quatre vnix, publicé à Venise, chez Jérôme Scotto, en 1540, sous est titre : Nécolar Gom-

(4) Ces notes ant 416 publiées dans let Annales de la Société académique de Soims-Quentin, tome VIIIe (4855), page 212, et dans le 1et volume des Études Saint-Quentinoises, page 261. berti Flandri Brugensis musici excellentissimt Motettorum quatuor vocum liber primus. L'abbé Baini s'est trompé lorsqu'il a fait de Gombert un prédécesseur de Josquin Deprés (Mem. stor. erit. della vita e delle opere di Giov. Pierluigi da Palestrina, t. Ier, p. 550), dont il fut au contraire l'élère, et en le faisant vivre en 1460. La preuve que Gombert a été le disciple de Josquin Deprés se trouve dans la Déploration de Gérard Avidius, de Nimégue, sur la mort de ce maître célèbre, et par le témoignage d'Hermann Fink. On salt en effet que cette même Déploration a été mise en musique à six voix par Gomhert. L'époque précise de la naissance de eet excellent musicien n'est pas connue : les écrivsins belges qui ont véeu de son temps se taisent sur ce point. It ne paralt pas qu'il ait vu le jour svant les dernières années du quinziéme siècle, ni peut-être avant les premières du seiziéme siècle; ear son nom ne parsit dans aucun recneil de compositions publié antérleurement à 1530. La plus ancienne collection de motets où l'on trouve nn morceau de lui est le septiéme livre publié à Paris sons ce titre : Liber septimus XXIIII trium, quatuor, quinque, sex vocum modulos Dominici Adventus, Nativitatisque, ac Sanctorum eo tempore occurrentium habet; Parisiis, la vico Citharae, apad Petrum Attaingnant, musices ealeographum, in-4°obl. Il n'y a point de date à ce livre, mais le buitléme agant paru en 1554, celui-ci doit être de la même année.

Gombert étalt ecclésiastique. Il paralt qu'il fut attaché d'abord au chœur de l'église Notre-Dame, d'Anvers, si toutefois e'est lui qui est désigné dans les registres de cette ancienne collégiale, sous le nom de Mattre Nicolas. Thuringius (1), Walther (2), Gerber (5) et Kiesewetter (4), disent que Gombert fut maltre de chapelle de l'empereur Charles-Quinl ; la même qualité a été attribuée à Clément non papa et à Thomas Créquillon ou Criequillon (voyez ces noms); mais personne n'a songé à examiner en quel ordre ils suralent pu se sneeeder dans cette position. Les incertitudes à cet égard proviennent de ce qu'on n'a pss sn qu'il y avait trois chapeltes de musique attachées à la maison impériale : la première, à Vienne, au

voit, dans la notice de Ciément non papa. qu'il fut maltre de la chapelle impériale de Vienne; Gombert était, en 1550 et 1554, maltre des enfants de chœur de la chapelle de Madrid, suivant les registres des archives du royanme de Belgique. On ne trouve immédiatement avant lul dans cette charge que Jacques Champion, qui succèda à Nicole Carlier, lorsque celui-ci mourut, en 1526. C'est dorc entre les années 1526 et 1550 qu'il fut appeté aux fonctions de maltre des enfants de la chapelle, el vraisemblablement vers cette dernière date. Quelle était sa position dans cette chapelle auparavant? Vraisemblablement celle de simple chantre, ainsi que l'avaient été précédemment d'autres musiciens de la même chapelle avant d'obtenir les positions de mattre des enfants on de maître de chapelte. Gombertest qualifié simpiement du titre de musicien de l'empereur (musicus Imperatorius) au titre d'un de ses ouvrages imprimé chez Gardane, à Venise, en 1551; mais l'éditeur était fort mal informé, car Il devalt être élevé alors à la position de maltre de chapetle : Il est certain du moins qu'il n'était plus maltre des enfants, pnisqu'on voit, dans les comptes de la chapelle, aux archives du royaume de Belgique, qu'un certain Jean Taisnier occupsit cette pisce en 1545. D'autre part, Corneille Canis (voyez Caiguit-10x, t. II, p. 288, note 1) était maltre de la meme chapelle, en 1548 : Gombert n'y était donc plus alors, et, sans doute, il avait obtenu dans les Psys-Bas quelqu'un des bénéfices qui étaient à la nominstion de t'empereur; car il vivalt encore en 1556, si l'on s'en rapporte à ce passage de la Practica musica d'Hermann Finck, subliée dans le même année : « De nos a jours il existe plusieurs nouveaux invene trurs, parmi lesquels on distingue Nicolas · Gombert, élève de Josquin, de pieuse mé-« moire, et qui a montré à tous les composi-

service de l'empereur; l'autre, à la cour du

même prince, comme roi d'Espagne, à Madrid,

et la troisième, à Bruxetles, moins nombreuse,

pour le service des princes gonverneurs des

Pays-Bas, au nom du même monarque. On

mk, p. 56.

« fuguées (1). »

« teurs le chemin et même le sentier pour

· trouver des fugues et toutes les subtilités (de

a l'art; enfin, qui a fait entendre une musique « toute différente de la précédente. Il évite, en

<sup>(1)</sup> Opuse. P. H. cap. 4, p. 90.

<sup>(2)</sup> Musikalisches Lexicon, p. 296

<sup>(3)</sup> Neues hiet.-biegr. Lexikon der Tankunstler, II. Art. Gemberine, col. 367.

<sup>(6)</sup> Die Verdienste der Niederlander in die Tonkunst, p. 33 - Geschichte der Europ. Abendlund, uder uner henrigen Musik, p. bl. - Cocolog. der Samut. ulter Mu-

<sup>«</sup> effet, les pauses, et se composition est à la « fois remplie d'harmonie et de recherches (1) Nostro vere tempore nevi sunt inventores, in quibes est Nicolaus Combert, Josquini pin memorin discipulus qui emaibus musicit ostendit viam, imu semitam ed

Les éloges accordés à Gombert par Hermann Finek n'ont rien d'exagéré ; en que j'ai examiné et mis en partition parmi ses ouvrages m'a fait voir que j'art d'éerire avec faeilité dans le style fugué et d'imitation le distinguait éminemment. If ne fut pas moins remarquable par l'élévation de son style dans certaines compositions dont les parojes ont un caractère grave, genre de mérite bien rare et même à peu près inconnu dans la première moitié du seizième siècle. Gombert fut en cela le précurseur du style de Palestrina qui n'a rien produit de plus beau que le Pater noster de ce musicien, exécuté dans un de mes concerts bistoriques, et qui a produit une profonde impression sur l'auditoire. Trois artistes beiges de la même époque sont eités par les auteurs contemporains comme les chess d'école de cette période de l'art ; ce sont : Clément non papa, Créquilion (vouez ces noms) et Gombert, Nonohstant le haut mérite des deux autres, Gombert me paraît avoir des qualités de sentiment supérieures à ce qu'on trouve chez ses émuies. Il ajoute à ces avantages celui d'une rare fécondité : on en peut juger par la liste de ses ouvrages connus jusqu'à ce jour.

1º Il primo libro de' Motetti a quattro voci, in-4°, sans date et sans nom de lieu. Le nom de l'auteur est égrit Gomberth. Un exemplaire de cette édition est à la Bibliothéque royale de Munich. La denxiéme édition a pour titre : Nicolai Gomberti Flandri Brugensis mustei excellentissimi Motettorum liber primus, Venetiis, apad Hieronymum Scotum. 1540, in-4° obi. La troisième édition est intitulée : Di Nic. Gombert il primo libro de' Mottettt a quattro voci, in Venetia, app. Ant. Gardano (sic), 1544, in-4º obl. Ce premier livre a été réimprimé avec ce titre latin : Nicolai Gomberti musici imperatorii Motectorum nuperrimi maxima diligentia in tucem editorum liber primus quatuor vocum, Venetiis, apud Antonium Gardanom, 1551, in-4º obl. Je possède un exemplaire de ce premler jivre, avec le titre italien, le nom du même imprimeur et la date de 1550. Je n'ai pn vérifier si c'est l'édition de 1544, avec nn nouveau frontispice, on si e'est la même qu'on a reproduite avec un titre iatin, en 1551. 2º Nicolai Gomberti Musici excellentissimi Pentaphthongos Harmonia, que quinque vocum Motetta vulgo nominantur. Additis nunc ejusdem quoque ipsius Gomberti, nec

querendas fogos se subtilitatem, ne est author musices plane diversæ å superiuri. Is enim vitas paasas, et illius compositiu est pleus cum concordantiarum tumfagurum. non Jachetti et Moralts Motettis, etc. Liber primus, Venetiis, apad Hieronymum Scotum. 1541, in-4° obl. Antoine Gardane a donné nne édition de ce ilvre de motets à cinq voix, en 1551, avec ce titre : Nicolai Gombertt musici excellentissimi Moteetorum cum quinque vocibus liber primus, in-4º obl. 3º Nicolai Gomberti Musici solertissimi Motectorum quinque vocum maximo studio in lucem editorum ltber secundus, Venetils, apud Hieronymum Scotum, 1541. Une autre édition de ce second livre a été publiée chez Antoine Gardane, en 1552, in-4°. Il y a des exemplaires des deux livres réunis, avec le nom du même imprimeur, et la date de 1552. 4º Nicolai Gombertt Musici imperatorii Moteetorum, nuperrime maxima diligentia in lucem editorum liber secundus, Venetiis, apud Bieronymum Scotum, 1541, in-4° obl. C'est le second livre des motets à quatre voix. Il y en a d'autres éditions données à Venise, ebez Antoine Gardane, et à Lyon, chez Jacques Moderne. 5º Missarum quinque vocibus liber primus, Venetiis, apnd Ant. Gardanum, 1549, in-foi. Les einq parties sont imprimées en regard. 6º Les ebansons françaises et flamandes du même artiste formant le cinquième llvre d'nue collection publiée à Anvers; le titre de ce volume est : Le einquiesme livre contenant trentedeux chansons à cinq et à stx partles composées par Maistre Nicolas Gombert et aultres excellents autheurs, convenables et propices d jouer sur tous les instruments, correctement imprimees en Anvers, par Tylman Susato. l'an 1544, au mois de décembre, in-4º obl. Beaucoup de compositions de Gombert, soit de musique religieuse, soit de musique profane, ont été insérées dans les recueils publiés en Italie, en Allemagne, en France et en Belgique, particuiférement dans ceux-ei. 7º Motetté del Frutto. Liber primus cum quinque vocibus (sie), in Venetia ne la stampa d'Antonio Gardano, 1538, petit in-4° obl. 8º Motetti del Frutto a sei voci. ibid., 1539, petit in-4º obl. 0º Motetti del Fiore a quattro voci. Libri 1, 2, 3 et 4, Lugduni, per Jacobum Modernum de Pinguento (sic), 1532-1539, in-4°. Le premier livre renferme trois motets de Gombert (pages 13, 41 et 44). Le second livre contient six motets (pages 3, 17, 19, 27, 32, 34); et l'on en trouve deux dans le troisième livre, p. 50 et 57, 10° Ftor di Motetti tratti dalle Mottetti del Fiore a quattro voci, in Venetia, presso Ant. Gardano, 1559, petit in-4º obl. Une autre édition du même recueil a été pnbliée sous je titre latin : Flos Florum, cum

quatuor vocibus. Liber primus et liber secundus, ibid., 1545, in-4° obl. Le premier tivre renferme les moiets de Gombert : Ars Sanctissima Maria et Fuit homo missus a Deo : l'on trouve dans le second, Tu es Petrus et Absolve me. 11º Cantiones septem, sex et quinque vocum. Longe gravissima, juzta ac amenissime, in Germania maxims hactenus typis excusar, Augustm Vindelicorum, Melchior Kriesstein excudebat, 1545, petit in-4° obl. 12º Novum et insigne opus musicum, sex, quinque et quatuor vocum, cujus in Germania hactenus nihil simile unouam est editum, Noribergæ, arte Hieronymi Graphæi, 1557, petit in 4° obl. 15° Tomus secundus Psalmorum selectorum quatuor et quinque vocum, Norimbergæ, apud Jo. Petreium, 1539. 14º Tomus tertius, etc., ibid. 1542. 15º Selectissimarum Motetarum partim quinque, partim quatuor vocum. Tomus primus. D. Georgio Forstero selectors, imprimebat Jo. Petreius, 1540, In-4° obl. 10° Ecclesiastica cantiones quatuor et quinque vocum, vulgo Moteta vocant, tam ex veteri, quam ex novo Testamento, ab optimis quibusque hujus statis Musicis composits. Antea nunquam excusa, Antverpia, per Tilemanum Susato, 1553, in-4° obl. Lib. 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7. Les motets de Combert remplissent tout le quatrième livre. 17º Sacrarum cantionum, vulgo hodie Motetta vocant, quinque et sex vocum ad veram harmoniam concertumque ab optimis quibusque Musicis in philomusorum gratiam compositarum libri tres, Antwerpiæ, per Johannem Latium (Jean Lact), 1554-1555, in-4º obl. On tronve dans ce recueit trois motets à six voix de Gombert, (les livres deuxième et troisième), lesquels sont d'une grande beauté en leur genre, 18º Cantiones quinque vocum sclectissima a primariis Germanix inferioris, Gallix et Italix Musicis magistris editæ. Antehac typis nondum divulgatæ. Numero viginti octo, Argentorati, per Petrum Schaffer, 1539, in-4° obl. Be ces vingt-buit motets, nenf à cluq voix sont de Gombert. 19º Cantionum sacrarum vulgo Moteta vocant, quinque, sex et plurium voeum ex optimis quibusque Musicis sclectarum libri octo, Lovanii, apud Petrum Phalesium, 1554-1555, In-4º obl. Cinq motets à cinq et six voix, de Gombert, sont contenus dans le deuxième livre de ce recueil. 20º Evangelia Dominicorum et Festorum dierum, musicis numeris pulcherrime comprehensa et ornata quatuor, quinque, sex et plurium vocum. Tomi sex. Noriberum, in officina Johannis

Montani et Ulrici Nonberi, 1554-1556, in-4\* oblong. Les pièces de Gombert contenues dans ces six volumes, sous le titre : Evangelia et sententiz pix quatuor, quinque et sex vocum, sont au nombre de dix-buit, à savoir, t. I", no 14 et 24; t. 11, no 25; t. 111, no 41, 47; t. IV, nº 27; t. V, nº 8, 11, 19, 24, 25, 27, 30, 51; t. VI, no 21, 25, 36, 37. 21. XII Motets à quatre et cinq voix de divers auteurs, Paris, par Pierre Attaingoant, 1529, in 8° obl. On y trouve le motet à quatre voix de Gombert Angelus Domini, 22º Liber triginta novem Motettorum quatuor vocum, diversorum authorum, Ferrarim, In milbus Francisci Rubei, de Valentia, expensis et labore Joannis de Buighat, Henrici de Campis et Antonii Hacher, sociorum, 1538, in-4º obi. Deux molets de Gombert se trouvent dans ce rarissime recucil, p. 10 et 25, 25° Motetti de la Simia, Lib. I, quinque vocum, ibid., 1539. Ce recueil renferme deux motets à cinq voix de Gombert, p. 3 et 7. 24º Motettorum a Jacobo Moderno, alias Grand-Jaques, in unum coactorum st ab eodem impressorum, Libri 1-5, ad quatuor, quinque, sex et septem voces, Lugduoi, per Jacobum Modernum, 1559-1549, in-4°. Ce recueil contient quatorse motets à cinq voix, et un Beatus vir, à six, de Gomberi. 25º Motetti a spi voci da diversi excellentissimi musici composti. Libro primo. Venetiis, apud Hieronymum Scotum, 1549, in-4° obl. On trouve dans ce recueil cinq motets à six voix, de Gombert, p. 2, 4, 20, 24, 29. 26º Psalmorum selectorum a præstantissimis hujus nostri temporis in arte musica artificibus in harmonia quatuor, quinque et sex vocum redactorum Tomi quatuor, Noribergte, ex officina Joannis Montani et Ulrici Neuberi, 1555-1554, in-4° obl. On trouve dans ce recueil huit psanmes de Gombert à cinq et six roix, à savoir, t. Ier, no 9, 10; t. 11, no 21; t. III, nº 14; t. IV, nº 2, 10, 21, 22. 27. Dans la grande coliection de messes imprimées par Adrien Le Roy et Robert Bailard, on trouve la messe à quatre voix de Gombert sur le thème de la chanson Je suis deskeritée. 28° Le troisième volume d'uoe collection manuscrite de musique du seiaième siècle, laqueile se trouve à la Bibliothèque du Conservatoire de Paris, sous le nom de Collection Eler, renferme dixneuf motets de Gombert, à cinq voix, eo partition. Ils sont extraits des deux livres publiés à Venise, chea Scoto et Gardage, Les chansons de ce maître sont répandnes dans divers reeueils; les principanx sont ceux -cl: 29º Chansons à augtre, cinque (sic), six et huit par-

ties. Livres 1 à 13, Anvers, par Tylman Susato, 1545-1550, in 4° obl. Les livres I'r, II, IV, V, VI, VII, XII et XIII, renferment des chansons de Gombert, à cinq et six voix. C'est dans le septième volume que se trouve la complainte de Gérard Avidius, de Nimègue, sur la mort de Josquin Beprès, mise en mosique à six voix par Gomhert, et qui a pour titre : In Josquinium a Prato musicorum principem Nania sex vocum. On tronve dans le même volume la complainte mise en musique à quatre voix par Benoît d'Appenzell (vouez BENEDICTUS). 50° Le Paragon des chansons, livres 1 à 10, à Lyon, par Jacques Moderne, dit Grand Jacques, 1540-1543, in-4º ohl. Les tivres I, II et IX contiennent des chansons à quatre voix de Gombert. 31º Six Gaillardes et six Pavannes avec treize chansons musicales à quatre parties, à Paris, par Pierre Attaignant, 1529, in-8° obl. Le nº 7 de ce recoeil est une chanson très-plaisante de Gombert sur ces paroles : Alleluja me faut chanter. Le ténor a le chant de l'Alleluia du graduel de la messe du dimanehe de Pâques, sur lequel les autres voix font on Joli hadinage en contrepoint d'imitation. 32º Plusieurs chansons du méme maltre se trouvaient dans un manuscrit du selzième siècle qui a appartenu à la duchesse d'Orléans, mère du rol Louis-Philippe, et qui est passé dans la bibliothèque dn Palais royal, d'où il a disnaru au mois de février 1848. On y remarqualt partieolièrement les chansons clont les premiers mots sont : Mon pensement (ma pensée) ne gist qu'en ombre: Ouand d'ung chaseun; Si de me voir, etc. 35° Le vingtlème livre de Chansons à quatre et eina parties, publié par Adrien Le Roy et Robert Ballard, à Paris, en 1567, renferme les chansons qui commencent par Hdtes-vous, à quatre voix; Ma maistresse, à einq voix. 51º On en trouve aussi dans te Premier recueil des recueils composés à quatre parties, imprimé en quatre volumes, à Paris, chez les mêmes éditeurs, 1563, in-4º ohl.; elles commencent par ces mois : Hors envieux : Toutes t:s nuiets; Mon pensement (meme chanson que celle do mannscrit de la duchesse d'Oricans). 35º Enfin, le Premier livre de chansons à trois parties composées par plusieurs autheurs, chez les mêmes, 1578, In-4º ohl. contlent la chanson de Gombert C'est mon amy, cantilène d'une remarquable naïveté.

GOMES (Jean), compositeur, né à Beiros, dans la province d'Alentejo, en Portogal, ent pour maltre de musique Antoine Ferro de Portalègre. Il fut trésorier et musièien de la chapelle du prince à Villaviciosa, et monrut en cette ville, en 1653. Machado dit (*Riblioth. Lusit.*, t. 11, p. 660) que sés œorres de musique d'église existaient de son temps dans la Bibliothèque du roi de Portural, sans donte en manuscrit.

GOMEZ (TRONAS), shbé de l'ordre de 'teaux, né à Canca, au diocète de Sigorie, dans
la Vieille-Casille, étais saran dans la théologie
et dans la philosophie. Il mourut à Barcelone
en 1668. On 101 attribne un traité de plainchaot initité! «Réformacion del canto llano;
mais on ne dit pas si cet ouvrage a été imprimé.

GOMEZ-DA-SILVA (ALBERT-JOSEPR), compositeur et organiste portugais, vécut à Lisbonne vers le milieu du dix-huitlème siècle. Il est auteur d'un opuseule qui a pour titre : Regras de geompanhar para eravo, ou orgas e ainda tambem para qualquer outro instrumento de vozes, reduzidas a breve methode, e facil percepças, Dedicado a Sun Magestade fidelissima D. Joseph I, que Deos guarde (Règles de l'accompagnement ponr le clavecin ou l'orque, de même que pour tout autre instrument servant à accompagner les voix, enseignées par une méthode courte et facite à comprendre). Lisboa (Lisbonne), na officina Patriareal de Francisco Fuiz Ameno, 1758, petit in-4° de VIII et 42 pages. Les exemples d'harmonie qu'on tronve dans ce petit ouvrage ne donnent pas one opinion favorable du goût et du savoir de t'auteur,

GOMIS (JOSEPH-MELCHIOR), compositeur dramatique, né en 1793 à Anteniente, dans le royanme de Valence, en Espagne, fut recu à Valence comme enfant de chœur, à l'àge de sent ans, dans une maison de chapoines réquiliers, où avait été faite l'éducation mosicale de Vincent Martini , auteur de la Cosa rara. Les progrès de Gomis dans la musique furent si rapides, qu'on le choisit pour enseigner le ehant dans cette malson, avant qu'il cût atteint sa seizième année, Vers le même temps, il recut des teçons de composition du P. Pons, moine eatalan qui était fort Instroit dans les différentes parties de l'art. Ce professeur avait donné à son élève le conseil d'étudier les œuvres de musique religieuse qui enrichissaient les hibilothèques des églises et des couvents de Valence : cette étude est en effet la meilleure qu'on puisse faire, après avoir appris d'une manière analytique les principes de l'art d'éerire. A l'âge de vingt et nn ans, Gomis fut nommé chef de musique de l'artillerie à Vaience. Josque-là, il ne s'était occupé que de musique d'église; sa nonvelle position l'obti-

ges à éjudier les ressources et les effets des instruments à vent ; plus tard cette étude lui fut utile pour l'instrumentation de ses opéras. En 1817, son goùt pour la musique dramatique le décida à donner sa démission et à se rendre à Madrid. Il y portait les partitions de plusieurs petits opéras qu'il avait composés : l'Adeana (la paysanne) fut le seul qu'il put faire représenter, mais le succés qu'il obțint fixa sur l'anteur l'attention publique, et le résultat de la représentation de cet ouvrage fut la nomination de Gomis à la place de chef de musique de la garde royale. Les événements de 1825 l'amenèrent à Paris. Le désir de s'y distinguer par des succés au théâtre l'occupa dés lors tout entier: mais les abords de la scène sont diffielles, et les succés sont souvent précédés par delongues tribulations. Gomis en eut la preuve, car ses actives démarches pendant trois ans, ni la protection de Rossini, ne purent lui procurer un libretto pour éerire un opéra. Fatigué de sollieltations et de vaines démarches près des gens de lettres, 11 partit pour Londres en 1826, et s'y livra à l'enseignement du chant. Les romances, boléros et airs espagnols qu'il y publia furent accueillis avee faveur; il fit aussi exécuter avec succès au concert philharmonique l'Inverno, quatuor à quatre voix avee accompagnement d'orebestre ; enfin, dans le même temps il publia une méthode de musique avec des solféges, dont li parut aussi une édition à Paris. Dans un voyage qu'il fit en cette ville en 1827, il obtint un poeme d'opéracomique, objet de tous ses désirs. De retour à Londres, Il se mit immédiatement à l'ouvrage, et hientôt il envoya sa partition au direcleur de l'Opéra-Comique. Peu de temps aprés, il reçut l'invitation de venir diriger les répétitions; mais à peine celles-cl furent-elles commencées, que le directeur du théâtre refusa de faire jouer la pièce. Un procès fut la sulte de ee refus, et le directeur fut condamné à payer à Gomis une somme de trois mille francs, à titre de dommages-intérêts; eette somme fut payée, mais l'opéra ne fut point joué. Les lenteurs de ces discussions et de la procédure avaient fait perdre au compositeur les avantages de sa position de professeur de chant, à Londres ; il se décida à ne plus retourner dans cette ville, et à subir la destinée de compositeur dramatique à Paris. Après une vaine attente de près de buit années, les vœux de Gomis furent enfin exaucés, et le 29 jauvier 1851, il pnt entendre au théâtre Ventadour la première exécution de son opéra en deux actes, le Diable d Seville. Il y avait de l'originatité dans la musique de cet ouvrage; on y remarqua particulièrement un chœur de moines d'un fort bon caractère; mais le rbythme et la modulation de la musique espagnole s'y reprodnisant dans la plupart des morceaux, il en résultait pour l'ensemble de l'ouvrage une teinte monotone qui nuisit à la durée du sneeès. B'ailleurs, mal prosodiée et peu favorable à la voix (défants singuliers dans l'œuvre d'un ancien professeur de chant), cette musique ne fut chantée ni dans les salons ni dans les concerts. Les mémes qualités, les mêmes défauts, se sont reprodusts dans le Revenant, opéra-comique iopé sans succès, en 1855, et dans le Portefaix, ouvrage en trois actes, qui fut encore plus malbeureux. Gomis avait incontestablement du talent ; mais ce talent était peu susceptible de variété; il y a lieu de croire que, s'il cut véeu, il n'aurait jamais obtenu de succès populaires. Un grand opéra qu'il avait écrit pour l'Académie royale de musique n'a pas trouvé de faveur auprès de l'administration de ce théâtre, et n'a point été joué. Les contrariétés de la vie dramatique avaient rendu cet artiste morose, et sa santé s'était aitérée : ses dernières années furent souffrantes. Heurensement l'amitié de Cavé, alors chef de la division des beaux-arts au ministère de l'intérieur, l'avait mis à l'abri du besoin, en lui faisant obtenir une pension du gouvernement.

Gomis est mort à Paris le 26 juillet 1856. GOMOLKA (Nicotas), musicien polonais du seizième siècle, véeut sous le règne d'Étienne Battory. M. Sowinski dit (les Musiciens Polonais, p. 222) que plusieurs historiens placent l'époque de sa naissance en 1564, mais que le grand ouvrage qui l'a fait connaître avant été imprîmé en 1580, il est vraisemblable qu'il a vo le jour quelques appées plutôt. Gomotka a composé les mélodies d'une très-bonne traduction polonaise des psaumes de David par le poète Jean Kochanowski. Le titre de ce recueil est celui-ci : Melodye na Psalterz ofiarowane Iegomosli Xiendzu Pietrowi Myszkowskienu Biskupowi Krakowskiemu panu muie milosefwens etc. (Mélodies pour le psautier polonais, composées par Nicolas Gomolka, et dédiées à Son Eminence Monseigneur Pierre Myskowski, évêque de Craeovie, etc.), Craeovie, 1580, in-4°, de quarante et une feuillès. M. Joseph Cichocki, amateur distingué de Varsovie, a publié quelques psaumes de Gomolka, traduits en notation moderne par Jean Zandman, professeur de chant, sous ce titre : Chants d'église à plusieurs voix des anciens compositeurs polonais, première livraison contenant dix paumes de Nicolas Gomolda. Variovie, Sennewald, et Leipick, Boffmeister, 1838. M. Sowinski a reproduit cinq de ses psaumes dans son livre initiale: les Musiciens Polomais, Gomolta mourni le 5 mars 1000 à Choravia, ainsi qu'on le voit par son épitaphe sur le tombea qu'ul iul a été etré à Jasolwice où il était né. Octité épitaphe se trouve dans le livre de M. Sowinski (p. 255).

GONELLA (Joses), compositeur italien du commencement du dix huitième siécte, dont Paolucel a donné un Dona eir requiem concerté à quatre voix, deux violous, viole et orgue, (Arte praide de Contrappunte, part. It; p. 40 et suiv.), morreau fugué à deux sujets. Paolucei ne fournit aucun renseignement sur ce compositeur, qui paralt avoir été molne.

GONET (Valenies), musicien, né à Arras, dans la seconde moitié du seiziéme siécle, a écrit des Magnificat à quatre, cinq et six parties qui sont contenus dans un manuscrit du dix-septiéme siécle, lequel est à la Bibliothèque de Cambraj, sous le nº 14. En tête du volume se trouve une éplire dédicatoire de Gonet, aux chanoines de la cathédrale de Cambral, M. de Coussemaker, qui a donné la description de ce maouscrit, dans ses Notices sur les collections musicales de la Bibliothèque de Cambrai (p. 45), présume que Gonet a été éléve, puis maltre de la maltrise de l'église Notre-Dame de Cambrai. Dix Magnificat, une fantaisie instrumentale à quatre parties, et un motet à huit pour le jour de l'Auponciation de la Vierge se trouvent dans ce volume. A la fin de la fantaisle, datée de 1615, on lit : V. Gonet phonascus atrebatensis c'est-à-dire, directeur du chœur de la cathédrale d'Arras,

GONSALVES (Ir.A), musicien portugais, né à Eivas, dans la province de d'Alenico, fut attaché à l'église cathédrale de Séville. Il a lajasé en manuscrit quelques compositions religeuses, indiquées dans le catalogue de la Bibliothèque de musique du roi de Portugal, pubilic par Craesbeck, on 1640.

GONTHIER (Ross Fascous CARPEN. TERE, comos usus te nom de madmen), de é a Metz, led mars 1747, debuta Bruzelles, 112ge de vingt am, dans l'umploi des duegnes d'opéra comique et des sonbrettes de comedite. Après avoir été attaché pendant près de bul années à la troupe du prince Charles de Lorraine, gourevenur des Pays. Ba, ette débuta à la Comedielailenne, en 1778, par les rôtes de Simonne, cut d'alle, dans les Trois Fermiers. Cette active m'étail pas moiscelleme et n'avis q'une maurisis pas moiscelme et n'avis q'une mauvalse volx de contralto; mais son intelligence de la scéne et sa manière de dire étalent parfaites. Elle n'est citée let que pour l'histoire de l'opéra comique français. Elle n'ignorait pas son pea d'aptitude à la musique; lorsque Boleidieu écrivit pour elle le rôle de Ma Tante Aurore, elle ini disait : Mon jeune ami, si vous parvenes à me faire chanter de manière à vous satisfaire, je vous tiens pour un homme habile. It but fit to duo : Quoi! vous avez connu l'amour? et les complets : Je ne vous vis jamais réveuse, et par le chant syllabique de ces morceaux, il lui procura l'occasion de s'y faire applaudir avec enthousiasme. parce qu'elle les disait de la manière la plus spirituette, Madame Gonthier s'est retirée en 1804. Elle est morte à Paris, le 7 décembre 1829, à l'âge de près de quatre-vingts ans. Elle était depuis longtemps femme d'Allaire, ancien et médiocre acteur de l'Opéra-Comique.

GONYALES (Arrosse), matter de pinos et d'eccompagement à l'Institut musicat de Bergame, et organiste de l'égite Salet-Anies Alguere de cette ille, naquit à Foreno, dans le Bergamseque, en 1764, et requi à Bergame te permier principes de musique d'un mitre Jeacetis. Pino tard, il sils termitere se disse musicales sons la étresion de Quaglis. Son premier exerge fai une favere qu'il à représentation de la composition de la marcha d'agine. A les forene d'égites. A les Composition de la marcha d'agine d'

GOODBAN (TROPAS), né à Canterbury, de parents musiciens, vers 1780, fit ses études musicales sous la direction de Samuel Porter, organiste de la cathédrate. Le violon et le piano furent les instruments qu'il choisit, et plus tard, il en donna des leçons. En 1810, il fut chargé de la direction d'une société de muslope qui avait été fondée par son père, et cette société lui offrit, en 1819, un vase d'argent avec une inscription honorable, en témoignage des services qo'il lui avait rendus. Les principaux ouvrages de cet artiste sont : 1º A complete Guide to the Violin , Londres , 1810. 2º A Guide to the Piano, thid., 1811. Une deuxième édition de cet ouvrage a paru en 1823, 3º The Rudiments of Music with progressive exercises , Ihid. , 1820. On a de M. Goodban quelques glees ou chansons à plusienrs voix.

GORCZYCKI (l'abbé Gricoure), compositeur polonais, vécut dans la première moitié du dix-huitième slècle, et mourut le 50 avril 1734, suivant son épitaphe placée dans la chapeile de la Vierge, à la cathédrale de Cracovie. Il fut maltre de chapelie et directeur du Coilége des Roraristes, Institué par Sigismond Irr, pour l'exécution des messes en musique dites : Messes Rorate. Ce fut lul qui dirigea la musique au service du roi Jean Sobieski et de la reine Marie-Casimire, ainsi que du roi Auguste III. Les fatigues que lui firent èprouver ses fonctions dans cette dernière circonstance lui occasionnèrent une maladie qui le conduisit au tombeau. Savant dans l'art du contrepoint, l'abhè Gorczycki a ècrit huit messes à quatre voix sans accompagnement, dont six se sont égarées; deux seulement existent en mannscrit original dans les archives de la cathédrale de Cracovie. Elles sont ècrites dans le système de l'ancienne notation, sans division de mesures, M. Joseph Krogulski, directeur de musique de la maison des Piaristes, à Varsovie, et compositeur distingué, les a mises en partition et notées dans le système moderne, et M. Cichock! les a publiécs, en 1858, dans la deuxième livraison de son recueil des compositions des anciens mattres polonais. La première est une messe pascale, et l'autre, une messe de l'Avent. M. Sowinski a reproduit, dans son livre des Musiciens polonais, le Kyrie de la messe pascale (p. 237-240), et le Rorate de la seconde (p. 241-245). Le style est eclui des maltres de la fin du scizième siècle et du commencement du dix-sentième.

GONCZYNSKI OD E GONCZYN (INS-ALLEADON, musticen, graver et littlerateur polonals, récul à Crazonie, rers le milieu du dix-esplième siclec. Au ombre de ses ouvrages est une tabbature musicale, on trailé (démentaire de musique qui a pour titre : Tabulatura musiphi abo soprava musipalina, etc., Craconie, 1617, insê de ringihuit feuillets et quatre planches (coyes le livre de M. Sowinski, latitule : le Musicieur polo-

unds, p. 250).

GORDHGLANI (Jass-Barrinri), profescurr de chait au Conservatior de Prague, et
curr de chait au Conservatior de Prague, et
currie chait au Conservatior de Prague, et
configinal, était attaché au findère, comme
configinal, était attaché au findère, comme
cution musicle commença. A l'âge de fouil
cution musicle commença. A l'âge de fouil
cution de l'action de l'action de l'action de l'action
primes Eugène Equiparison d'acte (file domnée au
primes Eugène Equiparison) d'acte (file domnée au
conservation de Millan, comme éléte peuau Conservation de Millan, comme éléte peuau Conservation de Millan, comme éléte peuconnaire, et y resist sir ans, pour l'étade du

chant et de la composition. Il suivit son pere à Florence, en 1815, et fut attaché au théâtre de la Pergola, en 1817. Dans l'année suivante, il chantait à Pise. Après la mort de son père, il ahandonna la carrière du théâtre pour laquelle il ne se sentait pas de vocation, et se borna à chanter dans les concerts et à se livrer à l'enseignement du chant. Après avoir passè quelque temps à Milan, Il se rendit en Ailemagne et s'arrêta à Ratisbonne pendant environ dix-huit mois, comme professeur. De là, il alia à Prague, en 1822, et y obtint la place de maltre au Conservatoire pour l'enseignement de l'art du chant. Depuis tors, il n'a plus quitté cette vitie. Je l'al connu dans cette position au mois de juillet 1858, et j'ai trouvé en îni un artiste doué d'un bon sentiment de l'art et un homme d'esprit, avant de l'instruction et de l'amabilité. M. Gordigiani est aussì compositeur. Il a fait représenter, à Prague, deux opéras, en 1845, le premier intitulé : Pygmalion, l'antre Consuelo; mais il cultive particulièrement le style de la musique d'église. On a publié de sa composition : 1º Regina cæli, Salve Regina et Pater noster, pour quatre volx et orgue, Prague, Berra. 2º Quatre hymnes : 6 Sanctissima : Cantate Domino ; Ave regina; Alma Redemptoris, idem, op. 7, ibid. 3º Ecce quomodo moritur justus, idem, op. 8, ibid. 4º Ave Maria, idem, ibid. 5º Salve munde Domina, idem, ibid. 6º Douze canzonnettes italiennes à volx senie avec plano, op. 13, fbld. 7º Six Lleder à voix seule avec piano, op. 16, ibid. 8º Donze marches triomphales de cavalerie pour quatre trompettes et timbales, ibid.

GORDIGIANI (Lovis), frère puine du précédent, est né à Florence, en 1814, et a fait ses études musicales en cette ville. Sou premier ouvrage connu est une cantate qu'il fit exècuter à Fiorence, en 1835. Deux ans aprés, il fit représenter au théâtre de la Pergola un opèra, întitulé Fausto, qui ue fut considéré que comme un essai, et dans lequel on remarque senjement quelques mélodies faciles. Au mois de join 1841, Gordigiani donna, au même theatre, Gli Aragonesi in Napoli, opéra qui fut bien accueilli et fot jouè dans la même année, à Livourne, avec succès. I Clarlatani, troisième ouvrage dramatique de ce compositeur, joué au théâtre Leopoide, à Florence, en 1845, ne réussit pas ; un Eredità in Corsica, opéra chanté par la famille dn prince Poniatowski, au theatre Cocomero, en 1847, fut ptus henreux ; mais de ces diverses èpreuves résulte la démonstration que le talent

de Gordigiani u'a pas treuvé sa voie an théâtre. Son domaine véritable devait être daus la musique de chambre et surtont daus ees mélodies à veix seule ou à deux veix avec piane. dont il a publié un grand nembre, Remarquables par l'eriginalité des idées, par l'expression des paroles et par une harmenie distinguée, quelques-nues de ces petites pièces sont des œuvres parfaites en leur genre. Ses remances l'Invite, l'Innamorato, l'Esule, la Gondoliera, la Sera, et ses ariettes l'Amore tranquillo, et la Danza, sont de ce nombre. Ou a aussi du même artiste des dues et des petits trios de chambre qui se fent remarquer par la délieatesse et la grâce. La piupart de ses mélodies pour une, deux et trois voix ont été recueillies en albums, parmi lesquels ou distingue In riva all' Arno, cemposé de six romances et quatre duos, et le Mosaico Etrusce, contenant deux ariettes, deux romanees, trois duos et trois petits trios. Gordigiani a fait aussi une publication pieine d'intérêt dans une collection d'airs populaires toseans avec accompagnement de piaue, en trois recuells. Teute cette musique a été publiée par Ricordi. à Milan. Gordigiaul est mort à Florence eu mai 1860.

GORDON (le capitaine W.), né en Suisse d'une famille d'origine anglaise, dans les dernières années du dix-bultième siècle, se tivra dés sa jeunesse à l'étude de la musique, dans ses moments de loisirs. Amateur passionné de la finte, il devint élève de Drouet pour cet instrument et acquit une brillante exécutiou. Ayant pris du service dans les tronpes suisses, après la chute de l'empire français, il parvint au grade de capitaine dans nu des régiments snisses de la garde royale en garnisen à Paris. Ce fut dans cette ville qu'il entreprit, vers 1826, la réalisation d'un prejet de réforme qu'il avait concu pour son instrument. Ce projet avait pour objet de modifier la perce de l'instrument, dans le but d'obtenir pour l'échelle chromatique des sons une division plus juste de la colenue d'air, et de rendre le doigté plus facile au meyen de croissants attachés à des tiges de clefs, par lesquels pinsleurs mouvemeuts pouvaient être exécutés par po seul dolgt. Dès 1827, Il avait déjà fait fabriquer par des ouvriers de Paris quelques Instruments bien imparfalts encore, mais qui démontraient la possibilité d'atteindre au but par des améliorations progressives. La révolutien de 1850 ayant privé M. Gordon de sa positiou, par le licenciement des régiments suisses, il prit le parti de s'eccuper d'une manière sérieuse de

sa nouvelle flûte, dans laquelle il espérait trouver la source d'une fortune pour sa femme et ses enfauts. Daus nn voyage que Bobm (veuva ce nom) avait fait à Paris, il lui avait communiqué ses vues ponr une nouvelle et meillenre construction de la flûte ; il apprit plus tard que cet artiste célèbre s'occupait à Munich de recherches pour la même objet, et qu'il faisait fabriquer ce genre d'instruments par d'habiles ouvriers : M. Gordon prit ajers la réselution de se rendre dans cette ville, et de faire fabriquer sa nouvelle flute par ces mémes ouvriers. Il arriva à Munieb au commencement de 1855, et y resta environ six mois qui fureut employés à la construction de deux Instruments, Persuadé alers qu'il était parvenu à la parfaite réalisation de son système. Il fit Imprimer des propectus du nouvel instrument, et les répandit en Allemagne, à Paris et à Londres. Il se reudit alors dans cette dernière ville, se bercant de l'espoir que les demandes de sa neuvelle flûte lui arriveraient de toutes parts : mais le temps se passa dans une attente vaine, et après de grandes dépenses out avalent empiré sa situation, M. Gordon reteurna dans sa familie à Lausanne. Préoccupée de son idée fixe, sa tête se dérangea dans l'été de 1836, et hientôt l'aliénation mentale fut cemplète. Au commencement de 1859, Gordon vivait encore, mais aucupe amélieration n'était surveuue dans son état. Depuis lors, on n'a plus eu de renseiguemeuts sur sa persoune. M. V. Coche a donné la figure de la flûte inventée par cet amateur dans sen écrit inlitulé : Examen eritique de la flute ordinaire comparée à la flute de Bohm. Paris, 1838, in-8°, Ce dernier a été àccusé de s'être emparé de l'idée première de Gordon, et de l'aveir seulement perfectionnée ; il s'en est défendu par une lettre écrite de Munich, le 2 juln 1858, et publiée par M. Coche dans l'écrit indiqué ci-dessus : il s'en est expliqué de nouveau dans son éerit traduit en fraucais. sous ce titre : De la fabrication et des derniers perfectionnements des flutes, Paris, Godefroy ainé, 1848, in-8°.

oerrey Jine, 1980, in-90.

GOII (Arrows Fancens), philotogue et polygraphe, sel à Florence, le l'écombier polygraphe, sel à Florence, le l'écombier con cette qualité un hippitéré de Salut-Jean. Il mourui dans as ville nable, le 20 janvier 1576. Ca savant a éci l'écliene du traité de 1757. Ca savant a éci l'écliene du traité de Doni intituér : Lyra Barberina, auquel II a ploit phisieuro nouvrages étà philoté ou inédits du même auteur, et quélques piéces relatives à la musique par d'autres cérivaius.

(voyes Doni). Gori était bon musicien et possédait les qualités nécessaires pour diriger cette édition, qui ne parut que plusienrs anmées après sa mort, par les soins de Passerl. GORIA (Alexandre-Énouan), planiste et

compositeur pour son instrument, né à Paris, le 21 janvier 1823, fut admis comme élève au Conservatuire de cette viile, à l'âge de buit ans environ, le 15 novembre 1850. Il eut pour maltres de piano M. Laurent, puis Zimmerman, et snivit nn cours d'harmonie, sous la direction de Donrlen. En 1854, il obtint au concours le deuxième prix de piano, et le premier prix îni fut décerné dans l'année suivante. Ses études furent terminées en 1859, Depuis lors, il s'est livré à l'enseignement et s'est fait connaître du monde musical par un grand nombre de pièces de différents genres pour le piano, lesquelles ont obtenu beancoup de succès chez les amateurs. Parmi ces morceaux, au nombre de plus de cent, on trouve des études, des fantaisies, des caprices, des solos de concert, des nocturnes, des thèmes variés, des mazurkas, des polkas, etc. Une de ses meilleures pièces est sa fantaisie sur les Piaintes de la jeune fille, de Schubert. Une fièvre cérébrale a enlevé cet artiste distingué à la fleur de l'âge : il est décédé à Paris, le 6 iuillet 1860.

GORLER (Broo), masiehe et imprimer 2.10pa, steve are imilie da seizime sitete. Da Verdier a doand les titres de quelques respec dec at airleit, les voiet i ? Traege de cet airleit, les voiet i ? Traege de cet printe par Goelier. 2.7 Premier levre de labtionre d'Espinette, chanson, madriguier et guiltrieda, Lyon, 1506, 11-d., imprimer de politrieda, Lyon, 1506, 11-d., imprimer particular de des des des des des des des consistences de matique fand de fonction. L'est de matique fand de guid donter d quatro ou cinq parties, Lyon, Gorleit, 75 Lieve, 10, 11-de.

GORONCZKIEWICZ (viceon) est fisdro organite de la enthéria de Cricovic. Lorque eso piera alla se flure à Varsonie, il lo succida dina se finectiona divaganie et de la cathériale. Il viet fisi consultre par an cantonal, intuite , Spieray cheral sociela Riymako-Kalolfpirigo (Chanta cheraxa de Viglia catholique comaine, tele qu'ils sont chantes dans la cathériale de Cresvie, hartoniste, puri Pauga des parsione), en deux chiefa de la cathéria de la cathéria de la cathéria la comite puri Pauga des parsione), en deux leviur pout de haucoup de consideration dans sa patria.

GOSS (JEAN), musicien anglais, professeur d'harmonie à l'Académie royale de musique de Londres, et organiste de la cathédraie de Saint-Paul, est né vers 1810. On a de lui les ouvrages dont volei les titres : 1º An introduction to Harmony and Thourough-Bass with numerous examples and exercises (Introduction à l'harmonie et à la hasse chiffrée, avec de nombreux exemples et exereices), Londres, Cramer, Beale et Ce, sans date (1847), un voiume gr. in 4°, deuxième édition (j'ignore la date de la première). 2º Organist's companion : a series of voluntaries for the commencement, middle, and conclusion of Divine service; Also a col-Inction of interludes or short Symphonies to be played between the verses of the Psalms and Hymns (Le compagnon de l'organiste; suite de préludes pour le commencement, le miljeu et la fin du service divin ; avec une collection de versets, ou morceaux courts pour être jonés entre les strophes des psaumes et des hymnes), Londres, sans date, deux volumes in 4°, 3° Sacred Minstrel (le Chantenr religieux), Londres, sans date, trols volumes in-8\*.

GOSSE (Maistre on Maitre), musicien français du seizième siècle, est eité au nombre des musiciens de la cour de Henri II, roi de France, dans un Compte des officiers domestiques de ce prince, depuis 1547 jusqu'en 1549 (Mss. de la Bihl. impér., nº 540, t. III du supplément). Des motets de cet artiste ont été publiés dans le reeneil intitulé : Modulationes aliquot quatuor vocum selectissimis musicis composite, etc., Norimberge, Joh. Petreius, 1538, in-4° obl.; dans le recueil de Georges Færster qui a pour titre : Selectissimarum Motettorum partim quinque, partim quatuor vocum tomus primus, Nuremberg, Jean Peirelus, 1540, in-4°; dans le neuvième livre publié par Attaingnant, à Paris, 1534, in 4º obl.; enfin, dans ie Tertius liber Motettorum ad quinque et sex voces, dont Jacques Muderne fut l'éditeur, Lyon, 1538, in-4°. Des chansons françaises du même à quatre parties sont dans les XIº, XIIº et XVIº tivres de la cultection publice par Attaingnant, Paris, 1545-1545, petit in-4° ohl. Adrien le Roy et Robert Ballard ont aussi publié nne chanson à quatre parties de Gosse, commençant par ces mots : Se fills, dans le deuxième livre du Recueil des recueils de chansons composies à quatre parties, de plusieurs autheurs, imprimes en quatre livres, Paris, 1567, In-4°. GOSSE (ÉTIENNE), littérateur, membre de

Congle

la Société philotechaique de Paris, né à Bordeaux en 1732, set mort à Touion, le 21 férrier 1854. Au nombre de set écrits, on en trouve un qui a pour titre : De l'abblition des priviléges et dis l'émaneipation des hédires, Paris, belannay, 1850, in-8-. On trouve daus cette brochure quelques faits curieux relatifs à l'Opéra et à l'Opéra-Comique. GOSSEC(Fax.coss. Joszen), né à Vergnies,

village du llainaut (Belgique), le 17 janvier 1733,

mort à Passy, le 16 février 1829, Cet habile

artiste, dont les heurenses dispositions pour la musique s'étaient manifestées de bonne heure, fut placé, à l'âge de sept ans, comme enfant de chœur à la cathédrale d'Anvers. Après y avoir passé huit années, il en sortit pour se livrer à l'étude du violon et de ce qu'on nommait alors l'art de la composition. Ses progrès furent rapides, et hientôt ses amis jugèrent que le séjour de Paris était le seul qui convint à ses talents. Il y arriva à l'âge de dix-huit ans, en 1751, et n'eut d'abord d'autre ressource que d'entrer chez le fermier général La Popelinière, pour diriger l'orehestre que ee financier entreteuait à ses frais. Aiors Ramean était dans tonte sagloire. C'est sous ses yeux que Gossec fit son début dans la capitale de la France, et ce fut dès ee moment que eeiui-ei comprit tout ee qu'il y avait à faire pour réformer la musique française. Le style instrumental lul parut surtout mériter son attention. En effet, si l'on excepte queiques sonates de violon, et les pièces de elavecin de Couperin et de Rameau, il n'existait rien en ce genre qui méritat quelque estime parmi les productions françaises; la symphonie proprement dite y était absolument inconnue. Les premières furent publiées par Gossee, en 1754; c'était une chose nouveile; on n'en sentit pas d'abord tout le prix; mais, après les avoir entendues an Concert spirituel piusieurs années conséeutives, le publie commença à goûter ees formes vigourenses d'harmonie et d'instrumentation, et les ouvertures de Lolli on de Rameau ne pureut plus soutenir la comparaison dans un concert. Il est assez remarquable que ce fut dans l'année meme ou Gossec tentait cette innovation en France, que la première symphonie de Haydu fut écrite.

Derenu vieux, Rameau cessa d'écrire pour le théâtre; et La Popelinière, qui n'avait établi son orchestre que pour essayer ses ouvrages, le réforma. Alors Gossec entra chez le prince de Couit, comme directern de au mosique. Cette situation était avantageuse; il profits de loisirs que lui laissait sa place, pour se livrer an travall, et des compositions de tout geren on ferreit le fruit. Se premiers quattors parurent en 1750, et cerreit tant de succès, que Viellion de Paris fin contratile, desan l'espace de deux aux, à Amsterdam, à Liège et à Manlein. Mais l'ouverage qui fit le plus éthoneur à Gouse, et qui fonds as réputation; fut a messe des Marsi, qu'il di graver en 1750, et qui fit et céente à Saint-Roch arec un effet produjers. Delibor, qui était soir le maisrendige de l'aux de l'aux de l'aux de l'aux de products de l'aux de l'aux de l'aux de l'égite qu'il dennerait toss ses ouvrages por aux foi foi était.

Co e Cal qu'en 1756 que Goues résusales dans la stipé demandique par le pelio jobra du la callentant, et qui ne se sontiel que par la malientenat, et qui ne se sontiel que par la malientenat, et qui ne se sontiel que par la males avent de la callentant de la callenta 8 arril 1750, eurent taut de succis, que e cfu proquet se cal opte qui occupa la ceta pendant le resu de l'année. Le Double Diquisment, Torione d'Torionet, an même thélètre, par la callentant de l'année. Le Double Diquistentant la callentant de l'année. Le des des principals de l'année. Le des l'été du l'Ellaps, Tébels, Roines, de l'année le classer Gouce parmi les composition de l'année de l'année de l'école l'année de l'année l'année l'année le l'école l'année de l'année l'anné

En 1770, il fonda le concert des amateurs, dont l'orehestre était dirigé par le fameux chevalier de Saint-Georges. C'est de cette institution que date la première impulsion donnée au perfectionnement de l'exécution instrumentale en France, et Gossec peut être considéré comme y ayant eu la plos grande part. Jusqu'alors les partitions les plus chargées d'instruments n'avaient renfermé que deux parties de violon, viole, hasse, deux hauthois et deux eors. Gossec sentit qu'avec de nouveaux instruments on parviendrait à varier les effets, et il écrivit pour le concert des amateurs sa vingt-unième symphonie, en re, dont l'orchestre se composait de deux parties de violon, viole, violoneelle, contrebasse, deux hautbois, deux clarinettes, flute, deux bassons, deux cors, deux trompettes et timbales. L'effet en fut très-remarquable. Dans le même temps, Gossec écrivit sa symphonie de la chasse, qui depuis a servi de modèle à Méhul pour son Ouverture du Jeune Henri.

L'entreprise du Concert spirituel était derenne vacante, en 1775; Gossec s'en ebargea en société arec Gaviniés et Leduc ainé. Pendant les quatre aunées de sa direction, cet établissement prospéra, et le goût s'améliors par le hon choîx des ourrages qu'on y exécuta, viron quarante ans.

cipar le grand nombre des islents étragers qu'il forcet attaire. Mais le service le plus cuentici que Gensec rendit à la musique frace de l'active. Mai le service le plus cuentici que Gensec rendit à la musique frace fait l'institution de l'Eclen replication de cette cede, fondée en 1784, force de plus, par le baron de Bretanil. Cetti la que forcet formé qu'espece sons de acteurs qui sout de Paris. Gensec y donnait des lepons d'airmendes et de controlle il l'emmenge d'airmende et de l'est l'es

Les fêtes nationales de la Révolution française ouvrirent nn nouveau champ aux talents de Gossec. La pinpart de ces fêtes ayant lien en plein air, il était diffielle d'y faire usage des instruments à cordes : Gossee imagina d'accompagner les bymnes et les chœurs avec des orchestres d'instruments à vent, et il écrivit dans ce système un grand nombre de morceaux, et même plusienrs symphonica qui se distinguent par nne rare énergie. Taute cette musiqua excitait alors la plus vif enthousjasme, Ses opéras du Camp da Grandpré et de la Reprise de Toulon se firent aussi remarquer, dans le même temps, par les mêmes qualités. Ce fut dans la premier de ces ouvragea qu'il arrangea en ebœur et à grand prehestre l'Hymne des Marseillais, avec une barmonic remarquable par son élégance et sa viguenr.

Lors de l'établissement du Conservatoire, en 1795, Gossec fut nommé l'nn des inspecteurs de cet établissement, et concourut activement à son organisation, ainsi qu'à la formation de plusieurs ouvrages élémentaires destinés à l'enseignement des élèves, Quolque déjà fort agé, il ne montrait pas molna d'ardeur et d'activité que ses jeunes confrères Mébul et Cherubini; et même ce fut lui qui eut la plus grande part à la rédaction et à la confection des diverses parties du volumineux solfége que les professeurs du Conservatoire ont publié. Il ne se borna point à ce travail; car, lorsque l'on crut les études assez avancées pour pouvoir joindre une chaire de composition à celles qui existaient déjà, ce fut lui qui se charges des fonctions de professeur, et pendant plus de douze ans, c'est-à-dire jusqu'en 1814, il remplit ces fonctiona avec sèle. Aiosi, il enseigna les principes da son art jusqu'à l'âge de quatre-vingt-nn ana. An nombre des élèves qu'il a formés, on distingue Catel, mort à Paris, en 1851; Androt, qui mourut jeune à Rome; Dourien, Gasse et Panseron.

A l'époque de la formation de l'Italiani, de Genery fui apple (comme membre de la section de musique, dans la classe des beaux avis, et despoision al seconde la décessition de la Après la dissibilition de Conservation de la Après la dissibilition de Conservation de majeur, en 1815, il fin definia la la possine, et cessa de vincuiper de son art, pour goules cessa de vincuiper de son art, pour goules de la vincuiper de la vincuiper de la vincuiper de son art. Toutréfui, il constitue de l'évoquerie résonant de l'Académie des heux-arts joupper de son art. Toutréfui, il constitue d'évoquerie de la vincuiper de l

Gossee est un exemple remarquable de ce que peuvent produire le travail et l'étude. Fils d'un laboureur, déoué des avantages da la fortune et du secours des maltres, il s'est formé seul, et a'est acheminé vers une route pare et classique, dont il semblait devoir étre écarté par tout ce qui l'environnait. Placé dans une écola imbua des préjugés les plus nuisibles, il a su se préserver de ses erreurs, et a jeté les bases de la splendeur où la musiquo française est parvenue. L'étude des modèles classiques et je ne sais quel prassentiment de la science, qui en est le génie, lni avaient fait devaucer l'époque où cette science devait a'organiser et prendre de la consistance en France; et lorsque les circonstances vinrent seconder sea vœux et ses efforts, on le vit, bravant lea atteintes de l'âge, prodiguer à une jeunesse studieuse l'instruction qu'il ne devait qu'à lui-même, et qui était le fruit d'un travail constant.

Voici la lista des ouvragas les plus connos de

ce musicien laborieux : I. Musiqua nuantique : à l'Opéra, 1775, Sabinus, trois actes; 1775, Alexis et Daphné, un acte; Philemon et Baucis, on acte: 1776. Hulga et Sulvie, un acte: 1778, la Feta du Village, un acte; 1782, Thesee do Quinault, remis en musique, trois actes; 1796, la Reprisa de Toulon. A la Comédie-Italienne ; 1764, le Faux Lord, un acte; 1766, les Pécheurs, an acte; 1767, Toinen at Toinette, un acte; le Double Dequisement, un acte, Cet ouvrage n'eut qu'nna représentation. A la Comédie-Française, les chœnrs d'Athalia. Gossec avait en portefeuille quelques opéras non achevés, parmi lesquels se trouvait une Nitocris, à laquelle it travaillait encore à l'age de soixante dix-neuf ans.

2º Musique o'éguse. Plusieurs messes avec orchestre; plusieurs motets poor le Concert spirituel, entre autres, un Exaudiat, qui fut redemandé plusieurs fois ; la célèbre messe des Morts qui a été gravée en 1760, et dont les planches ont été volées et fondues; un Te Deum, qui eut beaucoup de réputation ; O Salutaris hostia, à trois voix, sans accompagnement, qui fut écrit à un déjeuner chez M. de La Salle, secrétaire de l'Opéra, au village de Chenevières, et chanté à l'église du lieu, deux beures après, par Rousseau, Laïs et Chéron. Ce morceau, devenu célèbre, a été intercalé dans l'oratorio de Saŭi. Quelques oratorios exécutés au Concert spirituel, parmi lesquels on distinguait celui de la Nativité, Il y avait dans cet ouvrage un chœur d'anges trés-remarquable, qui se chantait an-dessus de la voûje de la salle.

3º MUSIQUE A L'USAGE DES PÈTES PATRIOriques : 1º Chant du 14 juillet (Dieu du peuple et des rois). 2º Chant martial (Si vous voules trouver sa gloire). 3º Hymne à l'Être Suprême (Père de l'univers). 4º llymne à la liberté (Fire d' jamais la fiberte), 5º Autre (Auguste et constants image). 6º Hymne à l'humanité (O mère des vertus), 7º Hymne à l'égalité (Divinité tutélaire). 8º Hymne funéhre aux manes des députés de la Gironde, 9º Hymne patriotique (Peuple, reveille-toi). 10° Hymne à trois voix pour la fête de la Réunion, 11º Chant funèbre sur la mort de Ferraud. 12º Serment républicain (Dieu puissant). 13º Chœurs et chants pour l'apothéose de Voltaire. 14º Idem pour l'apothéose de J.-J. Rousseau. 15º Musique pour l'enterremeut de Mirabeau, qui fut depuis employée pour les obsèques du due de Montebello, etc.

A Busque invariantati. Viego neil sympholoris à grand orbehier, dout frois pour intruments à rent; trois curves de six quations pour deux violons, allo el basse; que curve de quations pour flate, violon, alte et basse; deux curves de trios pour deux violons. Six six, dens curves de tion pour deux violons. Six six, dens curves de tion pour deux violons. Six six, dens curves de tion pour deux violons. Six six, dens curves de tion pour deux violons. Six six, dens curves de tion pour deux violons. Six six, l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'internation de l'entre de l'entre de l'entre de l'internation de l'entre de l'en

5° LITTÉRATERE RUSICAEX. 1° EXPOSITION des principes de la musque, servant d'introduction aux solfèges du Conservatoire. 2º Deux rapports lus à l'Institut sur le progrès des études musicaice et sur les travaux des élères pensionnaires à Rome. 5º Divers rapports sur des instruments ou des méthodes soumis à l'examen de l'Institut ou du Conservatoire.

Gº Musiqua ÉLEMENTAIRE. Beauconp.de morceanx à deux, 'trois et quatre parties daos les solféges du Conservatoire.

Uce récapitulation si considérable, blem qu'abrégie, doit frapper d'étonnemen, si l'on fait attention aux nombreuses occupations qui ont rempil la vie de Gosser, soit comme professeur, soit comme directeur de divers établissements de musique, soit enfin comme inspecteure de la comme directeur de divers établissements de musique, soit enfin comme inspecteure de la comme del comme de la comme de la comme del comme de la comme del la comme del la comme de la comme del la com

GOSSELIN (Ixas), bibliothécsire du roj. a 4 vire en Normandie, vers l'Ob0, mourul d'une manière maibleureuse à l'àge de près de cent ans, au mois de novembre 1004. Resté seut dans sa chambre, il tomba dans le fros et ut trouvé le leademaia à moitie consumé. Au monitre de ses ouvrages, on remarque celni en l'année de ses ouvrages, on remarque celni principes de marque ancienne et moderne, et des propriétés que sin moderne reçoit des sesp fannées, paris, 1871, 16-10.

GOSTENA (JEAR-BAPTISTE DELLA), musicien itallen, né à Génes vers le milleu du seizième siècle, est connu par des Madrigali a 4 voci, Venise, Ange Gardane, 1582, in-4° obl.

GONWIN (Astrons), munice an astrote do house from the first of the sour electrated de Surier, very ta la flo di sciridme side et au commencente du siris sprinn, a public de recomposition des motes (Cantione sucer) a cloq et in tout, a Nurem tout voit, a lough est source and a such as the such

Il y a un autre musicien nommé Goswin ou Goswin (Bominique), auteur de messes courantes appelées Missa communes. GOTHART (Janh. Pou. Farin (Heori).

GOTSHOVIUS (Nicolas), organiste de Péglise Salnte-Marie à Rostock, oaquit dans cette ville vers 1575. On a de lui: 1º Sacrarum cantionum et motectarum 4.9 vocum, in gratiam eccèssarum receus editarum central, Rostock et llambourg, 1008, in-4°.

2º Decas musicalis prima sacrarum odarum, 4-10 vocum, Rostock, 1603.

GOTTIERO (Las Vincert), compositeur né à Bari, vers le milien du seiziéme slècie, est un des anteurs dont quelques morceaux ont été choisis par De Antiquis pour former le recueil intitule : Il Primo Libro de Cansoni a 2 voci di diversi autori di Bari, Venise, 1385. In-4-9.

GOTTNCHALDT (Jux-Jacquen), maginer et diacre à Buenstock, naquit en ce lieu le 21 avri 1688, fit ses études à Aitenbourg, Leipiack et Wittenberg, et occup d'abord les places dont il est partéc-i-dessus; puis il dérin pateur à Schemeck, en 23ac (1709), et y mourau le 15 février 1750, 0 n a de cet ecclient de la company de la course sortes de companyes un est channon).

GOTTSCIIALK (L. Mexac), jussies composites par son instrument, est et, diton, à la Nouvelle-Orienn, en 1898. Il a vegorada quedques années e Europe; a visité
l'Allemagos, Paris el l'Angeletter, pais a vete
l'anterior de l'angeletter de

GOTTSCHED (Jun-Canstrount), potygraphe qui a joui d'unc brillante réputation, et qui est maintenantoublié, naquit le 2 février 1700 à Juditen-Kirch, près de Kreutgeberg, où son père était minister protestant. Ayant terminé ses études, Gottsched fut nommé président de la Société potique de Lelipick, en 1720. Après avoir enseigné la philosophie et

la poésie à l'université de cette ville, il fut nommé décemvir et doyen du grand collège des princes, 11 mourut le 19 décembre 1766. On a de ce savant plusieurs dissertations relatives à la musique; eiles ont pour titre : 1º Gedanke vom Ursprung und Alter der Musik (Idées sur l'origine et l'antiquité de la musique), dans la Bibliothéque de Mizler. t. 1, part. V, p. 1, ann. 1758. 2º Gedanke von den Opern oder Singspielen (Idees sur les opéras on drames musicaux), dans le Aritésche Dichtkunst du meme auteur, Leipsick, 1750, t. 11, chap, 12, p. 603-613. On trouve dans la Bibliothéque de Mizier, t. 11, part. 111, p. 1-49, une réfutation de cet article dirigé contre l'Opéra. Le docteur Hudemann, de Hamhourg, a donné aussi dans le même recneil, 2. 11, part. I11, p. 120-151, une dissertation où les idées de Gottsched sont combattues, 3º Antwort auf D. Hudemanns Abhandlung von den Forzügen der Oper von Traggedien und Comadien (Réponse à la dissertation du docteur Hudemann concernant la supériorité de l'opéra sur la tragédie et la comédie), dans ia Bibliothéque de Mizler, t. II1, p. 1-46. 4º Gedanken von den Cantaten (Idées sur les cantates), dans le Kritische Dichtkunst de l'auteur, 1750, et dans la Bibliothèque musicale de Mizler, t. I, part. VI, p. 1-16.

GOTTSCHED (Louise-Aunégonde-Vicroine), femme du précédent, naquit à Bantzick, ie 11 avril 1713. Fille d'un médecin du roi de Pologne et d'une mère instruite, cilc reçut une bonne éducation, et apprit à parier avec facilité les langues française, anglaise, italienne, ailemande et polonaise. Eile acquit aussi des connaissances, qui sont rarement le partage des femmes, dans la philosophie, les mathématiques, l'histoire et la poésie. Son penchant ponr l'étude la conduisit même à apprendre le latin et le gree. Son application au travail affaihlit sa santé : eile mourut à Leipsick le 26 juin 1762. Au nombre des ouvrages de cette femme distinguéc, on trouve : le Petit Prophète de Bohemischbroda , ou prophities de Gabriel-Jean-Népomucène-Francois de Pauls Waldstorch , dit Waldsterchel , Prague, 1753, In-8°. Cet écrit satirique, imitation allemande du Petit prophèts da Bohemischbroda, de Grimm, est dirigé contre l'opéra comique de Weise intituié : les Femmes mitamorphonies. Madame Gettsched a traduit en aliemand nu choix de mémoires et de dissertations de l'Académie dea inscriptions (Leipsick, 1753-1754, 2 vol. in-8"). On y trouve l'analyse du mémoire de Galland sur l'origine et l'usage de la

trompette chez les anciens, et celle du mémoire de l'ahbé Fraguier sur un passage de Platon selatif à la musique. GOTTWAL (...), violoniste allemand, qui

vivait à Paris en 1754, a fait graver dans cette ville un Livre de sonates en trios pour deux violons et basse.

GOTTWALD (Joseph), organiste de la cathédrale de Bresiau, naquit le 6 août 1754, dans le comté de Giatz, à Wilbeimsthal, où son père, assez bon musicien, était meunier. Celui-ci donna à son fils les premières leçons de musique, puis l'envoya, à l'âge de neuf ans, continuer ses études à Wolferstdorf, sous la direction de Rupprecht. Trois ans après, Gottwald fot rappelé par son père; mais son aversion pour la profession de meunier décida ses parents à le faire entrer comme enfant de chœur chez les dominicains de Breslau. Quelques années aprés, il fut choisi ponr jouer l'orque de leur église, C'est à cette époque qu'il étudia l'harmonie et la composition. En 1783, il fut nommé premicrorganiste à l'église de la Croix. En 1819, il a obtenu la place d'organiste de la cathédrale de Breslau. Il était alors âgé de 65 ans. Le talent de cet artiste sur l'orgue a été renommé dans la Silésie. Ses compositions pour l'église consistent en dix hymnes, deux vepres complètes, trois messes avec orchestre et six offertoires. Il a participé à la rédaction de l'ouvrage qui parut en 1804 à Breslau, ebez Gruss et Barth, sous le titre de : Melodies st recueil d'airs à l'usage de la jeunesse des écoles catholiques. Gottwald est mort à Breslan, le 25 juin 1833.

GOUDAR (Axer), fils d'un inspecteur générat du commerce au port de Marseille, naquit à Montpellier dans la première moitié du dixhuitième siéele. Il voyagea quelque temps en Italie, vécut à Livourne, à Venise et à Naples, ent partont nne vie agitée, et monrut à Londres, yers 1786, dans one situation peu fortunée. Littérateur assez médiocre, il a écrit sur toutes sortes de sujets. C'est lui qui est le véritable auteur de l'ouvrage singulier publié sons le pseudony me de Jean-Jacques Sonnette, et qui a pour titre : le Brigdudage de la musique italienns, Amsterdam et Paris, Bastien, 1780, In-12 de 173 pages. On a aussi de Gondar : Observations sur les trois derniers ballets qui ont paru aux Italiens et aux Francais, savoir : Telémaque, le Sultan généreux.

la Mort d'Orphée, Paris, 1759, in-12 de 46 p. GOUDAR (Madame Sana), femme du précédent, née à Londres, est morte à Paris, vers 1800, dans un état voisin de la misère. Elle a

RIGGR. DNIV. DES RESICIESS. T. IV.

publié : Remarques sur la musique et la danse, ou lettres à Milord Pembroke, Paris, 1773, in-8°. Ces remarques portent au frontispice les lettres initiales du mari; cependant madame Sara Gondar les a insérées dans ses œnvres mê-Iées. Celles-ci ont paru à Amsterdam en 1777, en deux volumes in -12. Le deuxiéme voinme renferme donze lettres sur la musique Italienne et sur la danse ; les deux premières sont celles qui avaient été publiées en 1773. Ces lettres, assez spirituelles, ont une certaine liberté d'expression qui a de l'analogie avec l'esprit français.

GOUDIMEL (CLAUDE), musicien célèbre do scizième siécle, a été mat connu de la plupart des auteurs qui ont écrit sur sa vie et sur ses onvrages. Son nom même a été altéré jusqn'à devenir méconnaissable. Antimo Liberati l'appelle Gaudio Mell, dans ses lettres à Ovide Persapeggi; il a été copié par Adami (Osservas. per ben regolare il coro della capp. pontif., p. 169) et par le P. Martini; de Thou Ini donne le nom de Gaudimelus (1), orthographe adoptée également par l'abbé Gerbert (2) et par Walther; Gishert Voet éerit Gaudinellus (3); Varitlas, Gaudinel (4); Jérémie de Pours, Guidomet (5); Braudius, Condinellus (6). Les copistes des compositions de Goudimel, dont les manuscrits se trouvent à Rome en plusieurs églises, ont aussi altéré de beaucoup d'autres manières le nnm de ce musicien. L'abbé Baini a remarqué dans ces manuscrits les orthographes suivantes : Goudmel, Gudmel, Godmel, Godimel, Gaudimel et Gaudiomel. On anrait évité tontes ces ridicules attérations de nom si l'on avait conié celui qui se trouve sur tous les ouvrages publiés par Goudimel, et la signature de ses lettres latines insérées dans le Melissi Schediasmatum Ileliquia.

Le prénom du compositeur a été aussi la source d'une autre erreur, car Varillas l'a confondu avec Claude ou Claudin le Jeune. Voici ce qu'il en dit : Mandelot (gonverneur de Lyon) se mit inutilsment en devoir d'empêcher à Lyon le massacre de treize cents calvinistes, et surtout de l'incomparable musicien Gaudinel, connu sous le nom de Clau-

<sup>(1)</sup> Histor. lib. L11, p m. 1084-(2) De Contu et was, sacr. 1. tt, p. 556.

<sup>(3)</sup> Polit. eccles., t. I, p. 5.4. (4) Histoire de Charles IV, livre XI, pages 471-472. édition de Paris, in-12, 1684.

<sup>(3)</sup> Divine Milodie du enent Pealmirte, liv. U, chap.41, (6) Billioth, class., L IL.

din le Jeune. Son plus grand erime fut d'avoir inventie les beux air des piaumes de Maroit et de Bêze, qui se chantaient au préche, etc. L'origine de cette erreur vient sans doute de ce que Claude le Jeune arranges aussi les pasames de Maroi et de Bêze à plusieurs voix; mais Varillas aurail de se souverir que ce musiclen véent plusieurs années après la Salait-Sarbickery. (Voget La Jersa)

Le lieu de la nalssance de Goudimel est l'objet d'opinions différentes. Suivant Antimo Liberati (Lett. in riposta ad una del sign. Ovidio Persapsagi, etc., pag. 22), il était Flamand : Gaudio Mell flandro, huomo di gran talento, e di stile molto culto e dolce, etc. Octave Pitoni, savant maltre de l'école romaine, auteur de notices sur les compositenrs de cette école, dont le manuserit se trouve dans la bibliothèque du Vatican, dit que Gondimel était né à Vaison, petite ville du comtat d'Avignon (Vaucluse): mais quelques vers latins insérés dans les fragments poétiques de Melissus, où la mort de l'artiste célèbre est déplorée, font volr qu'il était né dans des lieux arrosés par le Doubs. Voici ces vers :

Gondinel ille neus, meus (cheu !) Gondinel ille est Occious. Testes var, Arar et Rhodane. Seminecer, surosqui sainal violenter urisqua Absorptes viu plangere gurgitibus. Sequana can Ligeri Reit, flestiqua Garunna; Practiqua partius flesti marar Dubit (!).

Il est difficile de décider al ce sont ces vers, ou quelque Indication particulière qui ont fait dire à Duverdier que Goudimel est né à Besançon; mais on ne peut mettre en donte, d'après ces indications contemporaines, qu'il a vn le

jour dans la Franche-Comté.

L'époque précise de la naissance de Goudimel n'est pas connue; mais il y a lieu de croire qu'elle doit être fixée vers 1510. Liberati, Pitoni, l'abbé Bainl et d'autres nous apprennent, d'après d'anciennes notices manuserites, que Jean Plerluigt de Palestrina se rendit à Rome en 1540, à l'âge de seize ans, qu'il y entra dans l'École de musique fondée en cette ville peu de temps anparavant par Goudimel, et qu'il y ent pour condisciples Jean Animuccia, Étienne Bettini, snrnommé il Fornarino, Aiexandre Merlo, connu sous le nom de Della Viola, Jean Marie Nanini, et quelques autres, qui devinrent par la suite d'habiles maltres. Or, on ne peut supposer que Goudinel ait acquis, avant l'âge d'environ trente ans, le savoir et l'expérience nécessaires

(1) Meliosi Schediasmatum religuia, p. 79.

pour enseigner l'art d'éerire en musique dans une école publique où se réunissaient de tels élèves. Je dois faire remarquer lei ppe erreur dans laquelle je suis tombé avec Burney (1). 11 me semblait douteux qu'un musicien baguenot eûtétéétablir une école de musique à Rome, et l'altération du nom de Goudimel en celui de Gaudio Mell , ainsi que la qualification de Flamand, m'avaient fait eroire que les auteurs italiens s'étaient trompés, et qu'ils avaient confondu le maltre dont il s'aglt avec Renaut ou Rinaldo de Melle, compositent liégeois du seizième siècle dont on a plusieurs ouvrages, et uni a été réellement à Rome maltre de chapelie pendant plusienrs années. Telle est l'opinion que l'al émise dans mon Mémoire sur les musiciens neérlandais (p. 45). J'aurais du me souvenir des motets, des Magnificat et des messes de Goudimel, publiés en 1554, 1557 et 1558, qui prouvent qu'il n'a embrassé la religion réformée que postérieurement à cette époque, et conséquemment, qu'il n'y a pas d'objection solide contre son séjour à Rome en 1540.

On ne sait rien des eirconstances de sa vie antérieurement à l'établissement de son école dans la capitale du monde chrétien; mais il est certain qu'il reçut dans sa jeunesse une instruction solide non-sculement dans la musique, mais aussi dans les lettres, car ses épltres latines, adressées à son ami Paul Melissus, sont écrites d'un style élégant et pur, En 1555, Goudimel était à Paris, et il s'y était associé à Nicolas Du Chemin pour l'impression des œuvres de musique. Ce falt, ignoré de la plupart de ceux qui ont écrit sur la vie de cet artiste, est démontré par le frontispice d'un de ses ouvrages, également peu connu (la Musique des Odes d'Horace); on y lit : Ex tupogr. Nicol. Du Chemin et Claudii Goudimelli. Cette association avait déjà cessé en 1556, ear les messes de Pierre Colin, imprimées dans cette année (in-fol. max.) par Nieolas Du Chemin, n'ont au frontispice que le nom de eet imprimeur. Un passage de l'Histoire de la naissance et des progrès de l'hérésie par Florimont de Rémond (liv. VIII. eh. XVI, p. 1049), pourrait faire croire que Goudimel alla ensuite à Genève, et qu'il v fit la connaissance de Calvin. Voici ce passage : « Calvin eut le soin de les mettre (les psaumes

s de Marot et de Bèze) entre les mains des

« cher en musique... Dix mille exemplaires « furent faits dès lors de ces psaumes rhymés, a mis en musique el envoyez partout. A ce « commencement chacun les portait, les chana talt comme chapsons spirituelles, mesmes « les catholiques, ne pensant pas faire mal. » Il me paralt y avoir une erreur dans ce passage on ce qui concerne Goudimel. D'abord, ni ce musicien, ni Bourgeois, ne sont les auteurs des mélodies des psanmes en usage dans les églises réformées; car ces mélodies, qui succédéreut aux airs populaires sur lesquels on avait chanté d'abord les traductions de Marot et de Bèze, forent arrangées d'après d'anciennes mélodies allemandes, ou composées par un musiclen assez obscur nommé Guillaume Franc ou Franck, et Imprimées pour la première fois à Strasbourg, en 1545 (voyez FRANCE). Co fait est démontré par le passage d'nne lettre de Constant de Rebecque, professeur de Lansanne, à Bayle, rapporté par celui-ci à l'article Marot de son Dictionnaire historique (noto N). Il v est dit : . J'al découvert une chose assez « curieuse, c'est un témoignage que M. de « Bèze donna de sa main, et au nom de la « compagnie ecclésiastique, à Guillaume Franc, « le 2 de novembre 1552, où il déclare que « c'est lul aul a mis le premier en musique les e psaumes comme on les chante dans nos e églises, et j'ai encore un exemplaire des « psaumes imprimés à Genéve, ou est le nom « de ce Guillaume Franc, et outre cela, un pri-· vilége du magistrat, signé Gallatin, scellé de « circ rouge, en 1564, où il est aussi reconnu « pour l'auteur de cette musique. » En second lieu, si Calvin a conen le projet de faire mettre en musique à plusieurs parties ces mêmes métodies des psaumes, comme un moven de propagande, à cause de l'usage général, à cette époque, de la musique vocale en harmonie, il paralt que ses idées ne furent pas ajors goùtées par les aulres membres du consistoire de Genève, ce qui fut cause que Bourgeois revint à Paris, en 1557. Il y a donc peu d'apparence que Goudimel ait choisi ce moment pour s'éloigner de cetto ville et pour aller à Genéve. Les assaumes de Bourgeois, à plusieurs parties, furent publiés à Paris en 1561, mais ceux de Goudimel ne parurent qu'en 1565, el Calvin était mort depuis le 27 mai 1564. Rien ne justific done l'assertion de Florimont de Rémond. Il ne paralt pas prouvé, d'ailleurs, que Gondimel ait eu le dessein d'abandonner la religion catholique pour la réforme, lorsqu'il s'occupa de l'arrangement des psaumes à quatre parties, Ainsi que le remarque fort bien Flor, de Ré-

mond lui-méme, les catholiques ne virent d'abord rien qui fût contraire à la foi dans la traduction française en vers des psaumes de David, et personne n'apereut d'inconvénient à les chanter. La Sorbonne elle-même, consultée à ce sujet, avail donné, le 16 octobre 1561, une déclaration qui se terminait ainsi : Nous n'avons rien trouvé contraire à notre foi catholique, ains conforme à icelle, et à la vérité hébraïque; en témoignage de quoi nous avons signé la présente certification. Le 19 octobre suivant, Charles IX accorda nn second privilége pour imprimer ces psaumes, traduits selon la vérité hébraïque et mis en rime française et bonne musique. Un autre privilége fut concédé, le 16 juin 1564, pour une autre édition des mêmes psaumes donnée par Plantin, et approuyée par un docteur à ce député par le conseil. Or, c'est dans l'aunée suivante, c'est-à-dire en 1565, que Goudimel a fait paraltre ses psaumes à quatre parties. Au surplus. Bayle a remarqué avec beaucoup de justesse que ces psaumes harmonisés n'out jamais été chantés dans les temples protestants. et nous avons une preuve certaine que le compositeur ne les destinait pas à l'usage de ces temples, dans la déclaration que Goudinel fait lul-même au verso du frontispice de son édition; elle est conçue en ces termes : Nous avons adjousté au chant des psaumes, en ce petit volume, trois parties; non pas pour induire à les chanter en l'église, mais pour s'esiouir en Dieu partieulièrement ès maisons. Ce qui ne doit être trouvé mauvais. d'autant que le chant duquel on use en l'église, demeure en son entier, comme s'il estoit seul. C'est donc à tort que Varillas a dit que le plus grand crime de Goudinel fut d'avoir inventé les beaux airs des psaumes de Marot et de Bèze qui se chantaient au prêche. De ce que Goudimel a barmonisé le chant des psaumes à quatre parties ne résulte pas la preuve qu'il ait eu, en faisant ce travail, l'intention d'abandonner la foi catholique, surtout si l'on se rappelle qu'il publiait des Magnificat et des messes de sa composition en 1557 et 1558; mais il est vraisemblable qu'après le succès du recueil des psaumes, les réformés de France auront fait des efforts pour attirer à eux un artiste de si grande renommée, et que le compositeur se sera trouvé engagé, presque sans le savoir, dans la nouvelle religion. Quoi qu'il en soit, son affiliation aux huguenots le conduisit à une fin prématurée et à nne mort violente, car il fut une des victimes du massacre de la Saint-Barthélemy. B'Aubigné s'est trompé

quaod il a placé Goudimel au nombre de l' cenx qui périrent à Paris dans cette jouroée (1); ce fut à Lyon que Goudimel périt avec les Calvinistes qu'on tua le 24 août 1572, et qu'on précipita dans le Rhône. L'historien de Thou, Varillas, et le Martyrologe des protestants, ne laissent point de doute a cet égard. Ce dernier ouvrage ajonte au récit abrégé de sa mort le passage suivant ; « Claude « Goudimet, excettent musicien, et la mémoire · duquel sera perpétnelle, pour avoir henreu-« sement besogné sur les psaumes de David en . français, la plupart desquels il a mis en mu-. sique, en forme de motets à quatre, cinq, . six et huit parties, et sans la mort cut tôt « après rendu cet œuvre accompli. Mais les « ennemis de la gloire de Dicu et quelques · méchants envieux de l'honneur que ce per-« sonnage avait acquis, ont privé d'un tel a hien ceux qui alment nne musique chré-. tienne (2). » Melissus, ami de Goudimel, a fait une épigramme latine, où il dit que cet infortuné musicien eut trouvé plus d'humanité sur les flots que dans sa patrie (5). Il y a d'antres pièces de vers latins, qui ne sont pas de Metissus, dans le recueil des œuvres poétiques de celui-ci, sur la mort du célèbre musicien. Quatre épitaphes, la première en français, la denxième en latin, et les dernières en grec, pour le même artiste, ont été insérées dans le recueil intítulé : La fleur des chansons des deux plus excellents musiciens de notre temps, etc. Lyon, 1574, in-4°.

Goudimel a été certainquent un musicien instruit et un bon professeur, puisqu'il a formé plusieurs élèves qui se sont placés au premier rang des maîtres dans l'art d'éerire en annsique. Les morceaux de sa composition que j'al mis en partition m'ont démontré que son barmonie est tonjours pure; cependant il était bien Inférieur à Clément Jannequin, à Verdelot et à Arcadet pour l'élégance et l'esprit dans les chansons françaises. Les mouvements des voix, daos les compositions de cette espèce, sont souvent lourds et manquent de gràce. Un de ses meilleurs onvrages, à canse du mérite rhythmique, et pourtant le moins connu, est le recueil des Odes d'Horace à quatre parties qu'il a publié en 1555.

Parmi les compositions de Goudimel, les plus anciennes sont vraisembiablement celles

(t) Histoire universelle, t 11, liv. 1, chap. tV, ap. 1572. (3) Martyret. tiv. X, fel. 772. (3) Melizzi Schediumanum relienie f Paris. 1575.

(3) Meliasi Schediusmatum reliquiar ( Paris , 1573 , in-87). p. 79, ou Meliasi Schediusmaia postica, Paris, 1586, in-84.

qu'il écrivit pour l'église pendaot qu'il était à Rome, et qui existent en manuscrit dans les archives de la chapelle du Vatican, et chez ies PP. de l'Oratoire, à Sainte-Marie in Vallicella. Ces compositions sont des messes et des motets à cinq, six, sept, huit et donze voix. Il en existait antrefois d'autres à Saint-Laurent in Damaso et dans d'autres églises; mais elles ont été dispersées dans les derniers temps. A l'égard des morceaux qui portent le nom de Claudin dans la collection Imprimée à Venise chez Gardane, en 1539. sous le titre de Motetti del frutto, ils ne sont ni de Goudimel ni de Claude le Jeune, comme le croyait Burney (Gener, Hist. of Music, t. III, p. 266), copié par Gerber, et celui-ci par Fink, dans le galimatias sur Goudimet qu'il a inséré au Lexique de musique publié par M. Sebilling, mais de Claude de Sermisy. Le savant Antoine Schmid est tombé dans cette coofusion de noms, pages 117 et 244, où il renvoie par la table des artistes, dans son livre snr Octavien dei Petrucci. Les ouvrages authentiques de Goudimel, publiés sens son nom sont : 1º Quelques motets à quatre parties dans le requeil intitulé : Liber quartus ecclesiasticarum cantionum 4 vocum vulgo moteta vocant. Anvers, Tylman Susato, 1554, in-4º ohl. Burney en a extrait le motet : Domine. quid multiplicati sunt, et l'a publié en partition, dans le troisième volume de son Histoire générale de la musique, p. 267 et suiv. 2º Q. Horatii Flacci poetx lyrici odx omnes quotquot carminum generibus different ad rhythmos musicos redacte. Parisiis ex typograph. Nicol. Buchemin et Claudi Goudimelli, 1555, in 4º obl. 5º Chansons spirituelles de Marc-Antoine de Muret mises en musique à quatre porties ; à Paris, par Nicolas Duchemin, 1555. Il y a dix-neuf chansons dans ce recueil, dont les vers sont fort mauvais, et la musique lourde, quoique hien éerite. 4 Magnifical ex oct. mod. quinque voc. Paris, Adrien Leroy et Robert Ballard, 1557. 5º Missæ tres a Claudio Goudinel præstantissimo musico auctore nunc primum in lucem edite cum quatuor vocibus, ad imitationem modulorum : Audi filia; Tant plus ie metz; De mes enonis; item missæ tres a Clandiode Sermisy, Joanne Maillard, Claudio Goudinel cum quatuor vocibus conditz et nunc primum in lucem edite ad imitationem modulorum : Plarium modulorum : Je suis des-héritée; Le blen que j'ai. Lutetia, apud Adrianum Leroy et Robertus Ballard regis tunographos in vico sancti Joannis Bellovacensis, sub intersigno divæ Genovefæ, 1558. Dans le troisième livee des messes de Jean Pierluigi de Palestrina, il y en a une intitulée Missa brevis, dont cet illustre maître a pris le thême, les imitations, les andaments et le système fuguè de la messe Audi filia de Goudimel, et les a employés avec la supériorité do talent qui est le eachet de toutes ses productions. 6º Les Psaumes de David mis en musique à quatre parties, en forme de motets, à Paris, par Adrien le Roy et Robert Ballard, 1502, In-4º. Draudius, avec son inexactitude ordinaire, a indiquè eet onvrage sous la date de 1565, il a étè copié par Gerber et par l'abbé Baini, et ceux-cl par Fink et Kandler. Draudius avait confondu eet ouvrage avee celui dont il sera parlé tont à l'heure; M. l'abbé Baini est tombé dans la même erreur (Mem. stor. crit., t. 1, p. 21, nº 29), eac il indique comme une deuxième édition de cet œuvre la quatrième celimpression de l'autre. Au sneplus, Draudius a accumulé les bévues sur Goudimel, car, en défigurant son nom, il a latinisé le titre de l'ouvrage suivant sous ceiul-ei : Claud. Condinelli ad Psalmos Davidis Harmoniz 4 vocum, Paris, ap. Adrian. Reginm 4º. Ce titre pourrait faire eroire que Goudimel a mis en musique le texte latin des psaumes de David. ee qui n'est pas. Les psaumes indiqués iei ne sont qu'an nombre de seize; ils sont réeliement traités en forme de motets, avec des imitations en style fugué sur les mélodies, tandis que dans le recueil des psaumes de Marot et de Béze, à quatre parties, l'harmonie est note contre note, et les psaumes, au nombre de cent cinquante, sont snivis du décalogue, du cantique de Siméon, et des priéres avant et après le repas, également en musique à quatre parties. 7º Les psaumes mis en rime française, par Clement Marot et Théodore de Bèze. Mis en musique à quatre parties par Claude Goudinel. Sans nom de lieu, mais avec ces mots au has du frontisplee : Par les héritiers de François Jaqui, 1565, In-12. 'La musique des quatre parties est imprimée en regard. La mélodie est au ténoe. Il y a une seconde édition de ce recneil publiée à Genève, dans la même année, une troisième (sans nom de lieu, mais dans la même ville), par Picere de Saint-André, 1580, petit in-8° obiong, et une derniére, à Charenton, en 1607. 8º La fleur des chansons des deux plus exeellents musiciens de notre temps, à savair de Orlande de Lassus, et de D. Claude Goudimel : Celles de M. Cl. Goudinel n'ont jamais été mises en lumière; à Lyon, pae Jean Bavent, 1574. Pre-

mler livre à quatre parties, in-12 oblong; deuxième livre à einq parties, 1575. Il n'y a que denx morceaux de Goudimel dans le premier livre, mals on en trouve sept dans le second. Burney a indiqué cet ou vrage sous la date de 1576 (A General hist. of music, t. III, p. 263), et il a été copié pac M. l'abbè Baini, Draudius a cité sous le nom de Goudimel un recueli intitulé : Flores cantionum quatuor vocum, Lugduni, 1574; ee n'est que le précédent, dont le titre est latinisé. Cependant, tous les hiographes et historiens de la musique ont eru qu'il s'agissait d'une autre production. Dans le sixième livre de Chansons nouvellement composées en musique par bons et excellens musiciens, de l'imprimerie d'Adrian le Roy et Robert Ballard, imprimeurs du Roi, rue Saint-Jean de Beauvais, à l'enseigne Sainte Geneviève, 1556, In-4º ohl., on trouve one chanson de Goudimel à quatre parties, sur les paeoles : Si planterai-ie le may, Dans le hnitième livre du même recuell, Paris, 1557, li y a deux autres chansons de ce compositeur : ia première : Je ne t'accuse amour; la seconde : Si on pouvoit aequerir. Elies n'ont pas èté réimprimées dans le recneil de Lyon,

GOUGELET (PIERRE-MARIE), organiste de Saint-Martin des Champs, né à Châions en 1726, fit ses études de musique à la maltrise de la cathédraie de cette viile, et fut ensuite envoyê à Paris chez un oncie qui vouiut lui faire abandonner son art pour la finance, mais qui ne put Ini faire goûter son projet. Il comnosa un Exaudiat et un Domine salrum qui furent exécutés à Versailles, en 1744, Cet artiste mournt à Paris, le 27 janvier 1790, Il a publié une Methode ou abrégé des réales d'aecompagnement de clavecin, et recucil d'airs avee accompagnement d'un nouveau genre. Paris (sans date). On a aussi sous le nom de ee musicien denx ecencils d'ariettes d'opéras français avec accompagnement de guitare, Paris, 1768.

GOUCHI (Las), physicies et materianica can applia, visica nommencement da disneuvime sicies. An nombre da ses cierte, on remarque: 1º An intensityation of the remarque: 1º An intensityation of the continutor some sides traditive to their own of the positions round (Recherche aur la master dant lammes ingent par Poesilic des positions des corps somere rechlements; 1 has proprie perturbation of the grave harmonica (La nature des sonharmoniques graven), dans le lournal de spolaviue et Kricholova, 1983. 5º On the nature of

. Neau poète...

sounds, in reply to D. Young (Sur la nature des sons, en opposition au D. Young), ibid., p. 139. 40 The theory of compound sounds (Théorie des sons combinés), ibid., p. 152. 50 Experiments and remarks on the augmentation of sounds (Expériences et remarques sur l'accroissement d'intensité des sons), ibid., 1805, p. 65. 60 A mathematical theory of the speaking trumpet (Théorie mathématique de la trompette parlante), ibid., 160. 7º Observations on the theory of ear trumpets, with a view to their improvement (Observations sur la théorie des cornets acoustiques, avec un aperço de leurs perfectionnements), ibid., 1807, p. 510. 80 On the place of a sound, produced by a musical string (Sur le lieu d'un son produit par une corde), ibid., 1811.

GULLIN (Prenz), contemporain de Guillaume Dulay, fut malire des enfants de de choude la collégiale de Saint-Quentin, en 1412 (rooyes les Manuscrits de la Four-N. Gomari, première partie, p. 502). On ne connaît jusqu'à ce jour aucun ouvrage écrit par Goulin.

GOUNOD (CHARLES-FRANÇOIS), compositeur, né à Paris le 17 juin 1818, a recu des lecons d'Halévy, pour le contrepoint, au Conservatoire, dans les années 1856-1838, et a fait des étudos pratiques de composition sous la direetion de Lesueur, puis de Paer. En 1857, il obtint un second prix au concours de l'Institut, et le premier lui fut décerné en 1859, pour la composition de la cantate Intitulée Fernand. Devenu pensionnaire du gouvernement à ce titre, il se rendit à Rome et s'y livra particulièrement à l'étude du style de la musique d'église. En 1845, il était à Vienne et y fit exécuter à l'église Saint-Charles une messe pour des voix seules, îmitée du style de Palestrina. De retour à Paris, il fut chargé de la direction de la musique à l'église des Missions étrangères, et parut vouloir emhrasser l'état ecclésiastique, dont il porta méme l'hahit. Jusqu'en 1851, le silence le plus absolu régna dans le monde musical sur la personne et les travaux de M. Gounod : la Gazette musicale de Paris avait seulement annoncé, en 1846, qu'il venalt d'entrer dans les ordres. Mais tout à coup il se fit une révélation par un article Inséré dans l'Athenaum de Londres, et qui fut attribué alors à M. Viardot, mari de la célèbre cantatrice de ce nom, et littérateur connu par de hons ouvrages relatifs aux arts. On y rendait compte d'un concert donné à Saint-Martin-Hall, où quatre compositions de M. Gounod

anient clé executées, et l'on y remarquait des possages tels que ceux-et: « Cette mustipne en en ous rappelle aucun antre compositeur ancieno un moderne, soil par la forme, soit par le chant, soit par l'harmonie : elle n'est pas nouvelle, si nouveau reut dire biarre ous barque; elle n'est pas vielle, si vieux veut dur se cet raide, s'il unité détaire un aride de se cet raide, s'il unité détaire un aride de une belle construcion; c'est l'ouvere d'un une belle construcion; c'est l'ouvere d'un artise accompil, c'est la pôsité d'un nou-

... Que l'impression produite sur l'auditoire ait été grande et rélle, cela no fait nul
doute; mais c'est de la musique elle-même,
non de l'accueil qu'elle a reçu, que nous
présageons pour M. Goundo une carrière peu
commune; car s'il n' y a pas dans ses œuvres
un génie à la fois vrai et neuf, il nous fant
retourner à l'école, et rapprendre l'alphabet
de l'art et de la cettime.

» de l'art et de la critique. » Cet article, en forme de prophétie, qui fut révété dans la Gazette musicale de Paris, (26 janvier 1851), produlsk une sensation d'autant plus vive, que la Sapho de M. Gounod, première œuvre dramatique de ce compositour, était à l'étude à l'Opéra, et devait être bientôt représentée. L'attention publique étalt éveillée autant que l'auteur pouvait le désirer. lorsque son ouvrage fut joué pour la première fois, le 16 avril de la même année. Le succès ne répondit pas aux espérances des amis du compositeur. Il y eut à cela plusieurs causes dont les plus importantes étaient un livret mal fait, et l'absence d'unité, de logique des Idées, et de périodicité des phrases dans la partition. Cepeudant, en dépit des longueurs excessives du récitatif, de la prétention trop persistante d'éviter les formes consacrées par le génie des maltres, et de l'inexpérience de l'effet scénique, il y avait dans cette musique un sentiment de poésie qu' ne pouvait être méconnu, et qui jetait à chaque instant des éclairs d'inspiration. Sapho ne réussit pas et n'eut qu'un trèspetit nombre de représentations; mais de ce que les connaisseurs avaient entendu, ils conclurent que M. Goupod était un artiste d'avenir, Des chœurs écrits par lui pour Ulysse, tragédie de M. Ponsard, furent la première production de son talent qui succéda à Sapho; cette tragédie sut représentée au Théâtre-Français, en 1852. Bans cette œuvre, le compositeur s'est attaché à la recherche du caractère antique, soit par le rhythme, soit par des modulations inusitées. Bien qu'il résulte de ce système une certaine teinte monotone, à laquelle fait pour-

tant diversion le chœur séduisant des Servantes infidèles, un talent véritable se montre avec évidence dans la plus grande partie de l'ouvrage. Malheureusement la lenteur de l'action, et l'absence d'intérêt dans la tragédie, ont rendu le succés impossible, et le travail distingué du compositeur a été perdu pour le publie. La Nonne sanglante, grand opéra, joné pour la premiére fois lo 18 octobre 1854, a marqué un progrès de M. Gonnod en certaines parties essentielles de la musique dramatique, particuliérement dans la conduite des idées, dans la forme, et dans le coloris instrumental. Tout n'y est pas à une hautenr égale; on peut même y signaler des parties très-faibles, et la fatigue de l'imagination se fait sentir jusqu'à la fin, depuis le milieu du troisième acte; mais un duo de la plus grande heauté au premier acte, presque tont le sceond, un air et nn dno an troisième, font voir dans le talent du compositeur nne progression évidemment ascendante. Il est fâcheux que ce talent se soit appliqué à des livrets défectueux qui l'ont entrainé dans lenr chute : La Nonne sangiante n'a pu so sontenir à la scène. Le Médecin malgré lui, de Molière, arrangé en opéra-comique, et que M. Gounod a donné au Théâtre-Lyrique en 1858, est son premier essai de musique comique. Quelques hons morecaux se trouvent dans cette partition; mais on y sent que le talent do l'artiste n'est pas fait pour ce genre.

Le 19 mars 1859 est le grand jour de la vie d'artiste do M. Gonnod : ce fut celui de la premiére représentation de Faust, son œuvre capitalo jusqu'au moment où cette notice est écrite. Le cachet de l'originalité est empreint sur cette production : il n'on faut pas davantage pour donner la certitude que la partition de Faust passera à la postérité, quoiqu'on y puisse d'ailleurs reprendre à ecrtains égards. comme une des belles créations do l'école française dans le genre de la 'musique dramatique. Si les rôles de Faust et de Méphistophelés n'y satisfont pas d'une maniére compléte à ce qu'on attend de ces personnages fantastiques, celui de Marguerite est d'une heauté achevée, Quelques parties du premier acte, presque tont le second, et surtout le troisième, son) l'œuvre d'un talent de premier ordre. Dans ce troisième acte, l'air de Fanst, Salut, demeure chaste et pure, celui de Marguerite (la chanson du Roi de Thule), le quatuor de la promenado, le duo de Faust et de Margnerito : Laisse-moi contempler ton visage, et cetto phrase : O nuit d'amour, ciel radieux, sont de véritables inspirations du génie. Il y a aussi de beaux chœurs hien rhythmés dans le second et le troisième actes. Celui des vieillards, dans l'introduction du second acte, est d'une natveté charmante. La marche du quatrième acto est aussi trés-remarquable. Malheureusement l'inspiration ne se soutient pas après ce morceau, et là où commence la partie sombro du drame, elle abandonne le compositeur. Lorsque M. Gounod cherche la force, il ne trouve que le bruit. Le trio du duel, le morceau d'ensemble qui le suit, la scène où Méphistophelés pousse Narguerito au déséspoir dans l'église. et le trio final de la prison, sont plus ou moins manqués. Il en est de méme du sabbat du Brocken, à l'exception de la chanson à boiro de Faust. D'ailleurs, cette partie de l'onyravo réveille trop lo souvenir du second acte du Freischütz.

Il y a de helles choses dans Philicinno et de Brucis, sports en tous actes, qui subtil e succió de Faust, sen fun treprésente, pour la precio de Martin, en fun treprésente, pour la precione fonta, and bient-reprise, te la féverir 1800. On y retrouve les préciones qualitées de compositor, parielleirement dans une multi-unde dé étails charmans, insul l'augustique de la maite de détails charmans, insul l'augustique de la maite de destin charmans, insul l'augustique de la maite de destin charmans de cert n'augustique de la maite de

La musique religieuse a été d'abord, commo il a été dit ci-dessus. l'objet principal des Iravaux du compositeur ; il a écrit des messes, des psaumes, des moiets pour un ou deux chœurs, pourdes voix seules ou avec orchestre, L'Annus Dei, extrait d'une de ces messes, fut un des morceaux exécutés dans le concert de Londres dont il est parlé dans l'article de l'Athengum de 1851; depuis lors il a été entendu aux coneerts do la Société du Conservatoire, à Paris, et y a produit une vive impression par sa bello et noble inspiration. Une messe, composée par M. Gounod pour des voix seules, à été exéculee dans l'égliso Saint-Germain-l'Auxerrois : les amis de l'anteur m'en avaient dit merveille ; mais elle n'a pas été trouvée à la bauteur de leurs éloges par les connaisseurs. Le même artiste a écrit aussi de la musique instrumentalo, particuliérement des symphonies qu'on a entendues à la Société des concerts du Conservatoire et dans les séances de l'Association des jeunes artisles de cette école ; elles ont élé considérées comme des œnvres distinguées.

Dans les œnvres dramaliques de M. Gounod.

ie récitatif a de la vérité d'expression et dit hien les paroles ; les chœnrs ont une puissance magistrale et vigoureuse de rhythme ; la métodie s'y trouve, et même elle y est parfois d'une rare suavité; il s'# joiot une harmonie souvent remarquable par l'élégance et l'inattendu des successioos; l'iostrumentatioo est riche d'effets; mais lorsque la force, la vigueur d'expression, l'éian inspiré sont nécessaires ponr la situation du drame, ces qualités font souvent défaut à M. Gounod, comme le prouveot ies derniers actes de Faust. Il a du sentimeot; mais ce sentiment est réservé, contenu par l'iotelligence; il ne déborde pas. Partout on apercoit l'esprit fin, délicat, analytique: partout on sent le mérite d'une facture de n'altre ; mais ees qualités, si précieuses qu'elles soient, ne penvent tenir lien de l'inspiration énergione, lorsque celle-ci est réclamée par l'action dramatique.

M. Gounod a éponsé une des filles de fen Zimmermao (royes ce nom). Il était, depuis 1852, charge de la direction de l'Orphon, réunion chorale des écoles communales de musique, à Paris; mais Ila donné sa démission de cette place eo 1809, pour se livrer exclusiremeol à se travaux.

GOUPILLET (Anoai), maltre de musique de l'église de Meaux, obtiot en 1683 la directioo de la musique de la chapette de Versailles, par la protection de Bossuet. Plusieors motets furent composés ponr lui par Desmarets, Informé de cette supercherie, Louis XIV interrogea Goupillet qui avoua le fait. Avez-vous du moins payé Desmarets? lui demanda le roi : ie musicien avant répondu affirmativement, le roi, indigné, fit défendre à Desmarets de paraltre devant lui, et obligea Gospiliet à donner sa démission; mais pour le consoler, li lui accorda la pension de vétérance, et quelque temps après, il lui fit donner un canonicat. Le paovre homme pe jouit pas loogtemps des avantages de sa nouveile position, car il monrut pen d'années après. Oo trouve à la Bihilothèque impériaie, à Paris, dos motets de Goupiliet (peut-être cenz qui ont été composés par Desmarets), eo manuscrit.

GOURNAY (S.-C.), ancien avocat au parlement de Paris, mort vers 1794, a publié divers outrages de littérature et d'économie politique. Il est aussi auteur d'un petit écrit inituale : Lettre d. M. Tabbé Boussier aur une nouvelle règle de l'Octave que propose M. le marquist de Culant. Paris, 1785, in-8° de quatre feuilles.

GOUST (JEAN DE), flutisie de la Comédie-

Française eo 1755, a fait graver un livre de sonates à deux flûtes de sa composition.

GOUSSU (Rozent), maître de chapelle du duc d'Aumale, au château d'Ennet, naquit vers le milieu du seizième siècie. Il se distingua par ses succès au eoocours du Puy de musique d'Evreux, en Normandie, car il obtint, en 1578, le prix de la tyre d'argeot pour la composition de la chansoo fraoçaise commençant par ces mots : Aux Creanciers : en 1580, ie prix de la harpe d'argent pour le motet Aspice, Domine; en 1585, le prix de la lyre, pour la chanson O beau laurisr; en 1584, le prix du luth d'argent, pour la chanson le boiteux Maruen 1585, le même prix pour la chanson Quand l'infidelle usoit ; et enfin, en 1586, le premier prix de l'orgoe d'argeot, pour le motet Respice in me.

GOUVY (Tuzonona), compositeur distiogué, est oé de pareots français, le 2 juiliet 1819, à Goffontaine, près de Saarbruck, Soo père, qu'il perdit à l'âge de dix ans, était propriétaire de forges. Son heureuse organisation pour la mosique se manifesta dès ses premières années; à l'âge de six ans, il improvisait des variations sor une petite harpe à sept cordes. Envoyé par sa familie au Coliége de Metz, il y fit ses études littéraires et obtint, à dix-sept ans, le grade de bachetier ès lettres. Jusqu'à cette époque il n'avait reçu que de médiocres leçons de piaco, oe jouant que les hagatelies à la mode, et vivant dans une imporance complète des œuvres des grands maltres. Arrivé à Paris, où il devait suivre les cours de droit, il eut, par une heurense eirconstance, l'occasion d'assister ao concert de la société du Conservatoire un jour que l'on y exécutait la septième symphonie (en la)-de Beethoven. Pour ia première fois, il entendait de la musique dans ia manifestation de toute sa puissance; l'horizon immense de l'art idéal, Infini, se révéla à soo imagination : Il comprit alors quelle était sa propre destination, et le peu de penehaot qu'il avait eu jusque-là pour l'étude du code devint une répugnaoce Inviocible. Sans tarder davantage, il écrivit à sa familie pour l'informer qu'il vouiait être mosicien. Une déciaration si contraire aux projets qui avaient été formés pour soo avenir rencontra de l'opposition : M. Gouvy out à sontenir d'assez vifs comhats ; mais ils fureot de courte durée, et bicotôt il put se livrer eo liberté à l'étude de l'art vers lequel il se sentait entraîné. Biiiard, élève de Henri Herz, fut le maltre qu'il choisit pour le piano; mais le travail du mécanisme d'un instrumeot ne pouvait absorber longtemps son

attention; il brabili surfont do delle de condition de analte le règlie de l'art déverir la musique, quant l'expression consarée, de la composition. Dissari, professor su Generalisire, derite son guide pour cette, de la comtention son guide pour cette, de l'expression de monte et le contrageint; publ il se renne la l'artendre de la bour musique bien et écuties, altra que ses relations arep plinieurs artilles du métie, perfectionment son déviant siente, de la font de la composition siente, cette de la composition, par la maissile. Co for dans cette ville que l'é. Goury de l'autre du dans la servier et composition; par la que l'arte du chait avec piano, intitué : Gondoires.

Après one année de séjour à Berlin, le jeune artiste partit pour l'Italie, où il passa quinze mois, plus occupé de produire que d'écouter la musique théâtrale alors en vogue au delà des Alpes, mais peu analogue à sa manière de sentir et de comprendre l'art. De retour à Paris, en 1846, il y apportalt son premier trio pour piano, violou et violoncelle, et sa première symphonie (non encore publice), qui fut exéculée dans la même anuée par une société d'amateurs connue alors sous le nom de Cercle de Bêze. Au mois de décembre 1847, il donna son premier concert dans la salle Herz : l'orchestre du Théâtre Italien, dirigé par Tilmant, y exécuta la deuxième symphonie de M. Gouve (en mi hémol), publiée comme première de l'auteur (œuvre 9), et deux ouvertures de coneert, qui n'ont pas élé gravées. L'effet produit par ces onvrages, à part quelques eritiques sur les délails, fui favorable, et l'auditoire les aeeueillit comme d'heureux présages d'une helle earrière d'artisie. L'institution d'une nouvelle société de concert, en 1848, sous le nom d'Union musicale, offrit à M. Gouvy l'ocession d'y faire entendre, pour la première fois, sa deuxième symphonie (en fa), œuvre 12. Dans l'hiver de 1849-1850, il fit son premier voyage à Leipsick et y dirigea 'ui-même l'exécution de eette même sympuonie dans la salle du Genandbaus: le succès sympathique qu'elle y obtint fut un beau jour pour le compositeur. Chaque fois que M. Gouvy est retourné dans cette ville et y a fail entendre ses œuvres, il y a reçu le même accueil et y a trouvé la même bienveillance chez les musiciens et dans le publie. Il eu fut de même à Cologne, où Hiller avait appelé M. Gouvy : en 1856 et au mois d'avril 1861, Il y dirigea ses symphonies en ré mineur et en uf au concert du Gurzenich, et les applaudissements unanimes des artistes et des amsieurs lui farent prodiguér. Au reste, la France n'a pas moins hien traité ec compositeur distingué, ear, depuis 1850, les diverses sociétés musicales de Paris, notamment celio de Sainte-Cécile, drigée par Segbers, et la société des Jennes aristes du Conservatoire, sous la direction de M. Passécloup, ont fait enteodre presque chaque année quelque grande composition de M. Gourv.

composition de M. Gonvy. Eufant do l'école moderne de l'Aliemagne pour la musique instrumentale, ce compositeur ne neut ni ne veut renier sa famille. Il a do sentiment, de la mélodie et des rhythmes originaux et bien earaetérisés; mais la facture de ses ouvrages, leors harmonies, leur instrumentation et leur plan de conduite procèdent de Weber et de Beethoven, Cà ei là, le connaisseur remarque un certain embarras et d'assez fréquentes incorrections dans la manière d'écrire ; des dissonances qui n'ont point de résolution, ou qui en ont de mauvaises ; enfin des mouvements de basse qui ne tombent pas toujonrs sur les honnes notes. Ces défauts résultent d'une éducation musicale qui n'a pas été commencée et développée dans la première Jennesse; mais ils sont rachetés par la vitalité de la pensée et du sentiment. En somme, les ouvrages de M. Gonvy sont dignes de beauconp d'estime et ini assurent une place honorable parmi les meilleurs compositeors de l'époque actuelle.

Le eatalogue de ses productions, publiées jusqo'à ce jour (1862), est composé de la manière suivante : Deux études pour le piaco, op. 1, Berlin, Bote et Bock. Gondoliera, morecau de chant avec piano, op. 2, ibid. Première sérénade pour piano, op. 3, Paris, Maho. Denxième, troisième, quatrième et cinquième sérénades pour piano seul, op. 4, 5, 6, 7, Paris, Richaull, Premier trio (en me maleur) pour piano, violon et violoncelle, op. 8, ibid. Première symphonie (en mi bémot), op. 9, ibid. Sixième sérénade pour plano seul, op. 10, ibid. Sérénade en quintette pour deux violons, alto, violoncelle et contrebasse, ou pour piano à quatre mains, op. 11, sbid. Deuxième symphonie (en fa), op. 12, ibid. Première ouverture de concert (en re), op. 13, ibid. Denxième idem (en mi), op. 14, ibid. Le dernier hymne d'Ossian, scène lyrique pour voix de hasse et orchestre ou piano, op. 15, ibid. Deux quatuors pour deux violons, alto et basse, op. 16, ibid. Sonate pour piano seul, op. 17, ibid. Deuxième trio (en la minene) pour piano, violon et violoncelle, op. 18, ibid. Troisième trio (en si hémol), idem, op. 19, ibid. Troisième sym-

phonie (en ut majeur), op. 20, ibid. Six mélodies pour voix de baryton avec piano, op. 21. ibid. Quatrième trio (en fa) pour piano, violon et violoncelle, op. 22, thid. Bouze chœurs à quatre voix d'hommes, sans accompagnement, op. 25, ibid. Onintette pour plano, deux violons, alto et violoncelle, op. 24, ibid. Quatrieme symphonie (en re majeur), op. 25, tbid. Bouze Lieder , paroles allemandes et françaises, pour ténor et piane, op. 26, 4bid. Trois sérénades (septième, hnitième et neuvième) ponr piano senl, op. 27, ibid. Décameron, dix morceanx pour piano et violoncelte, op. 28, thid. Donvième sonate pour plano seul, op. 29, ibid. Cinquieme symphonie (en si hémol), op. 30, tbtd. Les ouvrages non encore publiés par M. Gouvy sont ceux-cl : Quatuor pour piano, vioton, alto et basse, op. 31. Trois cheeprs pour deux parties de soprano, ténor et hasse, sans acrompagnement, op. 32. Cinquième trio pour piano, violon et violoncelle (en sol), op. 33. Sixième symphonie à grand orchestre, op. 54. Hymne et marche triomphale, idem, op. 35. Sonate pour piano à quatre mains, op. 36. D'autres compositions du même artiste sont considérées par lui comme des premiers essais, et ne sont pas destinées à voir le jour ; elles consistent en quatre quatuors pour deux violons, alto et basse; une symphonie à grand orchestre ; nne messe pour des voix d'hommes, sans accompagnement, et

une ouverture de concert. GOUY (JEAN DE) on DE GOUT, musielen français, vécut à Paris dans la première partie do dix-septième siècle. On a imprimé de lui : Airs pieux à quatre parties, Parls, Ballard, 1650, in 8° obl. Les paroles de ces airs sont les paragraphes de einquante premiers psanmes par Godeau, d'abord évéque de Grasse, puis de Vence. De Gouy dit, dans sa préface, qu'il a pris la résolution d'ahandonner la musique mondaine et d'employer le reste de ses jours à travailler pour la gloire de Dieu et l'édification de son prochain, selon sa profession. Ses chants ont le earactére des airs de cour de la même époque ; mais l'ouvrage eut peu de suecès, parce que les psaumes sont écrits à quatre parties. L'édition complète des psaumes de Godeau, avec les chants d'Auxconsteaux (voyez ce nom), a en beaucoup plus de popularité,

GRABE (...), moine d'un couvent de Bénédictins de Neuenzelt, dans la Basse Lusace, né en Bavière vers 1770, a écrit pour le chœur de son église des messes, des psanmes, un Te Deum et des hymnes, qui sont restés en manuscrit. Grabe vivait dans son monastière en 1806; on ignore ce qu'il est devenu depuls ce temps.

GRABELER (P.), compositeur et violoniste à Aix-la-Chapelle, né à Bonn, le 1º août 1799, s'est fait connaître par la musique du 145º spaume à quatre voix et orchestre; par Poratorio : le Jugement de Solomon, qui fut exécuté à Bonn, le 5 juillet 1829, et par des chansons avec accompagnement de piano. Cet artiste est mort à Bonn, le 10 décembre 1830.

artine de môra losto, je to udeelhoër 1000. Citatriris), diven accience familie polonaise, et née dan le dumbé de Doen, ca 1717. Donne d'un lated utilisagée pour la minjere, et planist remarquable, elle a politié des notaties pour le plans, ouvres le 12, Phoen, castrale pour le plans, ouvres le 12, Phoen, sur l'air. N'arquous la tréateux, hist, deux l'air. N'arquous la tréateux, hist, deux l'air. N'arquous la tréateux, hist, deux l'air. Sarquous la tréateux, hist, deux l'air. Sarquous la tréateux, hist, deux l'air. Sarquous la tréateux, hist, deux conseive de l'air. Sarquous la tréateux, hist, deux conseive de l'air. Sarquous la tréateux de la contesse d'air. Sarquous l'air. Sarquous l'air. La comiteux d'air. Sarquous l'air. Sarquous l'air.

GRABOWSKI (\$\text{Stassas}\), planiste polonais, fint attaché, comme professer de son instrument, au Lycée de Krzemieniec, depuis 1871 joupéen 1852, puisi se fixa 3 Vienne, oi il est mort en 1852, suivant un japural polonais cité par N. sovinati. (no a de cet artiste quelques fégéres compositions pour le plano, particulièrement des polonaises et des mazurkas, entre lesquelles on remarque celle qui a pour titre: Pott tabelour mustead ou sep-

tième polonaise dramatione, Vienne, Motter, GRABU (Louis), musicien français, s'établit à Londres, vers 1680. Dryden ayant écrit une sorte d'opéra, intituté : Albion and Albanius, qui était une satire mordante de la fin du règne de Charles II, Grabu en composa la musique, et l'ouvrage fut représenté au théâtre de Dorset-Garden, en 1685, année même de la mort du roi. Le parti de la cour fit un manvais accueil à cet opéra, qui ne fut joué que six fois. Dryden fit Imprimer son ouvrage avec une préface où le talent du compositeur français est mis an-dessus de celul de Parcetl et des autres musiciens anglais; l'esprit national en fut blessé, et l'on fit contre la musique d'Albion and Albanius une hallade satirique dont la plupart des complets finissent par : and Monsieur Grabu. Hawkins l'a rapportée est entier dans son Histoire générale de la musique (t. IV, p. 396). La partition compléte de l'opéra a été imprimée à Londres, en 1687, in 4. Les exemplaires en sont devenus fort rares.

GRADEHAND (Fagninge-L.), organiste de l'église Saiot-Georges et professeur de piano à Leipsick, naquit le 24 décembre 1812, à Brehna, près de Bitterfeld, et fit ses étodes masicales à l'école Salot-Thomas de Leinsick, sous la direction du cantor Théodore Weinlig. Musicien Instruit, il a cerit de bons motets pour l'église, nne symphonie qui a été exécutée dans les concerts de Leipslek, et un recueil de buit pièces pour l'orgue, publié dans cette ville, chez Proseb. Ce recueil donne une opinion avantageuse du talent de son anteur, comme organiste, Gradeband est mort à Leipsiek, le 2 juin 1842, avant d'avoir accompli sa trentieme

appée. GRADENIGO (Znave oo Jean), musleien vénitien sur qui l'on n'a pas de renselgnements, mais qui vécut dans la seconde moitlé du seizième sièclo, est connn par un œuvre qui a pour titre Madrigali a 5 coci, libro primo, in

Venetia, appresso Gardano, 1374, In-4º. GRADENTHALER (Jinout), organiste et compositeur à Ratisbonne, dans le dix-septième siècle, s'est fait connaître par les ouvrages dont les titres snivent : 1º Delicia musica, premiero partie, Novemberg, 1675, In-40. 2º idem, deuxième partie, ibid., 1676, in-4º. 3º Exercices récréatifs de dévotion en dix-buit cantiques allemands et latins pour voix seule, avec basse continue ou accompagnement de théorbe 4º Heilias Seelenlust (Délices sacrées de l'àme) en vingt-cinq airs pour voix de ténor, avec accompagnement de quatre violons et basse continue), Nuremberg, 1685, in-4°, op. 8, 5º Florilegium musicum, ibid., 1687, in-8º. 6º Facetig musicales, consistant en cent quatorze morceaux de tout genre, fbid., 1695, In-fol. 7º Airs pour les chansons spirituelles de Jean-Louis Praseb, Ratisbonne, 1686, in-8°. On a du même artiste une sorte de méthode de musique intitulée : Horologium musicum, oder treu woki gemeinter Rathvermittelst dessen ein Annbs von 9 und 10 Jahren den Grund der edlen Musik und Singkunst mit Lust und leiehter Mühe kürzlich lernen kann (Horioge de musique, ou conseil pour enseigner la musique et le chant à un garçon de neuf ou dix ans avec facilité, et en peu de temps), Ratisbonne, 1676, in-8°. Cette première édition est sans nom d'aoteur. La deuxième a été publiée à Nuremberg, en 1687, 76 pages in-8°.

GRÆBNER (JEAN-Cauistorus), factenr d'orgues et de divers instruments, vivalt à Dresile vers la fin du dix-septiéme siècle, Sainl-Jean de cette ville, composé de onzo

GRÆBNER (JEAN-HENRI), fils du précédent, fut facteur de clavecins de la cour de Dresde. Les instruments sortis de ses ateliers oot eu de la réputation en Allemagoe, et se sont répandus jusque dans la Pologne et la Livonie. Græbner est mort à Bresde, en 1777.

GRÆBNER (JEAN-GOOTTROID), fils aine de Jean-Heori, né à Dresde, en 1750, fut, comme son père, facteur d'orgues et de clavecins de la conr. Ses instruments ont été recherchés en Allemagne, dans le Nord, et jusque dans la Crimée, Eu 1786, il commenca à fabriquer de graods piacos dont cent sorzaole et enze étaient déjà sortis de ses ateliers en 1796. Cet artiste est mort dans les premières années du dixnenvième siècle.

GRÆBNER (GULLAUNE), frère de Jean-Godefrold, nagoit à Dresde, en 1757. Il ne se separa jamais de son frère, et partageà ses travanz dans la facture des orgues et des pianos. On ignore l'époque de sa mort.

GR.EBNER (Coantes Auguste), troisième fils de Jean-Henri, naquit d'une seconde femme de celul-ci, en 1749. Il se distingua aussi comme facteur d'instruments. Après la mort de son pére, il se sépara de ses frères, ct établit one manufacture de pianos. Il inventa, en 1787, des pédales particulières pour cet instrument.

GR.EEN (Hevat-Linear), musicien, ne vers la fin du seizième siècle, ou dans les premières années du dix-septième, est auteur de deux motets qui ont été insérés dans la collection Intitulée : Pratum musicum, Anvers, 1654, in-4°. Ces motels sont : 1° Le psaume Miserere mei Deux à deux et trois voix avec ebæur (sous le nº 35), 2º O beata Virgo Marig, à quatre voix (n° 54).

GR.EEASER (CHARLES-AUGUSTE), ne à Bresde, le 14 décembre 1794, apprit, sous la direction de son père, les premiers principes do la musique. Dès l'àge de sept ens, il reçut de Kooll, musieien de la chambre du due de Courlande, des leçons de flûte; deux ans aprés, il essaya de se faire entendre en public et reçut des applaudissements accordés à sa Jeunesse, Encouragé par ce premier début, il continua ses études avec ardenr. Dans les aonées 1806 à 1808, il donoa des concerts à Teoplitz pendant la salson des bains; de 1810 à 1815, il fit partie du corps de musique de Krebs, à Dresde, bonne école préparatoire pour toutes les branches de la musique, et il recut des leçons En 1602, il construisit l'orgue de l'eglise | de Stendel, alors hauthoiste des chasseurs du

prince électeur, et plus tard première flûte de ! la chapelle du roi de Saxe. En 1814, Græenser accenta la place de première flûte du concert et du théâtre de Leipsiek. Depuis lors, il s'est fait entendre chaque année an public, et a toujours été hien accueilli. On a gravé de la composition de cet artiste : Trois grands duos pour denx flutes, op. 1, Leipsick, Probst. Comme écrivain, M. Grmenser a publié, dans la Gazette musicale de Leipsick (année 1824, nº 94), nne réponse à un artiele de M. le docteur Pottgiesser : Sur les défauts de la flûte. En 1838, Il a aussi donné dans les nes 7, 8, 9 et 10 de la même gazette un morceau întitulé : Passages interessants pour les flutistes, tires du livre : A Word or two on the flute by IV. N. James (Edimburg and London, 1826), accompagnes d'annotations par Charles Grænser, Enfin, l'artiele Fitte, Inséré dans le Hauslexikon, publié chez Breitkopf et Hærtel, est de M. Grmenser.

GRÆF (Jeas), facteur d'orgues à Lobenstein, dans la première partie du dix-builtème siècle, a construit sous la direction de Sorge, depuis 1734 jusqu'en 1740, le grand orgue de Lobenstein, composé de trente-cinq jeux, trois clavlers et pédales.

GRÆF (MARIE-MANELEINE), artiste qui fut un prodige d'organisation musicale et d'habileté dans son enfance, et dont on n'a plus entendu parler ensuite, naquit à Mayence, au mois de novembra 1754. A l'âge de dix ans, elle donna (an mois de novembre 1764) deux conecrts à Francfort, où elle exécuts : 1º Des eoncertos de plano avec une rare agilité. 2º Des concertos de harpe. 5º Un duo sur la harpe et le piano réunis sous ses mains, 4º L'accompagnement en basse chiffrée d'un solo de violon, 5º Des fantalsies improvi-ées sur le niano. 6º Des variations improvisées sur un thème donné par un des auditeurs. On lui fit aussi nommer les sons et les accords qu'on faisait entendre loin d'elle sur un instrument ; enfin elle joua des solos sur le plano dont le clavier était convert d'un voile, et sur la barpe renversée du haut en has. Il est pen vralsemidable que des variations pour le piano sur un air de Joconde, et un rondeau Alla polacca, op. 2, pour le même Instrument publié sous le nom de María Graff, à Bambourg, ehez Cranz, soient de celle qui est l'objet de cet artiele, car elle aurait eu plus de soixante ans quand elle aurait écrit ces morceaux. D'ai-leurs Il n'y a pas identité absolue de nom.

GRÆFE (JEAN-FRÉRÉRIC), conseiller de chambre et des postes du duc de Brunswick, né

à Brunswick, en 1711, fut un des amateurs de musique les plus distingués de son temps, en Allemagne, Il mourut dans sa ville natale, le 8 février 1787, à l'âge de soixante-seize ans. Les compositions connues de cet amateur sont : 1º Una collection d'odes avec les airs, quatre parties, Halle, 1737. La troisième édition a été publiée en 1743. 2º Odes et pastorales mises en musique, Leipsick, 1744, In-fol, 5º Cinquante psaumes, odes et chansons spirituelles, avec accompagnement de clavecin, Brnnswick, 1760, in-foi, 4° L' Amour, cantate de Destouches, mise en musique, Berlin, 1765, In-4°. 5° La même, avec nne autre mnsique, Leipsick, 1762, petit In-fol. 6º Six odes et chansons spirituelles, avec basse continue, Hambourg, 1767, In-fol. 7º Odes et chansons de Hagedorp mises en musique, première partie, 1767; deuxième partie, 1768, Quelques pièces détachées dans les recuells du temps.

GRLEFENHAIN (Wostass-Lenn), against art profession at one of the call and 1707, a 61 to 120 arts 1719, more it a 5 and 1707, a 61 to 180 arts 1707, a 61 to 180

GRAEFF (J.-G.), fluite alternand, stabil. Alondres date is the demirrer annes du disbuiltime sitcle, a public dann cette ville quatre concertos pour son instrument; une ouverturer en symphonic, op. 11, ebec Clement]; treis dons pour le pinn à quatre mains, op. 12, ebec. (bid., 1790. Cet artiste se faisait encore enentre 2 Londres, dann les concerts, en 1805; mais, après cette époque, on ne trouve plus de reneglements sur la service de la concerta-

GREFFER (Avroxs), professor de musique et guidarie è Vienne, pauju dans cette ville, vers 1780. Il a publié un grand nombre de variations, de fantaiste, de modesux et d'autres morceanx pour la guitare, alesi qu'une méthode pour cet instrument, sous le titre de Systematiche Guidarrenachule, deux paries, in-éf, Vienne, Sirvaus, 1811. Une densième édition a paru sians la même ville, chats Schommberg, peut in-fol. On connail aussi sous le nom de cet ariste en crici intituté; L'efer Tondurst, Syrarche und

Schrift, Fragment (Fragment sur la musique, la parole et l'écriture), avec deux planebes de signstures des compositents et des écrivains les plus célèbres, Vicone, Sollinger, 1830, in-8° de VIII et 70 pages.

GRLENER (Mass-Centrus-Gonzerson), not Armstudy, not 1076, for candidate predicateur a brende, et mourus à l'âge de vingt-quatre ans, au ebisteur d'Érbach. Da a impriné de sa cemposition: 1º Chante arec accompagnement de pinno, Leipsie, 1755. 2º Trits suites de pinno, leipsie, 1755. d' 1757. S' 5° 5° 5° 5° si consiste facilier, 1674. d' 5° Santaer pour prince et violen oblèg, presud, 1755. Ce derrapine et violen obl

GR-ETZ (Josepu), professeur de piano et de composition, a joui d'une belle réputation en Allemagne, particulièrement en Bavière et à Munich, quolqu'il ne so soit jamais fait entendre en publie, et que le pen qu'on connaît de ses ouvrages ne s'élève point su-dessus du médiocre. Il possédait une profonde connaissance pratique de l'art, et savait communiquer avec clarté ce qu'il avait appris : de là vient qu'il exerça une grande influence sur la musique à Munich tant qu'il véeut. Grætz naquit le 2 décembre 1760, à Vobehourg, en Bavière, et fut élevé dans l'abbave de Robr, près d'Abensberg, où il y avait un bon chœur et d'habiles maltres de musique. Il continua ses études à l'Université d'Ingolstadt, où il remplit d'abord les fonctions d'organiste, chez les Jésuites. De là il alla exercer le même emploi an Séminaire de Neubourg; il y fit un cours de rbétorique et de philosophie. Il se livra ensuite à l'étude de la jurisprudence, et fut employé pendsot une année comme juge provincial à Vohehourg. Mais son gout le portant rxclusivement vers la musique, il quitta tont pour aller étudier cet art chez Michel Haydn, à Salzbourg. Là il trouva un riche protecteur qui lui fournit les moyens d'aller aebever son éducation musicale en Italie. Arrivé à Venise, il s'y mit sous la direction de Bertoni. En quittant cette ville, il alla visiter Padone, Vérone, Vicence et d'autres parties de l'Italie. En 1788, il arriva à Munich, et depuis lors il ne s'est plus éloigné de cette ville ; il y passa les trentehult dernières années de sa vie, et y monrut d'une atteinte d'apoptexie, le 17 juillet 1826, à l'age de soixante-six ans. Charles Cannahieh, Lausks, Hoffmann, Pablić Ladurner, Ett. Morsit, Lindpaintner, Neuner et beanconp d'autres artistes distingués le choisirent pour maltre, et le considérèrent tonjours comme un homme supérieur en son genre. La plus grande partie de sa vie s'était passée à étudier les productions des meilleurs maltres, et à analyser les principes qui les avaient dirigés dans leur manière d'écrire. Il n'a point été remplacé comme professepr, et l'on assure qu'une sorte de décadence de la musique s'est fait remarquer à Munich après sa mort. Grætz avait le titre de pianiste de la cour, mais il n'y fut jamais appelé pour y faire aucun service. Il vécut toujours indépendant, occupé de donner des leçons en ville. Comme compositeur, il a écrit la musique du petit opéra comique Das Gespenst mit der Trommel (le Revenant avec son tambour), dont le sujet était pris du Tam. bour nocturne de Destouches. Cet onvrage, écrit d'une manière sérieuse, n'eul aucun succès. On en peut dire à peu près autant de ses messes et autres morceaux de musique, composés dans un style moderne, et qui ne furent jamais entendos que dans l'église des Augustins à Munieb. Le génie manquait dans tout cela. Grætz a laissé en manuscrit un traité de musique intitulé : Grunde zur Tonsetzkunst (Principes ponr la composition). Cet onvrage forme un volume petit in-4º de 445 pages.

GRAF, en latin GRAVIUS (Jean-Jénone), lesu d'une famille noble, naquit à Salzbaeb, lo 19 novembre 1648. Dans sa jeunesse, il visita beancono d'écoles, tant dans sa natrie qu'à l'étranger. En 1672, il suivit le doctenr en droit Bocckelmann à Levde, et v fie un cours de jurisprudence pendant trois ans. sans négliger l'étude de la musique, où il acquit des connaissances étendnes. Il donna en Hollande des preuves de valeur, car lorsque les Français voulurent surprendre Levde en 1672, les étudiants de l'Université les repoussèreot, et Graf fut du nombre de ceux qui obtiprent des états généraux une médaille d'or frappée en mémoire de cet événement, et dont chaque exemplaire portait le nom de l'étudiant à qui elle était donnée. Appeié à Brême en 1677, comme professeur do chant du Gymnase académique, Graf y resta pendant trente ans : pnis il obtint une place analogue à Berlin. Instruit dans toutes les parties de la musique, composant avec facilité, Il jouait aussi de plusieurs Instruments. Le roi Fréderic I'r voulut le nommer son maltre de chapelle, mais Graf refusa cette place et se contenta de faire exécuter ses compositions daos l'église réformée, et dans les concerts qu'il sionnait ehez lui. Il mourut à Berlin, le 12 mai 1729. Les ouvrages qu'il a publiés, sont : le Kurze Beschreibung

von der Construction der Trompet marin (hecription abetige de la construction de la trompette marine), Brime, [1681, une feuille d'impression. 2º Chancons spiritoitele à deux voix de desuss et basse continue, Brime, 1685, in-8°. 4º Mentimenta musica portices, Brimm, [1685, in-8°. 4º Gespirch swirchen dem Lehrmétter und Knaber nou der Nieghunst (Dialogue entre le maitre et les élèves vous Part du chanf), Brime, 1709, in-8°.

GRAF (Jran), maltre de chapelle du prioce de Schwartzhonrg-Rudolstadt, né au territoire de Nuremberg, apprit à jouer du violon et étudia les règles de la composition sous différents maltres. Dans sa jeunesse, il ohtint une place de violoniste à Nuremberg; plus tard il entra comme maltre de hauthois au régiment de Læffelholz en Hongrie, où il eut selze hauthoistes sous sa direction. Cette position Ini procura deux fois l'occasion d'aller à Vienne et d'y augmenter ses coonsissances dans la mosique. Il ne quitta sa place que pour entrer au service de l'électeur de Mayence, puis du prince de Bamberg. Enfin, il fut appelé à Rudolstadt comme maltre de concert; Il y mourut, avec le titre de maitre de chapelle. vers 1745. Les compositions de Graf qui ont été publiées sont : 1º Six sonates pour violon seul avec hasse continne, op. 1, Bamberg, 1713. 2º Six idem, op. 2, Rudolstadt, 1723. 3º Six petites pièces pour deux violons, viole et basse, op. 5, ibid. 1739, in-fol. Un motet à neuf parties (In convertendo), de cet artiste, existe en manuserit à la Bibliothèque Impériale, à Paris,

GRAF (CHARLES-FRÉDÉRIC)(1), OU GRAAF suivant l'orthographe hollandaise, fils du précédent, naquit dans la principauté de Schwartzbourg, vers 1726. Il fut d'abord maltre de chapelle du prioce de Sehwartzbourg-Rudoistadt ; puis il cotra en la même qualité au service du prince d'Orange, et passa le reste de ses jours à La Haye, où il vivait encore en 1802. Cet artiste a publié, à Amsterdam et à La Haye, einq œuvres de six symphonies pour l'orchestre, dont les débuts se trouvent dans le eatalogue thématique de Breitkopf; quinze concertos pour le violon, et deux œuvres de trios ponr deux violons et basse. On connaît aussi de lui : 1º Duo éco comique pour un violon à deux mains et à deux archets, op. 27, Berlin, Hummel. 2º Six duos pour violon et alto. op. 28, ibid. 3º Deux sonates à quatre mains

(1) On n'est pas d'accord sur les prénoms de cet artiste; à Builoistodt, on lui donne ceux de Chretsen-Ermest. pour le clarecia, op. 20. de Pac, pour la quarte, aniste, op. 31, de la pour le chani avez accompagament de Carlecia, pour le chani de juillet 1892, Grand a fait etcutier dans Vigilia inhibérienas de La Higu en Ordrorio de las composition pour célébrer la pilt. Cet ouvrage a est estate de La Higu en Ordrorio de la composition pour célébrer la pilt. Cet ouvrage a est estate de la Higu en Carlecia de La Barder de Marmonio, etc. (Diemania de la marchia de la Barderia del Barderia del la Barderia del la

GRAF (FRERERIC-HERMANN), frère cadet du précédent, paquit à Rudolstadt, en 1727. En 1752, il se rendit à Hambourg, où il donna des concerts jusqu'en 1764, et fit admirer son habileté sur la flûte. Plus tard, il voyagea en Angleterre, en Hollande, en Suisse, en Italie et dans une grande partie de l'Allemagne, Fatigué de sa vic errante, il accepta une position fixe dans la chapelle du comte de Bentheim, à Steinfurt; mais hieritôt après il fut appelé à La llaye, et il s'y rendit avec sa famille. Eo 1779, il reçut un sogagement pour aller à Vienne composer un opéra pour le théâtre allemand : en 1785 et 1784, on le chargea du soin de diriger le graod concert qui venalt d'être établi à Londres, et de composer une partie de la musique qu'on y exécutait : il remplit cette tâche à la satisfaction générale. Des efforts furent faits alors pour le décider à se fixer en Angleterre, mais il préféra rejourner à Augsbourg, où il avait succédé à Seyffert, en qualité de maltre de chapelle. Il y reçut, au mois d'octobre 1789, le diplôme de docteur en musique de l'Université d'Oxford, en témoignage de l'estime que les Anglais avaient pour ses taients et sa personne. Graf mourut à Augsbourg, le 19 août 1795, dans la soixante-huitième anoée de son age. Il a publié deux œuvres de trios pour deux flûtes et hasse, plusieurs concertos pour la flûte, et deux quatuors pour flute, violon, alto et basse. On trouve les débuts de ces compositions dans le catalogue thématique de Breitkopf (Leipsick, 1760-1787); maisle catalogue de Tracg, publié à Vienne, indique un plus grand nombre d'ouvrages du même artiste, en manuscrit, car on y compte vingt-quatre concertos pour la flûte ; deux concertos pour flûte d'amour; deux symphonies concertantes pour flute et violon ; deux symphonics concertantes pour deux flutes;

dix-huit quatuors pour deux violons, alto et

GRAFF (JEAN-CHRÉTIES), fils d'un recteur d'Erfurt, avait recu de la nature heaucoup de goût et de facilité pour la musique. Il aimait particuliérement à entendre jouer de l'orgue par le eélèbre organiste Pachelbel, et ce fut en écontant ce maître qu'il apprit à jouer du clavecin, et qu'il devint habile dans son art. Après avoir été organiste de Saint-Thomas d'Erfurt, puis de deux autres églises, il fit, en 1694, un voyage dans la Basse-Saxe, et ce fut alors qu'il reent les premières instructions régulières pour l'orgue et la composition chez Bohmen. Il fut ensuite nommé organiste à Magdebourg, et monrut dans cette ville, en 1709. Gerher a possédé des pièces d'orgue en manuserit, de la composition de cet artiste.

GRAFF (Madame CHARLOTTE), fille de Joseph-Michel Botheim, acteur allemand de quelque mérite, est née à Berlin, en 1782, et v a reçu des leçons de chant et de piano. Elle débuta, en 1800, au Théâtre-National de Berlin et ohtint des succès dont elle était plus redevahle à la heauté de sa voix qu'à son habileté. En 1804, elle entreprit un vovage en Allemagne; l'année suivante, elle était à Stuttgard; l'accueil qu'on lui fit en cette ville fut si favorahle, qu'on lui proposa Immédiatement nn engagement de plusieurs années. Par son mariage avec le violoncelliste Graff, eet engagement se prolongea jusqu'en 1811, époque où elle en contracta un autre pour le théâtre de Francfort-sur-le-Mein. Elle n'y réussit pas moins que dans les autres villes, Madame Graff a quitté la scène en 1815, et a continué de résider à Francfort. Elle est morte dans cette ville, en 1851.

GRAFF (CONARD), facteur de planos de la eour de Vienne, est ne à Riedlingen, en Souabe, le 17 novembre 1785. Après avoir appirs la menniserie, il voyagea à l'étranger, se rendit à Vienne, en 1797, ci entra dans le corps franc de chasseurs qui venait d'être organie. Un

mal un pied lui fit obtenir son congé après quatre aus de service. Il entra alors cher Jacques Scheleke, facteur de planos. Bienals inside aux designis mecaniques de est instrument, il teravairi pour lui-nobne en 1804, et ses recherches constantes, non intelligence et ses recherches constantes et al constantes et al 18 fai languagement ne des mellieras fections de planos de Vienne, et postéd des ateliers considérables et des magains sompuesta-

GRAFFIGNA (ACMILIZ), directenr du Théâtre-Italien d'Odessa et compositeur dramatique, est né en Lombardie, vers 1817, et a fait ses études musicales au Conservatoire de

Milan. Son déhnt dans sa carrière se fit à Lodi, en 1858, par un petit opéra qui avait pour titre : un Lampo d'infideltà (un Éclair d'infidélité). Le livret de cet ouvrage était fort mauvais, et la musique n'était guère meillenre ; cependant le public fut indulgent à eause de la jeunesse du compositeur. Le résultat de cet essai fut le mariage du maestro avec la prima donna Triulzi, qui avait chanté le rôle principal de l'ouvrage. Bans l'automne de 1841, M. Graffigna donna, à Milan, l'opéra Ildegonda e Riceardo, Il écrivit, en 1842, pour le théatre de Vérone, Eleonora di S. Bonifazio, et fit jouer deux ans après, à Florence, Mignoni e Fanfan. Peu de temps après, l'artiste fut appelé à Odessa en qualité de directeur de musique de l'Opéra-Italien, et éerivit, pour cette ville. Gli ultimi Giorni di Suli et Ester d'Engaddi : ces deux onvrages y ont été représentés en 1845. Depuis cette époque. on ne trouve plus de renseignements sur M. Grafficha.

N. Graugus.

GRAFFU ou GRAFF (Vaterin), luthiste et compositeur, ne en llongrie, dans la permière moité du seizlime siècle, parali, avoir jou de quedque renommée, ear il est etié aver elloge par Carroni dans as Paira C triceraise (discorto \$5,0 craft a publié un recueil de pièces pour le luth, sous ce titre: Para I Harmoniarum musicorum in urum testudinis, Anters, 1569.

GRAGNANI (Pauserd, guidante disingué de noi temps et composition, naqui à Livourse, en 1767. Après rolr'appreis e contrait point sous la direction de Luchein, il étudia let unicilleurs ouvrages théoriques et pealupes, pour complétier no décataion de compositeur de musique d'église; mais le hasard his syant nais une guisre d'annie se mains, il s'attieba à cet instrument, et en étendit les resources par la masique qu'il égrérit, Corgannis visit encore

eo 1812, et n'était âgé que de quarante-cinq ans : i'ignore co qu'il est devenu depuis lors. On a de est artisto : 1º Quatnor pour deux guitares, violon et ciarinette, op. 8, Paris, Carii, Richault, 2º Sestetto pour flute, clarinette, violon, deux guitares et violoncelle, op. 9. ibid. 3º Trios pour trois guitares, op. 12, ibid. 4º Trio pour gultare, flute et violon, op. 15, 5º Duos pour deux guitares, œuvres 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, Paris, Carli, Meissonnier, Richault; Augshourg, Gomhart. 6º Duos pour guitare et vlolon, Milan, Ricordi, 7º Duos faciles pour gultare et piano, Paris, Meissonnier. 8º Fantaisie pour guitare seule, op. 5, Paris. Carli, Richault. 9º Thèmes variés pour guitare scule, œuvre 10, ibid. 10° Exercices idem. op. 11, ibid. 11º Divertissement, np. 15, Milan, Ricordi. 12º La Partenza, sonate sentimeotale, ibid.

GRAIAM (Grounes-Fasquan), matter de misique et littérateur éconsist, s'est tait consiste par un écrit qui » pour litter : An de consiste par un écrit qui » pour litter : An de consiste par un écrit qui » pour litter : An de consiste par un écrit par littérat de la consiste de la consiste par littérat de la consiste par littérat de la consiste par littérat de la consiste de la consiste de la consiste par littérat de la consiste de la

GRAIIL (André-Trauscott), né à Dresde, vers 1745, fut élevé à l'école de l'église de la Croix, dans ecte of ille, et acheva ses études à l'Université de Leipsick. Il a publié : Odes et chansons mises en musíque, Leipsick, 1779, in-4 obl.

GRAHL (Frántaic-Bealanis), né à Dresde, a fait imprimer de sa composition douse variations pour le piano, premier recueil, Bresde, Meinhold, 1801.

GRAMCHEN (Lax-Jacqua), factor d'open printigle du prince de Gradebourggous printigle du prince de Gradebourg-Calmbach, apprit son art chez Trost, vers 1725; Il a construit des orgues à Culmbach, où il citit faté, à Neustali, à Berg, Trebgast, lischofiginu et Worsberg. Son d'ernier ouvrage, terminé en 1750, fat l'orque de Lichtenberg, qui n'ext point révisit. Il parati que le chagrin que Graichen en eut le conduisit au tombous pro de temps après.

GRAINVILLE (JEAN-BAPTISVE-CORIS-TOPRE), littérateur, né à Lisieux, le 15 mars

1760, fut avocat au Parlement de Rouen ; mais la fatiguo que lui causait cetto profession, le détermina à ne l'exercer quo peu de temps, Il se retira dans sa ville natale et s'y livra à des travaux littéraires et au plaisir de la chasse, pour lequel II avait un goût passionné, , Il mourut d'une maiadie de poitrine, le 19 décembre 1805. On a de Grainville uoe traduction française du poème d'Yriarte sur la musique, suivie de la traduction de poème latin de Lefevre sur le même sujet (Paris, an vus, un volumo in-12). Cetto traduction est fort mauvaise; Grainville savait mal l'espagnol, et n'avait aucunes notions de musique : de là vient que son livre est rempli de contre-sens. Les notes que Langlé y a ajoutées soot dénuées d'intérêt. Le maouscrit de l'ouvrage d'Arteaga, intitolé : Del ritmo sonoro et del ritmo muto, iul fut confié pour en faire la traduction; cette traduction n'a point paru, mais Grainville en a extrait une dissertation sur les différents rhythmes employés par les poètes dramatiques grees, et l'a publice dans lo Magasin encyclopedique de Millin (6me ana., t. V, p. 1 et suiv.).

GRAMAYE (JEAN-BAPTISYE), docteur en droit et professeur à l'Université de Louvain, naquit à Anvers vers la fin d'a seizième siècle. La passion des voyages le conduisit en Ilollande, en Ailemagne, en Italie et en Espagne. Devenu prisonnier des Barbaresques dans co dernier pays, il fut emmené en esclavace en Afrique. De retour dans sa patrie, il fut comblé de témoigoages d'estime et d'intérêt; mais snn gout pour les voyages le conduisit cocore dans lo oord de l'Allemagne, et dans une excursion qu'il fit à Lubeck, il mourut en 1655, Bans son ouvrage Intitulé : Africa illustrata libri X (Tonrnai, 1622, in-40), il a traité De musica latina, graca, maurica, et instrumentis barbaricis.

GRA, MMONT (Malame DD), connect desage and malame de la Paris, d'une c'auxan n'Altas, est de la Paris, d'une familie noble, ters de la Paris, d'une familie noble, ters de la Paris, d'une familie noble, ters paris pour nos estimates de ses dispositions pour la musique. Admire a un Conservacione comme clères, et le papie le chasa et el es jusco, puis se litre à l'esseignement et fond une conce petition de musique pour les proviets provinces des propriets de la resultation de la musique de la conservacion de la paris de la conservacion de la musique de l'est peris de la conservacion de la musique de l'est peris de l'acte de l'este de l'este préviou de la musique. On a de madame de Crammont un Palme eurir pour le malame de Crammont un Palme eurir pour le malame de Crammont un Palme eurir pour le different préprior l'article (1 Parisent), quelques rocas-

ces, et des *Principes de musique*, dont la deuxième édition a été publiée à Paris, chez Nouzon, 1825, in-4° de 52 pages.

GRAMONT (II. ns.), professeur de plainchant au grant séminaire de Paris, est né dans cette ville en 1808, et a appris l'art du chant sous la direction de Plantade. Il est anteur d'une Méthode abrégée de plain-chant, contenant quelques principes élémentaires pour bien chanter. Paris, Gaume feères, 1845, in-8º de 31 pages.

GRANARA (ASTOINE), compositent, né à Gênes en 1809, a fait ses études musicales à Novare, sous la direction de Generali, En 1852, il a fait jouer, dans sa ville natale, son premier opéra sous le titre de Elisa di Montaltieri, qui obțiut nn succès d'enthousiasmo, et qui fut jone au théâtre de la Scala à Milan, dans l'année sulvante. Il écrivit, en 1856, Giovanna di Napoli pour le théâtre de la Fenice, à Venise, et dans la même année il fit représenter dans la même ville Un'Avventura tentrale, opéra bouffe. Les morceaux détachés de ce dernier ouvrage et ceux d'Elisa di Montaltieri opt été publiés avec accompagnement de piano, chez Ricordi, à Milan, Depuis 1836, le maltre Granara a disparu du monde musical, et l'on n'a plus eu de renseignement sur sa personne.

GRANATA (Jean-Baptiste), cèlèbre guitariste, nè à Bologne au commencement du dix-septième siècle, y a publié Souré concenté di Sonate musicale per la chitarra spagnuola, libri diversi. 1639. in-4°.

GRANCINI (MICHEL-ANGE), compositeur milanais du dix-sentième siècle, obtint, à l'âge de dix-sept ans, la place d'organiste de l'église del Paradiso, à Milan, Bèià à cette époque, II publiait ses premiers ouvrages qui consistaient principalement en madrigaux. Sa brillante réputation iui fit obtenir, jeune encore, la place d'urganiste de la cathèdrale de Milan. puis celle de maltre de chapelle de la méme église. Un décret de saint Charles Borromée, rendn en 1566, avait exclu de ces fonctions les hommes mariés; mais Grancini obtint une dispense accordée à ses talents. On ignore la date de la mort ile cet artiste. Piccinelli, dans son Aten, dei litterati milanesi (page 425) dit que Grancini a publiè vingt-trois ouvrages de sa composition contenant des messes, des psaumes, des motets, des madrigaux et des chansons italiennes; mais il n'en donne pas les titres; je n'ai connaissance que de ccux-ci : 1º Novelli Fiori ecclesiastici nel organo all' uso moderno da Michel-Augelo Grancini. BIOGR. DXIV. DES BUSICIESS. T. IV.

organista nella metropolitana di Minano, di titiana di Minano, ditti in mesa, salani, motetti, magnitari vecto, pera ci tianni della Nadanna, a quattro vect, opera ci tianni della Nadanna, a quattro vect, opera como i la Minano, appresso Gregorio Reala, 1635, 10-4. 2º Cerona eccelesiatica divina parte, dore com motetti, mente quattra li tiannie a 2, 3, 4 e 5 vect, op. 15, Minano, app. Ch. Minano, 1609. 3º Il settem della secrei concretti a 2, 3, 4 e 5 vect, op. 15, Minano, app. Ch. Minano, 1609. 3º Il settem della secrei concretti a 2, 3, 4 vecto, op. 15, Minano, op. 15, Minano, 1609. 3º Cardinia apprintant del veri fori musicali a 4 vecti concretati di messe, sainti, motetti, antifona e litania della B. F., op. 15, Jub. 1, 1653.

GRANCINO (PARS), Intibier de Milan, vécut dans la seconde molité du dix-reptième siècle, et appril son état dans l'atelier de Nicolas Amatl, à Crémone. Ses instruments, en tré-grand nombre, particulièrement ses violons, sont dates depuis 1070 jusqu'en 1090. Grancino est un des bons lutbiers du second ordre.

GRANCINO (Jean), fils du précédent et son èlève, succéda à son père en 1690, et travailla jusque vers 1710. Beancoup de violons, violes et violoncelles de cet artiste sont rèpandus dans le commerce.

GRANCINO (Jras-Bartiste), second fils de Paul, fut d'abord asocié aux travaux de son frère, dont il se sépara ensulte. Il a moins produit que iul. Platel, excellent professeur du Conservatione de Bruxelles et virtuose sur lo violoncelle, possèdait une bonne basse de Jean-Baptiste Grancino.

GRANCINO (François), fils de Jean, travailla aussi à Milan. Il succéda à son père en 1710. On connaît de lui un violon qui porte la date de 1740. Il produisit beaucoup.

GRANDEOND [Excisto,) as 2 compligne, as most deferred 1750, a fast set ciudes ittizraires au collège de Yermon, puis est entré au conferencier de monique de Paris, comme et Bertinn jui donna des leposs d'harmonie. Le le Bertinn jui donna des leposs d'harmonie. Le 1850, il fut choix puer érre deuxième chef d'orchestre au thédate de Yerailles, il 12 pantie de pino, Paris, lofte, et a como grande pui pui puis principal de la conservation de violen qui sent retale en manuconertos de violen qui sent retale en manucier (Le d'una 18 de), il 1 afait représenter au thédate de l'Opéra-Comique un petit opéra contret par l'autorité faits.

GRANDI (ALEXANDRE DE), l'un des plus habiles compositeurs italiens pour la missique

d'église, dans le cours du dix-septième siècle, naquit à Venise, et sut élèvo du célèbre nrganisto Jean Gabriell. 11 obtint d'abord la place de maltro do chapelle do l'Académie della morte à Ferrare, en 1597; appelé onsuite à Venise, par la protection de son ancien maître, il fut nommé chantre de la chapelle de Saint-Mare, lo 31 août 1617, aux appointements de quatre-vingts ducats. La place de maltre de chant du Séminaire dueal étant devenue vacante, dans l'année suivante, par la retraite du prêtre Gaspard Lucadello, Grandi l'obtini par déeret du 21 août 1618. Le 17 novembre 1620, it succéda à Mare-Antoine Negri dans la place de vice-maltre de la chapelle de Saint-Marc, et son traitement fut porté à cent vingt ducats. Il paralt que des avantages plus considérables lui furent offerts, avec la place de maltre de ebapelle de l'église Sainte-Marie-Majeure à Bergame, car il accepta cette position en 1627. Il mourut de la peste dans cette ville, en 1630, à l'ago d'environ einquantequatre ans. Parmi les nombreux ouvrages qu'il a publiés, on remarque les suivants : 1º Madrigali concertati, troisième édition, Venise, 1619, in-4°, 2º Salmí per í vsspri di tutto l'anno con le litanie della B. V., Te Deum e Tantum ergo a 4 voci pieni, op. 2. Bologne, Mar. Silvani, 1607, in-4°. 3º Motetti a 2, 3 et 8 voci, six suites. La première porte la dato de Palerme, 1619, in-4°. Le premier livre do ces motets, avec une messe à quatre voix, a été réimprimé en 1621, à Venise, chez Vincenti; lo second livre, qui contient vingtdeux motets à trois et à quatre voix, est daté de 1623. 4º Misse concertate, a 8 voci. 5º Missa e Salmi a 2, 5 e 4 voei, cun basso e ripieni. 6º Salmi breve a 8 voci, raccollati da Alsssaudro Vincenti, Vonise, 1625. 7º Motstti e Litanie della B.F., a 5 voci. C'est lo troisième livre de motets à deux, trois et quatre voix, daté do 1621; lo quatrième livre, qui renferme dixsept motets est de la même dato. 8º Celesti fiori, a 1, 2, 5 e 4 voci. 9. Motetti a 1-4 voci, con 2 violini, trois snites. 10º Motetti a 1 e 2 voci per cantare e sonare nel chitarone, Venise, Alexandro Vincenti, 1621, in-4. 11. Motetti a 1 e 2 voci con sinfonia di due violini lib. 5, Ibid., 1629, in-4°. 12º Msssa e salmi concertati a 3 voci, ibid., 1630, In-4. 13. Cantale e Arie, a 2 s 5 voci, con 2 violini, lbid., 1627. 14 Liber siztus motettorum duobus, tribus et quatuor vocibus cum basso continuo, op. 20, Anvers, 1640, in-4°. Il y 2 des messes do Grandi dans la collection publice

musicien de la chapelle ducale de Saint-Marc. nommé Leonardo Simonelli, a publié un recueil de compositions posthumes du même maltre sous ce titre : Motstti concertati a 2. 5 e 4 voci, con alexue cautilene nel fine, Venise, Bart, Magnl, 1652, in-4°, Je possède un exemplaire complet d'un œuvre de Grandi que je n'ai vu cité dans aueun catalogue; il a pour titre : Il primo libro de Motstti a due, tre, quattro, cinque e otto voci, con una Messa a quattro voci, accomodati per cantarsi nell' organo, elavicembalo, ekitarone, o altro simile stromento, con il basso per sonare, di Alssandro Grandi, vies Maestro di capslla della Serenissima Signoria di Venetia in S. Marco. Novamente in questa quarta impressione con ogni diliganza corretti al ristampati, in Venetia, app. Alessandro Vincenti, 1621, in-4°.

Bans son catalogue de la musique de la Bihliothèque Impériale de Paris, Boisgelou disllogue denx compositeurs du nom de Granda (Alexandre). Je ne sais sur quoi il fonde son opinion à cet égard.

Alexandre Grandi appartient à la nouvelle écolo do Monteverde et de Gabrieli et se distingue surtent par ses tendances à la mélodie. On ne trouve presque rien des formes de l'ancien contrepoint dans ses ouvrages. Ses mntets à denx voix avec orgue peuvent être considérés comme le type primitif de la musique d'église moderne

GRANDI (VINCENT), composileur, fut nommé maltro de chapelle do la cour de Modêne, le 1er janvier 1682, et, par des motifs inconnus, fut congédié le 21 avril de l'année spivante. On trouve, dans la Bibliothèque ducale, la partition manuscrite de la Caduta d'Adamo, oratorio, et de quelques cantates de la composition de cet artiste.

GRANDI (Gnipo), moino Camaldule et mathématicien distingué, naquit à Crémone, le 1er octobre 1671. Il avait été baptisé sous les noms de François-Louis, mais il les quitta en prononçant ses vœux, ponr celui de Guido. 11 venait d'être désigné par ses supérieurs pour enseigner la théologie à Rome, lorsque la publication d'un ouvrage sur la solution d'un problèmo relatif à la construction des voutes fixa sur loi l'attention du grand-due de Toscane, qui lo retint dans ses États, et le nomnia professeur à l'Université de Pise, en 1700. Des lors, le P. Grandi se livra sans réserve à ses leavaux sur les mathématiques. 11 entretint pendant longtemps une corre-pondance avec par Donfrid, Après la mort de cel artiste, un les mathématiciens les pius célébres de son

temps, tels que Leinhaitz, Nevitos, Beronaulit et Espliris, qui lui domoriera des tétorigazques d'extines et d'affection. Ses deraires anotes de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de

GRANDIN (VISCENT DE), né à Monte Albotto, dans Pêtat de Pêţiles, foit admis comme chantre contralto à la chapelle pontificale, le 28 octobre 1005. Il a lati imprimer plusieurs ourrages de sa compôsition, parmi lesquels on remarque des antiennes à six et à buit voix, publicés à Bonne, en 1001, et une collection de pasumes en partition, analysés et mis au jour par les soins de Philippe Respeol.

GRANDVAL (NICOLAS RAGOT DE). né à Paris, en 1676, fut attaché, comme maître de musique, à une troupe de comédiens ambulants, pour laquelle il écrivait des divertissements dont il composait la musique. Un air d'une de ces petites comédies, intitulée : le Sejour à Paris, a été publié dans le Mercure galant, au mois d'octobre 1722 (p. 68). Fatiqué do sa vie errante. Grandval revint à Paris. et eut l'emploi d'organiste dans une des paroisses de cette ville. Il mourut le 16 novembre 1735. Un livre de cantates de sa composition a été publié en 1729. On a aussi do lul un Essai sur le bon gout en musique, Paris, Prault, 1732, in-12. Grandval eultivait les lettres, et a publié quelques comédies et des parodies. Il fut le pére d'un célébre acteur de la Comédie-Française qui portait son nom.

GRANIER (...), joueur de basse de viole au service de la reine Narguerile, vécat à Paris, vers la fin du seizieme siècle. On croit qu'il mourut en 1600. GRANIER (Lons), né à Toulonseen 1740,

fit ses dundes musicales dann cette rille, et us rendit ensuite à fonteaux, où il deriat maître cemuleur soule de fonteaux, où il deriat maître de musique de l'Optera, Quesques années apets, la passa au service du prince Charles de Lurzine, en qualité de premier riolon de son spectacle. Pendont son selgura l'auxelles, il mit en musique les cheurs d'Atholis de Racine: cet ouverage luis mérita la proiection spéciale du prince et fot bena excessilli du public. Sa réquisition l'ayasta fila appeter à public. Sa réquisition l'ayasta fila appeter à

Paris, il entra à l'Opéra en 1766, non comme attaché à la direction de ce spectacle ui comme chef d'orchestre, ainsi que le disent les auteurs de la Biographie Toulousaine (Paris, 1823, 2 vol. in-8°), mals comme un des seconds violons. Il oecupa cette place pendant vingt ans, et se retira dans sa villo natale en 1787, avec la pension qu'il avait acquise par ses services. Il est auteur de fragments ajoutés à l'opéra de Tancrède, de plusieurs divertissements, ballets et airs de danse, de l'opéra de Théonis, fait en collaboration avec Borton te pére, et de la nouvelle musique introduite dans la tragédio de Bellerophon, également avec Berton. Enfin Granier s'est fait aussi connaître du public, comme compositeur de musique instrumentale, par des sonates et des airs ponr le violon. Il est mort à Toulouse en 1800, Un autre musicien du nom do Granier

(François), a publié à Paris, en 1754, six solos pour le violoncelle, op. 1.

GRANJON (Rosent), libraire, gravenr et fondenr de caractères du selzième siècle, naquit à Paris, car il se qualifie parisiensis au frontispiece d'un livre imprimé par lul. M. G. Peignot dit ( Dict. rais, de Bibliolog, Supplém., p. 140) qu'il exerça depuis 1525 jusqu'en 1575 : on verra tout à l'heure que ses travaux s'étendent au delà de cetto dernière date. S'il est vrai qu'il se soit fait connaître dès 1523, it commença fort jeune et mourut très-vieux, car Il imprimalt encore à Rome en 1582. Tous les bistoriens de la typographie française paraissent avoir ignoré les principales circonstances de la vie et les travaux les plus importants de cet artisto recommandable. Il a gravé un caractére de musique très-différent de ceux dont on se servait alors dans toute l'Europe, car il arrondit les notes au lieu de leur doppre la forme de losange; mais il no horna pas son amélioration à ce changement de forme, car il supprima toutes les ligatures et les signes do proportions qui rendalent alors la musique difficile à lire et à exécuter, de telle sorte qu'il réduisit toutes les valeurs de temps à la division binaire: simplification qui aurait du assorer le succès des livres publiés par Grapien, et qui paralt au contraire leur avoir nul ; car, bien qu'il eut obtenn un privilége pour l'emploi do ses types pendant plusieurs années, il ne paralt en avoir fait usage qu'en 1559. A cette éponue, il avait quitté Paris, s'était établi à Lyon et s'y était fait Imprimeur. Au reste, Granjon n'est pas le premier qui ait gravé des caractères de musiquo dans ce système, car Éticane Briard de Bar-te-Duc (voyes Baiano),

6.

est agréable.

l'avait devancé de plus de vingt-cinq ans dans ecux qu'il grava et fondit pour les œuvres de Carpentras, publiées à Avignon en 1552. Les livres de musique mis an jour par Granjon ilans cette même année ont pour titre : Premier trophée de musique, composé des plus harmonicuses et excellentes chansons choisies entre la fleur et composition des plus fameux et e reellents musiciens, tant anciens que modernes, le tout à quatre parties, en quatre volumes. 2º Second trophée de musique, etc. 5º Chansons nouvelles, composées par Barthelemy Beaulaigne, excellent musicien, et par lui mises en musique à quatre parties, et en quatre livres (voyez Beanlaigne). 4º Mottetz nouvellement mis en musique à quatre, einq, six sept et huit parties, en quatre livres, par Barthelemy Beaulaigne, excellent musicien. Les caractères gravés par Granjon ont le défaut d'être un peu trop petits, mais leur aspect

Cet artiste distingué fut appelé à Rome par le pape pour dessiper, graver et fondre les lettres majuscules et capitales de l'alphabet grec; les bisioriens de la typographie, qui nous apprennent ee fait, ne font pas connaître l'époque précise du voyage de Granjon, et remblent avoir ignoré quelle fut la fin de sa carrière. La première édition du Directorium chori de Guidetti (voyex ee nom), nous fournit un renseignement précieux à cet égard, car on volt au frontispiee qu'elle fut imprimée par le meme Robert Granjon en 1382 (Permissu superiorum. Romæ apud Rnbertum Gran Jon, Parisiens., 1382). On ne trouve anenne indication dans le livre qui fasse connaître si Granjon avalt grayé les caractères de plain-chant qui ont servi à l'impression; mais cela est vraisemblable, car un artiste tel que lui n'anrait pas imprimé avec d'autres caractères que les siens, Granjon, devenu sans donte fort vieux à l'époque de la publication du Directorium chori, monrut peu de temus après, ou du moins cessa de travailler, car le livre du Chant de la Passion de Jesus-Christ, d'après les quatre évangélistes, publié en 1586 par Guidetti, ful Imprimé par Alexandre Gar-

GRANOM (...), amateur de musique, né en Angleierre, a Fali graver à Londres, non vers 1700, comme le disent les auteurs du Dictionnaire des musiciens (Paris, 1810-1811), mais en 1751, un livre de doure sonates pour la fidte, œuvre premier, et en 1755, six l'ios pour le méme Instrument.

GRANZIN (Louis), organiste à Bantziek,

né vers 1810, à Ilalle sur la Saale, fit ses études d'harmonie et de composition sous la direction de Niemeyer. Après avoir rempli pendant quelques années les places de cantor et de professeur de musique à Marienwerder, dans l'école de la ville, il obtint, au commencement de 1840, la place d'organiste à Dantzlek. Plein d'amour pour son art et homme d'intelligence, Granzin, unissant ses efforts à ceux de Markull (royer ce nom), fut l'âme de la musique à Dantzlek. depuls son arrivée dans cette ville. Son Oratorio de Tobie, fut exécuté dans cette ville en 1845, avec snecès. Dans la même année, il fit entendre à Kornigsberg un Te Denm de sa composition, à l'occasion du jour de naissance du rol. On connaît aussi de lui un Crueifixus à six voix et orgue, un Domine salvum fae regem, des Lieder, avec accompagnement de piano, et quelques pièces d'orgue. Granzin a , publié quelques bons articles dans la quaranteseptième appée de la Gazette générale de musique de Leipsiek.

GRAPHÆUS (Jénône), dont le nom était Andre ou Andrex et, selon d'autres renseignements. Reselt, fut imprimeur et graveur de caractères de mu-lque à Nuremberg ; il naquit dans cette ville, et y mourut le 7 mai 1556. Il changea d'abord son nom en celui de Formschneider, e'est-a-dire faiseur de formes (d'imprimerie); plus tard, il le tradulsit en celui de Graphæus, qu'il tira du grec. Ce typographe succéda, en 1533, à Jean Ott ou Otto. et împrima, jusqu'à l'époque de sa mort, des recueils de compositions musicales rares et estimés, parmi lesquels on remarque en première ligne la précieuse collection de messes. intitulée : Missa tredecim quatuor vocum a præstantissimis artificibus compositæ, Nuremberg, 1550, In-4°. Ce rarissime recneil contient denx messes d'Obrecht, deux idem d'Isaac, cinq de Josquin Benrés, trois de Pierre de la Ruc, et une de Brumel.

GRAPP (...), Locteur d'orgnes allemand, vers la fin du dix-septième siècle, a fait, en société avec Presliger, Porgue de l'église d'Anspach, composé de vingt-six jeux, deux claviers et pédales. Cet Instrument a été terminé en 1095.

GRAS (Madame DORUS), dont le nom de familie était Stenkiste, est née à Valenciennes, en 1807. Dorus est le nom de sa mère. Fille d'un chef d'orchestre du théâtre de cette ville, musicien de mérite, mademoiselle Dorus commença l'Étude de la musique dels ses premières années, sous la direction de son pière. A l'êgle devulatore ans, clies est lengedre dans que

concert avec tant de succès, que l'autorité locale lui accorda un subside pour se rendre à Paris et y suivre les cours de chant du Conservatoire. Elle fut admise dans cette école au mois de décembre 1821, y recut des leçons de vocalisation de Henri, et Blangini fut son professeur de chant. Douce d'une voix tres-pure et d'une grande facilité ponr l'exécution des traits ravides, mademoisette Borus obtint le premier prix de chant au concours de 1822, Paer et Burdozni perfectionnérent ensuite son éducation vocale. Charmé de ses grands progrès, le premier de ces maltres lui proeura le titre de cantatrice de la chambredu roi. En 1825, la jegne artiste commença des voyages pour se faire entendre dans les concerts ; arrivée à Bruxelles, elle y obtint un véritable triomphe dans un concert qu'elle donna au Théâtre-Royal. Son succès fixa sur elle l'attention de M. le comte de Liedekerke, alors commissaire royal près du théâtre, au nom de qui des propositions furent faites à mademoiselle Borus pour nn engagement, comme premiére chapteuse. Elle n'avait fait jusqu'à ce moment aucune étude relative à l'art dramatique. Ce fot Cassel (voyes ce nom), ancien éléve de Garat et acteur du théâtre de Bruxelles, qui lui servit de guide pour cette nouvelle direction de son talent. Après six mois d'un travall assidu sous ce maltre, mademoiselle Borus déhuta an théatre de la Monnaie, et y reçut du public l'accueil le plus flatteur.

La révolution de 1850 ayant suspendu le conrs des brillantes représentations de mademoisetle Borus, elle se retira momentanément à Valenciennes; cependant elle retourna hientôt à Bruxelles, dans le hut de prouver sa reconnaissance au public de cette ville, en apportant le concours de son talent dans un concert donné au hénéfice des blessés de sentembre. Ce fut là qu'elle reçut l'invitation de se rendre à Paris pour entrer à l'Opéra. Eile v débuta, le 9 novembre 1830, dans le Comte Ory, où elle obtint un beau succés. A la retraite de madame Damoreau (1855), mademoiselle Dorus prit, comme chef d'emploi, possession de ses rôles de la Muette, de Guillaume Tell , de Fernand Cortes et du Rossignol. Elle avait créé les rôles de Thérésina dans le Philtre, d'Alice dans Robert le Diable, et du page dans Gustare. Chaque jour marquait les progrès do cette artiste conscienciouse, dont l'émission de voix et la légèreté de vocalisation ne laissaient rien à désirer. Dans ses représentations à Toulouse, à Strashourg, à Mctz, à Nancy, à Lille, dans toptes les villes

Importancies de la France, enfin, cite obinite les plus brillantes succès. Appetée à Londres, ce 1839, etle y trours un accueil centhousiaste, ce 1839, etle y trours un accueil centhousiaste, et de réduissaise propositions lui furent faireix passe la fixer dans cette ville. Marriée, le 9 avril 1853, à M. Graz, 'un des premiers violons de l'Dopéra, la cantairice conserva son nom de-de-moiselle au tablée pendant plusièers années. Parmi les robes qu'elle crès sons ce même nom, on remarque ceut d'Eudonié dans les Huguenost, et de Ginerra dans Guido.

En 1840, la direction de l'Opéra fut changée;

M. Léon Pillet s'en chargea, et la domination de M. Stolz à ce théâtre commença aprés son succés dans la Favorite. Dès ce moment, il n'y cut plus qu'ennuis pour madame Borus-Gras dans ses relations avec l'administration. Tous les bons rôles de femme de la Reine de Chypre, Charles VI, Don Sébastien, le Lazzarone, Marie Stuart, furent écrits, dans les années 1841, 1842, 1845 et 1844, ponr madame Stolz, qui ne voulait pas admettre urès d'elle de talent vrai qui eôt rendu sensibles les imperfections de son chant. Fatiguée de cette situation, madame Borus-Gras se retira de l'Opéra, en 1845; mais elle chanta encore pendant plusieurs années, et toujours avec de brillants succès, soit au théâtre, soit dans les concerts, et dans cette même année on la trouve à Arras, à Rouen, à Dijon et à Orléans. En 1846, elle chanta à Nantes, à Lyon et à Marseille. En 1847, elle reparut avec éclat dans les concerts de Paris et retrouva à Londres les applaudissements qu'elle y avait recneillis dans les années précédentes. Elle y retourna en 1848 et chanta, l'année suivante, au théâtre de Covent-Garden, dans la Muette d'Auber, traduite en Italien. Dans les années 1850 et 1851, madame Dorus-Gras ne s'éloigna plus de Paris, mais elle y chanta encore dans quelques concerts. Ce fut la fin de sa carrière d'artiste, carrière bien remplie et qui a laissé de beaux souvenirs.

GRASSBACH (Valentin) se trouvait comme étudiant en théologie à l'Université de Jéna, en 1622. Il y fit imprimer alors le cinquième verset du soixante-deuxième chapitre d'Isale, à cinq voix.

GRASSE (Balthasan), facteur d'orgues allemand, au commencement du dix-septiéme siècle, a construit, en 1612, à llabelschwerd, un instrument de vingt-quatre jeux, deux claviers et pédale.

GRASSET (JEAN-JACQUES), violoniste et ancien chef d'orchestre de l'Opéra-Italien de

Paris, est né en cette ville, vers 1769. Elève de Berthaume pour le violon, il acquit, sous ia direction de ce maltre, un son pur et doux, mais peu volumineux, beaucoup de justesse et du mécanisme. Enlevé à ses travaux d'artiste pendant la révolution française par la loi de la réquisition, Grasset fut obiigé de se rendre à l'armée, et d'y servir pendant les guerres d'Allemagne et d'Italie; mais il mit à profit ectte eirconstance pour former son gout en écoutant la musique italienne. De retour à Paris, il se livra de nouveau à la profession d'artiste musicien, et se fit entendre dans les concerts. Une place de professeur de violon étant devenue vacante en 1800, par la mort de Gaviniès, elie fut mise au enncours queiques mois après, et Grasset l'ohtint. Ce fut dans cette circonstance que je l'entendis pour la première fois : son succès ne fut pas un instant douteux, et sa supériorité sur ses compétiteurs Guénin, Gervais, Guériflot et queiques autres, ne fut pas pius contestée par l'anditoire que par les juges du concours. Environ deux ans après, Bruni quitta la direction de l'Opéra-Italien, qui n'avait été rétabli à Paris que dans l'hiver de 1801; la place fut confiée à Grasset qui, des ce moment, aequit la réputation méritée d'un bon directent de musique, et qui la conserva près de vingt-einq ans. Toutes les administrations qui se succédèrent dans l'expioitation de l'Opéra-Italien choisirent cet artiste pour diriger t'orchestre, et dans ce long espace cie temps, il joua toujours les solos de violon avec succès. Dans les dernières années, on remarqua que son épergie avait diminué. Il s'est retiré en 1829, quoique l'Almanach des spectacles indique encore son nom comme celui du chef d'orchestre dans l'année suivante. Grasset s'est distingué comme compositeur pour son instrument; il y a du goût et de la grâce dans sa musique. Il a publié: 1º Premier concerto pour violon, op. 1 (en re), Paris, Imbauit (Janet), 2º Denxième idem, op. 2 (en si bemol). ibid. 3º Troisième idem, op. 4 (en la mineur), Paris, Sieber, 4º Duos pour deux violons, livres 1, 2, 5, 4, 5, œuvre 9, œuvre A, Paris, Sieber; Schlesinger. B. Sonate pour piano et vioion, op. 5, Offenhach, André. Grasset est mort à Paris, le 25 août 1839.

GRASSI (François), maltre de chapciie de l'église Saint-Jacques des Espagnols, à Rome. vers la fin du dix-septième siècle, puis maltre do chapelie de l'église de l'Enfant Jésus, a laissé en manuscrit un Miserere à buit, deux Dixit à huit, des messes à quatre, un Confitebor à huit et piusieurs autres morceaux de musique d'église. En 1701, Grassi a fait exécuter, dans l'église della Pieta l'oratorio : il Trionfo de' Giusti.

GRASSI (Manutrine), cantatrice, nee à Parme, vers 1780, apprit fort jeune ia musique, aous la direction de Toseani. Ses progrès furent rapides; eependant, elle ne paraissait pas destinée au théâtre, iorsque des eirennstances inattendues l'obligèrent d'y paraitre. Son premier début se fit au théâtre de Parme, au carnaval de 1806. Demuis lors eile a cu des

succès dans plusieurs grandes villes, Un compositeur, nommé Grassi (Carln), a fait représenter à Barcelone, en 1843, un opéra qui avait pour titre : il Proscritto d'Altenbourg. Je n'ai pas d'autre renseignement

sur eet artiste. GRASSINEAU (Jacques), auteur du pre-

mier dictionnaire de musique anglais, naquit à Londres de parents français, vers 1715. Après avoir fait de bonnes études, et avoir acquis quelques légères connaissances dans la musique, il devint secrétaire d'un pharmacien nommé Godfrey, qui demeurait dans la rue de Southampton, Covent Garden. Cette situation ne convenant point à ses gnûts, il en sortit et s'attacha au docteur Pepusch, qui i'employa à traduire en angiais les auteurs grecs sur la musique, d'après la version latine de Meibomius. Après qu'il eut fini ee travail, Pepusch lui conseilla d'entreprendre la traduction du Dictionnaire de musique de Brossard, et lui-même fournit à Grassineau des additions aux articles originaux, ainsi que piusieurs articles entièrement neufs. Le résuitat de ce travail fut publié sous en titre : A musical Dictionary, being a collection of terms and characters as well antient as mudern; including the historical, theurical and practical parts of Music, etc. (Dictionnaire de musique ou collection de mots et de signes anciens et modernes; contenant les diverses parties historiques, théoriques et critiques de la musique, etc.), Londres, 1740, in-8° de trois cent quarante-huit pages. Beaucoup de fautes ont été faites par Grassineau dans ce travail, parce qu'il n'était pas assez Instruit en musique pour comprendre la valeur exacte des termes. Il était mort avant 1769, énouve où Robson a donné une nouvelle édition du dietionnaire de Grassineau, avec un supplément

tiré de ecini de J .- J Rousseau. GRASSINI (FRANÇAIS-MARIE), compositeur italien du dix-septième siècle, a fait imprimer : Motelli concertati, a 2, 5, 4 e 5 voci, con et senza violini, e can Letanie della B. F. Cet

onvrage est cité par Walther, sans date el sans nom de lieu.

GRASSINI (Joséphine), cantatrice italienne, a joul de beauconn de célébrité à la fin du dix-huitième siècle et au commencement du dix-neuvième. Etle naquit à Varèse, dans la Lomhardie, en 1775; son père était cultivateur. La rare beauté de sa voix et les charmes de sa personne décidèrent le général Belgioloso à se charger de son éducation d'artiste. Il lui donna les meilleurs maîtres qu'il y ent à Milan, et ceux-ei ne négligèrent rien pour développer les heureuses facultés de la Jeune cantatrice. Ses progrès, dans la bonne et large manière de l'ancienne école, furent rapides. Sa volx, contraito vigoureux et d'un accent expressif, ne manquait pas d'étendue vers les sons élevés. et sa vocalisation avait de la légèreté, qualité fort rare dans les voix fortement timbrées. L'avantage qu'elle eut de chanter à ses débuts avec les premiers artistes de son temps, c'està-dire, Marchest et Crescentiul, donna à son talent un caractère de grandeur et de perfection luconnu maintenant, parce que les modèles manquent. Madame Grassini parut pour la première fois sur le théâtre de la Scala, à Milan, an earnaval de 1794. Elle y chanta avec Marchesi et le ténor Lazzarini dans l'Artaserse de Ziugarelli, et dans le Demofoonte de Portogallo. Ses succès furent éclatauts dans ces deux ouvrages : dès ce moment elle se posa comme une des cantatrices les plus remarquables de l'époque, et bientôt après comme la première. Les principaux théâtres de l'Italie la recherchèrent, et partout elle fut applaudie avec transport, Milan la rappela en 1796, pour chanter, pendant la saison du carnaval, l'Apelle e Campaspe de Traetta, et la Giulietta e Romeo ele Zingarelli, avec Crescentini et le ténor Adamo Biauchl, L'année suivante, elle-exelta le plus vif enthouslasme au théâtre de la Fen ce, à Venise, dans le rôle d'Orazio de l'opéra de Cimarosa. Dans l'été de cette même aunée 1797, madame Grassini fut engagée à Naples pour chanter à Saint-Charles pendant les fêtes du mariage du prince héréditaire. Entourée d'hommages par les bommes les plus distingués, excitant chez les femmes des transports d'admiration, il ne manquait déjà plus rien à la gloire de la cantatrice. De retour à Milan en 1800, elle ne s'y fit pas entendre au théâtre, mais après la bataille de Marengo, elle chanta dans un concert devant le premier consul Bonaparte qui l'emmena à Paris, et la fit chanter, le 22 juillet de la même année, à la graude fête nationale qui fut donnée au Champ

de Mars, et dans laquelle on avait réuni huit cents musiciens. Ce fut à cette époque qu'elle donna deux concerts à l'Opéra, et que le l'entendis, dans tont l'éclat de son talent. Sa voix égale et pure dans tonte son étendue, sa betle et libre émission du son, sa grande manière de phraser, sont encore présentes à ma mémoire. Il n'y avait point alors à Paris d'Opéra sérieux où madame Grassinl anralt pu être engagée; elle quitta donc cette ville, après avoir été magnifiquement récompensée par Napoléon, et se rendit en Allemagne. Au mols de novembre 1801, elle était à Bertin, où elle annonça des concerts qui paraissent n'avoir point été donnés. En 1802, elle fut engagée à Londres pour succèder à la célèbre cantatrice Bandi. avee des appointements de trois mille livres sterling pour tes mois de mars à juillet. Rappelée en France, eu 1804, par l'empereur, elle fut spécialement attachée au théâtre et anx concerts de la cour, et pendant plusieurs années elle y chanta avec Crescentini, Brizzi, Crivelli, Tacchinardi, et madame Paer, Ses appointements étaient de 36,000 francs, non compris environ 15,000 francs de gratification, et sa pension fut réglée à 15,000 francs. Parmi les rôles que madame Grassini chanta anx théatres des Tuileries et de Saint-Cloud, il faut citer surtont cetni de Didone que Paer écrivit pour elle, et qu'elle rendait avec un rare talent et nne expression dramatique digne des plus grands éloges. Les événements qui renversèrent le trône impérial privèrent madame Grassini des avantages qu'elle trouvait à la cour de France ; mais torsqu'ils arrivèrent, sa voix avait déjà perdu beaucoup de sa fralcheur et de son étendue. Elle retourna en Italie, se fit entendre à Milan dans deux concerts au mois d'avril 1817, et cessa biensôt après de paraltre en public. Il est dit dans le Dictionary of musicians qu'elle chanta au théâtre de Florence en 1825; ce fait paralt au moins donteux. Madame Grassini est morte à Milan, au mois de janvier 1850, à l'âge de

solvanne-dis-sept ans.
GRATIANI, on pluths GRAZIANI [Tosurset), mailtre de chapelle de l'église des Jésuites à Rome, acquit à Marino, près de cette
vittle, en 1600, et mourut à Rome en 1607. Il 1s laissé de combrevises compositions pour l'église, qui ont été fort estimées de son temps,
et dont une partie a été publiée après as mort,
par les soins de son frère. On en trouve la liste
à la têcte de no cinquème lirre de motets, imprimé en 1670. La voiet telle qu'elle est rédigee: Tavasia deul' oper recétainstrée del

Gratiani, stampatesin'all'anno 1676. 1º Motetti a 2-6 voci, libri cinque (1), opera prima. 2º Motetti a 2·6, libri sei, op. 2. 3º Il primo libro de motetti a voce sola, opera terza. 4º Salmi a 5 da cantarsi con organo e senza, libri sei, op. 4. 5º Salmi a 5 concertati, libri sei, op. 5. 6º 11 secondo libro de moletti a voce sola, op. 6. 7º Motetti a 2, 3, 4 e 5, libri quattro, opera settima. 8º Il terzo libro de motetti a voce sola, op. 8. 9º Li responsorii della Settimane Santa a 4, libri cinque, op. 9. 10º Il quarto libro de motetts a voce sola, op. decima. 11º Letanie della madonna a 3, 4, 5 e 8, libri cinque, op. 11, 12º Motetti a 2 5, libri quattro, op. 12. 13º Salve ed altre Antifone della madonna, che si cantano dopo il divin'officio, a 4, 5 e 6, con i ripieni, libri sei, op. 13, 14º Antifone per diverse festività dell'anno, a 2, 3 e 4, libri cinque, op. 14. 15º Motetti a 2 e 3 cavati della prima e seconda opera. 16º Sacri concerti a 2, 3, 4 e 5, libri cinque, op. 15. 17º Il quinto libro da motetti a voce cola, op. 16. 18º Salmi vespertini concertati a due chori, libri undici, op. 17. 19. La prima muta delle Messe a 4 e 5, libri sei, op. 18. 20º Il sesto libro de motetti a voce sola, op. 19. 21º Motetti a 2, 5, 4 e 5, libri quattro, op. 20. 22º Inni respertini 40, per tutte le principale festività dell'anno a 2, 3, 4 e 5, alcuni con i ripieni, libri sei, op. 21. 23º La seconda muta delle Messe a 4, 5 e 8, libri sei, op. 22. 24º Motetti a 2, 3 e 4, libri quattro, op. 23. 25º Motetti a 2, 3, 4 e 5, libri cinque, op. 24. 26º Musiche sacre et morali a 1, 2, 3 e 4 voci co'l basso per l'organo, Roma, Mascardi, 1678, In-4°.

RESTANO DA STANPANI.

1º Diverse mule de moietti a 2, 3, 4, 5 e 8.

2º Dialoghi ed oratori a 2, 3, 4 e 5, con sinfonia e senza. 3º La seconda muta de Salmi a due chori concertati. 4º Opere volgari, spirituali e morali a 1, 2, 5 e 4.

GRAAIN (Grantes-lixan), maître de chapelte du rold e Prusse, naqui en 1791, à Wahrenbruck, peite sille du cercle de la Sare électorate, ou son père, Auguste Granu, était recercur gênéral des accies. Charles-Henri ctait le plus Jeune de trois frères dont l'ainé, Auguste-Frédéric, est mort, en 1771, à Nersbourg, où il était causor de l'égine principale et de la ville. Un Kgrie et Ciorra à quate

(1) Les nombres de livres indiqués dans ces titres sont ceux des volumes de parties séparées de clasque voix et de l'orgue. voix et instruments de sa composition se conserve en manuscrit à la Bibliothèque royale de Berlin, Le second frère, Jean-Théophile Graun, maître de concert à Berlin, sera l'objet de l'article suivant. Tous trois moutrérent dans leur enfance d'heureuses dispositions pour la musique; Charles-Henri se distinguait particullèrement. Il se rendit fort jeune, avec ses frères, à Dresde, et y fut admis à l'École de la Croix, où les jeunes gens recevaient alors une éducation toute musicale. Les frères Graun v entrèrent en 1715; le plus jeune fut employé au chœur comme sopraniste et reçut des leçons de chant de Grundig, bon maltre, qui avaitfalt une étude particulière de cet art. Pour toutes les autres parties de la musique, Graup fut confié aux soins de Chrètien Pezold, organiste de la chapelle et elaveciniste de la musique du roi. En peu de temps, Graun surpassa tous ses condisciples par son habiteté sur le claveein et dans l'art du chant. Sensible aux beautés de la musique de son temps, et surtout admirateur des opéras de Reinhard Keiser, compositeur de génie qui donna l'impulsion à la musique dramatique en Allemagne (voyes Kusen), Graun saistssait avee empressement les occasions où it pouvait se procurer quelques morceaux de cet artiste remarquable, ou les entendre.

La voix de Graun s'était, à l'âge de la puberté, changée en un ténor, mais d'une qualité faible et qui ne pouvait se développer qu'avec le temps. Il mit à profit cet intervalle pour étudier la composition sous la direction de Jean Christophe Schmidt, maltre de chapelle du roi de Pologne, et homme instruit. L'année 1719 fut heureuse pour Graun, car elle lui procura l'avantage d'entendre, pendant le séjour de la cour, plusieurs opéras composès par Lotti, et chantés par la femme de ce maitre, par madame Tesi, par Marguerite Burantasti, par Bernard Senesino, par Matteo Borselll et par d'autres hons chanteurs. Son heureuse mémoire lui permit de retenir et de noter les mélodles de ces ouvrages et les fioritures que les chanteurs y ajoutaient. C'est à cette circonstance de sa vie qu'il faut attribuer la direction que Graun donna à ses talents comme compositeur d'opéras et comme chanteur. Après la elôture du théâtre, il quitta l'école pour laquelle il avait déjà écrit quelques motets; il resta cependant encore quelques années à Dresde et s'y fit des protecteurs qui lui furent utiles plus tard. Le nombre de morecaux d'églisc qu'il composa, pendant cc temps, pour son ancien maltre Grundig ou pour son successeur Théodore Christich Reinholdt fut si considérable, qu'nn aurait pu en former deux services anquels complets. Parmi ces morceaux se trouve un grand oratorio pour la fête de Pàques. Une aventure singulière marqua la fin de son séjour à Bresde. Peu do temps avant de quitter cette ville, il travaillalt dans le pavillon d'un grand jardin qui appartenait à un architecto do ses amis, nommé Harger. Un orage se déclara tout à coup : Graun quitta la table sur laquelle li écrivait et s'éloigna ; mais à peine eut-il quitté Ic pavillon, que la foudre y tomba et consuma la table et la partition qu'il y avait laissée. Lesamis de Graun augurérent de cet événement que sa vie serait heureuse. Au nombre do ces personnes se trouvaient le célébro luthiste Weiss et Ouanz, avec qui li fit en 1723 un voyage à Prague, pour assister à la représentation de l'opéra de Fux (Costanza e Fortezza). Sur la recommandation de Kornig, poeto de la cour, Graun fut engagé commo ténor à l'Opéra de Brunswick, et y débuta, au commencement de 1726, dans un opéra du maltro de chapelle Schurmann, intitulé Henricus Auceps. Les airs du rôle qu'on lui avalt donné ne plaisaient point à Graun; Il en écrivit d'autres, dont le duc et sa cour forent si satisfaits, que la composition de l'opéra do la foire d'été fut confiée à jeur auteur. Cet opéra, intitulé Polydore, était en allemand : Il fut accueilli par des applaudissements unanimes, et procura à Graun l'emploi de vicemaitre de chapelle, qu'il cumula avec ceiui de ténor de l'Opéra. Polydore fut suivi de plusieurs autres opéras, composés pour lo théâtre de Brunswick, et d'un gratorio pour la fête de Noel, Tous ets ouveages obtinrent du succès. Comme chanteur, Graun n'était pas sans mérite, mais il n'avalt aucun talent pour l'action dramatique. Indépendamment de ses travaux pour le théâtre, on jui demandait souvent des morceaux de musique d'égilse; il en écrivit un grand nombre. It dut aussi composer, en 1751. toute la musique funébre pour les funérailles du duc Auguste-Guillaume. Le successeur de ce prince (Louis-Rodolphe) le confirma dans ses emplois et lui accorda les mémes appointements. Il en fut de même à l'avénement du duc Ferdinand-Albert ; mais Frédéric II, prince royal de Prusse, ayant demandé à ce duc de lul coder Graun, l'artiste partit pour Rhelmsberg, en 1785. Son occupation principale consista d'abord à chanter dans les concerts ; mais ensuite Frédéric l'employa à composer la musique des cantales dont il faisait les vers en français, et qu'il faisait ensuite traduire en Italien par le poète Bottarelli. Le prince étant monté sur le trône en 1740, Graun fut chargé du soin de composer la musique funébre pour les funérailles du roi Frédéric-Gulllaume, On fit venir les chanteurs de l'Opéra de Bresde pour l'exécuter, et l'ouvrage fut imprimé avec les paroles latines, aux frais du roi. Cette partition est un des meilleurs ouvrages de Graun. Dans le cours de la mêmo année, il fut aussi envoyé on Italie par le roi, pour y engager une troupe compléte d'Opéra. Graun employa près d'un an à visiter Venise, Bologne, Florenco, Rome et Napies, Ii y eut des succès comme compositeur et comme chapteur. Bernacebi. alors un de plus grands chanteurs de l'Italic, ne le jugea pas indigno de ses éloges. De retour en Allemagne, aprés avoir rempli sa mission à la satisfaction du rol, Graun composa chaque année des opéras pour le théâtre de la cour et beaucoup d'autres onvrages de musique instrumentale et vocale. Frédéric II, qui montrait peu d'estime ponr la littérature de son pays, n'aimait que la musique des compositeurs allemands, et celle de Graun avait particulièrement du charme ponr lui. Il lui témoigna toujours beaucoup d'estime et porta ses appointements jusqu'à deux milio thaiers (sept mille cinq cents francs), somme considérable pour ce temps. Aprés vingt-quatre ans de service à la cour de Prusse, Graun mourut à Berlin, le 8 août 1759, regretté de tous les artistes.

Les circonstances favorables on il s'élait trouvé lui avaient fait acquérir une habileté dans l'art du chant presque inconnue de son temps chez les Allemands. Sa voix était no ténor élevé d'un médiocre volume, mais facile et expressive. Sa vocalisation étalt hrillante et légère, mais son trille étalt défectueux. Commo compositeur II a joui longtemps en Allemagne d'une baute réputation ; son Oratorio, La mort de Jésus, a été particulièrement considéré comme un chef-d'œuvro en son geure. Les chœurs en sont estimables par la ciarté do leur facture; toutefois il me semblo que le mérite do cet ouvrage est au-dessous de sa réputation. Rien d'orlginal ne s'y fait remarquer, et souvent la conception laisse désirer plus de force. Graun Imitait souvent les maltres Italiens de son temps. Ses mélodies sont suaves, graciouses; mais elles manquent d'originalité. Parml ses ouvrages principaux on cite : Orinas. 1º Polydore, à Brunswick, 1726. 2º Sanico et Sinide, dont lo livret a été traduit de l'itailen, ibid 5º Iphigenie en Aulide, en allemand, ibid. 4º Scipion l'Africain, ca allemand, 5º Pharaon, avec des airs Italiens et des récitatifs altemands, ibid. fr Rodelinda, à Berlin, 1741, en italien. 7º Cleopatra, ibid., 1742. L'apalyse de ces deux derniers ouvrages se trouve dans le Musicien critique de Scheibe, p. 786. 8º Artaserse de Métastase, ibid.,1745. 9º Catone in Utica, de Métastase, ibid., 1744. 10º Alessandro nelle Indie, de Métastase, ibid., 1744. 11º Lucio Papirio, d'Apostolo Zeno, ibid., 1745. 12º Adriano in Siria, de Métastase, ibid., 1745. 13º Demofoonte, de Métastase, ibid., 1746. L'air de cet opéra, Misero pargoletto, toucha l'auditoire jusqu'anx Jarmes, 14º Cajo Fabrisio, d'Apostolo Zeno, thid., 1747, 15° Le Feste galante, traduit en italiea du français, de Duché, fbid., 1747. 16º Récitatifs, charurs et ua duo pour une pastorale, dont l'ouverture et quelques airs étaieat du rol Frédéric II; le reste était de Quanz et de Nichelmann, Potsdam, 1747. La célèbre cantatrice Astrua y débuta. 17º Cinna, de Villati, Berlia, 1748, 18º Europe galante, traduit du français, ibid., 1748. 19º /fgeniu in Aulide, traduit de Bacine, par Villati, ibid., 1749, 200 Angelica e Medoro. par Villatl, d'après Quinault, ibid., 1749. 21º Coriolano, par Villatl, ibid., 1750. 22º Medonte, ibid., 1750. 23º Mitridate, traduit de Racige, ibid., 1751, 24º Armida, traduit de Quiasult, ibid., 1741. 25º Britannico, traduit de Racine, ibid., 1752. On cite le cixeur de cet opéra, l'anne Neron spietato, comme excellent. 26º Orfeo , ibid., 1752. 27º Il Giudisio di Paride, de Vilpti, ibid., 1752. 28º Silla, écrit en français par Frédéric II, et traduit en itatien par Tagliazucchi, ibid., 1755. 29° Semiramide, tradulte de Voltaire, ibid., 1754. 30º Montesuma, ibid., 1755. 31º Ezio, de Metasta-io, ibid., 1755. 52º I Fratelli nemici , ibid., 1756. 35° Merope, ibid., 1756. 54° Beux prologues de circonstance, heagcoup d'airs, duos et trios, ainsi que plusieurs chœurs ont été extraits des plus beaux opéras de Graun, et publiés en partition à Kenigsberg, 1775-1774, en quatre vot. in-fot. Kirnberger a doané ses soins à ce recueit. Les autres onvrages de ce compositent qui ont été imprimés, sont : 55° Te Deum avec chaur et orchestre, en partition, Leipsiek, 1757, 50° Lavinia e Turno, cantate, Leipsick, Breitkopf. 37° Der Tod Jesu (ta mort de Jésus), oratorio, Leipsick, 1760. Il en a paru une deuxième édition, en 1766, et le mattre de chanelle Hilter en a donné nn extrait pour le clavecin. Le texte de cet oratorio est de Ramler. 58° Recueil d'Odes choisies pour chanter au clavecin, Berlia, 1761. Wever a été l'éditeur de cette collectioa, 59º Cantates d'éulise an number d'environ vingt-cipq, avec orchestre. Ces cantales se trogvalent en manuscrit chez Breitkopf, à Leipsick, en 1761. 40° Deux cantates de la Passion, en manuscrit, chez Breitkopf. Une de ces cantates est avec accompagnement de trois flûtes à hec, trois flûtes traversières, trois hauthols, deux vlotons, alto, nn basson, orgne, et un chœar à quatre voix, 41º Missa, Kyrie cum Gloria, 4 voc., 2 violini, viola, 2 corni, 2 oboi et org. La partition manuscrite de cette messe existait chez Breitkopf. 42° Eaviroa vingt motets latins à quatre volx, saas accompagaemeat, en manuscrit, ibid. 43º Près de deux années comptètes de musique religieuse, composées à Dresde et à Brunswick, 44º Trois requeits de concertos pour la flûte, avec accompagnement de plusieurs instrumeats, composés pour le roi de Prusse, ea manascrit. 45° Bouze concertos pour le clavecin, avec accompagnement de deux violons, alto et base, ea quatre recueils manascrits. Quelques autres compositions instrumentales. La plapart des opéras de Graun se trouvent ea partitions manuscrites à la Bibliothèque royale de Berlin, ainst que ses ouvrages pour l'église et sa musique instrumentale. On y voit acssi, en manuscrits actographes, ciaq volumes d'esquisses de morceaux de tout genre, l'opéra d'Artaserse, et beaucoup de cantales et d'autres merceaex de circonstance.

Graun s'est marié deux fois avantageusement et à eu de ses deux femmes quatre fils et une fille. Aucun de ses enfants n'a cuttivé la musique. Le portrait de cet artiste a été gravé plusieurs fois.

GRAUN (JEAN-GOTTLIES ON TRÉOPRILE), frère du précédent, maître de concert ou chef d'orchestre du roi de Prusse, naquit à Wahreubrück, près de Dresde, vers 1698. Après avoir fait ses études au collége de la Croix à Dresde, il en sortit ea 1718 et reçut easuite des lecoas de violon et de composition de Pisendel; puis il alla en Italie perfectionner son talent et étendre ses connaissances. A Padoue. il fut présenté à Tartini, dont il adopta la manière. De retour à Dresde en 1726, il fut bientôt après appeté à Mersebourg comme directeur de musique; mais 1) quitta cette ville, l'agnée salvante, pour entrer au service du prince de Waldeck, qu'il quitta aussi bientôt après pour passer chez le prince royal de Prusse à Rheinsberg. It y obtint le titre de maltre

de concert et le conserva jusqu'à sa mort, qui

ent lieu le 21 octobre 1771. Habite sur le vinlon et obef d'orchestre expérimenté, Il était aussi compositeur instruit et se distingua particulièrement dans la musique instrumentale. On n'a imprimé de ses nuvrages qu'un seul œuvre de six trios pour le violon, publié à Mersebourg en 1726; mais 11 en a laissé nn très-grand nombre en manuscrit. On trouvait dans l'ancien assortiment de Breitkopf environ quarante symphonies pour l'orcbestre, vingt-neuf concertos pour le vigion, pinsieurs symphonies concertantes de vinion et basse de viole, environ vingt-quatre quatuors pour deux violons, vinle et hasse, trente-six trios pour denx violons et basse, des solos détachés pour le viplon, quelques Salve regina, etc.; tonte cette musique est maintenant dispersée. Un grand nombre de ses ouvrages est en manuscrit à la Bibliothèque rayale de Berlin.

GRAUPNER (Canistopuz), maltre de ebapelle du prince de Hesse-Darmstadt, naquit à Kirchberg, en Saxe, en 1685 ou 1684. Ily apprit les principes de musique à l'école publique et reçut quelques leçons de piano de l'organiste Kuster, Cet prganiste avant été appelé à Reicheubach, Graupner I'y suivit et continua de travailler sous sa direction pendant deux ans. It se rendit ensuite à l'éenle Saint-Thomas de Leipsick, et y passa neuf années entières. Pendant qu'il y faisait ses études littéraires et qu'il y faisait un cours de droit, le cantor Schell lui fit continuer l'étude du clavecin, et Kuhnau lui enseigna la composition. En 1706, l'invasion de la Saxe par les Suédois obligea Graupner à s'enfuir à Hambourg. Lorsqu'il arriva dans cette vilie, ii ne possédait plus que deux thalers (écus de Prusse et de Saxe). Heureusement la place d'accompagnateur au clavecin à l'orehestre de l'Opéra était alors vacante par le départ de Jean-Chrétien Schieferdecker; Graupner l'obtint, et les trois années qu'il passa dans cette situation furent les plus utiles pour son éducation musicale, car le théâtre de llambourg était alors placé sous la direction de l'illustre compositeur Reighard Keiser, Ce maltre devint le modèle de Graupper, et les onvrages que celui-ci écrivit ensuite pour la scène furent faits d'après le style du célèbre compositeur de Hambourg. Des chagrins d'amour déeidèrent Graupper à s'élpigner de cette ville : la place de vice-maitre de chapelie du Landgrave de Darmstadt lui fut offerte en 1710, il l'accepta. Dix ans après, il eut celle de premier maitre. It mourut à Darmstadt le 10 mai 1760, à l'âge de 76 ans. Les nuvrages connus de Graupner sunt : 1º Didon, opéra, Hambourg, 1707. 2º Hercule et Thésée, ibid., 1708. 3º Antiochus et Stratonice, ibid., 1708. 4º Bellerophun, ibid., 1708. 5º Samson, ibid., 1709. 6º Huit snites pour le clavecin, publiées à Darmstadt en 1718. 7º Fruits mensuels pour le clavecin, consistant en préludes, allemandes, courantes, sarabandes, mennets, gigues, etc., la plupart pour les commençants, Darmstadt, janvier 1722. Une livraison de ce recueii a été publiée chaque mois de l'année 1722, ebez l'auteur. 8º Huit suites de piéces pour le clavecin, consistant en allemandes, courantes, sarabandes, gigues, airs, gavottes, dédiées au prince Ernest-Louis de Darmstadt, première partie, Darmstadt, 1726. 9º Les Quatre Saisons, concert en quatre parties pour le claveein, ibid., 1735. Les opéras de Didon et d'Antiochus, ainsi que des eantates d'église de ce compositent, sont en partitions autographes à la biblintbèque royale de Berlin,

GRAVINA (Dominique), vicaire général de l'ordre des Dominicains, né à Naples au commencement du dis-septième siècle, est cité par Joecher, dans son Lexique des savants, comme auteur d'un nuvrage manuscrii intitule: De chorp et antu exclessissition.

GRAVRAND ou GRAVERAND (Jostru), dit GRAVRAND L'AINE, né à Caen le 2 avril 1770, a fait ses premières études de musique à la maltrise de Saint-Pierre et dans celle de Saint-Sulpice de cette ville. A l'àge de neuf ans, il ent pour maltre de vinlon an élève de Capron, nommé Onérn; plus tardil se rendit à Paris, et y termina ses études sous la direction de Baitlot. Après avoir été plusieurs années vinloniste au théâtre de Caen, Gravrand en devint le chef d'orchestre. Professeur de violou et de chant, il conduisit pendant plusieurs appées avec talent le copeert des amateurs. On a de cet artiste distingué sept reeueils de duos pour deux vinlans, œuvres 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, Paris, Gaycaux, P. Petit et Schlesinger. Ces ouvrages ont phienn à instetitre un brillant succès. Gravrand a aussi pubilé trois trios pour deux violons et violoncelle, op. 6, Paris, S. Gaveaux. Si je suis bien informé, Gravrand est décédé à Caen en 1847,

à l'âge de 77 aos.

GRAZLAN (Le P. Tauxa), religieux franciseain, né à Bagnaeavallo (Élats Romains), fut maître de chapelle du couvent de 200 nordre à Milan, et vicul dans la seconde moilié du selzième siècle et au commencement du dix-septième. On consait de sa composition les outrages dont voic les titres: 1º Messe a ch'que vocé, jûtro primo. Venice, R. Amadino, 1500, 2- Palani amust advespersa, quaturo receim, venica, Ance Garban, 1837. S' Compieta actio veci. Venica, Ruc Garban, 1837. S' Compieta actio veci. Venica, Ric. Amadino, 1601. 4 Fraperi veri. 1003. 65 Sinfonie partenici, litanie a 4, 5, 6 e 8 coci, 19nie, J. Vincenii, 1017. O Responsoria in solemn. S. Francisci 4 vecibus, et Solve, 19santet Paler concert. (pp. 10), 1614, 1637. 7-Libro primo di Madrigali a cinque voci. Venica, Ang. Garbano, 1588, 1644.

GRAZIANI (Bostracet), copus Garrani.
GRAZIANI (L.), rioloneclitie italien, intit
te maître de violoncelle du roi Frédéric-Guillamme II, Iorsqu'il a vitati que prince oryal.
A l'èpoque de l'arrivée de Duport à Berlin,
Graziani ne put se soutenir à côté de lui: il
fut foigné de la cour et mourre en 1787. Cet
arriste a publié six solos ponr violoncelle,
po. 1, Berlin, et six paures solos, oo. 2, Paris.

GRAZIOLI (JEAN-BAPTISTE), né à Venise vers 1755, fut élève de Bertoni et le remplaça momentanément comme organiste, en 1778, lorsque ce maltre obtint un congé pour se rendre à Londres. La manière distinguée dont il s'acquitta de ses fonctions dans cette circonstance fut cause que les procurateurs de l'église de Saint-Marc le choisirent après la mort de l'organiste Dominique Bettonl. pour lui succeder, et l'éjurent le 28 mai 1782, aux appointements de deux cents ducats. On a imprimé de sa composition en Allemagne, vers 1799 : 1º Six sonates pour le clavecin, op. 1. 2º Six idem, op. 2. 3º Six sonates pour clavecin et violon, op. 5. Kandler parie avee éloge des pièces d'orgue de cet artiste, qui est mort à Venise, en 1820.

Un autre compositeur nommé Grazioli vivail à Rome, il y a quelques années, et y a écrit pour le théâtre et pour l'église. Sa masique religicuse n'a point le caractère grave, convenable an sujet; il a mieux réussi au théâtre. On connait de lui les opéras institulés: 1º Il Pellegrino bianco. 2º Il Taglialegno di Dombar. Rome. 1838.

GREATING (Toward), musicies angletic vivil data is second mouth of dis-regular, vivil data is second mouth of dis-regular sicles. It a fit imprimer une méthode pour paperedre à joure du flagorets, fraited for l'abr placeant companion, or neu lessons and dispersant de la papere de la papere de la papere para de la papere de la papere de la papere la papere de la tradection d'un autre qui avait paru précidemment en lains, sons ce un les para la partie de la constitución de la partie de la partie de la partie de la constitución de la partie de la partie de la partie de la constitución de la partie lectionum ad instrumentum flageolet, Londini, 1667. Cet ouvrage est la plus ancienne instruction sur l'art de jouer du flageolet dont j'aie connaissance.

GREAVES (THOMAS), musicien anglais sur qui les historiens de la musique, Burney et Hawkins, ne fournissent aucun renseignement, vécut au commencement du dix-septiéme siécle, et publia un ouvrage intitulé : Songes of sundrie kindes : first, Aires to be sung to the lute and bass violl; next, Songes of Sadness, for the viols and vouce: lately, Madrigalles, for five voyces (Chansons de divers genres : premièrement, airs à chanter avec lo luth et la basse de viole; en second lien, chansons mélancoliques pour les violes et la voix ; et enfin, madrigaux à cinq voix). London, imprinted by John Windet Dwelling at Powles Wharfe, at the sign of the Cross Keys, and are there to be sold; 1604, petit in-4°. Cet ouvrage, d'une rareté excessive, n'est connu autopre'hui que par un exemplaire qui a été vendu en 1842 avec la collection de livres de M. Chalmers, auteur de la Vie de Marie, reine d'Écosse, à Londres, au prix de huit guinées, Cet exemplaire, qui se tronvait deux ans aprés chez MM. Calkin et Budd, a été acquis au méme prix nar M. Channell.

GREBER (Lacora), musicien altemand, et dans la secondo moité du dia-repliceme et dans la seconde moité du dia-repliceme siècle, se rendit à Londres en 1708. En 1708, il décruir, pour l'ouverture du bétaire de Bay-Market, one expèce de métodrame luitiné ; Thé Loues of François ces courage fut suivi, on 1706, de The Temple of Love (le Temple de 1704), de The Temple of Love (le Temple de 1704), et The Monto of François ces courages fut suivi, une cantate pour voit de bases, avec exompangement de filte et de ciervésia.

GRECA (Axronsa LA), surnommé Fardiola, du nom de son malire, musicios bedeficié de l'église de Palerme, naquit en cette ville en 1632, et y mourut, à l'âge de 57 ans, le 16 mai 1608. On connaît sous son nom use collection de motes initialée: Armonia sacra a 3, 5, 4 coci, op. 1, libro 1, Palerme, 1647, in-4°. L'auteur de cet œuvre n'étail agé que de sette ans l'orsqu'il fut publié.

GRECO (GATTANO), habile contrapuntiste, naquit à Naples vers 1800. Ayant été admis comme élère au Conservatoire des Povers de Glesù Cristo, il cui pour maître Alexandre Scariatti, à qui il succéda dans les fonctions de professeur de composition. De là il passa au Conservatoire de S. Onofrio. On ignore l'époque de sa mort. Son plus beau titre de gloire est d'avior été le premier maître de Pergolèxe.

et de Vinci. On connaît em manserit der Litamies d'autre voiz avec deux violons, viole et basse pour l'orgue, de Gaetano Greco, trèbon ourrage qui a servi de mèdète à Burante pour des compositions du même genre. On a anssi du même maltre de bonnes toccates et fugues pour l'orgue, dont une copie existe dans la collection de l'abbé Santini, à Rome.

GREEF (WILBRUM), professeur de chant au Séminaire des Instituteurs, depuis 1850, à Meurs (province rbénane des États prussiens), et organiste dans le même lieu depuis 1855. est né le 18 décembre 1809 à Keltwig sur la Murr. Il s'est fait connaître par la publication de divers recueiis de chants, parmi lesquels on remarque : 1º Mannerlieder alte und neue für Freunde des mehrstimmigen Mannergesanges (Chants pont des voix d'hommes, anciens et nouveaux, pour les amis des chants de chœurs d'hommes, à plusieurs parties). Essen, Badcker, in 8° ohl. M. Greef est un des compositeurs de cette coilection, dont la quatrième édition stéréotype a paru en 1848. Chacune de ces éditions a été tirée à dix mille exemplaires. 2º Geistliche Männerchöre alte und neue, ctc. (Chants religieux anciens et nouveaux pour des chœurs d'hommes), ibid., 1851, in-8° obl. M. Greef a été aussi éditeur, conjointement avec M. Louis Erk, de plusieurs collections de chants populaires, à l'usage des écoles et des réunions intimes, sous le titre de : 1º Liederkrans, Auswahl heiterer und ernster Gesänge für Schule, Haus und Leben, en trois suites, ibid., petit in 8º. La neuvième édition stéréotype de ce recucii a été publiée en 1847. Il en a été vendu plus de ceut mille exemplaires. 2º Sangerhain. Sammlung heiterer und ernster Gesänge für Gymnasien, Real-und Bürgerschulen, en eing suites, ibid. 1850, In-8º oblong.

GREEN (SANTEL), célèbre facteur d'orgues anglais, naquit en 1740. Il fit son apprentissage pour l'art de la construction de ces instruments dans les ateliers de Byfield, de Bridge et de Jordans, les meilleurs facteurs de cette époque, en Angleterre. Plus tard, il fut lié d'intérét avec Byfield le jenne, qui fut son collaborateur ponr plusieurs Instruments. Son grand mérite lui avait procnré le patronaze du roi Georges III, et Burney dit qu'à l'époque où il écrivait son Histoire de la musique (1776-1789), Green était en possession de la fareur publique et l'emportait sur tous les autres facteurs anglais. M. le docteur Rimbault, très-bon juge en tout ce qui concerne la musique, ilit que les orgues construites par ce fac-

teur se font remarquer par le charme, la distinction et l'originalité des timbres : Il alonte que Green n'a jamais été surpassé dans cette partie si importante de l'art (Voyez New History of Organ, par M. Rimhault, p. 104, dans le livre de M. Ed. J. Hopkins, The Organ ; its History and Construction, Londres, 1855, gr. in-8%, Green mournt à Isleworth, à l'âge de 56 ans, le 14 septembre 1796. Son activité productive avait été considérable. Les orgues cunstrnites par lui sont : 1. Orgues de cathédrales et de colléges : 1º à Canterbury (1784); 2º à Wells (1786); 3° à Windsor (1790); 4° à Lichtfield (1789); 5° à Salisbury (1792); 6° à Rochester (1791); 7° à Bangor (1779); 8° à York (restauré senlement); 9° à Cashel (1786); 10° au nouveau collége d'Oxford (restauré seulement); 11º au collège de la Trinité, à Dublin ; 12º au collège de Winchester (1788). - II. Orques de chapelles, à Londres : 18° à l'hôpital de Sainte-Catherine (1778); 14° à Saint-Botolph, Aldersgate street; 15° à Saint-Pierre-le-Pauvre: 16º à Sainte-Marie, de Hill; 17º à Saint-Michel (Cornhill); 18° à Saint-Olaf, Hart street (1781); 19° à la chapelle de Broad street (Islington); 20° à la chapelle de la Madcleine; 21° à Freemasons Hall. - Ill. Orques pour diverses localités : 22º à Saint-Pétersbourg ; 25° à l'hôpital de Greenwich (1789); 24° à Steaford, dans le comté de Lincoln; 25° à Saint-Thomas d'Hardwick, à Manchester (1787); 26° à Helston, dans le comté de Cornouailles (1796); 27º à Walsal, dans le comté de Stafford: 28° à Wrexham; 29° à Wycombe; 50° à Nayland, dans le duché d'Essex; 31º à Wisbeach, près de Cambridge (1780); 32° à Cirencester; 55° à Macclesfield; 54° à Saint-Pierre, de Stockport (1788); 35° à Bath; 36° à la chapelle de Saint-Michael ; 37° à Tunbridge ; 38° à Loughborough; 39° à Tamworth; 40° à Walton ; 41° à Leigh ; 42° à Chatham ; 45° à Bolton, dans le comté de Lancastre (1795) ; 44º à Crambourne, dans le Cournouailles; 45° dans la chapelle épiscopale d'Aberdeen ; 46° à l'église de Kingston (à la Jamajoue).

GREEN (Jases), organistic et directour de chower de la paroles de Huil, dans le considchower de la paroles de Huil, dans le considd'York, en Anglestere, vers 1710. On a de iniun livre de pulmodie et de chasta pour les autiences à deux ou à quatre vois, avec les ornements en vuge dans ce temps, précédes de principes de musique basés sur l'ancienne méthode de softmissation par les maneros. Ce consistant per destinations for l'entit exudtems, 7 E pour laudemus, 3 buildite Dos, Megnyi, Cantasi Domain, Nure deinitis, and the reading Paules, with histories dathems, and great carating of Paules haves in for parts, both to the old and new council, there de Pailmodie, contensas lee chain pour le Pailmodie, contensas lee chain pour le Pailmodie, contensas lee chain pour riété de chants des passumes sonriété de chants des passumes a quatre parties, aux l'actionne de l'avent (en 1752 a.). In sur l'actionne de l'avent, co 1753, l'action le des chants des forces out été en usure les chants des forces out été en usure les liberts de l'actionne de l'actionne de l'actionne l'actionne de l'acti

GREENE (Maunes), fils d'un ecclésiastique anglais, naquit à Londres, en 1696, et fit ses premières études de musique dans le chour de Saint-Paul, sous la direction de King. Riehard Brind, organiste de cette eathédrale, lui donna ensuite des leçons d'orgue. En 1716, Greene, 4sé seplement de vinet ans, fut nommé organiste de Saint-Bunstan, à Londres; au mois de février 1717, il succéda à Purcell, comme organiste de Saint-André (Holborn), et l'année suivante, l'orgne de Saint-Paul étant devenu vacant par la mort de Brind, il l'obtint avce eloquante livres sterling d'appointements. Après la mort du docteur Croft, en 1727, Greene fut nommé organiste et compositeur de la chapelle royale. Trois ans après, Il prit le grade de docteur cu musique à l'Université de Cambridge, et il obtint en même temps le titre de professeur de cette Université. en remplacement du docteur Tudway. Le morceau qu'il composa pour son exercice de docteur en musique fut l'ode de sainte Cécile, de

Pope. Homme médiocre, hien que considéré par ses compatrioles comme un artiste distingué, le docteur Greene, comme tous ceux de son Cipèce, réussissait surtout par l'intrigue et la flatteric près des hommes pulssants qui pouvaient lui être utiles. C'est ainsi qu'il témoignait à litendel une amitié vive et une admiration sans bornes, tandis qu'il agissait de même auprès de Bononcini, rival de ce grand homme, dénigrant l'un auprès de l'antre. llændel, ayant découvert ce manége, rompit avec Greene et l'accalila de son mépris; alurs celui-ci leva le mapine et devint un des plus ardents détracteurs de l'illustre maître. Plus tard, sa cunduite fut plus blamable encore envers Bononelni, dans la malheureuse affaire du Madrical de Lotti (coves Bosoneini), et ce dernicr trait le rendit si odieux, qu'il fut obligé de se retirer de l'Académie de musique. Un béri-

tage considérable qu'il reencillit après la mort de son oncle Sergeant Greene, le consola de ses disgrâces, et le mit en état de vivre dans l'indépendance. Il mourut à Londres, Ic 1er septembre 1755. Greene avait composé une suite de leçons pour le claveein et se proposait de la publier, mais un marchand de musique, nommé Wright, s'en procura une copie prise furtivement, et la fit paraltre avec tant de fautes, que Greene fut obligé de la désavouer et de nier qu'il en fût l'auteur. Telle est du moins la version de cette ancedote présentée par quelques écrivains anglais; mais il paralt que les amères critiques que Hændel fit de cet ouvrage furent la cause principale du désaveu de Greene. Il a beaucoup écrit pour t'église et a composé plusieurs opéras anglais : on a dit que sa musique dramatique n'était que de la psalmodie, ct que ses antiennes sentaient le théâtre. Parmi les ouvrages de sa composition qui ont été publiés, on eite, outre les lecons de clavecin dont Il a été parlé précédemment : 1º Te Deum, exécuté dans l'église de Saint-Paul, en 1724. 2º Quarante antiennes avec orebestre, dans le style dramatique de son temps. 3º The Amoretti of Spencer (sonnets on musique). 4º Song of Deborah. 3º Collection of cutches, canons and two parts songs. 6° Beux livres de cantates et de chansons anglaises, Londres, in-fol. 7º 6 sciect anthems in score (Six antiennes choisies en partition), par Greene, Croft et Purcell, Londres, Preston. 8º Trois concertos pour le clavecin, Londres, Bland. 9º Leçons pour le clavecin, ibid. 10º Trois sonates séparées nour le claveein. ibid. 11º Sonate pour claveein ct violon, Londres, Preston. 12º XII capital voluntaries soith fugues (Douze grands préludes avec fugues), Londres, Bland. 15º Quatuors pour quatre violes, Londres, Preston, Dans ses dernières années, Greene s'occupa presque exelnsigement de corriger les fautes de cople des meilleurs morceaux de musique d'églisc composés par les compositenrs les plus célèbres de l'Angleterre, et de les dispeser en collection. Avant de mourir, il remit ce travail au docteur Boyee, son aml, qui le termida et le publia sous le titre de Enthedral Music (voyes Boves). Cette collection est la plus belle et la plus compiète qui ait paru en Angieterre.

GREFINGER ou GRÆFINGER (Jean-Wurrense), musicien allemand ou plutiet create, naquit dans le second moitiet quinzième siècie. Il fut prêtre et vêcut à Vienne. Comme musicien, il fut élève de Paut leoffheimer. On consult de lui quelques odes à quatre voix imprimées daos le reeueil rarissime qui a pour titre : Aurelii Prudentii Cathemerinan : hoc est Diurnarum rerum opus varium, et eum lingux elegantia, tum sententiarum gravitate, frequenti leetione dignissimum. Cujus singulis Odis singulas harmonias quatuor vocum, nusquam antea impressas, Hieronymus Victor calcographus, singulari diligentia emendatus, in studiosorum communem utilitatem adjecit : componente aliquando cas Domino Wolfgango Grafinger Pannone, Sacerdote Musices peritissimo, Viennæ Austriæ, anno 1515, in-4°. Ce recueil est précédé d'une préface de Rodolphe Agricola, On trouve deux motets de Græfinger, à quatre et einq voix, dans le reeuell intitulé : Secundus Tomus novi operis musici, sex, quinque et quatuor vocum, nune recens in lucem aditus, Northergæ in celeberrima Germaniæ urbe arte Hieronymi Graphei civis Noribergensis, 1538, petit in-4º ohl. On trouve aussi des pièces de eet auteur daos le recueil qui a pour titre : Sacrorum Humnorum liber primus. Centum et triginta quatuor Hymnos continens, ex optimis quibusque Authoribus musicis collectus, Vitebergre, apud Georgium Rhay, anno 1542, petit in-4" ohl. Grefinger fut éditeur du rare antiphonaire imprimé à Vienne, en caractères gothiques et en notation allemande, sous ee titre : Psalterium Patquiense Antiphonis, Responsoris Hymnisque in notis musicalibus. Audeuxième feuillet on lit : Noeturnus dominicalis incipit Psalterium cum notis, Antiphonis et Hymnis Dominicis diebus ad matutinas; et à la fin : Psalterium Davidieum cum suis Antiphonis, Responsoris ae Hymnis. Sub notis recte ipm. concernentibus : per Joannem Winterburger einem Fienn., anno Domini 1512, studiose iusta ritum patauiens. impressum : et per Dominum Wolfgangum Grefinger musieum diligenter emendatum.

CRÉCOIRE I" (5.), sursonmet LE
GRAND, fut du paye en 509, et suecéda à
GRAND, fut du paye en 509, et suecéda à
Felage II. It était fils du séraiser Gordies, et se
centralit d'une actionne famille painéemen.
Il mourait Rome, le 17 mars 604, 1 Figu et soutiset-éceta aux, et dans it quatornieme
continue-éceta aux, et dans it quatornieme
très appartiement à l'histoire de l'Églies, et ce
très appartiement à l'histoire de l'Églies, et ce
très point eig visit doivent dire rapportes on se bornera denc dans cette noiler à rapporte
et la réforme que cap pai fut du hant de
statistique, lequel, depuis ce temps, prit des, in
mm, et la taperté Graportes. A varie des

fragments pris dans le chant de l'église grecque, réunis aux mélodies de saint Ambroise, de Paulin, de Licentius et de quelques autres auteurs des premiers chants de l'église d'Occident; c'est pourquoi cet antiphonaire fut appelé eentonien. Mais, suivant la tradition, ce n'est point à cela seul que se serait borné le travail du saint pontife; car on lui attribue la constitution définitive de la tonalité du plain-chant daos les huit tons vulgaires. A ee sujet plusieurs observations se présentent. La tonalité des chants de l'église grecque avait été formée sur le modèle des sept modes les plus anciens. déjà abandonnés ao temps d'Aristoxèoe (environ trois cents ans avant Jésus-Christ), et reproduits de nouveau avec d'aotres noms par Ptolémée. A ces sept modes, l'Église grecque en avait ajuuté un huitième, qui était la répétition du premier à l'octave supérieure. Ces huit modes de l'église grecque commençaient par l'hypodorien (lequel était le plus grave), et se sulvaient dans l'ordre diatonique, en s'élevant chacun d'un degré. Suivant la tradition, saint Ambroise n'aurait pris pour le chant de son église que quatre de ces modes, c'est-à-dire, le quatrième (dorien), le einquième (phrygien), le sixième (lydien) et le septième (mixoludien). J'ai suivi cette tradition autrefois; mais, en 1850, j'ai trouvé des chauts du mode hypodorien (deuxième des tons ordinaires du plain-chant) et de l'hypolydien (sixième du plain-chaot) dans un livre de chœur du chant ambroisien, manuscrit de la fin du treizième siècle qui est à la Bibliothèque ambrosienne de Milan. Si saint Ambroise a pris, pour le chaot de son église, la tonalité gracque tout entière, il est au moins douteux qu'il en ait fait la classification en quatre tons authentiques et quatre tons plagaux, telle qu'elle est daos la constitution du plain-ebant. Camille Perego dit, dans sa Règle du chant ambrosien, qu'il n'y eut, antérieurement à Guido d'Arezzo, d'autres tons que les quaire autheotiques, lesquels étaient fatigants et peu agréables, et que ce fut ee moine qui y ajouta les quatre tons plagaux (f). Une erreur si singulière a droit d'étonner de la part d'un homme aussi instruit que le prêtre Perego; car, dés le

serail très-difficile de déterminer avec précision

en quoi coosista cette réforme ; on sait seule-

ment que Grégoire composa l'antiphonaire de

(I) Prima di Coido monacho Aretino... non trano la oso altri tooni, che gli noteolici, a risseun de quali poi, perche erano malto Luicosi, e poce diletteroli, esso aggiunne il suo plogole. La Repela del canto fermo nabroniano, Tratt. 240, cap 18, p. 25. bilitime sieler, Alexin Gerinsii, dans le lives cunteren dan son Traite de la Philosophia, qu'il y a buit son dans le bait que les plus cleers se nomment authentiques, et les infériers, plograt, et les infériers, plograt, et les infériers, plograt, et le builitime behybrie du Traité de la disci-flamation de la comment authentiques, et les infériers, plograt, and facent de la disci-flamation de la commentation de la disci-flamation de la disci-flamation divisée a subhenlique et plagatax, actin, litebald, mome de Sint-Annand, a ful ur trè-impure pessition de hait times dans und de sez traités de musique, composé à la disci-flamation de sinte traités de musique, composé à la discription de la visconditation de la restriction selécte on au commenceur de la restriction selécte de la restriction selécte on au commenceur de la restriction selécte de la restriction selécte on au commenceur de la restriction selécte de la restriction selécte on au commenceur de la restriction selécte d

D'autre part, Boèce et Cassiodore, hommes illustres du sixième slècie, que l'Église révère et qui ont écrit de longs ouvrages sur des matières théologiques, sont aussi auteurs de traités de musique dans lesquels on ne trouve que l'exposé de la tonalité des Grecs. Cassiodure, qui vivait encore en 362, ne connaît que les quinze modes d'Alypius et ne dit pas un mot d'un système de tons différent pour l'usage de l'Église eatholique ; quarante-deux ans seulement séparant le temps où il vivait encore dans le monastère qu'il avait fondé, et l'année de la mort de saint Grégoire. Il est done présumable qu'avant ce saint pontife rien n'était réglé d'une manière aniforme pour la lonalité des chapts ecclésiastiques; tandis qu'Aleuin nous apprend que de son temps la doctrine de cette tonalité était si bien répandue, que tout musieien devalt savoir que la musique tout entière était contenue dans les buit tons (Octo tonos in musica consistere musicus scire debet). Tout porte donc à eroire que c'est à saint Grégoire qu'appartient la classification des buit tons de l'Église grecque dans un système différent. Dans ee système nouveau, le mode hupodorien ne fut plus le premier. l'hypophriggien le second, l'hypolydien le troisième, et alnsi de suite en monlant diatoniquement; mais le dorien fut le premier ton, le phrygien le troisième, le tydien le einquiéme, et le mixolydien le septième; ceux-là furent appelés authentiques. Par un simple renversement de tétracordes, à nne quarte audessous de chaeun des tons authentiques furent placés les tons plagaux, et il fut réglé que la finale des chants de ees tons ausiliaires serait celle des modes authentiques.

La formation du premier recueil officiel des chants de l'Église eatholique et le réglement de la tonalité de ces chants sont donc la part qui pe paralt pas pouvoir être contestée à saint Grégoire; mais de quelle notation se ser-

vit ee saint personnage pour écrire l'antiebonaire auquel il a donné son nom? Ici il y a un dissentiment profond. Je me suls trouvé engacé dans des luttes ardentes à ce sujet, parce que j'ai soutenu que cette notation devait être celle des lettres romaines. Mon opinion s'est formée à est égard de ce que Boèce explique, dans son Traite de musique, les signes de la notation grecque par ees mêmes lettres ; ee qui démontre jusqu'à l'évidence que leur signification musicale était connue des musiciens en Italie ; car on n'esplique pas l'inconnu par l'inconnu. Le conseiller Kiesewetter (voyez ce nom) me mit au défi de eiter des chants notés avec ces lettres ailleurs que dans des traités de muslone du onsième siècle, et je répondis à ce défi en lui indiquant l'office de saint Thuriave on Thurial, composé en 743 et noté avec les quinze premières lettres de l'alphabet latin, et le traité de musique de Huchald, Intitulé : Musiea enchiriadis, de la fin du neuvième siècle. où la notation par les lettres est employée. A cela Kiesewetter repondit en affirmant que l'antiphonaire de saint Grégoire fut noté dans la notation du moyen âge employée dans un grand nombre de livres de chant et qu'on désigne par le nom de neumes; et il en donna pour prenve un manuscrit du monastère de Saint Gall, que, d'après une ancienne Iradition. il déclara une copie authentique de l'antiphonaire du saint pontife. A l'inspection de la notation de ce manuscrit, je fis observer qu'elle n'a jamais été en page en Italie sous cette forme et que la copie dont il s'agissait a dù être faite en Allemagne. Sept ans après cette discussion (voys: la Gazette musicale de Paris, ann. 1844), le P. Lambillote (voyez ce nom) a publié : Antiphonaire de saint Grégoire. Fac simile du manuscrit de Saint-Gall, huitième siècle (Paris, 1851, un volume gr. in-4°), avec une préface dans laquelle 11 me lance vertement de n'avoir nas eru à l'anthenticité de cette œuvre attribuée à saint Grégoire; mais en 1856, dom Anselme Schuhiger, savant musicien, liturgiste et archéologue, maltre de chapelle à l'abhaye d'Einsiedeln (en Suisse), qui a examiné avec som et a étudié le manuserit de Saint-Gall, a établi d'une manière îrrésistible (dans la Revue de musique aneienne et moderne, nº 12, déeembre 1856, p. 721 et suiv.), et par une analyse rigoureuse : 1º Que ee manuscrit n'est point up antiphonaire, puisqu'il ne contient pas une seule antienne, mais un graduel, et conséquemment, que ce n'est pas une copie de l'antiphonaire de saint Grégoire; 2º Que sa

notation et son écriture n'appartiennent pas an bultième siècle, mais au dixième. Or, ces propositions sont précisément celles que j'ai émises, en 1844 (Gazette musicale de Paris, p. 325, première colonne), dans ma discussion avec Kiesewetter.

De tout ce qui précède il résulte que la question concernant la notation dont s'est servi saint Grégoire pour son antiphonaire reste indéelse ; eependant II paralt raisonnable de croire que pulsqu'il existait à Rome, de son temps, nne potation par les lettres latines, laquelle était simple, d'une lecture facile et connne des chantres, c'est de cette notation qu'il a dû faire nsage, plutôt que d'une collection de signes compliqués qui, bien que généralement employés plus tard pour la notation des livres de chant, présentaient d'Inextricables diffieultés qui ne furent aplanies que par l'applieation de certains accessoires, et sortont par les lignes que les conleurs aldalent à distinguer.

A l'égard du chant des antiennes qui se trouvait daos l'antiphonaire de saint Grégoire, il n'existe plus ou, du moins, on ne connaît pas aujourd'hni de manuscrit dans lequel on puisse le retrouver avec certitude. La plupart des mélodies en usage dans l'église ont été composées dans des temps postérieors, et du chant grégorien il ne reste plus guère que la tonalité. La prosodie et le rhythme paraissent avoir disparu de la langue latioe chantée au temps de saint Grégoire; on eroit qu'il acheva de l'effaeer, et que, dans son antiphonaire, toutes les syllabes étaient notées à temps éganx. Le chant à notes égales s'est cooservé ebez les Bernardins et ehez les Chartreux jusqu'à la fin du div-bultième siècle

GRÜGOIRE DE BRIDLINGTON, chanlore régulier de l'ordrede Saint-Augustin, fut ainsi appeté parce qu'il étalt préchanter dans un monastère à Bridlington, ville du comté d'Tork, en Angleterre, et qu'il en fut nommé prieur, en 1217. Tanner le clie, daos sa Bibliothèque britannique (p. 558), comme auteur d'un livre situaté: De Arté musices (do. 111. Accun catalogue imprimé des hibicbèques d'Augustierre ne mestionne ect ou-

vrage.

GRÉGOIRE (Piznaz), docteur en droit, né à Toulouse, vers 1510, enseigna d'abord le droit à Cabors, pois à Toulouse. Le duc Charles l'attira en Lorraine, et lui conda une chaire de droit civil et de droit eanon dans l'Académie de Pont-à-Mousson. Il s'y distingua et mourut en 1807. Au nombre des ouvrages nouveut en 1807. Au nombre nouveut en 1807.

21062, DNIV. DES MUSICIESS, T. IV.

qu'il a publiés, il en est on qui a pour titre : Syntaxis artés mérabilis, Libris XL comprehensa, Lugduni, 1574. Deux vol. in-8º. Il y traite de la mosique, en vingt pages, dans les chapitres Il-1XI du doutthen livre. Il y a en des détions de cet ouvrage, publiées à Cologne, en 1600 et 1610.

GREGORI (JEAN-LURANT), violoniste et compositeur du dix-reptième siècle, était au service de la répoblique de Lucques, en 1095. Il a fait imprimer de sa composition : 1º Arie in stile francese a 1 e 2 voci, Lucques 1098. 2º X concerti a 4 voci, biid. 1098. 3º Cantate da camera a voce sola, bibd., 1099.

GRISCOMIO (Assissa), compositore, a de Sistema, versi da da sessiane sistes, fut matire de chapelte de l'égine cathériarde de estet unit, et membre de l'Accèdine des Informats. On a de sa composition : Il primo libro de madriguil a cinque voci. Sismaya del Gardazo, Venetia, 1017, in-d'. Cet ouvrage ne se distingue par acomes qualité particulière. Il parait que fregorio data pen satisfait de succède de ser composition, car il se plaint beaucoup de frenie et deu cui. Una adar trayet de discomposition de la composition de ser composition et de constituir de succession et L'amentations, 2, 5 et 4 vocum, Sisma, 1890.

GRÉGORIUS (P.); compositent de musique d'église, né en Allemagne, est connu par un ouvrage de sa composition intitulé: Encomium Perbo incarnato ejusdemque matri musicis decantatum, Ingolstadt, 1618.

GREGORY (Jass), savant antiquaire et orientainte, ne h da Amsterdam, en 1607, a passé la plus grande partie de sa vie en Angeterre : Il est mort à l'indinisent, en 1660. Dans ses Opera posthuma, publices à Londers, 1650-1683, in-44, on trouve nue dissertation inituie: De More canendi symbolum Ni-caum. Il y traite (p. 40 et suiv.): De Organis musifeis kydraguides et penematies.

GREATER (tras-Greates), metamainer at fector d'instrument à Weddar, not en cette ville, no 1755, a checute ûn instrument à la coute, monté de corder à buyan, mies en vibration par de petita arbeite epitalement de l'instrument à l'instituto d'une occiment investice renouvele, qui 754, par la bolitée de Bertin. Es 1770, ferriere construité un de ces instruments, au-fordere construité un de ces instruments, au la la character de l'instrument de Creiner officiale. Cette combinaire de Creiner officiale baseoup d'imperfections; Schmids, facteur altemand, fix d' à Paris, propositute dans un instrument qui a cé fain reproduite dans un instrument qui a cé fain

à l'exposition des produits de l'industrie en 1800. Depuis lors, il a été fait, d'après divors systèmes, différents essais d'instruments à clasière, à cordes et à sons soutenns; celui de M. Dicts fas est resté jusqu'à ce jour le moins imparfait. Greiner est mort à Wetziar, le 8 octobre 1798, à l'âge de cinquantecino ans.

GREINER (Jaar-Tuéodoan), fils de Jean-Martial Greiner, violoniste de la chapelle du due de Wurtenberg (1), aquali à Sutugard, ves le milieu du dix-buitième siebet. On a de lui : 9 Symphonies pour l'orchestre, op. 1 et 2. Amsterdam, 1784. 3º Six duos pour deux Bôtes, 1666. Il a laissé aussi om manuscrit plusieurtrion nour le clarecia.

GREININGER (Augustus), compositeur altemand du dix-septième siècle, a publié des motets sous ce titre: Cantiones sacrar 1, 2 et 5 voc. cum et sine instrum. Augsbourg, 1681, in-4\*.

GREIS (JEAN), professeur de musique à Bonn, vivait dans cette ville en 1845. On a de tui un petit ouvrage qui a pour titre : Der erste Unterricht in der Harmonialehre (La première instruction dans la science de l'harmonie). Bonn, Simrock, in 69.

GHEITER (MATRIEU), musicien de la cathédrale de Strashourg, mort dans cette ville le 20 décembre 1550, a publié un traité de musique intitulé : Elementale musicum juventuti accomodatum. Strasbourg, 1544, in 8°. Il y a une seconde édition de cet ouvrage, Strasbourg, 1546. Greiter fut un homme de mérite très-distingué dans l'art d'écrire la musique de son temps. On a de lui une chanson allemande à deux voix, qui se trouve dans le premier volume des Bicinia gallica, latina rt germanica, publiés par Georges Rhay, à Wittenberg, en 1545; mais il mérite surtout d'être signalé pour un chant latin à quatre voix dont les premiers mots sont Passibus ambiguis. Sur une phrase du ténor, laquelle se répète après un repos plus ou moins long, en montant de quarte en quarte, ou descendant de quinte, et conséquemment passant toujours dans des tons différents, par la méthode ancienne qui était appelée chant

(1) Ca Jean-Martial Greiner duit ne à Constance, le 8 Ferrier 1794, et deix literé d'échez à l'Étode de la Herrier 1794, et deix literé d'échez à l'Étode de théologist muit synat fait de rapides propris aux le trides. Il se remoite en Italie, et six Venise, pais elle à Padoux, où il reçut des leçons de Tarriah. De rétour en Allesegare, il entra a service de talent sur ses instradalesegare, il entra a service de talent sur ses instraparen en application sons à l'activité de la consideration par de la constant de la constant de la constant de la constant de success campatiques en au l'activité de la constant de la constant de success campatiques de la constant de la cons faint, Greiter a établi, entre les trois aineresparties, un traval d'initation d'initation d'initation d'iniparties, un traval d'initation d'inita

GREEL (Josers-Ernasty, prefescent » (Pigies Sainte-Rinci, de Berlin, anquist dans cutte ville en 1771, et y morral le 17 mars.

1911. On a de lui queiques inverse de théologie; in l'aves told tel que pour un petit currage qui l'acteur de l'acteur

GRELL (ÉDOUARD), neveu du précédent et directeur de l'Académie royale de chant de Bertie, est né dans cette ville en 1799. Doué des plus heureures dispositions pour la musique. Il fit de si rapides progrès dans cet art. qu'à l'âge de 17 ans, il put être nommé organiste de l'église Saint-Nicolas, et en remplir les fonctions de manière à justifier le choix qu'on avait fait de jul. Dans sa dix-buitième année, il fit sensation par l'exécution d'une fugue d'Albrechtsberger sur l'orgue dans un concert de musique religieuse. Membre de l'Académie de chant dirigée alors par Zelter, il v fut employé d'abord comme accompagnateur; plus tard, il en fut un des sous-directeurs, el après la mort de Rungenhagen (vou. ce nom), il lul speceda dans la direction. Il est aussi membre correspondant de la Société bollandaise de Rotterdam pour l'enconragement de la musique, de l'Académie des beauxarts de Berlin, et décoré de l'ordre de l'Aigle ronge. Comme compositeur, il a fait exécuter à Berlin des cantates religieuses, des psaumes et un Te Deum : Il a publié dans cette ville : 1º Des préludes ponr l'orgue, œuvres 4 et 29. 2º Des Lieder et chants à voix seule avec piano. op. 1, 12 et 14; 5º des mélodies chorales. des hymnes et des molets ponr quatre voix d'hommes, op. 2 et 5 ; 4º des motets à trois et à quatre voix, op. 13, 22, 39 et 54; 5edes psaumes à buit et onze voix, op. 26 et 35; 6º des chants de Noël

à deux et trois voix, op. 10 et 16, etc.

GRENERIN (Hzsni), théorbiste français, vécut à Paris dans la seconde moitié du dixseptième siècle. Il s'est fait connaître par un quirage qui a pour titre : Livre de théorbe contenant plusieurs pièces sur différents tons, avec uns nouvelle methode tres-facile pour apprendre à jouer sur la partis les basses continues et toutes sortes d'airs d livre ouvert : dédié à Monsieur de Lully, escuyer, conseiller secretaire du Roy, et surintendant de la musique de Sa Majesté. Paris, Bonneuil (sans date), In-4º obl., gravé sur cuivre

GRENET ( ... ), directeur du concert de Lyon et maltre de musique de l'Académie royale de cette ville, a donné à l'Opéra de Paris, en 1757, nn ballet intitulé : le Triomphe de l'harmonie. La musique de cet ouvrage fut applaudie : on remarqua surtout la troisième entrée qui était celle d'Amphion. Quelques années après, Grenet donna le Triomphe de l'amitié, divertissement, et enfin il fit représenter, en 1759, Apollon, berger d'Admète, en nn acte. Ce musicien est mort à Paris en 1761

GRENET (CLAUDE DE), compositeur et amateur de musique, naquit le 24 avril 1771. Dans sa jeunesse, il servit comme officier au régiment d'Orléans; puis 11 s'est retiré à Chartres, pour y cultiver la musique qu'il aimait avee passion. Kuhn, musicien de la chapelle de Dresde, lui a donné les premières leçons de piano et de composition; mais M. De Grenet dut surtoot à ses lectures ce qu'il savait de la théorie de la musique. Il a publié : 1º Trois œuvres de sonates pour le plane, Paris, Gaveaux. 2º Sept concertos pour divers instruments, 3º Six romances avec accompagnement de piano, op. 1. ibid. 4º Plusieurs œuvres de quintettes et de quatuors pour violon, Paris, Launer. Il a laissé en manuscrit un très grand nombre de compositions instrumentales qui ont été exécutées à Paris, en 1829 et 1850, M. De Grenet est mort à Chartres, en 1851.

GRENIE (GABBIEL-JOSEPH), amateur de musique, né à Bordeaux en 1756, est mort à Paris le 5 septembre 1857, à l'âge de quatrevingt-un ans, Il était jeune lorsqu'il se rendit à Paris, où il occupa josqu'en 1850 des emplois dans des administrations publiques on partieulières. On lui doit la découverte de l'instrnment qu'il a appelé orgue expressif. A vrai dire, il ne réclamait pas le mérite de l'invention primitive, car il ranporte, dans un de ses

fournie par un jen d'orgue de deux octaves, qui se trouvait chez un de ses amis, vers 1790. En 1810, il fit connaître le premier de ces instruments qui n'était qu'un orque de chambres il le soumit à l'examen de l'Institut de France et du Conservatoire de Paris : des rapports favorables furent faits par le physicien Charles et par Mébul, au nom de ees Institutions, et imprimés dans la même appée à Paris, chez Porthmann. Bepuls lors, Grenié a construit des orques expressifs sur des échelles beapcoup plus considérables au Conservatoire de Paris, au couvent du Sacré-Cœur de cette ville, et M. Biot, dans son grand Traité de physique, ainsi que dans l'abrégé de cet ouvrage, a donné une analyse détaillée, mais assez peu exacte, des principes qui ont dirigé Grenié. Plusienrs tentatives avaient été faites longtemps avant Grenié, pour obtenir dans l'orgue le creseendo et le decrescendo des sons. Le premier moyen dont on s'était servi consistait à ouvrir des trappes à la caisse de l'instrument, et à les refermer par une pédale, pour laisser entendre les sons avec plus ou moins d'intensité; à ces trappes on avait ensulte substitué des jalonstes qui avaient diminué le défaut du baillement que faisalent entendre les trappes. On avait aussi trouvé le moyen de faire sortir successivement des registres qui aloutent des unissons à d'aptres unissons, et augmentent ainsi la puissance sonore, mais non par one gradation insensible, comme le véritable erescendo. La déconverte de Grenié consiste en un procédé mécanique pour ouvrir ou fermer progressivement la sounane qui foornit du vent aux tuyaux, de manière à modiffer la poissance d'inspffiation d'une manière analogue à celle d'un musicien qui Joue du bantbois, de la elarinette ou du basson, et cela par la pression plus ou moins forte du pied sur une pédale. De plus, ayant remarqué que les battements de l'anche sur les parois do bec, ou de la rigole, donnent à la qualité du son quelque ehose de ranque et de dur, Grenié a ajusté celles de son instrument de manière à la faire agir librement dans l'ouverture qui lui est laissée, et sur laquelle elle est ajustée avec heauconp de précision. L'élastleité naturelle do l'anche suffit pour la ramener après qu'eile a été mise en vibration par l'air, et de cette manière s'opère le mouvement alternatif et vibratoire d'où résulte un son heanconp plos pur que dans les jenx où l'anche bat sur les parois de la rigole. C'est ee même procédé qui a été employé dans tous les instruments du cerits sur ce sujet, que l'idée lui en avait été genre de l'Elodion, tels que le physharmo-

nica, l'aérophone, etc. (1). Le principe de l'anche libre a été trouvé dans une baute antiquité par les Chinois; car leur instrument appelé Cheng, qui est trés-ancien, est composé de tuyaux de bambou avec des anches de cette espèce. La difficulté de maintenir l'accord des flûtes avec les jeux d'anches, sous nne pression non constante du vent, a déterminé Grenié à ne mettre dans ses premiers instruments que des jenx d'anches : car on sait que les flûtes montent lorsqu'on sonffle avec force dans leur embouchure, tandis qu'elles baissent progressivement à mesure qu'on diminne la puissance d'insuffiction : mais, postérieurement, l'ingénieux inventeur de l'orgue expressif avait trousé un moven pour maintenir la justesse des flutes sous une pression quelconque du vent en l'établissant an point le plus faible, avec un compensateur placé au dessus de l'orifice des tuyaux et qui, abaissé par un petit soufflet, lequel se soulève, en raison du vent surabondant entré dans une rainnre placée parallélement à l'nn des côtés du tuyau, rétablit l'équilibre de l'intonation. Au reste, Grenié paraît en être resté aux expériences sur ce moyen,car on ne connaît de lui aucnn instrnment dans lequel if en ait fait usage. Sébastien Érard a complété le système de l'orque expressif, an moyen d'un clavier particulier de récit, dont chaque tuyau a son expression propre et indépendante, par l'ouverture progressive de sa soupape, laquelle résulte de la pression plus ou moins forte du doigt sur la touche. Grenié a publié no petit écrit qui a pour titre :

(f) Cette Invention a'était pas sheolament convella: an Allemend, nomme Kratsenstein, and vivalt & Saint-Petersbourg sons le regoe de Catherins, parait avoir employe to premier tes anches libres dans les tuenne d'orgor. Backwits, l'abbe Vogier, Saner, Kober et d'autres Allemanda avaient employé ensuite ess anches dana des instruments construits avent 1807, Godsfroid Weber, en rappelant ces faits dans le nº 43 de la Cacilie, n contesté les droits de Grenie à cette amélioration du système des jenx d'anches ; mais outre que Grenie n'avait jamaia été en Allemogne et no savatt pas un mot d'allemand, il est prouve per les registres des seances du comité d'enseignement du Conservatoire de Paris qui ont ete entre les mains de Vinit, oncien accretaire de cette école, que douze une uvant de produire son orgue expressif en public, Grenie avoit fuit, le 20 nivose an VI Cianvier 1798; des essais de comparaison antre des tuyaux à anches ordinaires et à anches libres.

En e qui concern in theirsi den jiva d'ergarà à nagmentation et dinimation de son, on trous d'extrincture cherration dans la dissertation de Guillauma Weber (eyee an non) lostilete: Lege contilièreus evinadenquesquire, si escellare non parsiet, a id sinad et ryasallet, 1937. On para vier suuti ser la méron apie a morcesu de même savant dons le n° 5.6 de la Cercifia, et dans la freue marieta, t. X. 19, 207 e 1353. Réponte à un article inséré nu Journal des Débais du 16 septembre dernier (1829), et extraits de divers rapports faits par l'Intitus et par le Conservatoire de musique, sur les petites et grandes orgues expressives de Grenie, Paris, sans date (1829), une feuille in-8-1. It y a suis de lui quelque autres oppacules sur le même sujet : leurs titres me sont inconnos.

GRENTER (Gassitz), barpiste et compositeur, récut à Paris daos la dernière moltié du dix-bnitème siècle. Il y a publié : 1° Six romances avec accompagnement de barpe on de piano, Paris, Leduc, 1705. 2° Sonates ponr la barpe, Paris, Consineau. 3° Premier recueil de divertissements pour la barpe et violon obligé, op. 7, Paris, Leduc, 1705.

GRENNER (Gastas-Accorra), Incleur d'instruments de la cour de Drende, nei, en 1720, à Wiebe, en Thuringe, a cu de la cour réputation pour ne fistue, bauthou, curinettes et et bassons sertis de ses ateliers. Il avait étunier par de la focture des instruments best Percèmann, à Lépsick. A l'âge de dis-neuf an, il pravaille avec un constant de la companie cinq ana, il y travaille avec usces. En 1700, il a codé son déablisement à son neve, et s'est retiré. Il vivait encore en 1810, âgé de quairevingt-dis aux.

GRENNER (II can), neven et éthère du précédent, est le premier irrateur de la clarinette base; il út consultre cet Instrument en 1705. Il a donne quelque rennej gements dans l'Intelligens Blatt de la Gazette mujcie de Lelipsick, un II, or II) sur a construction de ses flates et sur celles de Tromitiz; enfail il a fait une description d'une invention relative à la flote dans la trizitéme année de cette azaette (p. 775).

GRENZEBACH (Earstr), professeur de piano à Castel, né en 1819, s'est distingué comme compositeur de Léder, dont il a publié caviron trente recueiis. En 1839, la fait représenter, à Castel, un opéra comique loitinfé: une Nuté d'Smyrne, qui a été bien accueilfi par le public.

GRENZER (Jan-Pafebiar), ne à Dreude, etait hauthotste de la musique particulière du roi de Suède, en 1783. En 1779, il a ful graver chez Hummel, à Berlin, six trios pour la fûle. On connaît ansi de cet artiste un concerto pour le basson et quelques symphonies en manuscrit.

GRESEMUND (Taéopone), docteur en droit, né Spire, dans la deuxième moitié du quinzième siècle, fit imprimer, à l'àge de quinze ans: Dialog. in septem artium liberalium defensionem. Le cinquième distogne contient ane apologie de la musique. Gresemand est mort i Mavence, en 1512.

GRESNICK (Antoine-Faintaic), compositeur dramatique, né à Liége, en 1752, fut envoyé fort jeune comme pensionnaire an Collége liégeois de Rome, y fit de boones étndes musicales, et alla les terminer à Naples, sous la direction de Sala. Il paraît qu'il écrivit pour les théâtres de Naples avant 1780, car il est compté au nombre des compositeurs dramatiques dans l'Almanach des Thedtres de cette année: cependant un ne trouve point de traces de ses premiers travanx. On sait seulement qu'il alla à Londres une première fois avant 1784. Dans cette même année, il retourna en Italie et y composa il Francese bizzarro, opéra bouffe, qui fut joné à Savona. Rappelé à Londres, en 1785, Il y écrivit Demetrio, en trois actes; Alessandro nell'Indie, en trois actes, et la Donna di cattiva umore. Le succès de ces novrages le fit choisir pour être directeur de la musique du prince de Gailes. En 1786, il écrivit Alceste pour la célèbre cantatrice Mara. Après un séjont de six ans en Angleterre, il vint à Paris en 1791, ne put y trouver t'emploi de son talent, et se rendit à Lyon comme chef d'orchestre du Grand-Théâtre. Il y écrivit un grand opéra intitulé l'Amour à Cuthère, qui fot représenté en 1795. Le succès de cet ouvrage, qui fut joué dans la même année sur six théâtres de Paris (1), le ramena dans cette ville. Il travailla d'abord ponr le théâtre de la rue de Louvois, rival des théâtres Favart et Feydeau, et y doona : 1º Le Savoirfaire, en deux actes, 1795. 2º Les Petits Commissionnaires, un acte, 1795. 3º Eponine et Sabinus, deux actes, 1796. 4º Les Faux Mendiants, un acte, 1796. 5º Le Baiser donné et rendu, un acte, 1796; joli ouvrage dont la partition a été gravée. An sheatre Montansier : 6º Les Extravagances de la vieillesse, un acte, 1796; meme sujet que le Jeune Sage et le Vieux Fou, de Méhul, 7º La Forêt de Sicile, deux actes, 1797; la partition a été gravée. 8º Le Petit Page, ou la Prison d'État, un acte, 1797. 9º Les Fauz Monnoyeurs, ou la vengeance, drame en trois actes, mélé de chant, 1797. 10º Le Tuteur original, un acte, 1797. 11º La Grotte des Cevennes, en un acte, 1708, 12º L'Heureux Procès, ou Alphonse et Léonore, en un

(1) il y avoit siors beaucoup de théâtres à Paris où Con jouait l'opéra.

acte, au théâtre Feydean, 1798. La partition a été gravée. 13º La Tourterelle dans les bois, en un acte, au théâtre Montansier, 1790. 14º Rencontres sur rencontres, en un acte, au meme theatre, 1799. 15° Le Reve, en nn acte, an théâtre Favart, 1799; joli nnvrage dont la partition a été gravée, 16º Léonidas ou ics Spartiates, en un acte, à l'Opéra, en société avec Persnis. Cet ouvrage ne réussit pas. Gresnick avait écrit depuis près d'un an la Foret de Brahma, en trois acles, pour l'Opéra, sur un poeme de madame Bourdie Viot; mais au moment où il espéralt qu'on allait jouer cet ouvrage, il apprit que sa musique n'était reçue qu'à correction; cette déception et la chute de Léonidas lui causèrent un profond chagrin qui le conduisit an tombeau, le 16 octobre 1799, à l'âge de quarantesept aos. Indépendamment des ouvrages cités précédemment, on a gravé de sa composition : 1º Amusement social, recueil d'ariettes avec accompagnement de piann, Paris. 2º Récréations nouvelles, ariettes, duos et romances, idem, ibid. 3º Dix romances et ariettes avec accompagnement de plano ou barpe et violon on finte, Paris, 1707. 4º Duo italien : Questa è la bella face, avec accompagnement de plane on barpe et violon on flute, ibid., 1797. 5º Symphonie concertante pour ciarinette et basson, avec probestre, exécutée any concerte de Feydeau, Paris, Pleyel, 1797. Il y a du goût et une certaine grâce mélancolique daos la musique de Gresnick, mais elle manque de verve et d'effet scénique; de la vient qu'elle n'a point obtenu de specès populaires. GRESSET (JEAN-BAPTISTE-LOUIS), né à

Amiens, en 1709, s'est placé, par son joli, poème de Vert-Vert et sa comédie du Méchant, au nombre des bons poètes français. Il entra dans l'ordre des Jésuites à l'âge de seize ans, fut envoyé à Paris pour y compléter son instruction, et rentra plus tard dans le monde. où l'appelaient ses succès littéraires. Admis à l'Académie française, en 1748, il se retira dans le lieu de sa naissance quelques années après, y fonda une académie, s'en repentit hientôt, puis se fit dévot par faihlesse, et finit par désayaner ses titres à la renommée. Il mourut à Paris, le 16 juillet 1777. En 1737, il a fait imprimer un Discours sur l'harmonie (Paris, in-8° de quatre-vingt-neuf pages) qui a été joséré depnis lors dans toutes les éditions de ses œuvres. Gresset avait écrit d'abord ce discours en latin; il le traduisit en français pour le publier. Ce morccan, vide de faits et d'idées, n'a pu sortir que de ja plume d'un

homme enliérement étranger à la connaissance et au sentiment de l'art. Il a cependant été traduit eu allemand par Wolf, commissaire général à Wolfcubutel, nous es titre : Die Harmonie, est Recte, Berlin, 1752, In-4º. Il en existe anssi une tradection hollandaise intitulée : Lof der Harmony, Amerisoort, 1776, grand In-4º.

GRETRY (Armst-Easter-Monter), ne & Liège, le II dérier 17d1, reçuite lour d'un mosicien paurre, qui était riolonate à la Colfigiale de Sain-Bents. Une constitution faible, que direra accidenting rares féranièreut encore, embail le rendre pur propre su travail, et un lui promettre qu'une existence courte et railtaidiaire; expendant il réveu longemps, fut rarement mabile, et poduisit un grand unmbre d'ourse; get.

Dass son cufancé, on ne comanisati guêre d'autre dénación musicale que celle qu'on re-cerait dans les maltrires de cathédrales; aussi futi-liplacé à la Collégida comme enfant de cheure, a Tège de six ans. Cette condition était fort péniles autrelois, parce que ses maitres de misique, imbes des préjugés n'une édatoin de-politique, croysient ne pouvoir sucreación depolitique, croysient ne pouvoir sucreación de politique, croysient ne pouvoir sucreación de politique, croysient ne pouvoir sucreación de Liége, Pertistence d'un cufant de cheure était ne sunoite centinuel.

Une dureté excessive et déraisonnable de la part des maîtres n'est pas propre à bâter les progrès des élèves : il ne faut donc pas s'éton uer si cenx de Grétry furent lents. On le crut incapable d'apprendre la musique, et sou père fut obligé de le retirer de la maltrise pour le confier aux soins d'un professeur babile. nommé Leclerc; qu' fut depuis maltre de musique à la cathédrale de Strasbourg. Celuicl, aussi doux que le premier était brotal, rendit bientôt Grétry bon lecteur. Mais l'arrivée à Liége d'une troupe de chanteurs Italiens, qui jouait les opéras de Pergolèse et de Buranello, fut l'événement qui contribua surtout à développer en iui l'instinct de la musique; c'est en assistant aux représentations de ces ouvrages qu'il prit un goût passionné pour l'arl dans lequel il s'est ensuite rendu célébre.

Comme tous cous que la nature a destinés à étre compositeurs, Grétry commença à écrire presque des l'enfance, et sans avoir appris les premiers éléments de la composition. Ses premiers oursegés furent no motet à quatre voix, et une espèce de fugue Instrumentale qu'it fit en suivant pas à pas une autodout il retournal le sujet. Ces premières prodout il retournal le sujet. Ces premières pro-

sa famille; mais le fruit le plus avantagenz qu'il en relira fut qu'on sentit la nécessité de lui donner un maltre d'harmonie, Renekin. organiste de la Collégiale, ini en enseigna les principes, et peu de temps après le maltre de chapelle de Saint-Paul, Moreau, commenca à lui donner des leçous de contrepoint, Mals délà il était trop tard pour qu'il pût donner à ses études l'attention nécessaire ; la fermentation de son imagination y mettait un obstacle invincible. « Je u'ens pas assez de patience · pour m'en tenir à mes leçons de composia tion, dit-il; j'avais mille idées de musique . dans la téte, et le besoin d'en faire nsage « était trop vif pour que je passe y résister. Je e fis six symphonies; elles furent exécutées « dans notre ville avec succés. » (Essais sur la musique, t. Ier, p. 35.) Cette bistoire est celle de tous les musiciens qui ont entrepris l'étude de leur art dans l'âge des passions, et lorsque le besoin de prodnire se fait déjà sentir ; elle explique les causes de l'Ignorance où Grétry est resté toute sa vie des procédés de l'art d'écrire la musique, et de son peu d'aptitude à s'en instruire.

Un chanoine de la cathédrale de Lière avait

ductions parurent des merveilles aux amis de

suggéré au jeune compositeur la pensée d'allor à Rome. Le désir d'étudier n'était pas le motif le plus pulssant pour l'engager à faire ce voyage. L'attrait d'un pays nouveau, le besoin de mouvement et d'agitation qu'on épronve à dix-huit ans, et la persuasion qu'on est appelé à de hautes destinées, occupent surtont à cet age. Quoi qu'il en soit, il fallait, pour entreprendre ce voyage, obtenir des secours du chapltre de Llége, car les parents de Grétry n'étaient pas riches. Une messe qu'il fit exécuter décida les chanolues à lui accorder ce qu'il désirait, et il partit, en 1759, pour la capitale du monde chrétleu. Arrivé à Rome, il y fit choix de Casali pour mallre de contrepoint, et étudia pendant quatre ou cluq ans sous la direction de ce professeur distingué, dont il ne paralt pas avoir apprécié le mérite. Sa manière d'écrire l'barmonie dans ses opéras, et son embarras visible lorsqu'il parle de cette science dans ses Essais sur la musique . prouvent que son temps fut assez mai cmployé. Ce u'était pas à être harmoniste qu'il était destiné : son génie le portait surtout à la musique dramatique et à l'expression des naroles.

Il avait composé quelques scéues italiennes et des symphonies qui furent entendues avec plaisir, et qui lui procurérent un engagement ponr le setit théâtre d'Aiiberti, à Rome. L'intermède qu'il écrivit était intitulé le Fendemiatrice : il fut bien accueilli par le public romain. Ce premier essai était de bon augure, et présageait au jeune musielen les succès qu'il a obtenua depuis. Ce fut peu de temps après que le hasard lui fit connaître le genre qu'il était appelé à traiter. Un secrétaire de la légation françeise lui avait prété la portition de Rose et Colas. Charmé par la musique naturelle et gracieuse de Monsigny, et par le depre de l'opyrage, Grétry septif tout à copp sa véritable vocation : il s'éprit de passion pour l'opéra cemique frençais. Paris pouvait seul jul offrir les moyens d'utiliser le talent qu'il tenait de la nature; il le comprit et partit de Rome avec d'heureux pressentiments.

Grétry opitta l'Italie au meis de janvier 1767. après y aveir passé neuf ens, et se dirigea vers Genève. Il s'y arrêta dans l'intention de teir Voltaire et d'en obtenir no poeme d'opéra comique. Quoique bien accueiffi pur ce grand bomme, il n'en eut qu'une promesse vegue pour un temps éloigné. Il y aveit ciors à Genève un Opéra Comique français; Grétry vouint y essayer son talent pour ce genre, et refit ia musique d'Isabelle et Gertrude, L'ouvrage fut joué avec succès et eut six représentations, ce qui est becucoup pour aue petite viile comme était alors Genève. La nécessité de pourvoir à son existence l'obligeait à donner des lecons : les femmes les plus distinguées de la ville voniorent l'avoir pour maitre, en serte qu'il iouissait d'une certaine aisance. Mais près d'ene année s'était écoulée sans aucun résultat nour sa réputation; il avait vingt-huit ans et n'était gas conon. Veltaire lui conseilla d'aller directetement au but et de se rendre à Paris, seul endroit, disait-ii, ou l'on peut aller promptement à l'immortalité. Grétry suivit de conseil et afriva bientôt dans la grande ville, piein d'espérance et d'illusione qui ne tardèrent pas à se dissiper.

Ge qu'il y 4 de plus difficile pour un maiscie qu'ir est restricte pour le hébite, et qui n'est par comme, c'est d'insprere asses de comtance à question peter pour qu'il comerté à bauraire le sest d'une pièce caire es maisples de deux anies faront perdues par Gettry en sistilications infractueures. Enfo De Novecerité pour loi les Nariogne Samules, en cervité pour loi les Nariogne Samules, en verge en trèse atext, écution à la Gondién Nalième, mais qu'un touvers d'un genereup soules un ces péculies, l'égrà fait hépé d'armagner

pour l'Opéra. Après bien des détais, le jour de in première répétition fut fixé. . C'est ici, « dit le compositeur, qu'il faudrait pae plume « exercée pour décrire ce que l'entravis de « fâcheux sur la mine des musiciens rassem-· blés; un froid giacial régnait partont : si je e voulais, pendant l'exécution, ranimer de ma . voix ou de mes gestes cette masse indoiente, « l'entendais rire à mes côtés, et l'on ne m'é-« coutait pas. » Ce fut encore pis le soir où la cour s'était rassemblée chez le prince de Conti pour entendre l'ouvrage avec l'orchestre : topt alia an pins mai, et chaenn sortit persuadé que Grétry n'était point appelé à feire de la musique dramatique. Henreusement le comte do Crentz, envoyé de Suede, ne partagea pas l'epinien générale : il prit sons sa protection l'entene des Mariages Samniles, et obtint de Marmontei qu'il lui confiat la petite comédio du Huren. La pièce, représentée le 20 août 1768, alla aux ques. La mélodio des airs du Huron est agréable et facile, et déjà l'on y remarque le talent naturel de l'auteur pont l'expressien des paroies; mais le peu d'élégamee des formes musicales y est d'autant plus frappant que ce musicien arrivait d'Italie, ou il evait passé près de dix ans, à l'époque ou Piccinni, Jomeili, Majo et Galuppi produisaient des modèles de perfection en ce genre. On ne vit peut-être pas slors tout ce que Grétry pourreit faire par la snite; meis nu put juger de ce qui lui manquerait toujours.

Ouelques mois après la Huron, parut Lucile, où l'on trouve an quetuor (Où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille?) que tout le monde connaît, et qui est le seul morceau qu'nn sit retenu. Mais le Tableau parlant, qui fot denué presque dans le même temps (1769), plaça des ee moment Grétry au rang des meilieurs compositeurs frençais : eet ouvrage charmant a survécu aux diverses révolutions que la musique a éprouvées. Malgré les conditions désavantageuses de la comédie lyrique, eu les airs se succèdent rapidement, et dans laquelle la meme scène en contient plusieurs, maigré l'instrumentation faible et les formes vicilies de cette pièce, on l'écoute encore avec plaisir, parce que les mélodies en sont charmantes, notnfelles, expressives. Rien de plus gracieux que le cantabile du due de Colombine et de Pierrot : ce morceau serait un chefd'œuvre, si la modulation en était plus variée, et si Gretry a'avait maladroitement parcouru deux fois la môme sério de tons, eu lieu de transportér la réponse du thême principal à la

Trois opéras, Sylvain, les Deux Avares, et l'Amitie à l'épreuve, furent composés par Grétry dans l'année 1770. On a beaucoup vanté le premier, dans sa nouveauté; le duo, Dans le sein d'un père, a eu surtout grand nombre d'admirateurs ; néanmoins est ouvrage m'a toujours paru languissant, et l'un des moins remarquables de l'auteur. Le duo méme, quoiqu'on y trouve nne belle phrase, manque de pian et n'est pas éerit dans les limites naturelles des voix. Le Sylvain est une des compositions de Grétry qui ont le plus vieilli; il a disparu du théâtre depuis longtemps, et tont porte à eroire qu'il n'y sera pius entendu. On ne joue plus les Deux Avares, parce que le genre de la pièce n'est plus à ja mode ; mais on y tronye un duo du meilleur comique ; c'est celui. Prendre ainsi cet or, ces bijoux, un ebænr de janissaires excellent (Ah! qu'il est bon, qu'il est divin!), et plusieurs autres morceaux agréables. L'Amitie à l'épreuve n'a point réussi; néanmoins la musique en est fort bonne : e'est un des ouvrages les mieux écrits de l'anteur.

Le succès de Zémire et Asor, qu'on jona dans l'automne de 1771, ful éclatant; l'imagination de Grétry a'y montra dans loute sa fralchenr; jamais il n'avait élé plus riebe de chants henreux que dans cet opéra. R ien de plus piquant que l'air, Les esprits dont on nous fait peur; rien de plus suave que le rondo, Du moment qu'on aime, etc. Maigré les transformations de certaines parties de la musique, de pareitles inspirations ne peuvent cesser d'être belies ni d'intéresser les artistes sans préjagés. Il y a aussi une multitude de phrases charmantes dans l'Ami de la maison : e'est un tour de force que d'avoir pu intéresser par la musique dans une comédie aussi froide, aussi languissante. En voulant répéter cette espèce de défi dans le Magnifique, Grétry fut moins henreux. On a donné souvent des éloges à la scène de la ross; ce qui n'empêche pas cette scène d'étre longue et ennuyeuse. Il n'en est pas de même de la Rosière de Saleney. qui fut jouée en 1774; là, tout est frais, étégant, dramatique. On connaît l'air, Ma barque légère ; l'ouvrage fourmille de jolis traits qui ne le cèdent pas à celui-là. La Fausse Magie est une des mauvaises pièces que Marmontel a écrites pour Grétry. Il s'en aitribuait tout le succès, et ne s'apercevalt pas qu'elles ne devaient leur existence qu'à la musique. C'est l'esprit du musicien qui a sontenu la Fausse Magie et non celni da poete. Que de fois on est retourné entendre le duo : Quoi! c'est vous qu'elle préfére! Sans ce duo et quelques jotis chants, personne n'aurait eu le courage d'entendre la pièce.

Grétry n'était pas né pour la tragédie lyrique. Il ne manquait cependant pas de force d'expression; mais il ne pouvait sontenir un ton élevé pendant trois ou einq actes. Céphale et Procris, qu'il donna au mois de mai 1775, Andromaque, jonée en 1780, Aspasie, et Denys le Tyran, tous représentés sans succès à l'Opéra, en sont la preuve. Le duo Donnela-moi dans nos adieux (de Céphaie) est cependant offèhre; on y trouve plusieurs helies phrases, mais le morceau est mat disposé pour les voix et généralement mal écrit. D'ailleurs. ce n'est point assez d'un duo dans un opéra en trois actes.

La renommée de Grétry s'augmentait à ehaque production de sa pinme; le Jugement de Midas (1778), l'Amant jalouz (même année), les Événements imprévus (1779), Aucassin et Nicolette (même année), l'Épreuve villageoise (1784), et surtout Richard Caur de Lion (1785), mirent le comble à sa gloire, ct, dès lors, il n'eut plus de rivaux en France, pour l'opéra comique. Ces ouvrages sont ai connus, qu'il est inutite de s'étendre sur leur mérite. Quant aux défauts que les musiciens peuvent y trouver, ils prennent en partie leur source dans le goût français de l'époque où leur auteur écrivait, et dans les moyens d'exécution dont il pouvait disposer. La Caravane du Caire, Panurge et Anaeréon ehez Polycrate, introduisirent à l'Opéra le genre de demi-earactère, et même le genre bouffe, car Panurge n'est qu'un opéra bouffon. Grétry était plus apte à traiter ces deux styles que celui de la tragédie; aussi réussit-il complètemenl. Peu d'ouvrages ont été joués aussi souvent que ceux qui viennenl d'être nommés ; la Caravane a éié longtemps la ressource des administrateurs de l'Opéra.

Au milien des succès dont l'auteur de tant de productions voyait couronner ses travaux. un nouveau genre de musique, eréé par Méhul et par Cherubini, s'était introduit sur la scène de l'Opéra-Comique. Cette musique, plus forte d'harmonie, plus riche d'instrumentation, et heancoup plus énergique que celle de Grétry, devint tout à coup à la mode au commencement de la révolution, et fit oublier pendant plusieurs années le Tableau parlant, l'Amant jalouz et la Fausse Magie. Il n'y a point d'anteur qui se résigne de bonne grâce à l'oubii du publie : Grétry fut très-sensible à cette sorte de disgrace, à laquelle il n'était pas préparé.

Il n'aimait pas la musique nouvelle, mais il regrettait que des étndes plus fortes ne l'eussent point mis en élat de lotter avec ses nouyeanx adversaires ; toutefois, comme on ne se rend jamais justice sur ce qui touche l'amourpropre, il ne se considéra pas comme vaineu, et il voulul rentrer dans la carrière en imitant, aulani qu'il le pouvait, un genre qu'il dédaignait au fond de l'âme. C'est à ses efforts ponr y parrenir qu'on dut Pierre le Grand, Lisbeth. Guillaume Tell el Elisca, Quolan'on retrouve dans ees ouvrages des Iraces de son anelenne manière, on anercoil faeilement le tourment qu'il se donne pour être antre que la nature ne l'avail fait. Les mélodies de ces productions n'ont plus l'abandon, le naturel ni la verve qui distinguaient les œuvres de la iennesse de Grétry; en un mot, il n'est plus qu'imitateur timide au lien d'inventeur qu'if était.

La musique de Grétry étail presque abandonnée, lorsque le eélèbre aeleur Elievion entrepril de la remettre à la mode, et de la substituer aux grandes conceptions barmoniques alors en vogue, qui n'étaient pas de nature à faire briller ses facultés personnelles. Le talent dont Il fit preuve dans Richard, dans l'Ami de la maison, dans le Tableau parlant et dans Zemire at Azor fut tel, que l'on ne voului plus voir que ces ouvrages, qui étalent neufs pour une partie dn publie. Depuis lors, les œuvres de Grétry n'ont cessé de plaire au public français jusqu'à la nouvelle révolution qui, dans ces derniers temps, s'est opérée dans la musique dramatique. Les effets de ceile-ci ont été d'aecoutumer les spectateurs à de riebes effets d'harmonie et d'instrumentation, et conséquemment de les rendre plus exigeants sous ees rapports. Rien ne pouvait nuire davantage à la musique de Grétry ; ear ees parties de l'arl musical sont précisément le côté faible de ses ouvrages. Le dédain qu'on affecte aujourd'hul pour les productions d'un bomme de génie qui s'est illustré par de belles mélodies et par l'expression des paroles n'en est pas moins injuste. Au reste, Grétry attachait si peu d'importance à l'instrumentation de ses ouvrages, qu'il en chargeait ordinairement quelqu'un de ses amis. L'orchestre de ses vingt derniers opéras a été éeril par Panseron, nère de l'anteur d'un grand nombre d'ouvrages pour l'enseignement du soifége, dn chant et de l'harmonie. (Voyes Passenos.)

Matroco, l'olinette à la Cour, l'Embarras des richesses, le Comte d'Aibert et sa suite, le Rival confident, les Méprises par ressemblance, le Prisonnier anglais, Amphitryon, et piusieurs autres opéras n'ont pas été mentionnés dans leur ordre ebronologique, parce que, si l'on y retrouve quelquefois le musicien spriituel, si même ces partitions contiennent queiques airs remarquables, ils n'ont cependant rien ajouté à la réputation de leur auter.

On a vu que la musique de Grétry brille sortout par le chant et par l'expression des paroles; malhenreusement toute qualité exagérée peut devenir on défant : e'est ce qui a lien dans les productions de ce musiclen original. En s'occupant trop des détaits, il négligeait l'effet des masses; de là vient que sa mnsique, bonne ponr les Français, n'a pas réussi chez les étrangers. Les observations minulieuses qu'il a faites sur ses propres ouvrages, dans ses Essais sur la musique, pronrent qu'il était bien moins préoccupé des formes musicales que du soln de rendre avec justesse un mot qui lui paraissait important, On en pent jnger par ce qu'il dit d'un air de l'Amant faloux. « L'endroit qui me paraît le . mieux saisi dans l'air suivant. Plus de sœur. a plus de frère, est la suspension après ces a vers :

## « Nois al quelque confidente, » Nalicicase, imperiacente, « Cherebais à tromper mon attente...

« Les deux notes sulvantes que fait l'ore chestre en montant par semi-tons, expria ment la mine que fait Lopes : j'anrais pu a ini faire ebanter ees denx notes sur une a exclamation, Oh! mais le silence est plus a éjoquent, a Mebni disait avec justesse, en parlant de ces détails, que c'est de l'esprit, mais que ee n'est pas de la musique. On a dit spirituellement de Grétry : C'est un homme qui fait les portraits ressemblants, mais qui ne sait pas peindre. Ce qui a po contribuer à empêcher ce compositent de suivre les progrès de l'art dans l'effet musical, e'est le dédain qu'il avait pour toute autre musique que la sienne ; dédain qu'il ne prenait même pas la peine de dissimuier. Un de ses amis entralt un jour chez lui en fredonnant un motif : « Ou'est-ce « que cela? demanda-t-il. - C'est, lui répondit « son ami, un rondo de est ouéra que nous « avons vu l'antre jour dans votre loge. a Ah! oul, je m'en souviens; es jour où nous . sommes arrivés trop tôt à Richard ! . Il s'agissait d'un des meilleurs onvrages du ré-

pertoire de l'Opéra-Comique, L'exeès de son

amonr-propre el ses opinions sur es œuvres

des autres musielens prenaient leur source

dans sa manière absoine de concevoir la musique dramatique. Le savoir profoud dans l'art d'écrire, la pureté de style, la qualité des Idées mélodiques, abstraction faite de l'expression dramatique, enfin le coloris musical, u'étaient rieu pour lui. On dissertait un soir, au foyer de l'Opéra-Comique, sur les instruments qui produisent le plus d'effet et, en général, sur les moyeus d'exeiter de fortes émotions par la musique de théâtre. Plusieurs compositeurs distingués assistaient à cette discussion ; chacun proposalt ses vues et disait son mot; les opinions étaient partagées. . Messleurs , dit . l'auteur de l'Amant jalouz, je counais « quelque chose qui fait pius d'effet que tout « cela. - Quol dono? - La vérité. » Ce mot peint Grétry d'un seul trait ; il est rempli de instesse : mais celul qui le disait ne voyait pas que la vérité dans les arts est susceptible d'une muititude de unances, et que pour être vrai il faut être eoloriste autaut que dessinateur, il u'était done pas luutile de chercher à augmenter l'effet des couleurs musicales.

On conualt queiques mots de Grétry qui indiqueut de la finesse dans l'esprit ; il aimait à en dire, mais ses saillies mauqualeut quelquefois de justesse. Par exemple, interrogé par Napoléon sur la différence qu'il tronvait entre Mozart et Cimarosa, il répoudit : « Cimarosa - met la statne sur le théâtre, et le plédestal - dans l'orchestre ; au lieu que Mozart met la « statue dans l'orehestre et le piédestal sur le " théâtre. " Ou ne sait ce que cela reut dire. Il faut que la statue et le piédestal ne soieut point séparés. Grétry, qui n'était pas assez musicien pour concevoir la mélodie et les narties d'accompagnement d'un seul jet, séparait toujours deux choses qui ue doiveut en faire qu'une. Nul doute qu'il n'ait voulu dire que l'Instrumentation de Mozart l'emporte sur ses chants et sur l'expression dramatique : mais al se trompait. Il ne comprenait pas ectte musique, trop forte ponr lui, et n'était pas plus avaneé, à cet égard, que le publie de son temps. Halgré ses prétentions à l'esprit, sa conversation était plus fatigante qu'agréable. parce qu'elle n'avail et ne pouvait avoir que lui ou ses onvrages pour obiet. Il v reveuait sans cesse, et l'habitude qu'il avait de vivre eutonré d'amateurs passionnés de sa musique, qui ne l'entretenaient que de choses dont son amonr-propre était flatté, lui rendait tout autre entretien insupportable. Bien qu'il attachat heaucoup d'importance à sa qualité d'écrivain, son ignorance en ce qui concerne l'histoire, la littérature et le mécanisme du style, était com-

plète. En 1789, il publia à Paris un volume in-8°, sous le titre de Mémoires ou Essais sur la musique. Ce volume contenzit l'histoire de sa vie et celle des ouvrages qu'il avait fait représenter jusqu'ators. En 1797 (an v) il obtint du gouvernement français la réimpression gratuite à l'imprimerie nationale de cet ouvrage, auquel il joiguit deux nouveaux volumes. Ou a dit avec justesse que Grétry aurait dû appeier son livre Essais sur ma musique; il u'y parle, en effet, que de ses opéras. Quoi qu'il en soit, Grétry n'a point écrit les trois volumes qui portent son nom : ii n'en a leté que les ldées informes sur le papier : ee fut un de ses amis, nommé Legrand, aucien professeur au collége du Plessis, qui leur donna la forme qu'ils out aujourd'hui. Le premier volume, qui contient la partie historique de la vie et des ouvrages de Grétry, est le plus intéressant. Les autres ne renferment que de longues et faibles dissertations sur une métaphysique de l'art dont les musiciens ne sauraient rien tirer d'utile. Mees, aucien professeur de musique à Bruxelles, a douné une nouvelle édition des mémoires de Grétry, avec des notes, Bruxelles, 1829, trois vol. ln-18. En 1802 (an x), Grétry a publié une Méthode simple pour apprendre à préluder, en peu de temps, avec toutes les ressources de l'harmonie, Paris, de l'imprimerie de la république, lu-8º de quatre viugtquinze pages. Ce livre est celui d'un écolier, et démontre la profonde ignorance de l'auteur sur la matière qu'il voulait traiter. Il lui prit aussi fantaisie d'éerire, vers le même temps, un livre qu'il publia sous le titre de la Vérité, ou ce que nous filmes, ce que nous sommes, ce que nous devrious être (Paris, 1802, trois vol. iu-8°). Il avait eru s'y montrer profoudément versé dans les seiences politiques; mais on a dit avec justesse qu'il y a justifié le proverbe : Ne sutor ultra crepidam. Ayant renoncé à la musique dans ses dernières aunées, il ne s'en occupait plus que d'une manière spéculative, et avait consigné ses réflexions sur eet art aius) que sur beaucoup d'autres objets dans un ouvrage auguel il donnait le titre de Réflexions d'un solitaire. Deux aus avant sa mort, il en avait apponcé la publication prochaine à un de ses amis, et assurait qu'il travailialt au sluième volume! Soit qu'on n'ait point retrouvé son mauuscrit, soit que, soigneux de sa gioire, ses amis l'aient condamné à l'oubli, ce livre u'a point paru.

Des honneurs de toutgenre ont été accordés à Grétry, même pendant sa vie. Dès l'aunée 1785, ja ville de Parls avait donné son nom à l'une

des rues qui avoisinent le Théâtre Italieu, et ce nom lui est resté. Son busté fut placé vers le même (emps au grand fover de l'Opéra, Le comte de Livry Ini fit ériger, vers 1809, une statue en marbre qui a été piacée sous le vestibule du théâtre de l'Opéra-Comique. Son portrait fut gravé, en 1776, et copié plusieurs fois. Plus tard, Isabey dessina de nouvean un portrait fort ressemblaut de ce eompositeur ociébre, qui fut gravé par Simon; enfin, un autre portrait fut ilthographié par M. Manrin, en 1829, d'après celul qui avait été peint par Robert Lefèvre pour la salie d'assemblée de l'Opéra-Comique, et fut publié par la deuxiéme livraison de la Galerie des musieiens avec une notice par l'autenr de ce dictionnaire. A l'âge de vingt-six ans, Grétry fut admis dans l'Académie des philharmoniques de Bologne. Lors de la formation de l'Institut, eu 1796, on le choisit pour remplir une des trols places de compositeurs dans la section de musique de la classe des heaux-arts. Plus tard, il fut nommé correspondant de la société d'Émulation de Liége, membre de l'Académie de musique de Stockholm, et de plusieurs autres sociétés savantes. Le prince évêque de Liège lui avait donné le titre de conseiller lutime, en 1784 : une place de censent royal pour la musique lul fut accordée vers le même temps, et à plusieurs époques il fut membre du jury de l'Opéra. Ayant été nommé, en 1795, inspecteur de l'enseignement au Conservatoire de musique, il en remplit d'abord les fouctions; mais an bout de quelques muis, le besoin de reconvrer sa liberté lui fit demauder sa démission, Napoléon lui accorda la décoration de la Légion d'houveur à la création de cet ordre.

Recherché par quelques hommes missants de l'ancienne cour, il en fut comblé de blenfaits. En 1782, Il lui avait été accordé une peusion de mille francs sur la caisse de l'Opéra ; le roi lui en douva une autre de mille éeus, vers le même temps, et la Comédie Italieune le mit au nombre de ses pensionnaires, en 1786. A ces revenus assez considérables se joignait le produit de diverses sommes qu'il avait placées sur l'État : la révolption de 1789 renversa l'édifice de sa fortune. Le succès éclatant de ses ouvrages, à l'époque où ils furent remis en scéne, par Eilevion, et le produit considérable qu'il en retirait, joint à une pension de quatre mille francs qui lui avait été accordée par Napoléon, [n] rendit l'aisance qu'il avait perdue, et Il en jouit jusqu'à la fin de ses jours

Gretry avait été marié et avait eu plusieurs

enfants; l'une de ses filles, qui s'est fait commaître par la musique de deux petits opéras, aoumogait d'éveureuses dispositions; mais elle mournt jeune (voyez l'article suivant), et son père ent le malbeur de survivre à toute sa famille.

L'acquisition de l'Ermitage de J.-J. Rousseau, à Montmorepcy, que Grétry avait faite, le détermina à se retirer à la campagne, et à y passer la plus grande partie de ses derniéres années. Il s'y plaisait et y retropyait une gaieté qui l'ahandonnait aussitôt qu'il se retronyait à Paris. En événement funeste lui fit quitter brasquement ce séjour. Un de ses voisius, meunier de profession et au-dessus de son état par son éducation, fut assassiné dans son moulin, le 50 août 1811. Bés ce mameut, Gretry ne fut plus tranquille chez lui. Be retonr à Paris, il eut recoprs any ressources de la médecine pour rétablir sa sauté, fort affaiblie depuis quelque temps, mals elles n'eurent d'autre résultat que de prolonger ses souffrances. Ne se dissimulant pas que sa fin approchait, il voulut qu'au moius elle fût douce. et demanda qu'on le ramenat à l'Ermitage; ses forces s'affaiblirent insensiblement, et, le 24 septembre 1815, il cessa de vivre. Les poctes et les compositeurs, les professeurs du Conservatolre de musique, et les acteurs des princlpaux théâtres de Parls se joignirent aux membres de l'Institut pour honorer ses funérailles ; elles furent dignes de la renommée d'un tel artiste. Le 6 octobre, sa messe de Requiem fut exécutée à grand orchestre à l'église Saint-Roch. Le convol parcournt une partie des rues de Paris, et s'arrêta devant les deux théâtres lyriques principaux avant de se rendre au cimetière de l'Est. Plusieurs discours fureut prononcés sur sa tombe: son éloge, par Mébul, ne fut pas le mnins remarquable de tous ces mnreeanz. Le soir même, nn exécuta à l'Opéra-Comique une sorte d'Apothéose qui excita une vive émotion parmi les spectateurs. Pendant plusieurs jours, ou ue jona à l'Opéra et à l'Opéra-Comique que des ouvrages composés par Grétry; enfin, rien ne mauqua aux honneurs qui lui furent accordés. Déjà, dès le mois de février 1809, la Société académique des Enfants d'Apollon avait rendu bummage aux talents remarquables de ce compositeur, eu le nommant l'un de ses membres. Au mnis de mars suivant, nu concert composé seulement de morceaux de Grétry fut exécuté par les membres de cette société savaute, et des discours, qui avaient pour objet son éloge, furent

proponcés par Guiebard et par Bnuilly, Les

détails de eette séance ont été réimprimés dans ? une brochure de vingt pages in-4°, sous le titre de : Hommage rendu à Grétry. Joachim Le Breton, secrétaire de la elssse des beaux-arts de l'Institut royal de Frauce, int, e dans la séagee publique du 1m octobre 1814. une Notice sur la via et les ouvrages d'Andre-Ernest Gretry, qui a été imprimée dans la même année par Firmin Bidot (Paris, 1814, in-4º da trente-quatre pages). M. de Gerlache, premier président de la cour de cassation à Bruxelles, a publié une notica intitulée : Essai sur Gretry, lu à la séance publique de la Sociaté d'émulation de Liège, la 25 avril 1821, Liége, 1821, lu-8°. Une deuxième édition de cet essai a paru à Bruxeiles, chez Havez, en 1845, gr. 10-8° da quarante-quatre pages, et l'auteur i'a reproduit dans sou Histoire de Liége, depuis Cesar jusqu'à Maximilien de Bavière, Bruxejies, Havez, 1845. un voluma 1u-8°. Diverses autres notices ont été donuées dans la Biographie universelle de MM. M. band, dans la Biographie des contemporains, publiée par MM. Arnaud. de Jouy, etc., dans la Biographie universelle et portative des contemporains, de Raab, et dans plusieurs autres ouvrages du même geure ; l'auteur de ce dictionnaire en a donné une, accompaguée du portrait de Grétry et d'un foc-simile de sa notation, dans la deuxième livraison de sa Galerie des musiciens célèbres, Paris, 1828, gr. iu-fol. Audré-Joseph Grétry, neveu du cétebre compositeur, a publié : Gretry en famille, ou anecdotes littéraires et musicales relatives à ce célèbre compositeur (Paris, 1815, iu-12). Le comte de Livry avait fait paraifre anparavant un Recueil de lettres écrites à Gretry ou à son sujet, Paris, Ogier, sans date (1809), lu-8° de eeut ciuquante-sept pages. Le gouvernement de la Belgique avant fait faire la statue de Grétry par M. Guillaume Geefs, seulpteur à Bruxeiles, on en fit l'inauguration à Liége, sur la place de l'Université. en 1842. A cette occasion, les écrits dont voici les titres furent publiés : 1º Grétry, par M. Félix Van Hulst, Liége, 1842, in-8°, avec portrait. 2º A toutes les gloires de l'ancien pays de Liège : inauguration de la statue de Gretry, 18 juillet 1842, par M. Polain, professeur de l'Université, membre de l'Académie royale de Beigique, ibid., in-8°. 3º La statue de Gretry, poème, par M. Etienne Henaux, ibid., 1842, in-8°. M. Flamaut (roses ce nom). éponx de la nièce de Grétry, dans le dessein d'honorer la mémoire de son illustre parent, avait offert son exur aux magistrais de la

rille de Liége; un procès fameux ful la suite de cette offre. M. Fiamaut, dans un volume qui a pour titre : Cause célèbre relative au procès du cœur de Grétry (Paris, 1825, 10-84), ainsi que dans plusieurs mémoires et brochures, a rendu compte des circonstances de ce procès ; ii a douné aussi l'Itinéraire historique, biographique et topographique de la vallée d'Enghien à Montmorency, précédé des mémoires de l'auteur et de l'histoire complète du procès relatif au caur de Grétry (Paris, 1826, in-89). Eufiu, M. Frémolie, de Bruxelles, a fait Imprimer nne brochure sous ce titre : Hommage aux manes de Gretry au moment de la restitution du cœur de ce grand homme à sa patriz (Bruxelles, 1828), opuscule qui contient des Réflexions historiques sur la compositeur.

Voiei la fiste des ouvrages de Grétry : Pown L'Églish: 1º Messe solennelle à quatre voix, à Liége, eu 1759. 2º Confiteor à quatre voix et orchestre, à Rome, eu 1762. La Bibliothèque du Conservatoire de musique de Paris possède le mannserit autographe de eet ouvrage. 3º Six motets à deux et trois voix, à Rome, 1765 et aunées suivantes. 4º De profundis (voyez les Essais sur la musique, t. 14, p. 78 et 79). 4 bis Messe de Requiem. Musique intronentale : 5° Six symphonies pour orchestre, à Liége, en 1758. 6 Deux quatuers pour elevecin, flute, violou et basse, gravés à Paris, 1768, et en-ulte à Offenbach, comme œuvre 1er, 7º Six souates pour le clavecin, Paris, 1768. 8º Six quatuors pour deux violons, viole et basse, gruvre 5°, Paris, 1769. Les thèmes de ces œuvres da musiqua instrumentale se trouveut dans le nenvième supplément du estalogue de Breitkopf, Leipsick, 1774. Orinas : 9º Le Vendemiatrice, lutermède, au théàtre d'Aliberti, à Rome, en 1765. 10º Isabelle et Gertrude, à Genève, 1767. A Paris, à la Comédie-Italienne. 11° Le Huron, en deux actes, 1768. 12º Lucile, en un acte, 1709. Le Tableau parlant, 1789. 14º Silvain, en un acte, 1770. 15º Les Deux Avares, 1770. 16º L'Amitie à l'épreuve, en deux aetes, 1771, réduiten un aete, 1776, et remis eu trois actes, en 1786, 17º Zemire et Azor, eu trois actes, 1771. 18º L'Ami de la maison, en trois aetes, 1772. 19º Le Magnifique, en trois actes, 1775. 20. La Rosière de Salency, en quatre acres, puis en trois, 1774, 21º La Fausse Magie, en deux actes, 1775, 22º Les Mariages samnitea, en trols actes, 1776, repris en 1782, avec des changements, 25° Matroco, en quatre actes, 1778. 24º Le Jugement de Midns, en trois actes, 1778, 25° Les Evenements imprevus, ea trois actes, 1779. 26º Aucassin et | Nicolette, en trois actes, 1780. 29º Thalie au Nouveau-Thedtre, projogue pour l'ouverture do théâtre Favart, en 1783. 28° Théodore et Paulin, en trois actes, représenté sans succès, le 18 mars 1783; remis au théâtre avec beaucoup d'effet, le 24 juin de la même année, sous le titre de l'Epreuve villageoise, en deux actes, 29º Richard Cour de Lion, en trois actes, 1784. 50º Les Méprises par ressemblance, en trois actes, 1786. 31º La Comte d'Albert, en denx actes, 1787. 32º La Suite du comte d'Albert, en un acte, 1787, 55º Le Prisonnier anglais, en trois actes, 1787, remis an théâtre, ea 1793, avec des changements, sous le fitre de Clarice et Belton, 34º Le Rioal confident, en deux actes, 1788, sans succès. 35º Raoul Barbe-Bleue, en trois actes, 1789. 36º Pierre le Grand, en trois actes, 1790, 37º Guillaume Tell, en trois actes, 1791. 38 Basile, ou à Trompeur trompeur et demi, en un acte, 1792. 39º Les Deux couvents, en deux actes, 1792, 40º Joseph Barra. en un acte, 1794. 41º Callias, ou Amour ei Patrie, 1794, 42º Lisbeth, en trois actes, 1797. 43º Elisca, en un acte, 1790, au théâtre Feydeau, 44º Le Barbier de village, en un acte, 1797. A l'Opéra : 45° Céphale et Procris, en trois actes, 1773. 46º Les Trois Ages de l'opéra , prologue dramatique , en 1778. 47º Andromaque, en trois actes, 1780. 48º Émilie, en un acte, 1781. 49º La Double Epreuve, ou Colinette à la cour, en trois actes, 1782, 50° L'Embarras des richesses, en trois actes 1782. 51º La Caravane du Caire, en trois actes, 1785, 52º Panurge dans l'ile des Lanternes, en trois actes, 1785. 53º Amphitryon, en trois actes, 1788. 54 Aspasis, ea trois actes, 1789. 55º Denis le Tyran, mattre d'école à Corinthe, en trois actes, 1794. 56º Anacréon ches Polycrate, en trois actes, 1797. 57° Le Casque et les colombes, en un acte, 1801, 58º Delphis et Mopsa, en trois actes, 1805. Outre ces onvrages, Grétry a écrit pour la cour, en 1777 ; 50° Les divertissements d'Amour pour amour, comédie de Lachaussée, sur des paroles de Laujon. 60º Les Filles pourques, compliment de clôture pour la Comedie-Italienne. 61º Momus sur la terre, prologue donné au château de la Roche-Guyon, Il a laissé aussi en manuscrit les partitions d'opéras non représentés dont les noms suivent : 62º Alcindor et Zaide, en trois actes. 65º Zimeo, en trois actes. 64º Zelmar on l'Asile, en un acte, 65º Electre, en trois acres, 66º Diogens et Alexandra, ca trois actes.

67-Les Maures d'Epopone, ca trois actes. L'auteur de l'article Gritry, dans la Biographie universelle el portaites des contemporains, dit que Perz, déliter de musique, a fait graves de nouvean, en 1883, frente-deux des mellièmes partilions de composition célèbre: c'est une erreur. Les planches dont on s'est servi pour cette publication sont celles des anciennes éditions; on a seulement rariación les froutispless. Castil-Biara e donné, en 1837, un c'hoist de morceaux des opéras de fertry, arrasgés aven accompagnement de

pinno, mus le tiure de : Grétiry plus Choncett, qui la Paris, von 1779, et appoil 1 musique qui la Paris, von 1779, et appoil 1 musique que de creize as la pracquie composa la musique do petit opéra initiale it. Mariagné d'alionnic cet carrage fui jour aver encape de comedia- initiales, qui 1780. L'année suivanie, comedia- initiales, qui 1780. L'année suivanie. Une montre de Louis, qui d'an moiss him a cavectell. Elle se maria vera le méme lemps, se fut point d'artifasts, et moornal à la finer de l'Arc, et d'artifasts, et moornal à la finer de l'Arc, et d'artifasts, et moornal à la finer de l'Arc, et d'artifasts, et moornal à la finer de l'Arc, et d'artifasts, et moornal à la finer de l'Arc, et d'artifasts, et moornal à la finer de l'Arc, et d'artifasts, et moornal à la finer de l'Arc, et d'artifasts, et moornal à la finer de l'Arc, et d'artifasts, et moornal à la finer de l'Arc, et d'artifasts, et moornal à la finer de l'Arc, et d'artifasts, et moornal à la finer de l'Arc, et d'artifasts, et moornal à la finer de l'Arc, et d'artifasts, et moornal à la finer de l'Arc, et d'artifasts, et moornal à la finer de l'Arc, et d'artifasts, et moornal à la finer de l'Arc, et d'artifasts d'artifast d'artifast

GRETRY (Annai-Josepa), neveu du compositenr, naquit à Boulogne-sur-Ner, le 20 novembre 1774. Aveugle presque de naissance, et littérateur sans taient, il passa presque toute sa vie dans un état de malaise et de souffrance dont son oncle aurait pu le garantir si, moins complétement égoiste, celui-cl avait vonln faire usage de son crédit pour lui faire accorder par le gouvernement queique portion des secours destinés aux gens de lettres malheureux. Tombé dans la plus affreuse misére, cel infortuné est mort d'hydropisie, à Paris, le, 19 avril 1826. On a de lui plusieurs comédies, jouées sur les théâtres secondaires, quelques romans blentôt oubliés, et des livrets d'opéras mis ea musique par son oncle, mais non représentés. Il n'est cité ici que ponr une détestable rapsodie, intitujée: Grétry en famille, ou Anecdotes litteraires et musicales, relalives à ce célèbre compositeur, qu'il publia à Paris, en 1815, un volume in-8\*. On connalt aussi sous son nom quelques romances dont il avait fait les paroles et la musique,

GREULICH (CRARUS-GOILLERN), né. à Kunzendorf, près de Lewenberg, le 13 février 1794, a fait ses études musicales sous la direction de son pére, organiste dans le lieu de sa anissance. A pelne âgé de six an, il jount déjà de l'orgue et faissis damiere sou talent précoce.

Destiné à l'état ecclésiastique, il fut envoyé au gymoase de llirsebberg en 1808. Il y reçut des leçons de l'organiste Kohl, qui, frappé des progrès rapides de son élève, le détermina à se vouer à la carrière d'artiste. Greulich se rendit à Liegnitz eo 1812, pour y contiouer ses études de musique, et alla à Berlin an 1816. Le compositeur Anselme Weber, Bernard Romberg et le piaoiste Berger l'enconragère ot dans ses débuts ; ils le firent coonaître comma professeur. Il commenca dès lors à publier ses compositions pour le piano, et fit paraître des socates, des roodos, des exercices, des thèmes variés, etc., qui fureot publiés à Berlin, ches Schlesinger et à Leipsick. L'ouvrage qui a le plus contribué à faire connaître Greulich avaotageusement est sa méthode de piano, divisée en quatre parties, publiée à Berlio co 1828. On en tronve une analyse détaillée, par Gielebmann, dans la Carcilia, tome XIV, p. 265 et spivantes. Ses compositions sont ao nombre

GRIEBEL (Anois), né à Wurzhourg en 1779, apprit l'harmonie et la composition de Joseph Kraft, au couvent de Haidelfeld, en Bavière. Après que son éducation musicala eut été terminée, il visita Bamberg, Nuremberg et Kaisersheim, et obtint ooe place d'organiste dans cette derojère villa : mais après six mois d'exercice, il la quitta et se rendit en Hollaode. Il se disposalt à s'embarquer pour l'Angleterre, lorsque la guerre vint mettre obstacle à ce projet, et obligea Griebel à retourner en Allemagne. Il prit sa roote par Francfort et Stuttgard, puis alla se fixer à Munich, et s'y établit comme maltre de piano, Sans posséder une babileté de premier ordre. Il se faisait remarquer par le goût et l'expression de sou jeu. Il a poblié : 1º Marche à quatre mains pour le piano, Muolch, Falter. 2º Grande socate pour piano seul, Mayence, Sebott. 3º Sonate pour piano, op. 2. Munich, Faiter. 4º Rondean pour le piaco, op. 5, tbid.

d'environ oparante œuvres.

GRIEFÉNNEIL (Faissin-Cossas) professor as college Garolium et Brosswick, ought à Princ, petite ville de roysme
wick, ought à Princ, petite ville de roysme
de Baorre, en 1782. Il vaist été instituiera l'
Hévryi, dans le canson de Berne, pendant
plotieran naces, avant des nêtes à Beçuawick.
Il est mor dans cette ville, le d'arril 1840.
Culturant area reiners la philosophie et la mocluturant area reiners la philosophie et la motion d'eurers des maîtres accient, qui à été
voude après a mont. Dans non livre mich aben son
Lédrènche der Æsthérik (Brunswick, Vierne,
Lédrènche der Æsthérik (Brunswick, Vierne,
Lédrènche (Ergiste), feieppender traite

mient de la musique que la pispart des phissuphes qui not deri sur l'ustèduiq d'une sanière gindrale. On trouva aussi de hoossechoess concernaci cet aut dans son traité de Logique (Léarbuch der Logis), dont de deutsime décine a dé poblée à finansiet, en 1851. On est rederable à Grispanher de Védition is mellerer et la plus complete des cestures de la companyation de la companyaporer la carectain de la companyation de la pour carectain de la companyation de la companyaporer la carectain de la companyation de la companyala companya-

GRIEPENKERL (WOLFGARS-ROBERT), fils du précédeot, né à Hofwyl, le 4 mai 1810, a fait ses études à Brunswick et à l'Université de Leipsick. Il a été, pendant plusieurs années, professeur de langue et de littérature allemaode à l'École des cadets à Brunswick ; mais ses opinions politiques le déterminèrent à se fixer à Bréme, en 1851. Comme son père, il est amatenr de musique. Ses ouvrages relatifs à cet art sont des opuscoles de peu d'étendue, sous les titres suivants : 1º Das Musikfest oder die Beethovener (la Fête musicale, on les partisans de Beethoven, nouvelle), Lelpsick, 1838 , in-8°; deuxième édition , ibid. , 1841 , in-8. 2 Ritter Berlios in Braunschweig (le chevalier Berlioz à Brunswick), Bruoswick, 1845, in-8. 3. Die Oper der Gegenwart (l'Opéra contemporain), Leipsick, 1847, 10-8°, Ces écrits soot empreints du plus vif enthousiasme poor la nouvelle école de musique de l'Allemagne, Griepenkerl est auteur des deux tranédies intitulées : Maximilien Robespierre. et les Girondins, pour lesquelles flenri Littolf (nouez ce nom) a écrit des ouvertures

GRIESBACH (JEAN-HERAI), fils aloé d'un musicien altemand au service du rol d'Angleterre, Georges III, est né à New-Windsor en 1798. A l'âge de buit ans, il commeoça l'étude de la musique et dn piano, sous la direction de aoo oncle G. L. J. Griesbach, professeur de musique à Loodres, et ses progrès furent si rapides, qu'il excita l'étocoement de la famille royale lorsqu'il joua devaot elle en 1810. Peu de temps après, il devint élève de Kalkbrenner qui le prit en affection et le logeachez lul. M. Griesbach s'est fait connaître par quelques compositions, doot les pius importantes sont : 1º Quatuor pour plane, violen, alto et hasse, dédié à Kalkbrenner, 2º Deux fantajsies pour piaco. 5º Romance pour le piano. 4º Onelques duos à quatre mains,

GRIESINGER (GEOGET-AGGESTE), secrétaire de la légation de Saxe, né à Vienne, mort le 27 avril 1828, a donné sur Haydn, qu'il avail cooou, noe intéressante notice hiogra-

phique, inlitalée : Biographische notizen über Joseph Haydn , Leipsick, Breitkopf et Hærtel, 1810, 126 pages in-8°, avec deux planches qui représentent cinq médailles décernées à llavdn par diverses sociétés ou académies. C'est la nolice de Griesinger qui a servi de base à celle que Framery a publiée pen de temps après, en français.

GRIFFI (Honaca), compositeur italien du seizième siècle, est un des auteurs dont on trouve des madrigaux dans la collection qui a pour titre : De' Floridi virtuosi d'Italia il terzo libro de madrigali a cinque voci, nuovamente composté e daté in luce. In Venezia apresso Giacomo Vincenti e Ricciardo Amadino, 1586, in-4°,

GRIFFIN (GRORGES-CHARLES), planiste at compositeur anglais, naquit à Londres, vers 1770. Il fut un des fondateurs de la Société philharmonique de cette ville. Cet artiste a oubilé: 1º Sonate pour le ciavecin, Londres, Preston, 1797. 2º Concerto pour le clavecin, ibid. 3º Sonate pour la clavecin, dédiée à Miss Warner, thid. 4º Sonate favorite, op. 4, Londres, Longman. 5º Trois quatnors pour daux violons, alto et basse, op. 8, Paris, Imbauit (Janet). 6º Sonate brillante pour le piano, op. 10, Bonn, Simrock. Griffin auralt été vraisemblablement un compositeur distingué s'il eut tronvé plus de goût, dans son pays, pour la musique sériause et classiqua.

GRIFONI (Aaronaa), Vénitien, avenglané, vivait au commencement du dix-huitlème aiècle. Il a publié un œuvre de musique pratique inlitulé : Suonate da camera a due violini, con il violoncello e cembalo, opera prima, Venise, 1770, in-4°.

GRIGNY (N. DE), organiste de l'église cathédrala da Reims, au commencement du dix-bultième siècle, a fait Imprimer, en 1700, un fivre de pièces d'orgue, contenant des motets et des bymnes pour les principales fêtes de

l'année. GRILL (Faracoss), compositaur à Oldenbourg, monrat en cette ville, vers 1795. Gerber dit qu'il avait chois! Haydn pour modèle dans ses compositions. On connaît sous son nom: 1º Trois sonates pour clavecin avec violon oblige, op. 1. 2º Trois idem, op. 2. 3º Trois quatuors pour deux violons, allo et basse, op. 3, Offenbach, Amiré. 4º Trois sonates pour clavecin et violon obligé, op. 4, ibid. 5º Trois quatuors pour violon, op. 5. 60 Six sonates pour clavecin et violon, op. 6, ébéd. 7º Six quatnors pour deux violons, alto et basse, op. 7, ibid. 8º Quatre-vingt-neuf caprices | fut recherché dans le monde, parce qu'il avait

pour clavecin, Vienne, 1791. 9° Duos concertants pour clavecin at violon, ibid., 1791, Vers 1840, it v avait à Pesth, en Hongrie, un maltre de chapelle du même nom, de qui l'on a quelques compositions pour le chant.

GRIMALDI (le chevalier Nicolino), né à Venise, vers 1685, eut de la célébrité comme basse chantante et comme acteur. En 1710, il se rendit à Londres presque dans la même temps qua Hændel, et y chanta avec beaucoup de succès dans le Rinaldo de ce grand maltre, En 1718, il chanta à Naples, dans le même opéra. Quanz le rencontra à Venise, en 1726, et l'entendis au théàire ; Il était alors plus admiré comme acleur que comme chanteur. Il avait été fait en cette ville chevalier de Saint-Mare. Grimaldi avait reçu de l'instruction littéraire et écrivait bien en vers. Avant de quitter Londres, il composa les livrets italiens des opéras de Hamlet et de Hydaspe, qui furent représentés en 1712. On ne le connaissait en Italie que sous le nom de Nicolino

GRIMALDI (FRANÇOIS-ANTOINE), publiciste et historien, naquit en 1740, à Seminora, dans la Calabre, et s'établit à Naples, où il exerça la profession d'avocat. Vers la fin de sa vie, il fut nommé auditeur militaire. Il mourut à Naples, en 1784, à l'âge de quarantequatre ans. Amateur passionné des arts, particulièrement de la musique, Grimaldi a écrit une brochure intitulée : Lettera sopra la musica, Napoli, 1766, in-8° de soixante-quatre pages. Ces opuscule est relatif aux effets moraux de l'art, particulièrement dans l'antiquité.

GRIMALDI (Locis DELLA PIETRA, marquis), de la famille des princes de Monaco, naquit à Gênes, en 1762. Il cultiva la musique avec succès, jona bien du violon, qu'il avait étudié sous la direction de Pugnani, et composa des concertos pour cet instrument. Ses ouvrages sont restés en manuscrit. Il avait épousé une dame de Plorence, musicienne distinguée, dont il eut deux filles qui se firent remarquer par leur talent dans l'art du chant. Le marquis Grimaldi est mort à Turin, le 31 juillet 1834. Il avait vu la principauté de Monaco passer dans une autre branche de sa famille : le Congrès de Vienne de 1815 ayant reconnu les droits du duo de Valentinois sur cette principauté, Grimaldi ne cessa jusqu'à sa

mort de réclamer contre celle décision GRIMAREST (JEAN-LEONARD LE GAL-LOIS DE), né à Paris, dans le dix-septième aiècle, était écrivain médiocre, et cependant il

lo talent de conter avec agrément des ancedotes dont il possédait un ample répertoire. Il donnait des leçons de langue française aux étrangers de distinction qui visitaient Paris, leur servait de cicerone, et disait, avec une vanité ridicule, que c'était lui qui avait donné de l'esprit à tout le Nord. Il mourut à Paris, en 1720, dans un âge avancé. Au nombre de ses productions, depuis longtemps oubliées, il en est une qui a pour titre : Traite du récitatif dans la lecture, dans l'action publique, et dans le chant : avec un traité des accents, de la quantité et de la ponctuation, Paris, Jacques Lefèvre, 1707, in-12. Nouvelle édition, Amsterdam, 1740, In-12. Quoiqu'il soit dit au frontispice de cette deuxième édition qu'eile est augmentée, je n'y ai tronvé ancune différence avec la première. L'onvrage est divisé en huit chapitres dont les deux premiers seulement sont relatifs à la musique. Par recitatif, Grimarest entend le récit dans la lecture, dans le débit oratoire et dans la déciamation, commo dans le chant. An reste, il n'y a dans tout ce livre que des observations sans Intérêt.

GRIMM (Hexai), cantor à Magdebonrg, au commencement du dix-septième siècle, se réfugia à Brunswick, à l'époque de l'invasion de l'Allemagne par les Suédois, et devint cantor à l'église Sainte-Catherine. Il mourut le 18 Initlet 1637. Ce musicien s'est fait connaître avantagensement par la publication des ouvrages snlvants de sa composition : 1º Unterricht, wie ein Knabe nach der Guidonischen Art zu solmisiren leicht angeführt verden kænne (Instruction d'après laqueile un enfant peut être conduit facilement à solfier d'après l'ancienne méthode de Gni d'Arezzo), Magdebourg, 1624, In-8°. 4º Tyrocinia seu exercitia tyronum musica, concertationibus variis tam ligatis quam solutis ad tres voces, pro schola Magdeburgens i concinnata et elaborata, Ilaile, 1624, in-8º. La seconde édition a paru à Magdebourg, en 1626, ip-8°. 3º Missen und deutsche Psalmen, für 5 und 6 Stimmen, Magdebonrg, 1628, in-4°. Cet œuvre contient dix pièces. 4º Passion, deutsch Gesangweise mit vier Stimmen, etc., (ia Passion, méjodies allemandes à quatre voix, etc.), Magdebourg, 1629, in-4°, 5° Il y a une coilection de motets composés par Grimm, qui a pour titre : l'estibulum hortuli harmonici. J'ignore le lieu et la date de l'impression. Grimm a donné aussi une seconde édition de l'ouvrage de Baryphonus, intitulé : Pleiades musica, et y a joint une préface, Magdebourg, 1650. Conrad Matthei (in Tract. de mod. musicis, page 15) cite un livre de Grimm, sous le

titre : De Monocordo, en allemand. Walther, Forkel et Gerber, qui l'indiquent d'après lui, n'en ont point découvert la dato.

GRIMM (FREDERIC-MELCHIOR, baron DE), littérateur, naquit à Ratisbonne le 26 décembre 1725. Ses parents étaient pauvres, néanmoins lls s'épuisèrent en efforts pour lui donner une bonne éducation qui, plus tard, lui tint lieu de fortnne. La mussque n'y fut point étrangère. Arrivé à Paris vers 1747, il y forma des liaisons avec la coterie philosophiquo, et le goùt de la musique le rapprocha de J.-J. Roussean. C'était à peu près le seul point de contact qu'il y cut entre deux bommes fort différents l'un de l'autre; cependant ils s'unirent par des liens d'une amitié qui parait avoir été sincère chez Ronsseau, mais qui fut plus apparente que réelie de la part de Grimm. La troupe de chanteurs italiens qui, sous le nom . do bouffons, vint à Paris en 1752 jouer des Intermèdes ou opéras bouffos, fit éclater de vives discussions entre les admirateurs fanatignes de l'ancien Opéra français et les partisans d'un goût plus moderno; ils se séparèrent en denx camps, dont l'nn, composé des admirateurs de Lulli et de Ramean, se plaça sous la loge du roi, et fut appoie le Coin du roi, et l'autre s'établit sous la loge do la reine. Grimm engagea le combat, mais d'une manière assez timide, par sa Lettre sur Omphale, tragédie lyrique, repriso par l'Académie royale, le 14 juillet 1752, sans nom de ville ni d'imprimeur, 1752, in 8. Cet écrit fut suivi d'un autre beaucoup plus piquant, intitulé : le Petit Prophète de Boemischbroda, 1753, In-8°, réimprimé à Paris on 1754, puls à La Haye, en 1774, In-12, enfin dans le Supplément à la Correspondance littéraire de MM. Grimm et Diderot, etc.; publié par Ant.-Aiex, Barbier, Paris, 1814, 1 vol. In-8°, et dans le quinzième voinme de la dernière édition de cette correspondance. Il en a été fait aussi une édition à Bresde, chez Walther, 1753, in 8°. Grimm, amateur passionné de la musique italienne, déverse le ridicuje sur ses adversaires dans cette brochure satirique. M. Quérard se trompe (France litter., t. III, p. 480), lorsqu'il présente comme une édition de cet écrit celul qui a pour titre : Les vingt-un chapitres de la prophétis de Gabriel Johannes Nepomucenus-Franciscus de Paula Waldetorch, dit Waldstorchel, qu'il appelle sa vision, Prague, in-19, Ce dernier pamphlet, écrit en ailemand, est en partie ppe imitation, et en partie une traduction de celui de Grimm par

Madame Gottsched.

Grimm, devenu en 1755 le correspondant littéraire de la duchesse de Saxe-Gotha, écrivit à cette princesse une snite de longues lettres jnsqn'en 1790, e'est-à-dire pendant trente-sept ans, sur tontes sortes de sujets de littérature, de polémique, de musique, de peinture, etc. Ces lettres out été publiées en différentes parties, sous le titre de Correspondancs littéraire, philosophique et critique, adressée à un souverain d'Allemagne, par le baron de Grimm et Diderot, Paris, 1812-1814, dix-sept volumes in-8°. La dernière édition, donnée par M. Jules Taschereau (Paris, Furne, 1820-1851) est en quinze volumes In-8°, avec un volume de correspondance inédite et de fragments. Dans tonie cette correspondance, on trouve beaucoup de choses intéressantes sur la musique française et sur plusieurs musiciens, particulièrement sur les opéras de Monsigny, de Bunt, de Philidor, de Grétry, de Gluck, sur Mozart, etc. Les jugements de Grimm ne sont pas toujours exempts de prévention al d'erreur; mais on y trouve, en général, un goût assez pur et une certaine connaissance de l'art, On a aussi de cet écrivain : Lettre de M. Grimm à M. l'abbé Haunal, sur les remarques au sujet de sa Lettre d'Omphale. Elle a paru dans le Mercure de France du mois de mai 1752, et a été réimprimée dans le supplément de Barbier et dans le quinzième volume de l'édition de la correspondance publiée par M. Tasehereau. Forkel et Liebtenthal ont donné d'une manière inexacte le titre de cet opuseule. car ils ont écrit Lettre à M. Grimm, au lieu de Lettre de M. Grimm. Ils ont supposé une autre édition de cette lettre, datée de Paris, 1752, in-8°; elle n'a été publiée alors que dans le Mercure. Grimm a donné dans l'Encyclopridie de D'Alembert et de Diderot un long article sur le Poime lyrique, dans lequel il a traité de l'Opéra français, et de l'Opéra italian. Ce morcean a été réimprimé dans le supplément de Barbler et dans le quinzième

volume de M. Tachereau.
A l'Apoque o la rebrolulos française prit
un caractère do violence qui condoint à la
terreur, criman Violence qui condoint à la
terreur, criman Violence de l'act est retiza
à la cour de Gosta, o uli fut accouilli arec faver. L'impératice de Bassi le noeme (1716, son ministre prioripotentiair près des
traits de la Bassi-Sac. L'emprever Paul l'ile
qu'à en qu'un enabelic douisierreurs, vulvie
qu'à en qu'un enabelic douisierreurs, vulvie
au la prete d'un oil, holigie de froncess au
affaire. Il retourna alora à Gosta, y passa le
arrairez années de su rie, et y mourt le
fermières années de su rie, et y mourt le

BIOGR. UNIV. DES AUSICIENS, T. IV.

18 décembre 1807, à l'âge de quatre-vingtquatre ans.

GRIBM (Lea-Fairiane-Causzel), médici et conscilie deu de Godha, et de Conducio de Conducio de Conducio de Conducio de Conducio del Cond

GRIMM (GUILLAURE-CRARLES), sous-hibliothécaire à Gœttingue, est né à Hanan, le 24 février 1786. Il commença ses études à Cassel avec ses frères, puis, en 1804, Il alla à Marburg, nu il fit un cours de droit. Nommé secrétaire de la Bibliothèque de Cassel, en 1814, il occupa cette place pendant seize ans. En 1830, Il a été appelé à Gœttingue comme sons-hiblinthécalre : mais Il quitta cette position en 1838 pour rejoindre son frère alné à Cassel, et en 1841, il le snivit à Berlin. Depnis tors ils ont unl leurs travaux pour de grandes entreprises littéraires et philologiques. Ils ne sont plus connas en Allemagne que sons le nom des frères Grimm, Gulllaume-Charles, Grimm a publié na recueil d'anciennes ebansons et hallades danoises, traduites en allemand, avec des remarques et une bonne préface, intitulé : Altdanische Heldenlieder, Balladen, und Marschen, übersetzt von etc., Heidelberg, Mohr and Zimmer, 1811, un val. in 8° de 545 et al pages. Ce recueil, qui n'est pas sans intérêt pour l'histoire de la musique, avait été précédé par une publication du même genre faite par Robert Jamieson, sons ce titre : Popular ballads and songs from tradition, manuscripts, and scarce editions with translation of similar pieces from the ancient danish language and a few originals. Lon -

dres, 1800.

GRIMM (Loress-Jacqtts), frère alné du précédent, érudit et philologne eftèbre par ses iravaux sur la langue allemande et sur la mythologie des anétennes nations germaniques, est né à lanaus, le 4 jauvier 1785. Après areir fait ses études à Marbourg, il fun employe à d'urers missions diplomatiques, puis fut professeur de littérature allemande à l'Université de éctifique; donna su démission

en 1857, lors de l'abolition de la constitution par le roi de llanovre, vécut quelque temps à Cassel dans la retraite, et fut appelé à Berlin, en 1841 : comme membre de l'Académie de cette ville. Ce n'est point ici le lieu de parler des immenses travaux da ce savant; il n'y est cité que pour une publication intéressante qui a pour titre : Hymporum vetaris ecclesia XXF1 interpretatio theorisca, Gattingue, 1830, in-4º de soixante seize pages. Ces ancleos monuments de la langue théotisque ou tudesque, qui appartiennent au neuvième siècle, ont de l'intérét pour l'histoire de la musique. Voyez à ce sujet l'écrit de Hoffmann de Fallersleben, Intitulé : Elnonensia, traduit et commenté par fen J.-F. Willems, Gand, F. et E. Gyselynck, 1837, in-4°, de trente-

quatre pages. GRIMMER (FRANÇOIS), né à Augsbourg, en 1728, était fils d'un trompette du princeévêque. Pendant le cours de ses études littéraires, il apprit la musique sous la direction de son père, et la composition chez Giulini, Il suivit ensuite des conrs de philosophie et de jurisprudence à Salzbourg, mais sans négliger la musique, qui était pour lui l'objet d'une véritable passion. Les difficultés qu'il éprouva à se procurer un emploi le décidérent à se faire acteur et ebanteur d'Opéra. Il entra d'abord dans la troupe de Koberwein, pour y chanter des rôles comiques, puis dans celle de Félix Berner Après avoir vécu neuf aus dans cette dernièra position, il se fit lui-même directeur d'une trouve d'enfants qui jouait des opérettes dont Grimmer écrivait la musique; il dirigealt lui-meme l'orchestre. Ses petits acteurs, étaot devenus grands, se dispersèrent, et Grimmer n'eut plus d'autre ressource que de donner des leçons et de composer quelques morceaux de musiqua d'église. Il mourut à Biberach, ep 1807.

GRIMMER (Fateinc), de la même familie que le précédent, at compositeur de Létder et de ballades, a fondé, à Dresde, un Salon de musique, en 1845, on l'on faisait entendre des concerts de ebant. On connaît de lui euviren dix œuvres de chants avec accompagnement de piano.

GRISAR (Assar), compositeur, né à Anvers, la 26 décembre 1808, d'une famille honorable, fut destiné au commerce des son enfance. Après en avoir étudié les élémants et le mécanisme pendant sis, ans dans une des premières maisons de cette ville, il alla achevar son apprentissage à Liverpool. Cependant ses gouts ne symputabisaint pas arete les deseits de ses

parents pour son avenir. La musique lui avait été enseignée comma le complément de soir éducation; mais au tien de considérer cet art comme un délassement, il l'avait pris au sérieux et s'était épris de passion pour lui-Dès lors une sorte de lutte s'engagea entre lui et so familla qui, suivant les idées d'une ville toute commerçante, ne pouvait comprendre qu'on renoncât aux affaires pour se faire musicien. La destinée de Grisar finit par s'accomplir; Il quitta furtivement Liverpool, se rendit à Paris, et courut, chez Reicha, lui demauder des conseils, au mois de juillet 1850, peu de jonrs avant les mémorables événements qui changerent la situation politique de l'Europe, Dès lors il na s'occupa plus que de l'objet de sa prédilection, et le grand livre du commerçant fit place à l'harmonie. Toutefois il ne nut qu'ébaucher ses études de composition sous la direction de Reicha. Une révolution avait aussi éclaté dans son pays, et la viile d'Aovers en avait éprouvé de pénibles effets. Grisar fut obligé de revenir près de sa famille, et ca fut au milieu des borreurs d'un siège qu'il continua ses travaux. Une simple romance (la Folle) commenca sa réputation d'artista; expressive et remarquabla par une certaine élégance de forme, elle obtint un succès de vogue en Belgique et en France. Un ancien vaudeville arrangé en opéra-comique, sous le titre du Mariaga impossibla, fut le premier ouvrage de quelque importance par lequel Grisar se fit connaître : il fut joué à Bruxelles, an printemps de 1855, et quoique faible de conception, il y obtint du succès. Le gouvernement erut devoir encourager le premier essai d'un jeune artiste qui donnait des espérances, et Il lui accorda une somme da douze cents francs pour l'aider à compléter son éducation musicale. Le jeune compositeur retourna à Paris, et y publia bientôt après un album de romances, dans lequel on a particulièrement distingné Adieu. beau rivage de France. Depuis lors, il a fait parattre beaucoup de légères compositions du même genre, qui ont eu du succès. En 1856, il a donné à l'Opéra-Comique Sarah, en un acte, dont le sujet paraît avoir été fourni par la romance de la Folle, Il y a des intentions dramatiques dans cet ouvrage ; mais les défauts d'une éducation musicale tardivement développée s'v font apercevoir partout, L'barmooie n'en est point riche, l'instrumentation manque d'éclat et de variété; enfin, la partition tout entière décèle l'inexpérience dans l'art d'écrire. Cet ouvrage fut auivi de l'An mille, petit opéracominua en un acte, qui a été représenté au

mois de juin 1837. Dans l'année sujvante, le jeune compositent donna au méme théâtre l'Eau merceilleuse, qui eut du succés et marqua un progrès dans son talent : cet ouvrage fut sulvi des Travestissements, en 1859. A l'occasion des fétes qui furent célébrées à Anvers, en 1840, pour l'inauguration de la statue de Rubens, Grisar écrivit une ouverture de fête qui fut exécutée dans un grand concert. Cependant, avant compris ce qui manquait à son éducation musicale pour parcourir avec éclat le carrière de compositeur dramatique, il se rendit à Naples, vers la fin de la même année, et se mit sous la direction de Mercadante. Je le trouvai dans cette ville, en 1841, occupé d'études de contrepoint et peu satisfait de ce qu'il avait écrit auparavant. Le charme du climat de Naples, puis de Rome, où 11 vécut quelque temps, le retint en Italie pendant plusieurs années. De retour à Paris, après une longue absence, il donna an théâtre de l'Opéra-Comique, le 21 février 1848, Gilles ravisseur, joli ouvrage en un acte, qui fut bien accueilli du publie, et qui est resté au répertoire des théâtres français. Le 12 janvier 1850, il a fait représenter au même théâtre les Porcherons, en trois actes, composition plus Importante qui a placé Grisar au niveau des compositeurs d'epéras-cemiques les plus en vogue, Bonsoir monsieur Pantalon, farce en un acte, doot la partition est écrite d'un ton gal et facile, fut la seule production du talent de Grisar, en 1851; elle fut jouée le 19 février de cette appée. Après cette date, il y eut nu long intervalle pendant lequel Grisar n'écrivit aneun ouvrage nouveau; ce ne fut que le 10 jaovier 1855 qu'il reparut sur la scéne avec un opéra en un acte, Intitulé : le Chien du jardinier, où l'on retrouvait son style mélodique et facile. Éloigné ensuite du théâtre par une longue maladie, il a cessé d'écrire.

GRISI (Iware), canatirés, aspuil Mina, on a 1924, come et die le Leziege de masépar pablir par Schilling, mais en 1986, 
mais en 1982, come et de la leziege de masépar pablir par Schilling, mais en 1986, 
puis de Banderali. Sa vois, mezza osprance 
don quanté dera et pen étaible, ségale beacoup de travail pour obtenir une égalité qui 
de megalité durc et pen étaible, ségale beacoup de travail pour obtenir une égalité qui 
Autémoliélé foril rasérbait de édictiu par un 
sentiment muiciel et dramatique pésin évengré. Se premiers debtes sevent lus dans des 
cucrent somes par le Conservativir de Mina.

La Fallero de Manna, et le public de cette ville,

plus satisfait de ses qualités que choqué des défauts de son organe, l'applaudit et la classa parmi les cantatrices distinguées de cette époque. De retour en Italie, mademoiselle Grisi chanta à Milan, à Parme, à Florence, à Génes et à Venise. Dans cette derniére ville, Bellini écrivit pour elle le rôle de Romeo daus son opéra i Capuleti; ce rôle lui fit bonneur, et des lors sa réputation s'étendit. Au mois de novembre 1832, élle débuta, au Théâtre-Italien de Paris, dans la Straniera, où elle produisit peu d'effet ; mais ensuite le rôle de Romeo et celui de Malcolm, dans la Donna del Lago, lui furent plus favorables, et son succés n'y fut point contesté. Au printemps de 1835, elle retourna en Italie. Mariée dans l'année suivante au comte Barni de Milan, elle cessa de chanter à la scéne, et passa une partie de chaque année dans une villa que son mari possédait près de Crémone. Elle y mourut le . 1rr mai 1840, à l'âge de trente-einq ans.

GRISI (Jelix ou Julierre), sœur de la préeédente, née à Milan, le 28 juillet 1811, est fille d'un officier topographe au service du royaume d'Italie, et nièce de la célébre cantatrice madame Grassini, Élevée dans un pensionnat de Milan jusqu'à l'âge de onze ans, elle fut ensuite envoyée au couvent des Mantalette à Florence, où elle recut les premières lecons de musique et de piano. Trois ans après, elle alla, à Bologne, étudier l'art du chant sous la direction de Giacomo Giacomelli ; puis elle débuta, au théâtre de eette ville, dans le petit rôle d'Emma de la Zelmira, Engagée pour le carnaval sulvant au même théâtre, elle y chanta dans le Barbier de Seville, dans lo Sposo di Provincia et dans Torvaldo e Dorliska, puis elle reçut un engagement pour le théatre de la Pergola, à Florence. Rappelée à Milan, en 1829, elle chanta, à la Scala, dans le Corsaro, écrit pour elle par Pacini. A cette époque, elle reçut quelques leçons de madame Pasta; plus tard, Marliani, compositeur et son compatriote, a dirigé ses études de ebant. Eile arriva à Paris, en 1832, et s'y fit entendre pour la première fois, le 16 octobre de cette année, dans Semiramide: la heauté régulière de ses traits, la justesse, la légéreté et l'étendue de sa voix assurèrent son succés dés le premier jour, quoiqu'il fut facile, pour une ereille exercée, d'apercevoir de l'inexpérience chez la jeune cantatrice. On lui doit la justice de déclarer que le succès ne l'aveugla point sur ce qu'il tul restait à acquérir; elle continua ses études avec persévérance, ses progrès furent rapides, et la faveur publique s'accrut chaque

jour pour elie. Piusleurs opéras, particulièrement celul de i Puritani, de Bellini, ont été écrit à Paris pour cette captatrice; elle y a fait adopter avec enthousiasme le chant à demi-voix dont eile faisait un fréquent usage. Dans ies ouvrages qui exigent un plus grand caractère de chant, tels que Norma, elle était moins avantageusement placée; mais dans la suite, son organe acquit du volume at de la puissance, et les grands rôles dramatiques furent eenx qu'elle chanta de préférence. Pendant près de quinze ans, mademoiselle Grisl tint l'emploi de prima donna assoluta à Paris et à Londres avec beaucoup d'éclat. Plus tard sa voix laissa apercevoir des traces de fatigue, et la justesse de son intonation devint pius que doutense. Cependant elle a conservé longtemps encore la faveur du public de l'Angieterre. Etie a fait avec Mario (voyex ce nom) " un voyage en Amérique et a chanté au Théâtre-Italien de New-York; mais le succès n'a pas réponda à son attente. Parvenne à l'âge de quarante-huit ans, au moment où cette notice est écrite, ella est au terme de sa carrière théàtrale.

GROBTIZ (A.), luthier allemand étabil à Varsovie, vécut dans la premièra moitié du dix-hultième siècle. Dans ses violons, il a lmité les formes de l'écola de Steiner.

GROENE (Arrons: Hussa), secrétaire du prince de Lippe-Detmold, a publié: 1º Chansons religieuses et historiques, Rintein, 1791, In-4º. 2º Danze sérénades pour piano, violon et violoncelle, tôdd. 1792, in-fol. 3º Deux sonates et seize morceaux de chant, tôtd., 1789.

GROENEMANN (Atsaxs), né à Cologne, demeurs d'àbord à Leyle, où il se trownalt en 1730, 11 philiait comme violoniste et dispantalte per de talent à Locatelli, qu'il demeurait alors à Amsterdam. Vers 1750, il fui appelé à La Blay en quastité d'organiste de la grande égliés. En 1760, as raison fut troublée; on le milit h'òblist, a l'il y mourci quépues années milit h'òblist, a l'il y mourci quépues années por l'est de la fair de l'est de l'est

GROENEMANN (JEAN-FRÉDÉAIC), frère du précédent, né, comme lui, à Cologne, fut professeur de mosique à Amsterdam, et fit imprimer dans cette ville, en 1755 et 1754, trois livres de sonates pour la fidite. Pius tard, cet arviste fus ao nacjour à Londres.

GROENLAND (P.), codirecteur de la fabrique royale de porcelaine de Copenhague, amateur de musique, était à Kiel, en 1782, pour faire ses études, et s'y lia avec Cramer qu'il aida dans la rédaction de son éerle périodique Intituté : Magasin de musique. Arrivé à Copenhague, il fut d'abord employé dans la chancelierte allemande; puis il phtipi la place indiquée ci-dessus. De 1790 à 1800, cet amateur instruit a publié : 1º Douxe marches et un chant de batalile pour le piano. Hambourg, Bohma, 2º Dix-sept chants rettgieux à quatre voix et orgue, Hambourg, Cranz. 3º Odes et chansons religieuses avec accompagnement de piano, Aitona, 1798. 4º Sonnets de Schlegei, à qualre voix et piane, Leipsick, Breitkopf et Hærtel. 5. Vater unser de Freudentheil, à quatre voix, avec accompagnement de piano et flûte, Hambourg, Bohme.

GROH (firma), directeur de la chapelle du du de Mersebourg, dans la seconde moitié du dici-septième siècle, ent connu par les deux ouvrages dont les titres suivent : 1º Cedatrai-cher Andocht-Wecker (chants de dévotion an réveil), aira à quatre voix, 1602. 2º Tafe Ergatzung (Divertissements de table), douze suites, 1670.

GROH ou GROEHEN (JEAR), compositenr, né à Dresde, ful organiste à Weissenstein, près de cette ville, et vivait encore vers 1725. On a de sa composition : 1º XXXVI Intraden (Trente-six entrées (1) à cinq parties), Nuremberg, 1603. 2º XXX newe ausserissene Paduanen und Galliarden auf allen mus. Instrumenten zu gebrauchen, Nuremberg, 1604, in-4º (Trente nouvelles pavanes at galiardes choisies à l'usage de tous les instruments). 5º Bettler-Mantel, von mancherley guten Flechlin zusammen gsflickt, mit 4 Stimmen (Le pauvre manteau, composé de piusieurs bonnes piéces cousues ensemble), Nuremberg, 1607, In-4°. 4° Trente nouvelles pavanes et galiardes à einq parties, Nuremberg, 1612, in-40.50 104. Psalm xu 21 Fersiculen gesangsweiss gesstat, und nach Art der Muttetten zu 3, 4-8 Stimmen (Le 104º psanme, etc., à trois, quatre et huit voix), Nuremberg, 1613,

GROLL (Évranon), né à Nittenau, près de Rattisbonne, en 1750, reput au première instruction littéraire et musicale dans l'abbyet des Bénédictins à Reichenbach, et achera ses études à Ratisbonne. Pendant un voyage qu'il fit à Munich et dans tes environs de cette résistence, il visita le couvent de Saint-Norbert à Schefflarm, où il y avait una très-bert à Schefflarm, où il y avait una très-

(I) Les entrées étaieat des airs de ballets,

boune musique de chœur. Cette musique eausa tant de plaisir à Groll, qu'il demanda à étre admis dans la maison, ce qui lul fut accordé. Après avoir prononcé ses vœux, il fut ordonné prétre, et nommé directeur de la chapelle. Peu de temps après, on le chargea aussi de l'Instruction des novices. Après la suppression du couveut, Groll se retira à Munich, en 1804; deux ans après, il fut nommé curé à Alierbauses. Il mourut en ce lieu en 1809. Groil a beaucoup écrit pour l'église, mais de tous ses ouvrages, on n'a lmprimé que cenx dont les titres suiveut : 1º Sex Missa brevissima cum totidem Offertoriis. à quatre voix, orgua et orchestro, op. 1, Augsbourg, Lotter, 2º 4 Missa solemniores, attamen breves, cum totidem Offertoriis, 4 voc., org. ac instrum., op. 2, ibid.

GROS (Astroist-Jasa), mosicien frauçais, virialt à Paris, vera le milieu du dit- buildem siècle, et y dounait des leçons de clarecin et de harpe. Il a publié sept ouvrages do munique instrumentale; sou œurre 4 consiste en trois duos pour plauo et barpe; l'œurre 5 renferme des petits airs pour le clarecie ou ol barpe; les œuvres 6° et 7° contiennent des souates pour plano seul.

GROSE (MICRIL-TIMOTRÉE), musiclen allemand, fut d'abord (vers 1780) organiste de l'église Saint-Gothard, à Brandebourg; puis il alla remplir les mémès functions à Christiania, eu Norwége; il se rendit cusulte à Copenhague, où il était encore eu 1812. Ou consult de lui!

19 Viugi-quatre chansous avec accompagnément de plan. Lépisité, 1780. 95 is pontate.

faciles pour le piano, Berliu, 1785. On a fait une deuxième édition de ces sonates, en 1792. GROSHEIM (Groages-Cuaistopur), nouvième eufaut d'un musielen de la chapello du Laudgrave de Hesse, est ué à Cassel, le 1er julilet 1764. A l'age de quatre ans, il fut envoyé à l'école ; à dix aus, il copiait déjà de la musique pour apporter un peu d'aide dans la maison do sou père, dont la misère était extrême. Un ami do sa famille lui donna peudant six apnées des leçons de piano et d'harmonie ; maia eu échange de co bon office, il remplit, pendant tout ce temps, les fonctions d'organiste, comme remplaçant de sou maltre. Cette ohligation lui fut utile, ear elle lui procura des occaslous fréquentes d'entendre de la musique religieuse, taudis que sou travail de copiste le familiarisalt avec la musique de théâtre. A l'àge de dis-huit aus, il entra comme alto dans la chapelle du prince à Cassel, et il fut en même temps nommé professeur de musique à

l'Ecole normalo. A la mort de l'électeur Frédérie II. la chapelle et l'Opéra cessèrent d'exiater, et Grosheim q'eut d'autre ressource que de se livrer à l'instruction pour faire vivre ses parents; sa positiou avait toujours été pénible; eile le devint plus encore après cet événement. et l'indigence dans laquelle il lauguit longtemps exerça la plus fâcheuse influence sur ses travaux. En 1800, ses affaires semblèreut s'améliorer, parce que l'électeur Frédérie-Guillaume 1er fit ouvrir un théâtre d'Opéra et lui offrit une place de chef d'orchestre. Cette nouvelle position ini procura l'avantage d'éerire deux opéras, Titania, et das Heilige Kleeblutt (la sainte Feuille de trèffe), qui furent représentés, et dont les ouvertures et les airs out été gravés à Bonn, chez Simrock. Ce bonbeur ue fut pas de longua durée, car après dix-buit mois, le théatre fut fermé, et Grosbeim redevint aussi pauvro qu'auparavant. Aprés l'orgauisation du rovaume de Westphalie, il obtiut la place de professeur de musique da la cour, mais avec de faibles appointements. Vers la fin de 1815, après lo retour de l'électeur à Cassel, il fut confirmé dans ses fonctions, qui cesséreut quand les enfants du prince eurent achevé leurs étades. Eu 1819, l'Université de Marbourg lul conféra le titre de docteur en philosophie, et cet évéuement rauima dans son ame une sorte d'activité qui sommelllait depuis plusienrs aunées; car c'est depuis ca temps qu'il a produit quelques-uus de ses meilleurs ouvrages.

Les productions de Grosbeim se partagent en deux classes : la première reuferme ses compositions de tout geure; l'autre, sea écrits relatifs à l'art. Elles sout nombrenses, at bien que dans aueuua on no trouve do pnissante conception, néanmoins il y a lien de s'étonner que, placé dans la triste situation où sa vie s'est écoulée, il ait conservé si longtempa du peuchant à produire. Ses compositions les plus importantes sout restées eu manuscrit : on v remarque : 1º Un oratorio de la Passion. 2º Six psaumes à quatre voix. 3º Pinsieurs grands morceaux d'église avec orchestre. 4º Titania, opéra en deux actes, dont les airs seulement et l'onverture pour piauo out paru chez Simrock à Bonn. 5º La sainte Feuille de trefle, opéra, qui u'a été également publié qu'en extraits pour le piano, chez le mémo éditeur, en 1798. 6º La Sympathie des ames, drame, 1790. 7º Prologue et épllogue pour le mariage du prince héréditaire de Gotha, 8º Six symphonies pour orchestre. 9º Six concertos, dout trois pour piano, un pour clarinette, un pour

flote, et un pour deux bauthois. 10º Douze sonates pour piano et violon, Parmi les ouvrages gravés, on compte : .11º Trois fantaisies pour piano, Mayence, Schott. 12º Six petites fantaisles, sdem, Bonn, Simrock. 13º Théme avec deux variations, idem, Cassel, 1793. 14º Marche de Bonaparte à Marengo, idem, sbed. 15º Anglaises pour le plano, Manheim, Heckel, 16° Préludes d'orgue, cinq parties, Mayence, Schott. 17º Les dix commandements à une, deox, trois et quatre voix avec orgue, Leipsick, Peters, 18º Livre choral de l'église réformée de la llesse, ibid. 19º L'Adieu d'Hector, de Schiller, pour deux voix et orchestre, Leipsick et Cassel. 20° Chants à plusieurs voix pour l'usage des écoles, cinq sultes. Mayence, Schutt, 21º Environ dix recuells de chants et de chansons populaires à voix seule avec accompagnement de piano, Mayence, Schott, 22º Plusieurs chants caractéristiques séparés, idem, Cassel, Leipsick et Mayence. 23º Euterpe, journal de chant et de piano, une année complète (1797) et le commencement de la deuxième année 1798), Bonn, Simrock. Grosbeim s'est fait connaître comme écrivain par les ouvrages snivants : 1º Das Leben der Künstlerinn Mara (La vie de madame Mara), Cassel, Lockbardt, 1823, petit in-8° de 72 pages. 2º Ueber Pflege und Anwendung der Stimme (Sur la direction et l'usage de la voix), Mayence, Schott, 1850, in-8°. 3º Chronologisches Verseichniss vorzuglischen Befærderer und Meister der Tonkunst (Catatogue chronologique des promoteurs et maltres de la musique), (bid., 1851, grand in-8°, 4º Fragments aus der Geschichte der Musik (Fragments pour l'histoire de la musique), ibid., 1832. 5º Ueber den Verfall der Tonkunst (Sur la décadence de la musique), Goettingue, Dietricht, 1835 in-8°. 6º Generalbass-Catechismus (Traité élémentaire d'barmonie), ibid. Grosheim a aussi fourni un grand nombre d'articles à la Gazette élégante (Die eleganten Zeitung), au Libéral (Der Freimithige), au journal de musique hollandais, intitulé : Amphion, et à la Caeilia. Enfin, ii a été un des collaborateurs du Lexique général de musique publié par Schilling.

La dernière piroduction de cet artiste estimable et peu fortuné a paru sous ce titre: Fersuch ciner arthétischen Darstellung mehrer Werbe dramatischer Tommeister alterne und neuerr Zeit. (Essai d'un tableau estbétique des plusicurs œuvres dramatiques de compusiteurs anciens et modernes), Mayence, Schott, 1834, in-89, de cent quatre-vingttrize page. Les opéras que Grobien aspet pie dans cel écri lon 12 nombre de onas; ce nm: 1º Le Dierrieu, de Nomigor, ½ Le Dierrieu, Sandrie de Salmey, de Geiry, Dé L. Marridonnie de Salmey, de Geiry, Dé L. Marridonnie de Salmey, de Geiry, Dé L. Marridonnie de Grobien, de Marridonnie de Grobien, de Marridonnie de Grobien, de Carph, de Ribat, en Tauriel, de Gliect, 11º Aniale, de Schutz, Carbiere de Grobien, de Verpa, de Ribat, Carbiere de Grobien, de Grobien, de Grobien, de Grobien; vil vit encore (1801). Il est âgé de quaire viaged-herspa no.

GROSEER (L'abb Lau Rayrus Gain-Luis Authana), anden chanoline de Sain-Luis de Loure, né à Sain-Come, te 17 mars 1748, (to concretaure de la Bhilimbèque de l'Arsena), et monrui à Paris, te 7 décembre 1893. On a de cet cecloistatione, qui avait et féstite dans sa jennesse, nos Parerpirios general de Châre, reflegé d'apris les memotres de Châre, reflegé d'apris les memotres de la Châre, reflegé d'apris les memotres de la Châre, reflegé d'Apris les memotres de la Châre per l'apris d'apris les memotres de la Châre per l'apris d'apris les memotres de l'apris de l'apris d'apris d'ap

GROSJEAN (JEAN-ROMARY), organiste de mérite, est né le 12 janvier 1815 à Rochesson, viltage de l'arrondissement de Remircmont (Vosges). Fils d'un pauvre artisan, il paraissait destiné à la profession de son père, lorsqu'un organiste du pays, nommé Lambert, avant remarqué ses henrenses dispositions pour la musique, se charges de lul enseigner les éléments de cet art, dans sa septiéme année. Les progrès do jeune paysan furent si rapides, une dés l'âge de douze ans, li fot en état de remplir lui-même les fonctions d'organiste dans le lieu de sa naissance, puis à Padoux, commanc située any environs d'Epinal, Le temps qu'ii passa dans cette dernière position fut employé à son Instruction par la lecture de quelques bons livres, et à la continuation de ses études musicales. A quinze ans, non seulement son travail suffisalt pour son existenee, mais il venalt en aide à ses parents. En 1857, M. Grosjean fut nommé organiste de la principale église église paroissiale de Remiremont : Il se livra aussi pendant quelque temps dans cette ville à l'enseignement du piano; mais il n'y fit pas un long séjour, parce qu'il obtint au concours, à ta fin de 1859, la place d'organiste de la cathédrale de Saint-Dié

(Vosges). Quelques congés, qu'il obtint dans les années suivantes, Ini permirent de faire des voyages à Paris, poar y angmenter ses connaissances dans son art. C'est ainsi qu'il reçut les conseils de Boëly, ancien organiste de Saint-Germain l'Auxerrois, et qu'il prit des lecons de piano de M. Camillo Stamaty, pianiste de l'école de Kalkbrenner (vouez Boxer et Sya-MATY) : d'après l'avis du premier de ces artistes, M. Grosjean se livra à l'étude des compositions des mellleurs organistes de l'Allemagne, et en fit, pour son usage, des extraits doot il a tiré en 1850 un recueil de trois cents versets pour l'orgue, publié par souscription. On doit aussi à M. Grosjean une collection qui a nour titro : Album d'un organiste catholique, ou recueil de morceaux d'orque pour l'offertoire, l'élévation, la communion et la sortie des offices, en deux volumes. Une partie des pièces contenues dans ce recueil a été composée par l'éditeur. Enfin, M. Grosjoan rend des services aux organistes des petites localités par la publication d'un Journal des organistes, ou choix de musique d'orque pour toutes les parties du service divin. Il prépare en ce moment (1861) une édition complète des Noëls de la Lorraine, avec les mélodies populaires. Cet artiste estimable a fait, en 1857, la découverte d'un manuscrit précieux dans la Bibliothèque publique de Saint-Dié : ce volume contient la seole conle complète connue jusqu'à ce jour de l'Introduction à la musique plaine et mesures de Jean de Garlande (voyez Gastande), avec d'autres ouvrages de Marchetto de Padoue, de Francon de Cologne, et d'autres de moindre Importance, M. de Coussemaker a rendu comute de cetto découverte dans une Notice sur un manuscrit musical trouvé à la Bibliothèque de Saint-Die. Paris, Didron.

GROSLEY (Piznaz-Jzna), maire de Saint-Loup, bailli de Chap et de Vaucharsis, membre de l'Académic des Inscriptions et belles-lettres de Paris, des sociétés académiques de Nanci, Châlons, etc., né à Troyes, le 18 novembre 1718, est mort le 4 novembre 1785. Ce littérateur fécond a publié un livre intitulé : Observations sur l'Italie et sur les Italiens, par deux gentilshommes suidois. Londres (Paris), 1764, trois volumes in-12; neuvelle édition, augmentée. Paris, Dehansy, 1774, quatre vol. in-12. On y trouve un Precis da l'histoire de la musique et beaucoup de renseignements sur les musicieus modernes de l'Italie. Il a paru une traduction allemande de l'ouvrago de Grosley co 1766. Le maitre de chapette Hiller en a extrait l'essal sur l'histoire de la musique et l'a inséré dans les nº 5, 4, 5, 6 de ses Wæchenitiche Nachrichten und Anmerkungen die Musik betreffend, de l'année 1767.

GROSS (Pirane), mosicien allemand, demeurait à Zeitz au commencement du dixseptième siècle. Il a publié no recueil de pièces pour violons et violes, à cinq parties, en 1616,

CIRIOSS (Jual), el prelado Nurembrag, terre Sello, fut d'abont employet comme vicioniste dans une mission de cette vitte ; pais il reverge en llougret, pri lui servicie dans le régiment de llougret, pri lui servicie dans le régiment turs d'inte na gerancea à Jirenne. Après six aux de service, is dollation conoggi, etante il dans le chapelle de prince-ésque de Damberg. Es l'ITS, il publis, dance cette vitte, aix noiso de riebles de sa composition. Estab, Gross for tribles de sa composition. Estab, Gross for tribles de sa composition. Estab, Gross for dell'estable de l'estable pour lo révolte, et mente année six toubles pour le révolte, et mourte en 1755.

GROSS (GOTTFRIED-ADGUSTS), compositeur et écrivain sur la musique, né à Elhing, en 1799, était directeur de musique à Luheck, vers 1830. Plus tard, il alla se fixer à Hambourg, où il rédigea, en 1857, le Journal qui avait pour titre : Hamburger musikalische Zeitung (la Gazette musicale de Hambourg), chez Schuberth et Niemaior, 1838, In-8°. Cotte publication a cessé de paraltre avec le cinquantedeuxième numero de la memo année. Gross est devenn postérieurement directeur de mnsique à Hildesheim. On a de cet artiste des compositions pour le piano et pour le chant. parmi lesquelles on remarque : Le 91º psaume à quatre voix et orchestre, plusieurs cahiers d'airs allemands avec piano.

GROSS (JEAN-BENJAMIN), frère du précédent, est né à Ething, le 12 septembre 1809. Il se rendit à Berlin dans sa jennesse et s'y livra avec ardeur à l'étude du violoncelle. Admis dans l'orchestre du théâtre Kœalgstadt, il en sortit, en 1831, pour aller à Leipsiek, où il se distingua dans la plupart des rénnions do musique, ainsi que dans les concerts de Gewandhaus. En 1855, une place ini fut offerte à Dorpat, comme violoncelliste du quatuor du comte Liphart, dont le célèbre professeur Ferdinand David (voyes ce nom) était alors premier violon. En 1835, Gross abandonna cette position pour celle de premier violoncelle de l'orchestre du Théâtre-Impérial de Pétersbourg. En 1847, il obtint une pension pour ses services à la cour et voyagea en Allemagne

pour y donner des concerts; mais blentôt il fut rappelé à Pétersbonrg au service du granddue Michel : mais il ne conserva pas longtemps les avantages qui lui avaient été assurés, étant mort du choléra le 1er septembre 1848, On a de cet artiste distingué quatre quatuors pour des instruments à cordes ; des études pour le violoncella; des duos pour le même instrument; un concerto ponr violoncelie et orchestre; nne sonate ponr piano et violoncelle; un concerto ponr ces deux instruments; des variations et des pièces de salon, le tout au nombre d'environ quarante muyres.

GROSSE (JEAN-GEORGES), théologien allemand, vivait à Bâle, au commencement du dix-septiéme siècle, et y a publié, en 1620, un livre qui a pour titre : Compendium quatuor facultatum, in-8°. On y trouve, dans ja partie philosophique, un Compendium musices (p. 136 152).

GROSSE (JEAN), professenr au Gymnase de Balle, en Saxe, dans la première partie du dix-septième siècle, s'est fait connaître par un petit écrit intitulé : Miscella problemata de musica, Hallis Saxonum, 1638, in-4º de huit pages.

GROSSE (Bennan-Séaastien), prédicateur à limenau, vers le milien du dix-huitième siècle, et assesseur au consistoire suprême du doché de Saxe-Weimar, a prononcé, en 1765, un discours à l'occasion de l'érection d'un nonvel orgue dans l'église da la ville d'Ilmenau. Ce discours, accompagné d'une histoire abrégée de l'orgne, a parn sons ce titre : Die heiligen Verrichtungen in dem Hause des Herrn bey der neuen Orgel in der Ilmenauischen Stadtkirche vorgestellt, und mit einer Kurzgefossten Orgelgeschichte sum Druck übergeben, Eisenach, 1765, deux feuilles et demie in-8°.

GROSSE (SANDAL-DIETRICH ON TRÉODORE), violoniste distingué au service du prince royal de Prusse, naquit à Berlin, en 1756, fut élève de Lolil et joua dans sa manière, avec un bean son et un style large. Il se fit entendre à Paris, au Concert spirituel, en 1780, et fut fort appiaudi, li mourut à Berlin, en 1789, dans sa trente-troisième année. Ses compositions publiées sont : 1º Trois concertos pour le violon, op. 1, liv. Ier, 11, 111, Berlin, Hummel. 2º Symphonie concertante pour deux violons, op. 2, ibid. 3º Six duos pour violon et alto, op. 5, sbid, 4º Trois trios pour deux violons et violonceile, op. 4, ibid. 5º Trois duos pour deux violons, op. 5, Paris, Imhanlt (Janet).

GROSSE (JEAN-GUILLAURE), organiste à

Kahla, dans le duché de Saxe-Altenbourg, vers la fin du dix-huitième siècle, s'est fait connaître par la publication de six préjudes de chorais (Choral vorspiele) ponr l'orgue, Rudolstadt, 1787, in-4°. Ces préludes sont traités dans no style moderne, où l'on remarque de l'imagination, mais qui n'a aucun rapport avec le style de l'école de Bach.

Un autra artiste de ce nom, organiste à Klosterbergen, prés de Nagdebourg, vécut dans le même temps, et fit imprimer six sonates pour le ciavecin, à Leipsick, en 1783. Ces pièces sont une imitation des sonates de

Charies-Philippe Emmanuel Bach.

GROSSE (llesai), fils d'un musicien de la chapelle du roi de Prusse (voyes i'article précedent Samuel-Dietrich), naquit à Berlin, et devint un violoncelliste bahile, sous la direction de Louis Duport. Il se fit entendre avec succès, plusieurs fois, à la copr et dans des concerts publics. En 1798, il était attaché à la chapelle du roi de Prusse. On a imprimé de sa composition : 1º Sonates pour violonceile et hasse, op. 1, Berlin, Hummel, 2º Huit variations pour violoncelle et basse, ibid. 5º Quelques œuvres pour le piano.

Un frère cadet da cet artiste fut second hauthois à la chapelle royale de Berlin.

GROSSER (JEAR-ERRANCEL), file d'un cantor de l'église principale de Warmhronn, est ne en cette ville, le 30 janvier 1799. Doué d'henrenses dispositions pour la musique, il fit de rapides progrés dans cet art, sous la direction de Schnolz. A l'age de vingt et un aus, il se rendit à Bresian pour se livrer à l'enseignement; mais il y resta peu de temps, car ji fut rappelé dans sa ville natale, en 1821, ponr y rempiir les fonctions de professeur. L'année suivante, il alla à Friedberg, en qualité de eantor et d'organiste; en 1825, il fut appelé comme organiste à l'église catholique de Hirschberg, et les fonctions de recteur à Polkwitz iul furent conflées en 1826. Il a publié, à Breslau, des variations et des danses pour le piano, trois recneils de pièces d'orgne faciles, trois suites de chants à voix seule et piano, et a composé aussi des messes, graduels, offertoires, et des chants l'unébres qui n'ont pas été imprimés jusqu'à ce jour. On a aussi de cet artista : Lebensbeschreibung den Johann Sebast, Bach, Breslau, Græson et compagnie, petit in-8°. La deuxième édition de cette blographie du grand musicien Bach a été publiée chez les memes éditeurs en 1854, petit in-8°. Beux biographies sembiables, la première, de Haydn, la seconde, de Mozart, ont été également publiées par M. Grosser; elles sont intéressantes par les anecdotes qu'elles renferment. GROSSI (Le chevalier Chances), chanteur

GROSSI (Le chevalier CHARLES), chanteur et compositeur vénitlen, véeut dans la seconde moitié du dix-septième siècle. Il était bomme de mérite, dit M. Caffi (Storia della musica sacra nella gia Capella ducale di S. Marco in Venezia, Part. I, p. 308, et Part. II, p. 34), mais vaniteux et charlatan. Admis dans la chapelle de Saint-Mare, en qualité de chanteur, il se présenta à diverses reprises comme candidat pour les places vacantes d'organiste, de vice-maltre et de maltre de cette chapelle mais sans réussir Jamais dans son desseln, précisément à cause de son charlatanisme. Cependant Il prit effrontément le titre de chevalier et de maître de chapelle de cette cathédrale au livret do l'opéra Giocasta regina d'Armenia, dont il écrivit la musique à Florence, en 1698. Le nom du compositeur y est indiqué do cette manière : Carlo Grossi Cavaliere, Maëstro della Cappella ducale di San Marco di Venezia. « Je n'al po déconvrir en quelle circonstance, a ni par qui il a été cavalterisé, a dit M. Caffi. Dans une supplique adressée aux procurateurs de Saint-Marc, il vante la multiplicité de ses auvres répandues dans tout l'univers par la presse, et desquelles beaucoup de souverains se delectent incessomment. Découragé par la malbeureuse Issue de tous ses efforts pour obtenir un poste élevé dans la chapelle de Saint-Marc, il présenta une requête aux procurateurs de cette chapelle, le 29 juillet 1685, à l'effet d'être pensionné pour cause de vicillesse et d'infirmités, et obtint cette faveur. Cependant ses infirmités et sa vicillesse ne l'empêchèrent pas do composer, treize ans après cette date, l'opéra dont il vient d'être parlé. M. Caffi dit qu'il écrivit trois opéras pour les théâtres de Venise; je n'on connais qu'un, Artaserse, représenté au théâtre Saint-Jean et Saint-Paul. en 1669. Il composa aussi pour l'église, car il reçut des procurateurs de Saint-Mare une médaille d'or de la valeur de cinquante dueats pour un livre de compositions à l'usage de cette chapelle. On connaît aussi de cet artiste ; 1º la Cetra d'Apollo, canzone a 1 e 2 voci. Venise, Gardane, 1673, in-4º. 2º l'Anfione, madrigali a 2 e 3 voci, ihid., 1675, in-4°.

GRÜSSI (Anna), violoniate au service du due de Manloue, vers la fin du dix-sepulême siècle, a publié plusieurs ouvrages pour son instrument, parmi lesquels on remarque: 19 Doure sonates à deux, trois, quatre et ei qiastruments, op. 5. 2° Suonate du camera a tra stromenta, op. 5, Biologie, 1696, io-fol.

GROSSI (Jaas-Paarons). Foyes Siract. GROSSI (Jaas-Paarons). Foyes Siract. GROSSI (Garva), eélèhre bassoniste, né à Milan, tut admis en 1783 à la cour de Parme, comme artiste de la chambre et de la chapelle, Après la mort du duc Fertinannel, il retourna à Milan, où il est mort le 14 février 1807. Il a érril plusieurs concertos et des quattors pour le basson, qui sont restés en manuecrit.

is almostly que lone reaso is animateri. Que for CMTO-SST (Researce-Street), miles que la consistencia de la consistencia del consistencia del

GROSSI (Exraso), aveca napolitica, manteur des aris, vectu dans la première moité du dix-neuvième siècle. Il at étu note conpertaeurs du livre qui a pour tirre : Biografia degli womini illustri del regno di Ampeti, norsia dei loro rispetito ritratti. la Sapoli, 1618, trois vol. In-ét. Le volume chaiserur et castiliteires, renforme particulièrement les notices composées par M. Gionn. de la companie de la comp

GRUSSMANN (Busana), recereur des Vielectiur de Saise, à élea et à Burgan, au commencement du dix-septième stècle, a publlé une collection de quaranteriorie morceaux des principaux compositeurs de la Saze, sous des principaux compositeurs de la Saze, sous est titre: Angules des sofiers et joie des âmes), Seiem (Anguless des sofiers et joie des âmes), éléva, 1953, lo 601. Tois ces morceaux sont composés sur le pasume 110, à trois, quatre et cides roix.

GROSSMANN (Jaan-Faaaçois), facteur d'orgues, vivait à Patsebhau, en Silésie, vers 1750. Il a construit à Munsterberg, en 1754, un instrument de vingt-cinq jeux, à deux elaviers et pédalo.

GROSSMANN (Fasiniaquu), fille de l'acleur célèbre de ce nom, cantatrice et actrice dans sa troupe, nice en 1709, a brillé sur le théâtre de Cassel en 1785 et dans les années suivantes. Els jouait et chantait les premiers rôles des opéras allemands Alteste, de Schweitere, et Gunther de Schwenzbourg de Iloiz rite :

hauer. Sa volx avait une si grande étendue, qu'elle aliait jusqu'au contre-fa algu.

GROSSMANN (...). Deux artistes de ce nom paraissent avoir été des instrumentistes à la fin du dix-buitième siècle. On trouve du premier trois quatuers pour deux clarinettes, viole et basse, en mannscrit, Indiqués dans le catalogue de Traeg (1799); l'autre a fait graver, à Bonn, chez Simrock, six valses et six contredanses pour le piano.

GROSSWALD (...), facteur d'orgnes de la Hesse, né à Banau, était considéré, en 1773, comme un des premiers artistes de son ganre. Il y a un musicien de ce nem qui a publié un grand nombre de recueils de danses pour le

piano, à Prague et à Vienne. GROTTE (Nicotas DE LA), valet de chambre et organiste do roi de France. Henri III, vécut à Paris, depuis 1565 environ jusqu'en 1587. Jean Borat, poete du roi, fit sur le nom de cel artiste l'anagramme suivante, qui prouve l'estime qu'on avait pour son mé-

## Nicolaus Grotus, tu sol ergsaicus.

La Croix-dn-Maine dit, en effet (Bibliot., t. II, p. 165 et 164, édit. de Rigoley de Juvigny), que De la Grotte passait pour le plus habile joueur d'orgue et d'éplinette de France en son temps. On a de ce musicien : 1º Chansons de Pierre de Ronsard, Bauf, Des Portes, Sillac et autres, mises un musique à quatre parties, Paris, Adrian Le Roy, 1570. 2º Airs et chausons à trois, quatre, cinq et six parties, par Nicolas De La Grotte, organiste ordinaire de la chambre du roi, à Paris, par Jean Cavellat, 1585, in 4. Une chanson de De La Grotte (C'est mon amy) a été josérée, sous le nom de Nicolas, dans le Pramier livrs de chansons à trois parties composees par plusieurs autheurs, imprimées en trois volumes, à Paris, chez Adrian Le Roy et Robert Bailard, 1578.

GROTZ (Drais), organiste et composileur au convent de Barnbach, vers la fin du dixhuitième siècle, a publié un ouvrage de sa composition intitulé : Deutsche Gesange sur heil, Messe (Chants allemands pour la sainte messe), à quatre voix, orgue, deux violons, alto, deux cors et violoncelle, Augsbourg, Lotter, 1791.

GRUA (Gaspann), organiste de l'église Saint-Jean-Baptiste à Monza, près de Milan, vécut dans la seconde moitlé du dix-septième siècle. On a imprimé de sa composition un gurre qui a pour titre : Missa s Salmi a la

romana spedite con due Magnificat, le quattro antifons a otto voci, con il Gloria intisro, Venise, 1651.

GRUA (Guttatur) naquit à Milan, ou il

apprit la musique et la composition. Il visita les principales villes d'Italie, puis se rendit en Allemagne et s'établit à Dusseldorf, comme maltre de chapelle, en 1697. De là, il alla à Manheim, en 1714. On a de lui : Missa quinque voc. eum instrumentis et org., Munich, 1712

GRUA (CHARLES-LOUIS-PIERRE), néen 1700, à Milan, y apprit la musique et la composition, puis se rendit chez son oncle (Gusllaume Grus) pour achever son éducation musicale. Il devint habile dans le contrepoint et dans le style fugué, et passa en Allemagne pour un des musiciens les plus instruits de son temps. Il fut d'abord placé, comme maître de chapelle, à la cour de l'électeur palatin, à Manbein; l'électeur Charles-Philippe joignit à ses fonctions sa nomination, en 1742, de directeur de l'Opéra. Pendant les soleonités qui eurent lieu au mariage du prince électoral Charles-Théodore, on joua, le 17 janvier 1742, l'opéra italien Cambyse, dont la musique avait été composée par Grua : cet ouvrage eut un brillant succès. Grua mourui à Manheim, en 1775.

GRUA (Paux), fils du precedent, naquit à Manheim, le 2 février 1754. Après avoir appris chez son père les éléments du piano et de l'harmonie, il alla continuer ses études chez le maltre de chanelle Holzbauer. Le prince électoral du palatinat, Charles-Théodore, ayant remarqué les beureuses dispositions du jeuce Grua pour la musique, résolut de l'envoyer en Italie, afin de perfectionner son goût. Il y arriva en 1773 et y passa six anoées. A Bologne, il prit des leçons du P. Martini, et à Venise, il reçut des consils de Tracita pour le style dramatique. De retour en Allemagne, en 1779, il dut se rendre à Munich, ou l'électeur arait transporté sa cour. On le chargea de composes la musique de l'opéra sérieux Telemaceo, qui fut représenté l'appée suivante. Le succès de cet ouvrage lui fit obtenir le titre de consciller et celui de maltre de chanelle, Grna a beaucoup écrit pour l'église, et l'on connaît de lui trente et une messes avec orchestre, six vépres complètes, vingt-nenf offertoires et motets, six Miserere, trois Stabat mater, clnq Litanies, trois To Deum (en allemand), quatorze hymnes, quatre Salvs Regina, trois Regina Cati, quatre graduels pour le carême, des répons pour la semaine sainte, trois Requiem, cinq Feni Sancts Spiritus, et plusieurs psaumes. Gruz a éerit anssi des ronrertos pour piano, elarinette, flûte, etc. Il vivast encore à Munieb, en 1812. GRUBE (НЕВЖЯЯ), fils d'un cordonnier

GRUBE (Hinnard), fils d'un cordonnier de Lubeck, né en 1677, fot fait docteur em édecine à Leyde, en 1666, et professeur de physique à Hadershehen. Pande suirante, Il mourut an mois de férrier 1608. Parmi les ouvrages de es savant, on en remarque un qui a pour titre : Conjecteur » physico-medice de s'elle tarmelle, et ci musicer in que suratione. Franciort, 1679, le-8º de buit feellies.

GRUBER (Éaswr), surinteedant à Ruisbonne dans la seconde moltié du dix-septime siècla, est auteur de la préface du livre Intitulé: Synopsis musica, oder hurze Ancedsung, vice die Jugend kurzlich und mit geringer Mühe in der Singkunst absurichten, Ratishone, 1657, quatre feuilles In-8-

GRUBER (Grosers-Guillauwr), naquit le 22 septembre 1729 à Noremberg. Dretzel, organiste de celte ville, ini donna les premières leçons de musique. Après la mort de ce maître, qui lui avait enseigné à joner du plane, il alla chez un autre organiste, nommé Siebenkees, qui lui apprit les éléments de l'harmonie et de la composition. Il était à peine âgé de dix-buit ans, lorsqu'il fit admirer son habileté sor l'orgne dans des excursions à Francfort, à Dresde et à Mayenea. A Dresde, Umstadt, maitre de ebapelle du comte de Brubl, lui donna des leçons de contrepoint. De retour à Nuremberg en 1750, Gruber y fat placé au chœur de l'église principale. L'arrivée du éélèbre violoniste Ferrari en cette ville lui fournit l'occasion de perfectionner son talent sur le violon. Après la mort du maître de chapelle Agrell, Gruber obtint sa place, le 16 février 1765. Depuis lors II ne quitta plus sa ville natale, et toutes les offres qu'on lai fit pour des places de maître de concert en différentes cours furent refusées par lui. Il monrut à Nuremberg le 22 septembre 1796. Les compositions de cet artists consistent en oratorios. psaumes latins et allemands, airs d'église, chorals en contrepoint figurés, symphonies, quatuors, trios, concertos, etc. Le plus grand nombre de ses ouvrages est resté en mannaerit, mais on a imprimé cenx-ci : 1º Les Bergers à la ereche, sur le texte de Ramler, Nuremberg, 1782. 2º Beux trios pour piano, violon et violoncelle. 3º Poésies de Burger pour voix seule et piano, premier et second cablers, Nuremberg, 1780. 4º Deux sonates pour piano, finte et violoneelle obligés, ibid. 3º Chansons de différents noctes favoris pour voix seule et piano, Vienne. 6º Deux sonates

pour plano seul, Nuremberg. GRUBER (JEAN-SIGISMONN), fils du précédent, né à Nuremberg le 4 décembre 1759, fut avocat et docteur en droit. Vers la fin de sa vie, il eut les titres de conseiller et d'assesseur, et mourut à Nuremberg le 3 décembre 1805. Gruber est auteur de deux ouvrages qui ont pour titre : Litteratur der Musik, oder Anleitung zur Kenntniss der Vorzüglichen musikalischen Bücher (Littérature de la musique, ou Instruction pour connaître les meilleurs livres de musique), Nuremberg, 1785, cinquante-six pages in-8°. Il y en a une deuxième édition qui a été publiée à Francfortsur-le-Mein, in-8°, sans date. Cet ouvrage est fort imparfait, et surtout très-incomplet. On ne sait pourquoi Gruber a considéré comme de bons livres sur la musique certains ouvrages fort médiocres, ni pourquoi il en a rejeté d'autres qui ont un mérite réel. Beaucoup de titres sont rapportés par lui sans exactitude. et souvent il se trompe sur le contenu des livres, et les range dans des elasses auxquelles ils n'appartiennent pas, 2º Beytræge zur Litteratur der Musik (Essai sur la littérature de la musique),. Nuremberg, 1785, cent seize pages in-8". Cet opnscule, extrait du Lexique de Walther, est un peu moins défectueux que le précédent, bien qu'on y aperçoire beaucoup de négligenees : e'est un eatalogue de poms d'éerivains sur la musique et de rompositeurs, terminé par des notices biographiques sur le père de l'auteur, sur son prédécesseur Agrell, et sur Jean André Herbst. Forkel et Liebtenthal Indiquent une deuxième partie de eet ouvrage qui aurait parn à Franefort et à Leipsiek en 1790, in-8°. Je na la connais pas: je crois même qu'elle n'existe pas, que ces bibliographes se sont trompés sur la date, et qu'ils ont voulu parler de l'ouvrage suivant : 3º Biographien einiger Tonkunstler, ein Beitrag zur musikalischen Gelehrgeschichte, Franefort et Leipsiek, 1786, in-8° de quarante-buit pages. Cet opuseule peut être eonsidéré comme la suite du précédent. Il ne porte point le nom de l'autenr. On y trouve d'abord un aperçu très-superficiel de l'bistoire de la musique, à Nuremberg, en donze pages ; puis viennent les biographies de musiciens qui sont nés, ou qui ont demeuré dans eette ville : ce sont eelles du Inthiste Baron, de Dretzel (Corneille-Henri), Lang (Ernest-Jean-Benolt), Siebenkees (Jean), et Zeidler (Maximilien); elles font suite à eelles de Georges-Guillaume Gruber, Agreli et Jean-André Herbsl, publices dans l'ouvrage précédent. Le livre est terminé par les analyses de la Bibliothèque musicale d'Eschstruth, de l'opuscule de Knecht en défense de la théorie de l'harmonie (voyer Kneur et Vosten), d'annonesé de quelques ouvrages de musique, et du catalogue des œuvres du maître de chapelle Gruher.

GRUBER (Broot), herddetta de l'abbye de Weltenborg, près de Raitbonn, yvait à la fin du dix-huitième siete, et mourut en 1798. Il étai directeur de musique de l'église de cette àbhaye. On econsil de lui : 1º Antiphone Mariane de Jama, d'Acç, Breglina Cuif, 6. Salve Brejinn) d'ecclèus, 2 void. et Aughborg, Lotter, 1703. © 2 Note Mater, Aughborg, Lotter, 1703. © 2 Note Mater, vicion. non dètig, , op. 2, 8 del.

GRUGER (Jourse), chapetain à Habeltewerd, en Siléel, naquit dans le comté de Glutz, vers 1772. Il fit ses études à Gietz, pais à Brealau, fot noumé chapetain à Mitteletiene, et de là se rendit à Habelte-bwerdt. Il mourra june encore, a mois de fêvrier 1814. On a de la plusieurs bonnes compositions, entre aures l'opéra Jaine de Réconciliation, expréure l'opéra Jaine de Réconciliation, expréville, en 1798, ja témbe partition, et la même ville, en 1798, ja témbe partition, et la même rédisité bong raises.

GRUNBAUM (...), cantatrice allemande, a jonl d'une grande célébrité depuis 1812 jusqu'en 1820. Fille du compositenr Wenzel Muller, elle reçut de lui les premières leçons de musique; puls son père la confia aux meilleurs maltres de Vienne. Plus tard, elle éponsa un organiste nommé Grünbaum, antenr de trios comiques publiés à Vienne, à Breslan et à Leipsick, On dit one madame Grunhaum unissait à pp rare talent dramatique ppe vocalisation brillante et facile qui lul fit donner le nom de Catalani allemande. Sa fille, née en 1812, n'a pas la poissance de talent qui distingua sa mère, mais elle fut nne des cantatrices les plus agréables de la scène allemande de 1830 à 1850. Sa première apparition en public a eu lieu au théâtre de Nuremberg; puis elle a été appelée à Berlin pour le théâtre de Kœnigstadt, où elle était en 1856.

Un gotiariste de Prague nomme Grünbaum a fait imprimer en cette vilie de petites pièces pour cet instrument, et des chanis à vois svoit. GRÜNBERG (GOTTAIR), fluities aveugle, né à lianore vers 1892, voyagea dans le nord de l'Allemagne et en Danemark, où il donoa des concerts avec succès, pendant les années 1830 et 1830. En 1832, il était à Weimar.

Danis In Bente annies, fi inventa un souvel interment, aqued il doma le some de Furrie.

Il le di cettodre dans un coecett qu'il dome
a l'inden, le 20 sovembre 1852. Julgore en
quoi cet interuocni c'ait different des fides
quoi cet intruocni c'ait different des fides
reconstantes peu-le l'ery 2-sell quebre perestigaments à ce sujet dans le livre qui a de
public sour britz. Jehon und finiem des
public sour britz. Jehon und finiem des
hans ficherung seiner und der seningen Jegerichen Estitune, itt. (Vie et Verpages de
nütiets seragie G. Grünberg, etc.), Hanorre,
1854, in 8-.

GRUNBERGER (Tufocona), prêtre et compositeur, vivait dans les dernières années du dix-hultlème siècle et au commeocement du suivant. Gerher croît qu'il était moine dans un cooveet de la Souabe. Il a fait imprimer : 1º Missæ breves, faciles, euique choro accommodate a 4 voc. ordin., 2 viol., alto, et org. oblig., 2 corn., 2 fl. vel ob. et violone. non oblig., Augsbourg, Lotter, 1792 2º Neue Orgelstücke nach der Ordnung unter dem Amte der heilig Messe zu spielen (Nouvelles pièces d'orgue ponr l'office de la sainte messe), première suite, Monioh, 1795; deuxième sd., ibid., 1796; troislème idem, ibid., 1797; quatrième, einquième, sixième idem, ibid., josqu'en 1799. Cette collection contient des préludes, de petites fugues et des versets. 3º Neue Pastorell-Orgelstiike (Nouvelles places pastorales pour l'orgue), première suite. Mnnich, 1799. 4º Première messe allemande pour soprano, contralto, basse et orgue, Munich.

1809. GRUND (Cuntries), ne, le 29 juin 1723, à Prague, où son père était peintre de portraits, fut on harpiste de premier ordre en son temps. Ne tronvant point de musique qui répondit au degré d'hahileté qu'il possédait sur son instrument, il composa lui-meme toute celle qu'il exécutait. Il se fit entendre à Vienne devant l'empereur François Im, à la cour de Bresde et à Varsovie; partout Il excita l'admiration, ainsi que son frère Eustache, harpiste comme Iul. mais dans nn genre tout différent. Au retour de la Pologne, Grund entra avec son frère au service de l'évêque de Leitmeritz, due de Sachsenzeitz. Quelques années après, ces deux artistes passèrent à la cour de l'électeur de Bavière, à Munich, pois ils furent attachés à la chapelle d'Anspach. Après la suppression de cette ehapelle, les deux frères se séparèrent, et Chrétien fut admis dans la musique du prince évéque de Wurzhourg. Ce prince le combla de témnignages d'estime et d'affection jusqu'à sa mort,

qui arriva le 11 novembre 1784. Grund a eu une fille, professeur de barpe et de guitare à Wurzbourg, qui eut du taient. Les compositions de Grund sont restées manuscrites.

GRUND (Eustacus), frère du précédent et artiste extraordinalre sur la barpe, naquit à Prague, vers 1725. Dans sa jeunesse, il mena la vie de musicion ambulant, jouant toujours de fantalsie, et quelquefois improvisant des choses d'une grande heauté. Après avoir visité Vienne, Dresde, la Pnlogne, il entra an service de l'évéque de Leitmeritz, puis à ceiui de l'électeur de Bavière, et enfin à la cour d'Anspach, nu il éponsa mademoiseile Fugger, dame d'une paissance distinguée. Aprés la réforme de la chapelle d'Anspach, Eustache Grund reprit ses voyages, se sépara de son frère, et l'on n'entendit pius parler de lui, Longtemps après, sa femme fit insérer dans les journaux nn avis où elle annonçait le projet de prendre un autre époux, si le sien ne reparaissait pins. On croit que cet artiste fantasque se rendit à Stuttgard, aprés la suppression de la chapelle d'Anspach, puis qu'il aila à Tettnang sur le iac de Constance, où il monrut an service du comte de Montfort.

GRUND (Guittaune-Francisco), né à Hambourg, le 7 octobre 1791, reçut de son père, chef d'orchestre du théâtre, des ieçons de chant et de piano, puis li passa sons la direction de Schwenke. D'antres maîtres iul enseignérent aussi le violon et le violoncelle. Quant à son instruction dans l'harmonie et dans le contrepoint, il l'acquit lui-même dans les livres et dans les œuvres des bons maîtres. Son éducation musicale terminée, il s'est livré à l'enseignement et à la composition. En 1819, il a fundé une Société de chant, et, en 1828, il a dirigé des concerts philharmoniques avec beauconp de taient, et y a fait exécuter depuis lors les symphonies de Beethoven, qui étaient à peu près inconnues à Hambourg. Il dirigeait encure cette société musicale en 1845. Son oratorio la Resurrection de Jeaus, sur le texte de Ramier, a été exécuté en 1826, et a été considérée comme une grande et beile compositinn, Grund s'est anssi essayé dans le genre dramatique par l'opéra : Die Burg Falkenstein (le Bourg de Falkenstein), qu'il n'a pu faire juner jusqu'à ce jour à aucun théâtre, et par Mathilde, drame musical, qui est encore en manuscrit. On a imprimé de sa composition : 1º Quintetto pour piano, hauthois, ciarinette, cnr et hasson, op. 8; Leipsick, Peters. 2º Quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle, op. 5, en sol mineur; ibid. 3º Sonates pour

plano et violon ou violoncelie, op. 9, 11, 13, Hambourk et Leipsick, 4º Sonates pour piann à quatre mains, np. 10, Hambourg, Borbme. 5º Polnnaises, marches et valses, idem, ibid. 6º Sonatines pour piano seni, op. 14, ibid. 7º Introduction et rondeau pour piano seul. plusieurs œuvres. 8º Hymne de Krummacher, avec accompagnement de plano, ibid. 9º Le Bourg de Falkenatein réduit pour le plano, sbid. 10° Six recueils de chants à volx seule et accompagnement de piano. Lelpsick et Hambourg. M. Grund a en manuscrit une messe à buitvoix, en sí mineur, sans accompagnement, trois cantiques, plusieurs ouvertores et symphonies, un grand ottetto pour piano et instruments à vent.

GRUND (floor cas), frère du précédent, et à l'ambong, dans le mois ée au 1802. Étre de Spohr, il passe en Allemagne pour an electroniste shahe les 1899, il a fuit us voyage en Hallande, sui il a donné pisseure contexte par le leur tendra à Paris, où il n'a consentire ser notest, pais il d'ent rendra à Paris, où il n'ambour controit de le competition se qu'il a politique, au manure autire de chapelle du duc de Sastenismo autire de chapelle du duc de Sastenismo de le competition qu'il a politique, par montre en se concerné et concernios, ouverez à et de, ne quatere brilland, des solos pour le violan, dens avertores, que forad di te en Altenague, en 1860, il dansa à l'appaieurs sympolosie. Dans un verage qu'and fit en Altenague, en 1860, il dansa à l'appaieurs s'autores de quateure d'instruments

à cordes. GRUNDIG (Canistopur-Gorricon), docteur en théologie et surintendant à Fribourg, premier prédicateur de l'église principale, et inspecteur du Gymnase de cette ville, naquit à Dorfhain, le 5 sentembre 1707, Il commenca sa carrière ecclésiastique par les fonctions de pasteur à Hermansdorf, près d'Annaberg. En 1749, ii fut nommé premier pasteur à Schneeberg : ensuite (en 1752), il alla à Glauchen en qualité de sprintendant; et enfin, en 1759, it prit possessinn, à Fribourg, des emplois dant li a été parlé précédemment. Il mourut en cette vitte, le 9 août 1780. Dans le grand nombre d'écrits publiés par ce savant ecclésiastique, li en est un relatif à la musique, et qui a pour titre : Geschichte des Singens bey dem Gottesdienate (Histoire du chant pendant i'office divin), Schneeherg, 1755, In 8°.

GRÜNERERG (Jean-Guillaure), facteur d'orgues et de pianos à Brandebourg, dans la seconde moltié du dit-builtéme siècle, construisit en 1776 des planos, avec des tables d'harmonie dombles qui eurent de la réputation, et qui produissaicnt des sons plus fortes

que ecur des planos da crite époque. Ces lossimencies mostinal jusqu'es us éta us à audesses da fa sign de la einquiême ecture, es qui n'arrai point on lite jusque-là. Germaderra qui n'arrai point on lite jusque-là. Germaderra considérées en Altenagana comme de hore intruments. En 1796, il a construit, dans l'église Sainte-Calharine de Magdehourg, on grand orque da vingt-teur j'est, deux d'asires et pédas, dont on trouve la dessin et la disposimental de l'arrai de l'arrai de l'arrai de l'arrai en muricale de L'argicie, p. 607.

GRUNER (Josses), de à Engelsberg, vers 1712, était en 1737, à Ottoutz, on il étauliat la philosophie. Il était dans le même temps ténor à l'eglise des Jésuites. Le 15 avril 1737, on exécuta, dans ectie égise, un eratorio de sa composition initiale: Passio Domini nostri Jesu-Christi in Golgotha consummata.

GRUNER (NATHABIEL-GOOZFROI), cantor et directeur da musique au Gymnase de Gera, fut considéré en Allemagna comme un des bons compositeurs du dix-buitième siècle. particulièrement pour l'église, L'incendic qui consuma une grande partie de la ville de Géra, en 1781, lui ayant enlevé tout ce qu'il possédait. Gruper proposa par souscription un œuvre de six sonates pour la piano, qui parut dans la même année chez Breitkopf, à Leipsiek, et pour lequal il eut an peu de temps treize cent soixante-cinq souscripteurs. Son œuvre deuxième, composé aussi de six sonates pour le piano, a été publié chez le même éditeur en 1785, Gerber dit, dans son aneien Lexique, que sept œuvres de ce musicien, composés de divertissements, de quatuors et de concertos pour le clavecin, ont été gravés à Lyon, ce qui semble Indiquer que Gruner s'était établi dans cette villa. Il mourut vers 1795. Le plus grand nombre de ses compositions pour l'église est resté en manuscrit : parmi ces ouvrages on eite les psaumes 8°, 27°, 51°, 85° et 115° pour chœur et orchestre, et environ quinze chorals arrangés en forme de cantates, également pour chœur et orchestre. On a imprimé de ces compositions : Chants à quatra voix pour des chœurs d'églises et d'écoles; premièra et deuxième suites, Leipsiek, Kolimann.

GRUTSCII. (Passquet-Staturan), 60 à Vienne, te 34 colore 1800, aprile in cette et terre jumpiè de l'éterments de la munique comma enfinet de cheure dans une de rigilette de cette ville. Il ne de la deprinat present le roi de Prissa, Pridon une de rigilette de cette ville. Il ne d'ait dére chique commorque l'indegas a satisdére chique commorque l'unique de mecanisme de vienne de la relianza de l'ait de commorque l'étude de mecanisme de viele de commorque l'étude de mecanisme de viele . Espirit, a plus belie upit 1 al 6 donnée commorque l'étude de mecanisme de viele . Espirit, rateurera à Poisson, où d'ait ce-

Les frères Biumenthal furent ses malires pour cet instrument et pour l'barmonie. A l'âge da dix ans, il obtint une place de violoniste dans l'orchestre du théâtre de Presbourg, et un an après, il epira à ceiui du théâtre sur la Vienne. dans la capitale de l'Autriebe. Eo 1830, ia place de second chef d'orchestre au théatre Karnthnerthor lui fut donnée, et dans l'année suivante, il entra dans la chapelle impériale. On a imprimé da sa composition des Lieder et autres pièces da chant, ainsi que divers euvrages pour le piann et popr les instruments à cordes. Cet artiste a en manuscrit des duos, trios et quatuors da violon, des ouvertures, des messes at d'autres morceaux de musique d'église. It a fait représenter, à Vienne, en 1855, der Nachtwachter (le Veilleur de puit), petit opéra en un acte, et, en 1858, der Liebhaber als contrebande (l'Amateur contrebandier), idem.

GUADAGNI (GAETAN), cétèbre contraltiste, né à Lodi, vers 1725, fut un de ces grands chanteurs qui se formèrent en Italie pendant le dix-hultième siècle, si fécond en tylents de premier ordre. On ignore qual fut sou maltre, et l'on ne trouve à ce sujet ancuns renseignements dans le livre de Maneini, ni dans les biographies de Gervasoni, Gnadagni commença à se faire connaître, en 1747, au théâtre de Parme, En 1754, il chanta, an Concert spirituel de Paris et à la cour de Versailles, avec beancopp de succès. De retour en Italie, it y chanta le rôla de Telemacco que Gluck avait écrit pour lui; il y produisit la plus vive impression. La manièra dont il avait chanté cet ouvrage fut cause que l'illustre compositeur le fit engager, en 1766, à Vienne, pour son Orfeo, où Guadagni atteignit le plus hant degré da perfection. L'année suivanta, il chanta à Londres, puis il se rendit à Venise où l'Orfcode Bertoni fut pour loi l'occasion d'un nouveau triomphe. Il y fit aussi preuve da tajent comme compositeur, car il écrivit une partia da son rôle, notamment l'air qu'il chantait aux anfers. Le succès d'enthousiasme qu'il obtint ca cette ei roopstance le fit décorer du titre de ebevaluer de Saint-Mare. L'électrica de Saxe l'avant entendu à Vérone, en 1770, fut ebarmée da son talent et l'emmena à Munieb, ou il ioust de la plus grande faveur auprès de l'électeur jusqu'à la mort da ee prince. En 1776, il chanta à Potsdam des ant le roi de Prusse, Frédéric II, et ce monarque lui témoigna sa satisfaction par le don d'une tabatière d'or anriebie da brillants, la plus bette qu'il ait donnée.

gage depuis plusieurs sanées comme chanteur de l'église Sain-Antoloe, et y passa ses dernières années, aussi estimé pour son caractére qu'admiré pour son talent, il avait amassé des richesess considérables, dont il Binait usage avec noblesse et généroité. Il mourut à Padouç, en 1797. Les qualités du talent de Guadagni consistaient dans l'expression, le pathé-luue et l'arté déclamer le récitatif.

GUADAGNINI (Lauaust), habite tuthler, né à Ptaisance, dans la seconde moitié du dixhnitième siècle, fut élève de Stradivarl, à Crémone, et s'établit ensuite dans le lieu de sa naissance, puis à Milan, Il travailla longtemps, ear on trouve de ses instruments depuis la date de 1695 jusqu'en 1740. Il copia les formes des instrumeuts de son maltre, particutièrement dans les violons, qu'il fit en général d'un petit patron. Il les finissait avec le même soin que Stradivari mettait à terminer les siens. Ses oules sont d'une forme élégante; ses filets sont bien faits, et son vernis à l'huile est fort beau. Maibeureusement, on remarque que la troisième corde est sourde à la plupart de ses violons, ee qui est cause qu'ils ont beaucoup moins de prix que ceux des Guarneri et de Stradivari. On les vend ordinairement de six à buit cents francs. Il paratt qu'en 1742 son fits était déjà connn, ear il distinguait des lors ses instruments par le nom de Guadagulni pére. Je connais un violon de cette date qui porte cette inscription: Laurentius Guadagninius pater Placentinus, Stradivarii alumnus,

GUADAGNINI (JEAN-BAPTISTE), fiis du precedent, ne à Piaisance, sulvit son père à Mitan, et devint son élève dans la facture des instruments. Ses violons, ses basses ont les mêmes formes, les mêmes qualités, les mêmes défauts que ceux de son père, et se vendent à peu près à prix égal. Je connais un violon de cet artiste qui porte la date de 1771 ; il est présumable qu'il ne travallla pas longtemps après cette époque. Cependant les derniers renselgnements qui me sont parvenus indiquent des instruments sortis de ses mains jusqu'en 1785. Il s'était établi d'abord à Plaisance, pois à Parme, aprés quoi il retourna à Milan, et enfin il se fixa à Turin, où il mourul. Il eut denx fils, nommés Gaétan et Joseph. Gaétan, fixé à Turin, fut plutôt un restaurateur d'angiens instruments qu'un luthier fabricant. Il eut un fiis dont le prénom est inconnu, mais qui aequit de la réputation dans la fabrication des guitares. Joseph Guadagnini retourna en Lombardie après la mort de son père et se fixa à Pavie, ou il établit un ajelier d'où sont sortis

heancoup de violons, altos et violonœiles imités de Stradivari.

GUADET (J.), fils du célébre député gla rondin qui fut guillottiué le 15 Juin 1794. ancien avocat, puis directeur de l'Institution des jeunes aveugles de Paris, s'est fait connaître par de bons onvrages sur différentes matières, dont plusieurs ont été conronnés par l'Institut de France. Il n'est cité lei que pons un petit écrit qui a pour titre : les Aveugles musiciens (extrait des Annales de l'éducation des sourds muets et des aveugles), Paris, 1846. in-8º de quatre feuilles, M. Guadet y examine quatre objets principaux · 1º aptitude musicale des aveugies ; 2º mode d'enseignement matériel pour les aveustes : 3º notation musicale à l'usage des aveugles ; 4º musiciens remarquables sortis de l'Institution des aveugles de Paris. Il y a de l'intérêt dans ce programme, traité par l'auteur avec bonne foi et simplicité.

GUAITOLI (François-Mariz), neà Carpi, en 1563, fut nommé chanolne et mattre de chapelle de la eathédrale de cette ville, en 1593. It est mort dans la même position, le 3 janvier 1628, On a de lui les ouvrages suivants : 1º Salmi per Vesperi a 5 voci. In Venezia, app. Vincenti, 1604, in-4°, 2º Libro primo di madrigali a 5 voei, ibid., 1600, in-4°. 3º Cansonetts a tres quattro voci, libro primo, Ibid., 1606, In-4º. 4º Psalmi ad tertiam quinis vocibus in omnibus solemnitatibus decantandi una eum litaniis B. Virginis quinque, septem et octo vocibus nuperrime editi cum basso ad organum, Venetiis, apud Jacobum Vincentinum, 1618, In-4°. 5º Messe s Motetti a otto voci, libro primo, ibid., 1618. 6º Idem, libro 2º, ibid., 1618. La confrérie de Saint-Roch, de Carpl, dont Guaitott était aussi maltre de chapelle, depnis le 25 mars 1602, avait ordonné que les motets à plusieurs chœnrs que ce maître a laissés en manuscrit seralent publiés à ses frais; mais il ne paralt pas que cette résolution

ait reçu son exécution.

GUALTIERI (Arroint), maître de ébapelle à Monte-Silice, près de Padone, au
commencement du dix-septième siècle, a fait
imprimer de sa composition des Madrigals
a cinque voci, Venise, 1615.

GUAMI (Josep), éclébreorganiste, naquit à Lucques vers 1545. On ignore le nom du maître sons qui il fit ses études musicales. Les premiers renseignements sur sa personne se trouvent dans les registres de la chapelle royale de Municht, on y voit qu'en 1575 il était attaché à cette chapelle, en qualité d'organiste. I Par décision des procurateurs de la chapelle dueale de Saint-Mare de Venise, en date du 50 octobre 1588, Gnami succéda à Vincent Bell'Haver, décédé à la fleur de l'âge, comme organiste du second orgue de cette chapelle, aux appointement de cent vingt docats. Dans les registres de cette chapelle, le nom de l'artiste est écrit Guammi; mais cette orthographe est inexacte, car ini-meme écrit Guami aux titres de ses navrages. On est étonné de le voir abandonner sa place an mois de septembre 1591, c'est-à-dire moins de trols ans après sa nomination, pour accepter celle d'organiste de la cathédrate de Lucquea, M. Caffi présume (Storia della musica sacra della gia capella ducale di San Marco, etc., p. 190) que Guami s'était engagé à payer une certaine somme appuelle à la famille Bell'llaver, de Trévise, paree qu'un certain Jean-Baptiste Bell'Haver avait présenté une requéte aux procurateurs. pour que l'organiste de Lucques succédât à son parent; et il suppose, que soulant s'affranchir de cette redevance, il avait quitté sa place pour celle de la cathédrale de Lucques. Il se peut tontefois que sa résolution lui ait été Inspirée par le désir de rentrer dans sa ville natale, Zarlino qualifie Gnami d'excellent compositeur et de suonator d'organi sugvissimo : cet éloge n'a rien d'exagéré, car les ouvragea de cet artiste le justifient d'une manière compléte. Ses pièces d'argue ont beaucoup d'intérêt pour le temps ou elles furent écrites. J'en possède en manuscrit qui méritent d'être publiées comme des modèles du atyle des organistes italiens à la fin du selziéme siécle ; Dirata en a inséré quelques-unes dans la premiére partie de son Transilvano (voyes Drauva). Bottegari fournit quelques renseignements sur la position de Guami à la cour de Baviére dans son Recueil de madrigauz (voyes Borregan). On connaît de Guami ; 1º Madrigali a cinque voci, Venezia, Gardane. 1565, 2º Socra contiones vel motetti 5-10 voc., Venise, 1586. 5º Partitura per sonare della canzonette alla francese, in Venetia app. Giacomo Vincenti, 1601, In-fol. 4º Cansonette francese a 4, 5 ct 8 voci, con un madrigale passeggiato, Anvers, 1613. Dans la collection qui a pour titre : Ghirlanda di madrigali a sei voci di diversi eccelentissimi autori de nostri tempi (Anvers, Pierre Phalèse, 1601, in-4°, ohl.), on trouve des morceanx de Guami.

GUAMI (Fangens), frère du précédent, né à Lucques, fut maître de chapelle de l'éplise San Marcelino, à Venise, et vécut vers la fin du seizième siècle. On connalt sous son non non: 1º Il primo libro di Madrigali a 4, 5 et 6 vocí, in Venetia app. Angele Gardano, 1502, in-4. "P. Il secondo libro di Madrigali a 4, 5 et vocí, con un dialogo a otto, lbid., 1593, In-4.

GUARDUCCI (Tunnas), ne a Montefiascone vers 1720, étndia l'art du chant à Bologne sons la direction de Bernacchi, et devint on des meilleurs chapteurs de son temps, particulièrement dans le genre expressif. Il brilla sur les principaux théâtres de l'Italie depuis 1745 jusqu'en 1770, et l'Angleterre l'acqueillit avec enthonsiasme. En 1771, il se retira du théâtre et vécut au sein de sa famille, l'hiver à Fierence, et l'été à Montefiascone, ou il avait une malson de campagne richement meublée. GUARNERI (Annaé), on GUARNE-RIUS, chef d'une famille de luthiers célébres, paquit à Crémone dans la première moitié du dix-septième siècle, et fut un des premiers éléves de Nicolas Amati. Il travailla depula 1650 jusqu'en 1695 caviron, Ses Instruments se recommandent par une bonne facture dana la manière des Amati, hien qu'on remarque en eux certains détails particuliers qui les

portie. De les ringe dans le commerce parami les instruments de second ordre. GUANNERI (Jouen), est considéré ginéralments comme et les laissé d'Ardré, et depuis 1000 junqu'en 1750. Ben qu'il est été l'étier d'André, il à pra seun rais monté. De premières tondances forrent de se rappendre de partie de décadre de l'étier d'ardrés, il aire pas procher des partons de Stradforni (pour la lair il insia las maidres de son cousin, monté. Les rises de la contemporarie; mais plus tart il insia las maidres de son cousin, monté. Ten l'insia las maidres de son cousin, monté.

distinguent et les font reconnaître. Leur son

est joli, mais peu intense et d'une courte

culmés.

GUARNERI (Punns), second fits d'Andrés, et fètre du précédent, a travaillé depuis

1009 Josqués 1975. Ses permiers produits

sont datés de Cérmone; plus tard il s'éta
bit il Mantone, oil 1 a fabriqué un grand

nombre d'instruments qui ne sont pas dépour
vus de mérite, mais autuquels on repreche

d'avoir let voûtes trop dérécs et de mauquer

de brillant.

Un autre Pierre Guarneri était fils de Joseph et petit-fils d'André. On a de lui des viulons et des basses datés de Crémone, depuis 1725 jusqu'en 1740. Dans ees quinze années, il a peu produit. Ses instruments ressemblent à eeux de son père, dont II était élève, mais ils out moins de fini.

GUARNERI (JOSEPH-ANTOINE) OU GUAR-NERIUS, le plus célèbre artiste de cette famille, appelé communément en Italie Giuseppe Guarnerio del Gesu, parce que beaucoup de violons sortis de ses mains portent sur l'étiquette cette marque IIIS, paquit à Crémone le 8 juin 1685, et fut baptisé le 11 du même mois, dans la paroisse de Saint-Bonat, succursale de la cathédraie (1). Jean-Baptiste Guarneri, son père, était frère d'André. Il paralt bors do doute qu'il était étranger à la l'abrication des instruments, car on n'en connelt aueun signé de ee nom. Il paraît même que ses rapports avec les membres de sa famille n'étaient pas intimes, car ee ne fut ni chez Joseph ni chez Pierre Gnarneri que son fils apprit la lutherie, mais chez Antoine Stradivarl. Joseph Guarneri del Gesu a travaille à Crémone depuis 1725 jusqu'en 1745. Ses premiers essais ne se font remarquer par aueun signo earaeléristique d'originalité, si ce n'est une certaine indifférence dans le choix des matériaux, dans les formes, qui sont variables, et dans le vernis. Quelques années plus tard, on trouve des instruments faits avee soin; l'execliente qualité du bols des éclisses et du fond est prise sur mallie; le sapin de la table est du meilleur choix : le vernis, d'une pâte fine, élastique, est de la plus belle teinte, et peut rivaliser avec celui de Stradivari. Les instruments de cetle époque sont de petit patron ; leurs contenrs sont heureusement dessinés; les voûtes, peu élevées, s'abaissent jusqu'aux filets par une courhe adouele; les parties intérieures sont en bon sapin. Une seule critiquo est applicable à ces instruments, à savoir, que les épaisseurs, partieufièrement au centre du fond, sont trop fortes ; défaut essentiel qu' nuit à l'élasticité, à la liberté des vibrations, et conséquemment à l'éclat de la sonorité. Montés à la manière do l'époque où ils furent construits, ces instruments devaient manquer de puissance et de portée. Le earactère de l'originalité s'y fait remarquer, nonobstant les variations

de formes auxquelles l'artiste s'abandonne

Bans la troisième époque de sa carrière. Joseph Guarneri nous offre une variété dans les formes de ses instruments plus étonnanto encore, tout en conservant néapmoins ee caractère d'originalité et d'indépendance on se révèle son génie. C'est dans cette même époque qu'ont été construits quelques instruments admirables d'un grand patron, faits d'un bois excellent pris sur maille, et dans les meilleures conditions possibles en co qui concerne les voûtes et les épaissenrs. Un bean vernis, aussi remarquable par sa finesse et son élastieité que par son coloris, garantit ces oxeclients instruments, dont le mérite égalo celui des plus beaux produits d'Antoino Stradivari, après avoir subi les changements nécessaires pour les besoins de l'époque actuelle.

Tout à coup, immédiatement après cette période glorieuse de sa carrière, Guarneri se montro si inférieur à lui-même, dans les instruments sortis de ses mains, qu'il deviendrait méconnaissable, si le cachet d'originalité, qu'il a conservé jusqu'à ses derniers jours, dans certains détails, ne donnait la certitude que ees produits sont les siens. Pauvreté de bois, do travail, de vernis, voltà ce qui france l'oril des connaisseurs dans un certain nombre de violons, fruits dégénérés d'un grand talent déchu. Une sembiable métamorphoso serait Inexplicable, si la fin malbeureuse de l'artiste, Indiquée par la tradition, ne faisait connaître la eause d'un si grand et si déplorable changement. Les bruits répandus en Italie sur les infortunes auxquelles Guarneri fut eu butte dans ses dernières années sont vagues et contradictoires; mais en les comparant, on reconnalt avec certitude quo la fin de ce luthier célèbre n'a pas été eelle d'un bomme de hien. Le vieux Bergonzi, mort à Crémone en 1788, à l'àge de quatre-vingts ans, et qui était petitfils de Charles, élève de Stradivari (poyes Benconzi), rapportait à ses amis que Joseph Gnarneri del Gesu avait eu une existence peu régulièro; que, paresseux, négligent, il aimait le vin, les plaisirs, et que sa femme, néo dans lo Tyrol, n'avait pas trouvé le bonbeur auprès de lui, quolqu'ello l'eut souvent aidé dans ses travaux. Bergonzi ajoutait que Guarperl avait été retenn dans une prison pendant piusieurs années, pour une eause maintenant inconnue, et qu'il y étalt mort en 1745. D'autres traditions ajoutent quelques détails à ces révélations : par exemple, on rapporto que la filie do

geòlier lui procurait le bois qui lui était né-

<sup>(</sup>i) Extrait da registre de haptèmes de la parolese Soint-Donot, da 1609 à 1602 : « Gammer! (Glaseppe Antono) figlie de l'epitimi conjugi Gioranni-Buttain « Gammeri ed Angelo Maria Locadella, meque sella porsectio di San Donoto aggregata alla cattedrate, il « giorno ette Giupne 1605 e battisato il giorno It dei dette mese.

BIOGR, UNIV. DES MUSICIESS. T. IV.

cessine, quelques misérables outils, et qu'elle travaillait arce il. Creta è ette époque maibeurouse qu'acraient été produits les intramonts pare dipore de talent de l'article. Cettport pour loi procurer quelque sonigement dans a misère. C'ette elle savai qual anéstals, tantés chez un luthier, tantés chez un autre, le versid dont il condissant ser victors; er qui cuplique la sarréet de composition et de cuplique la sarréet de composition et de l'écopor désatreure. Auna ce produit d'uni écopor des l'articles de la composition d'un l'écopor désatreure.

La rénutation de Joseph Guargeri ne s'est. faite en Italie qu'aprés sa mort. Elle a été heancoup plus tardise on France. Bans ma jeunesse, oo pouvait acquérir un de ses meilleurs violons pour douze cenis francs : on les paie aujourd'hui six mille francs et même plus. Parmi set plus beaux instruments il faut placer en première ligne celui sur lequel Paganini lougit dans ses concerts, et qu'il a léqué à la ville de Génes, sa patrie. Malheurensement on l'a enfermé dans une bolte fermée par une glace et privée d'air; les vers s'y sont mis et le dévorent. Quelques luthiers italiens ont imité la manière de Guarneri, particulièrement Paul-Antoine Testore, de Milan, Charles Ferdinand Landolff, de la même ville, et Laurent Storioni, de Crimone.

GUARNERIUS (Guittaunt), ou plutôt GUARNIER, professeur de musique qui ent de la célébrité dans la seconde moitié du uninzième siècle, et qui paralt avoir reçu la naissance en Belgique. Il se trouvait à Naples, on 1478, lorsque Gafori y arriva, et il y easeignait pobliquement la musique; mais il y a hen de croire qu'il jouissait déjà de la réputation de savant musieien avant d'aller en Italie. car dans un manuscrit in-ful, atlant, sur vélin qui se trouve à la Bibliothéque de la ville de Cambrai (nº 9), et qui contient des Fauz-bourdons et autres pièces à quatre parties, il y a deux hymnes de Guarnerius musieus optimus. Ces spécimens du savoir de Guarnerius ou Guarnier sont les seuls que j'ale trouvés juaqu'à ce jour. Le manuscrit qui les renferme est du milieu du quinzième siécle. GUAZZI (ELEUTERIO), maître de la musique

Instrumentale au service de la séréoissime république de Venise, naquit à Casale vers la fin du seizième siècle. On a imprimé de sa composition : Spiritiosi affetti ed aris matrigaleschi a unna a due vocé con il basso, in Venetla, app. Giac. Vieenii, 1622.

GUCK on GUCKY (Valeytiy), compositeur, né à Cassel, a vieu an commencement du dix-espième siècle. Il a fait imprimer de sa composition : l'Tricinia, ou chansons profaces à trois vox pour chanter et pour jouer sur les instruments, Cassel, 1805. 2º Opus musièmes, continent actus meriros sacres fastorum Dominicalium et feriarum 8, 6 et 5 occibus inceptum, et amorte illius, d'autris. Principis Landgravii Hessie, ste., opera absolutum, Casselis, 1805, in-4º.

GUE (Pasturre DU), professeur de musique à de pastigne, en 1750. O a de sa composition les entatilles, d'Iphits, de Sémels, de Théties et Pelée, des Charmes de la Société, deut livres d'airs à chanter, et quatre livres de pièces pour les musteles ou vielles, en solos, dous et trios. Tous ces ouvrages avaient été publiés avant 1754.

GUÉDON DE PRESLES (Hoxoné-CLADER), musicien ordinaire de la chambre du rol, a donné à Paris, antérieurement à 1754, un livre de cantates ou de cantatilles. GUÉDRON (PLERA), né à Paris, vers 1565,

étalt chanteur de la musique du roi des 1590. En 1601, il succéda à Claude Lejeune dans l'emploi de compositeur de cette musique, Par l'aete de baptéme d'un de ses fils, inscrit aux registres de la paroisse de Saint-Eustache. sous la date du 5 février 1605, on voit ou'il était alors valet de chambre du roi llenri IV et maltre des enfants de la musique de la cour. Plus tard, il devint surintendant de la musique de Louis XIII : ce fut en cette qualité qu'il écrivit la musique de la Serenade, ballet, en 1614; un autre ballet, sans titre, en 1615; les récits du Ballet de Madame, au mois de mars de la même année; le Ballet de M. le prince de Condé (avec le Bailly); le ballet dansé par le roi, le 29 janvier 1617 (avec Mauduit, Boesset et Bataille); le Ballet de la reine, représenté le 25 février 1618; quelques airs du hallet du Psychi, en 1619; plusieurs antres ballets, en 1620, dont celui des Dernières vietoires du roi ; et enfin, le Ballet de M. le Prince, dans la même année (avce Bataille). Sous le règne de Henri IV, les chansons à voix seule commencèrent à prendre faveur et succédérent aux airs à trois, quatre, einq et six parties, qui avalent été en voupe pendant presque toute la durée du seizième siécle. Guédron, Mauduit, les Boesset et Bataille furent les compositeurs qui mirent à la mode ce nouveau genre de musique dans le monde élégant de la cour et de la ville, Antoine Boesset, qu'i était le rival de Guédron dans le genre de la chansan, avait épousé sa fille Jeanne, Guédron a public chez Ballard plusieurs recneils d'Airs

de cour 3 vols senie, et d'averse à quarter et cinq vois, depris 1005 junqu'en 1650. On en a fill un choit, qui a étà traduit en anglais et poublés sonce ettre . French Court-Agris seith their duties englished, of A and 5 parts, confected, translated, and published by Educ. Filmer, yout. Deteinded to the Quero, Landeira, 1050, In-cit. Galiet d'Attaille application et al., 1050, In-cit. Galiet d'Attaille application produit et al., 1050, In-cit. Capitalle d'an la colleption et al., 1050, In-cit. Capitalle d'an la collegia de la commission de Capitalle d'an la colledra Jair de ce municien sont graciones et maires.

GUEINZ (Cnairres), recteur au gymnase de Halie, naquit à Kota, dans la Basse-Lusace, le 13 octobre 1592. Il étudia à Wittenberg, y fut fait magister, en 1616, fut cosulte, pendant trois ans, au service du duc de Saxe-Weimar, puis du prince d'Anhalt. Ayant ensuite étudié le droit à Jéna, il fut avocat à Wittenberg jusqu'en 1627, époque où il obtint le rectorat à llaile. Il mournt le 3 avril 1650, comme il l'avait prédit. Ses écrits sont : 1º Pars grneralis musica publica disquisitioni subjecta, Balic, 1654. Cet ouvrage contient huit thèses sur les principes de la musique, 2º Para specialis musica, ibid., 1635. 3º Miseclia problemata de musica, Ibid., 1658. 4º Mnemosynnn musicum reclesiasticum dissertatio, Ibid., 1646.

GUEIT (Maaius), aveugle, né à Paris, vers 1810, entra à l'institution des jeunes aveugles de cette viile à l'àge de dix ans, et s'v livra à l'étude de la musique, Madame Vanderhoeb, professeur de cet établissement, lui dnona les premières loçons de piann; Benazet fut son maitre de vinlonceile et en fit un artiste distingué sur cet instrument. Dirigé cosnite dans l'étude de l'orgue par Lasceux, organiste de Saint-Éticonc-du-Mont, et par Marrigues, organiste de Saint-Thomas d'Aquin, Marius Guelt acquit on taieni remarquable ponr l'improvisation, dans la manière des organistes français. Sorti de l'institution des aveugles, en 1851, il fut appeié à Orléans, pour y occuper la place d'organiste de Saint-Paterne; il y resta jusqu'en 1840, et perfectionna son talent par ses études d'orgue et de composition. De retour à Paris, au commencement de 1841, il fut nommé organiste de l'église Saint-Benis, au Marais, et y attira souvent la foule des amateurs par ses improvisations de Te Deum. On a de cet artiste intéressant des recueils de pièces d'orgue parmi lesqueiles on remarque : 1º l'Indicateur de l'organiste, recueil de soixante pièces pour Antiennes, Ayrie, Gloria GUENEE (Lnc), né à Cadix, 10 19 août 1781. entra comme élève au Conservatoire de musique de Paris, au mois de germinal an v, sons la direction de Gavinlès, puis de Rode, et obtint le premier prix de violon deux ans après. Ii entra alors à l'orchestre du théâtre de la rue de Louvois. Pius tard. Il prit des lecons de Mazas pour perfectionner son talent, et étudia l'harmonie avec plusicurs maltres et en dernier lieu avec Reicha. En 1809, Guenée est entré à l'orchestre de l'Opéra; retiré de ce théâtre, après vingt-cinq ans de service, il a obtenu la pension, et depuis lors il est devenu chef d'orchestre du théâtre du Palais-Royal. Cet artiste a donné à l'Opéra-Comique : 1º La Chambre d coucher, en un acte, 1813. 2º La Comtrese de Troun, en trois actes, 1816. 3º Une Visite à la campagne, en un acte, au Gymnasc Bramatique. Ii a arrangé pour la scène française la musique de plusieurs opéras italiens, dans Icsquels il a Introduit quelques morecaux de sa composition, Guenée a ansai publié plusiones œuvres de musique instrumentale, parmi lesquelles on remarque ; 1º Premier concerto pour violon et orchestre, Paris, Le Buc. 2º Trios pour denx violons et hasse, op. 5, Paris, Hentz-Jouve. 5º Trois duos concertants pour deux violons, op. 1, Paris, Le Duc. 4º Trois idem, op. 2, ibid. 5º Six caprices pour violon, avec basse, ibid, 6° Trois quatuors pour deux violons, alto et violoncelle, op. 4, ibid.

La fille de Guenée s'est fait connaître comme pianiste dans les concerts de Paris, en 1840 et dans les années suivantes.

GUENIN (Masie Alexander), violoniste et compositeur, né à Maubeuge (Nord), le 20 fevirei 7144, commença l'étude du violon à 1782 de six ans, et fit de rapides progrès sur cet instrument. En 1760, sou père l'envoya à Paris pour y développer son talent. Guélin prit des leçons de Capron pour le violon, et de Gossee pour la composition. Es 1773, il se fit.

un concerto de sa composition. En 1777, le prince de Condé le choisit pour être intendant de sa musique; l'année suivante, il fut admis dans la chapelie du roi, et la piace de premier vioion solo de l'opéra lui fut confiée, en 1780. Il l'ocenpa jusqu'en 1800. Krentzer fut alors appeié à la rempiir, et Guénin ne figura pius que parmi les autres premiers violons de l'orchestre. Retiré de l'Opéra au mois de janvier 1810, avec la pension, après trente années de service, il fut aiors attaché comme second violon au service da Charles IV, roi d'Espagne, retiré en France à cette époque. De retour à Paris, en 1814, et ajors âgé de soixante et dix ans, ii y went dans la renos, et mourut en 1819, dans une situation peu aisée. Cet artista a eu de la réputation en France pour les symphonies qu'il a composées, et dont le premier œuvre fut publié à Paris, en 1770. La facture en est bonne, mais le génie d'Invention y manqua, et e'est à tort qu'on les a mises, dans leur nouveauté, en parailèle avec ceiles de Haydn, où ce génie brille insque dans les moindres détails. Les compositions de Guénin connues anjourd'hui sont : 1º Six symphonies pour deux violons, alto, basse, deux hauthois et deux cors, op. 2. Paris, La Chevardière, 1770, 2º Trois idem, op. 4, Paris, Imbault. 3º Trois idem, op. 6, ibid. 4º Deux symphonies imprimées avec une symphonie de Barrière, Paris, Sieber, 5º Six quatuors pour deux violons, alto et violoneelle, op. 7, Paris, Louis. 6º Six duos pour deux violons, op. 1. Paris, Sieber, 7º Six idem, op. 3. Paris, Imbanit. 8º Trois sonates avec second violon, op. 9. Mavenee, Schott, 9º Trois idem. op. 10, ibid. 10° Trois duos ponr deux violons, op. 13, ibid. 11º Trois idem, op. 15, Paris, Sicher, 12º Premier concerto pour l'aito, op. 14, ibid. 15° Trois duos faciles pour deux violoncelies, op. 18, ibid. 14º Trois sonates pour clavecin et violon, op. 5, Paris, 1781.

entendre avec succès au concert spirituei, dans

GUENT (Histons-Nicotas), dis de profesent, el Parsi e la pliniet 1778, a cendié le chant sons is direction de Langlé, Guichard et le Priccinia, le piano sous Gobert, et a reçu des leçons d'Examente et de composition de Racique d'Arampente et de composition de Racique et de

GUERILLOT (HEXAI), né à Bordeaux en

1749, se distingua des sa jeunesse par son talent sur le vioion. Vers 1776, il s'étabiit à Lyon et y fut employé comma premier violou du grand théâtre. En 1782, il publia dans cette viile son premier concerto pour le violon. Deux ans après, il se rendit à Paris. En 1785, il débuta d'une manière britiante au concert spirituei dans un concerto de sa composition, et dans les années suivantes, il brilia an même concert où il exécuta un concerto de Jarnowick et piusienrs symphonies concartantes. Entré à l'Opéra comme un des premiers violons en 1784. Il occupa cette place jusqu'à sa mort, qui arriva en 1805. Guérillot avait été appelé comme professeur de violon an Conservatoire de Paris, à l'époque de la formation de cette école; mais il fnt compris dans la réforme de 1802, et perdit sa piace. Sensible à cet affront fait à son talent, li devint des ce moment un des pius ardents détracteurs du Cooservatoire. On a gravé de sa composition deux concertos de violon, Paris, Bailleux, et un œuvre de duos pour deux violons. GUERIN (ERRANTEL), connn sous fe nom

de GUERIN AINE, est né à Versailles en 1779. Admis comme élève au Conservatoire de musique en 1796, il y reçut des leçons de violonceile de Levassenr, et obtint le premier prix de cet instrument au concours de l'an vi. Au concert qui fut donné à i'Opéra le 14 frimaire an vii, ponr la distribution de ces prix, il exécuta avec snocès un concerto de Reichardt. Entré à l'orchestre du théâtre Feydeau en 1799, il y est resté jusqu'en 1824, époque on il a obtenn la pension après vingt-einq aus de service. Cet artiste a publié de sa composition : 1º Duos faciles pour denx violoncelies, op. 1, Paris, Imbault (Janet). 2º Trois idem, op. 6, Paris, Sieber, 3º Variations pour violonceile et quatuor d'accompagnement sur l'air : Sul margine, op. 7, ibid. 4º Air de Ling, varié. op. 8, sdem, Paris, madame Duhan. 5º Au clair de la lune, varié, idem, Paris, Janet. 6º Trois sonates pour violoncelle et basse, Paris, Pacini. 7º Plusienrs thèmes variés pour violoncelle solo ou avec accompagnement de piano,

Le frère paine de cet actiete, né égaiement de à Versuilles, a cét admis su Conservatioire comma élère de violon et y a fait ses études comma élère de violon et y a fait ses études consume professare de la ciasse préparatoire de violon. Des 1824, il était un des premiers violons de Vopère, où il a fait un service de trente années. Il était un service de trente années. Il était un service de cité des concerts du Conservacior du Conservacior de conservacion de la so-

GUÉRIN (E.), ingénieur-mécanicien à Paris, a mis à l'exposition de l'industrie, en 1844, une machine à laquelle il donnait le nom de pianographe, et ant était destinée à transcrire les Improvisations des compositeurs et des pianistes. Bian qu'insuffisante pour atteindre d'une manière complète le but que l'inventeur s'était proposé, cette machine en approche plus qua tout ce qui a été entrepris jnsqu'à ce jour (1861) pour le même objet (voyes CREED, UNGER, HOMEFELD, ENGRAPHELLY, RISDLER, CAREYRE, WITTELS, PAPE et Anonno). La machine appelée pignographe se fixait sous un plano ordinaire au moyen de denx vis. Elie était composée d'une caisse rectangulaire, laquelle renfermait : 1º nn mécanisme destiné à mettre en action la pointe qui tracait les signes de notation ; 2º un système de cylindres au moven duquel se déroulait le papier qui devait recevoir les signes ; 3º un mouvement d'horlogerie servant à régler la rotation de ces cylindres. Le papier, sur lequel étaient tracées deux portées ordinaires de eing lignes, avec des lignes additionnelles pour les octaves supérieures et infériences, recevait les marques qui y étaient imprimées dans une longneur relative à la pression du doigt sur une des touches du clavier : ees lignes formaient nn système sténographique dont la traduction se faisait à l'aide d'une table des signes correspondants aux notes et à lenr dnrée. On pent voir l'analyse des fonctions du mécanisme de cette machine par M. Anders, dans la Revue et Gasetta musicale de Paris (ann. 1844, nº 30). M. Guérin a publié : Mémoire descriptif sur la pianographe, avec nne planche contenant un exemple de musique noté en signes sténographiques et traduit en notation ordinaire : ce sont buit mesures d'un moreeau fori simple qui prouvent que, pour des choses de cette nature. l'opération de la traduction n'offrait pas de difficultés trop grandes; mais on y voit en méme temps que le problème serait insoluble pour les Improvisations rapides d'un pianiste qui embrasserait toute l'étendna du elavier. M. Guérin a inventé anssi nne clef à engrenage et un diapason ebromatique à treize tames, accordé dans le systèma tempéré, ponr rendre plus facila l'accord des planos, ainsi qu'un appareil appelé sthénochtre, destiné à donner de la souplesse et de la force aux doigts des planistes. L'inventeur a publié une brochure intitulée : E. Guérin, ingénieur-mécanicien, inventeur et fabricant breveté du pianographe, de la elef de piano à engrenages avec diapason à gamme chromatique, ct du sthenochire. Description sommaire avec planches de ces instruments; mémoire explicatif aur leur emploi, Saint-Germain, 1845, in-8° de dix-buit pages avec cinq planebes.

GUERINI (Passcots), violoniste napolitain, a été au service du prince d'Orange à ia Haye, depuls 1740 jusque vers 1760; pnis il se rendit à Londres, où il paralt avoir terminé sa carriére. On a publié à Amsterdam quatorze œuvres de concertos, solos, dnos et trios pour le violon et le violoncelle, de sa com-

position. GUEROULT ( ... ), musicien français, vivait à Parls vers 1750. On a de lni plusieurs œuvres de cantates, parmi lesquelies on remar-GUEROULT (Anoreux), publiciste, né à Radepont (Enre), en 1810, entra dans la seete

que eclle de Narcisse.

des saint-simoniens, après avoir terminé ses études, puis fut attaché an journal intitulé le Temps, d'où il passa au Journal des Débats. En 1838, Bertin l'ainé, l'un des propriétaires de ee jonrnal, lul donna nne mission en Espague, d'où il écrivit des lettres sur la situation de ce pays, qui forent insérées dans le Journal des Débats ; pais il voyages en Italia. M. Gnizot le nomma, en 1842, consul à Mazatlan (Mexique), puis à Jassy, en 1847. Destitué, après la révolution de 1848, M. Gneronit vivalt à Paris et prit part à la rédaction de plusieurs journaux issus de cette même révolution, particulièrement au Crédit, à la République el à l'Industria, fournissant anssi des artieles à quelques journaux et revues sur les arts. Ii est aujoprd'hui (1861) sous-ehef de bureau à la Société du Crédit foneier en France. Ce liltérateur s'est beanconn ocenné de musique, dont il n'a qu'nne connaissance sommaire, et a éerit un grand nombre d'articles sur eet art depnis 1830, dans ia plupart des Jonrnaux. Grand admiratent des excentricités

de quelques compositeurs qui se sont produltes depuis lors, il s'est montré antagoniste de l'art elassique dans tout ce qu'il a publié sur ce spiet. GUERRE (ÉLISABETH-CLAURE JACOUET DE LA), (voyes Laguerra.)

GUERRERO (FRANÇOIS), célèbre composlicur espaguol, naquit à Séville en 1528 (1).

(1) La notice de la première édition de la Biographie universelle des musiciens est tel entièrement refaits d'après de nouveaux documents ou renseignements, parièrement d'après les faits que M. Adrieu de La Fage a publica dans la Gareta musicul de Madrid (1856, po I). as qu'it a puisés dans les relations d'un voyage fait à .

On ignore quelle fut la profession de son père, mais on sait que son frère ainé, Pierre Guerrero, fut un professent de musique très-instruit, et que ce fut ini qui dirigea les premières études du jeune François dans cet art, pour lequel il était dené de l'organisation la plus heurense. Une absence de ce frère fut eause de la honne fortuna qu'ent Guerrero de devenir élève du savant musicien Merales. Tontefols, il ne jouit sans doute pas longtemps de eet avantage, car le savant maltre se rendit à Rome en 1540, et nens voyons dans le fivre d'Adami de Bolsena (Osservaz, per ben regolare il coro della cappella pontificia, p. 164) que le savant maître fut fait chantre de la chapelle pontificale par le pape Paul III, à qui il dédia son second livre de messes en 1544. Or. en 1540, Guerrero n'était âgé que de douse ans. A cet age, on n'a pas achevé l'étude d'un art difficile; à peine la commence-t-on. Les renseignements feurnis par Guerrero Ini-même sur sa vie nons apprennent qu'il n'était âgé que d'environ dix-hnit ans, quand il fut appeté à remplir la place vacante de maltre de chapelle à la cathédrale de Jaen. C'est donc en 1546 qu'il prit possession de cette place, et cette époque est précédée d'une lacune d'environ six ans, pendant laquella ses études durent être dirigées par un autre maltre que Merales. Après trois ans de séjour à Jaen. Guerrero fit un voyage à Séville pour revoir sa famille, et pendant qu'il y resta, il accepta la position de chantre de la cathédrale, avec des appointements suffisants. Ce fut le désir ardent de ses parents de le conserver près d'enx qui le déelda à renoncer à sa position de Jaen. Plusieurs années se passèrent ainsi; puis la place de maître de chapelle de la cathédrale de Malaga fut mise au coneours et Guerrero l'emporta sur ses compétiteurs; mais sa nemina-

Jérosalem por Guerrero, en \$388; livre trés-rare, bien qu'il en oit été falt plusieurs éditions, et dont un hasard benerux o foit tomber on exemplotre dans les molas de M. de Lu Foge Guerrero y rapporte les eirconstances principales de sa vie. Il parait en résulter qu'il ne fit point dans co jeanesse le rayage à Rome que j'al indique dans l'anelenne notice. M, de la Fage presume que j'oi ero ou voyage de Guerrero à Rome, parce qu'un Miserere sompos- por lui se trouve does les volomes manuscrits à l'esage de le chapelle pontificale, après celui de Don-tion et avant celoi de Palestrina. Ce n'est pas seulement à cause de l'existence de ce Miserere dans ces livres que j'y oi eru, moie perce que flainl dit en termes expa que ce fat Guercero qui le donne à la elippelle : In terzo lungo seguono negli indicati volumi due versi del Misercra a brori di Francesco tiuerero di Seviglia, famonissimo massero, the donotts similarnie of nostro collegio. (Mem. di G. P. da Palestrina, n. 516.)

tion devait être approuvée par le roi, et par des circonstances inconnnes, l'approbation se fit attendre. Dans l'intervalle, se chapitre de Séville, qui déstrait s'attacher le jeune artiste,lui fit proposer de succéder à Pierre Fertiandes (appelé par Guerrero le maître des mattres), en qualité de maltre de chapelle de cette cathédrale, sous la condition que la moitié do traitement resterait à Fernandes comme pension de retraite, et qu'il recevrait l'antre moitié, à laquelle s'ajouteraient ses appointements de chantre. A la mort de Fernandes, Guerrero devait avoir la totalité du traitement, mais le vieux maître vécut encore vingt-cinq ans. A vrai dire, depuis le retour de Jaen, nous ne voyons pas dans la vie de Guerrero d'époque déterminée jusqu'à l'année 1588, ou il réalisa le projet, qu'il avait depuis longtemps, de faire le voyage de Jérusalem. Or, il retourna de Jaen à Séville en 1549, et jusqu'en 1588 trente-neuf ans s'écoulèrent. Oue se passa-t-il dans ce long espace? Toute cette partie active de l'esistence du maltre s'écoulat-elle d'une manière uniforme dans la capitale de l'Andalonsie, et ne prit il jamais de congé pour voyager? Il n'en dit rien dans la relation de son voyage à Jérusalem : mais est-ce une raison suffisante pour affirmer qu'il ne s'éloigna jamais de Séville? Je ne puis l'admettre, et j'ai des motifs très-sérleux pour eroire qu'il en fut antrement. Les voici : dans la eoileetion de l'abbé Santini se trouvent des psanmes et une messe de Requism de Guerrero, imprimés à Rome, en 1559, Ses Magnificat, belle eollection d'un style large, dans la manière des maîtres de l'école remaine, ont été imprimés par son ordre et à sos frais, à Louvain, sous ce titre : Canticum Beatz Mariz, quod Magnificat nuncupatur, per octo music.e modos variatum. Francisco Guerrero Musices apud Hispalcusem ecclesiam prafecto authore. Lovanii, apud Petrum Phalesium, hibliopol, Jurat, Anno 1565; cum gratia cf. privilegio regis. Impens. authoris; in-folio maximo. Les quatre parties sont imprimées en regard. L'ouvrage est dédié à Philippe II, roi d'Espagne (les Pays-Bas étaient alors sous sa domination), et l'Inscription de la dédiesee est celle-ci : Invietissimo Principi et Domino Philippo ejus nomínis secundo divina facente elementia Hispaniarum Regi Catholico Franciscus Guerrero alma ceclesia Hispalensis musices præfectus S. D. P. Enfin, it a fait imprimer à Paris je premier livre de ses messes, et l'ouvrage est intitulé : Liber primus Missarum Francisco Guerrero Hispalensis

Odei (1) phonasco authore. Parisiis, ex typographia Nicolai du Chemin, 1566; eust priorlegio regis , un volume grand in folio de cent cinquante-six feuillets. Au revers du frontispier se tropve la lable du contenu du volome. où sont quatre messes à einq voix, einq messes à quatre, et trois motets dont un à einq voix, un à six, et le dernier à huit, L'ouvrage est dédié à don Séhastien, roi de Portugal, alors encore mineur, et qui périt dix ans après dans une entreprise folle contre les Manres d'Afrique. La sonserintion de la dédieace est ainsi conque : Sebastiano Lusitaniz, Algarbiorumque Regi, et Æthiopix, ae ultra citraque in Aphrica potentissimo Domino Franciscus Guerrerus Hispalensis S. P. D. Des exemplaires de ees deux volumes rarissimes sont à la Bibliothèque impériale de Vienne. Remarquons qu'on n'imprimait pas encore de musique en earaetères mobiles à cette époque en Espagne, en sorie que les ouvrages des compositenrs qui ne sortaient pas de lenr pays ne se répandaient que par des copies mannserites. On verra tout à l'heure que, pour faire imprimer quelques-unes de ses autres productions, Guerrero ful obligé de se rendre à Venise, vingt-denz ans après la publication de son premier livre de messes à Paris. D'ailleurs, si ce maître ne s'éloigna pas de Séville avant 1588, d'où vient qu'il faisail publier longtemps apparavant ses psaumes à Rome, ses Magnificat à Lonvain, ses messes à Paris? Pourquoi ees changements de lieux, s'il ne s'y trouvait pas Ini-méme?

Quid qu'il no soil, le cardinal archevique de Settile ayant été mandé par le puye à Rome, ce 1586, forrerero doitet de shapiter l'insertsation de l'accompagne dans ce supage; mais artivé à Martial, le cardinal s'y arties, pure que la chaiser in jurar lung forte pour ceutnoner a roste immediatement. Ce courte-issan di prodrie à forrero la résistation de se rendre sett en Italia, pour y publice questjourne de seu correge. En ayant obtent que mission de nerdinal archeveque, il alla s'émit hapter » Carlingées, sur one galter qui se antique l'accidence, sur one galter qui se

(i) Que alguificat oen meit? Diripalemaß Odri; planskraus (musicing oft Odrama de Nulle) 2 i venus que parafras (musicing oft Odrama de Nulle) 2 i venus que parafra travas para d'explication. Vitavas parafra de Odrama (odration en grava et si que c'était un partia delar experiente de la contrata de partia della contrata de la contrata del contrata de la contrata del con

rendait en Toscane. Arrivé à Génes, il continna directement sa route vers Venise. Un navire qui sa trouvait dans le port allait partir pour Tripoli de Syrie : le maître espagnol se décida à profiter de cet le oceasion pour accomplir son voru de visiter Jérusalem, et il pria le célèbre Joseph Zarlino de se charger du soin de revoir les épreuves de ses compositions qu'on venait de mettre sous presse. Accompagné d'un de ses élèves, nommé Francisco Sanchez, li s'embarqua, le 14 août 1588, à l'âge de soizante ans. Arrivé à Zante, le navire s'y arrêta pour faire provision de vivres, el Guerrero y trouva l'hospitalité dans un convent de Franciscains, ou il entendil la messe grecque dont le chant lui parut entièrement dépourve d'art. Embarqué de nouvean, il arriva enfin à Jaffa, d'on il gagna péniblement Jerusalem. Après y avoir passé la semaine sainte dans des exercices de dévotion et visité Bathléem, le Calvaire et le Saint Sépulere, il relourna en Syricel s'y rembarqua pour Venise, où il s'arréta quelque temps, pour achever la révision de ses ouvrages, et véent fort retiré. ne voyant aneun antre artiste que Zarlino. Lorsqu'il s'éloigne de cette viile, il prit se route par Ferrare, Bologne et Florence, ponr aller s'embarquer à Livourna. De là, il se rendit. à Marseille, pnis à Barcelone, el enfin il arriva à Séville, après avoir accompli, à l'âge de soixante ans, un long voyage, alors environné de dangers et considéré comme une merveille. Il a publié la relation de sa longue exeursion, sous ee titre : El vigas de Jerusalem que hiza Francisco Guerrero, racionero y maestro de la santa iglesia de Sevilla, aho 1611, en Alcala, in-18". Il parait y avoir d'autres éditions de ce livre en formats plus grands et qui sont vraisemblablement plus anciennes, car Nicolas Antonio, dont la Bibliotheca Hispana ne denne la biographie que des auteurs antérieurs an dix-septième siècle dit que Gurrrero mourut à la fin de 1599, à l'âge da qualre-vingt-un ans, et qu'il eut pour successeur immédiat B. Antoine Core, nomnié le 23 septembre 1600. Outre les ouvrages de ee musicien célébre, cités précédemment, on a aussi imprimé de lui : 1º Psalmorum quatuor vocum liber primus acced. Missa defunctorum quatuor vocum. Romm. apud Antonium Bladum, 1559, in-fol. 2º II secondo libro di Messe. Roma, Busa, 1584, (eité par M. De la Fage), 5º Il primo libro di salmi a quattro, ibid. 1584, (idem). On vuit que e'est une réimpression de l'appre publié en 1559. 4. Libro di Motti (Motetti) a quattro,

six et buit.

cinque, sei e otto voci, Venezia (cité par M. De ! la Fage). M. Hilarion Eslava a publié, en partition, dans sa précleuse collection des œuvres de compositeurs espagnois intitulée : Lira sacro-hispana : 1º la Passion, d'après saint Mathieu, à cinq voix, pour le dimanche des Rameaux ; 2º la Passion, selon saint Jean, également à cinq voix, pour le vendredi saint; 3º trola motets poor le même nombre de voix, et la messe à quatre aur le chant Simile est regnum eglorum, compositions de Guerrero, Le savant éditeur dit : (Gaceta musical de Madrid, 1855), qu'il est pen d'églises importantes en Espagne où l'on ne trouve quelque ouvrage de Guerrero; Il n'en est pas de même dans le reste de l'Europe, où ses œuvres sont d'une rareté excessive. Les Bibliothèques royales da Berlin et de Munich, si riches en antiquités musicales, ne possèdent rien de ce maître. On ne tronve aucune de ses compositions dans les célèbres Bibliothèques de Milan, de Venise at de Florence, et l'immense collection du P. Martini, aujourd'hai an Lycée communal de musique de Bologne, n'en a pas une feuifle. L'abbé Santini (de Rome) seni a réuni nu asser grand nombre d'onvrages de ce maître. On tronvait antrefois dans la Bibliothèque musicale du roi de Portugal, dont Craesbecke a publié le catalogue, trois livres de motets à trola, quatre et cinq voix, de Guerrero, et denx livres à cinq,

GCERSAN (...), buther français, étere de Bocquay et ous occesseus, virsus it wert is fin du règne de Lonis XIII. Ses violons, d'an out de la comment de la commentation de la commentati

La famille des Guersan a pratiqué la lutherie de père en fils, pendant plus d'un siècle. Louis Guersan, descendant de cette famille, demeurait, en 1769, dana la rue de la Comédie française, et faisait des imitations de Nicolas

Amati qui étalent recherchées.

GUERSON (GOILLARSE), musicien franzien, naquit dans la seconde motife de qualzième siècle à Longueville, bourg de Normanile, près de Biespe. Il est auteur d'un traité de musique devenu fort rave, et dont la plupart des biographes ont ignoré l'existence, quoiqu'il en ait été fait au moins quatre édi-

tions. Celle qui parait être la plus ancienne a pour titre : Utilissime musicales regule cunctis summopere necessarie plani cantus simplicis contrapuncti rerum factarum tonorum et artis accentuandi tam exemplariter quam practice per magistrum Guillelmum Guersonum de Villalonga noviter compilata incipiunt feliciter. Au-dessons de ce titre, on trouve la vignette et la marque de Michel Tholose, Imprimeur de Paris, avec son nom écrit de cette manière : Michiel Tholoze, sans date. Le volume, composé de vingt-huit scuillets petit In-4º non chiffres, mais avec les signatures a-d, est terminé par buit vers latina adressés au lecteur, et par le mot finis. L'ouvrace est divisé en trois livres, dont le premier traite des éléments de la musique, et des tons du plain-chant; le second, du contrepoint, et le dernier, des proportions de la notation. Il y a lieu de croire que ce petit ouvrage a été imprimé dans les dernières années du quinzième siècle, ou dans les quatre ou cinq premières du suivant.

La deuxième édition est intitulée : Utilissime musicales regule cunctis opere necessarie, plani cantus simplicis contrapuncti, rerum factarum, tonorum seu organorum usualium, et artis accentuandi tam speculativa quam practice novissime impresse. Au dessous du titre est la vignette et la marque de François Regnault, impriment de Paris, avec aon nom au bas écrit ainsi : Francoys Reangult. Au dernier feuillet on lit : Impresse Parisiis pro Francisco Regnault (In vico Sancti Jacobi) ad intersignium Divi Claudii. Anno salutis fere Passionis Domini nostri Jesu Christi, 1509, In-4º da trente feuillets non chiffrés. Cette édition est plus complète que la précédente, car elle est divisée on cing livres. Les trois premiers sont semblables à ceux de l'édition de Tholoze; le quatrième traite de l'accent de la voix dans la récitation des épitres et des évangiles; le cinquième, de la prosodie appliquée au chant des hymnes et des antiennes.

La trealizme dillino, dono l'ai cononistance, a pons titre s. Cilifianiem musicales regular Plant cantar, simplicis contrapanell, rerum facterum, lonorum usualium, ne non artis accentuandi Epistole ac sennpelle, Parinis, Gosfredi de Marce, 1518, 10-4. Le liure de la quatrième délition, semblable à celui de la troit accentualité de la troit de la contraction de la contra

Hieronymum et Dionystum de Marnel fratre, ad imigne Piticani, yén ad divum Jacobum, 1559, in-4º. Toutes cre éditions sont caractères goldques. La demide condicat de notables changements et additions; on y trouve l'explication et la figure de la main musicale qui n'est pas dans ies autres; muis de l'attics d'impression qui no con t pas dons el nitres d'impression qui no con t pas dons les éditions de Riebel Tholoso et de Françola Reconsult.

Il existe un antre ouvrege, sens nom d'enteur, qu'il ne fent pes confondre avec ceini de Guerson, quoique les titres alent queique analogie; celni-ci est un treité spéciel et essez étendu des tons du plein-chant, de l'eccentuation de le voix dens le récitation des épitres et des évangiles, du chant des bymnes, de l'Ite Missa est et du Benedicamus Domino. Il a ponr titre : Utilissimum Gregoriane psalmodie (sic) Enchiridion tonorum artem et regulas aperte demonstrans. Tractus (sic) de arte accentuandi epistolas et evangelias metrice et prosaice a pluribus extractus. Regule quibus orationes missarum, matutinarum, ct vesperarum accentuari debent. Item primi et secundi cantus humnorum communium. Item cantus Ite missa est, et Benedicamus Bomino per totum anni circulum. Carmen reciprocum de Laudibus musics ad Juvenes, in-4º de querente-quetre feuillets chiffrés, gothique; au hes du verso du dernier feuillet, on ht : Cy-finent ces presens tons, nouvellement imprimes a Paris par Didier Maheu; libraire-imprimeur a la rue Sainct-Jacques au prés Sainet-Benoist. Sans dete.

GUESDON (Nicotas), né à Châteandun, vers 1614 (coyez B. Linon, Bibliothéque chartrathe), lut un bon monsicien da dix-septièmo siècle. Il était renommé particulièrement pour la viole, quoiqui ljoudu cossi du clavecio. On a de ini deux livres de pièces de viole, imprimés à Paris, en 1658.

voide, imprimes à Paris, en 1805. È Bastri, de 1805. UEST (Bastri, de mi 1814.) È la sirri, de l'anticolor de la companio de la charce, étodia les principes de la munique dans le charce de la proisea A. Taige de no se, il se rolle Candres, pour centre dans le commerce, unità la munique qu'il este considere de la coliver l'art pour en faire a preferation. Il catar commos devisite des a preferation al cara commos devisite de la preferation al cara commos devisite de la viere l'organiste à la chapelle de Sainte-Reise, il public se l'Angelle de Sainte-Reise, il public se l'articolor de la commo de del la commo de la comm

jour du mois). A cet ouvrege est ajoutée uno courte Instruction sur l'art du chent et sur la hesse continue. Plus tard, Guest a publié une sorte de supplément à cet ouvrage, sous le litre de : Hymns and Psalms. On connaît sussi plusieurs chansons de sa composition.

eussi plusieurs chansons do sa composition. GUEST (Groners), fils du précédent, né à Londres, en 1771, reçul de son père les premières leçons de musique. Le docteur Nares lul evant entendu chanter quelques airs de Hundel, lorsqu'il était encore enfant, le fit entrer à la chapeile royale, où son édocation mosicale fut achevée, En 1784, il chenta le premier dessus avec distinction à la grende fête musicolo do la commémoration de Hændej. Il n'avalt que seize ens lorsqu'il fut nommé, en 1787, organiste à Tye. Denx ans après, li passa en ja meme qualité à Wisbeck, près de Cambrigde : depuis jors, il a continué de résider en ce lieu, et s'est feit dans son pays une réputation honorabic comme professeur de pieno et Improvisateur sur l'orgue. Guest a publié quelques œuvres de sa composition, parmi lesquels on remerque : 1º Fugues et caprices pour l'orgue, Londres, Clementi. 2º Antienne pour je jonr de Noëi, 3º Recueil d'hymnes pour le service divin. 4º Six grandes pièces. pour la musique militaire, 5º Quelques Glees et Catches, 6º Trois quetuors pour flute, violon, alto et violoncelle, op. 18,

GUETWILLIG (GROSES-LOUI), composileur ellemand du commenement du dix-buitième siècle, parali avoir été moine dans un couvent de 12 Sonabe, vers 1720. On consult de lai: Antiphone, Alma Rédemptoris maler, Ave regina, Regina call et Salve regina, a voce sola, 2 vold. et B. gener. op. 5, Augibourg, Lotter, in-4\*.

GUEVARA (Fuarçose VELLEZ DE), gentilhomme portugels qui vireiteu quinzieme siede, est anteur d'un livre intuitate De la realisad y experiencia de la musica. Hachado, qui eite cet ouvrage comme eyant été lmprimé (DRL Lusti. t. III, p. 765), no fait connaître ni le iten ni la date de l'impression.

GUEVARA (Passo DE LOTAL), priler est Laché à l'eiglis cachérisé de Sville, et enniule habitant de Toirles, réent dans la seconde moiltif da nistime siète. Ou a de la un traité de le compositionde plain-cham, sous ce titre, Arfe para compositionde plain-cham, sous ce titre, Arfe para compositionde plain-cham, sous ce titre, Arfe para composit et de la conturira que seta corregir y mendar la Conturira que seta compusta fuera de Arfe, quitando todos las opiniones y difficultosis, que hasta agora a avide, por lata de los que la compusió-

ron. Puesta en razon por Pedro de Loyola Guscara; en Sevilla, en casa de Andrea Pescioni, anno de 1582, in-8º de trente feuillets. Ce petit ouvrage est particulièrement destiné à expliquer les règles de la tonalité daos les trois genres d'beaacordes anciens, c'est-à-dire par bécarre, bémol et nature. On y voit (fenillet 9, verso) que Guevera aveit écrit un autre traité de musique plus considérable, dont le mannscrit était achevé à l'épogna ou il publia eclni-ci, et qui avait pour titre: De la Verdad (de la Vérité). Il était divisé an six fivres qui traiteient du plain-cheot (de Canto llano), du chant mesuré (Canto de organo), des proportions, du contrepoint et de la haute composition (Compusicion mayor). On ignore si cet ouvrage a été imprimé. En pinsieurs endroits de son traité de la composition du plain-chant, et particulièrement deus son avis au lectenr (p. 5 et suiv.), Guevare eite plusieurs auteurs espagnols qui out traité du plain-chant et qui sout aujourd'hul peu connus ou même entièrement ignorés; ces musiciens sont : Taraçona, Juan Martines, Christoval de Reyna et Villa Franca. Malhenreosement il ne fait pas conneltre le contenu de leurs livres. Il eite aussi (feuillet 7, recto) un écrivain sur le musique nommé Guillermo, nom qui parait se rapporter à Guillaume Dufey. On sait, en effet, que ce musicien a écrit un traité de musique qui n'est poiot parvenu jusqu'à cous. Le petit livre de

Guevara est d'une rareté eacessive. GUGEL (Josann et Hanas), frères, célèbres cornistes, oot brillé en Allemagne, depnis 1796 jusqo'en 1816. Joseph naquit à Sintigard, en 1770, et Henri en 1770, Joseph fut élevé à Vienne, ehez Scholl, hebile professeur, qui lui fit faire de rapides progrès sur le cor; înimême devint ensuite l'instituteur de son frère. Toos denx étaient encore fort jeunes lorsque leur père les fit voyager avec lui pour eaploiter leur talent à son profit; spéculation melbeureusement trop fréquente et qui a fait avorter souvent de belies organisations. Les jeuces Gugel, doués d'une grande puissance de volonté, travaillèrent avec persévérance à perfectionner leur habiteté, malgré les inconvénients de leur vie arrente : les applaudissements du public, d'abord accordés à leur jeunesse, devinrent ensuite la récompensa de talents reels. Ils avaient compris quale cor est par sa nature un instrument destiné à chanter plutôt qu'à briller daos les traits chargés de difficultés dont l'exécution laisse presque toujours quelque chose à désirer. L'entrote des effets dans les morceaux à deux cors qu'ils exécutalent dans l'err concerts, était la caus principal des neces qu'ins deknaites, Apris avoir brillé dans l'es villes les plus importantes de l'Allemagnes et de l'étanger, ils sont antrés au serrice du duc de Saxe-llidelurghauser, les est des deux plères qui a composé, a publié : l'a Premier concerte pour cor principal, Rayrone, Schott. 2º Nocture pastoral pour cor et piano, ided. 2º Douze études (difficiles) pour le cor, premier et descutine calbers, premier et descutine calbers, au consenie de l'aprende de l'aprende de l'aprende de l'aprende de l'aprende de l'aprende et de l'aprende de l'aprende

GUGGUMOS (GALLES), organiste de la conr du duc de Bavière, eu commencement du dix-septième siècle, est connu per des motets à quaire, cinq et six voix, publiés à Venise en 1612.

GUGL (Marusz), organiste de la catheriae de Saltonover, dans la première motivité mel de Saltonover, dans la première motivité dis-builtème sjérie, est auteur d'un traité dis-mentaire d'hàrmonie praique et d'accompagement intitule: l'undamenta partiture in compendie date, dan sit l'ustra und grindiktes Unterricht dem Generalhens oder die Partitur noch den Regin recht und coolt schlagen zu Irrans, Saltonover, 1719, In-d'-Augsbourg, en 1757, et non trésième a paru dons in même ville, en 1777.

GUGL (Georges). On a sous ce nom: 1° Six quatuors concertants pour deux violons, alto at basse. 2° Symphonie en ul à grand orchestre, Maobeim. Ces ouvreges ont été publiés avant 1790.

GUGLIELMI (Pirnas), compositeur italien qui a joui de beaucoup de célébrité, paquit à Massa-Carrara, au mois de mai 1727, et recut les premières lecons de musique de son père, Jacques Guglielmi, maltre de chapelle du duc de Modène. Lorsqu'il eut atteint l'age da dix-buit aus, il fut eovoyé à Naples et entra au Conservatoire de Loreto, où il fit ses études sous la direction de Duraote. L'euteur de l'erticle Guglielmi, inséré dans la Biographis universelle, a mis en doute si ce musicien célébre a été, en effet, élève de Duraote ; mais Gerresoni, l'abbé Bertini et la Biografia degli maestri di Capella di Napoli sont d'accord sur ce point. D'eilleurs, Guglielmi arriva à Naples dix ans avant la mort de Durante, et le Conservatoire de Loreto est le deruier ou ce maître e enseigné : le doute du biographe n'a donc aucun fondement. Le nouvel élève du savant musicien annonçait peu de dispositions pour la musique, et se paresse était ennemie de toute étude. Duraote ne parvint à développer en lui la sentiment de l'art et à lui ap-

prendre à écrire correctement, qu'en l'obligeant à recommencer saos cesse les traraux élémentaires du contrepoint. Il disait sourent en parlant de Guglielmi : Di queste orecchie d'asino ne voglio fare orecchie musiculi. Cependant ses efforts faillirent échouer contra le défaut d'application et l'étourderie de l'élève. Uoe eirconstance finattendue vint changer tout à coup les dispositions de celui-ei : no concours était ouvert entre les élères du Conserratoire pour la meilleure fugue à huit voix réelles : ce concours derait être jugé certain jour déterminé, et Guglialmi n'avait pas commencé son trarail la reille de ce jour. Il se vengeajt da sa paresse en troublant par ses plaisanteries l'attention de ses condisciples : Irrités contre lui, ceux-ci le chassèreot de la classe. L'hnmiliation que Guglieimi ressentit de cet affront le changea en un instant. Il se retira dans sa chambre, travailla trente benres sans relache, et obtint le prix. Burante pienrait de joie en le loi décernant. Je ne me suis donc pas trompé, disait ce respectable vieiliard; j'en ai fait un da mes meilleurs alèves.

Sorti du Conservatoire à l'âge de vingt-sent ans, Gugilelmi fit représenter à Torin, en 1755. son premier opéra, qui obtint un brillsni succès. Les principales rilles de l'Italie l'appelérent tour à tour, at partout ses ouvrages furent scenelilis arec favenr. En 1762, il fut appelé à Venise où il fit représenter queiques opéras, puis Il alla à Bresde, où il passa plusieurs années arce le titre de maître de chapelle de l'électeor; de là, Il alla à Bronswick: enfin, en 1772, on l'appeia à Londres; li y demeura cinq ans. Cependant il parait que la protection de quelques amateurs de musique de la haute société ne put la défendre contre les tracasseries d'une cabaie qui eherchait à l'éloigner et à nuire à ses succès. Be retour à Naples, en 1777, à l'âge de einquante ans, il y trouva Cimprosa et Palsiello en possession de la faveur publiqua. Quinze ans s'étalent écoulés depuis qu'il s'était éloigné de l'Italie, et les ouvrages qu'il y araît donnés autrefois avaient vieilli, en sorte qu'il ful failut en anelque sorte recommencer sa carrière à une époque de la vie où elle est ordinalrement finle nour les autres artistes, et lutter contre de jenoes compositeurs briliants de verve et de géoie. Le pas est été glissant pour lont autre que pour Guglielmi; mais, ainsi qu'on l'a remarqué chez pinsieurs artistes qui ne se sont déreloppés qu'avec peine, et chez qui le talent ne s'est pas manifesté de bonne beure, ce fut alors qua

le géoie de Guglielmi prit son essor le plus éleré : le danzer de sa position semblait aroir doublé ses forces. Paisiello, qui de tout temps a craiot la concurrence, quoiqu'il cut assez de talent pour ne pas la redouler, Paisiello mit en œuvre tous les moyens possibles pour nuire au nourel adrersaire qui se présentait. Englieimi derait donner un opéra nouveau au petit theatre des Florentins, à Naples ; le jour de la première représentation, tous les amis de Paisiello remplirent la salle, el dés le commencement de l'ourerture firent tant de bruit, qu'il fut impossible d'entendre la musique : ils redoublèrent surtout d'efforts pendant un quentetto, morceau excellent et plein de force comique, où le public, suirant l'usage de ee temps, attrodait le compositeur pour le juger. Heureusement pour celui-ei, la roi entra dans la saile en ce moment ; le silence se rétablit à l'instant, le quintetto fut recommencé, et l'enthousiasme qu'il fit naltra fut tel, que Gugtielmi fut enleré de sa place à la fin de la pièce, et transporté chez lui en triomphe. Dés ce moment, Paisiello fut obligé de renoncar à ses intricues contre un homme une toute la ville de Naples prenait sous sa protection. Cimarosa, plos iodolent, moins prompt à s'effaroucher des succès d'autrul, n'arait pas roulu prendre part aux menées ourdies contre Guglielmi ; toutefois ec n'était pas sans un certain déplaisir un'il voyait ses succès. Le prince San-Serero, amateur passienné de musique et admiraleur des ouvrages des trois antagonistes, les réunit ches lui dans un solendide repas, les fit s'embrasser at se promettre nne amitlé dont la sincérité est plus que probléma. tique. Toos trois aimés du publie, ils étalent à pen près sans rivaux ; ils conrinrent, en 1780, de na pius permettre aux entrepreneurs de spectacie de mettre leurs ouvrages au rabais, et fixèrent la prix de chaque opéra à six cents ducats, prétention qui paraltrait aujourd'bui fort modesta aux compositeurs français, car ce prix unique d'une volumineuse partition équivant à peu près à deux mille quatre ceuts francs. Après aroir écrit une immense quautité d'ourrages sérieux et bouffes, Guglielmi accepta la place de maltre de chapella de l'église Saint-Pierre du Vatican, et reçut sa nomination le 5 mars 1793. Cette nourelle pesition loi fournit l'occasion de faire preure d'un autre genre de taleot, en écrirant plusieurs morceaux de musique d'église. Il monrut à Rome, le 19 novembre 1804, à l'àgé de soixante-dix-sepl ans.

ii s'étail marié jeuoc el avail eu beaucopp

d'enfants, mais il montra pour sa famille l'indifférence la plus conpable. Non-seulement li délaissa sa femme, mais après la mort de celleei, il ne s'inquiéta point du sort de ses enfants. Ses fils, au nombre de huit, furent recueillis ebaritablement par un négociant de Naples (son aneien ami), qui les fit élever. Aimant les femmes avee passion, Guglielmi, que plusieurs aouverains avaient comblé de riebesses, et qui avait gagné des sommes considérables à Londres, dissipa tout ee qu'il possédait avec ser maltresses. A soixante aus, on le voyait encore disputer aux jenoes gens les plus brillantes conquétes. Redoutable par son épée, il écartait ses rivaox par l'effroi qu'il ieur inspiralt, et déjà vieux, on le vit désarmer et mettre en fuite pinsieurs spadassins ebargés de l'assassiner. La cantatrice Oliva, famense par ses aventures galantes, fut la dernière de ses mal-

tresses : elle aebeva de le ruiner. Guglielmi était sévère avec les chauteurs, et ne lene permettait ni de broder ni de changer sa musique. A Londres, la célèbre eantatrice Mara avant intercalé dans son rôle quelques traits qu'il n'avait point écrits : Mon devoir est de composer, lui dit-il, le vôtre est de chanter. Chantes done, et ne gates pas ce oue je compose. Dans one circonstance semblable, il dit au fameux ténor Babbini : Mon ami, je vous prie de chanter ma mustque et non la votre. David, chaoteur non moins renommé, refusalt de ebanter, dans l'Oratorio Debora e Sisara, le duo : Al mio contento il seno, à cause de aon extrême simplieité; Guglielmi l'y contraignit, et le morceau eut on soccés d'enthousiasme.

Des trois maitres autrefois célèbres, Clmarosa, Paisielio et Guglielmi, ee dernier est ceful dont les Français connaissent le moins les ouvrages, ear on n'a, je pense, jamais joné d'autre opéra de lui à Paris quo I Due Gemelli, et la Serva innamorata. De là vient qu'on le erolt, en général, inférieur aux deux autres. Un bomme d'esprit, assez mauvais juge en musique, a même décidé que Guglielmi n'était point un bomme de génie, et l'a rangé parmi les compositeurs d'un ordre subalterne (Vie de Rossini, par M. de Stendhal, p. 30). il n'y aura hientôt plus personne qui connaltra de ce musicien autre chose que son nom; cependant il est l'égal des deux autres, Reaucoup plus âgé qu'eux, il a' lutté avec eux nendant vingt ans, et les Italiens les mettaient au même degré, S'il était moins abondant que Cimarosa en motifs beureux, s'il n'avait pas la Jouce mollesse et le pathétique de Passiello, la

nature l'avait dooé de certaines qualités éminentes qui sont aussi de grande valeur dans la mosique dramatique. Ainsi, dans le atyle bouffe, il avait bien plus d'animation, de franche galeté, d'entrainement que les deux autres. Sea morecaux d'ensemble ont presque tous on effet vif et pénétrant. Le retour des idées principales s'y fait toujours si beureusement et d'une manière si naturelle, qu'il semble que ebaeun de ces morceanx a été eonçu d'un seul jet. D'ailleurs, Guglielmi avait la faculté de se modifier, ce qui est le signe certain du génie. Rien de moins semblable à sa maniére que son oratorio de Debora e Sisara. Le style de cet ouvrage est élevé, majestneux et tendre, et toute l'Italie a considéré eette production comme une des plus belles de la fin du dix-huitiéme siècle. Il y a, sans doute, non-seulement beaucoup de morceaux, mais même beaucoup d'opéras entiers de Guglielmi écrits avec négligence et précipitation; mais, a'il est vrai, comme on le dit, que ce compositeur a écrit près de deux cents opéras, beaucoup de musique d'église et de pièces instrumentales, quoiqu'il ait commencé tard et qu'une partie de sa vie se soit dissipée près des femmes, on conçoit qu'il n'a pu aecorder que peu de temps à chacune de ses prodoctions, et ee n'est pas sans beaucoup d'étonnement on'au milieu de tous ces oovrages négligés on trouve tant d'beureuses inspirations ebez un bomme qui écrivalt avec tant de rapidité. Pour le musleien qui sait apprécier le beau de quelque genre qu'il soit, i Due Gemelli, i Figggiatori, la Serva innamorata, i Fratelli Pappa Mosca, la Pastorella nobile, la Bella Pescatrice, la Didone, Enea e Lavinia, Debora e Sisara, seront toujours des ouvrages d'une valeur réelle dans l'bis-

toire de l'art. On ne conservait autrefois en Italie que les partitions d'opéras qui survivaient aux orages des premières représentations ; de là vient que les titres de tous les opéras de Guglielmi ne sont pas connos; car a'il a eo beaucoup de succés, il a eu aussi beaucoup de chutes, Parmi eeux qu'on a, il est difficile d'assigner la date et le lieu de la première représentation, ear l'empressement qu'on mettalt à jouer eeux-la, était cause qu'ils paraissalent en plusieurs villes presque dans le même temps, Je ne donne done pas la liste suivante comme absolument exacte et complète, mais comme la plus complète et la moios défectueuse que j'ai pu me procurer. Orinas: 1º I Capricei d'una marchesa, 1759, 2º I Due Soldati, 1760.

3º Il Finto Cieco, 1762. 4º Don Ambrogio, 1762. 5º Sirve, 1765. 6º Tameriano, 1765. 7º Il Matrimonio villano, 1765. 8º Farnace. 9º Ingenia in Aulide, 10º Semiramide. 11º L'Inganno amoroso. 12º Adriano in Siria, 1766, 13º Le Convenienze teatrali. 14º Lo Spirito di Contradizzione, 1763. 15° Sesostri, 1767. 16° Il Re pastore, 1767. 17º I Rivali placati, 1768, 18º La Pace tra gli amici, à Brescia. 19º Il Ratto della sposa, à Génes, 20º La Donna scaltra, à Rome. 21º L'Impresa d'Opera, 1769. 22º Ruggiero, 1769. 23º L'Amante che spende, 1769. 24 Orfeo, à Londres, 1770. 25 Il Carnavale di Venezia, à Londres, 1770. 25º (bis) Ezio, à Londres, 1770, partition gravée. 26º Le Passie d'Orlando, Londres, 1771. 27º Il Desertore, 1772. 28º La Sposa fedele, 1772, 29º I Viaggiatori ridicoli, 1772. 30º La Frascatana, 1775, 31º Mirandolina, 1773. 32º Demetrio, Turin, 1773. 33º I Raggiri della serva, 1774. 34º Don Papirio, 1774. 35° La Finta Zingara, 1774. 50° La Firtuosa in Margellina, 1774. 57° Due Nozze ed un sol marito, Naples, 1774. 38º La Scelta d'uno sposo, 1775. 39º Le Nosse in Campogna, 1775, 40° Il Sedecia, 1775, 41° Tito Manlio. 42º Artaserce. 43º Gli L'ecellatori. 44º Il Raggiratore di poco fortuna, 1776. 45° L'Impostore punito, Parme, 1776. 46° Ricimero, Naples, 1778. 47º La Serva innamorata, 1778. 48º La Bella Pescatrice. 49º Narcisso, 1779. 50º La Quakera spiritosa, Naples, 1785. 51º I Fratelli Pappa Mosea, Milan, 1785. 52 La Donna amante di tutti e fedele a nessuno, Naples, 1784. 55º Le Vicende d'Amore, Rome, 1784. 54º Enea e Lavinia, Naples, 1785. 55º I Finti Amori, Palerme, 1786. 56º Didone, Venlse, 1785. 57º La Clemenza di Tito, Turia, 1785. 58º I Fuorusciti, Castel-Nuovo, 1785, 59º La Donna al peggior s'appiglia, Naples, 1786. 00º Pallade, cantate, le 50 mai 1786, au théàtre Saint-Charles de Naples, 61º Lo Scoprimento inaspettato, 1787. 62º Guerra aperta, Florence, 1787. 63º La Vedova contrastata, 1787. 64º Le Astussie villane. 1787. 65° I Due Gemelli, Rome, 1787. 66° La Pastorella nobile, Naples, 1788. 67º Le Nozze disturbate, Venise, 1788. 67º (bis) Ademira. 1789. 68º Arsace, Venise, 1789. 69º La Spora bisbetica, Naptes, 1789. 70º Rinaldo, Venise, 1789. 71º Alvaro, Vienne, 1790. 72º La Lanterna di Diogenio, Naples, 1791. 73º Lo Sciocco poeta, 1791. 74º Paolo e Virginia. Oantonios : 75º La Morte d'Abele, 76º Betulia liberata, 77º La Distruzione di Gierusalemme. 78º Debora e Sisara. 79º Le Lagrime di san Pietro, Musiouz o'écuisa : 80º Messa a cinque con stromenti, 81º Salmo Landate a due cori concertato. 82º In convertendo a 8 voci. 85º Miserere a 5 voci. 84º Motetti a 2, 3 e 4 voci, en manuscrit. 85º Regina Cati a 4 voci, 86º Gratias agimus tibi, motet à voix seule et orchestre, Vienne, Haslinger, 87º Hymnes des vépres et de compiles, à quatre voix. Musique enstrumentale. 88° Six divertissements pour clavecin, violon et violoneelle, op. 1, Londres, 89° Six quatuors pour clavecin, deux violons et violoncelle, op. 2, ibid. 90° Six solos pour le clavecin, op. 3, ibid. Joachim le Breton a publié une notice hiographique sur Guelleimi dans le Magasin Encuclopédique, 1806, t. VI, p. 98.

GUGLIELMI (Pirnat-Cuantes), fiis du précédent, naquit à Napjes, vers 1765. Recneilli par un ami de sa famille après la mort de sa mère, il fut mis an Conservatoire de Loreto et y apprit l'art du chant, le elavecin et la composition. A l'age de vingt ans, il donna son premier opéra au théâtre Saint-Charies de Naples, ce qui était alors sans exemple, car on n'admettait jamais de débutant à ce théâtre. L'heureux succès de cet ouvrage fit appeler Guglielmi en plusieurs viiles d'Italie, puis à Londres, où il se trouvait encore en 1810. De retour en Italie, il obtint la place de maltre de chapeile de l'archiduchesse Béatrix, duchesse de Massa-Carara. Il mourut le 28 février 1817. Gagiielmi a imité le style de son père dans la plupart de ses opéras. On connalt de lui : 1º Asteria e Teseo, au théatre Saint-Charles. 2º La Fièra, opéras bonffe, au theatre des Florentins. 3º Il Naufragio fortunato, ibid. 4º L'Equivoquo delli sposi, ibid. 5º La Serva bizarra, su théstre Nuovo. 6º L'Erede di Bel Prato, opéra bouffe. 7º L'Isola di Calipso, opera seria, à Milan, 1813. 8º La Persuasione corretta. 9º Ernesto e Palmira, 10º La Moglie giudice del marito. 11º Don Papírio, opéra refait avec une nouvelle musique. 12º Romeo e Giulietta. On a attribué à ce compositeur quelques opéras do

son père.

GUGLIELMI (Jacquera), buitième fits de Pierre Guglielmi, naquit à Mana di Carara, le fic noti 1782. Après avoir étudié le sollége sous na maitre nommé Mazzanti, le chant sous Nicolas Piecinni, nereu du compositeur, et le visolon avec Capanna, il début comme chanteur au théâtre dragentino, de Rome, se fit entendre cansité à Parme, puis à Naules, Eloc

renee, Bologne, Vealse, Amsterdam et enfla à Paris, on il débnia, en 1809, dans la Serva innamorata de son père. Après deux annésa de sépur en cette ville, il retourna en Italie. En 1819, il clait à Naples; peu d'années après, il a quitté la scène. Sa voix était un ténor agréable, mais d'un faible volume; il chantait avec plus de god qua de verre.

GUGLETT (Dourspeet), elébre harrcon, naquit à Campol, près de Sorz, dans le royaume de Naples, vers 1750. Ses premières chedes pour le chaust es firent dans l'écolo de D. Gizzi; mais à la retraite de ce professora, il, passa au Conservatioire de S. Dourico, Après avoir chanté avez succès mu les divers lubátives d'Italie, co Angleterre et à Presde, il se retira à l'Aples, où il déviat chanteur de la chapeile royale. Il est mort dans cette ville, en 1865.

GUHR (COARLES-GUILLAUME-FROOINAND), chef d'orchestre du théâtre de Francfort-surg le Mein, est né à Militseh en Silésle, le 27 octobre 1787. Son père, cantor de l'église principale de cette ville, se chargea du soin de son éducation musicale. A quatorze ans, Guhr entra comme violon dans la chapelle on son père était employé. Sa jeunessa et sou inexpérience dans l'art d'éerire ne l'empéchèrent pas de composer beauconp de concertos, de quatuors et d'autres morceaux pour le violon. Lorson'il ent atteint l'âge de quinza ans, son père l'envoya à Breslau pour y continuer ses études sous la direction du maître de chanelle Schnahel et du violoniste Janitschek, Ses progrès furent repides, et bientôt il retourna à Militsch. En 1810, Guhr partit pour Wurzhourg, où il venalt d'être appelé comme musicien de la chambre; mais Il ne garda pas longtemps cette position, car torsque Reuter prit la direction du théatre de Nuremberg, Il offrit la place de chef d'orchestre à Guhr, qui l'accepta, Son talent dans l'art de diriger pp orchestre introduisit en pen de temps de notables améliorations dans l'état de la musique en ectte ville. Il s'y fit entendre dana plusienra concertos de sa compositiun, et fit représenter an théâtre quelques-uns de ses opéras, qui furent hien accueillis. Après avoir passé pluaicurs années à Nuremberg et y avoir éponsé mademoiseile Epp, cantatrice du théâtre, il accepta la direction de la musique an théâtre de Wieshaden; mais la guerre de 1815 ayant ruiné cette résidence. Guhr se rendit à Cassel. on le prince le nomma directeur de la musique de au chapelle et du théâtre. On ignore les motifs qui lui firent donner sa démission l'année suivanto. Huffmanu, son hiographe, dit que ce fu pour se livrer ce nikerté à la compoalition : mais la position qu'il occupait était précisément favorable à sos travaux, car il avait à sa disposition en théâtre et un orchestre un avait à sa disposition en théâtre et un orchestre pour exécutar ses ouvrages, Quoi qu'il en soit, il resta sans melle jusqu'en sells ¡ alors no cogagement de vingt-deex ans lui fut offert opour la place de directeur d'orchestre du héâtre internation de Francist; avoc cinq mille florina théâtre internation de l'avait de l'avait en finotion au mois d'avrii; depuis lors, 11 n'a plus qu'ité cette vite.

Comme violoniste et comma compositeur, Guhr est connu avaatageusement an Allemagne. D'abord imitateur do Rode, il s'attacha à la justesse et à la pureté dans son jen sur la violon; mais après avoir entendu Paganini, il a changé da manière et a fait one étude spéciale des procédés d'exécution de cet homme extraordinaire. On lui doit méma à ce sujet nn ouvrage qui a été accueilli avec heaucoup de curiosité, et qui a pour titre : Ueber Paganini's Kunst die Violine zu spielen. Mayence, Schott. 1851. Les mêmes éditaurs en ont publié une édition française à Paris. On connaît de Gubr plusianrs opéras ou drames en musique, parmi lesquels on remarquo : 1º Theadore (do Kotzebue), représenté à Cassel en 1814. 2º Feodata, drame avec des romances, des chœurs et des airs de danse, représenté à Cassel lo 28 juillet 1815. 3º La Frstale, grand opéra, dédié au prince de Hesse-Cassel. 4º Siegmar, représenté à Cassel en 1819, et dans lequel il y a plusieurs beaux dues of un bon finale au deuxième acte. 4º Aladin, ou la Lampe merveilleuse, opéra en trois actes, à Francfort, en 1850. Gubr a ansu écrit à Cassel une messe avec orchestre et une symphonio. Il a publié : 1º Souvenir de Paganini; premier concerto pour le violon, op. 15 (en mi), Mayence, Schott. 2º Introduction et rondo ponr le piano à quatre mains, op. 2. Berlin, Grabenchutz. 5º Granda sonate pour plano seul, op. 1. Mayence, Schott, 4º Caprice pour piano, Berlin, Groebenchutz, et plusieurs antres compositions pour le violon et le piano. Après avoir été directeur du théâtre de Francfort pendant plusieurs années, il est mort dans cette ville le 25 juillet 1848. On a de Gollmick une notico nécrologique sur cet artiste, intituléo : Carl Guhr, Necrolog. Franciort-sur-

le-Mein, 1849, in-8\*.

GUIIR (Faécáric-Henai-Florian), frère du précédent, est ué à Millisch, le 17 avril 1791. Après avoir appris sous La direction de son père les éléments de la musique, le violon, le

niano et l'orque, il a été engagé en 1807 dans la chapelle de l'église principale de sa ville natale. Cette chapelle ayant été supprimée en 1810, Guhr s'est rendu au séminaire de Breslau pour y achever ses étndes. En 1811, il a été nommé adjoint, pals successeur de son pére, comme cantor de l'église de Militseh. Il occunait encore cette place en 1845. Gubr a publié on livre élémentaire intitulé : Katechismus der Singkunst (Catéchisme de l'art du chant), Militsch, 1898. On a de ce musicien divers recneils à l'usage des églises et des écoles, dont voici les titres : 1º Soixante chorala à deux volx ponr soprano et contraito. Milittz, 1829. 2º Cent trente et un chorais à trois parties pour des voix d'enfants on d'hommes, ibid. 3º Seize ebansons populaires de la Prusse, à trois voix, 4º Huit chœurs de fête pour Noël, ta nouvella année, Paques, etc., à trois voix, ibid. 5- Chants pour l'examen dans les écoles, à trois voix. 6º Quatorze ebœurs da la liturgie, à deux voix, M. Gubr est aussi autenr d'un petit onvrage des éléments de l'art du ebant, publié sous ce titre : Erster elementar Unterricht in der Gesanglehre. Miltitz, 1851, lu 8°.

GUI d'Auxerre, quarante-quatrième éréque de cette ville, naquit vers la fin du neuvième siècle. Il fit ses étodes à la cathériale de sa ville natale. Après la mort de l'érèque Valdrie, Gui fut chois jone fui soccédee, il fut sacré le 19 mai 955. Il monrut à Auxerre le 6 janvier 961. Cet érèque a composé le teste et le chant de l'office de saint Julien, martyr.

GUI, abbé de Châlis, monastère de l'ordre de Citeaux, en Bourgogne, dans le douzième siècla, est aotenr d'un traité du chant ecclésiastique (De Cantu ecclesiastico) dont un mannscrit existait autrefois à l'abbave de Saint-Germain-des-Prés, Il v en a nn anssi à la hibliothèque Sainte-Generlère de Paris, sous le ne 1611, et Casimir Ondin en elte deux autres (Comment. de Script, eccles.) dont l'nn existait à l'abhaye de Foigny, et l'aotre, àcella de Bueilly, onire de Prémontrés. Cet ouvrage est de quelque intérêt parce qu'il contient des règles pour l'organisation du chant, qui pronvent qu'à cette époque on faisait usace dans les monastères de France d'un contrepoint qui n'était plus ja simple diaphonie. Voiel no passage du traité de Gei qu' se rapporte à ce genre de contrepoint : Si cantus ascendit duas voces et organum incipit in duplies voce, descendarit tres voces et evit in quinto, vel descenderit septam voces at erit cum cantu. Dans un traité de musique anonyme, da même temps, dont le manuscrit, du fonds de Saint-Victor, est à la hibliothèque impériale, à Paris (nº 812 du aupplément), on trouve des règles à peu près semblables pour le même cas, et pour d'autres plus variés. On y lit: Quando cantus ascendit per duas voces, primum debet esse in duplo, et descendit per unam vocem, vel aliter, prima cum canta in quinto et descendere usque ad cantum. L'ouvrage de Gul est divisé en denx parties, dont la première est relative au plaio-chant, et l'autre, beaucoup plus courte, traite du déchant. M. de Coussemaker a publié le texte avec une traduction française de cetta dernière daos son tivre intitulé : Histoire de l'harmonie au moyen dga, p. 255-258, On attribue au même Gul de Châlis t'onvrage Intitulé : Tractatus de corrections cantus ordinis cisterciensis seu Antiphonarii, que Mahillon a Inséré dans son édition des truvres de saint Bernard (t. II, p. 661); maia Il est douteux qu'il soit de lut, ear on a pensé qu'il pouvait être aussi d'on mojoe de Ciuni, qui aurait demeuré à Nanteuil-le Baudein ou à Coiney, on bien de Gul, religieux de Citeanx. qui écrivait dans le douzième siècla près de Sols-ons, ou enfin de Got, abbé de Longpont. GUI, moine de Saint-Beols, véeut vraisemblablement à la fin do treizième siècle, Parmi les manuscrits de la hibliothèque Harléienna qui sont au Mosénm Britannique, on trouve, dans un volume qui contient divers traités de musique (coté 45 dans la catalogue imprimé sous ce titre : Catalogue of the manuscript Music in the British Museum , Loudres , 1842 , page 15), un traité des tons composé par ce moine. Il a pour titre : Tractatus de tonis, a fratre Guidone, monacho Monasterii S. Dionysii in Francia, compilatus. Ce petit ouvrage, qui commence au feuillet cinquantequatre de volume, ast précédé d'un prologue dont les premiers mots sont : Gaudere sciens brevitata. Le commencement de t'onvrage est : Ut de tonis perfectior possit haberi notitia, etc. L'auteur de cet éerit est vraisemblablement le même Gui, abbé du monastère de Saint-Benis, qui moornt en 1315, et que eite Fevret de Fontette (Bibliot, histor, de la France, t. I. page 750, art. 12,047) comme auteur de la vie de saint Guignoié, en latin, laquelle a été publiée dans la Marturologe benedictin, p. 368, GUI D'AREZZO. Foyes Grico.

GUIAUD (...) fils, docteur en médecine de la Faculté da Paris, a publié des Considérations littéraires et médécales sur la musique, lurs d la séanes publique de la Société de médecine de Marreille, Narseille, 1819, In-12.

GUICHARD (Hessa), intendant général des bâtiments du duc d'Oriéans, vere 1760, fut d'abord lié d'intérêts avec Lulil pour l'exploitation de l'Opéra, puis fut exelu de cette entreprise par le rusé musicien. Une grande animosité de part et d'autre fut la suite de cette affaire, Guiebard Intenta un procès à Lutti et publia : Requête servant de factum contre Baptiste Lully et Sebastien Aubry, Paris, In-4°, sans date (1673). Il y fait l'histoire des premiers essais de l'établissement de l'opéra en France. Un extrait de ce mémoire a été Inséré dans la Bibliothèque française de l'abbé Goujet. (tome VIII, page 585). Lulii se vengea des attagnes de Guiebard, en l'accusant d'avoir vontu l'empoisonner dans du tabae. De nonveaux scandales e'eneoivirent, et l'on publia pendant l'instruction du procès : Mémoires de Guichard contre Lully et de Lully contre Guichard, Paris, 1675, in-4°. Lonis XIV assoupit cette affaire, et ordonna anx antagonistes de la terminer par une transaction. En 1705, Guichard donna à l'Opéra Ulysse, en elnq actes, dont Rebel le père avait composé la musique. Quelques années après, il solvit Philippe IV en Espagne, et établit à Madrid un théâtre d'Opéra. On croit qu'il est mort en ce pays.

GUICHARD (L'abbé Faançois), sous-maltre de musique de la cathédrale de Paris, paquit au Mans, le 26 août 1745. Après avoir fait ses études littéraires et musicales comme enfant de chœur à l'église eathédrale de cette ville, il se rendit à Paris et entra comme haute-contre dans le ébœur de Notre-Dame. Plus tard il ohtint un bénéfice avec la place de sous-maître de musique de la même église. La révolution de 1789 lui fit perdre ses avantages, et ses ressources pour vivre se hornèrent à quelques leçons de guitare et aux ouvrages qu'il publiait popr cet instrument. Il moneut à Paris, le 24 février 1807. Le prénom de Nicolas qu'on a donné à ee musielen, dans le dictionnaire de Choron et de Fayoile, ne lui appartient pas plus que les initiales J .- F. qu'on trouve dans le nouveau Lexique de Gerber. Jean-François sont les prénoms du littérateur Guiehard, mort à Paris, le 23 février 1811. L'abbé Gulebard a publié : 1º Eseaie de nouvelle psalmodie ou Faux-bourdons d une, deux ou trois voix. divisés en sept tone majeurs et mineurs. Rome (Paris), Nyon, 1785, in-8°. Ces faux bourdone ne contiennent que des magnificats : ils sont fort mai écrits : l'autenr dit cependant, dans l'avertissement de son Supplement, qu'ils ont obtenu un brillant succès lorsqu'ils ont été chantés dans l'église de Notre-Bame, le 51 juillet 1785, et renvoie aux journaux du temps pour les éloges qui lui ont été donnés. Au surplus le titre de ce requell est absorde, car Fauxbourdon signific plain-chant harmonisé; Il ne pent done y avoir de faux-bourdons à uon vols. 2º Supplement transposé en plain-chant pour faciliter l'execution des essaie de nouvelle psalmodie à une, deux ou trois voix, Paris, Bignon. 3º Cinq recueils de chansons et romances avec accompagnement de harpe ou piano, Paris, Michaud, 1784-1788, On trouve daos ces recueile plusieurs jolies mélodies ; quelques-unes ont même obtenu un succès de vogue, entre autres : Un bouquet de romarin, Le coin du feu, Il est passé le bon vieux temps, etc. 4º Rorate Cali, prière à deux voix et basse d'accompagnement, ibid., 1788. 5º Loisirs bachico-harmoniques, recueit de solos, duos, trios, quatuors, ibid., 1788. 6º Hymne à la liberté, à quatre voix, Paris, 1798. 7º Hymne à l'espérance, à voix seule ou en quatnor, avec accompagnement, Paris, 1794. 8º Nouveaux desserte anacreontiques, rondes de table, avec accompagnement de guitare, op. 57, Paris, 1798, 9º Petites pièces pour guitare, Paris, Porro, 1795. 10º Les plaisirs des soirces, pièces pour guitare, ibid, 11º Petite méthode de gnitare, Paris, Frère, 12º Trente doos pour deux violons, Paris, Naderman. Guiebard a laissé en manuscrit plusieurs messes et motets de sa composition.

et motet de la composition.

GLICHAN (Danta), at vers le mitte de Chica (Danta), at vers le mitte de cherre de l'églies de Chimos, en Touraine. En 1584, il obtat au conceur du Payad-musique d'Ébreux le second pris de la barge d'argent, pour la composition du motet Dum auroru, qu'il traits dans le destième ton par bémol. Son conceurrent la Vicolau I rauguet (copez e nom) qui, sur les mêmes paroies, composat no motet dans le deuxième ton par bémol. motet dans le deuxième ton par bémol. moment de la commentation de motet de la commentation de motet de la continent de la commentation de motet de la continent de la cont

oblint le premier prit.

GUIDETTI (Lany), elere Menfeldé di
Valician, et chapetain du pape feégoir All, lany il de l'Allen, et chapetain du pape feégoir All, parquit à Bologne, et 1558, et après aver fait
Bome, il deviat éthe de Piertrigi de Palentian. Après su effection, je pape feégoir XIII
is fit non dampétain, et sit condern, pa 277 novemen 1575, que effection, je pape feégoir XIII
rest l'Allentian de l'Allentian de l'Allentian le son de l'Allentian le son de revoir et de corrèger les liures du chapetain ercelésiationpe d'après les morifichers et le prime de l'Allentian le son de l'Allentian le son de revoir et de corrèger les liures de l'Allentian le son de l'Allentian le son de l'Allentian de l'Allentian le son de l'Allentian le son de l'Allentian et l'Allentian et l'Allentian et l'Allentian de l'Allentian mortine de l'Allentian de l'Allentian mortine de l'Allentian de l'Allentian mortine de l'Allentian le l'Allentian l'Allenti

GUIDETTI 145

offrit à son maltre de partager ses travaux pour eelte grande entreprise, et tous deux y travaillèrent pendant plusieurs années; mais la publication d'une bonne édition du graduel et de l'antiphonaire ayant été faite, à Venise, en 1580, par Leichtenstein (deux vol. In-fol. max.), Palestrina renonca à son travail, et Guidetti donna une autre direction au sied. Il fit paraltre d'abord le directoire du chœur, qui contient des instructions sur la conduite de l'office, et les intonations des antiennes, hymnes, invitatoires et répons, ainsi que les tons des psaumes, préfaces, Benedicamus, Ite Missa est, oralsons, épitres, évangiles, etc., conformément aux usages de la chapelle pontificale. Cet excellent livre a pour titre : Directorium chori ad usum sacro-sancta basilica l'aticana, et aliarum cathedralium et collegiatarum ecclesiarum collectum opera Johannis Guidetti Bononiensis, ejusdem Vaticanz basilicz clerici beneficiati, et SS. D. N. Gregorii XIII capellani, permissu superiorum, Rome apud Robertum Graajon, Parislen., 1582. L'accueil fait à cette édition, lorsqu'elle parut, rendit bientôt aécessaire la réImpression du livre ; Il en fut publié une nouvelle édition, en 1589, et une autre en 1600. François Massani réimprima le directoire avec quelques petites additions, Rome, 1604; le chanoine D. Florido Silvestri de Barharano le corrigea, et le fit paraltre de nouveau, ea 1642, in-8°; Nicolas Stamegna, maltre de chapelle à Sainte-Marie-Najeure, y fit de nouvelles additions, et le réimprima à Rome, ea 1605, in-4°. Aprés plusieurs antres éditions, François Pelichiari, maltre de chant préparien au collège allemand de Rome. y a fait de nouvelles corrections, et en a donné une derniére édition, imprimée par Salvioul, à l'imprimerie du Vaticaa, 1737, un volume in-40.

Après sa première publication, Guidetti employa plusieurs années à préparer une édition correcte et complète du chant de la Passion, d'après les quatre évangélistes. Il dédia ec nouveau travail à Guillaume, comte palatin du Rhin, duc de Bavière, et le fit paraître sous ce titre: Cantus ecclesiasticus passionis Domini Nostri Jesu-Christi secundum Matthxum, Marcum, Lucam et Joannem. Juxtà ritum capellx SS. D. N. Papx ac sacro-sanetx basiliex Vaticanx a Joanne Guidetto Bononiensi, ejusdem basilica clerico beneficiato, in tres libros divisus; et diligenti adhibità castigatione, pro aliarum ecclesiarum commoditate; typis datus, Romm, apud Alexandrum Gardagum, 1586, Plusieurs autres édi-

BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS, T. IV.

tions de ce livre ont été publiées , savoir ; 1º Rome, Aloïs Zanetti, 1604. 2º Rome, imprimerie d'André Phœi, 1657. 3º Rome, Antoine Poggioli, 1043. 4º Rome, imprimerie de Marc-Antoine et Horace Campana, 1689. Le troisième ouvrage de Guidetti est le chant de tout l'office de la semaine sainte qu'il publia sous ce titre : Cantus ecclesiasticus officii mojoris hebdomadx juxtà ritum capellx SS. D. N. Papx. ac basiliex Vaticanx collectus et emendatus a Joanne Guidetto Bononiensi, ejusdem basilicx perpetuo clerico beneficiato, nunc primum in lucem editus. Rome, ex typographia Jacobi Tornerii : excudebant Alexander Gardanus et Franciscus Coattinus, socii, 1587. La deuxième édition de ce livre, aprés laquelle Il paralt n'en avoir plus été dongé, avec des corrections, par François Soriano ou Suriago. et par Scipion Manilio, est intitulée : Cantus ecclesiasticus officii inaioris hebdomadæ a Joanne Guidetti Bononieusi, basilica Faticanz clerico beneficiato olim collectus, et in lucem editus; nune autem a Francisco Suriano romano, bosilica S .- Maria-Majoris de urbe beneficiato decano, ac l'aticanz capellz prafecto emendatus, et ad meliorem vocum concentum redactus. Officium vero a Scipione Manilio romano, ejusdem basilica beneficiato, juxtà formam breviarii romani Clementis VIII auctoritate recogniti, restitutum, Romæ, typographia Audreæ Phæi, 1619. Enfin, Guidetti termina l'entreprise qu'il avait formée par la publication du chant des préfaces. L'ouvrage parut sous ce titre : Profationes in cantu firmo, juxtà ritum Sauctæ Romana ecclesia emendata, et nunc primum in lucem edita a Joanne Guidetto Bouoniensi, basilicx principis apostolorum de urbe clerico beneficiato. Romæ, ex typographia Jacobi Torgeril. Excudehant Alexander Gardanus, et Franciscus Coattinus, socii, 1588.

deuin, et Francisco Costinuis, socii, 1388. Appes cetti derrifee partie des ou travail, Guident a yant complété son soures, se reposite de la contravail de la

s'étendit depuis 1572 jusqu'an 1585. L'abbé Baini, qui m'a fourni d'utiles renselgnaments sur Guidetti, n'a point fait cette remarque.

GUIDI (JEAN), maître de chapelle à l'église Sainte-Marie in Transtevere, à Rome, est né à Florence vers le milieu du dix-huitiéme siècle, et a eu pour maltre Magrin), de cette ville, qui avait été élevé dans l'école de Clari. En 1827, Inreque Kandler visita Rome, Guidi vivait encore et remplissait ses fonctions de maltre de chapelle, quoique fort vieux. Ce maltre, alors le Nester des compositeurs de l'église romaine, avait conservé dans ses ouvrages la pureté et la sévérité de l'ancienne école, mais Kandler trouvait de la sécheresse dans son style (voyex la Revue musicule, t. 5, p. 78). On trouve de ce compositeur, dans le Catalogue de la collectinn de M. l'abbé Santini, de Rome : 1º Des Partimenti pour l'accompagnement, sous le titre de Bussi per l'organo. 2º Salmo Dixit, a 4 a 8 voci, 5º Salmo In te Domine speravi, n 4 voei. 4º Le tre ore di Agenin di Giesu-Cristo, oratorio à trois voix avec instru-

GUIDO, en français GUI, moine de l'ahbaye de Pompose, naquit à Arezzo, ville de la Toscane, vers la fin du dixième slèele. Cet homme jouit depuis près de buit cents ans d'une des plus grandes célébrités de l'histoire de la musique, et la doit moins aux cheses dont il est réellement auteur, qu'à celles qui lus ont été attribuées sans fondement. Il est diene de remarque que les erreurs qui le concernent sant presque aussi aneiennes que ini ; cependant, de tous les auteurs de musique du mnyen åge, il est celui dont les ouvrages s'étaient le plus répandus ; on en trouva das copies manuscrites dans presupe toutes les grandes bibliothèques. Les événements de sa vic, plus ignorés encore que la nature de ses ouvrages, ont été le sujet de heaucoup de fausses allégations. Il faudrait un volume peur rectifier tant de méprises : l'essaveral de rétablir la vérité des faits autant que le permettent les bornes d'un artiele de Dictionnaire biographique.

que Guido soit né à Arezza, cela ne parali pap pouvoir être mis en doute, qu'enfiquentitrois manuseris, qui contiennent une parie, ou la tolaité de ses ourrages, et qu'is sont parvenus à ma connaissance, l'appellent Guido rarieux, et huiseurs auteurs des dousième, trizième et quatorzième sièdes le désignent de la même namiére ou simplement sous le nom d'Arètin (Arctinus). Cependant il s'est truvat éta suteurs qui l'Ong fait autre, qu' da

en Angleterre, Suivant Montfauçon (1), il y anralt dans la bibliothèque du Vatiean quatre manuserits qui auraient pour titre : Guidonis augensis libri de musica ; ce qui a déterminé le savant bibliothéeaire à lui donnar le titre de Augens dans l'index de son livre. Ce nom a fait dira à plusieurs écrivaios, qui se sont copiés mutuellement, que Guido a été moine da l'abbaye d'Auge, située prés de la ville d'En, en Normandia. On se scralt épargné cette faute si l'on eut consulté Mabillon (Annal, Ord. Bened., t. 1V, p. 595), qui a prouvé que ee monastère ne fut fondé qu'en 1059, c'està-dire environ vingt-einq ans aprés que Guido eut éerit son Micrologue de musique. Vossius est au nombre de ceux qui en ont fait un moine d'un couvent de bénédictins en Normandie; mais son erreur a une autre cause, car il a confondu Guidn avec Gui ou Guitmond (2) qui, vers 1070, sous le pontificat de Grégoira VII. écrivit, contre l'hérésiarque Béranger, un traitéde l'exitate corporis et sanguinis Christi in Euchnristid. Ce Gui fut d'abord meine du couvent de Saint-Leufred au diocése d'Evreux. puls devint cardinal at évêque d'Aversa en Italie. Vossius assure que c'est le même qui a écrit deux traités de musiqua, l'un en prose, l'autre en vers. Engelbert, abbé d'Aimont, qui vivait à la fin du treixième siècle et dans la première moitlé du quatorzième siècle, a fait de Guido un Anglais ne à Cantorbery : Guido vero Cantuariensis, dit-il, addidit in suo eodem Micrologo de Musica, etc. (3), Je ne sais quelles fausses indications ont pu conduire Engelbert à cette erreur. Si l'on n'a pas voulu faire naltre Guido en Allemagne, on l'a du moins fait venir dans ee pays, car Adam de Breme, chanoine et professeur eu cette ville, vers 1067, dit positivement que Hermann, archevêque de Brême, y appela le musicien Guido, dont l'hahileté corrigea la métodie et la discipline monastique : Musicum Guidonem Hermannus archiepiscopus Bremam adduxit, cujus industria melodinm et elnustralem disciplinam correxit (4). Cette assertion a été répétée par Helmods, dans sa chronique des Slaves insérée dans les Script. rer. Brunsvie. (t. 11, p. 743) de Leihniz, et par d'autres ; mais nonobstant l'autorité d'un

mnins vivre, en Normandic, en Allemagne et

(1) Bibliothers Bibliothers was, t. 1, p. 91. (2) De Seient, Mathem., p. 95. (3) De Musici tract. 1. cap. XIII, apud Gerbert. t. 11,

(4) Historia scelesiarum Hamburgenzie et Arenensis, etc., ab ang. 788 ad 1072, lib. II, cap. 102, pag. 50. coetemporain, la réalité de co fait est au moins doutause, car l'archevêque Hermonn ne succède à Libeatius qu'en 1032, suivant les memes chroniques et celle d'Albert, abbé du clottre de Sainte-Marie à Stade (1); or, on veers plus loin que Guido no parait pas avoir quitté l'Itelie après cetto époque. Enfin, M. Soriano Faertes, de Boscelone, auteur d'une Histoire de la musique espagnole (2), dont la publication a commence on 1855, y affirme (t. 1er, ch. V) que Guido, obligé de s'éloigner de son monastère, à cause de l'animosité des autres moines cootre lui, voyagea dans toute l'Europe pour dissipor sa trietesso, et qu'il. acquit en Catalogne ses, cennaissances en. musique.

La date précise de la naissence de Guido n'est point connue, et l'on ne peut tirer qu'une indication vague des paroles du chroniqueur Sigebert, qui, à l'année 1028, dit : Claruit hoe tempore in Italia Guido aretinus, multi inten musicos nominis, etc. Mais si. Baronius a cité exactement le manuscrit d'ou il a tiré les lattres de Guido, on peut dire avec certitude que ce moino est né dans les dix dernières années du dixième siècle. Ce manuscrit. est ainsi terminé : Explicit Micrologus Guidonis sue atalis anno XXIV, Johanne XX romanam gubernante ecclesiam (5). En faisent cette citation, Baronius a ou tort de placer sous la date do 1022 l'apoque ou Guidoécrivait son Micrologue, car le pope Jean LX, ou plutôt XIX, no fut appelé à gouvernerl'égliso qu'an moie d'eoût 1024, ou selon les correctione de Pagi our Baronine, au mois: d'avril do l'année suivante. Ce pape mourut au mois de mai 1833. Do tout cela résulterait la preuvo qua Guido seroit né dans l'intervalle de 991 aux premiers mois de l'ennée 1000, Marzuchelli a cité une très-ancienne note mannecrite placée en téte des sonnets de Fra Guittone d'Arezzo, d'après quoi Guido suroit été de la femille des Donats (4); mais ce fait peut être révoqué en doute, car les Bensti étaient do Florence et non d'Arezzo; lis furent même

(1) Historiagraphia era Chron., p. 118, editian de Wittenberg, 1008. (2) Historia de la musica copaziola desde la venida

(2) Historia de la musica copañola desde la venid de les Fenicies hasta et anno de 1830, per Marian Soriano Fuertes. Barcelona, 1835, 4 vol. gr. in-5v. (3) Breen, Annal. co-lec., non. 1922.

(4) Che fesse della feniația del Donnit ii affrond sin mairie nate proma ausati somuest di Fra Gaittone d'Areste, viferia del Spacer associo Mario Flori, pestiliana avrinția, ivu sen au lettro-assis rendițiare di troua inveriia dal chiaritatine monișpare Girona Butista Betarii, in fronce alla Letword Pia Gaitona, Massandelli, Seriit d Italia, 11, part. 3, p. 1012, 20027. presque toujoure ee geerra evec les habitants de cetto dernière ville.

Co qu'on sait de plus certain concernant les événements de la vie de Guido résulte des repseignemeets qu'il a faurnis dans deux lettres, l'une adressée à Théodald ou Théobald, qui fut évêque d'Arezzo depuis 1023 jusqu'en 1056 ; l'autre à son emi Michel, moies de l'abbayo de Pompose, près de Farrare. Be ces deux lettres, et particulièrement de la dernière, résultent les faits suivants ; Guido fnt moine bénédictin dans la même abboyo do Pompose; il s'y distingua par ses connaissances, particulièrement dans la musiqua et le chapt ecclésiastique. Frappé des difficultés de la méthode alors en usage pour l'enseignement du chant d'église, ou plutôt de l'absence de toute méthode, qui. rendoit les études longues et pénibles, il aveit imeginé divore procédés par lesquele tonte incertitude était dissipée, et qui permettaient d'acquérir dans en mois des connaissances qui n'étaient auporavant que le fruit de dix années de travaax. Une écolo, qu'il avait instituée dans son convent pour l'application de se méthode à l'enseignement de novices et d'enfants, evalt eu tant de succès, que le nomde Guido étalthientôt devenu gélèbre en Italie. La joinusia des moines de Pompose, excitée par le renommée de lour confrère, auscita des tracasseries de tout genre à Guido, et finit parlul nuire dans l'esprit de son abbé, nommé: Guido comme lui; Incessemment troublé dans. son repos, il finit par s'éleigner de son monastère, et, pendant son exil; fut contraint de faire, de longs rayages (Inde est quod me vides proliais finibus exulatum). Ces mots ont paru à l'abbé Gerbert, confirmer le fait avancé par Adem de Brême, Athert de Stade et autres, du séjour de Guido à Brême, sur l'invitation d'Hermann, archeveque de cette villo (1); mais, einei qu'on l'a vu, Hermann no devint archevêque de Brême qu'eu mois d'asott 1052. ot non en 1025, comme dit l'abbé Gerbert; l'exil dans les contrées éloignées; dont parle Guido per sa lettre, a précédé sen voyage à Rome, cer il se réconcilia dans cette ville avec. son anoion abbé, et ce voyage eut lieu en plus tard dans l'été de 1032, paissag le page Jeon XIX qui l'avait appelé à Rome mourut on mois de mel 1055 ; les mots prolizis finibus ezuigtum n'ont dont poiet de rapport evec in voyage que Guido-auroit fait à Brême. Il y a

aussi pou d'apparence qu'il alt été plus tard (11 S.riptor, collesiant de Musies, t. II, in profedans cette ville; ear il avait alors plus de quarante ans ; ii devait désirer la repos dont il se plaint d'avoir été longtemps privé, et les causes de son exil avaient eessé. Quni qu'il en soit, ce fut à Arezzo, où il s'était retiré dans un monastère de bénédictins, qu'il reçut un message du pape, qui, sur le bruit des merveilles opérées par Guido dans l'enseignement de la musique, l'engageait à se rendre à Rume. Ce ne fut qu'après trois invitations semblables qu'il se décida à faire ee voyage. Il partit aecompagné de Grimoald ou Grimaldi, son abbé, et de Pierre, doyen du chapitre d'Arezzo. Bayle, trompé par la date 1022 fixée par Baronius pour la temps ou Gnido écrivit sa lettre à Michel, dit que ee fut Benolt VIII qui appela Guldo à Rome (1). Si ce savant critique avait In la lettre meme, telle qu'ella existe dans les bons manuscrits, il aurait vu que ce ne fut point ca pontifa, mais Jean XIX, qui voulut connaître la méthode du moine d'Arezzo : Summe sedis apostolice Johannes, dit Guido, qui modo romanam gubernat ecclesiam, audiens famam nostræ scholæ, et quomodo per nostra antiphonaria inauditos pueri cognosesrent cantus, valde miratus, tribus me ad se nuntiis invitavit. Gnido expliqua sa methode au saint-père, et lui fit voir son antiphonaire dans la même séance. Après quelques minutes d'instruction, le pape aut assex bien compris le but et l'atilité de cette méthode, pour être en état de trouver le ton d'une antienne et de la chanter. Saisi d'admiration, il voulut déterminer Guido à se fixer à Rome. mais la santé de celui-ei, dérangéa par les chaleurs de l'été et par la fiévre qui règne en certains temps dans cette ville, ne lui permit pas d'y rester. Il avait retrouvé à Rome son ancien abbé du monastère de Pompose, qui se réconcilia avec lui, approuva ses travaux, et lui témoigna le regret d'avoir autrefnis écouté ses détracteurs. Il l'invita à retourner à son ancien monastère, lui représentant que la vie paisible d'un simple mnine valait mieux pour lui que les bonneurs de l'évéché anxquels il pouvait prétendre. Touché de ces paroles hienveillantes, Guido pramit de retourner à Pompose; cependant, par des mutifs qu'il n'explique pas, il n'exécuta pas immédiatement ce dessein, at l'on peut croire que, lorsqu'il écrivit sa lettre à Michel il avait changé de résolution, quolqu'il dise le contraire ; car tout le reste de cette longue lattre est rempli par

(1) Dictionnaire historique et critique, article Auxun

l'expaé de sa doctrine et da sa méthode de solmisation, pour l'instruction de son ami, Michel; or, es soin aurait été superfiu s'il est dû retourner près de celui-ci. Ici finisent les renseignements authentiques sur la personne de Guido : la reste n'a d'autra valeur que celle des conjectures.

des conjectures. Des opinions contradictoires ont été soutenues par divers écrivains concernant la fin de cet homme célébre. Snivant les annalistes de l'ordre des Camaldules, Razzi (1), Guido Grandi (2), Ziegelhauer (3), et en dernier lieu Mittarelli at Costadoni (4), Guido aurait été s'enfermer au monastère de Sainte-Croix d'Avellano, où Ludolf, fundateur de cette maison, l'aurait pris pour coadjuteur en 1050 ; puls il aurait succédé à ce meme Ludoif, en 1047, comme prieur du convent, et enfin il serait mort le 10 mai 1050 (5), Cette opinion, copiée de quelques annalistes plus anciens de l'ordre des Camaldules, paralt avoir pour base les faits suivants : 1º Deux catalogues des prienrs d'Avellano existent en manuscrit ; le premier, à la suite d'une via de Ludolf, anonyme, est au Musée britannique, nº 113 dn catalogue supplémentaire. Ce manuscrit est du dnuzième siècie. On v voit que Guido aretinus snecéda, non en 1030, mais en 1029, à Jean, successeur de Ludoif. B'aprés le second manuscrit, du quatorzième siécle, eité par les aunatistes des Camaldules, Mittarelli et Costadonl, Guido succéda, en 1025, à Jean, successeur de Julien, qui l'était de Ludoif (6). On voil qu'il y a contradiction dans les dates ; mais les renseignements s'accordent pour démontrer qu'un Gnido, né à Arezzo, a été prienr du monastére d'Avellano. 2º Dans le réfectoire de ce monastère Il y avait antrefois un portrait avec cette inscription : Beatus Guido Arctinus, inventor musica. C'est, je pense, la senla fois qu'on a rangé Guido dans la classe des sainta et des bienheureux, et l'inventor musicar est fort ridicule; mais l'axistence de ce portrait dans le réfectoire d'un couvent de Camaldules

(1) Vito de' Sante e Benti dell' ordine Comuldalere, in

(2) Dissert. Canaid. 1. c. 4, n° 8, pag. 70; tV, c. 2, n° 4, pag. 14 ct c. 6, n° 1, pag. 69.

(5) Cenifolium Canadelulense, nam. XXXVIII.

(o) Consistina Camadonicose, non, XXXVII.
(4) Annol. Camado en 1034, tem 14, pog. 42.
(5) Anno 1030, Guido arecinus a B. Ludulfo, sacro
domus Auxliano ad aeroman instituti Camadolensus
fundatore, in condiptorom un vicarium suum est capitatas, eti stiom, aano 1047, in prioratu successit, usquedum

nasa 1050, die 17 mois Brum adist. V. Ziegoth. Centsf. Camald. nom. XXXVIII. [6] Mittarelli et Costadon, Aanal. Camald., t. 11, p. 44, semble confirmer l'opinion que Guido a appartenn à cet ordre. Les adversaires de Razzi, de Graudi, de Ziegelbauer et des autres annalistes, opposent à leurs assertions les termes mémes de la lettre de Guido, où l'ou voit clairemeut qu'il fut moine de Pompose; mais cet argument n'est pas saus réplique, car, parmi les événements de la vie du moine arétiu. postérieurs à la lettre qu'il écrivit à Michel, il se neut an'on doive placer son eutrée dans l'ordre des Camaldules. C'est un fait bien sinculler que l'ignorance des historieus de l'ordre de Saint-Benoît sur les dernières années d'un bemme si célébre, tandis que les Camaldules fournissent des reuseignements si précis.

Les inventions attribuées à Guido ne sont pas de peu d'importance; car, sulvant certains écrivaius, on ne lui devrait pas moins que la gamme et son nom, les uoms des notes, le système de solmisation par les trois bexacordes de bémol, bécarre et nature et par les mugnes, la méthode de la main musicale, la notation avec la portée du plain-chant, le contrepoiut, le mouocorde, le claveclu, le elavicorde et d'autres instrumeuts. Forkel a prouvé, daus une longue et savaute discussion (1), que la plupart de ces eboses étaient conques avaut lui, ou n'ont pris naissauce qu'aprés sa mort; cependant Il a négligé ou ignoré quelques-unes des preuves les plus évidentes de ces vérités : en résumant ici ce qu'il en dit, l'ajoujerai ce qu'il a oublié,

Jean-Jacques Rousseau qui, dans son Dictionnaire de musique, a accumulé les erreurs à l'article Gamme, dit, d'après Brossard, que Guì d'Arezzo a inveuté la gamme, et lui a donné son nom à cause du l' grec qu'il avait placé comme signe de la note la plus grave daus l'échelie générale des sous. Les continuateurs de Jean-Jacques Rousseau, dans l'Encyclopédie méthodique, sout restés dans les mémes idées. Il est singulier que Rousseau, qui dit avoir lu à la Bibliothèque do rol, à Paris, les ouvrages de Guido, n'y ait pas vu, au deuxieme chapitre du Micrologue, que le gamma a été placé par les modernes à la première note du système : In primis ponatur I gracum a modernis adjunctum, et que, dans ses règles rhythmiques, il dit encore ; Gamma gracum quidam ponunt ante primam litteris. Aiusi cette adjonction du l' n'appartient pas à Guido. J'ajouteral qu'en aucuu endroit de ses écrits il ne doune le nom

(1) Allgem. Geerh. der Munik, t. 11, p. 250 ± 258,

de gamme à l'échelle des sons, et qu'en géuéral, il désigne eette échelle par le nom de monocorde, sur quol ses degrés sout marqués; en sorte qu'au lieu de dire qu'il y a sept notes daus la gamme, il dit : Septem sunt litteræ monocordi sicul plenis posted demonstrabo (Prologue en prose de l'antiphonaire, ch. V). Voità donc deux inventions de Guido anéanties à la fois. Venons aux noms des notes.

Sulvaut l'opinion commune, Guido les aurait tirées de l'hymne de saint Jeau-Baptiste, dont les trois premiers vers de la première strophe sont :

> Ct unsont laxis Resupere fibris Mire gestorum Fumuli taerum. Solve poliuti Labii restum, Senete Joennes.

De là les noms ut, re, mi, fa, sol, la, que Guido aurait voulu donner aux notes de la gamme, réduites par cela au nombre de six : mais il suffit de lire avec quelque attention le passage de la lettre du moine de Pompose à Michel où se trouve la citation de cette hymne, pour acquérir la conviction qu'il u'a point préteudu y attacher le sens qu'on lui doune. . Si a your roulez (dit-il) Imprimer daus votre mé-. moire un son ou neume (i) pour pouvoir le a retrouver partout et dans quelque chant que a ee soit (conuu de vous on Iguoré), de ma-

a niere à l'eutonner sans bésitation, il faut « mettre dans votre téte la teneur d'une méa lodie très-connue, et, pour chaque chaut « que vons voulez apprendre, avoir présent à

« l'esprit un chaht du même genre qui coma menee par la même note, comme, par a exemple, cette mélodie dout je me sers ponr (1) Cotte phrase a une importance à lequelle un u'a

per attache l'attention qu'elle merite. On a era que les neumes, ou esrocsères de notation lombarde se sasonne ne représentaient par d'intonations determinées, et que les signes n'ecqueraient leur eignification obselue que par faure positiuna respectives, ou par tes lignes de couleurs differentes, ou enfin, par certaine eignreorcessoirce dout il est parle pins lain ; mais si ses neumes n'evelent pas eu une veleur determinée ; si chacun d'eux n'étals pas la représentation d'un son et n'était pes ce que nous appelons une note (le ton de l'antienus ou da répone etant conus), Guidu n'enreit pas doune uns méthode pour imprimer dans le mémoire le son et son signe (in nemoria commendore vocem vel neumam). Un tres-grand nembre de livres de chout sont notés saus lignes dans les neuvième et dixieme sléclee; beaucoup n'ont point de lettres faisant usage de clefs; il fallait cependant bien qu'ils paesent être dechiffres por les chontres de ces temps recules, puisque ceus-ei n'en avalent pae d'outres à leur disposition. Toutes les objections qu'ou m'e faites coutre ce que j'ei dit concernant le eignification tousle les nenmes tombent d'alles-memes devant certe simple observation.

o enseigner anx enfants qui commencent et o même aux plus avantés :

Di queent freis, etc. (1).

Ainsi ve n'est qu'un exemple que Guido vent donner à Michel, lui laissant d'ailleurs le soin de choisir quelque autre métodie bien conque (alienjus notissime symphonia), s'il en est qui lui soit plus familière. Il y a, sans douts, une prouve de perspicacité dans le choix de l'hympe de saint Jean-Rantiste fait par Guido peur l'objet qu'il se proposait, parce que le son monte d'un degré à chaque svilabe ut. re. mi, etc.; cette captilène offre à cause de ceia plus de facilité qu'aucune autre pour 4mprimer chaque son dans la mémoire : mais ee n'est pas à dire qu'un antre chant ne puisse conduire au même but. An surplus, il demeure démontré, par le passage da la lattre de Guido, qu'il n'a point songé à donner aux netes de la gamme les noms d'ut, re, mi, etc.; car it ne faut pas prendre à la lettre ces neme ut, re, mi, fa, sel, la, donnés par l'abbé Gerbert dans le Protogue rhyshmique de l'antiphonaire, avec les lettres prégoriennes : quelque capiste ignorant aura ajonié ces noms qui ne se trouvent ni dana le manuscrit de Saint-Évronit, ni dans les autres bons manuscrits qua j'ai vus, et qui, d'aillenrs, sont eu opposition manifeste avec le vers qui précède l'exempla. Quoi qu'il en soit, ces noms furent bientôt an usage pont désigner las eix notes de la gamme do plain-chant, car Jeon Cotton, qui paralt avoir écrit dans la seconde moitié du onzième stècle, dit qua les Français, les Attamanda et les Anglais a'en servaiont généralement, et il rapporto leur origine à l'hymna de saint Jean, mais il no eite point Guido comme auteur de cette invention.

Si Guido n'a pas voulu donner des noms aux notes de la gamme, li n'a donc pas borné ces noms à six, et conséquemment i n'a pas insaginé le système de solmisation par les hexacordes el cis maunees; mais en cela, comme en d'autres choses importantes, les erreurs qui le concernent sont, ainsi que je l'al dit as commencement de cel article, prespoe aussi san-

(1) Si paan repo secen ud semanta ni in anemerie commendare, ta bisimuque sela, in queenange eman, quen tein rel servini, illi une possit percurver, quatrens illim indultivame peteit entellere, iden ignus recurs talt necessari in cupita afreigas noticisme symphonie motor, que nomanque sora memorie retismal higumetil symphoniem in prempa labere, que se dellem sere incipiat i supres di thei symphonie, que de gel demelie purrès i sy recuis anque estem te ultimis sure e Ut questa latin, etc. eiennes que Ini. Bien qu'Engelbert d'Aimont, écrivain du treisième siècte, soit le plus ancien conquigui pons ait transmis la théorie de la solmisation part'hexacorde et par les muances, commo une invantion de Guido, néaumoins on a dans la Chronique de Sigebert de Gembjours, terminée en 1112, la preuve qua, langtemps auparavant, cette théorie, ainsi que celle de la main musicale qui en est en quelque sorta inséparable, étail considérée comme une invention de moine arétie. Sons la date de 1028, ce chroniqueur e'exprime ainsi : Claruit Aoc tempore in Italia Guide aretinus multi inter musicos nominis. In hoc enim prioribus præferendus, quod ignotos cantus etiam pueri facilius discant per eius regulam. quam par vocem magiatri, aut per usum alicujus instrumenti : dum sex litteris vel syllabis modulatim appositis ad sex voces, quos regulariter musica recipit, hisque voeibus per flexuras digitorum lava manus distinctis per integrum diapason se oeulis et auribus ingerunt intentæ et remissæ elevationes vel dispositiones earumden sex vocum. C'est encore avac las paroles de Guido même que se réfute cette prétendue invention qui îni est attribuée. En piusieurs endroits de sas ouvrages, il décisse qu'il y a sest sons dans l'échelle musicale, et qu'il faut sept lettres on caractères pour les représenter. Il y a nécessairement sent notes ou sent tons dans toute espèce de chant, dit-il, comme il v a vingt-quatre lettres dans l'aiphabat, comme il y a sept jours dans la semaine, ate. (1). La

(f) Disputes est conden literam haber in atregue liter, as B in S. Clin a, B in d. at Frique. Niest min strape vez elden literă nestar, în per amic per aprile per aprile per aprile per aprile per aprile que habert et recipear. Nen iesta faiti perpu siticat, cendra reprilma, si suraper primam et acturem diem audem diesam, in acutas mepur even suce solonmation diesam, in acutas sempre reces suce solonmation diesam, in acutas sempre reces suce solonmation diesam in acuta sempre de la companio de acuta sessima. Unda creiziam petet disi mes aprimdieraisa vezam qui suri pipere lita, non astipetola, del acconden recessitian et que del preside. Merologue, 2.5 villa del presidente del presidente del presidente del sempre del presidente del sempre del presidente del presid

Sent is some perjects XX et IIII Litteras, its familier strength of the continuous between the continuous between trees, and mention of the continuous between the continuous distributions and distribution of the continuous distribution of the continuous continuous

B. c p, E. 2 11. m. IV. v. ¥1. VIII. . à. 111. 11 v ¥1. vit. Prelogur en prose de l'Antiphonaire, e 3-

. . .

manièra dont il a établi d'ailleurs l'ordre des tons et des demi-ions dans la gamme du premier ton du plain-chant, niffre la preuve qu'il concevait la constitution de cette gamme mineuve exatement conforme à celle de la musique moderne, et détruit toute supposition d'hezacorde dans son espiri. Void cette gamme, telle qu'on la trouve dans sa lettre à Michel:

A. B. C. D. E. F. G. ton. demi-ton. ton. ton. demi-ton. ton. ton. Il servit joutile d'appès es qui précède, d

Il serait inutile, d'après ee qui précède, de chereber à démontrer que l'invention de la main musicale n'appartient pas à Guido (puisque cette méthode est Intimement liée an systême de l'hesacorde, lequet est étranger à ce moioe, comme on vient de le voir), s'il n'existait des manuscrits des nuvrages de Guido où la main se trouva : tels sunt ceux du Micrologue à Oxford, dans la Bibliothèque do collège du Christ, nº 50, In-4°, et à Florence, dans la Bibliothéque des Médleis, ease 29; mais celte figure y est isolée et sans explication. Nul donte que le coniste n'alt mis la main à la suile de l'ouvrage de Guido, pour son usage particolier, et sans avoir remarqué qu'il n'est ancun passage dans le Mierologue à quol cette figure ait du rapport. On peut en dire autant d'un manoscrit du douziéme siècle dont le savant De Murr a donné la description (1), et dans lequel, au milieu de plusieurs fragments, on trouve Manus Guidonis, qui ne tient à auenn ouvrage du moine de Pompose.

A l'égard de la notation du plain chant, dont l'ioveotion a été attribuée à Guido, il est néeessaire de faire lei quelques observations importantes; et d'abord le feral remarquer que les exemples de masique qu'ou trouve dans le Micrologue et dans la lettre à Michel sont notés de plusieurs manières différentes dans les divers manoscrits, et qu'en trouve même plusieurs systèmes de notation dans no seul manuscrit. Celui de l'abbaye de Saint-Évronit (aujourd'hui dans la bibliothèque impériale) offre des exemples da trois systèmes, car le Mierologue est noté avec les lettres romaioes; dans le prologue rhythmique de l'Antiphonaire, il y a des passages notés en neumes iombards tronqués et placés sur nna seule ligne; enfin l'Antiphonaire est noté avec quatre ligoes, dont une (pour fa) est rouge, l'antre (ponr ut) est verte, et les deux autres,

(1) Notitia duorum codirum musicorum Guidenza arribni soculi XI et S. Wilhelmi Hermagonnia Sao XII en membenne auraziam, cum H 1ab, antita Botimberga, 1801, 6.

placés dans l'intervalle et an-dessus, sont tracés simplement dans l'épaisser du vélin et azus context. Les sigons de notation placés aux ces lignes no sont autre chose que des moantes lignes no sont autre chose que des modonne fusiasser à 1 a notation lombarde qui on plain-chont. Il ne faut pas mahiler que cem unserit est du outrien siélec, et que éva le plas complet et le plus correct que l'on connaisse.

Suivant l'àge des manuscrits et les divers pays où ils ont été confectionnés, on trouve en eux taot de différences dans les systèmes de ootation, qu'il est hors de doute que ehaque époque, chaque contrée, et presque chaque école, en oot eu, ou de complétement dissemblables, ou du moins de très-diversement modifiés. De 1à vient que les copistes qui ont transerit les ouvrages de Guido en unt noté les passages de chapt avec les caractères usités dans leur école ou leur église, et quelquefola ont employé plusieurs systèmes dans le même manuscrit, soit pour faire étalage de savoir, soit pour eertaines convenances relatives aux exemples qu'il fallait noter. C'est ajosi que dans un mannserit du Micrologue, de la hibliothèque Laurentienne de Florence, eité par le P. Martini (1), les exemples de chant sont notés en lettres grégoricones rangées sur nne senie ligne : c'est ainsi que daos un autre mannscrit do sciziéme siècle, appartenant au même P. Martini, les mêmes lettres sont placées à des hauteurs respeetives; sorabondance de distinction entre les notes qui ne penvait être d'aucnna utilité, car les lettres étalent suffisantes pour marques la différence des sons. On peut en dire autant de la notation d'un antre manuscrit, cité par le P. Costadoni, oh les lettres, placées à divers degrés d'élévation, sont llées entre elles par des traits qui se prolongent en différentes directions, et surtout de deux manuscrits dont Cerone (2) et Gafori ont tiré l'hymne Ut queant lazis, etc.; dans le premier, les lettres qui désignent les notes sont placées sur les lignes ou dans les espaces d'une grande portée de quatre lignes; dans l'autre, ce sont les noms mêmes des notes qui remplissent la portée. Benx manuscrits du golozième siècle qui renferment quelques écrits de Guido, et qui sont dans la bibliothèque Ambrosienne de Milan, ont les exemules de la lettre à Michel notés en notes de plain-chant sur une portée de quatra

(1) Storia della muz., t. I., p. 177. (3) El Melopeo, Tract. de Musica theor. et pras. Lib 1, 22p. 44, p. 171.

lignes; les quatre manuscrits de la Bibliothèque impériale cotés 3715, 7211, 7569 et 7461 (ancien funds) renferment aussi divers systèmes de notation; eelui qui était autrefois dans ta bibliothèque de l'abbé de Tersan avait des exemples notés sur deux lignes, et d'antres sur quatre. Mon manuscrit (du quinzième siècle), qui contient le Microlague, le prologue en vers de l'Antiphonaire, ou règles rhythmiques, le protogue en prose, et la lettre à Michel, a des exemples notés en lettres, d'autres par les parnies dans les espaces d'une portée de einq lignes, d'autres par des neumes placés sur deux lignes rouge et jaune, et d'autres cufin, en neumes saxons placés sur des portées de trais et do quatre lignes non coloriées. Les bornes d'un article de dictionnaire ne permettent pas de pousser plus loin cette énumération, mais ee que j'al rapporté démontre qu'aucune notation n'a été considérée spécialement jusqu'au seizième siècle comme une Invention de Guido, et que, pour l'enseignement du ptain-ehant, l'usage des aneiennes lettres grégoriennes s'était eonsersé même jusqu'à cette époque. It me serait faeile de démontrer que des livres de chant ecclésiastique d'une date antérieure à Goldo ont déià les modifications de la notation lombarde semblables aux notes du plainebant; je pourrais aussi faire voir que les lignes entoriées ont été appliquées aux notations purement saxonne et lombarde dès le dixième slècle; mais cette discussion me mèneralt trop loin, et je dois me borner à renvuyer le tecteur à l'extrait d'un manuscrit de l'abbave de Jumiéges, daté de 842, et publié par l'auteur du livre intituté : La science et la pratique du plain-chant, et à des fragments d'anciens missels de la fin du neuvième et du commeneement du dixième siècles, insérés par le P. Martini dans son Histoire de la musique (t. 1, p. 184). Ainsi, lorsque Guidn a écrit :

Ut proprietes sonorum discernatur elerius, Quandum linese alganmus vazim coloribus : Ut uma loro quia sit annus moz discernat oru

Crame foro quis sit sonus mox discrenst oralus Ordene tartim vecia splendans arocus redist, Sexta ejus, sed uffinis flavo rubet misiu: Est affinissa culorum reliquis indiciu.

il a parlé d'une chose qui se faisait avant lui, car les lignes jaunes et rouges sont précisément employées dans les fragments publiés par le P. Martini, et dans d'autres plus anciens encore que je possède (1). Remarquez au sur-

(1) Le caveut Baiul, qui u'a point été porté por ses études à vérifier le fuit de aute prétendus invention des lignes estribuée à Guidu, ne le mes point en duute, et dit plus que les copisies de ses ouvrages n'ont pas en toujours égard à ses instructions, ear au lieu du jaunc (crocus), qu'it indique pour la ligne G, on a employé le vert dans l'antiphonaire du manuserit de Saint-Évroult, et dans celui de Saint-Émeran, de Ratisbonne.

On ne doit point passer lel sous silence une invention en quelque snrte double attribuée à Guido, et qui n'est pas étrangère à la notation; il s'agit des neumes ou récapitulations du ton des antiennes considérées par Zarlino. le P. Martini, Baini et plusieurs autres écrivalos comme ayant pris naissance au onzième siècle, et dont les formes comme les signes auraient été fixécs par Guido, qui en parle, en effet, en plusieurs endroits de ses nuvrages (1). Le vingt et unième chapitre du Traite de musique de Jean Cotton a pour titre : Quid utilitatis afferant neumæ a Guidone inventæ. Il y fait pourtant connaître un système de ectte récapitulation des cordes stables et principales du ton du chant qu' a précédé l'invention de Guido; ce qui fait voir que ta neume en ellemême était connue avant lul. En effet, Reginon, abbé de Prum, a donné à la suite de squ exposition des huit tons du chant grégorie les formules des neumes de deux cent quarantetrois anticnnes et de einquante-deux répons, notés en notation saxonne, et tirés en partie. du ebant de l'églisc grecque. Le manuserit de Reginon, qu'on eroit autographe, est daté de 885; il se trouve dans la Bibliothèque royale de Bruxelles. Dès le quatrième siècle, les ncumes du chant des antiennes et des bymnes étaient en usage dans l'église grecque, car saint Grégoire de Nazianee en parle. Ces neumes greeques sont désignées par les mots harbares noncagis, noncanne, noncoagis, noncoanne, etc. A l'égard de la notation de ces formules, Jean Cotton avoue qu'il existait avant Guido une manière de noter les neumes par des signes de convention dant un trouve l'explication dans le Traité de musique d'Ilermann, surnommé Contract (2). Ces signes

dans ses mémoires sur Pierlaigi de Pulestrius (n. 528), s. II., p. 96), qu'ells se répundit en Europe dans l'espace de muius da treats aux. S'il sot exeminé beuncomp de manuscrits de l'euvrage de Guido, il aurais eu la presta du contrairs.

(1) If not a remarquer que serven (aumes) u une double significacion estre la estrevian de mayar per Deux le sano de signe de la metation, il un a remplaio grace qu'un pluriel (nomen, les nomens), lorent signific la recopitalation de la forma at de ton der unticuses, il r'emplaio en singulate. En françois, nomensignific de setation, sat mateulis (de nomens), et nomenformande de l'emplaination, sat mateulis (de nomens), et nomenformande de l'emplaination, sat mateulis (de nomens).

(2) V. Gerberti scriptores sceles. de Musica, 1. 11, p. 149.

étaient au nombre de dix : 1º E signifiait unisson; 2º S, seconde mineure on demi-ton; 5° T, seconde majeure ou ton; 4° TS, tierce mineure on ton et demi: 5° TT, tieree majeure ou deux tons; 6º D, quarte (diatessaron); 7º A, quinte (diapente); 8º AS, sixte mineure; 9° AT, sixte majeure; 10° AD, oc tave. Huchald, ou Huchaud, de Saint-Amand, fait connaître un autre système de neumes et de signes particuliers de leur notation, dans son livre de l'Institution harmonique. A ces signes, Guido, selon Jean Cotton, en a substitué eing, appelés virgas, elines, qualismata. puncta et podatos. Jean Cotton a donné les figures de ces signes dans le vingt et uniéme chapitre de son Traite de musique; l'abbé Ge :bert ne les a point publiées avec le texte, mais ie P. Martini les a insérées dans son Histoire de la musique (tome Ier, p. 185, nº 62), et elles ont été reproduites par Burney, Hawkins et Forkel. Ici, Jean Cotton confond deux choses très-différentes, à savoir : les neumes des tons des antiennes et répons, et les signes des notations lombardes et saxonnes qui portent le même nom. Les cinq signes dont il attribue l'invention à Guido se tronvent avec d'autres dans des manuscrits plus anciens que lni. L'abbé Gerbert en a publie une table (De Cantu et musica sacra, t. II, pt. X), d'après un manuscrit du dixième siècle qui se trouvait à l'abbave de Saint-Blalse avant qu'un incendie eût anéanti la Bibliothèque de ce monastère. D'ailleurs, aucune trace du nom de ees signes ne se tronve dans les ouvrages que nons possédons de Guldo. Mais ce qui parait iui appartenir incontestablement, c'est la représentation de l'échelle générale de sons de son temps par les cinq voyelles as i o u, appliquées aux syliabes des deux chants de l'église : Sancte Joannes meritorum tuorum, etc., et Linguam refrenans femperet, etc. Il dit positivement, au commencement du dix-septième chapitre du Micrologne, que cela étalt inconnu avant inl : His breviter intimatis aliud tibi planissimum dabimus hic argumentum, utilissimum usui, licel hactenus inauditum. Il conseille dans ce chapitre d'éerire ces cinq voyelles sur le monocorde, au-dessous des lettres représentalives des sons, en recommençant la série des cinq voyelles autant de fois qu'il est nécessaire jusqu'au son le pius aigu. L'usage auquei ii destine ces voyelles semble être une sorte de récap-tu'ation des sons, et c'est anssi une espèce de neume dont l'utilité n'est pas aussi ésidente que Guido semble le croire. Il ne serasi pas impossible que la triple série de

voyeiles, dont ébaeune représente des notes différentes, eût donné l'idée du système des muances qui a'établit ensuite dans toutes les écoles de musique.

Gnido a traité, dans le dix-bultième chapltre de son Mierologue, de la diaphonie, sorte d'harmonie grossière en usage dans l'église pendant le moyen âge, et qui n'était composée que de successions de quartes ou de quintes ; de là, l'invention de l'barmonie et du contrepoint qui lui a été attribuée. Quant à l'harmonie proprement dite, on peut voir dans le Résumé philosophique de l'histoire de la musique, qui précède la première édition de ce dictionnaire (p. cxxviii et sniv.), que son origine se trouve dans le nord de l'Europe aux temps les plus reculés; il n'est donc question que de son application dans la diaphonie, qui est blen plus ancienne que Gnido, car saint Isidore de Séville, qui vivait dans le septième siècle, en parie dans le sixième chapitre de ses sentences sur la musique (1), et Huebald, mort le 20 juin 932, en donne les règles dans les ehapitres 11-15 de son livre intitulé : Musica enchiriadis, J'ai fait voir dans mon Mémoire sur la question si les Grecs et les Romains ont connu l'harmonie simultanée dessons, quelle est l'origine de cette diaphonie, A l'égard de l'harmonisation régulière, désignée communément sous le nom de contrepoint. Guido n'en dit pas un mot, bien qu'elle fût connne à denx parties antérleurement à lui (2).

Il ne paraît pas nécessaire de réfuter sérieusement ceux qui ont présenté Guido comme l'inventeur du monocorde, du clavecin, du clavicorde et de plusienrs antres instruments de musique. Le monocorde est clairement expliqué et figuré dans le buitléme chapitre du premier livre des Harmoniques de Ptolémée, dans le Traité de musique de Boèce et dans beaucoup d'autres écrits antérieurs à Guldo : il ne l'a donc pas insenté; mals il est le premier qui enseigna à en faire usage pour apprendre la musique pratique. Il ne dit pas un mot des autres instruments dont on iul fait honneur. Il est vrai qu'il existe à la Bibliothèque de l'Université de Gand un précieux manuscrit des premières années du seiziéme siècle, qui renferme plusieurs traités de musique parmi lesquels on en remarque nn qui a ponr titre : De diversis monochordis, tetra-

(1) V. Script. Eccleriast. de Musica, t. t. p. 21. (2) V. Résumé philos. de l'hist. de le musique, p. 192, au ser volume de la première édition de cette Biographie universelle des musicieus. chardis, pentachardis, catachardis, quachardis, chardis, etc., arq shub and catachardis, chardis, etc., arq shub and cataformantur instrumento musica, cum figuria catariumanturum. Ca traili est plate il la la musique, attribue à Guide dans le musicaestit que il avairent de Terreira, anomies estit que il avairent de Terreira, anomies Milatolincheriar est l'attribuenti de Gand qui, il altribunicheriar est l'attribuenti de Gand qui, il altribunicheriar est l'attribuenti de l'avairent de Milatolincheria est l'attribuenti de l'avairent de d'Arzeza, quelque la composition de l'avairent con jun, prisitionnessi, abstribuent su aqua-

Après cette tengue d'investine, qui faita l'encaire à cause de la célébrité du miséen desti il et presiden, on servi, sant desti, can de la contrat de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del la contrata de la contrata del la contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del la contrata del la contrata de la contrata del la con

Si l'on examine les traités de musique de Remi d'Auxerre, de Regiuon de Prum, de Huchald, d'Odon, abbé de Cluny, on y trouvera plus on mains de savoir, des idées plus ou moins benreuses, mais non des méthodes d'enseignement hasées sur des principes féconds en résultats; aucun moyen da direction dans l'étude de l'art n'existait avant lui. Les instruments des Grees et des Romains étalent tombés dans l'onbli, parce que les ebrétleus n'avaient nas ern devoir se servir de choses dout on avait fait usage dans les cérémonies rellgicuses du paganisme. L'orgue ne sa trouvait que dans un petit nombre d'églises, et peu de musiciens étaient capables d'en jouer. Plus rares encore étaient les autres instruments dans les neuvième et dixiéme siècles, en sorte qu'il n'existalt aucun autre moyen da diriger la voix et de former l'oreille des élèves de chant que les leçons du maltre, et qu'aucune étude individuelle n'était possible. De là venalt que la plupart des chantres étaient inhabites et d'une ignorance à peu près complète conecrnant les principes de l'art, quoiqu'ils eus-

(1) Voyes la Revue musicale, some XIV (janvier 1854).

senl employé beaucoup d'années à apprendre te pen qu'ils savalent, Gnido, par l'invention d'une méthode d'enseignement, la prémière qui eut été imaginée, fit cesser cet état de choses, et rendit si faeile l'instruction musicate, que pen de jours suffisaient pour mettre un enfant en état d'apprendre seul le chant d'une antienne on d'un répons. Cette méthode consistalt à trouver les Intonations au moyen du monocorde, instrument de facile construction et enr lequel étalent marquées les lettres représentatives des notes. Un chevaiet mobile se plaçait sur la lettre de la note qu'on cherchait, et la corde pincée donnait l'intonation. A ce moyen, Guido avait joint l'usage d'une certaine mnémonique des sons, qui consistalt à blen apprendre une mélodie connue pour s'en servir comme d'un point de comparaison, en donnant pour nom aux notes de cette mélodie les syllabes placées sous chacune d'elles, afin de conserver ces mêmes noms à toutes les notes semblables. Enfin, il recommanda l'usage des neumes, comme le meilleur moyen de distinguer les notes principales de toute métodie, et d'en reconnaître le ton. Il paraltra peut être singulier qu'une grande renommée alt été le prix de choses si simples; mais à l'époque où Guido vivait, trouver ces choses, maintenant vulgaires, était un effort de génie. Le service qu'il rendit fut immense, car dès on'il ent fourni l'instrument de l'enseignement, des écoles régulières de chant ecclésiastique furent instituées partout, et l'instruction se répandit. Il est vrai que quelquesunes de ses paroles mal interprétées donnèrent bientôt naissance à un système de solmisation essentiellement faux et hérissé da difficultés qui détruisit le bien qu'il avait fait; et ce qui est remarquable, c'est qu'on oublia le hien ponr lui faire honneur de ce monstrueux système, comme d'une juvention merveilleuse, et que pendant plus de six cents ans l'antorité de son nom fut un obstacle an retour du système nainrel. Dans des écrits postérieurs à la publication de cette notice, j'aiété attaqué pour avoir osé me mettre en opposition avec les traditions consacrées par la temps concernant les luventions prétendues de Guido; on peut voir dans la préface de la présente édition comment l'al mis au néant les objections qui m'ont été faites. Au mérite de s'invention de sa méthode, Guido a joint celui d'exposer avec lucidité ses principes dans son Microtogue, dans sa lettre à Miebel, et dans le protogue de son Antiphonaire. Si sa latinité ne britte pas par l'élégance. il ne faut pas oublier que l'époque ou il vecut

GUIDO

combien il y en a. 3º Comment on les dispose

sur le monocorda. 4º Quelles sont les six ma-

nières dont les notes se lient entre elles, 5º De l'octave, et penrquoi elle ne renferme one

sept notes. 6º Bes intervaltes de sons; expli-

eation de leurs noms, 7º Bes quatre modes

d'affinité des sons. 8º Bes autres affinités des

sons, particulièrement du bémol et du bécarre. 9º De la similitude des sons dans le chant, qu'l

n'ast parfaite que dans l'octave, 10° De la ma-

nière de distinguer les mélodies altérées et de

ies corriger. 11º Quelles notes tienpent le premier rang dans le chant. 12º De la division des

quatre modes en huit, 13º De la connaissance des huit modes, de leur aeulté et gravité.

14º Bes tropes et de la puissance de la musique.

15° De la composition du chant, 10° De la va-

riété multipliée des sons et des neumes.

17º Comment peut être éerit tout ce qui appar-

tient an chant. 18º De la diaphonie, e'est-à

dire, des règles de l'organum, 19º La diaphonie

démontrée par des exemples. 20° Comment la

155

ful celle des Jénèbres pour les bonnes études. Il ne faut pas eroire toutefois que son style soit awasi mauvais dans les hons manuscrits que dans te texte publié par l'abbé Gerbert. On est choqué, dans celui-ci, per une multitude de non-sent et de Karbbrismes qui n'existent pas dans le manuserit de la Bibliothèque impériale (nº 7211, in-fol.), et surtout dans le manuscrit de l'abbaye da Saint-Évrouit, aujourd'hui à la Biblothèque impériale. J'al conféré ces manuserits avec les trois autres de la Bibliothèque impériale et celui de l'abbé de Tersan avec eeux de la Bibliothèque roysle de Bruxelles, enfin avec le mien et avec les variantes des manuscrits d'Oxford, pour corriger le texte, et l'ai signalé un grand pombre de fautes on omissions dans l'édition de Gerbert,

Les ouvrages qui appartiennent incontestablement à Guido sont : 1º Le Micrologue, précédé d'une lettre à Théohald, évéque d'Arezzo, 2º L'Antiphonaire, avec dent prologues ou préfaces, l'une en vers et l'autre en prose, contenant des règies de musique et de chant. So La lettre an moine Miehel, qui renforme des consells sur la manière de diriger des études de chant et de musique. 4º Un petit traité intitulé : De sex motibus a se invicem. en quarante-trois vers hexamètro, fort aitérés et en désordre dans plusteurs manuscrits. Le Mierologue est l'ouvrage le plus considérable da Gnido, quant à l'étendue, mais non célui qui peut donner des notions exactes de sa méthode. L'épltre dédicatoire qui le précède a été publiée séparément par Baronius dans ses Annales ecclésiastiques (1), par le P. Pez (2), per l'auteur de la Science et la pratique du plain-chant (5) et par Angeloni (4). Guido y fait connaître que Théobald îni a ordonné d'éerire son traité da mustque pour l'enseignement des enfants de son église. Bans heaucoup de munuscrits, particuliérement dans celui de la Bibliothèque impérible (nº 7211). le Micrologue est divisé en vingt chapitres : ce nombre est augmenté ou diminné dans d'antres manuscrite, mais le contenu en est semblable, et la différence n'est qu'apparente. porce qu'on y a réuni deux chapitres en un seul, ou bien dirisé un seul en deux. Voici ea que conticnment ces chapitres : 1º Ce que doit t'alre celui qui désire apprendre les règles de la musique, 2º Onelles sont les notes, et

musique a été inventée (caleulée) d'après le son des martaaux. Le netit traité de Sex motibus vocum commenee par ees deux vers : Omnibus ecce media scripta relatjo voris; Est lenus in nameris, saperanter at octo novenia. Il est termine par cet aerostiehe sur le nom Cliscont cords meis bemienn mellits esmenis : Una mibi virius pomeraies centulis fetes. la cuti somma gratissimo carmina funda, Dans solm Christi munus com vore ministri. Ordine me seripsi primo qui cormins finsi. Dans l'édition que l'abbé Gerbert a donnée

des écrits de Guido (1), il a supprimé l'intitulé de ce petit traité, ainsi que as division en quatre ehapttres; Il en a mis trente-huit vers à la suite du prolongue rhythmique de l'Antiphonaire, quoiqu'il ne dut rien y aveir après le mot amen qui termine ceini ci, et a placé l'aerostiche au commencement de ce même prologue. Guide almait à faire des aerestiehes sur son

nom, car il s'en trouve, au commencement du Micrologne, un mutre ainsi concu : Gemanale musas placuit cerecare spletes: Di potenti parele, habite via betreut elife. lavidia telum perimet dilectio cacam.

Dire quidem pestis talit emnie com wode terris. Ordine me stripsi prime qui carmina finai. Le prologue rhythmique de l'Antiphonaire

(1) Scriptor, ecclesiast, de Mutica parra porise,; t. 11,

(1) Ann. 1092.

<sup>(2)</sup> Thesear, unsect., t. Itl, part. 5. (3) Idem., p 206 et sair.

<sup>(4)</sup> Sopra la cita, la opere ed il supere di Guide d'Arezzo, p. 214.

contient its régles du chant exprimées avec ausse de clarée dans des vers didactiques en latin monacal. Le ms nuserit d'où l'abbé Gerbert a tiré ce morecan ne contient pas vingt vers qui sont dans les manuerits 7911 de la Bihliothèque impériale da Paris, de Saint-Érroult et d'Oxford. Cet abbé a aussi supprime le chant da quelques antiennes qui sarreat d'exemples aux règles de ce traité de chant,

Le prologne en prose du même Antiphonalre. publié par l'alibé Gerbert sous la titre de Requix da ignoto egntu, est da peu d'étendue. et en apparence de peu d'importance. Cependant quelques paragraphes de ce morceau renferment de précieux éclaircissements sor la nature des travaux et de la doctrina de Guido. Quant à l'Antiphonaire lui-même, il de faut pas eroire que ce soit un recnail noté de toutes les antiannes en usage dans l'église au commencement du onzième siècle, car dans les manuscrits da Saint-Évroult, de Ratisbonna et de Nuremberg, où il se trouve, eet Antiphonaire est renfermé dans huit ou dix feuillets. Guldo n'y a fait entrer qu'un ehoix des antiennes les plus utiles pour l'application de sa méthode

Le commencement de la lettre à Michri a été publié par Baronius, Pez, Angélonis et d'autres; l'abhé Gerbert seul l'a degnée en antiar, sauf quelques exemples de ménique qui sa trouvent dans les maouscris, et qu'hi a supprimés. Ce morceau est un documant important, car Guido y a expoé non système, ou pluiot sa méthode, avec lesacoup plus de clarté qu'en aucon autre de ses écris.

Dans les catalogues de plusieurs grandes bibliothèques, on voit das ouvrages relatifs à la musique, indiqués sous le nom de Guido ou de Wido, et sous d'autres titres que caux qui vicopent d'être analysés: mais ces ouvrages sont ou des extraits de ceux-cl, avec des titres choisis par la fantaisie des copistes, ainsi que j'ai eu occasion da le vérifier plusieurs fois, ou des ouvrages qui ont été faussement attribués au moine d'Arezzo : dans eette dernière classe on doit ranger un dialogue sur la musique dont Odon, abbé de Cluny, au dixième siècle, est l'anteur (voyes Opon), et que Guido cita inimême dans la lettre à Miebel; le traité des instruments du manuscrit da Gand, qui est du quatorzième siècle, ear le traité da musique de Jérôme de Moravie y est eité; la correctoire des erreurs qui se foot dans le chant grégories en haucoup de lieux, publié par l'abbé Gerhert, puisque le graduel Ostrade nobis, composé par Ingohrand, alibé de

Lobbes, au dehzimen siebes, y est telé, sie ende propuede de artistemente procedit musica, qua Gerbert a's place permie de cristica Guide que parce qu'il Patoine à la 
suite de Microlegue dans le manuscrit de 
sient Émende de Ratistomas. Les recherches 
spéculatives de ce petit traité n'ont nacon 
rapport avec las autres travaux de Guido. 
D'allieurs, l'aucienne dirision de l'échelle pardit que Guido concerait la division par cetares 
comme la seuin naturelle, placin que cela se soit 
comme la seuin naturelle, placin que cela se soit

dans tout ce qui est incontestablement de lui, Il est lon du répondre juit à des critiques qui, pour conserver à Guido l'inventione de la consiniation par harcordes, de nom des notes de la gamme, et de tout ce qu'en la saturlant, supposent que nome ne consalazione pa tous les ouvrages de ce moine. Il se pourrai non ce mête, qu'il ve les de gere que que un jui ne rerait pas possible que la destrina decne mette, qu'il ve la destrina decla destrina des luis del popular de dans le tirreloque, dans luis les proposes de la lui pue la previograme de la lui pue la fireloque.

Parmi les ourzeges supposes de Guides, III stat saust comperce calsi qui ast cisi par Orlandi (1) sous ce titre: Guidenia de Arrivo perpeteriorum, 1404; in cell, seitlion speceptos, comme 12 fait hien remarque les Naure (2), seccioni qu'andre fichands, organissi es cheuberg, a public sous es titre: Nautes, sure cisidenta Arreinia d'un set constitutions sonocherels, Diclopus, jum demue recognitude de des comments de la commentation de la commentation of critica qui contratablement del a été fait que l'anticontratablement del de cériris qui cellus impossibilités par l'abblé Gerbert, dans le collection de cériris que cellus suppossibilités par l'arbité des ferriris ne cellus suppossibilités par l'arbité des critis que cellus suppossibilités que la musique, de comment de l'arbités de l'arbi

Il exista una monographie de Guido par Angeloni (royes ce nom), intitule: . Sopra la vita, leopers, ed d'aapers di Guido d'Arezzo, restauratore della seissas a dell'arte musica, Parigi, 1811, un volume in-8- Rile est tremplie d'errears: l'auteur ne possédait pas les connaissances musicale qui auralent été décessalers pour faire es travail.

GUIDONUS (Ixa), cervain bollandais du selrième siècla, est connu par un traité qui a pour litre: Minervaile, in quibus scienties procontum alque ignoranties socordie consideratur, artium liberalium in musicen decretatio lepida appingitur, Maestricht, 1554, in-4.

(1) Origine o progressi della Stampa (Bologna, 1770, in-40), p. 290.

(2) Noritia duorum codicum musicorum, etc., p. 4.

GUIGNON (JEAN-PIERAE), violoniste, né à Turin, le 10 février 1702, est le dernier musiclen qui a porté le litre vain et ridicule de Rof dea violona. Il vint jeune à Paris, et se livra d'abord à l'étude du violoneelle, puls abondenna cet instrument pour le violen, sur lequel Il acquit, en peu d'années, une rare habileté ; son talent prit même assez de développement pour qu'il devint un rival redoutable de Leclair. En 1755, il colra an service du roi, et fut cheisi popr donner des leçons de vielon au Dauphin, père de Louis XVI. Il se servit de son crédit peur faire revivre en se faveur le titre et les droits de rei des violens et des ménétriers ; ses lettres patentes lui furent expédiées, le 19 julu 1741. A peine en fut-il possesseur, qu'il fit des règlements pour contraindre les organistes et compositeurs de musique français à se faire recevoir membres de la confrérie des ménétriers, et à lui payer nu droit de palente ; ceux-ei fermèrent oppositieu aux prétentiens de Guignen, le 19 aeût 1747, et bientôt après le procès s'engagea, Ainsi se trouvèrent renouvelées toutes les querelles que Dumaueir avait fait naître longtemps auparavant, par des prétenllons sembtables. Une multitude de mémeires et de requêtes furent publiés de part et d'autre, jusqu'à l'arrêt du parlement qui Intervint le 30 mai 1750, et débouta Guignou de ses prétentions. On trouve toules les pièces relatives à ec procès dans le Recueil d'édita, arrêts du conseil du roi, lettres patentes, mémoires et arrits du parlement, atc., en faveur des musiciens du royaume, Paris, 1751, in-8º. En 1773, Guignen abdiqua un titre saus prérogatives, et depuis lers Il n'y a plus eu de roi des victors. La Berde accorde beaucoup d'éloges à la qualité des sens que cet artiste tirait du violon, et à la légèreté de son archet. Guignon meurut à Versaittes, le 50 janvier 1775, d'une attaque d'appoplexie. Il avait obtenu sa vétérance de la musique du roi, en 1762. On e de lui plusieurs livres de squates, duos et concertos, gravés à Paris.

GUILARDUCCI (...), violoniste italien. vivait vers le millen du dix-buitième siècle ;

on a de lui un concerto de vielon, gravé à Paris, sans date. GUILBERT DE PIXÉRECOURT.

Peyes Pixenecouat. GUILLAUD (Maximigen), musicien de la Sainte-Chapelle de Paris, né à Châlons-sur-Saone, au commencement du seizième siècte, est auteur d'un traité de musique publié sous ce titre : Rudimena de musique pratique, reduits en deux briefs traittes. La pramier

contenant les préceptes de la plaine, l'autre de la figurés, à Paris, de l'Imprimerie de Nicolas Du Chemin, à l'enseigne du Gryphen d'argent, rue Saint-Jean-de-Latran, 1554, in-4\*, oblong. Ce tître est différent de celui que La Borde a denné dans le troisième velume de son Essai sur la musique (pag. 657) et qui a été copié par Forkel, Gerber et Lichtenthal. Celul-ci est ainsi concu : Traité de muaique, dédié à l'excellent musicien Me Claude de Sermisy, maître de chapelle du roi, et chaneine de la Sainte-Chapelle de Paria, 1554. It est peu vraisemblable que deux éditions du même livre aient vu le jour dans la même année, et il y a lieu de croire que La Berde a cité inexactement, à moins qu'il n'y ait eu un changement de frontispice. Les deux petits traités qu'l composent cet ouvrage sont divisés : le premier, en sept chapitres; le secend, en treize. Ce dernier renferme des explications fert claires des diverses preportions de la netation qui peuvent être encere utiles aujourd'hui. On trouve des compositions de Guittaud dans le Recueil de deuze messes, à quatre parties, publié à Paris, en 1554, chez Du Chemin. GUILLAUME (Eung), changing d'Auxerre,

au seizième siècle, était ami d'Amyot, sen commensal et son écenome. L'abbé Leheuf, dans son Histoire d'Auxerre (tem. I, p. 645), et les autres histeriens de la Bourgogne, le dennent peur inventeur du serpent, Instrument de musique qui a lungtemps servi dans l'église pour accempagner le plain-chant, Mersenne, qui a denné, dans le traité des Instruments de sen Harmenie universella, la figure de cet instrument, et qui en a expliqué la construction et l'usage, ne dit rien de l'inventeur, Au surplus, cette inventien n'a pas dù coûter beaucoup d'efferts à l'imagination de Guillaume, car le serpen1 n'était que la basse du cernet (instrnment alers en vogne), teurnée dans une ferme commode pour que les dolgts pussent atteindre facilement aux treus et les boucher. Le premier essai du serpent fut fait dans des cencerts qui se dennaient dans la maison d'Amyot, vers 1500. Be l'église, le serpent avait ensuite passé comme basse dans la musique militaire; mais ses imperfections lui ent fait substituer dans ces derniers temps t'ophicléide, le hasson russe, et, en dernier lieu, la basse à pistons, appelée tuba, instruments du même genre, sous le rapport de l'intensité des sons, mais d'une qualité beaucoup plus égale et plus juste. Ces instruments ont remplacé le servent dans la plupart des églises.

GUILLAUME DE HIRSCUAU. Foyes | WILDELN. GUILLAUME DE MACHAU on DE. MACHAUT, poete et musicien français, du quatorzième siècle, est né vers 1284 au village de Machau, près de Rethel, en Champagne, d'où lui est venu le nom ajouté à celui de Guillaume. Cette circonstance a été ignorée du comte de Caylos et de l'abbé Rive, qui ont danné des ootices sur la vie et les ouvrages de Guillaome. J'ai acquis la preuve du fait pae un Traite de musique, manuserit, daté du 12 janvier 1375 (1), pù l'autorité de Guillaume est citée : il y est appelé Guillermus de Mascandio. C'est aussi de la même manière que Gafori le cite dans le onzième chapitre du deuxième livre de son Traité de musique pratique : pr. Mascandium est précisément le nam latin du village de Machau. Caylus et l'abbé Rive oot done dit avec jostesse que Guillaume était ehampeonis; mais ils se sont trampés larsqu'ils unt eru que Machau était son num de famille. à moios qu'il n'ait été fils du seigneur du vil-

lage de ce nom, Au surplus, l'usage de déaigner-

les persoonages de quelque importance dans

les arts, les sciences et les lettres, par le lien

de leur naissance, ajouté à leur prénom, était

fréquent, et s'est conservé jusque dans le sei-

zième siècle. Guillaume de Machau est aussi ce

musicien cité dans un manuscrit de la Biblio-

thèque impériale de Paris dunt j'ai donné une

notice au premier valume de la Revue musicale

(p. 106-115), et qui est nommé Guiglielmo di. Francia. En 1301, Guillaume fut altaché au service de Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel, roi de France. Il deviot valet de chambre du roi, en 1307, et conserva son emploi jusqu'à la mort de ee prioce, arrivée au mois de novembre 1314. Beux ans après, Jean de Luxembourg, roi de Bohême, le prit pour clerc nu secrétaire. Ce nouvel emploi l'obligeait à quitter la Fraoce : Guillaume a exprimé dans. des vers touchants le chagrin qu'il eut de s'éloigner de sa patrie. Il demeura trente aus. en Boheme, et ne s'établit de nouveau en France qu'après que le roi, soo maltre, eut été tué à la bataille de Créci, en 1346. Ronne de Luxembourg, duchesse de Normandie, le prit alors à sou service. Après la mort de cette princesse, Guillaume fut secrétaire du due de Normandle, et contioua de lui être attaché

(1) le protéde ce manuscrit, qui n'a pas de titre, mais qui est terminé par cetta souscription : Pinis la jus tièri compilats Parisas anna a Naciotace Domina MCGC captangarima quanto des dus dervos mensis passorii. hereguit est accedé comme, roi de France à temp sire, l'antique d'Alois. Le roi d'an agant consi de riere, goillatens conserva à charge apprès de Chaster V, et l'acres atomic long-temps. Il visait sonore en 1570, ear dans un de ses murrages, initiale i la Prise d'Alexan-drie, il rapporte l'assassion de Pierres, roi de Abrasalem et de Oppes, qui in viett lus qu'à la fin de l'année 1500. Guillaume était alors âgé quatre-lique d'oppes, qui control que qu'a la fin de l'année 1500. Guillaume était alors âgé quatre-lique foiq ou six aos.

Guillaume de Machau a laissé un grand nombre de notsies de tout genre. Ses compusitions musicales consistent en motets français. et latins, à deux qu à trois vnix, ballades à voix scole ou à deux parties, rondeaux, chansons badines, et en one messe à quatre parties qu'on eroit avoir été chantée dans la cathédrale de Reims, au saere de Charles V. Les manuscrits. de la Bibliothèque Impériale de Paris, 7609, 7612, 7995, 7221 (apeien fonds) et 2771, in:ful., (fonds de La Vallière) contiennent un grand nombre de ces nièces. Le manuscrit de La Vallière est le plus beau, et c'est dans celui-tà que se trouve la messe à quatre parties, d'où Kalkbrenner, a tiré des extraits qu'il a complétement défigurés, et dont il n'a pas compris les plus simples éléments de la natation (1). Cette notation est celle dont on trauve la thénrie dans le Traité de la musique mesurée par Francon, Kiesevetter, trompé par Kalkbrenner, a reproduit, dans son opvrage sur l'histoire du la musique européenne, cet informe essai qui n'a point de rapport avec la musique de Guillaume de Mochau. Perpe a lu à l'Institut de France, en 1817, un mémnire intéressant surla messe de ce musicien-poete, qu'il a mise en partition et traduite avec exactitude co notation moderne. La messe et les motets de Guillaume, offrent de nombreux passages remplis de mauvaises successions d'harmonie, restes de la diaphonic qui avait été longtemps en usage au moyen age. Gependant il a précédé de peu de temps Bulay, Bunstaple et Binchnis, dont les. ouvrages soot purs de ces fautes grossières, C'est par la comparaison de productions si différentes un'on pout comprendre l'importance des perfectionnements introduits dans l'art, d'éerire par les trois musielens qui viennent, d'être nammés.

Un poème de Guillaume de Machau, intitulé: li. Tenas partour, contient un passage en trante vers sur les instruments de musique de son temps, dans le chapitre qui a pour titre: Comment la amont fui ou diner de su dame.

(1) Bustaire de la musione, al. S.

Ce carieux morceau, sousent publié, a été reproduit par Roqueert, dans sen luvre De l'état de la poésie françoise dans les deuxième et trésiséme siécles, aucc un commentaire qui n'est pas à l'abri de toute crisique, sous le rapport de l'exactitude, mass qui a de l'intérêt historique (1).

GUILLEMAIN (GASBIEL), violoniste français qui eut de la réputation vera le milleu du dix-huitièma siècle, paquit à Paris, la 15 porembre 1705. On ignore le num de son maltre, mals il est vraisemblable qu'il dut principalament à ses heureuses dispositions, à son travall, et à l'étude qu'il fit des nuvrages de Corelli, l'habileté qu'il acquit sur son instrument. Il se distinguait surtout par la dextérité de sa main gauche qui lui permettait de doigter des passages dont la difficulté rebutait ses coulemporains. C'est sans doute à ces difficultéa, multipliées dans ses ouvrages, qu'il faut attribuer la défant de succès de ceux-ci : fort peu de violapistes de cette époque étaient en état de les exéenter. En 1738, Guillamain fut admis comme musicien ordinaire dans la chapelle et à la chambre du roi. Il avait déjà publié quatorae œuvres de musique instrumentale, cousistant en sonates et trios pour la violon et nonr le clavecin, lorsqua, en 1740, il composa le divertissement musical de la pièce intitulée : la Cabale, qui fut représentée cette même annéa : cette composition fut fort applaudie. Malgré tant de talents, Guillemain n'était pas heureux : son caractèra sombre et inquiet l'éloignait das autres artistes : il manquait de confiance en lui-méme, et jamais i) ne se basarda à jeuer an concert spirituel. Le 1er octobre 1770. sa tête se dérangea pendant qu'il sa rendait de Paris à Versaitles, et il se tua de quaturze coups de couteau, près de Châville. Le leudemain, il fut inhumé dans cette commune. Il était alors âgé da soixante-cinq ans. Le quinzième œuvre de Guillemain, composé de deux divertissements de symphonie, parut en 1751. On y treuve un catalogue des autres nuvrages de ce musicien, avec une Indication du caractère de chacun, Son œuvre seizième parut, en 1757, et le dix-septième et dernier deux ans après.

GULLEMANT (...), maltre de fidite à Paris, verz 1740, a pubblé : 1º Un tivre de senaies pour deux fidites, Paris, sans date. 2º Un livre da duos pour deux hasses, tôtéd. 2º Drux soites d'airs, pour deux fidites à la tierce. En 1740, il a fait graver six sonaites

(1) De l'état de la poisie française, ese., p. 105-115,

pour sleux flûtes, un violon obligé et une basse continue pour le claveein,

Un musico de ce sum, organies à bump (page (Pas-de-Calino) en 1844, et maltre der subats de cheur à l'égites Saus-Noolas, en 184, actualeté commu su artine de porite, son ins, alexandre Guillemant, organise de l'égites de l'administration de l'administration de l'actual de l'administration de l'admi

GUILLET (CRARLES), ne à Bruges (Flandre Occidentale), dans la seconde muitié du seizième siècle, fut échevin de cette ville. Il est canno comme compositeur par un nuvrage qui a pour titre : Vingt-quatre fantaisies à quatre parties, disposées suivant l'ordre des deuze modes, Paris, Pierre Ballard, 1610, in-4°. Une deuxième édition de ce recueil a paru chez le même impriment avec ce titre : Vingt-quatre fantaisies à quatre parties, par C. Guillet, natif de Bruges, en Flandres, Paris, Pierre Ballard (S.-D.), in-4°. La Biblietbèque Impériate de Vienne possèda un manuscrit de musique intitulé : Institution harmanique divisée en trois livres. Le premier contient la théorie musicale; le second contient la prattique d'icelle; et la troisième, les controverses qui se trouvent en la musique, par le sieur Charles Guillet, ancien eschevin de la ville de Bruges, un volume petit in-felle fermé de dix feuilies de titre, dédicace, préface, d'un catalogue d'auteurs qui unt écrit sur la musique, etc., dequatra cent soixante-quatorze pages de texte, et de quaire pages da table. Ce volume ne renferme que le premier livre ; on ignore si les autres unt été achevés. La table des auteurs s'arrétant à l'année 1642, il y a lieu de croire que le premier livre de l'uuvrage à été achevé dans la même année. Schmid, empleyé supérieur de la Bibliethèque Impériale de Vienne, a dunné une netice de ce manuscrit, avec la table des chapitres et de leur contenu dans ses intéressants Essais sur la littérature et l'histoire de la musique (Cecilia, teme XXIV, pages 252-256).

GUILLON (HERRI-CHARLES), musicion à Paris, vers 1750, a fait graver des cantatiles parmi lesquelles un remarquait le Retour d'Hobs, Céphals et l'Aurore, le Perraquet, l'Harmonie, Fénus en véuacité du a aussi de lui trois livres d'airs à chanter, denx livres de sonates en trios pour le violon, dant un est initiulé les Amusements, un concert pour deux violons, viole et basse, des eanons pour la voix, et des sonates pour les flûtes et les musettes ou vielles.

GUILLON (...), officier au régiment de Bouillon, infanterie aliemande au service de France, vers 1789, eut quelque mérite comme vinloniste, et jousit aussi du basson. Il a taissé en manuseriu ne toncereto pour ce dernier instrument. On a aussi de lui trois œuvres de quatuors pour deux violons, viole et basse, gravés à Lyon, sans date, et un œuvre de duos

pour vinlon et vinle. GUILLON (ALBERT), compositeur, né à Meanx en 1801, fit ses premières études de musique à la Cathédrale de Paris, puis les termina au Conservatoire. En 1819, il devint élève de l'anteur de ce dictionnaire pour le contrepoint et la fugue; puis il reçut des leçons de Berton pour le style idéal. Le premier prix de composition lui fut décerné par l'Académie des beaux-arts del'Institut de France, en 1825, pour la cantate d'Ariane à Naxos, sujet du concours de cette année, et cette scène fut exécutée dans la séance publique du mois d'octobre. Devenu pensionnaire du gouvernement, Guilion partit pour l'Italie et vécut quelque temps à Rome, d'où il envoya à l'Institut plusieurs morecanx de musique d'église de sa composition : puis il alla à Venise nu il écrivit, en 1830, l'opéra sérieux Maria di Brabante, pour le théâtre de la Fenice : cet ouvrage fut applaudl, Depuis lors, Guillon s'est fixé à Venise, protégé par une famille noble qui lui confia l'administration de ses biens. Dès ce moment, Guillon eessa de s'necuper de la mnsique, se livra à l'agriculture, à l'in-fustrie, et fonda dans une terre à Pederiva di Montebelluna, près de Trévise, un grand établissement pour l'élève du ver à soie, et pour le dévidage des cocons par des machines de son invention, mues par la vapeur. En 1851, il a publié une description de cet établissement, de ses procédés mécaniques et des résuitats obtenus, sous ce titre : Memoria sopra una filanda a vapore e dettagli sopra la maniera di filare i bozzoli, preceduti da alcuni cenni sull'ultima educazione dei bachi da seta, Venise, in-fol. lithographié, avec six grandes planches représentant l'intérieur de l'établissement et les délails de la filature. Doné d'une rare intelligence et d'une activité infatigable. Il introduisit dans le royaume Lombardo-Vénitien de nombreux perfectionnements dans la

culture des terres, dans lors amendement, il dana le systàmende succession des relocite, o lo hi doit plusivers mémoires intéresants une ces objets. La Sodiété Impériale et centrale d'agriculture de France, la Société d'économie politique de Sain Petraboure, toutes le sociéte d'agriculture d'Italie Valutires ta souther de terra membre, d'puistern souverains le de terra membre, d'puistern souverains le de terra membre, d'indices et société, southernes de l'action de la contra de la valutire de l'action de l'action de l'action de d'avait 1854, Arant d'abbeir le premier grand pfrà a l'Italiti, ji était contrebase à l'Opéra-Comipue.

GUILLOU (Joseen), flütiste et compositeur, né à Paris, entra comme élève au Conservatoire de musique de cette ville, en l'an v (1797), à l'âge de l'reize ans. Il y reçut des leçons de Devienne pour la flûte, et l'année suivante Il obtint au concours no second prix de cet Instrument, Ses progrès ne répondirent pas ensuite à cet beureux début; le concours de l'an vu ne ini fut point favorable, et, dès lors, il n'y eut plus pour lui d'espoir de triampher dans ees épreuves publiques do talent. car il trouva l'appée suivante un rival tropredoutable dans le jeune Tulou, dont le talent a été depuis lors célèbre dans tonte l'Europe. L'altération des facultés morales de Devienne et la mort de Hugot firent hientôt après réduire les classes de flute à nne seule, qui fut confiée aux soins de Wunderliek ; le nombre des élèves fut diminué, et Guiliou se trouva compris dans la réforme. Il ne se laissa pourtant pas décourager; après de nonveaux efforts, il rentra dans les classes du Conservatoire, et il y obtint le premier prix, à l'âge de vingt et nn ans. Ses études terminées, il fut longtemps sans emploi aux grands théâtres de Paris; mais, en 1815. il entra comme seconde flûte à l'Opéra et à la Chapelle du roi, et, l'année suivante, il obtint la place de professeur au Conservatoire, qui venait d'être réorganisé sous le nom d'École royale de chant et de déclamation, Bientôt après, la place de première flûte de la chapelle du roi, étant devenne vacante, lui fut donnée, Irrité de ces nominations, Tulou donna sa démission de l'Opéra, et ce fut encore Guiliou qu'on choisit pour le remplacer. Ainsi, en moins de Irois ans, il passa de l'obscurité à la plus belle position qu'un flûtiste pût désirer à Paris. Il est juste de dire qu'il remplit ses fonetions avec beaucoup de zèle, et qu'il forma de bons élèves an Conservatoire, parmi lesquels on remarque Becquié et M. Dorus, En 1850, le dérangement de ses affaires le décida à quiller toules ses places nour chercher une

position dans les pays étrangers. Il voyagea d'abord dans la Beigique, y douna des concerts, puls se rendit à Berlin, où il se fit entendre. Il visita ensuite Hambourg et Stockholm, s'établit quelque temps en cette ville, et enfin se rendit à Saint-Pétershourg où il se fixa, ayant renoncé à la musique pour la profession de teinturierdégraisseur. Fatigué d'uoe situation qui ne coovenait ni à son éducation, ni à ses goûts, il rentra plus tard dans la carrière d'artisfe, et se fit écrivain sor la musique dans les journaux. sans parveuir à se créer une position aisée. Il avait foudé, à Saint-Pétersbourg, un journal français, sous le titre de l'Artiste russe. Guiltou est mort dans cette ville, au mois de septembre 1853, à l'âge de soixante-neuf aus. Ou a de lui pour son instrumeut : 1º Premier coucerte avec orchestre, Paris, P. Petit. 2º Beux idem, ibid. 3º Concertioo composé pour les concours du Conservatoire. 4º Plusieurs thèmes varlés pour flûte et orchestre. 5° Plusieurs thèmes avec quatuor. 6º Deux œnvres de duos pour deux flûtes, Paris, Heutz-Jouve. 7º Quatre fautaisles pour deux flûtes, Paris, Meissonnier. 8º Des fautaisies pour flute et piano, ibid. GUIOT, poete et musicieu, ué à Dijon, au

commencement du treizième siècle, nous a laissé seize chansons notées qu'on trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque impériale, coté 7292.

GUIOZ (JEAN), FOREZ GUYOT.

GUISLAIN (ANTOINE), OR GUILLAIN, compositeur de musique d'église, naquit à Boual (Nord), dans la seconde moitlé du dixseptiéme siècle. En 1721, il fut nommé maître de chapelle de l'église Sainte-Walhurge, à Audenarde; mais il ne joult pas lougtemps de cette position, car il mourut dans l'aunée solvante. Ces ronseignements résultent da la liste des maltres de chapelle, tirée des registres de cette église; ou y lit sous la date de 1721 : Antonius Guislain, geboren ts Douay, starft ten jare 1722. Le catalogue des œuvres manuscrites de ce musicien se trouve dans la liste générale de la musique qui existait à l'église Sainte-Walburge d'Andenarde, en 1734, laquelle est imprimée dans la hultième partie des Audenaerdsche Mangelingen (1856). Ces œuvres, qui consistent en messes, motets, Te Deum, etc., sont au nombre de trente-six. On y volt que la plus ancienne messe solennelle de Guistain porte la date de 1706. Il en est nue, à quatre volx et trois Instrumeots, qui a pour titre: Chanson de nouvel an.

GULDER (lexace), né à Rabhourg, près de Ratishoune, le 24 novembre 1757, se livra BIOGR. UNIV. DES MUSICIERS, T. IV. à l'étade des sciences dans sa jeuneure et appir la musique solombaire de Suit-combaire de Barbardone. Le 19 acotopo 1777, il il profesion dans le come de Marianas, et le Scheura, sous le com de Marianas, et le Scheura, sous le com de Marianas, et le Scheura, sous le com de Marianas, et le mariette lui di trappir platient nucleon dans nucrite lo 1 juin 1800, per de trappa près la monrar le 9 juin 1800, per de trappa près la trappar de la companie de la respectation de la composition, qui sont resté et gradent de la composition, qui sont resté en assourcit.

GULDER (Pinnas-Brooth), rêre de précédent, né à Rabourg, le 21 jauvier 1701, êntra aussi dans l'ordre des Bénédiction, et dit profession dans l'abbaye de Kinchfeld, le 11 novembre 1782; trois ans après, il fut crdonné priéte. Ol ignore de qu'il csi devenu après la suppression de son monastère. Il était bon chardeure et organiste ballos de consultation de l'après de l'après de l'après de l'après de deux pellus opéras, et querba de l'après de compagnement de plano.

GUMBERT (FERGINANO), compositent, né à Berliu, eu 1818, commença l'étude du violon à l'âge de six aus, sous la direction de C. Rietz, mais abaudonua cet instrument à l'époque de la mort de son maître. Après avoir terminé ses études de collège, il entra, en qualité de commis, daus une librairie, et pendaut ee temps II étudia, dans ses moments de loisir, la théorie de la musique et la pratique du chant, Deveuu libro de choisir un état après la mort de son père, il se fit acteur d'opéra et chanta au théâtre de Cologne, dans les aonées 1840 à 1842, sous la direction de Couradin Kreutzer. Bégoûté ensulte du théâtre, où il n'avait qu'une position secondaire, il résolut de se livrer à la composition, et retouroa à Berlin vers la fin de 1842, Quelques Lieder qu'il v publia le fireut connaître des amateurs, et dès fors il sortit de son obscurité. Eo 1844, il a fait représenter, au théâtre Konigstadt, l'opéra de sa compositiou die Schæne Schusterin (la Belle Cordonnière), et trois aus après, il douna, à Potsdam, l'opérette vaudeville intitulé : die Kunst geliebt zu werden (l'art de se faire almer). Les Lieder publiés par Gumbert

soot au nombre d'envirou vingt-cinq recuells. GUNLICH (Fatoiato, compositeur altemand de l'époque actuelle, l'est fait counaitre par deux quatnors pour flûte, violon, allo et hasse, Boun, Simrock; deux quatnors pour basson, tbid.; quelques morcaux détachés pour le même instrument, tbid.; un rondeau hrillant pour piano et orehestre, Offenbach, André; des polonaises pour piano et violone celle, Leipsick, Hofmeister; des variations pour le même instrument, ibid.; des airs de danse, et des ebansons allemandes à voit seule, avec accompagnement de piano, ibid.

GUMPELTZHAIMER (Anan), cantor à l'église de Sainte-Anne d'Augsbourg, naquit à Trossberg, en Bavière, eo 1560, Son père, homme d'une sévérité excessive, le chassa de la maison pateruelle, ainsi que son frère, quoiqu'ils fussent encore enfants, parce qu'ils avaient eassé les vitres de leurs voisins avec leur arbaiète. Les deux frères se rendirent ebez ieur aleul, qui les recueillit et se chargea de leur éducation. Le jeune Adam fut envoyé d'abord à OEttingen, et ensuite à Augbonrg, où ll se livra à l'étude de la musique sous la direction de J. Entzemüller. Dès que son Instruction dans cet art fut suffisante, il se livra à l'enseignement partieulier pendant plusieurs années; ensuite il passa, comme musicien, au service du duc de Wurtemberg, et enfin, en 1581, il fut appelé aux fonctions de cantor à l'école d'Augsbourg. On ignore l'époque de sa mort.

Ce musicien, peu connu aujourd'hni de la plupart des artistes, méritait cependant que son nom fåt immortel, car on pent le considérer comme l'un des eréateurs de eette vigoureuse harmonie allemande dont Hændel, J.-S. Bach et Mozart ont fait depuis nn si bel usage. Gumpeltzbaimer partage eette gloire avec Léon Hasier, Chrétien Erbach et un petit nombre de ses contemporains; mais sa supériorité dans son genre est assez marquée pour lui mériter une piace à part. L'auteur de ce dictionnaire a mis en partition queiques-unes de ses motets at a vu avec étonnement et admiration que sa modulation, dont la tonatité moderne est la base, est toujours vive, inattendue, et cependant douce et naturelle, qualités dont nul avant lui n'avait donné d'exemple. Son style, moins riebe de formes que ceiui de Roland de Lassus, dont il fut ic contemporain, a cependant de l'élégance et de la pureté. L'illustre maître de chapelle de l'électeur de Bavière, sans rien inventer quant à l'harmonie, s'est immortalisé par l'heureuse application de ce que d'autres avaient trouvé ; le pauvre maltre d'écoie d'Augsbourg, tont en ouvrant des routes nouvelles, est ecpendant resté dans l'obseurité.

Les ouvrages de Gumpeitzhaimer sont : 1° Compendium musiez latinz germanicum Augsbourg, 1595, in-4°, Cette édition d'un

livre excellent, enrichi d'exemples curieux et bien écrits, n'est pas la première, quoiqu'elle ait été indiquée comma telle par Walther, Forkei et quelques antres; car l'exemplaire de cetta date, qui se trouve dans la Bibliothèque publique de Strasbourg, porté ces mots au frootispice : Nune altera hác editione alicubi mutatum et auetum. La troisième édition a été publiée à Augsbourg. en 1000, un volume in-4°. La quatrième édition est de 1605, la elnquième de 1611, la sixième de 1616. Celle-ci a ponr titre ; Compendium musica latino-germanicum. Studio at opera Adami Gumpelzhaimeri, Trosspergii Boij. nuno editione hac sexta, non nusquam correctum at auctum. Augustie, typis et impensis Joh. Udair. Schoenigii, 1616, in-4° de 81 feuillets, Dans la buitième édition, qui a été publiée par le même imprimeur, avec le méme titre, en 1625, petit in-4°, on trouve le portrait de l'auteur, à l'âge de soixante-trois ans, gravéen 1622 par Lucas Kilian, d'où il résulte que Gumpeltzhaimer ne serait pas né en 1560, mais en 1559. Il paraltrail aussi que sa nomination de cantor et da professeur à l'école d'Augsbourg est antérieure à 1581, ear on lit. au bas du portrait : Adamus Gumpelshaimerus, scholz annez 44 an. collega. La neuvième édition est de 1632, la onzième, de 1635, et la douzième, de 1675. Il existe nue édition allemande, sans le latin, sous ce titre : Singkunst in 10 Capiteln, etc., sans nom de lieu, mais avec la date de 1604, in-4º. Toutes sont datées d'Augsbourg, Lipenius (Bibliot., p. 977, coi. 2) a fait une lourde méprise à propos de cet ouvrage ; il en indique une édition de Nuremberg, 1540, in-8°; or, Gumpeltzbarmer n'était pas né alors. Il ne fant pas confondre cet abrégé de musique avec celui de Henri Faber, traduit en allemand par Christophe Rbid, et dont Gumpeltzbaimer à dooné à Augsbourg. en 1618, une édition enrichie d'exemples et de préceptes sous le titre : Compendium musica Henr. Fabri in varnaculum sermonem conversum à M. Christ. Rhid. et præceptis ae exemplis auctum, studio Adami Gumpeltshaimeri. On a copié cette édition dans un autre datée de Jéna, 1653, in-8°. 2º Erster Theil des Lustgartleins teutsch und latesnischer Lieder von 3 Stimmen (Première partie du Jardin agréable des cantiques allemands et latins, à trois voix), première édition, Augsbourg, 1591; troisieme 1619. 3º La deuxième partie du méme ouvrage a été publiée pour la première fois en 1611, à Augshourg ; la seconde édition a paru à Anvers, 1615, et la

troisième en 1619. 4º Erster Theiedes Würtz-Gartleins 4 stimmiger geistlieher Lieder, première édition, Augsbonrg, 1594; deuxième ibid., 1619. 5º La deuxièma partia du méme onvrage, Augsbourg, 1619. 6º Psalmus 50, oeto vocum, Augshonrg, 1604, In-4º. 6º (his) Partitio saerorum concentuum oetonis vocibus modulandorum, eum dupliei basso in organorum usum, Augustæ Vindelicorum, sumptn auctoris apud Valentinum Schveniggium, 1614, In-4º, 7º Pars II concentuum sacrorum octo vocum, Augsbourg, 1619. 8º 10 geistliche Lieder 4 Stimmen, jungen Sing-knaben zu gut, etc. (Dix ehansons spirituelles à quatre voix, etc.). Angebourg. 1617. 9º 2 geistlieher Lieder mit 4 Stimmen, etc. (Deux chansons spirituelles à quatre voix , etc.), ibid. 10° 5 geistlicher Lieder mit 4 Stimmen von der Himmelfahrt Jesu Christi, etc. (Cinq cantiques spiritueis à quatre voix pour l'Ascension de Jesus Christ, etc.), Augsbourg, 11º News teutsche geistlieher Lieder mit 3 und 4 Stimmen, etc. (Nouvelles chansons spirituelles allemandes à trois ou quatre voix, etc.), Augsbourg, 1591, In-4° et Munich, 1592. Le Florilegium portanza de Bodenschatz et les Promptuari musici d'Abraham Schad contiennent de fort beaux motats de Gumpeltzhaimer.

GUNDELWEIN (Fainéase), musicien à Ambach, au commencement du dis-septième sièlete, a publié: Der Paulter mit necen Milodien auff 4 Stimmen, du der Discont die rechte Melodiam füreht, in Contropuneto simplici gegen einander überstei (Le psuuler arec de nouvelles mélodies à quatre voix, etc.) Magichourg, 1615, in-8-

GUNG'L (Josepa), compositeur de danses, dont les productions jouissent de la vogue en Allemagne, est né en 1810 à Zsambek en Hongria. Après avoir terminé ses études de musique à Pesth, il entra fort jeune dans un corps de musique militaire, en qustité de tiantbolste. Plus tard, il forma un orchestre ponr l'exécution de ses marches, poikas, galops et valses, et alla de viile en ville donner des concerts de ce genre de musique. Arrivé à Berlin en 1845 avec ses musiciens, il y ent de grands snecès dans sa spécialité. Il demeura dans cette ville jusqu'en 1848, où l'état d'agitation de t'Allemagne, et en particulier de la Prusse, lui fit prendre la résolution de passer en Amérique avee ses musiciens; mais cette entreprisa n'ayant pas réussi, il revint en Europe, passa quelques années en Russie, puis arriva à Vienne, eu it était en 1857, Les œu-

rres de danses et les marches de la composition de cet artiste sont au nombre de plus de deux cents; elles se font remarquer par un étégance facila de mélodies et par un hon sentiment d'barmonla. La plupart de ses ourrages ont été publiés à Berlin, chez Schlesinger.

GUNG'L (Jaas), neven du précédent, né Zambék, en 1819, a aussi du talent pour la composition de la musique de danse. Ayant formé un orebestre pour l'exécution da ses ouvrages, il s'établit à Berlin en 1825 avec ses musiciens. Deux ans après, il se rendit à Saint-Pêtershourg et y passa plusienri années. En ce moment (1861), il est à Vienne.

GUNN (JEAS), professeur de musique, violoncelliste et savant écrivain sur la musique, est né, le crois, à Édimbourg, vers 1765. En 1790, il se fixa à Londres comme professeur da violoneella, at pen de temps après Il y publia quarante airs écossais arrangés en trios pour violon, violoncelle et flute. Il possédalt une vaste instruction non-seniement dans la mpsique, mais dans les lettres, et il a donné une prenve irrécusable de son savoir dans t'ouvrage qu'il publia sous ee titre : The theory and pratice of fingering the violoncello, containing rules and progressive lessons for attaining the knowledge and command of the whole compass of the instrument (La théorie et la pratique du doigté du violoncelle, contenant des règles et des leçons progressives pour atteindre à la connaissance parfaite de cet Instrument), Londres, 1793, In-fol. Cet ouvrage, divisé en deux parties, est précédé d'une exceliente dissertation sur l'origine du violoneella, et sur les instruments à cordes anciens et modarnes, en trente-deux pages, sulvies de planehes. La première partie du corps de l'ouvrage traita da la théorie du doigté ; la seconde, de la pratique. Des gammes et des exerciees terminent le volume, qui pent être considéré comme es qui existe de meilleur sur la matièra dont Il s'agit. Peu de temps après cette publication, Gunn fit paraltre un livre intitule : Art of playing the german flute on new principles (Art de jouer de la flûte allemande d'après de nouveaux principes), Londres, 1794, In-fol, L'année suivante, une position avantageuse lui fut offerte à Édimbourg, Il l'accepta et retourna dans cette ville. En 1801, il publia à Londres un onvrage intituté : Essay theorieal and practical on the application of harmony, thorough bass and modulation to the violoneello (Essai théorique et pratique sur l'appli-

cation de l'harmonie, de la basse continue et

de la modulation au violoncelle), in-fol. Sur la [ demande de la Société nationale d'Écosse, il écrivit, en 1806, un savant ouvrage sur la harne et le jeu de cet instrument dans les montagnes de l'Écosse, et ce livre, exécuté avec un luxe typographique extraordinaire, et tiré à un petit nombre d'exemplaires sur grand papier d'une rare heauté, parut sous ce titre : An historical inquiry respecting the performance on the harp in the Highlands of Scotland; from the earliest times, until it was discontinued, about the year 1754. To which is prefixed an account of a very ancient caledonian harp, and of the harp of queen Mary, Edinburgh, A. Constable and Co., 1807, un volume, gr. in-4°, avec trois planches qui représentent deux trés-anciennes harnes écossaises et la harpe de la reine Marie. On voit, au titre de cet ouvrage, que M. Gunn avait précédemment composé un traité de l'origine et des progrés des instruments : i'ignore si ce traité est différent de la dissertation placée en tête de la mèthode de violoncelle, M. Gunn a épousé mademoiselle Anne Young, professeur de musique et de piano dont il sera parlé dans l'article suivant ; j'ignore s'il vit encore.

GUNN (Mailame Assa), femme du précédent, fut d'abord connue comme professeur de piano sous le nom de Miss Foung. Elle inventa plusieurs jeux et tableaux au moyen desquels l'enseignement des principes de la musique devait étre rendu plus facile, et elle en publia la description, avec un traité des éléments de l'art. J'ignore en quelle année la première édition parut et en quel lieu elle fut publiée; la deuxième a pour titre : An Introduction to Music: to which the elementary parts of the science and the principles of thorough bass and modulation are illustrated by the musical games and apparatus. and fully and familiarly explained (Introduction à la musique, dans laquelle les parties élémentaires de cette science et les principes de la hasse continue et de la modulation sont expliqués pleinement et familièrement par divers jeux et appareils musicaux, etc.), Édimhourg, 1820, un volume in 8° de deux cent cinquante-six pages, avec vingt planches. Il est vraisemblable que l'auteur de cet onvrage avait cessé de vivre lorsque la troisième édition de 1827 fut publiée, car les éditeurs disent dans l'avertissement un'ils ont trouvé les additions dans ses papiers,

GUNTERSBERG (HENNI-CHRÉTIEN-CHARLES), né le 14 mars 1772, à Rossia, dans le comté de Stotherg, fut nommé organiste de l'église Saint-André, à Eisleben, petite ville de la Saxe, en 1809. Il a publié un traité sur l'art de jouer de l'orgue Intitulé : Der fertige Orgelspieler, oder casual Magasin für alle vorkommende Fælle in Orgelspiele. Ein practisches Hand und Hülfsbuch für Cantoren, Organisten, Landschullehrer und angehende Orgelspieler, Meissen, Gordsche, 1823-1827, in-4°. Cet ouvrage est divisé en deux parties. La première renferme des Instructions et des exercices pour le doigté dans tous les tons, et des instructions suivies d'exercices pour la pédale. Bans la seconde, il est traité des ornements de tout genre dans l'exécution, de la manière d'accompagner le chant choral, et de l'emploi des jeux de l'orque, de préludes pour les chorals, avec de nombreux exemples : l'ouvrage est terminé par des notions élémeutaires d'harmonie.

GUNTHER (F.A.), organiste et profeseur de piano à Sondershausen, dans la permière moitié du dit-neuvième siècle, est auteur d'une méthode de piano intiluiée: Theorie det Riavierspielens, ein Letifaden beimersten Unterricht, Sondershausen, Eupel, in-4:

On a publié sous le nom d'un autre Gunther (G.C.), des chorals avec des préludes pour l'orgue, intitulés : Kirchengeszuge nebst Forspéelen, Leipsick, 1855, ln-4°.

GURLITT (CORRELES), compositeur, ne à Altona, en 1820, s'est fixé à Copenhague, où il a publié, chez Lose, plusieurs recneils de chants avec accompagnement de piano, et des sonates pour piano et violoncelle et pour piano et violon, œuvres 5 et 4.

GURRLICH (Joseph-Aucustin), directeur de musique du théâtre royal de Berlin, naquit, en 1761, à Munsterberg, dans la Sitésie. Il fit ses études chez les jésuites de Breslau et y apprit la musique. En 1781, il fut nommé organiste de l'église catholique de Berlin, et professeur de musique de l'école de cette même église; en 1790, le rol de Prusse l'admit dans sa chapelle comme contrehassiste. Il commenca alors à écrire, pour le théâtre royal, des ballets, des scènes et des airs qu'on intercalait dans divers opéras. A l'époque de la réunion des deux théâtres royaux, il fut choisi (en 1811) pour remplir les fonctions de second chef d'orchestre, diriger les répétitions et tenir le piano. Le succès des ouvrages qu'il écrivit pour le théâtre, depuis ce temps, lui procura l'avantage d'être nommé maltre de chapelle du roi, au mois de mars 1816; mais il ne garda pas longtemps cette honorable position, car il mourut le 27 juin 1817. Également distingué comme professeur, comme accompagnateur, comme chef d'orcbestre et comme compositeur, Gürrlich a joul de l'estime des artistes qui l'ont connu et qui ont entendu ses ouvrages. It est vraisemblable qu'il se serait fait une réputation plus étendue s'il n'avait lutté, pendant une partie de sa vie, contre les embarras d'une position peu fortunée. Les principaux ouvrages de cet artiste sont : 1º L'Obedienza di Gionata, oratorio. 2º Cantate pour les obsèques de Mererotto (en 1801), en collaboration avec Hurka. 3º L'Incognito, opéra-comique, en 1797. 4º Das Opfer von der Bildsaule des Amor (le Sacrifice devant la statue de l'Amour), ballet pastoral, 1804. 5º Vertumne et Pomone, ou les Métamorphoses paramour, ballet pantomime, 1804. 6º Le Tailleur de l'Opéra, opéra-comique, 1801. 7º Plusieurs morceaux pour la tragédie de Callirhoé, 1805, 8º Die Einschiffung nach Cythera (l'Embarcation pour Cythère), ballel, 1805, 9º Die Schwestern als nebenbuhlerinnen, oder der grossmüthige Corsar (les Sœurs rivales, ou le Corsaire magnanime), ballet, 1805. 10° Der unterbrochene Dorfjahrmarkt (la Foire de village interrompue), idem, 1805. 11º Plusieurs morceaux pour la tragédie patriotique Woldemar de Brandebourg. 12º Die Launen des Verliebten (les Caprices de l'amoureux), comédie pastorale de Gothe. 13º Echo et Narcisse, hallet, 1813. 14º Hans Max Giesbrecht de Humpenbourg, opéra-comique de Kotzebue, 1815. 15º Lucas et Laurette, ou le Fiancé congédie, ballet, 1815. 16º Le Retour de Mars, idem. 17º Plusieurs morceaux pour la tragédie Don Fernand de Portugal, 1816. 18º Les Femmes allemandes, battet, 190 Alexandre et Campaspe. idem. 20º Le Peintre, ou les Amusements de l'Hiver, idem. 21º Alfred le Grand, idem. On n'a gravé de tous ces ouvrages que quelques ouvertures et airs de ballets pour le piano; le reste est en manuscrit. Les productions instrumentales de Gurrlich consistent en pièces détachées et variations pour le piano, qui ont été publices à Berlin, depuis 1791 jusqu'en 1805. et en chansons allemandes avec accompagnement de plano.

GUSIKOW (Micatt-Josten), artiste d'un talent prodigieux, est né de parents Israélites, le 2 septembre 1806, à Silvo, petite ville de la Russie Blanche, dans le gouvernement de Mohilev (sur le Boléper). Son père, pauvre ménétrier, jouait de la flûte et du tympanon, instrument à cordes métalliques gu'on frappe avec do

légères baguettes, et qui est en usage parmi les juifs de la Pologne et de la Russie. L'éducation de Joseph se borna à apprendre de son père à jouer des mêmes instruments pour les noces et danses de village; mais la nature l'avait formé pour être un grand artiste, et dès son enfance il fit admirer, dans sa misérable profession, le rare et beau sentiment qui l'animait. Ne connaissant pas une note de musique, il ne jouait que des mélodies populaires julves, polonaises ou russes; mais ces airs recevalent de l'accent qu'il y mettait un caractère nouveau, inconnu. A l'âge de dix-sept ans, il se maria et vécut naisiblement comme ses frères, n'avant d'antre occupation que celle de ménétrier, et n'interrompant l'uniformité de son existence que par de courts voyages à Moscou. Sa constitution physique était faible; une grave maladie de poltrine ne lui permit plus, en 1831, de jouer de la flute, et des lors sa famille et lui-même tombèrent dans une misère profonde. Gusikow avait joué autrefois d'un instrument grossier, originaire de la Chine et de l'Inde, et répandu chez les Tartares, les Cosaques, les Russes, les Lithuaniens et jusque dans la Pologne; cet instrument, composé de barreaux de bois sonore, tel que le pin, est appelé par les peuplades jnives do ces contrées Jerova i Salamo. Il est ordinairement construit d'après le système de la gamme majeure des Chinois, avec le quatrième degré élevé d'un demi-ton. Gusikow, poussé par la nécessité, se proposa de perfectionner cet Instrument et de s'en servir pour assurer son existence. Il augmenta le nombre des harreaux de bois jusqu'à deux octaves et demie chromatiques, non dans un ordre allernatif de demi-tons, mais dans nne disposition particulière propre à faciliter l'exécution. En cherchant aussi les moyens d'augmenter l'intensité des sons de l'instrument, il Imagina de poser les barreaux sur de légers rouleaux de paille cousue, et réussit à isoler les vibrations et à les rendre plus pnissantes. Un travail continuel de près de trois ans conduisil l'artiste jusqu'à l'babileté merveilleuse qu'on lui a vn déployer à Vienne, à Paris, partout où il s'est fait entendre, et l'admirable instinct dont la nature l'avait doué lui enseigna les moyens de tirer des accents expressifs et passionnés de son singulier instrument. Dans une excursion qu'il fit à Moscou, il excita l'étonnement de tous ceux qui l'entendirent, et recut de ses amis le conseil de voyager. Il partit, en effet, au mois de juillet 1854, avec quatre frères on parents qui l'accompagnaient sur le violon et sur la basse, et se rendit à Kiew, où il trouva

Lipinski, qui lui prédit les plus brillants succès. A Odessa, one foule immense vint l'admirer dans plosleurs concerts, au Théâtre-Italien, Le célèbre poète Lamartine et Michaud de l'Académie française s'y trouvaient alors et engagerent Gusikow à aller à Paris. Enconragé par leurs éloges, par ceux du comte Woronzow, grand amateur de musique, et par le produit des concerts qu'il venait de donner, il entreprit, en effet, son grand voyage, visita la Pologne, la Bohéme, Vienne, Berlin, Francfort, Paris, Bruxelles, et partont il excita la plus vive admiration. Malbenreusement one santé déplorable l'a souvent retenn au lit des mois entiers dans un état de sonffrance qui faisait croire à sa fin prochaine ; de là cette mélancolie habitnelle empreinte sur ses traits, et cette pålenr qui ajontait à l'intérét inspiré par son prodigleux talent. Une longue et doulonrense maladie le retint à Bruxelles pendant plus de quatre mois. A peine convalescent, Il essaya de reprendre le chemin de son pays ; mais il avait atteint le terme de sa carrière, ear il mourut à Aix-la-Chapelle, le 21 octobre 1837. M. Schlesinger, de Vienne, a publié nne notice biographique sur Gusikow, accompagnée de son portrait et du dessin de son instrument, sous le titre: Ueber Gusikow, Vienne, Tendler, 1836, in-8°. Une notice hiographique sur Gusikow insérée dans le supplément de la Biographie universelle de Michaud diffère, en beaucoup de faits, de la mienne; mais les renseignements qui m'ont guidé m'ont été fournis par Gusikow lul-même, pendant son long sélour à Bruxelles

GUSN CO (Cicias), general de l'ordre des Jéronymies, à Bresida, napaire ne cette ville, vers 1530. Il fit ses études à Padone et y fot gradué docteur en philosophie et en théologic. Son savoir et nes vertus lui procurèrent la protection de la cour de Rôme et des ducs de Mantone. Il était bablie musicien et se faisait y remarquer par son talent de compositeur. Dan sa Jennesse, il publia des Motetti a 2, 5 e 4 coci, Venise, Gardane, 1500, in-4\*.

On a aussi, sous le nom de Gussaco ou Gusacchi, des motets initialés: Sacra cantiones octovocum, Venise, Ric. Amadino, 1004. C'est une réimpression.

GUTHE (JEAN), compositeur allemand, vécut dans la seconde moitié du dis-septiéme siecle, et fut attaché au service du prince de llesse-Rhinfehl. On a de lui : Noviltates musicales, consistant en toute espèce de canons et fingues à deux, trois et quatre voix, avec base continue, composés dans une manière singu-

lière et inconnue jusqu'à cette époque, Francfort-sur-le-Mein, 1674. Ce recueil contient trente-neuf canons et fugues.

GUTHMANN (Frentuic), musicien allemand et rectenr de l'école de Schandau, vivait au commencement du dix-neuvième siècle, et s'est fait connaître comme écrivain par quelques petits articles insérés dans la Gazette musicale de Leipsick (seizième année). Il a anssi publié : 1º Méthode pour apprendre en peu de temps et sans maître à jouer de la guitare, Leipsick, Kuhnel. 2º Methode de clavecin et de piano, Nuremberg et Leipsick, Campe, 1805, cinquante-neuf pages in 4º oblong. Une sconde édition de cette méthode angmentée à paru à Leipsick, chez Hofmeister, 5° Collection de passages pour les pianistes, extraits des ouvrages des meilleurs maitres, avec des annotations instructives, Leipsick, Kuhnel.

GUTHRIE (Krause), écrisain anglais, consilier de la cour de l'empereuré & Russie et métécia du corps des nobles cadets, est entre à Saint-Pérenbourg, en 1807. Il a publié une Dissertation au les antiquités de la Russie, Saint-Pérenbourg, 1705, 100°, 00 trouve car la masique et les instruments naivenant de parasser suese, avec des planches de figures d'instruments, et des métodies russes, avec des métodies russes.

GUTHANN (Aostrat), né à Paris, deparent allemands, ne 1887, viet dis consulter entre allemands, ne 1888, viet dis consulter comme planiste et compositeur pour son lientement. En 1817, il vograge a no Alfenapne et se fit entendre à Hanorre, à Bennwick et à Lejisack, dans des concerts. On a de lui envi-ron vingt œuvret de Fanthisies sur des bliens d'opéras, de noutrures et de marches caractéristiques, pour le plano, publiés à Paris, à Brusswick et à Lejisack.

dans la première moitié du quinzième siécle, est mentionné dans le registre n' 15075 de la chambre des comptes, aux archives du royaume de Beigirque, à Bruxelies, comme ayant reçu en paymente, en 1631, une somme de dixhuit livres quinze sous, pour avoir remit d point (répart) les orgues de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, au château de Hesdin, en Artois.

GUY (Malrat), facteur d'orgues à Anvers,

GUYON (JEAN), chanoine et maltre des enfants de cheure de la cathédrale de Chartres, dans la première moitié du seizifem siècle, fut un des compositeurs français estimés de cette époque, pour la musique d'église. On connaît sous son nom des psaumes qui so trouvent dant le neuvième litre de la collection d'Altaingant (Paris, 1554, petil 1-d' obl.); del chanons françaises à quatre voix, dans les treisième et quatorrième litre de receutle poblé par le même éditeur, en 1545, le 8º obl. Enfin, Guyon et auteur de la mese à quatre voix sur la chanon française : Je suis déshérités, qui est imprime dans la collection des Kisarums musicalium iller sexundas, pa-

blié par Du Chemin, Paris, 1556, in-fol. mº. GUYOT (JEAN), ou GUIOZ, musicien beige fort distingué du seizième siècle, fot connu généralement sous le nom de Castileti. parce qu'il était pé au Châtelet, en latin Castiletum, près de Charieroi, qui était autrefois enclavé dans la principanté de Liége, et qui fait aujonrd'hui partie de la province de Hainaut. Il est aussi inscrit dans les registres de l'église de Notre-Dame, à Anvers, sous le nom de Jean de Castelier, c'est-à-dire, du Châtelet. Tyiman Susato nous a révélé le nom véritable de Castileti, dans nu de ses recueils. Castileti, dit-ij, ulias Guyot, Joan. Villenfagne (Recherches sur l'histoire de Liege), Dewez (Notics des Liegeois celèbres), à la fin de son Histoirs du paya de Liège), et le comte de Becdellèvre-liamai (Biographie Liegeoize, t. I, p. 278), font naltre Guioz ou Guyot en 1500, et disent qu'après avoir dirigé longtemps la musique de la chapetie de l'empercur Ferdinand Ier, il fut chanoine prébendé de la cathédrale de Liége, et mourut en 1589. Tous se copient, et auenn d'eux ne dit sur queis documents sont appnyées ces assertions, Les résultats obtenus par M. Léon de Burbure (voyez ce nom) dans ses recherches, démontrent qu'elles sont erronées. Il est impossible que Guyot ne soit né qu'en 1500, car des 1505 on trouve, au nombre des chantres de l'église de Notre-Dame d'Anvers, Maître Jean du Castelier (alias Guyot). Après l'année 1506. son nom disparait jusqu'en 1516, où il ent le titre de Maltre, c'est-à-dire maltre ès arts, Ce fut alors qu'il devint chapeiain de la Chapelanie de Sainte-Catherine, Eo 1521, il renonça à ce bénéfice, suivant toute apparence, pour entrer dans la chapeile de l'empereur, ainsi que l'indique le Novua thesaurus musicus de Joannelii. Il revint à Anvers en 1536 et y obtint une chapeianie de la Vierge. Il mosrut dans cette position en 1551.

On trouve sous le nom de Castileté deux motets à six voix et quatre motets à huit dans le premier livre du Noous thesaurus musicus de Pierre Joannelli (Venise, Antoine Gardane, 1508, in-47; un motet à cint, un autre à six, et un à buit, dans le troisime livre de la unione collection; an oreasevauls motet à donc veix, dans le quatrieur livre, et an donc veix, dans le quatrieur livre, et an che d'extre de Castileur avez, pour vuige mottes vocant, an optimit qu'ubege hulpa etait musérie relécte, publice en quarte livre, par l'yuine a optimit qu'ubege hulpa etait musérie relécte, publice en quarte livre, par l'yuine chammon à 4, de 18 mis de même Castileur con tété recueillus par le même éditore dans le recueil qui a pour livre. Colonzone d'aport de l'exp. citéque, sais et haltet parties de divers, cheque, sais et haltet parties de livre, colonge, sais et haltet parties de l'exp. ci-l'est, sais et l'aport de l'est de

GUYS (Pieze-Aucustin), né à Marseille en 1721, se fixa d'abord à Constantinople, après plusieurs voyages, et y exerça la profession de négociant; puis il alia à Smyrne. Une grande partie de sa vie se passa en voyages dans la Grèce, dont li étudiait les mours et les antiquités. Il mourut à Zante en 1799, avec les titres de correspondant de la classe de littérature et des beanx-arts de l'Institut de France, et de membre de l'Académie des Arcades de Rome, En 1776, il publia un Voyags l'ittéraire de la Gréce, en quarante-six iettres. La seconde édition de cet opyrage parut à Paris, en 1785, quatre volumes în-8º. Il préparait la troisième édition depuis pins de douze ans, lorsqu'il mourut à l'âge de soixente-dix-neuf ans. On trouve dans son livre des renselgnements sur ia musique moderne des Grecs,

GYROWETZ (AGALBERT), compositeur, naquit, le 19 février 1765, à Budwels en Bobeme, où son père était directeur du chœur de l'église principale. Après avoir achevé ses humanités au coilége des Piaristes de cette ville, il alia, à l'université de Prague, suivre des conrs de philosophie et de jurisprudence, et empioya ses beures de loisir à cuitiver la musique, pour laquelle 11 avait manifesté, dès son enfance, les dispositions les plus beureuses; car, avant d'avoir atteint sa peuvième année, ii s'était exercé dans de petites compositions. Avant été obligé de retourner chez ses parents à la suite d'une maladie grave, l'art musical devint son unique occupation, et tout son temps fut employé à composer, Charmé par les ouvrages de jeune Gyrowetz, le comte de Funfkirchen, seigneur d'une terre voisine de Budweis, le prit chez lul, et l'empioya comme maître de chapelic et comme secrétaire. Quelques morceaux de musique écrits par Gyrowetz dans ce séjour eurent tant de succès, que les copies s'en répandirent, et qu'on les imprima

à l'iosu de l'auteur. Les avaotages qu'il trouva des tors dans la publication de ses ouvrages lui procurérent les moyeos d'entreprendre un voyage en Italie. Après avoir visité Venise, Bologne et Rome, il employa deux années à étudier le cootrepoint sous la direction de Sala, à Naples. Il y fut chargé par le roi d'éerire douze grandes sérénades de concert. De là il se rendit à Paris, par Milan, y composa plusieurs symphonies, puis atia à Londres, où il demeura trois années entières. Pendant son séjour en cette ville, son talent da compositeur, ses conpaissances littéraires et ses manières distinguées lui ouvrireot les portes des maisons du plus haut raog. Il y écrivit plusieurs cantates, et l'opéra de Semiramide, qui eut du succès... Cependant sa santé éprouvait de fréquentes aitérations sous le climat humide de l'Anglaterre : il fut obligé de s'éloigner, et prit sa route pour Berlin par Ostende, Bruxelies, Liége et Wesel. De Beriin ii alla à Dresde, puis à Prague, et cofin à Vienne, où il a passé la

plus grande partie de sa vie. Gyrowetz parlait le latin, le bohémien, l'allemand, l'italian, le français et l'anglais, et possédait des connaissances étendues dans les sciences et particulièrement dans la jurisprudence. Ces avaotages lui procurèrent de l'emploi dans les affaires diplomatiques, et il rempiit pendant plusieurs aonées les fonctions de chancelier de légation à Munich, Schweizingen, Mannbeim et Heidelberg. De retour à Vienne, Il se livra exclusivement à la culture da la musique et écrivit plusieurs opéras, beaucoup de symphonies, des quatuors de vinton, des socates de piano et des morceans de chant. En 1804. ii a été nommé directeur de musique de l'Opéra Impérial. Ce théâtre étant passé sous une administration particulière, Gyrowetz obtint sa pension. Ses symphonies ont eu particulièrement beaucoup de succès, et ont été jouées longtemps dans les concerts, où elles ne paraissaient pas indignes d'étre enteodues après celles de Haydo. Parmi ses opéras, on a distingué Agnès Sorel et le Harpiste aveugle (der Biinde Harfner); cependant, les critiques allemands avoueot que la force dramaiique manque dans les compositions théâtrales de Gyrowetz. Le dernier nuvrage doot il vicot d'être parlé fut écrit pour le théâtre de Prague en 1828, Gyrowetz était alors âgé de soixante-cinq aos, Lorsque ce vénérable artiste parut dans l'orchestre, les applaudissements éclatèreot dans toutes les parties de la salle. Ils recommencèrent après l'ouverture at à plusieurs renrises peudant la représentation, maigré les défauts d'une exécution négligée. L'ouverture fut redemandée, et à la fin de la pièce, des courounes et des vers furent jetés en profusion sur le

théâtre. Parmi les compositions de Gyrowetz, no compte : Opinas : 1º Semiramide, à Loodres. 2º Les Métamorphoses d'Arlequin, ou Arlequin perroquel, pantomime en deux actes. 3º Les Pages du duc de l'endôme, opéra en un acte, 1808. 4º Le Trompeur trompé, mélodrame en un acte, Vienne, 1810. 5º Agnès Sorel, npéra en trois actes, Vienne, 1808. 6º Miring, mélodrame en un acte, 7º Ida, opéra en deux actes. 8º Le Ménage de garçon, npérette en un acte. 9º Selico, opéra en trois actes. 10º L'Oculiste, npéra en deux actes. 11º Il Finto Stanislas, opéra italien en denx actes, 12º Aladin ou la Lampe merveilleuse, ppéra en trois actes, 13º Le Harpiste aveugle, apéra, à Prague, co 1824. 14º Amenie, hallet. 15º Les Noces de Thetis et Pelea, hallet mythologique, 16° Les Pages du duc de l'endôme, hatiet composé avec une partie des morceaux de l'opéra. 17º La Laitière suisse, ballet. 18. La Fee et le Chevalier, bailet. 19º Gustave Wasa, hatiet. 20º Le Sommeil magique, batlet. 21º Hélène, opéra. 22º Federica et Adolphe, idem. 23º Emerika, idem. 24° L'Epouz par hasard, idem. 25° L'Epreuve, Idem. 26° Le Quartier d'hiver en Amérique, idem. 27º Le Fantôme, idem. 28º La Treizième Manteau, idem. 29º Feliz et Adele, idem. 30º L'Embarras, idem. Les onvertures, airs et danses de plusieurs de ces compositions théâtrales ont été publiés à Vianne chez différents éditeurs. Mu-SIQUE INSTAUMENTALE : 51° Trois symphonies à grand orchestre, np. 6, Vienne, 1791, 52° Trois idem, op. 8. Offenbach, 1793. 35° Trois idem, op. 9, ibid. 34° Trois idem, ap. 12, ibid. 35° Trois idem, np. 13, 36° Trois idem, op. 14, ibid. 37. Une idem, np. 18, ibid. 38. Trois idem, op. 23, ibid. 39º Trois idem, périodiques, op. 33, Augsbourg, Gombart. 40° Uoc idem, op. 47, Offenbach, André. 41º Sérénade pour deux clarinettes, deux cors et hasson, op. 3. 42º Idem à dix parties, Offenbach, André. 43º Idem à neuf parties, np. 7, ibid. 44º Idem pour deux clarinettes, deux cors et basson, op. 32, ibid. 45° Grand quintuor pour daux violoos, deux violes et violancelles, ap. 36. Augsbourg, Gombart. 46° Idem, np. 57, Offenbach, Aodré. 47º Quatunrs pour deux violons, alto et basse, op. 1, liv. I et 11, Offenbach, André. 48° Trois, idem, op. 4, ibid, 49° Six idem, op. 5, ibid. 50° Trois idem, op. 9,

Vienne, Mollo. 51º Trois idem , op. 11, ibid. 52º Trois idem, op. 16, Vlenne, Artaria. 53º Trois idem, op. 17, Paris, Sieber. 54º Trois idem, op. 21, ibid. 55° idem, op. 25, Offenbach, André. 56º Trois idem, op. 28, Paris, Sieber. 57º Trois idem, op. 29, Vienne, Artaria. 58° Trois idem, op. 42, Augsbourg, Gombart. 59° Six nocturnes en quatuors pour flûte, violon, alto et basse, op. 20, 23, 52, 55, 58, Augsbourg, Gombart. 60° Quatnors pour flûte. op. 26, 37, Offenbach, André. 61º Concertos pour le piano, op. 29, 39, 49, Offenbach, André; Augsbourg, Gombart, 62º Sonates pour piano, violon et violoncelle, op. 9, 10, 12, 15, 16 (bia), 19, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 54, 40, 41, 45, 46, 48, 51, 55, 57, 58, 59, 60, Offenbach, André; Vienne, Artaria; Augshourg, Gombart, etc. 63º Sonates pour piano seul, op. 62, 63, Vienne, Haslinger. 64° Plus de vingt recueils de danses de différents earactères. 65º Seènes italiennes et allemandes pour voix seule et accompagnement de plano. 66º Environ quinze recneils de chansons et romances, à voix seule et plano.

mances, à voix seule et plano.

Ny a peu d'exemples d'une fécondité plus

active que eelle dont ce musicien a fait preuve dans sa longue earrière, car il a plus écrit que Haydn, et ses ouvrages présentent une masse de compositions presque triple de celles de Mozart et de Beetboven. Remplis d'idées agréables, écrits avec Intelligence, et bien instrumentés, ils ont en des succès dans les concerts, au théâtre et chez les amateurs : espendant, si I'on eberche aujourd'bni, dans nn si grand nombre d'œuvres, les traces de l'individualité de leur auteur, on ne tronvera pas nne demipage qui porte le cachet de la création, et qui tienne nne place dans l'histoire de la musique, De la vient que Gyrowetz a vu tomber ses productions dans l'oubli ; de là vient qu'il ne restera rien d'une vie si laborieuse. Cet artiste respectable est mort à Vienne le 22 mars 1850. à l'âge de quatre-vingt-sept ans. Il a écrit luimême sa biographle, remplie de détails intéressants sur sa jennesse et sur ses voyages en Italie, en France, en Angleterre et en Allemagne; cet ouvrage a été publié sons ce titre : Biographie des Adalbert Gyrowetz. Vienne, 1848, grand in-8° de quatre-vingt-seize pages, avec son portrait lithographié.

HAACK (CHARLES), et non HAACH, comme ii est nommé dans la première édition de cette Biographie, violoniste de la chambre et de la chapelle du roi de Prusse, naquil à Potsdam, en 1757. On vantait la justesse parfaite de son intonation et son expression dans l'adacio. Il a en aussi de la réputation comme pianiste. Ses compositions consistent en six concertos pour le violon, dout le premier a paru chez Hummel, à Berlin . avant 1790; les 2º , 3º , 4º el 5º out été publiés par le même éditeur en 1791, el le 6\* en 1797. On connaît aussi de cet sriiste trois grandes sonales pour le piano; Berliu, Rellstab, 1793; des roudos pour le même instrument; des duos pour 2 violons, et des trios pour 2 violons et violoucelle. Haack avait été nommé maître de concerts du prince de Prusse, en 1782. Il est mort à Berliu, le 28 septembre 1819.

HAACK (Faistars), forter point du pretent, fai primise, requised faitingare, detilentin, fai primise, requised faitingare, detilentin, fai primise, requised faitingare, detilentin, faiting fait properties, et quide Facch (rope, corono, la 1779), lobbil to place
d'organiste à Shirgard, or Fountaine, et quigrous auncies aparti il fait appele à Selfaci comme
direction de muisique et organiste de l'epite
de dichlean. On ignome in daud de sa mont-Les
compositions de ori article consisient eu un oristroit, plainteurs yranghoules, un opera instituté :

Des Gréster faute (Little describées, que operapart institutes à cardes, des soles, des
compositions de la consiste de control
pour les rivoles, et plasieurs calaiers de dance
alisenaules.

HAAKE (Wilhelm), flûtiste à Leipsick, s'est distingué dans les concerts de celle ville, des jusqu'en 1848. Ou a publié de sa composition des fantaisses pour la flûte avec orchesire, et des danses pont l'orchestre, à Leipsick, chez Kistner.

HAAS (JEAN-MARTIN), cantor et directeur de musique de l'école de Altdorf, naquit à Engelsthal, le 25 juin 1696. Après avoir fait ses éludes au gymnase poétique de Ratisboune, il suivit, en 1714, un cours de théologie à Altdorf, puis se reudit, en 1720, au séminaire des candidats à Nuremberg. L'année suivante il fat rappelé à Altdorf pour y preudre possession de la place de cantor, qu'il occupa pendaut trente ans, Il mourut en cette ville, le 5 juin 1750. Quelques dissertations et des poésies qu'il avait envoyées à Gottingue en 1737, à l'occasion de l'installation de l'université, lui valureut le laurier poétique et magistral. On a de ce savant : 1º Airs chorals à plusieurs voix, pour les élèves de chant. -2º Balletti à 3, op. 2. Il a sussi publié des poésies dout il avait mis une partie en musique, sous ce titre : Des Altdorfischen Zions harmonische Freude im singen und spielen (Jen harmonique de Sion pour le chant et les iustruments, etc.); Altdorf, 1722, iu-8\*.

HAAS (Lurroux), kendeleln au couvert de Ettenheimmister, et biblieflecheine de on monstêre, nequit à Offenbarg, le 22 ervil 1723. A peine Lefé de doute aux, il entre, en 1747, a peine Lefé de doute aux, il entre, en 1747, pour y apprendre à joner du violon. En 1731, il commença sou sourésal, et a livra à l'étable de la théologie; pendant ce lemps il perfections aon Liafent de violonité, sous la direction de Wincesta Stamitz. Dans le metue temps, il fraidà assais à composition dans les tirres de Pars, de Matthewon et de Nampurg. 1871 Kall. Park de Competing de la conscenie pour cette seigner, misti de Competing de la conscenie pour cette seigner, misti facili assais in conscella pour cette seigner, misti facili assais in conscella pour cette seigner, misti de conscella pour cette seigner, misti facili assais de conscella pour cette seigner, misti de conscella pour cette seigner, misting de la conscella pour cette seigner, misting de la conscience de la conscienc

seulement par correspondance, Quelques années d'études sérieuses et ses méditations solitaires l'ont rendu un des meilleurs compositeurs de mosione d'éclise de la Bavière. Haas était dans sa vingt-neuvième année lorsqu'il poblia à Augsbourg, chez Lotter, one collection d'hymnes pour les Vêpres, à quatre voix et orchestre, qui furent considérées comme une œuvre originale: on leur reprocisa même trop de prétention à la singularilé. Le mérile de Haas lui fit confier divers emplois dans son convent, entre autres ceux de bibliothécaire, d'archiviate et de procureur. Il entrelenait une correspondance active avec plusieurs savants et artistes de l'Allemagne. Il était âgé de cinquante-six ans lorsqu'il imagina de se livrer à l'étude des mathématiques transcendantes; six semaines d'un travail excessif sur ces sciences épulsèrent tout à coup les forces de son corps débile, et après deux jours d'une pénible agonie, il mourut, le 30 mai 1791, Quelques-unes de aes lettres insérées dans la correspondance musicale de Spire (Musikalische Correspondens der deutschen Alarmonischen Gesellschaft, 1791, p. 319 et auiv.) font connaître son noble caractère. Ses ouvrages imprimes on restés en mannacrit sont ceux dont les titres suivent : 1º Fragen und Zweifel, iedem Tongelehrten zu beliebtger Beantwortung empfohten (Demandes et doules adressés à tous les savants en musique), dans la première année de la Gazette musicale de Spire (Musikalische Real-Zeit., 1789, p. 387). -2º Hymnes pour les Vépres; Angsbourg, Lotter 1764. - 3º Offertoires; Ibid., 1766. On vante particulièrement le nº 14 de ce recueil, sur le texte : Eoo sum Pastor bonus. - 4º Collection de chants allemands pour des églises de campagne; ibid., 1769. - 5° Salve Regina pour allo, deux violons et orgue, en partition. dans la correspondance musicale de Spire, 1791, p. 149. - 6\* Cantique : Wie weit , mein Heiland, à quatre volx et orgue, en partition; lbid., p. 156. - 7º Pièce dramatique composée pour Offenburg, en 1752, en manuscrit. - 8º 34 Anliphona Mariana, id est, Alma Redemptoris, Ave Regina, Regina Cali, Salve Regina. La plupart de ces morceaux étaient estimés du temps de l'auteur; ila sont restés en manuscrit. - 9° Messes dans le style moderne : elles forent écrites d'abord avec des parties de clarinettes et de cors, puis réduites à 4 voix et orgue ponr les églises de la campagne. En 1784, ces messes étaient prêtes pour l'impression. - 10° Denx vépres, la première pour les dimanches, l'antre pour les fêles de la Vierge, à 4 voix, avec violons, clarinettes et cora obli-

gés. Ces ouvrages, considérés comme les meillenres productions de l'auteur, élaient prêts à être imprimés en 1788. - 11º Bootième suite de cantiques allemands, à l'usage des institutenrs de la campagne, prêts pour l'impression en 1790.

HAAS (Iorsca), directour de musique et excitent organist à Komigneste, naturite, anaquit en cette ville, vers le milieu du dix-lani-liben sièche. Il elisti considéré comme un compositeur distingué en 1700, et comme un comme instruit dans la titérie de contrepoint. En 1797, il a public cher Artaria, à Vienne, et est variables pour le piano sor na Andasie de Mozart, et des marches pour les chorus libres //Prept.met.

HAASE (Locis), musicien de la chambre du roi de Saxe, virtuose sar le violon et sur le cor, est né à Dessan, le 25 décembre 1799. Son père,' musicien de cette chapelle, fut son premier mattre de musique; il recut ensuite des leçons de violon de Dittmar, et enfin , lorsqu'il eut alteint sa neuvième année, il se rendit à Dresde, on les mallres de concert Morgenrath et Polledro achevèrent son éducation. A celle époque, le cor était l'instrument qu'il jouait de préférence : mais pins tard il fit une étode plus spéciale du violon. En 1817, il fut placé comme corniste dans la chapelle royale, et dès ce moment il fut considéré comme un des artistes les plus distingués de son temps. En 1823, il fri avec son frère un voyage en Allemagne, et visita Leipsick, Weimar, Nuremberg, Itambourg, Munich, Cassel, Hanovre, et plusieurs autres villes, où les deux frères obtinrent des succès dana leurs symphonies concertantes pour deux cora. L'étonnement qu'ils faisaient nattre s'angmentait encore lorsqu'on entendait Louis jouer des solos de violon; car son exécution était aussi remarquable par la purelé du son et la justesse des intonations que par la variété de son archet. Lorsqn'il se fit entendre dans sa ville natale, en 1821, le duc régnant fut si satiafait do son talent, qu'il lui ilonna le titre de maître de concert de sa cour. La dernière fois an'il se fit entendre en public fut dans un concert donné à l'ambourg, en 1833. On ne con-

nalt ascune composition de cel artiste.

HAASE (Accurst), friere anné du précédent, naquit le 2 mars 1792, à Coswig, près de Wiltemberg. Il regul de son père la première lastruction musicale. Deven cornière la bile, il se rendit à Dresde en 1811, et deux ans après il oblioi la place de premier cor dans la chapelle royale. Il occupati encore cette position en 1851.

HABENECK (FRANÇOIS-ANTOINE), alné de trois frères de ce nom, est né à Mézières ( Ardennes), le ter juin 1781. Fils d'un musicien de régiment, né à Manheim, mais qui avait pris du service en France, l'apprit de son père à jouer du violon. et dès l'age de dix ans il se faisait déjà entendre en public dans des concertos. Après avoir habité quelques villes on le régiment de son père était en garnison, il alla à Brest, et y passa plusieurs années uniquement occupé du soin de développer ses facultés, autant qu'il pooyait le faire sans modèle et sans maître. Il y écrivit quelques concerlos, et même des opéras, sans autre guide que son instinct, et sans posséder aucupes notions de l'harmonie. Il était agé de plus de vingt ans lorsqu'il arriva à Paris, Admis au Conservatoire, comme élève de Baillot, il ne tarda point à se placer au premier rang parmi les violonistes sortis de cette école, et après un brillant concours il obtini le premier prix en 1804, et fut nommé répétiteur de la classe de son maître. Après l'avoir entendu dans un solo, l'impératrice Joséphine lui témoigna sa satisfaction par le don d'une pension de 1,200 francs. Vers la même époque, il entra à l'orchestre de l'Opéra-Comique; mais il y resta peu de temps, ayant obienu au concoors une place parmi les premiers viologs de l'Opéra. Molas henreux dans un autre concours qui fot ouvert bientôt après pour l'emploi de chef des seconds viologs au meme théâtre. Habeneck se vit préférer un violoniste médiocre nommé Chol, fort honnête homme, mais dont le talent ne pouvait intter avec celul du icone artiste. Bientôt après, l'injustice qu'on avait faite à celui-ci fut réparée, car on lui confia la place de premier violon adjoint pour les solos, et lorsque Kreulzer prit la direction de l'orchestre, après la retralte de Persuis. Habeneck lul succéda comme premier vio-

lon. Dès 1806 il s'était fait connaître par son heurease organisation pour la direction d'on orchestre de concerts. A cette époque, les violonistes qui avaient obtenu un premier prix aux concours du Conservatoire dirigeaient alternativement pendant one année les concerts de cette école; mais la supériorilé d'Habeneck sur ses condisciples pour cette mission difficile fut bientôt si évidente, qu'il resta en possession de l'emploi tusqu'à la clôture du Conservatoire, en 1815, après l'entrée des armées allices à Paris, C'est dans ces concerts qu'il fit entendre pour la première fois la première symplonie (en ut) de Beethoven; plus tard, lorsqu'il fut chargé de la direction des concerts spiritnels de l'Opéra, il continua de faire connaître les œuvres de ce grand artiste au petit nombre d'amateurs éclairés qui venaient les écouter; mais ce fut surtoot grand ten noverlie société de concert les organisée au Observatione, au commencement de 1954, que ces grandes compositions excitierent les sevi d'estimations, à cause de la chaine, à clause de la chaine de l'arcérelle imprimée à l'arcérelle par Habence, à ce de l'arcèrel imprimée à l'arcérelle par la capatité que brillait ainer l'archestre du Conservatoire de prês, et qu'il était sperieur à exact des ples grandes villes de l'Europe. Aujourbail et de checht a moint de lépensées pais il et la contrait de l'archestre de l'archestre au des des plessates pais il et de la configuration de l'archestre au des des des plessates pais il et diaputé de sattitée qu'il le component sont des mairres, chaons enter ganz.

Irrs, Chonco no leur gazer.

Apont del somme director de l'Opéra en 1811, il en result les honcions jusqu'en 1814, a cité l'en present les honcions jusqu'en 1814, a cité l'en 1814 de l'en result les honcions jusqu'en 1814 de l'en 1814 de l

Habeneck s'est fait connattre comme compositeur par quelques morceaux écrits pour terminer l'epéra de la Lampe merveilleuse, après la mort da Benincori, et par les ouvrages suivants : 10 ter concerto pour te violon; Paris, G. Gavesux .- 2º 2º Idem; Paris, Sieber. -3º Premier air varié avec orchestre; Paris, Leduc. - 4° Vine Henri IV. varié avec quatuor ; Paris, Frey. - 5º Trola dnos concertants pour denx violons, liv. 1; Paris, Langlois. - 6° Nocturne sur les airs de la Gazza-Ladra, pour deux violons; Paris, Janet. - 7º Trols caprices pour violon solo, avec accompagnement de basse. - 8° Grande polonaise pour violon et orchestre, exécutée au festival musical de Lille en 1829. - 90 Grande fantaisie poor piano et violon. en collaboration avec Schnneke; Paris, Schlesinger. Cet artiste d'élite est mort à Paris, le 8 février 1849. Son portrait, d'une ressemblance frappante, se trouve dans la quarante-septième année de

la Gazette générale de musique de Leipsick.

HABENECK (Joseph, frère do précédent,
est né à Quimper, le tra avril 175s. Élève de son
père pour le violon, il entra au Conservatoire de
Paris en 1802, et s'y fit remarquer dans les concours de 1866 et 1807. Il loua aussi avec succès

dans un concert de celte école en 1808. Entré à ectte époque à l'orchestre de l'Opéra-Comique, il en est devenn le second chef en 1819, et a occupé cette place jusqu'au commencement de 1837.

HABENECK (CORENTIN), troisième frère des précédents, est né à Quimper, en 1787. Après avoir reçn, comme ses frères, sa première édncation de violoniste par les leçons de son père, il entra an Conservatoire de Paris et obtint, après un concours brillant, le premier prix, en 1808. Dans plusieurs concerts donnés à cette époque, il exécuta des concertos de Viotti avec un taient distingué, qui semblait lul promettre un brillant avenir ; mais ainsi que beancoup d'autres artistes de mérile, il a vn passer sa jeunesse dans l'obscurité d'un orchestre, où ses facultés se sont usées. Admis à l'Opéra en 1814, il a succédé à Launer, en 1834, comme premier violon de ce spectacie. Des discussions survenues entre lui et l'administration, à l'occasion d'un solo qu'on voulait faire jouer par Urhan, l'ont fait exclure, avec violence, de l'orchestre, en 1837. Il v est reniré depuis lors, et ne s'est retiré qu'en 1850, après trente-six ans de service. Corentin Habeneck. après avoir obtenu au concours nne place de violon dans la chapelle du roi, ne l'a perdne que par la suppression de cette chapelle, après la révolution de juillet 1830.

HABERBIER (Ennest), planiste distingué. est né à Konigsberg, le 5 octobre 1813. Son père, organiste de cette ville, iul donna une bonne et solide éducation musicale. A l'âce de huit ans, il jonait déjà les sugues de Hændel et de Bach. En 1832, il se rendit à Saint-Pétersbourg : et, après y avoir donné des concerts avec succès. il s'y livra à l'enseignement. En 1839, il s'y maria: mais son union ne fut point heureuse. En 1847, Haberbier fut nommé planiste de la Cour et chargé de donner des leçons de piano à la grande-duchesse Alexandra Josephowna, femme du grand-duc Constantin. Arrivé à Londres au mois de janvier 1830, pour y donner des concerts, il dut y faire prononcer sa séparation de sa femme. ei cette circonstance l'ayani jeté dans le découragemeni, il quitta brusquement la capitale de l'Angleierre, et se rendit à Christianis, en Norvège, où il vécut dans la retraite pendani six mois. Ce fut alors qu'il imsgina nn nouvean avatème de dolgter pour certains traits, ou pintôt qu'il appliqua à la musique moderne celui des anciens clavecinistes de l'école de Dominique Scarlatti et d'Alberti de Milan, lequel consisle à partager les traits rapides entre les deux mains pour les lier et éviter les fréquents passages du pouce: ce qui, da resie, ne constitue que des cas particuliers de l'ari de jouer du piano. Persuadé que cette méthode devait lul procurer une brillante renommée à Paris, et d'allieurs possédant un grand slyie et tirant de beaux sons de l'instrument, Haberbier arriva dans cette ville. au mois d'août 185t, après avoir donné de britlants concerts à Copenhague, à Kiel, et à Hambonrg. Son premier concert, donné le 3 avril 1852, dans la salle Pleyel, fit sensation par la nouveauté de ses traits ; et bientôt après il en donna deux antres, qui attirèrent la foule des artistes et des amateurs. On s'occupa beaucoup à cette époque de cette nouvelle méthode, dont l'exposé fut annoncé comme devant paraître cliez les frères Escudier, sons le titre de Nouveaux doiafers pour le piano, en deux parties. L'opinion des artistes fut partagée sur le mérite de cette innovation : queignes-uns l'approuvaient, d'autres la biamaient. En quittant Paris, Haberbier se rendit à Strasbourg, où 11 donna deux concerts au mois de jain de la même année; puis il alta se faire entendre à Baden-Bade. Dans les derniers mois de cette même année il s'est établi en Russie. et a vécu tour-à-tour à Pétersbourg et à Moscou, Il est en ce moment (1861) à Hambourg, où ses derniers ouvrages ont paru chez Schuberth et chez Cranz.

HABERMANN (FRANÇOIS-JEAN), compositenr, naquit en 1706, à Kornigswerth, en Bohême. Après avoir fait ses humanilés à Klattau, et un cours de philosophie à Prague, il se livra particulièrement à la culture de la musique, et fit quelques bons essais de composition. Dans le dessein d'angmenter ses connaissances dans l'art d'écrire, il se rendit en Itslie, visita Rome, Naples et quelques antres grandes vilies, se lia avec les plus habiles maltres, et profila de Jeurs conseils. Le goût des voyages le conduisit en Espagne et en France, Pendant son séjour à Paris, le prince de Condé l'engages à son service, en 1731. Après la mort de ce prince, Habermann alla à Florence, où le grand-duc de Toscane le nomma son maître de chapelle. Estimé pour son savoir. Il occupa ce poste jusqu'à la mort du prince, puis il se rendit à Prague pour y assister au couronnement de l'impératrice Marie-Thérèse. Chargé de la composition d'un opéra pour cette circonstance, il l'écrivit rapidement, et cet onvrage fut exécuté avec succès devant l'impératrice. Pendant plusieurs années il vécut à Prague, sans autre emploi que d'enseigner is musique à quelques grands seigneurs protecteurs des arts; il donna aussi des lecons de composition à Dussek, à Misliweseck et à Cajetan Vogel, de l'ordre des Servites. Plus tard on lui confia la direction de la musique de l'églue des Théatins; en 1750, il fut nommé mattre de chapelle de l'églue de Matte. Après avoir rempli ces dernières fonctions pendant vingt-trois ans, il fut appelé, en 1773, à Eger, pour y diriger la musique de la Collégiale. C'est dans ce lieu qu'il termina sa carrière, le 7 avril 1783, à l'âge de soixante-dix-sept ans. Ou a publié de sa composition : to Missa: XII; Prague, 1746, ju-fol. - 2º Lilania VI; Prague, 1747, in-fol. Habermann a laissé en manuscrit des sonates pour divers instruments, des symphonies, des Messes, Litanies, Vepres, Salve Reging, Reging Cali, Alma, Miserere, Stabat Mater, Requiem, etc. En 1749, Il écrivit un grand oratorio lutitulé : Conversio peccatoris, qui fut exécuté à l'église Saint-Jacques de Praque : ou a austi de lui en manuscrit un autre oratorio, intitulé Deodatus, qui a été exécuté en 1754, à l'église de Malte. Toutes ces compositions se font remarquer par un profond savoir dans le contrepoint, mais uon par le géuie.

HABERMANN (Fansont-Fans), file du précèdent, naquit à Prague vers 1750, y fil seaétu-des littéraires et philosophiques, et reçui deson père des leçons de musique et de composition. Après la mort de celni-ci, il il ou succéda comme maltre de chapeile à Eger; il occupait encore cette piace en 1799. On a de lui, en manuserit, des Mexes, gradueis et offeriorités.

HABERMANN (CINALES), frère cadet de François-Jean le vieux, naquit à Keulgswerth en 1712. Il eut de la réputation comme compositeur de musique d'église, et se distingua par ses messes et ses offertoires. Son talent comme tromboniste était aussi très-remarquable. Cé artiste est mort à Prague, le s' mars 1766, à l'âgs de cioquantie-custre aus.

HABERT (Faaxçous), né vers le milieu du acizième siècle, fut maître de chapelle de l'église de Saint-Gatieu, à Tours. En 1585, il obtiut au concours ou Puy de musique d'Évreux, en Normanile, le prit de la harpe d'argent, pour la composition du motet Dum gurora.

composition de moie Dum autroi, béséil A BISREUTINGER (COLUBAN), bésédictin au couvent de Zwiefalten en Bavière, vécut dans la première moitié du dix-buitième siècle. Il a fait Imprimer de sa composition : Melodia: Ariosae, pour les quaire livres de l'imitation de Jésus-Christ; Augsbourg, 1744.

HAGKE (GEORGEA-ALEXANDEL), compositeur alternand, né vralembalbament en Baviere, a'est fait connaître dans la première moilié du dixinditéme siècle par des ouvrages qui ont pour tirres : l'Aussilaitehe-Marienische Schütz-Kammer, etc. (Trésor unusical de Marie, 38 ains et motels pour toutes les étles de la Vierge);

Augebourg, Lotter. — 2° XIV Mélodies pour la fête de Noël et pour différents saiuts, etc., à une et deux voix chantaules, 2 violons, alto et basse conliuse pour l'orgne; ibid., in-4°.

HACKEL (ANTOINE), adjoint comptable dans la direction impériale d'architecture, à Vienne, et compositeur, est né en cette ville, le 11 avril 1799. Fils d'un médecia distingué, il était destiné à la même profession, mais la mort imprévue de son père ne iui permit pas d'achever ses études médicales : heureusement, la protection de quelques amis de sa famille lui fit obteuir la place qui iui a procuré une existence honorable. Dans sa jeunesse, il avait appris les éléments de la musique; mais il avait montré peu d'application et de persévérance pour cet art; plus tard les compositions de Beethoven éveillèrent en lui un goût qui sommelliait, et le déterminèrent à faire un cours régulier d'harmonie et de composition , sous la direction d'Emmanuel Fœrster. Sous les yeux de son mattre, et ensuite abandonné à ses propres forces, il a écrit des chansons, de pelites sonates, des roudeaux et d'autres compositions pour le piano, et tout le temps dont il a pu disposer a été employé à la composition. Hacket a'est même essayé dans des ouvrages plus considérables, et l'on connaît de lui une Messe solennelle, des Graduels, Offertoires, des marches et d'autres morceaux de musique militaire composés pour le régiment de Maximilien Joseph. A son premier quatuor pour quaire voix d'hommes, Die Sterne (Les étoiles), qui a eu beaucoup de succès, out succédé des chansons, des ballades, des trios, quatuors, etc., parmi lesqueis ou cite particulièrement La Revue nocfurne, aur les paroies du baron de Zeidlitz, et des chants d'adieu écrits pour M. Pack, chantenr estimé du théâtre de Josephstadt. Les compositions de Hackel ont été publiées à Vienne chez Diabelli, Mechetti, et à l'institut lithographique : il en avait beaucoup d'autres en maouscrit-Hackei est mort à Vieune, le 19 novembre 1846. François-Xavier Weigl a publié une notice sur ce compositeur amateur, sous le titre de Erinnerung an A. Hackel; Vienne, 1847, in-8°. HACKENBERGER (ANDaé). Voy. Ha-

EXEMBAGIA.

HACKER (Rasolr), édileur de muique à Salzbourg, est né is 30 mai 1769 à Mettles, prês de Deggenderi, dans la Bavière inferieure. Destiné dès son enfance à la chirurgie, il fut envoje à Worth, probé Balzishone, pour étudier cetart; mais l'aspectiées opérations douboureuses ittis rule iun en impression si périliés, «u'il résoluit de retourere chez ses parenis. Pendonat son abrencei il avait periou no prèse, et la parveté de

sa mère ne lui laissait pas d'espoir de faire d'autres études; il n'eut alors d'autre ressource que de se livrer à la musique, sous la direction du maître de l'école de chant du couvent de Metten. Son penchant pour cet art s'était manifesté dès l'enfance. Après trois mois d'études sor l'orgoe et le plano, il quitta l'école pour aller à Salzbourg, en 1783, chez un ami de sa familla qui lui donna Léopold Mozart comme maître de violon, et qui le recommanda à Michel Haydn, pour les autres parties de la musique. Sa lortune eut encore à souffrir bien des vicissitudes, et la mort de son protecteur l'obligea à se faire commis d'un libraire. Après plusieurs années passées dans l'exercice de cet état, il conçut le projet d'établir un commerce de musique à Salzbourg, et le réalisa en 1803. Hacker a'est fait une honorable réputation en Allemagne comma compositenr de musique d'église, et de chansons à plusieurs voix. Il a publié : t° Sept messes allemandes à voix senie et orgue, avec 2 autres voix, 2 violons, et 2 cors on trompettes ad libitum; Salabourg, chez l'anteur. - 2º 6 chants allemanils, pour être exécutés pendant et après la bénédiction, à voix seule et orgne, avec 2 vois d'accompagnement, 2 viologs et 2 cors ad libitum; ibid. - 3º Herr Gott, dich loben wir, cantique allemand pour une voix et orgue, avec 2 voix d'accompagnement, 2 violons et 2 cors ou trompettes ad libitum; ibid. - 4º Recoeil de chants d'église avec paroles allemandes pour une. deux ou trois voix avec orgue, noc 1 à 24; ibid. - 5° Messe de requiem allemande pour une voix et orgue, avec 2 voix d'accompagnement, 2 violons et 2 cors on trompettes ad libitum; ibid. - 6° Chants pour 4 voix d'hommes, nos t à t4; Ibid. - 7º Six chansons à voix seule avec acc. de plano, 1er recueil; Munich, 1798. - 8° 2° recueil idem: ibid., 1799. On connatt aussi de Hacker un opéra de carnaval pour des hommes seulement, intitulé List gegen List, etc. (Malice contre malice, ou le disble dans le chateau), représenté avec succès deux années de suite à Salzbourg. On ignore l'époque de la mort

HACHMEISTER (CARLES-CHRISTORS), organize à l'epile de Saint-Eperli, Hambourg, vival en cette ville vers le milleu de dis-ta-liten sitée. Il a fait imprimer de ac composition un recesti d'accretion pour le chreche, consider un recesti d'accretion pour le chreche, considerant Kateire Dévang bestehend in Susseriesseme Variationen über eine Meuset sum nutes nier Paformetion compourit, etc.; lambourg, 1733. Gerber dit que Hachmeister fait preuve dans cet ouvrage de lon gott aniant que de savoir. Un autre musicien de ce nom, né à Clausthal, en 1791, était directeur de musique à Millau en 1822. Il a publié plusieurs recueils de chants pour des voix d'hommes.

pour des vois d'hommes.

HACQUART (Casattes), mosicien ao servire du prince d'Orange, aspeil à Bruges, vers 1640. On consail de a compaction les deux ouvrages asirants: l' Centiones Source 3, 6, 4 d' Inter sources quans instrumentorums, 5, 4 d' International quantitation de l'accessing quantitation de l'accessing de l'accessing quantitation de l'accessing de l'accessing de l'accessing quantitation de l'accessing de l'acces

HADRAVA ou HADRAWA (...), pianiste distingné, né en Hongrie, était en 1774 secrétaire de la Régióne astrictimen è Berlin. En 1798, il était secrétaire d'ambassade à Naples, et domait des leçons de musique au roi. En 1782, il a fait graver à Berlin aix sonates pour le clavein, et en 1703 Il a publié à Naples Sonata pel Clavicemade.

HÆFFNER (JEAN-CHRÉTIEN-FRÉRÉRIC), directeur de musique de l'université d'Upsal, et organiste de l'église cathédrale de cette ville, est né le 2 mars 1759, à Oberschœnau, dans le Henneberg, où son père était mattre d'école. Pendant qu'il fréquentait l'école de Schmalkalden, il prit des leçons d'orgue et d'harmonie chez Vierling, organiste distingné. En 1776, il alla à l'université de Leipsick, y continua ses études, et vécut en corrigeant des épreuves chez Breitkopl, Dans les années 1778 et 1779 il fot attaché à des troupes ambulantes d'Opéra comme chef d'orchestre, et visita avec elles Francfort, Hambourg et quelques antres villes, où il commenca à se faire connaître comme artiste. En 1780, li obtint d'un négociant allemand des lettres de recommandation pont aller a'établir à Stockholm, où li fut employé comme organiste, puis comme accompagnateur au Théâtre royal. En peu de temps. la langue suédoise lui devint si familière, qu'il la parlait avec autant de facilité qu'un Suédois. Le style dramatique de Gluck était devenu son modèle ; les trois opéras Électre, Alcide et Renaud, que Hæffner écrivit pour le théâtre de Stockholm, sont des imitations de la mapière de ce maître: ces ouvrages lui procurèrent la faveur de Gustave III, qui le nomma son mattre de chapelle. En 1808, Hæffper a doppé sa démission de ses fonctions à la cour, et s'est retiré à Upsal, ou il a occupé depuis 1820 la position d'organiste de la cathédrale. On a de cet artiste un livre choral pour les églises de Suède, intitulé : Svensk Koralbok; Stockholm, N.-M. Lindis, 1819, 1 vol. in-6° obl. de 128 pages. Ce livre contient

iont le chant choral des églises de Suède, arrangé à 4 parties pour l'orgue. Hæffner est mort à Upsal, le 28 mai 1833, à l'âge de solvante-qua-

torze ans. Indépendamment des trois opéras cités précédemment, cet artiste a écrit environ trente projogues pour les solennités de l'Académie d'Upsal. On counait aussi de lni : 1º Des essais lyriques pour le chant, avec accompagnement de piano; Upsal, 1819. - 2º Des chansons suédoises avec accompagnement de piano; ibid., 1822. - 3º Svensk Charalbok (Livre de chant suédois), tre partie; ibid., 1819; 2º partie, 1821. Hæffner s'est attaché à rappeler, dans ce travaii, ie chant chorai de la Suède à sa pureté primitive, fort altérée dans la réforme qui en avait élé faite en 1697. Il éprouva de grandes difficultés dans son entreprise, par l'opposition de la pinpart des chantres et organistes suédois, et montra beancoup d'emportement et de vioience dans ies disputes qu'il eut à soutenir à ce sujet. Mais jorsque son travail fut publié, il recut nne approbation générale. - 4º Præludier till melodierna uti svenska Choralboken (Préludes pour les mélodies du livre choral suédois); Upsai, 1822. - 5º Mélodies ponr les chansons suédoises de Gever et de Afzelins: ibid. -6º Messe spédoise à quatre voix et orgue, dans l'ancien style. - 7º Hæffner a commencé en 1832 la publication du recueil d'anciens airs populaires de la Suède; deux cabiers avaient paru en 1833. Il a respecté dans cette nublication la tonsiité originale de ces méjodies.

HACKENZOELLNER (L.), compositeur de Lieder, à Vienne, vers 1845, y obtini des succès pour ce gener de composition. Il en a publié plusieurs recueils, chez Glorgel. Une de ses plus jolies inspirations a pour titre: Die Linde (LETillen).

H.EINEL (JAN-Exavar), factor d'opgues de la cour de Sançana la première mollié du dix-bailième siècle, fut un des mellieurs artisses de l'Allemage, et ono gance, à cette époque. Ses principaux indrements sont : 1º En orgace en Boleine. — "De Et 1721, flips de Predictional. Hechnel est aussi conn comme liveraier d'une espèce de Ciarectin d'ameur, ou de Clarectin Cerfels, deut ou brave la description fants in cerfels, de la comme de la comme de la comme de presentation de la comme de la comme de la comme de per la comme de la comme de la comme de la comme de per la comme de la comme de la comme de la comme de per la comme de la comm

HÆHNEL (AMÉLIE), cantatrice du théaire Kœnigstadt, à Berlin, puis du théâtre royal, en 1811, est née en t807, et reçut son éduca-

tion musicale à Vienne, où elle débuta, en 1825. comme cantatrice de concert. Sa voix était un contraito contenn dans l'étendue de deux octaves, de fa grave à fa sigu. On vante la légèreté de sa vocalisation, la justesse de ses intonations et son accent expressif. Sa carrière théâtrale a commencé en 1829, dans le rôle de Rosine, où elle fut bien accueille. L'arrivée de Meer Pasta à Vienne lui fournit un bean modèle. qui contribua besucoup an développement de son talent. En 1830 Mile Hæimel accepta nn engagement pour le théâtre Kœnigstadt à Berlin où elle débuta avec beaucoup de succès, partienilèrement dans le rôle de Romeo de I Capulets. Depuis lors sa voix a acquis de l'étendue vers le sant. Elle a été considérée comme une des

meilleures cantatrices du théâtre ailemand.

HÆKEL (ANTOINE ), facteur d'instruments. à Vienne, est le premier qui a construit celni qu'on connaît sons le nom de Phusharmonica. Le premier de ces instruments parut en 1821 : ce n'était qu'une application en petit du système des anches fibres sans tuyaux, avec un clavier de deux octaves et demie donnant précisément l'étendne du hauthois, M. Christian Dietz a perfectionné cet Instrument, et lui a donné le nom d'Aérophone (Voy. Dietz). A vrai dire, le physharmonica n'était qu'un diminutif de l'Æoline, instrument à anches libres d'une pius grande étendue, construiten premier lien par Eschenbach de Kænigshoven, pnis modifié par Schlimbach, facteur d'orgues à Ohrdruff ; d'ailleurs, le principe del'anche libren'appartient à aucun de ces artistes, car II existe depuis plus de deux milie ans dans le Cheng des Chinois. C'est le même principe qui, par les travaux de Fourneaux père, de Debain, de Martin de Provins, d'Alexandre, et en dernier lieu de Merklin, a produit l'instrument complet, poussé jusqu'à la perfection, auquel on donne aujourd'hui le nom d'Harmonium, (Voutous ces noms. )

HÆNDEL (1) (Geonges-Faénénic), flustre

p) Dans la première édition de cette Biographie, j'ai écrit le com de ce grand artista conformément à l'orthographe adoptée par tol-même dans la aignature de tous ses manuscrits originaux et dans sa correspondance, c'està-dire Handel, quoique je susse que Mattheson et d'autres biographes out écrit selon l'orthographe allemande, Handel. Les diverses collections de ses cravres publiées en Angleterre, taut du vivaut de l'aoteur qu'après sa mort, ont le nom écrit Handel, et loutes les notices biographiques qui ont paru dans le même pays, y compris la graode munographie de M. Schwicher, out la même orlhorraphe, Cependant le parti que l'avala pria n'a été approuvé ni en France ni en Allemagne : J'al donc ern devoir reprendre dans cette édition l'orthographe allemande, Tautefols, il est bon de remarquer que M. Charles Édouard Förstmann, qui a publié l'arbre généalugique de Ilamiel à Leipsick, en 1844, a constaté dans les registres de l'é-

compositeur allemand, a passé la plus grande partie de sa vie chez les Anglais, qui l'ont en quelque sorte adopté, et se sont approprié la gloire de sestravaux. Fils d'un chirorgien de Halle, ville de la Saxe, Hændel naquit en cette ville, le 23 février 1685. Dans la première édition de ce livre, j'ai donné, comme tous les biographes anglais et allemands, le 24 février pour la date de la naissance de Hændel; mais M. Förstmann a fait voir que ce jour est celul de son baptême. J'ai ausst indiqué l'année 1684, d'après les mémes sources; mais l'acte de naissance porte 1685. Dès son enfance Hamdel eut un goût si passionné pour la musique, que son père, qui le destinalt à la jurisprudence, bannit de chez lui tout instrument de musique, et ne négligea rien pour éteindre ce penchant. Cependant, pous-é par un instinct irrésistible, le leune Hændel. aidé d'un domestique, réussit à placer une petite épinette dans une chambre haute, et, quoiqu'il ne connût pas une note de musique, il parvint à jouer de cet instrument par ses études persévérantes pendant la quit, tandis que sa famille se livrait au repos. Il n'avait pas atleint sa buitième année lorsqu'it accompagna son père à la cour du duc de Saxe-Weissenfels, où il avait un frère consanguin, valet de chambre du prince. La liberté qu'on lui avait taissée de se promener dans le palais lul faisait tronver des clavecins dans diverses pièces des appartements; rarement it résistait à la tentation d'en jouer lorsqu'il était sans témoins; mais un matin , le service de la chapelle étant commencé, il alla se placer à l'orgue, et le fit résonner. Bien des fautes se faisaient remarquer dans ce qu'il 1 joualt, mais au milleu de ces irrégularités on distinguait une certaine originalité et un goût d'harmonie peu commun. Le duc envoya son valet de chambre pour s'informer de ce qui se passait, et celui-ci vint l'en instruire, en ajoutant que le jeune improvisateur était son frère. Saisi d'étonnement, le duc fit venir près de lui Hændel et son père, et insista pour qu'on renoncat à faire de cet enfant un docteur en droit. et pour qu'on déveluppât ses heureuses dispositions par une bonne éducation musicate,

De retour à Halle, Hændel fut en effet confié aux soins de Zachau, excellent organiste, digna de servir de guide à ce beau génie dans ses premiers pas. Après lui avoir enseigné les éléments do la musique, Zachau mit entre les mains de son diren iss courres des organistes les plus cibleres de l'Allemagne. Ce temps d'étade, quid una deux ans, fot aussi employ par Herndel à écrite des l'agnes et des contrepoists comilionnels, genre de mostique alors en vogae. Pendant or temps, il apprenti ausa le bitun; q', quoi qu'il a'est étande sero sois que la muséque, il avani a'est étande sero sois que la muséque, il avani de l'action de l'a

Lorsqu'il eut atteint sa treizième année, des amis firent remarquer à son père que Halle n'offrait point de ressources suffisantes pour développer le talent du jeune artiste : il consentit à l'envoyer à Berlin. Arrivé dans cette ville en 1696, Hændel y trouva l'Opéra sous la direction de Bononcial et d'Attillo Ariosti. Le premier, bon musicien, mais piein d'insolence et de vanité, acqueillit mal l'enfant extraordinaire, lorsqu'il lui fut présenté; mais Ariosti, dont les manières étaient bienveillantes et douces, lui donna des témoignages d'intérêt, et prit plaisir à l'entendre sur le clavecin. Hændel ne fut pas longtemps à Berlin sans être remarqué par l'électeur (t), qui, charmé de son talent précoce, offrit de faire les frais d'un voyage en Italie pour le perfectionner ; mais, par des motifs qui ne sont pas connos, cette offre ne fut point accepiée, et Hændel retourna à Halle. Peu de temps après, il perdit son père (1697) : rica ne le retenant plus alors dans le lieu de sa naissance, il s'en éloigna de nouveau, et se rendit à Lelpsick. On manque de renseignements précis sur l'existence de Itændel dans cette ville jusqu'au moment où il se rendit à Hambourg, où était à cette époque le melileur ou plutôt le seul bon Opéra allemand. Ce fut pendant l'été de l'année 1703 qu'il y arriva. Il s'y lia d'amitié avec Telemann et Mattheson. Nous sommes redevables à ce dernier de renseignements sur ces premiers temps de la carrière d'artiste où Hændet entrait ators. D'abord il joua la partie de second violon à l'orchestre de l'Opéra, et personne ne prit garde à lul. Reinhard Keiser était alors le soutien de ce tiséâtre, par le génie out brillait dans ses compositions; mais cet illustre artiste s'était malbeureusement associé pour l'exploitation du théttre à un Anglais nommé Drusike, dont les folles dépenses ruinèrent l'entreprise, et Keiser fut obligé de se cacher quelque temps pour se soustraire an x poursuites de ses créanciers, il fallat le remplacer dans l'orchestre comme directeur au clavecin :

giue Saloie-Marie de Saint-Laurent, à Halle, que les noms de la faulle de l'Houire compositeur sont écrits tour à tour Handel, Hendel, Hendeler, Handeler et Hendier (l'. 12, not "), mais glus souvent Handel. BIOGA, UNIV. DES MUSICIENS. — T. IV.

(8) Dans la première édition, j'al donné à Frédéric (\*\* le titre de roi ; mais il ne le devint qu'en 1701.

ce fut Itandel qui prit eetle place; il la remplit avec une rare habileté, au grand élonnement des autres musiciens, qui le croyaient un idiot dépourvu de talent. A cette époque, dit Maltheson ( Grundlage einer Ehrenpforte, p. 93,) il composait des airs très-longs et des cantales Interminables (unendliche Cantaten), qui ne brillaient point par le goût, et dans tesquelles il y avait même des fautes contre l'harmonie; mais bientôt les beaux opéras de Keiser lui firent prendre une meilleure direction dans ses travaux.

Comme organisle, Hændel était dès lors au rang des plus remarquables. Mattheson dit qu'on désirait dans son jeu plus de mélodie, mais que ses fogues étaient admirables. Le sentiment mélodique, qui paraît avoir été faible dans ses premières productions, s'est ensuite développé, et domine insque dans les morceaux les plus sévèrement travaillés de ses beaux ouvrages. An mois d'août 1703, il fot invité à se rendre à Lobeck avec Mattheson, afin d'y concourir pour le remplacement du célèbre organiste Buxteliude, qui, devenu vieux, voulsit prendre sa retraite. ttændel fut jugé digne de succéder à ce grand artiste; mais celui-ci ne voulant se démettre de sa place qu'en faveur de l'artisle qui épouserait sa fille, ni lui, ni Mattheson, ne voulurent souscrire à cette condition: Its revincent tous deux à Hambourg, après avoir été traités avec honnent par le magistrat de Lubeck.

L'amilié qui unissait Hændel et Mattheson ne se démentit pas jusqu'à ta fin de 1704; mais le 5 décembre de cette année, pendant une représentation de Cléopátre, trolsième opéra de ce dernier. Hændel était an clavecin lorsque Mattheson, qui jouait le rôle d'Antoine dans son onvrage, n'ayant plus à parattre dans le dernier acte, vouint revenir à l'orchestre et prendre la place de directeur, conformément à l'usage de l'Ilalie, où le maltre est au clavecin pendant la représentation de son opéra : ce fut l'occasion d'une violente discussion ; car Hændel considéra comme un affront pour lui la prétention de son ami, et ne voulnt point s'éloigner du clavier. Fuileux, Maltheson t'entraina hors du théâtre après que la représentation eut été terminée. A peine arrivés dans la rue, tons deux mirent l'épée à ta main, et là, entourés de spectateurs et d'artistes qui les avelent suivis, ils se battirent avec acharnement. C'en élait fait vraisemblablement de la vie de Hændel si l'épée de Mattheson n'eût rencontré sur sa poitrine un large bouton de métal contre lequel elle se brisa. Par les bous offices d'un conseiller de la ville de Hambourg, cette affaire n'eut pas de suite, et les jeunes ar-Hercules and Theseus; Florinda; et Bellerophen. tistes furent réconciliés. Le 30 décembre, dit

Maltheson ( loc. cit. ), j'ens l'honneur d'avoir Hændel pour bôte, et le même soir pous assistâmes à la répétition de son opéra Almira, après quoi nons fûmes meilleurs amis que jamais (1). Hændel avait un grand nombre d'élèves à Hambourg, ce qui ne l'empéchait pas d'écrire beancoup de musique pour les instruments, l'église et te théâtre. Le 8 janvier 1705, la première représentation de son opéra intituté Almira, reine de Castille, fat donnée avec succès ; mais déià un autre ouvrage (Neron) était prêt : il fut joné te 25 février de la même année, c'est-à-dire environ six semsines après le premier, il pe fut pas moins bien accueilli que l'autre. Après cet opérs, une lacune se fait remarquer dans l'activité productive de Hændel; car les autres opéras allemands qu'il donns à Hansbourg ne furent représentés qu'en 1708 (2). Mais j'al tropvé l'explication de ce silence de sa mose dans le partition d'un Laudate de la main de Hændet. et daté de Rome, le 9 juillet 1707. Un voyage en Italie a donc précédé cette date. Ce premier voyage a été ignoré de tons les biographes : Mattheson même, qui vécut dans l'intimité de Hændel, n'en parle pas; mais la date de l'ouvrage qui vient d'être cité et la signature de l'anteur ne laissent pas de doute à cet égard. La Résurrec-

qu'alla de reposser les fausses allécations et les bestie lajurioux qui aut cooru sur l'alfaire dent il s'agit. Certes, or soin n'étail pes leutile, cer les bruits dont il se plaint and ete recarillie par Phistoire. Sur des reportenements Incasets, Hawkins a donoé dans son Histoire générale de la musique (1. V, p. 245) one notice sur Harodel où U est dil qu'il s'était emparé de vive lorce de la place d'un autre occompagnateur, soulenn dans cette action inconvenante par la préference du public : que la rivat huntlië (doot oo or dit pas ir nom) arait diestmulé as enière pour se venger dans on moment favorable; qu'il l'avait attaque la nell, armé d'on polgnard, et que les jours de fiandel n'avalent été sanvés que parce qu'one partition placée sous son bras l'avait guranti du comp got iul étall porte, L'auteor anonyme d'une compliation intlluice : Musical Biography ( W. Bingley ', Londres, 1814, 5 vol. le-8\*, a copié Hawkins à ce soje! (1. 1, p. 195); if se seraltépargné crête erreur s'il rût consulté une Biographie de Bændel, publice à Londres en 1784, sous la direction de Smith, eleva de ce malire, et les Anecdoles sur Hændel et Smith, rédigées sur les notes de Caxe, où le récil de l'aveniure dont il s'agil est conforme à celui de Mattheson. (1) M. Scholeber dit (The Life of Handel, p. 15 ) que dans son noinion les opéras de ce maître Dupline et Florinda val été représentés en 1706 : c'est une erreur ; cur je possède la collection complète des livrets d'opéras re-

présentés un théatre de Hambourg, depois 1699 jusqu'en-

1748, et les ouvrages de ce grare qui y out été joués en 1706.

soni : 1º la Fedella coronala ; 1º Masagniello (sic) furioso; 3. Justinius; 4. Germanicus Romischer General;

to la Costenza sforsata, oder die lustipe Reche des

Sueno; lanele que ja trouva en 1701, Die Permandelle

Daphne; Die tuslige Hechseit; il Fide Anice oder

(i) Hallbeson ajouta qu'il n'est entré dans ces détails

179

tion, oratorio italien ou même auteur, porte la date du tt avril 1708, et fut écrite à Rome; Hændet n'avait donc point quitté l'Italie depuis te mois de juillet précédent, et ce n'est qu'au retour de son voyage qu'il composa Florinda et Daphné, opéras allemands que Matthesun considérait comme inférieurs à l'Almira. Hawkins et ses copistes se trompent sur toutes les dates des premiers travaux de Hændel; ils n'ont point connu les documents fournis par Mattheson dans ses deux notices. Au nombre des compositions de Hændet écrites à Hambourg se trouve une cantale de la Passion avec orchestre, poésie du sénateur Brockes de Hambourg, et dont les premières paroles sont : Mich rom Stricke meiner Sunder. Le manuscrit de cet ouvrage, écrit en 1704, se trouve à la biblioflièque

Vers le milieu de 1708, Hændel partit de Hambourg pour aller à Florence composer Rodrigo, son premier opéra Italien, à la demande du prince de Toscane, frère du grand-duc Jean-Gaston de Médicis. L'onvrsce fut exécuté à la conr, en octobre de cette année, car j'al tronvé, en 1841, deux sirs de cet opéra ( Forte l'alma, è lieto il volto, et Non mi sprezzar, crudete) dans la précieuse collection musicale de feu M. Landsberg, à Rome : ils portaient cette date. Le prince fit à l'auteur un cadeau de cent sequins et d'un service de porcelaine. Dans les derniers jour s de 1709, Handel fit représenter à Venise son Agrippina, opéra dont le succès eut tant d'éclat. qu'on le jona vingt-sept fois de suite, ce qui était fort rare à cette époque (1). De Venise, il alla à

rovale de Berlin.

Rome, où il érrivit une cantate intitulée Il Trionfo (11 M. Schorleher a placé la représentation de cel opéra à Venise, au mois de janvier 1707; son erreur est évidente, car on til dans la Dramaturgia d'Allacci (Veoise, 1755, p. 14): " Agrippine, dramma recitato l'anne 1700, in Venezia, · nel les iro di S. Gio. Crisosiamo. - In Venezia, appressa a Marino Rossetti, 1702, In-18. - Poesia di Vincenso Gri-. mani, Patriato Veneto, poi Cardinale di Santa Chiesa e Vicere di Napoli-Musica di Giorgio Federigo Hendel. e tedesco. » M. le Dr. Chrysander, qui place la representalion de cet opéra en 1708 (G. F. næadel, tome ler, p. 181), a eté également mai informe. Dans le livre qui a pour titre : Le giorie della Poesia e della Musica (in Venezia, 1730, in-in . L'Agripping de Handel est portes à la date de 1710 et en lête des ouvrages de la salson d'hiver out en Italie s'ouvrait le lendemain du jour de No41; or, la saison d'hiver, de 1710 avail commencé la 26 decembre 1709. A l'égard de la pastorale Aci, Galatea e Polifemo, M. le Dr. Chrysander, qui la fait composer à la fin de 1766 et no commencement de 1709, et qui a réuni dans cette même annec 1708 la composition de Rodrigo, d'Agrippina, Il Tricofu del tempo, l'oratoria la Résurrection, le psaume Laudate, et plusirors autres ouvrages, s'est frampé; car J'ai pronvé ue Rændel, étalt à Hambourg dans la meme agace nu it descall Dupline et Florinda.

dei tempo (1). L'ouverture d'Agrippina a donné lien à une anecdote rapportée par Mattheson, où l'on voit un des traits de cetta violence brutale qui mâlhenreusement se reproduisirent souvent dans la vie de Hændel. Corelli exécutait ce morceau devant lui ; furieux de ce que ce célèbre vioioniste ne lui donnait pas l'expressiou convenable, Hændel lui arracha l'instrument des mains, et exécuta sa musique comme il voulait qu'on le tit. Corelli, avec sa donceur ordinaire, tui dit sans s'émonyoir : Ma, caro Sassone, questa musica è nello stilo francese, di ch'io non m'intendo (Mais, mon cher Saxon, cette musique est dans le style frauçais, à quol je n'entends rien) (2). En 1710 Hændet se rendit de Rome à Naples; il y composa pour une princesse espagnole, que Mattheson désigne sous le nom de Donna Laura, une pastorale qui a pour titre : Aci, Galathea (sic) e Polifemo. Cette pastorale est eutièrement différente de cette qui a été exécutée ensuite en Angleterre, et que Arnold a publiée dans sa collection des œuvres de Hændel. Ce compositeur resta peu de temps à Naples, et Jorsqu'il en partit, il visita piusieurs villes d'Italie, n'y trouva point d'engagement, et résolut de retourner en Allemagne. N'ayant de préférence pour aucune ville, et ne connaissant point Hanovre, il résojut de s'y rendre. Steffani était alors le maître de chapelle de cette cour; it fit au jeune artiste le plus généreux accueil, le présenta au prince et le désigna comme son successenr. Cette époque fot décisive pour le caractère définitif du talent de Hændel ; car il adopta dès lors le style élégant de Steffanl, et en fit une beureuse fusion avec la vive et piquante modulation de l'harmonie allemande, et avec les qualités de son propre génie. De là vient qu'on remarque une différence très-sensible entre les productions de

Hændel qui datent de ce temps et ses onvrages L'électeur de Hanovre avait offert à Hændet 1,500 écus d'appointements, avec le titre de mattre de chapelle; l'artiste bésitait à accepter ces pro-

antérieurs.

(1) Je me suis trompé lorsque j'ai dil dans la Revue musicule (l. VI, p. 176 que la cantate Il Trionfo del tempo fut écrite à Florence ; c'est la Biographie publiée par Maltheson (Hambourg, 1711, in-tt) onl m's induit en erreur, (1) M. Schorleher dit que ce fail est démenti par la mellieure autorilé de tontes, la partition d'Agrippina, ou rien pe ressemble à la musique française : ce fogement est celui d'un amateur dont les connsissances sont insuffisantes. Il s'agit de l'ouverture, dont l'introduction est exactement dans le style de Lully, et doot l'allegro, en style fogue d'imitation, n'a aucun rapport avec la musique Italicane doni Alexandre Sessiolli et Marcello étalent alors les grands représentants, L'anvertore d'Agrippines étail et se pouvail être que de la musique française pour Corelli.

positions, parce qu'il voulait visiter l'Angleterre ; instruit de cette circonstance, le prince lui fit dire qu'il lul accordait un congé, et que son traltement lul serait payé comme s'il ne s'était pas éloigné de la copr. Handel accéda à ces propositions, et partit immédiatement pour Halle, où il voulait visiter sa mère, devenue avengle. Il vit aussi son ancien mattre. Zachau, et quelques amis, puls il se rendit à Londres par Dusseldorf et la Itoliande. Il y arriva an mois de décembre 1710. Le directeur du théâtre de Hay-Market l'engagea à écrire un opéra, et Rinaldo, que Hændel composa en quatorze jours, fut joné le 24 février suivant. Hawkins et ses copistes disent que le succès théâtral surpassa tout ce qu'on espérait; mais cette assertion est évidemment inexacte, car Burney nous apprend (General History of Music, t. IV, p. 225) que depuis le 24 février jusqu'au 2 juin, la pièce n'eut que quinze représentations. Toutefois, la musique fut recherchée avec tant d'empressement, que le merchand de musique Walsh gagna quinze cents livres stering par sa publication. On cite à ce sujet un mot piaisant dit par Hændel, lorsqu'il eut connaissance de ce bénéfice : Mon cher monsieur, dit-il à Walsh, il faul que tout soit egal entre nous; vous voudrez donc bien composer le premier opéra, el moi je le vendrai.

Le congé qui a vail, et de accordé à Hembel étair à l' prisé d'expirer ; il dissal souger à revoge de la roise (Lane), qui lui d'ab beuse précedus et la tilmoigna le dédir de le voir creenir à Londres. Le premier certarge de Benedi, après nos retour à la cord et l'étectur, fini la composition de dours con la cord de l'étectur, fini la composition de dours de control de l'accorde de l'étectur, fini la composition de dours con la control de l'étectur, fini la composition de dours con de chamber, pour le princess étécturale Charleste, qui fini essuite roise d'Augéletere. Ce l'étécture de l'étecture de l'étécture de l'étécture de de l'étécture de l'étécture de l'étécture de de l'étécture de l'étécture de l'étécture de de l'étéctur

Après un séjour d'environ neuf mois à l'anoure, il oblint de l'électeur la permission de retourner à Londres pour un tempa limité. Il y arriva dans le courtant du mois de janvier 1712. Son premier ouvrage, fuit l'ode pour créberr le jour de naissance de la reine Anne (Ode for the Queen Anne's Birth duy), qui fut enécutée le 6 lévrier de cette même année (I). Le 2 sortembre, il fil

(i) II est ause singuiler que M. Schricher disc dans une note de son livre (p. 81), que la date de la paissance de la reine Anne nes trouve pas dans les dictionalers biographiques, et qu'elle est si peu connos, qu'il ne l'a apprise que par l'obligeance de M Rimbault, d'apple Traterité d'une garette applaire? On III ceptodant dans inotte les clé-

représenter au théâtre son Pasfor Fido, Après que le traité de paix d'Utrecht eut été conclu, Hændel recut de la reine l'ordre de composer un Te Deum et un Jubilate, qui farent exécutés le 7 juillet 1713, à l'église Saint-Paul, en présence de cette princesse. Le 10 décembre suivant. il fit jouer pour la première fois son Teseo, qui fut Immédialement après traduit en allemand pour le théâtre de Hambourg. Chacun de ces ouvrages ajoutait à sa réputation, et leur succès ini rendait agréable son séjour en Angleterre. La reine étant morte le 12 soût 1714 (t), l'électeur de Hanovre fut appelé à lui soccéder par acte du parlement, et vint prendre possessien du trône, sous le nom de Georges I'r, trrité contre Hændel, à cause de l'oubli qu'il avait fait de ses engagements, et aussi parce qu'il avait composé un Te Deum pour la paix d'Utrecht, considérée comme désastreuse par tons les princes protestants d'Aliemagne, ce monarque éloigna de lui l'artiste à son arrivée en Angleterre. L'amitié du baron de Kilmansegge, chambellan du rol, pour Hændel, s'épuisa ionglemps en vains efforts popr le faire rentrer en grace; enfin, ti crut avoir trouvé une occasion favorable dans une partie de plaisir qui devait avoir lieu sur la Tamise, et que te roi avait promis d'honorer de sa présence. Le baron demanda à Handel de la musique pour cette fête, et celui-ci composa une symphonie snivie de divers morceaux de musique instrumentale. Tout cela est connu dans les œuvres de Hændel sous le nom de Water-Music. L'orchestre était placé dans une barque qui snivait celle du roi : le compositeur dirigeait lul-même l'exécution. Georges 1er n'eut pas de peine à reconnaître legénie de Hændel dans cette musique ; mais, quoiqu'il eût paru satisfait, il ne parla point de l'auteur de l'ouvrage. Le baron attendait avec impatience une occasion favorable pour parler de son protégé : elle se présenta lorsque le roi témoigna le désir d'entendre Geminiani exécuter les pouveaux solos qu'il venait de publier. Craignant que ces morceaux ne répondissent pas à l'attente de Georges Jer, si le elaveciniste était inhabile, Geminiani demanda que třandel i accompagnát : le roi y consentit. Lorsque Hændel se tronya en sa présence. li lui exprima son regret de l'avoir oflensé, et sa résolution de réparer sa faute par les plus grands

tions de l'art de virider les dates cette indication trèperciae : Anne, fille de Jarques II et de Midde, au première frame, nec le s férire 1684, etc. Moréet, éditions de 1710 et 1780; la Biographie universelle de Michaud, et tous les grands receits hisparajones publies en France, donnest également cette date. Quels tirres a doix consultes M. Schucker?

(1) M. Schericher dit que ce fot le 1\*c aoûl : il a été mai

efforts de zèle et de reconnaissance. Dès lors ji rentra en grâce, et la faveur royale se manifesta en doublant le traitement que la reine Anne lui avait accordé (t). Déterminé à se fixer en Angicterre, Itandei

commença à céder aux instances de quelques personnages riches et titrés, qui témoignaient le désir de lier avec lui nne connsissance intime. Le comte de Burlington avait pour ses ouvrages une admiration sans bornes; il offrit an célèbre artiste nn logement dans sa maison, qui fut accepté. Dès ee moment, Hændel put se livrer en liberté aux inspirations de son génie, il assistait fréquemment à des soirées de musique, dont ses compositions faisaient le principal ornement. Quelquefois Il allait à Saint-Paul, quand le service du soir élait achevé, et là il excitait l'enthonsiasme d'une assemblée nombreuse et elsoisie par son talent d'organiste. Après un séjonr de trois années chez le comte de Barlington, séjour pendant lequel 11 composa son opéra d'Amadiei. qui fut représenté le 25 mai 1715, il reçat du due de Chandos l'Invitation de prendre la direction de sa chapelle, dont Pepusch avait été quelone temps le mattre. Ce seigneur magnifique ne tut point effrayé par les sacrifices qu'il devait faire ponr mettre à la tête de sa musique le premier compositeur du royaume, et peut-être de l'Europe; quelles qu'aient pu être les prétentions de Hændel, elles forent acceptées, et l'illustre artiste alla a'établir, en 1718, à Cannons-Casile, résidence du due. Il y composa vingt grandes antiennes ponr plusieurs voix et instruments, dont on a publié douze, lesquelles sont mises au nombre de ses plus belles productions. C'est aussi ponr le due de Chandos qu'il écrivit sa pastorale anglaise d'Acis et Galatée, sur un poême de Gav. Cette pastorale est entièrement diffé-

m D'après una note de Malcolm (royes ce no M. Schericher (Life of Handel, p. 41) et M. le Dr. Chrysander [G.-F. Hændel, t. f. p. ett) placent la date de l'exéculina de l'œuvre de Harndel conque sons le nom de Water-Murie au 22 sout 1715 ; mals Burnes dit que l'onvrage ne fat composé qu'en 1716, et Arnold a mis au titre de son édition : The celebrated Water Musick in Score. composed in the year 1716. Cette date est la bonne, car on vient de voir que Hændel ne rentra en grâce près de Grorges 187 qu'à l'occasion de l'exécution de quelques-une des soins de Geminiani, qu'il accompagna au elaverin. Or, les tit solos pour violen avec basse continue, centre let de Gemiotant, dédiés au rui, ne furent publiés qu'el 1716. Il est yeal que le roi so rendit & Hagoure le T fatilet 17tr, et ne revist en Angleterre qu'an mois de jauvier t717; male rien ne prouve que la lête dont il vient d'être parlé a's pas en lieu avant le mois de faillet \$716. An reste, ces rétilles méritent à peine qu'on s'en occupe; M. Schoricher doit avoir eu beancoup de temps à perdre lorsqu'il a rempli son livre de taut de discussions sur des eboses de pen d'importance.

rente de celle qu'il avait composée à Naples. il est remarquable que le beau chœnr de la pièce anglaise : Behold the monster Polypheme, dont l'expression d'horreur et d'effroi a tonjoura été admirée, est tirée d'nn des douze duos de chambre de Hændel, dont les paroles ont un sons tont différent. Indépendamment de ces ouvrages, et nonobstant l'absence de Hændel de l'Angleterre pendant tonte l'année 1717, à cause d'un voyage qu'il fit à Hanovre, à la suite du prince de Galles, ce graod artiste a écrit de 1718 à 1720 son Te Deum en si bémol, un antre Te Deum en la, quelquesnns de ses concertos de hautbois, une sulte de pièces pour le clavecin, et l'oratorio Esther, le premier onvrage de ce genre qui fnt composé sur des paroles anglaises, et qui fut exécuté pour la première fois à Cannons-Castle, le 29 août 1720.

Il paralt que ce fut à Hanorre, en 1717, que Hamédé écrivit son oratorie allemand La Parsion, mais qu'il ne le termina qu'à Londres; car ce fet de cette ville que l'ouvrage fut envoyé à Hambourg, où il fut exécuté, soit à la fin de 1717, soit au commencement de 1718 (1).

we 1.17, and an commencement or 1718 (1), and the commencement of the commencement of

lii Le promier, l'al signalé au monde musical l'existence des manuscrits eriginaux de Rændel, dans ma Arviic musicale (t. V, p. 177-015, et t. Yl, p. 160-176). Je les découvris à Londres en 1615, deux une maisen inhabitée of on les avait fransportés, avec de vieux meubles provenant du châtean de Windsor. On n'avait en fasqu'à ceite épeque que da vaguer notions concernant cette précieuse collection. On m'y troovalt alors qu'une Passion, en alle mand, sor isquelle je donnal oette noie (t. V. p. 68) e On peut aous considérer comme un oratorio une . Puzzion en allemazd. Le manuscril a'est point de la a mais de liundet, mala une copie qui paralt, d'après la a notation , avair été fatte dans le nord de l'Allemerne. a Cet ouvrage est de la jeonrese de Handel. Le texte est « pitoyable. » C'est cette même Pausion à quatre vois at orchestre, out se trouve à la bibliothèque rovale de Berlin, soon le un sas à. Quant à l'autre Passion, qui est au-Jourd'hul an palale de Bockingham, et que M. Scholcher y a troavée, elle n'étalt pas dans la collection de manuscrits originaux que f'at fait comasitre en 1819 . J'ai été la duit eo erreur torsque j'al dit qu'elle a été publiée autrefuls à Leipsick, eber Bertikapi : Le ne me souviens plus of ,'al trouve or reaseignement.

susdé que le succès d'une telle entreprise serait subordonné au mérite des chanjeurs, Hændel resolut d'attacher à son spectacle les meilleurs artistes qu'il pourrait se procurer. Dans ce desaein il se rendit à Dresde, et y engagea Senesino et la célèbre Marquerite Durantasti. Le premier opéra qu'il écrivit pour le nouveau théâtre fut le Radamisto, dont la représentation eut lieu dans l'hiver de 1720. Cet ouvrage fut accueilli avec transport, eut un grand nombre de représentations, et donna à la nation anglaise une haute idée des talents du compositeur. C'est ce même ouvrage qui, traduit en allemand, fut joué à Hambourg, en 1721, sous le titre de Zénobia. Hændel était l'âme de la nouvelle entreprise. Cependant, presque au même moment du succès qu'il venait d'ubtenir commença contre lui une opposition née de la violence de son caractère et du jon hantain qu'il mettait souvent dans ses relations avec les directeurs et commissaires de l'Académie royale. Les ennemis de Hændel parvinrent à faire engager comme compositeurs Bononcini et Ariosti, en concurrence avec ini. Chacun de ces mattres eut ses partisans jusque dans le sein de la commission administrative de l'Opéra : pour les mettre d'accord, il fallut décider qu'ils composeraient ensemble un opéra, et que chacun d'eux serait chargé d'un acte. Le sujet elioisi fut Muzio Scevola, Bononcini écrivit le premier acte; Ariosti, le second, et Hændel, le troisième. Il eut fini son travail ie 23 mars 1721. Son génie fut vainqueur dans cette lutte; mais son orqueil s'offensa d'avoir été mis en parallèle avec des hommes qu'il considérait avec raison comme inférieurs à lui.

Depuis 1720 jusqu'en 1726, Hændel écrivit dix opéras; l'Alessandro, qui fut le dixlème, devint l'occasion de vives disputes qui préparèrent la ruine de l'Opéra. Les applaudissements frénétiques accordés par le publie à Senesino avaient rendu ce chanieur hautain, même avec Hændel, qui payait ses dédains par des emportements. Dans le dessein d'humilier sa vanité. le maître engagea pour son Alexandre la fameuse cantatrice Faustina Bordoni, qui depuis lors devint la femme du compositeur Hasse. Il ne dontait pas que les succès de cette cantatrice ne diminuassent ceux de Senesino : mais des difficultés qu'il n'avait pas prévues vinrent bientôt contrarier ses projets. Une lutte s'établit entre les partisans de Faustina et ceux de la Cuzzonl. autre célèbre cantatrice, qu'on applaudissait depuls plusieurs années; les spectateurs, les musiciens, et jusqu'aux directeurs de l'Opéra, se partagèrent en ueux camps ennemia, et bientôt l'amour-propre des deux femmes objets de celle :

querelle ne connut plus de bornes. Ne doutant pas que l'exemple de Senesino n'eût été contagieux pour elles, Hændel proposa le renvoi de ce chanleur aux administrateurs du théâtre, et ne put l'oblenir. De son côté, le compositeur se refusa non-seulement à écrire pour cet artiste. mais même à conserver avec lui aucun rapport. Le résultat inévitable de ces dissensions fut la ruine d'un théâtre qui pendant près de neuf ans n'avait conne que la prospérité : il fut fermé vers la fin de 1728. Les Opéras composés par Hændel pendant l'existence de cette entreprise furent : Floridante, 1721; Ottone, 1722; Flavio, 1723; Giulio Cesare, 1723; Tamerlano, 1724: Rodelinda . 1725; Scipione . 1726; Alessandro, 1726; Ammelo, 1727; Riccardo primo, 1727; Siroe, 1728; et Tolomeo, 1728. Après la dissolution de l'association, quelques

nobles, qui s'élaient déclarés les adversaires de Hændel, firent une nouvelle souscription pour l'établissement d'un opéra an théâtre de Lincoln's Inn Fields : Senesino y fut engagé. Ce nouvel établissement, dirigé par un comité de douze souscripteurs, ne laissa d'autre ressource à Hændel que de s'associer avec un ancien directeur de spectacle nommé Heidegger, pour organiser un autre opéra au théâtre de Hay-Market. L'acte d'association était fait pour trois ans. A p-ine fut-il conciu, que Hændel fit un voyage en italie pour y engager des chanteurs. Ce qu'il en ramena de mieux fut La Strada, cantatrice d'un mérite très-remarquable. Le théâtre fut ouvert le 2 décembre 1729, par la première représentation de Lotario, opéra de Hændel. Ce maître écrivit Partenope pour la clôture de la saison, en 1730, et dans les années suivantes il composa Porus, en 1731, Ezio, en 1732, Sosarme, dans la même année, et retoucha son Orlando en 1733; il paratt méme qu'il refit à peu près en entier celui-ci. Ayant été informé que ses adversaires se proposaient d'altenter à sa propriété en faisant exécuter son oratorio d'Esther et l'Acis et Galathée, lul-même les donns à son théâtre en 1732. Dans l'année suivante, Hændel fit un elfort de génie en mettant au jour l'oratorio de Deborah. l'une de ses plus belles productions. Cet ouvrage acheva d'indisposer contre lui la noblesse, parce qu'il augmenta le prix d'entrée pour les soirées où l'oratorio était exécuté. C'est aussi dans cette même année 1733 que Hændel écrivit son oratorio Athalie, qui fut exécuté à Oxford pendant l'été, sous sa direction, et Ariane, opéra.

Le terme de l'association étant arrivé, Harndel prit la résolution de se charger de l'entreprise de l'Opéra à ses risques et périls. Pour la réalisation de ce projet, il se remit en voyage et alla ha rechercite de chanteurs. Il entendië en taliei Farinelli et Carestini. Tous deux étalent des artistes de premier ordrer, mais il y avait plus d'outrainement dans Farinelli, plus de ce je ne sais quol qui est le génie de l'art et qui fait le succès populaire : malbeuressenent pour les luivrêts de Hændel, ce maître lui preféra Carestini.

Jusque-là, ses adversaires n'avaient point eu plus de succès que lui dans leur entreprise; s'îls avaient des chanteurs plus aimés du publie, les compositeurs obscurs qu'ils employaient ne pouvaient lutter avec son génie : des deux côtés. Il y avait en des pertes considérables. En 1734, Il produisit son Ariodant, et dans fannée suivante, Alcina. Mais enfin le spectaele rival de Hændel fit l'acquisition de Porpora pour la direction de la musique, et de Farinelli comme premier chanteur; de plus, on le transporta au théâtre de Hay-Market, que Hændel avait été forcé d'abandonner, et qui avait l'avantage d'être au centre de la ville. Obligé de se réfugier avec ses chanteurs au petit theatre de Lincoln's fun Field, thendel reconnut bientôt l'impossibilité de s'y soutenir en concurrence avec Farinelli et Senesino réunis; il n'y resta que peu de temps, abandonna son entreprise, et renonca enfin à une totte désastreuse qui avait miné sa bourse, sa santé, et de plus avait porté atteinte à sa réputation; car on dolt avoner que les opéras composés par tiændel jusqu'en 1729 sont bien supérieurs à ceux qu'il écrivit ensuite au milieu des ennuis de ses diseutes et des embarras de ses spéculations. Des préoccupations de tous genres nuisirent aux inspirations de son génie; d'ailleurs, l'obligation de renouveler seul le répertoire de son théâtre le fit souvent travailler avec précipitation, et ne lui permit pas de terminer ses ouvrages avec soln. La puissance de son génie ne se retrouvait entière que dans ses oratorios. En renonçant à son entreprise d'Opéra Italien, son caactère ferme et décidé avait cédé à la nécessité: mais il lui restait encore quelque espoir de soutenir la lutte à l'Opéra anglais de Covent-Garden; Il se tourna de ce côté, et fit avec l'entrepreneur un arrangement pour la composition d'une Alceste, qu'il écrivit avec rapidité, dont on fit les répélitions, les décorations et les costumes, mais qui, par des circonstances inconnues, ne fut pas représentée. La plus grande partie de cet ouvrage a été ensuite adaptée à l'ode de Dryden, composition admirable connue sous le nom de Atexander's feast. Cet onvrage fut exécuté pour la première fois le to février t736. Dans la même année il donna

Atalante, opéra composé à l'occasion du mariage du prince de Galles avec la duchesse de Saxe-Gotia; il écrivit pour la même circonstance l'antienne comme sous le titre de Wedding Anthem, et enfin il fit représenter son Armetoto.

t'rès de huit années agitées par l'inquiétude et par des soins de toutes espèces, des travaux multipliés, et le chagrin causé par la perte des rienesses qu'il avalt autrefois amassées, détruisirent la santé de Hændel. On lui conseilla l'usage des eaux de Tunbridge; mais, au lieu d'en éprouver du soulagement, ses maux s'accrurent au point que ses facultés morales en parurent altérées; et pour comble de malheur, son bras droit fut frapné de paralysie. Les médecins ne connaissant point de remède à cel accident, l'envoyèrent aux bains d'Aix-la-Chapelle. Ce ne fut pas sans peine qu'il se résolut à v aller : cependant ce voyage lui proeura tant de soulagement, que six semaines suffirent pour lui rendre l'usage de son bras. Au commencement de povembre 1736, it retourna a Londres, dans nn état de santé satisfaisant, et avec l'esprit retrempé d'une pouvelle épergie. Décidé à ne rien négliger pour regagner la faveur publique, il fit de nouveaux efforts dans les opéras englais Justin et Berenice, qu'il écrivit pour le théâtre de Covent-Garden; mais le succès ne répondit pas à ses esgérances, tl était devenu évident que la musique dramatique de Hændel avalt perdu son attrait pour les Anglais; rien ne prouva mieux leur Indifference à cet égard que la tentative infructueuse de quelques amis-de ce grand artiste, qui voulurent publier une collection de ses ouvrages à son bénéfice; car la sonscription fut à peine suffisante pour les frais de l'impression. Une senie exception se fit remarquer au milieu de cet oubli : elle vint du comte de Middlesex, qui demanda à Hændel, en 1737, Pharamond, opéra, et Alexandre Sérère, pasticcio que Hændel traduisit ensuite en allemand. Le comte donna au compositeur mille livres sterling pour prix de ces partitions (1), Serse, commencé le 26 décembre 1737, fini le 6 février 1738 et représenté le 14 du même mois; Deidamie, commencé le 27 octobre 1739. fini le 30 novembre suivant; et Imenco, opéra fini le 10 octobre de la même année, furent les derniers ouvrages de Hændel pour le théâtre. Ici finit pour le grand artiste une longue suite de tourments et de déceptions : bientôt après il entra dans une earrière nonvelle de gloire et de fortune.

(1) Il y a discentiment sor ce full entre Hawkins et Barney ; car ce dernier assure que le comie de Núdlesex et le duc de Dorsel ne se chargèrent de l'entreprise du theatre que dans l'automne de 1744.

Persuadé qu'un compositeur parvenu à un Age qui toucise à la vicillesse est moins propre aux ouvrages dramatiques qu'à la nusl'que grave, Hændel prit, en 1740, la résolution de n'écrire que des oratorios, de la musique d'église et des pièces instrumentales. Déjà il avait composé précédemment les oratorios de Déborah, Esther, Israel en Egypte, et Athalie, admirables productions du génie de ce grand homme. S'il en faut croire les biographes anglais, le motif principal de la résolution que Harodei prit d'écrire des oratorios aurait été l'espoir d'une bonne spéculation, parce que l'exécution de ces dramea religieux pendant le carême, où tout autre spectacle était interdit, n'occasionnait aucune dépense pour des costumes, des décorations, ni même pour des cisanteurs renommés; car l'exécution d'une musique simple et large, dont l'effet était particulièrement dans les chœurs, n'exigeait que de belies voix et une habileté ordinaire. Il est permis de croire en effet que des soins de fortune ne furent point étrangers à la direction que prit alors le tsient de Hændel; maia on ne peut mettre en doute que son âme d'artiste n'ait surtout éprouvé le besoin de développer les rares facultés qu'il tenait de la nature et de l'art pour le nouveau genre de musique qo'il adoptait, et de mettre en œuvre son habileté dans le style fugué, si bien approprié aux compositions de cette espèce. Il s'était d'ailieurs déterminé à introduire dans ses oratorios le concerto d'orgue, dont l'invention paratt lui appartenir. Plus de vingt-cinq ans s'étaient éconlés depuis le temps où li se faisait entendre à une sociélé choisie aur l'orgue de Saint-Paul, et depals lors un petit nombre d'amis savaient seuls qu'il n'avait point de rival en Angieterre comme organiste, et qu'il n'y avail dans toute l'Europe que Jean-Sébastien Bach qui l'emportat sur lui à cet égard. Par exception cependant, le 7 et le 14 avril 1736, où il fit exécuter son oratorio d'Edher, il avait exécuté denx concertos d'orgne chaque soir, afin d'exciter la curfosité du public. Son admirable talent d'exécution eut donc pour le public anglais le mérile de la nouveauté : ce ne fut pas une des moindres causes de l'immense succès qu'obtingent les oratorios. Dans chaque exécution d'un oratorio, il introduisati un concerto d'orgue, presque toojours placé avant le chœur final. C'est ainsi qu'àprès un air ajouté à son oratorio italies Il Trionfo del Tempo, il a écrit ces mots sur sa partition a Segue il Concerto per l'organo, e poi l'Allebia.

Le 28 mara 1738, Hændel avait donné pour son hénéfice son oratorio Saul, dont le produit fut, dit ou, de 800 livres ajerling, et, selon Main-

waring (auleur de Mémoires sur la vie de Handel), de 1.500 livres, ce qui paralt exacéré. Saul fot suivi de l'ode pour le jour de Saiote-Cécile (Ode for Santa-Cecilia's day, 1739), des sonates en trios pour deux violons ou flûtes et violoncelle, 1739; de L'Allegro ed il Penseroco. 1740 : de Imeneo, opéra, 1740, et de Deidamia opéra, même année. Ce fut surtoul en 1741 que ces séances de musique religieuse obtinrent un auccès de vogue lorsqu'on entendit le Messie (Messiah), considéré à juste titre comme le chef-d'œuvre de Bændel. A l'admiration qu'inspire up si bel ouvrage se joint l'étonnement lorsqu'on se souvient que son auteur était agé de cinquante-sent ans lorsqn'il l'écrivit, et que toute la partition fut achevée dans l'espace de vingtquaire jours. Ces faits sont prouvés par le manuscrit original de cette auhlime composition qui existe dans la collection appartenant à la reine d'Angleierre. Outre que la notation porte les traces d'une rapidité prodigieuse de main, on trouve en pinsienra endroits des dates écrites par l'anteur, qui ne laissent aucun doute sur l'espèce d'improvisation de ce monument de sa gioire. An bas de la première page sont ers mots: Angefangen den 22 August 1741 (commencé le 22 août 1741). A la fin de la première partie, on trouve cette dale : August 28, 1741. On lil au bas de la seconde parlie : September 6. 1741. Enfin . après la troislème partie , on trouve cette sonscription : Fine dell' oratorio. G.-F. Handel. September 12, 1741; et les derniera morceaux ajoutés ou changés furent terminés le 14 du même mois. On a souvent cité la facilité de quelques compositeurs modernes : il est bien peu d'exemples qui égalent celui-là. Hændel était ai pressé par les copistes, que sa notation est à pelne formée; on a remarqué avec raison que quatre duos italiens, précédemment écrits par Hændel, ont fourni les thêmes de quatre chœurs du Messie; ce qui ne doit point étopper, ai l'on songe à la prodigieuse rapidilé avec laquelle ce grand onvrage a été composé. La pinpart des dates qui se trouvent sur les divers manuscrits de Hændel démontrent que eette facilité de production était une qualité constante de son génie.

Le des de Devonaline, à celte époque lord liculteaux d'Iriande, ayant loridé Hemole à visiler ce royaume, l'Blusire compositeur entrepril ce voyase, et arriva à Dublin le 18 novembre 1741. Pendant l'espace de cinquois, il y fil etendre L'Alleyro et il Penseroso, Acis et Galotée, l'Ode de Dryden, Ether, Alexander's Foast et l'Imeneo. Le 48 avril 1742 ll y donna son admirable Messie, sa bleddice de trois institutions de cisrilé. Le 23 mai suivant, il fit exécuter son Scull; et le 3 juin il fit entendre une seconde fois le Messie, comme concert d'adieu. Le 13 août il quilta Dublin, et relouroa à Londres, après un séjour de près de neuf mois en Irlande.

A peine timedel avait-il terminé le Messie, qu'il commenca un nouvel oratorio ser des morceaux choisis du Samson de Milton; et son travail fut d'abord très-rapide, car la fin de la première partie est datée du 29 septembre 1741. conséquemment quinze jours après l'entier achèvement du Messie. Mais le voyage de Hændel en Irlande, et son long séjour à Dublin ne lui permirent de terminer le Samson qu'en 1742. Le succès de ce bel ouvrage fut des plus brillants: et dès lors la supériorité de Hændel sur les antres compositeurs devint pour les Anglais nn article de foi; dès lors aussi les oratorios attirèrent chaque année la foule à Covent-Garden. Cependant, la rancune de la noblesse contre l'artiste n'était point encore apaisée : on sonffrait impatiemment ses succès; et pour y mettre obstacle on Imagina d'interdire les oratorios, sous prétexte que toute assemblée destinée à l'amusement devait être interdite pendant le carême. Peu a'en failut que la fermeté de Hændel n'échouât encore en cette occasion; mais enfin le peuple prit parti pour lui, sa voionté l'emporta : les oralorios farent entendus chaque année, et le Messie devint l'objet d'une admiration générale. A ses précédents oratorios Hændel ajouta, dans l'esuace de buit ans, Semélé, Joseph, Hercule, Balthasar, un oratorio de circonstance intitulé The occasional oratorio, Judas Maccabée, Alexandre Balus, Josué, Salomon, Susanne, Theodora , le Choix d'Hercule , cantale , et Jephté. De plus, il écrivit dans le même temps son grand Te Deum (en ré), plusieurs concerlos d'orgue, douze concertos de liauthois, plusienra concerti grossi, et beaucoup d'autres pièces.

Vers I nin de Pranche 1756, Hrandel i Spercel de Galishibissense de sa vez; le ma languagta progressivement, et savat la fin de 1751 as cértifica de l'adistibitissense de sa vez; le ma de conjunte. Judici de conquiete. Judici de manuent de cardent appartient à la reine d'Angletelt, et la derine appartient à la reine d'Angletelt, et la derine mante. Quedques additions alten à la même année. Quedques additions alten à la même année. Quedques additions alten à la même année. Quedques additions alten à la méme année. Quedques additions alten à la méme année. Quedques additions alten à la méme année. Que de manuel de la composite et al fert district de la composite et de l'adit de la constituent d'allète, al la del d'une des derintées paper, il a ciri d'une misistraméstate: Sieret sa sight fo fin blind (Doux comme lieu va l'avenir le la médicia lu consoniliar une la l'arcet de la médicia lu consoniliar une la médicia lu consoniliar une l'arcet de la méd

l'opération de la cataracte : il hésita quelque temps à a'y soumettre; mais enfin il se confia aux soins du docteur Sharp, qui tenta cette douloureuse opération à plusieura reprises et ne put réussir. Convaince qu'il n'y avait plus d'espoir pour lul de reconvrer la vue, Hændel se soumit à son sort avec conrage, et pe s'occupa plus que du soin de se faire remplacer pour la direction de la musique dans l'exécution annuelle des oralorios; Smith, son élève, et fils de sop copiste, fut l'artiste qu'il choisit nour cet emploi. Les dernières années de Hændel s'éconlèrent dans une vie douce et calme. Ses forces d'minuèrent sensiblement au commencement de 1758; dès lors il prévit sa fin et se résigna. La faiblesse agementa jusque dans les premiera mois de 1759. et le 13 avril de cette année il s'éteignit. Des obsèques magnifiques lui furent faites à l'abbave de Westminster; l'évêque de Rochester et le doyen de l'abbaye y officièrent, et les chœurs rénnis de Saint-Paul et de Westminster y chantèrent son antienne funèbre, ainsi que plusieurs autres morceanx de sa composition. Après le service, il fut inhumé dans cette célèbre abbaye de Westminster, réservée à la sépulture des rois d'Angleterre et de quelques grands hommes. Un tombeau en marbre blanc, orné de la statue de l'artiste célèbre, lui fut élevé dans le même lieu, où il se voit encore. C'est près de ce tombeau que l'anniversaire de la mort de Hændel fot célébré avec une pempe extraordinaire, dans des concerls qui furent donnés en 1784, 1785, 1786, el 1787. La musique exéculée dans ces concerts était choisie dans les œuvres de Hændel. La première année, le nombre des chanteurs et des instrumentistes s'élevait à 500; il s'accrut progressivensent dans les années suivantes, en sorte qu'il y avait 616 exécutauts en 1785, 741 en 1786, et 806 en 1787. Burney a publié la description de ces grandes fêtes musicales, dans un livre de luxe intitule : Account of the musical performance in commemoration of Handel (Notice de l'exécution innsicale, en mémoire de Hændel), Si l'on considère les voyages lointaina et fré-

quita sun recoglirest une partie de la 'la de l'amode, ses emples angrès de l'entere princes et granda seigneurs, ses occupations multiplices comme directeur de spectules et des omeeris, comme directeur de spectules et des omeeris, et les embarras de lous genres qu'ils ini un considere, on se comprend pas qu'ils lei temps accessalre pour écrire l'immente quantiet d'overages qu'est extré de sa punies, mais telle était son activité dans le travail, qu'uscan de ses moments n'étall predu. Dans les commencements de son séjour en Angeletrer, il partagnal le tourie entre la composition et la partagnal le tourie entre la composition et la posait en vente.

direction des concerts du duc de Rutland, du comte de Burlington, et du duc de Chandos; plus tard if rompit toutes ces relations, et n'en voulut plus former d'antres. Il refusait tontes tes invitations qui lui étaient faites, et ne sortait de chez lui que pour l'exercice de ses fonctions comme directeur de speciacle, comme chef d'orchestre, ou comme mattre de musique de la famille royale. Toute visite inl était importune; et il n'admettait près de lui que trois amis intimes, les seuis à peu prés qu'on iui connût, à savoir Smith, son éléve, un peintre nommé Goupy, el Hurter, teinturier en écarlarte. On ne lui connut d'affection pour aucune femme; et it vécut dans le célibat le plus rigoureux. Incessamment livré au travali, il composait et écrivait ses pensées avec une rapidité qui tenait du prodige, ou jouait du clavecin. Celui dont il se servalt était un instrument de Ruckers, dont ii avait usé le clavier de telle, sorte, que les touches étaient creusées comme des cuillers. Le seul goût étranger à la musique qu'on lul ait connu était celui de la peinture; il possédait quelques bons tableaux, et il ne manquait iamais d'aller voir ceux qu'on ex-

Egalement engemi de la parcimonie et de la prodigalité, Hændel avait réglé sa dépense en proportion de son revenu. La portion fixe de ce revenu consistait en ais cents livres sterling, dont deux cents jui étaient accordées par la reine Anne, deux cents par le roi Georges ter, et le reste lui était payé comme maître de musique des princesses. L'antre portion de son revenu était-précaire et dépendait surtout du produit du théâtre ou des concerts : car la vente de ses ouvrages n'eut presque jamais de résultat avantagenx que pour le marchand de musique qui en était l'éditeur. A l'époque de sa brouillerie avec ia noblesse, il possédait dix mille livres sterling; les désastres de ses entreprises de théâtre absorberent non-seulement cette somme jusqu'an dernier schelling, mais obligèrent Hændel à sonscrire des billets aux acteurs de son Opéra, pour les sommes considérables qu'il leur devait, Ces artistes quittèrent l'Angleterre, u'emportant que ia promesse qu'ils seraient payés ; ils ie furent en effet plus tard, lorsque les benéfices considérables qu'il fit dans ses concerts spirituels eurent procuré au célèbre musicieu les moyens de se libérer. Ces concerta produisaient annuellement à Hændel environ deux mille livres sterling de revenu. A sa mort ii légus mille guinées à l'hospice des enfants trouvés, et environ cinq cent mille francs à ses pauvres parents d'Allemagne.

A l'exception de quelques études fatifies que

Hændel svait faites dans son enfance, son éducation avait été négligée; il ne savait bien que la musique et la langue italienne. Un jong sejour en Angieterre iui avait donné assez d'habitude de l'anglais pour sentir les beautés des poètes et pour les bien exprimer; maia il prononca toujours les mots de cette langue avec l'accent allemand. Dans sa conversation, il mélait souvent les idiomes des diverses contrées où il avait résidé, surtout jorsou'il était animé ou ému par la coière, ce qui donnait à son langage l'air le

pius étrange, et parfois le plus comique. Deux granda défauts ternissaient l'éclat qui rejaillissait sur lui des productions de son génie. Le premier était une vioience de caractère, un emportement qui ne connaissait point de bornes; le second, une intempérance qui le faisait sou vent s'abandonner aux excès les plus condamnables. Dans les accès de sa colère, il était capable de se porter aux dernières extrémités : c'est ainsi que, dans un mouvement de fureur contre la cantatrice Cuzzoni, qui refusait de chanter l'air : Fulsa imagine, de son opéra d'Othon, ii ia prit dans ses bras, et la mensca de la jeter par ia fenèlre si elle persistait dans son refus. Quelquefois ses emportements avaient un côté plaisant : on cite à ce sujet l'aventure suivante. Le D. Moreli, poèle d'opéra qui arrangeait ses tivrets, osa un jour iui faire remarquer qu'un passage de sa musique n'était pas en harmonie avec le sens de ses paroles ; au lieu de prendre cette remarque en considération, Hændel, pâle de colère, s'écria : Voulez-vous m'apprendre mon art? Ma musique est bonne, elle est excellente; ce sont vos paroles qui ne valent pas le diable! puis, se mettaot au clavecin et frappant le ciavier de toute sa force : La vailà, ma musique! Je vous répète qu'elle est bonne, excellente, parfaite! Allez-vous-en faire des paroles sur ma musique! De telles habitudes auraient du, ce semble, contracter les traits de son visage, et leur donner un caractère dnr; mais il n'en était point alnsi. Sa figure était belle et noble; sa tailie était élevée : il avait beaucoup d'embonpoint; sa démarche était lourde et sans grâce ; mais lorsque rien ne l'agitait, son extérieur aunonçait de la douceur et de la tranquiitité. La pinpert dea portraits qu'on a de iui manquent de ressemblance; lis sont en grand nombre. Les plus connus ontété gravés : t° par J.-G. Wolfgang, gr. In-fol., à Berlin; 2º par Honbreken, in-fol., 3° par Faber, d'après Hudson, In-fol,; 4° par Schmidt, d'après le même, in fol.; 5° par Rebecca, d'après le même, in-4°; 6° par Grignon, pour l'histoire de la musique de Hawkins ; 7º par Rolfseu, pour la vie de Hændel par Mattheson ; par Henne. d'après Bardolozi, pour la description des féles musicales de Westminster, de Burney; 9º par Hardy, gr. In-fol., pour une collection de dixhuit airs de Hendel, polítée à Londres en 1790; 10º par Handings, d'après Denner, pour les Anecdoles un Handlet fur Smith, publices à Londres en 1799, gr. In-6º : edui-ci paraît être le olus ressemblant.

Le caractère dominant du talent de Hændel est la grandeur, l'élévation, la solennité des idées. Autour de cette qualité, qu'il a portée jusqu'au sublime, se groppent d'autres genres de mérites secondaires, qui font de plusieurs de ses ouvrages des modèles de perfection en leur genre. Ainsi. la modulation, quolque souvent riche, inattendue, est toujoura douce et naturelle; ainsi, l'art de disposer les voix et de les faire chanter sans effort paratt lui avoir été aussi facile qu'aux mattres italiens de la bonne école, quoique la contexture serrée de son harmonie présentat des obstacles à cette facilité. On a accusé Hændel de manquer de mélodie : cette critique ne me paratt pas fondée. C'est de la mélodie, et de la mélodie des plus suaves que celle de quelques airs de Radamiste, d'Othon, de Renaud, de Rodelinde, et de plusienrs autres opéras de Hændel, mais de la mélodie qu'on ne peut apprécier qu'en se plaçant à un certain point de vue pour apercevoir tout ce qu'il y a de profond et d'expressif dans ses accenta. C'est aussi de la mélodie qu'on trouve dans plusieurs pièces de ses suites de clavecin, mais de la mélodie environnée de détalls si riches, qu'elle ne peut être sentie que par une oreille exercée et délicate. C'est surtout dans les chœura que liændel est incomparable pour la grandeur du style, la netleté des pensées, et la progression de l'intérêt. L'elfet de ces morceaux, dont le plus grand nombre n'est accompagné que par des violons, des violes et des basses, est imnense et accuse des proportions colossales. Telle est mêsne la puissance de ces ebœurs, que, loin d'y ajouter par le luxe de l'instrumentation moderne, on ne pourrait que l'affaiblir. Mozart, cet homme dont le sentiment musical fut nne des merveilles de la nature, Mozart, dis-je, avait bien compris cette diffientté o'augmenter t'effet des chorprs de llændel; car, après avoir ajouté des parties d'instruments à vent au Messie, il disait qu'il n'avait réussi à colorer que les airs. Beethoven, si riche et si puissant dans les effets de ses compositions, se prosternait aussi devent le grandiose de Hændel, et avouait que la sim-

plicité de ses moyens était une véritable magie. Deux hommes sortis de la même école furent en présence dans la première moitié du dix-huitième siècle; ils furent les géanta de la musique de leur époque : ces deux hommes sont Hændel et Jean-Sébastien Bach. On a souvent essayé de les comparer, dans le but de donner la palme à l'un on à l'autre ; il me semble qu'ils ont été tous deux mai appréciés. A l'exception de quelques formes de style, inhérentes à l'époque oùils vécurent. les routes qu'ils suivirent et les qualités de leur génie sont absolument différentes. Point d'analogie dans le but qu'ils se proposèrent; point de rapport exact dans leurs travanx; donc point de vainqueur ni de vaineu. Toutefois, l'appréciation parallèle de ces deux grands artistes n'est point sans intérêt pour l'histoire de l'art, car elle est de nature à faire comprendre par combien de voies différentes l'homme de génie peut fournir une noble et belle carrière.

L'écial des mocès de Hamél fin la baé prahan pris de trette ans sur des productions de munique d'armatique plus que aur d'autres ouvrages ;

J.-S. Bach h's polar écrit pour le thêtre : il n'y

a donc pas d'analogie entre eux sur ce picit, a

deux pas d'analogie entre eux sur ce picit, a

des cranites, de canites, de la musique intramentale ja sur devien et d'ét de grands orga
rementale ja sur devien et d'ét de grands orga
rementale que d'extre d'extre d'extre d'extre d'extre

vocin : royons co qui les distingue dans ces

closes, par la direction qu'ils out plus d'extre d'extr

Handel, incessamment placé en évidence, désirant et recherchant la faveur publique, et s'adressant à des assemblées nombreuses, qu'il fallait émouvoir, a dû s'occuper des movens qui pouvaient le mieux atteindre ce but. Soit que la nature l'eût doué originairement des qualités qui pouvalent y conduire plus sorement, soit que ces qualités aient été le résultat de l'art et de l'observation, il est certain qu'il y arriva prinelpalement par la netleté de la pensée et par la sipplicité des moyens, évitant toute complication qui anrait pu nuire à une facile perception, chez un peuple dont l'éducation musicale était peu a vancée. C'est anssi par les mêmes motifs que s'il y a dans ses compositions richesse et variété de motifs, il y a uniformité dans la manière de les traiter. Ouvrez tous les opéras, tous les oratorios de Hændel, vonr y verrez une imagination féconde dans la production des motifs, mais une instrumentation presque partout la même, et des formes identiques dans toutes les eirconstances analogues. Not doute one ce ne fot ainst qu'il fallalt faire pour que l'attention ne fût pas distraite des beautés fondamentales qui rendent ces grandes compositions Impérissables; mais enfin on ne peut nier que Hændel ne soit tombé dans la formule à cet égard. La musique d'église de ce grand homme a été aussi écrite pour des occas'ons données et toujours solenn :lies; les mêmes

conditions se retrouvaient donc dans ses compositions de cette espèce, parce que les circonstances étalent sembiables.

Baclı, erganisé sans doule d'autre manière, s'est trouvé aussi pendant teute sa vie dans une situation absolument différente. Vivant presque teujours isolé, dans de petites villes, et dans les feuctions modestes d'organiste ou de mattre d'école, l'art n'exista pour lui qu'en lui seul. N'ayant point d'auditeire, point d'appétit de fortune, il ne travailla que pour se plaire, et la récempease de ce qu'il fit pour l'art ne se tro uva que dans l'art lui-même. Son âme chaleoreuse et son vaste cerveau purent concevoir à loisir d'immenses combinaisons dominées par de grandes pensées. sans s'inquiéter de l'effet extérieur et de l'eninien d'une assemblée. Rien de tout ce qu'il faisait n'était destiné à veir le jour ; du moins l'artiste le croyalt. Chaque création de sen génie allait prendre place dans une armoire quand elle était achevée; elle était suivie d'une création nouvelle. Peint d'entraves denc; point de considération du succès; point de fermules. De là ces hardiesses inouies et ces inventions qui débordent dans sa Passion, dans sa messe en si mineur. dans les psaumes, et dans plus de cent cantales ernées d'instrumentations toutes originales. De là, dis-ie, ces trésors d'imagination qui n'ent été tirés de l'oubli que plus d'un demi-siècle après

la mort de leur auteur. Mais par cela même que Bach n'a point soumis sa musique d'église, ses eraterios, ses cautales, ses plus belles compositions instrumentales à l'effet de l'exécution devant de nembreuses assemblées; par cela même qu'il n'a été connu de ses contemporains que comme le plus grand organiste de son temps, ses inventiuns, si hardies. si multipliées, n'ont point exercé d'influence sur l'art de son époque ; et lorsqu'elles ent été connues, les transfermatiens que cet art avait éprouvées depuis environ soixante-dix ansétaient telles, qu'il ne s'est plus trouvé qu'un petit nombre d'hemmes assez éclairés pour apprécier ces œuvres singulières, qui se présentent à neus comme des abstractions sublimes plutôt que comme des monuments de l'histeire de l'art. Hændel représente une époque de cette histoire : Il en est l'expressien réalisée dans l'ordre le plus élevé; Bach a été au delà; par un effet de la plus vaste conception. Il s'est affranchi de toute fermule; il a concu dans ses ouvrages la variété infinie des fermes; et ces formes incessamment medifiées ne sont que les accessoires d'une pensée grande et ferie qui domine tout. Mais ces erchestres doubles ou triples, ces deux ou trois charurs, qui ent teus des desseins differents, offrent à l'attentien une si manuscrit erigin la de lapartilien de cet ou-

grande complication d'éléments divers, que l'esprit en est comme accablé. Un mûr examen fait découvrir le lien qui unit tous ces éléments et les dirige vers le but; mais où trouver une population douée de l'attention nécessaire, et capable de faire nn effert conlinn d'intelligence pour comprendre une telle musique?

En résumant ce qui vient d'être dit, en veit que Itændel se distingue par la netteté de la pensée, Bach par la profondeur; Hændel est grand par sa simplicité. Bach par ses combinaisons complexes. Teus deux sout deués d'an vif seuliment du beau; mais ce sentiment ser manifeste chez eux dans des erdres d'idées absolument différents.

Il était entre eux une autre différence; mais celle-ci était teut à l'avantage de Bach. Tout ce qu'en sait de la vie de Hændel démontre que la musique tout entière se résumait dans son esprit en ses prepres euvrages. Il ne g'occupait guère des travaux des aulres compositeurs de son temps, à moins que ce ne fût dans une vue de critique, et ne paraissait aimer l'art que pour la gloire et pour les autres avantages qu'il en recevait. Il n'en était pas ainsi de Bach : admirateur passionué de tout ce qui était beau, il recherchait avec empressement les artisles distingués, et rendait une justice impartiale à leur mérite. On sait qu'il se reudit inutilement plusieurs fois à Halle pour y veir et entendre Hændel, aux différentes époques en celui-ci visita l'Allemagne, tandis que Hændel n'a jamais manifesté le désir de counaître Bach, que la repemmée lui signalait comme son rival le plus redeutable sur l'ergue. Les œuvres de Hændel se divisent en cino classes, qui sont : to les epéras : 2º les eratorios; 3º la musique d'église; 4º la musique de concert et de chambre ; 5° la musique d'ergue et de clavecin. La liste suivante de ces produc-

tiens est la plus complète qu'on connaisse. I. OPÉRAS ALLEMANDS : 1º Almira: à Hambonrg, 1704. - 2º Néren; ibid., 1705. - 3º Florinde; Ibid., 1708. - 4° Daphné; ibid., 1708. - 5° Thesaus; Londres, 1711. - 6° Amadis; ibid., 1715. - 7° Admète; ibid., 1727. -8º Alexandre Sévère, pasticcie tiré des œuvres de l'auteur. - II. OPÉRAS ITALIENS : - 9º Redrige; à Florence, 1708. - 10° Agrippina; Venise, 1709. - 11° Aci, Galalea e Pelifeme. pastorale; Naples , 1710. - 12º Rinaldo; Londres, jeué le 24 février 1711. - 13° Paster fido , lbid. , le 22 novembre 1712. - 14º Teseo. le 10 décembre 1713. - 15° Amadigi, le 25 mai 1715. Cet epéra est le même, sauf quelques changements, que l'Amadis en allemand. Un viage se trouvait en 1854 chez MM. Kalkin et Budd, à Londres, M. Rimbault, dont les grandes connaissances musicales sont connues (voyez ce nom), a constaté l'authenticité de ce manuscrit par nne note annexée à cette précieuse relique. - 16º Radamisto; ibid., le 27 avril , 1720. -17º Muzio Scevola. La partition originale porte ta date dn 23 mars 1721. - 18º Floridanie; au mois de décembre 1721. - 19° Ottone; Londres. 1722. - 20° Flavio; ibid., mai 1723. - 21° Giulio Cesare; ibid., 1723. - 22° Tamerlano; ibid., commencé le 3 juillet 1726, fini te 23 du même mois. - 23° Rodelinda; Londres, achevé le 30 janvier 1725. - 24° Scipione; Ibid , fini le 2 mars 1726. - 25° Alessandro; ibid., achevé le 11 avril 1726. - 26° Ammelo; 1727. -270 Riccardo; Ibid., achevé le 16 mars 1727. - 28° Siroe: ibid., représenté le 5 février 1728. - 29° Tolomeo; ibid., fini le 19 avril 1728. -30º Lolario; ibid., représenté le 2 décembre 1729. - 31º Partenope : ibid., fini le 12 février 1730. - 32° Poro : ibid., fini le 16 janvier 1731. - 33° Sosarme; ibid., fini le 4 février 1732. -31º Orlando; Ibid., fini le 20 novembre 1732. -35° Esio : ibid., 1733. -36° Arlana ; ibid., fini le 5 novembre 1733. - 37° Tito, fini an commencement de 1734; non représenté. - Itt. Oré-RAS ANGLAIS : 38° Alceste; Londres, 1736. -39° Ariodani; ibid., achevé le 24 octobre 1734. - 40° Alcine; ibid., représenté le 8 avril 1735. - 4to Atalante; ibid., fini le 22 avril 1736. - 42° Arminius, fini le 3 oclobre 1738. -43° Justin; ibid., commencé le 14 août 1736, finl le 7 septembre de la même année. -44° Berenice; ibid., commencé le 18 décembre 1736, fini le 18 janvier 1738. - 45° Pharamond; ibid., commencé le 15 novembre 1737, fini le 24 décembre de la même année. 46° Xercès, commencé le 26 décembre 1737, fini le 6 février 1738; représenté le 14 du même mois. - 47° Alexandre Sévère (différent de l'opéra alternand), mars 1738. - 48° Deidamie, pasticcio avec des morceaux nonveaux, commencé le 27 octobre 1739, fini le 30 novembre snivant. -49º L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato, opéra al'égorique, commencé le 19 janvier 1740, fini le 4 fevrier suivant. - 50° Le Parnasse en fele, intermède, 1734. - 51º Imeneo, pasticcio, fini le 10 octobre 1740. - 52º Acis and Galathea, ponr le dnc de Chandos, 1719. -IV. ORATORIOS : 53º Passion, en allemand, de la jeunesse de Hændel. Le manuscrit de cet ouvrage, qui n'est point de la main de Hændel , se trouve dans la collection de la reine d'Angleterre. On en trouve une copie à la Bibliothèque royale de Berlin. - 54° Il Trionfo del

Tempo; Florence, 1707. - 55° La Resurrezione, finl à Rome, ponr le jour de Pagnes, le 11 avril 1703. - 56° Esther, chez le duc de Chandos, le 20 août 1720 (sur des paroles anglaises). - 57° Deborah (sur des paroles anglaises); Londres, 1733. - 58° Alhalie; idem, tbid., 1735. - 59° Israel en Egypte; idem, ibid., 1738. - 60° Saul; idem, ibid., 1738. - 61° Le Messie ; idem, ibid., commencé le 22 août 1761, fini le 14 septembre sulvant. - 62° Samson; Idem, Ibid., fini le 12 octobre 1742. On dit dans plusieurs notices sur la vie de Hændel que cel ouvrage fut écrit par Smith, sous la dictée de l'auteur, après que celul-ci eut été frappé de cécité : mais c'est une erreur, car Hændel ne perdit la vue qu'en 1751. Son manuacrit original, signé par lui, existe dans la collection de la reine d'Angleterre. -63° Sémélé; Idem, Ibid., commencé le 3 join 1743, finl le 4 juillet sulvant. Cet ouvrage n'est point un oratorio à proprement parler : c'est pintôt une cantate dramatique. - 64° Joseph; tdem, Ibid., 1743. - 65° Hercule; idem, Ibid., commencé le 19 juillet 1744, achevé le 17 août snivani. - 66° Batthazar ; idem, ibid., commencé le 23 août 1744, exéculé le 23 septembre de la même année. - 67º Occasional Oratorio : idem, Ibid., 1745. Cel ouvrage fat exécuté à l'occasion de la victoire de Culloden; c'est de là ane lai vint son titre. - 68° Judas Machabée : Idem, ibid., commence le 19 juillet, fini le 11 aoûi suivani. - 69° Alexandre Balus; idem, ibid., commencé le 1er fuln 1747, fini le 30 du même mois, exécuté le 4 juillet suivant. -70° Josué ; idem, ibid., commencé le 19 juilles 1747, fini le 18 août suivant. - 71° Suzanne: idem, ibid., belle composition peu connue, commencée le 11 juillet 1748, achevée le 9 août de la mêma année. - 72° Salomon; idem, Ibid., 1748. - 73º Theodora; Idem, ibid., commence le 24 jain 1849, fini le 17 juillet suivant, exécuté le 27 du même mois. - 74° Le Triomphe du temps et de la vérité, traduit de l'Italien, avec quelques changements; idem, ibid., 1750. -75° Jephié, dernier ouvrage sorti de la main de Hændel, commencé le 23 janvier 1751, fini le 17 juillet de la même année, - V. Musique n'écuse : 76° Environ soixante Motets allemands et canlates religieuses, composés à Halle, depuis l'âge de seize ans jnsqu'à celui de dixneuf. Il existe vingt-trois de ces morceanx à deux, trois, quatre et cinq voix , avec deux violons et orgue, dans la collection de la reine d'Angleterre ; les manuscrita n'ont point de date. - 77º Laudate puerl, à quatre voix et orchestre, écris à Rome, et achevé le 8 juilles 1707, - 78° Dixil, à cinq (en sol mineur), fi..i

à Rome, le 4 avril 1707. - 79° Messe à qualre voix, 2 violons, 2 hauthois, alto et orgue, écrite à Naples en 1710. - 80° Te Deum (en re) composé pour la paix d'Utrecht, et exécuté à Saint-Paul en 1714. - 81° Jubilate, grand motet à 4 voix et orchestre, composé pour la meme circonstance. - 82° Plusieurs antiennes anglaises à 3, 4, 5 voix et orgue, pour le service de la chapelle du roi Georges Ier, à Londres, en 1717. - 83º Douze grandes antiennes anglaises à 4 voix et orchestre, composées en 1719 et 1720 pour la chapelle du due de Chandos, gravées à Londres en partition. -84º Grande antienne du couronnement de Georges tor (My Heart is inditing). - 85° Antre grande antienne (The King shalt rejoice), pour la même circonstance. - 86° Autre antienne (Let thy hand be strengthen'd) pour la même circonstance. - 87° Antre grande antienne ( Zadok, the priest ) pont la même circonstance. - 88° Antienne pour le conronnement do roi Georges 11, à quatre voix, orgue et orchestre, composée en 1727. - 89º Antienne ou cantate funéraire pour la mort de la reine Caroline, à 4 voix et orchestre, l'une des plus considérables compositions de Hændel, écrite en 1737. - 90° Antienne naptiale ( Wedding Anthem ) pour le mariage du prince de Galles , pèrede Georges till, à quatre voix et orchestre, grande et belle composition. - 91° Te Deum (en si bémol), à 4 voix et orchestre, gravé en partition dans la collection d'Arnold. - 92° Te Deum (en la), à 4 voix et orchestre (dans la même collection ). - 93° Te Deum (en re) bref, à 4 voix et orchestre (dans la même collection ), - 94° Grand Te Deum à 4 voix et orchestre. connu sous le nom de Te Deum de Dettingen, parce qu'il a été composé et exécuté à l'occasion de la bataille de Dettingen, gagnée en 1743 par les Autrichiens et les Anglais, réunis sous le commandement de Georges II. Ce Te Deum est célèbre. - 95° Antienne de Dettingen , à 5 voix et orgue, composé pour la même circonstance. - 96° Grand Jubilate précédé et suivi de symphonies , pour la même circonstance. -97° Psaumes allemands, à quaire voix et orchestre, écrits à Hambourg de 1703 à 1709, et publiés en 3 volumes in-fol., dans cette ville , chez Christiani, savoir : 1º Lobsinget Gott , ihr Enget des Herrn : 2º Kommt . Herr . lasst uns singen unserm Gott; 3° So wie der Hirsch nach Labung lechst; 4° Der her ist mein Licht; 5º Herr, mach' dich auf; 6º Erbarme meiner dich . o Gott: 7º Mein Lied singet laut. - Vt. MUSIQUE DE CONCERT ET DE CHAMBRE : 98' Beaucoup d'airs détachés et de cantates avec oratorios. La troisième snite de l'édition pu-

orchestre, sur des paroles allemandes, composés à Hambourg, depuis 1703 insqu'en 1705. La plupart de ces morceaux, qui n'ont iamais étépubliés, se trouvent dans la collection des manuserits originaux de Hændel appartenant à la reine d'Angleterre. - 99° Environ deux cents cantates avec accompagnement de clavecin. composées pont le service de la cour de tianovre, depuis 1711 jusqu'en 1713. - 100° Une suite de duos à deux voix avec basse continue, composés pour l'électrice de Hanovre. Ces dues ont été publiés à Londres en 1714, par Walsh, et ont été reproduits avec un choix de cantates, en deux volumes, par Arnold, dans sa grande collection des œuvres de Hændel. -- 101° Ode à la reine Anne, à quatre voix et orchestre, écrite au mois de décembre 1713. - 102º Water Music, suite de diverses pièces instrumentales composées pour une fête sur la Tamise donnée an roi Georges ter. - 103° Fire Music, suite de pièces instrumentales composées pour un feu d'artifice, à l'occasion de la bataille de Dettingen. - 104° La Fele d'Alexandre, grande cantale à qualre voix et orehestre, mal à propos considérée en France comme un oratorio. -105° Sonates en trios pour deux violons, et violoncelle, on deux hauthois et basse continue, souvent réimprimées, deux suites. - tos° Cantates à trois voix et basse continne. Pinsleurs éditions en na volume in-fol. - t07° Donze grands concertos pour quaire violons, 2 violes, violoncelle et basse continue pour clavecln ou orgue; plusieurs éditions. - 108° Symphonie concertante poor divers instruments, publiée par Arpold dans sa collection. -109° Douze concertos ponr hauthois et erchestre; plusieurs éditions. - 110° Douze solos pour fiûte allemande et basse continue, composés pour le prince de Galles. - VtI. Musique n'onque er ne CLAVECIN : 111º Lecons pour le clavecin composées de plèces de différents genres; trois suites souvent publiées en Angleterre, en France et en Allemagne. Ces compositions soni du plus bean style, et ne pouvent être mises en parallèle qu'avec les pièces du même genre composées par J.-S. Bach. - 112° Six fugues pour le clavecin, différentes de celles qui se trouvent dans les suites, publiées par Arnold. Elles ont été aussi publiées comme fugues pour l'orgue, avec le naméro d'œuvre 3- -- 113° Dixhuit concertos pour l'orgne, divisés en trois suites, dont la troisième a été publiée pour la première fois en 1797. Ces concertos ne sont pas dans le grand style de l'orgue; Hændel ne les a composés que pour plaire an publie, et l'attirer aux

hliće par Waish est donnée comme deuxième suite dans l'édition des œuvres complètes d'Arnold.

Tel est l'ensemble prodigieux d'ouvrages sortis de la plume de Hændel : presque toutes ces compositions sont de grandes dimensions, et l'on conçoit à peine qu'un seul homme ait pu suffire au travail matériel qu'eltes ont exigé. On a fait plusieurs éditions de presque toutes ces productions. Les plus importantes sont les premières éditions anglaises publiées par Walsh, Meare et Cluer, où se tronvent les opéras italiens et anglais représentés à Londres, les oratorios, les cantates italiennes, les Te Deum, Jubilale et grandes antiennes, et les pièces d'orgne. Ces éditions ne sont pas belies; mais elles ont le mérite de la correction. Le roi Georges ttl., qui n'aimait on plutôt ne connaissait que la musique de Harndel, vouint élever un monument à la gioire de ce grand artiste, dans nue édition complète de ses œuvres, exécutée avec beaucoup de luxe typographique; Arnold (109. ce nom) fut chargé de la direction de cette entreprise, et le roi lui confia les manuscrits autographes de Hændel qu'il avait acquis à l'époque de sa mort; mais Arnold ne justitia ni la confiance do prince ni l'attente des amateurs, car son édition est remplie de fautes, ti n'a pas profité des ressources que lui offraient les manuscrits originanx pour les variantes; et s'il a publié quelques ouvrages qui n'avaient point vn le jour pendant la vie de l'auteur ( par exemple l'oratorio de la Résurrection), il y a laissé plus de fautes encore que dans les coples des anciennes éditions. De là vient one les partitions de Hændel publiées par Walsh sont aujourd'hni pins recherchées par les connaisseurs que la collection d'Arnold, dont les exemplaires étaient originairement cotés à un prix fort élevé, surtont en grand papier. Cette collection, d'ailleurs, n'a pas été achevée : on y trouve tons les oratorios , à l'exception de la Passion, en allemand, formant 21 volumes in fol. , cinq Te Deum , l'antienne el le Jubilate de Dettingen, les grandes antiennes du duc de Chandos, les antiennes des couronnements de Georges 1er et de Georges II . l'antienne funéraire de la reine Caruline, et l'antienne nuptiale, en 17 volumes. La Fele d'Alexandre, Water Music, Fire Music, les douze grands concertos, la symphonie concertante, les concertos de hauthois, les trois suites de concertos d'orgue, les snites et les fagues de clavedn, les solos de flûte allemande, l'ode à la reine Anne, nne musique de ballet intitulée Mask, les duos de chambre à 2 voix et les cantates en trios, 18 volumes; mais Sosarmes, Acis

of Gallatie, Thicky, Julia Color, Lilloya et al., 1977.

I displayin, cont is east open and promot a politic. Use belt et correct cellion a fei are priprie vers 1833, par use sociale d'articles distingués, an aontre donqués on renarque M.W. N. Benez, Machiren, Mendelssin, N.W. S. Benez, Machiren, Mendelssin, Valumes, dont Limit, Liblar, 16. Maris, Paris, Machine, Machine, Santa, Santa

Le Te Deum de la paix d'Utrecist a paru à Leipsick, chez Schwickert, en 1783, par les soins du mattre de chapelle Hiller. Mozart a ajouté des instruments à vent au Messie, avec un texte ailemand, et la partition, ainsi arrangée, a paru à Leipsick, chez Breitkopf et Hærtel. M. Gasse a publié à Paris, en 1827, une partition du même oratorio avec l'instrumentation de Hændel, le texte anglals, une traduction française et un accompagnement de piano. Adrien, chanteur de l'Opéra de Paris, a placé un texte latin sur le même ouvrage; la partition manuscrite avec ce texte existe à la bibliothèque du Conservatoire. Choron a fait graver, en 1826, les parties de chœur séparées, avec cette version. Le même éditeur a publié ensuite les cratorios de Santson, d'Athalie et La Féle d'Alexandre avec nne traduction Italienne et nn accompagnement de piano. Les oratorios de Josué, Israel en Egypte, Judas Machabée, Samson, Saul, Athalie et Jephté ont été publiés à Berlin, à Francfort, à Vienne et à Bonn, avec des textes allemands, en grande partition et en partition ponr le piano. Breitkopf et Hærtel, de Leipslck, ont donné nne édition du 100° psaume (Jauchsedem Herrn), à 4 voix et orchestre. L'antienne du conronnement de Georges tt et le Te Deum de Dettingen, avec des traductions allemandes el un accompagnement de piano, ont aussi paru à Bonn et à Berlin. A l'égard des sultes de pièces de clavecin et des fugues pour le même instrument, il en a été fait plusieurs éditions naciennes et modernes à Paris, Zurich, Lelpsick, Vienne el Berlin.

Les oratorios de Hendel sont exécutés cisquo année dans les festivais des musiques en Angletere, el sont ausal choisis souvent pour les fêtes mosicales de l'Alfenagne. En 1834, Deborah a cié entendu à la fête d'Aix-la-Cinspelle; M. Ferdinand Hiller (roy. ce nom ) a sjoulé pour cette solennité des parties d'instruments à vent à la partilise originale.

192 Parmi les notices biographiques de Randei qui ont été publiées, on distingue, comme la première en date, celle que Mattheson a donnée dana ses Fondements d'un arc de triomphe où se trouvent la vie, les œuvres et le mérite des plus habiles mailres de chapelle, etc. (Grundlage einer Ehrenpforte, etc.), pages 93-101, d'après ses propres souvenirs et sa correspondance. Celles dont les titres suivent : 1° Memoirs of the live of the late G.F. Handel . Londres, 1760, in-8°, Cette notice a été écrite, d'après des renseignements fourniapar Smith, par le révérend John Mainwaring, du collége de Saint-Jean, à Cambridge. - 2° Geor.-Friederich Hændels Lebensbeschreibung, nebsl einem Verzeichnisse seiner Ausübungsverke und deren Beurtheilung, etc.; com Mattheson; Hambourg, 1761, in-8° de dix feuilles. Cette notice de Mattheson est une traduction de la précédente, avec des remarques du traducteur aur les œuvres de Hændel. Une traduction française abrégée de la même notice a été insérée dana les Variélés littéraires, ou recueil de pièces, lant originales que traduites, concernant la Philosophie, la Litterature et les Arts , par l'abbé Arnauld et Suard ; Paris , 1778 . 4 voi. in-12. - 3° Une vie abrégée de Hændel a élé donnée par le matire de chapelle Hiller, dans ses Nolices critiques sur la musique ( Wachentliche Nachrichten, ele.) , 4° année, p. 379, 387, 395. Elle est tradnite d'une notice anglaise publiée dans le Gentleman's Magazine de 1760. Hiller a retouché cette notice dans ses Biographies de musiciens célèbres (Lebensbeschreibungen berühmter Musikgelehrten. p. 99-127.) - 4º Une nolice détaillée sur la vie et les œuvres de étændel se trouve dans le cinquième volume de l'Hisloire de la musique par Hawkins (roy. ce nom); elle conlient des renseignements enrieux, mais elle n'est pas exemple d'erreurs. Cette même notice a servi de base à celle qu'on tronve dans le Musical Biography, or memoirs of the lives and writings of the most eminent musical composers and writers (t. H, p. 125-163). C'est anssi la nolice de Hawkina que Burgh a mise à contribution pour ce qu'il a donné dans sa compilation intitulée : Anecdoles of Music, historical and biographical (t. III, p. t-125); mais il y a ajouté (p. 193-249) des anecdotes qu'il a extraites de deux ouvrages dont il sera fait mention tout à l'heure. - 5° The life of George-Frederic Handel; Londres, 1784, in-8°. Cette nutice est citée dans la Revue critique (Critical Review de 1784, t. LVt11, p. 210). - 6" Account of the mu-

sical performance in Westminster Abbey to

commemoration of Handel; Londres, 1785, in-4°. Dans cette description des fêtes musicales de Westminster, Burney ( roy. ce nom ) a donné nne notice étendue aur la vie et les œuvres de Hændel, Cet onvrage a élé traduit en allemand par Eschenburg (roy, ce nom), avec des additions et des notes. - 7º On a de Reichardt nu petit onvrage intéressant sur la teunesse de Hændel (Georg. Friederich Handels Jugend), Berlin, 1785. 30 pages in 8°. - 8° Anecdotes of George-Frederik Handel and John Christopher Smith . with pieces of their music never before published (Anecdotes sur Georges-Frédéric Randel et Jean-Christophe Smith, avec des pièces de leur musique qui n'ont point été publiées auparavant); Londres, Bulmer, 1799, in-4°. Cet ouvrage n'est pas de Coxe; Gerber a été induit en erreur à cet égard par les catalogues anglais, et a été coplé par Lichtenthal. J'ai fait la même faute dans te deuxième votume de cette biographie; Coxe a senlement fourni les matériaux de ces anecdotes, mais l'autenr de la rédaction a gardé l'anonyme, - 9° Herder a donné aussi ppe nolice sur Hændel, dans la denzième partie de son Adrastea, nº 5, Leipsick, 1802. - 10° Krause en a publié une antre, dans ses Darstellungen aus der Geschichte der Musik (p. 155-170). -11° Enfin . M. Théodore Milde a donné anssi une notice sur le même spjet dans son livre intitulé Ueber das Leben und die Werke der beliebtesten deutschen Dichter und Tonsetzer (Sur la vie et les ouvrages des poètes et des mualciens allemands les plus célèbres); Meissen, 1834, 2 parties in-8° : c'est un morceau de peu de valeur. M. John Bishop, qui a donné de honnes éditions de quelques-uns des plus beaux ouvrages de Hændel, avec accompagnement de piano, a mis en tête de ces œnvres une bonne notice abrégée de la vie de l'illustre maltre, sona le titre de Brief Memoirs of George-Frederic Handel (8 pages in-fol.). On doit a M. Charles-Édouard Försiemann, docteur en théologie et philosophie, un travail plein d'interst intitule : Georg. - Friedrich Handel's Stammbaum, nach Original-Quellen und authentischen Nachrichten (Arbre généalogique de Georges-Frédéric Hændel d'après les sources originales et des notices authentiques). Leipsick, Breitkopf et Hærtel, 1844, très-grand in folio de 14 pages, avec des tableaux généalogi-

ques. Dans ces derniers temps, deux onvrages importants ont paru sur la vie et les œuvres de Hændel. Le premier est le fruit des laborieuses recherches de M. Victor Schoelcher, amateur des arts, ancien membre de l'Assemblée nationale de France, réfugiè à Londres; il a pour titre : The life of Bandel; Londres, Trubner et compagnie, 1857, t vol. gr. in-8° de xxx11 et 442 pages. On y trouve beaucoup de recherches faites avec soin, et exactitude; mais l'anteur esagère ce genre de mérite, et s'attache souvent à éclaireir des choses qui n'offrent au fond aucuo intérêt, tandis qu'on y cherebe en vain la véritable critique d'art, qui est l'objet important, M. Schozlcher n'était pas assez musicien pour cette partie essentielle de la biographie de Hændel. Il en résuite que son livre peut être consulté avec confiance pour les choses les plus minimes, mais qu'it n'est pas lisible. L'autre ouvrage a pour titre simplement G. F. Handel. L'auteur est M. le docteur Chrysander, l'un des fondat-urs de la Société de Leipsick, pour la publication d'une nouvelle édition complète des œuvres de Hændel. Le premier volume a paru en 1858 (Leipsick, Breikopf et Hærtel), tl est divisé en deux livres, doot le premier embrasse depuis la naissance de Hændel 1685 jusqu'en 1706, et le second la période de 1707 à 1720. Le deuxième volume vient de parattre; mais le troisième est encore inédit au moment où cette notice est écrite. Le livre de M. Chrysander, où l'on trouve toute l'exactitude déstrable à l'égard des faits, a sur celui de M. Schoelcher l'avantage considérable d'être traité en connaisseur au point de vue musical, et uffre sous ce rapport un grand interêt à ses lecteurs. Ou a de Rociditz une très-longue dissertation sur le Messie de Hændel dans le premier volume de son livre intitnlé : Für Freunde der Tonkunsi (Pour les amis de la musione, p. 227-280).

HÆNDL (Jacques), en latin Gallus, mnsicten distingué, né dans la Carniole, en 1550, fut d'abord au service de l'évêque d'Olmutz. Stanislas Pawlousky, comme maître de chapelle , puis fut appelé à la cour impériale , où il mourut, le 18 juillet 1591. Son portrait a été gravé en 1590, avec cette inscription : Jacobus Handl Gallus dictus, Carniolus, selatis suce XL, anno MDXC. Un recueil d'éloges avec son portrait, par les poètes Jean Kerner, Pilsenus, Mylius et d'antres, a été publié à Prague, en 1591. On connatt de Hændi : 1º Missarum 4, 5, 6, 7 et 8 vocum liber primus. Selectiores quadam Missa, pro Ecciesia Dei non inutiles, nunc primum in iucem daix, ei correcta ab autore Jacobo Handel; Pragæ, ex officina Nigritiana, 1580, petit In-4° obl. - 2º Musicum Opus, capitones 5, 6, 8 et piurium vocum, que ex sancio catholicx ecciesix usu ita sunt dispositx, ut omni tempore inservire quaani, t'e partie; Prague,

augh, taly, has musiciess. - T. IV.

1586. - 3°, 2°, et 3° partie; ibid., 1587. --4° 4" partie: ibid., 1590, la-4". Le dernier morcean de ce recueit est à 24 vuix en 4 chœurs, - 5º Hexastickon, poésie de Salomon Freuzelius sur la mort de Guillaume d'Oppendorf mls en musique par Hændl. - 6° Harmonix varix 4 vocum; Prague, 1591. - 7º Harmoniarum moralium 4 vocum tibri 111, quibus heroica, naturatia, quodlibelica, tum facia, ficiaque poelica, etc., admirio suni; Prague, 1591, in-4°. - 8° Moralia, 5. 6 el 8 vocibus concinnala, alque lam feriis quam festivis cantibus voluplati kumana accommodata et nunc primum in lucem edita; Nuremberg, 1596, in-1°, -9° Sacræ cantiones de przcipuis fesiis per toium annum 4, 5, 6, 8 ei piurimum vocum; Nuremberg, 1597, in-4°. - 10° Opera mollelarum, que prostant omnia apud Nicolaum Sicinium; Francfort, 1610. Harndl a été incontestablement un des musiciens allemands les plus remarquables de son temps.

HÆNDLER (J.-W.), maltre de chapehe de l'évêque de Wurtzbourg, né à Nuremberg, vers la fin du dix-septième siècle, étudia le clavecin et le contrepoint sous la direction du célèbre organiste Pachelbel. Admis dans la chapelle du prince évêque de Wurtzbourg, en 1712, comme simple chantre du chœur, il obtint peu de temps après le titre d'organiste de la cour. Plus tard, le prince, satisfalt du mérite de ses compositions, le nomma son maltre de chapelle, après que Chelleri eut quitté Wurtzbourg pour se rendre à Cassel. Cet avancement excita, dit-on, la jalousie des musiciens qui composaient la chanelle, et oui lui suscitèrent beaucoup de tracasseries; Mizler assure même (dans sa Bibliuthèque) que la mort de Itændler, en 1742, fut la suite des chagrins qu'il éprouva, Les compositions de cet artiste sont restées en manuscrit dans la chapelle de Wurtzbourg.

manneret dass la ciujeole de Vortitourig.
Il RANSEL (Frenzi), nd la Leppe, dans ut
Sichie prancisamen Leva Damber Leva novel
con la sulla Varsania. En 177, il estaria l'Metralourg dans Forchestre du prince Folomita, il deingui participa de la sulla varsania. En 178, il estaria l'Metralourg dans Forchestre du prince Folomita, il deingui participa de la sulla del la sulla de la sulla
cale participa de la sulla del la sulla
cale participa de la sulla
cale de matter de conorcia de la princeso
positi princi na aparte, ciul-die en 1793, i del
palla sou prenier exerre, qui fu sulla de pluimen anote entiler. The rotion a Valenna, i derepril ses travans de compositere, et publis na
grada nombre d'ourques de losse peudis. In
grada nombre d'ourques de losse peudis na
grada nombre d'ourques de losse peudis na
grada nombre d'ourques de losse peudis na

1831 . lorsque je choléra désola l'Autriche et particulièrement Vienne, Hænsel fut une de ses victimes. Il a en de la réputation comme violoniste et comme compositeur; cependant ses onvrages ont été pen connus hors de l'Allemagne. On a de lui 55 quatuors conr deux violons, alto el basse, divisés en 24 œuvres, qui ont paru à Vienne, Offenbach et Bonn ; quatre quintettes, ceuvres 9, 13, 15, 23, Vienne, Weigl, Cappl, tiasslinger et Artaria; six trios pour deux vlolons et basse, ibid.; quinze duos pour denx violons, œuvres 22, 24, 26, 38, 39, ibid.; trois qualuors pour flûte, clarinette, cor et basson, ibid : des alrs variés et des solos pour violon :

différentes pièces pour piano. HÆNSEL (JEAN-ANTOINE), violonisie à Berlin. On a sous son nom un article concernant la construction du violon, inséré dans la Gazette musicale de Leipsick (13º année, page 69 et suiv.), sons ce titre : Ueber den Bau der Violin.

H.ENTZ (JOSEPH-SIMON), dont le nom a été écrit Hinze, Heinze et Haenze, né à Dresde, en 1751, fut un violoniste de mérite, dans ie genre de Tartini. En 1779, il fat nommé maître de concerts du margrave de Brandebourg-Schwedt. Il avait eu nour maltres Neruda et Hundt. En 1793 Haentz était à Berlin, où il dirigeait avec talent l'orchestre du concert des amateurs. Il mouret en cette ville, an commencement de 1800. Il ne parail pas qu'on ait gravé de compositions de cel artiste.

HÆSELER (ÉLIE). Foyes ERDRANN.

ILESER (JEAN-GEORGES), né à Gersdorf, près de Gorfitz, le 11 octobre 1729, était fils d'on charpentier qui lui fit apprendre la masique chez Rœnisch, organiste à Reichenbach. Itæser fut ensuite envoyé au lycée de Loban, pour y continuer ses études. S'étant rendu à Leipsick en 1752, pour faire un cours de droit, il fut obligé de pourvoir à son existence en donnant des lecons de masique; bientôt après it se tivra tout entier à la culture de cet art, et renonça à la jurisprudence. En 1763, il fut placé comme premier violon solo au grand concert dirigé par le maître de chapelle Hiller. A cette place fut ajontée plus tard celle de chef d'orchestre du théâtre, que Hæser remplit avec distinction pendant trente-sept ans. La place de directeur de musique de l'église de l'université hil fut confiée en 1785; il en remplissait encore les fonctions en 1808, à l'âge de soixante-dix-neuf ans, mais depuis plusieurs années il avait été mis à la retraite de ses autres emplois, avec la totalité de ses traitements, accordée comme pension. Il est mort à Leipsick, le 15 mars 1809, dans sa quatrevingtième année. La bibliothèque du Conservatoire de musique de Bruxelles possède de cet artiste, en manuscrit, six hymnes allemandes à quatre parties avec orchestre, et deux symptonies pour 2 vioions, alto, basse, 2 hantbois, flûte et deux cors, dent, nagult à Leipsick, en 1775, et eut de la

HÆSER (JEAN-FRÉRÉRIC), fils du précéréputation comme organiste de l'église réformée de cette ville, où il mourut, en 1801.

H.ESER (AUGUSTE-FERDINAND), froisième fils de Jean-Georges, naquit à Leipsick, le 15 octobre 1779. Destiné à l'état ecclésiastique, il fit depuis 1789 jusqu'en 1791 des études préliminaires à l'école Saint-Nicolas de Leinsick, fréquenta ensuite le gymnase d'Eisleben inson'en 1793, et enfin acheva ses études comme élève à l'école Saint-Thomas de Leipsick, depuis 1793 jusqu'en 1796. Le penchant qu'il avait toniours en ponr la masigne le décida enfin à se livrer exclasivement à la culture de cet art. En 1797, il fut appelé à Lemgo, en qualité de professeur du collége et de cantor de l'église principale. Cette situation tui offrait peu de ressources pour compléter son instruction dans les sciences, et pour le développement de ses facultés. Savant dans les mailiémationes, il les enseigna au gympase de Lemen depnis 1799 jusqu'en 1806. An mois de septembre 1804 il se maria, et en 1806 il partit pour l'Italie avec sa femme et sa belle-sœur. Il ne retourna en Allemagne on'en 1813, après avoir étendu ses connaissances dans la musique et avoir appris plusieurs langues, particuliérement l'italien. Depuis l'automne de 1813 jusqu'en 1818. il vécnt sans emploi, mais li fut nommé dans cette dernière année professeur de mathématiques et de langue italienne an gymnase de Weimar et y remplit les fonctions de sous-recteur. Le grand-duc de Weimar lai confia, en 1817, la mission d'organiser un chœur nouveau pour le théâtre de la cour, dont il fut nommé le chef. Cest depuis cette époque qu'il écrivit un grand nombre d'articles, particulièrement sur le chant et l'enseignement de cette branche de l'art, qui ont paru dans la Gazette musicale de Leinsick, dans la Cacilia, dans le Musicalische Eilpost, dans l'Almanach de Sichler et de Reinhardt, dans le Magasin mathématique de Kraushaar, et dans d'autres publications littéraires. On a aussi de ce savant : 1º Fersuch einer systematischen Vebersicht der Gesanolehre (Essai d'une méthode systématique de chant); Leipsick, Breitkopf et Hartel, 1820. - 2º Méthode pour apprendre à chanter en chaur, à l'usage des écoles, des thédires et des académies de chant : Mayence . Schott, 1831, in-4° obl. Cet ouvrage, où l'on

pourrait désirer an meilleur plan et plus de

HÆSER

195

spécialité dans les développements du sujet, n'est pas saps mérite, et pent être employé avec uti-Lité pour la formation des chœurs. Le livre est imprimé en allemand et en français; la traduetion française a été faite par Jelensperger, ancien élève, puis répélifeur au Conservatoire de Paris. En 1829, Hæser a été nommé directeur de musique à l'église principale de Weimar. Il a été depuis 1817 le maltre de musique des princes et princesses de Saxe-Weimar. Comme compositeur, cet artiste s'est fait connaître par le grand oratorio de La Foi; le Pater noster de Klopstock, traité deux fois, la première pour 4 voix seules, chœur et orchesire, la deuxième, pour voix d'hommes et instruments de enivre. - 2º Deux Sanctus. - 3º L'u opéra intitulé Les Nègres, ou Robert et Marie, et quelques pièces de circonstance pour le théâtre de la cour de Weimar. - 4° Ouverture à grand orchestre pour le drame Die deutsche Treue (la Fidelité allemande); Leipsick, Hofmeister. - 5° Une ouverture pour le drame Der Hasses und der liebe Rache, Ibid. - 6° Deux autres ouvertures pour l'orchestre, nes | et 2; Offenbach, André. - 7º Kyrie el Gloria pour 4 volx sans accompagnement, op. 6; Lelpsick, Hofmeister. -8° Te Deum pour 2 ténors et 2 basses, op. 7, ibid. - 9° Chants à 4 voix sans accompagnement, ibid. - 10° Messe pour 2 voix aolos et chœur à l'asage des commençants ; Mayence , Schott; - ito Miserere, à quaire volz, en partition; Leipsick , Breitkopf et Hærtel. - 12° Requiem, Missa pro defunctis, vocibus humanis vel siaillatim vel junctim, Leipsick, Hofmeister, -13° Salve Regina h 4 voix; Leipsick, Breitkopl et Hartel. -- 14° Des solos pour piano, avec accompagnement d'instruments à cordes ou à vent, lbid. - 15" Des pièces pour plano à 4 mains, œuvres 22 et 23; Hanovre, Bachmann. - 16° Sonates pour piano seul, Lelpsick; Breitkopf et Hærtel. -17° Des pièces détachées pour le même instrument. - 18° des chansons, etc. Hæser est mort à Weimar, le 1er novembre 1844. Il a laissé quatre fils; l'atoé (Henri), né à Rome, le 15 octobre 1811, est docteur en médecine et professeur à l'université de Jéna; le second est attaché au théâtre de Weimar. On a du docteur Hæser, fils ainé d'Anguste-Ferdinand, un ouvrage estimable intitulé : Die menscliche Stimme, ihre Organe, ihre Ausbildung. Pflege und Erhaltung, etc. (La volx humaine. ses organes, son hygiène et sa conservation, à l'usage des chanteurs, des professeurs, et des amaicurs); Berlin, Herschwald, 1839, in-8° de vi et 86 pages, nvec deux planches lithographiées.

11.ESER (CRRÉTIEN-GUILLAURE), quatrième fils de Jean-Georges, est né à Leipsick, le 24 décembre 1781. Après avoir commencé l'étude du droit, il l'abandonna pour celle du client, apprit la composition sous la direction de Schicht, et cufin débuta comme basse chantanie au théâtre de Leipsick, en 1802. Pendant les années 1804 à 1806, il chanta au théâtre italien de Pragne, sous la direction de Guardasoni. Après la mort de celni-ci, li entra, en 1807, à l'Opéra allemand de la même ville, comme première basse, Engagé au théâtre national de Breslau, il s'e rendit en 1809, et y resia jusqu'en 1813, époone où il fut appelé à Vienne : mais il ne resta pas longtemps dans ceite capitale, car il recut dans la même année un engagement pour le théatre de la cour de Stuttgard, d'où il ne s'est plus éloigné depais ce temps. Hæser a été considéré comme un des meilleurs elianteurs dramatiques de l'Allemagne, iani pour la beauté de sa volx que pour son habileié dans le chant et son tatent comme acteur. Ses principanx rôles étaient ceux de Don Juan et d'Agamemnon. Cet artisie s'est fait connaître aussi comme compositeur par la musique de l'intermède intitulé Pagmalion, qu'il chantelt et jonait avec beaucoup de talent, par l'opéra Das Geburts Tag (l'anniversaire de naissance), par des solléges et par des chansons allemandes et lialiennes pour une et plusienrs volx. Enfin, versificatenr Italien d'un mérite distingué, il a traduit en vers le Don Carlos de Schiller et quelques nutres plèces de ce grand écrivain et de Gœthe. Il est aussi autenr des opéras du Vampire, mis en musique par Marschner, de La Fiancée du Brigand, composée par Ries, et des Neures, mis en musique par son frère. Sa fille Mathilde, née à Stuticard, le 23 décembre 1815, a débuté avec succès au théâire de Weimar; elle a été engagée en 1837 à celul de Gotha comme première chanteuse. Le fils du même artiste (Charles), né à Stuttgard, le 14 mars 1818, est employé comme violonisie dans la chapelle du roi de Wn-temberg. Un antre de ses fils (Gustave), a été ténor aux thétires de Stutigard et de Jéna. On connaît de sa composition 6 Lieder avec accompagnement de piano.

tion i Liefer avec accompagnement de piano. ILASERE (CAMATOT-ILESAREY), fille du directior de musique Jean-George Ilteres, et avec d'acquis le refinante de Cercities Gallinieros de la compagne del la compagne de la compagne del la compagne de la compagne del la compagne

donna pour mailre Ceccarelli, très-bou professeur de chant à cette époque. Paer, alors compositent du théâtre do Dresdo et chargé de la direction de la musique de la cour, la prit en affection, et lui donna aussi des conseils. En 1806, ello tit avec son frère Auguste Ferdinand et la femme de celui-ci, un voyage à Prague et à Vienne. Dans cette dernière villo, elle chanta pendant buit mois à l'Opéra italien, et plusieurs fois à la cour; unis, ello partit pour l'Italie, et chauta à Bologne, Florence, Milan, Naples et Rome jusqu'en 1812. Vers la fin de celle année, elle alla à Munich, où ello oxcita lo plus vif enthousiasme. Sa reputation, à Rome et à Naples, était égal à celle des cantatrices les plus célèbres do cette époque : on ne l'appelait que la dira Tedesca. En 1812, elle éponsa Joseph Vero, jurisconsulte instruit, qui fut employé au congrès de Vienne pour régler les affaires du duché de Lucques et de Piombino, et pins tard par le pape, à Milan. Retirée du théâtre depnis ce temps, madame Vero ne a'ost plus occupée que do l'éducation de ses enfants. Depuis la mort de son mari (13 novembre 1831) elle passait l'inver à Rome et l'élé à la campagne. La relation do sa vie, mêlée de quelques aveniures romanesques, a fuurni le sujet d'une nouvelle intitulée : La Cantatrice (Dio Sængerinn), oni a paru dans la Cacilia,

t. 13, p. 65 et suivantes,

H.ESSLER (JEAN-GUILLAUME), nélo 29 mars 1747, à Erfort, fut un des clavecinistes et organistes les plus distingués de l'Allemagne, dans la seconde moitié du dix-imitième siècle. Neven du célèbre organiste Kittel, il apprit de cet habile maltre les principes de la musiquo dès l'âge de 9 ans. Ses progrès furent si rapides, qu'à l'âge do quatorze ans il obtini la placo d'organiste de l'église des Récollets, dans sa villo natalo. Entrainé dans de continuels voyages depuis 1771. il visita Weimar, Gotha, Dresde, Gœttinguo, Cassel et Brunswick, et mit à profit toutes les occasions qui se présentèrent pour augmenter ses connaissances. Mais les séjours qu'il fit à Bambourg et à Leipsick contribuèrent surtout à former son talent. Pendant neuf mois II prit, dans cette dernière villo, des leçons de Hiller pour la composition, et à Hambourg il étudia la manière de Ch.-Ph.-Em. Bach. De retour à Erfurt, Il reprit possession de la place de directeur de tausique et d'organisto de l'égliso des Récolleta, et en remplit les fonctions depuis 1780 jusqu'en 1790. Alors il fit un voyage à Londres, et peu do temps après se rendit à Saint-Pétersbourg et enfin à Moscou, où il est mort, le 25 mars 1822. On connett de cet artiste : to Quatre sonstes précédées d'une fantaisie, 1778. - 2º Six so-

nates nonvelles, avec one suite de chansons, etc. 1776. - 3° Six sonates faciles pour le clavecin . t780. - 4º Pièces de clavecin et de chant do divers genres, 1er recueil, 1782 (on trouve aussi dans ce recueil quelques jolies bagatelles do madame Hæssler). - 5° Idem, second recueil. 1786. - 6° Six soles pour le clavecin. moitié faciles, moitié difficiles. - 7° Six sonates faciles ponr le clavecin, première partie, 1786; idem, 2º partie, 1787 (Fauteur y donno commo préface sa propre biographie); idem , 3° partie , 1788, 8º - Douze petites pièces pour l'orgue, tre suite. - 9º Six concertos pour clavecin. avec accompagnement, 1780. - 10° Douze petites pièces d'orgue, partie comme préludes pour des chorals, partie pour des exercices particuliers, 2º recueil. - ttº Douze idem, 3º recueil. - 12° Douze idem, 4° recucit; Leipsick, 1789. - t3° Grande sonate à trois mains popr lo clavecin; Rign, 1793. - 14° Chanson russe avec 12 variations ponr le clavecin, nº 1; Pélersbourg, 1793. La deuxième édition de cet œuvre, avec 14 variations, a para dans la même ville en 1795. - 15º Caniala per festeggiare le nozze delle A. A. I. I. del gran duea Alessandro e della principessa Elisabetta, per il pianoforte; Pétersbourg, 1795. - 16º Fantaisio et sonalo pour le clavecin, u° 1, ibid. - 17º Idean. nº 2; ibid. - t8° Caprice et sonato pour le clavecin, ibid., 1796. - 19° Trois grandes sonates pour le clavecin, avec accompagnement de violon et violoncelle, op. 16, Moscon, 1802.

HÆUSER (JEAN-ERNEST), professeor de littérature à Quedlinbourg, est né dans cette ville, en 1803. Après avoir terminé ses études à l'université de Leipsick, il se fixa dans sa ville ualale, et y fut nommé professeur au gymnase. Il a cultivé la musique en artiste, et s'est fait connattre avantageuseinent par divers ouvrages didactiones et historiques sur cet art, dont voici les titres : 1º Musikalisches Lexikon oder Erklærung und Verdenstehung aller in die Musik vorkommender Ausdrücke Benennungen und Fremdwarter, etc. (Lexique musical, on explication et traduction en allemand de tous les mots étrangers usités dans la musique, etc. ); Meissen, Gordsche, 1828, 2 petits volumes petit in-8°. Une deuxième é-litlon, considérablement augmentée, de ce dictionnaire portatif de musique a été publiée dans la mêmo ville, et chez le même libraire, en t833, 2 volumes in 8°. L'ouvrage en lui-même n'a de valeur, comme tous ceux du même genre, quo par la brièveté et par la commodité du format, pour les gens du monde, - 2º Der musikalische Gesellschafter, eine Sammlung vorzüglischer Anecdotes, etc. (le Compagnon musical, recueil d'anecdotes choisies , etc.); Meissen, Gædsche, 1830, in 8° de 312 pages. Ces anecdotes sont extraites des diverses biographies générales ou particulières de musiciens célèbres publiées précédemment. -3º Elementarbuch für die allerersten AnfangenderFortepiano spieles, etc. (Livre élémentaire pour les plus faibles commençants dans l'art de joner du piano, etc.); Halberstadt, 1832, gr. in-4°. Une deuxième édition de cet ouvrage a paru à Quedinbourg, en 1836, sous le titre de Neue Planoforte Schule, etc. (Nouvelle évole de piano, etc.), 1 vol. gr. in-4°. - 4° Musikalisehes Jahrbüehiein, Erster Jahrgang (Almanach musical, 1re année ) : Quedlintoure et Lelpsick . 1838 . in-12. 5° Geschiehte des Christliehen, Insbesondere des evangelischen Kirchengesanges und der Kirehen Musik, etc. (Histoire du chant religieux et de la musique dans les églises chrétiennes, particulièrement dans les églises évangéliques); Quedlinbourg et Leipsick, Basse, 1834, nn vol. in-8°, avec des exemples de musique. Cet ouvrage e il très-estimable : c'est la meilleure production de Hæuser.

H.EUSLER (ERNEST), virtuose sur le violoncelle et compositeur, né à Stuttgard, en 1761, a reçu son éducation dans l'ancienne académie queale de cette ville. En 1788, il quitta sa ville antale pour voyager en Allemagne, Après avoir élé entenda avec succès à Vienne et à Berlin, il accepta une place dans la chapelle du prince de Donausechingen, et y resta plusieurs années. Il ne s'éloigna de cette pelite cour que pour un engagement avanlageux qui lui fut offert à Znrich, en 1791. Pendant son séjonr en cette ville, il se livra à l'étude du chant en voix de sonrano formée de sons de tête, et réussit à faire applaudir cetle volx factice. En 1797 il visita Stuttgard, qu'il n'avait pas vn depuis neuf ans, et y fut entendu avec succès à la cour, comme violoncelliste el comme chanteur. Il alla ensulte à Augsbonrg, où il donna nn concert le 5 jain 1801, et enfin se rendit à Vienne, où il était en 1802. Hæusier accepia ensuite la place de directeur du chœur à l'église évangélique d'Augsbourg. Il est mort dans cette position, le 28 février 1837, à l'âge de solvante-seize ans. On connaît de an composition: 1° 6 Cansonelle serie col piano forte; Darmsladt, 1790. - 2º Douze chansons avecacc, de piano; Zurich, 1793. - 3º Poésies de Matthisson mises en musique; ibid , 1793. - 4° 6 Duetti per ileanto, con acc. di piano forte; íbid., 1795. - 5º Deux scènes Italiennes, récitatif et alr; Augshourg, 1796. - 6° 6 Cansonelte : Zurich , 1798 et Vienne , chez Mollo. -

7-6 Chansons alternandes, avec accompagnement de piano; ibid, 1708. — 8° 0 Podráe de Wilte mises en musique; ibid., 1708. — 9° 12 Canacanette italiane con accomp. di piano forte e chitarra; Viene, Sallo, 1800. — 10° Recit et air, en partition, n° 3; Augsbourg, 1800. — 11° Six podises detachées nises en musique, ibid., 1800. Il a laissé en manuscrii beaucoup de musique d'église

HAFENEDER (JOSEPH), né en 1774, vraisemblablement à Manheim, fit imprimer dans cette ville, à l'âge de seize ans, une grande symplionle pour l'orchestre, et montra des lors un talent estimable pour la musique instrumentale. Gerber dit que dès 1785 il avait paru 3 symphonies à Manbelm; mais cette date est supposée. Plus tard il vécut à Vienne, y écrivit vera 1796 des concertos ponr le violon et pour le hautbois, el enfin se rendit à Landshut, pour y prendre possession de la place d'organiste de l'église paroissiale de Saint-Martin. Il se maria dans cette ville, le 3 octobre 1802, et depuis lors il ne s'en est point éloigné. Il s'y est fait de la réputation par son talent sur l'orgue et par ses compositions pour t'église, dont la plus grande partie est encore manuscrite. On connatt de lui : 1º Grande fantaisie pour plano; Augsbourg, Bælım, -2º Galopade pour cet instrument; Munich, Fal-

ter HAFFENREFFER (SAMUEL), docteur et professeur de médecine à Tubinge, naquit en 1587, à Herenberg, dans le Wurtemberg, Il exerça d'abord la médecine à Kirchelm et dans quelques autres lieux, et mourut à Tubinge, dans sa soixante-treizième année, le 28 sentembre 1660. On a de ce savant un livre intitulé : Monochordon symbolico biomanticum, obstructissimum pulsum doctrinam ex harmonicis musieis dilucide, figurisque oculariter demonstrans, de eausis el prognosticis Inde promutgandis fideliter Instruens, et jucunde per medicam praxin resonans, etc.; Ulma. 1640, in-8° de 146 pages. Haffenreffer prélend dans cet ouvrage reconnaître la nature des maladies par les analogies des monvements du ponts avec les rhythmes plus on moins irréguliers de la musique. Marquet a trailé le même sujet à peu

près dans un livre français (2005, Masquer).

HAFIS-A DSCHEM, Activain arabe, most dans l'année de l'Bégire 957 (1550 de l'ère chrétienne, est auleur d'une œuvre encyclopédique qui a pour litre: Medinet al ouloum (La ville de la science), dans taquelle un chapitre est consacré aux instruments de musique de l'O-

HAFTEN OR HAFTENUS (BENOIT

VAN), moine bricklicht, ad en Flandre, dans tes premières amnées du dis-ceptième elécle, est remières amnées du dis-ceptième elécle, entre dans Fordre en 1627, fut ensaile prieur de Flabbaye d'Allighem, en Ershart, pais alsobé de ce monastère. Il mourut en ce lleu, le 31 juillet 648. Jochet cité de ce religieux on ouvrage initiale : Paradissam seu viridarism catechtikieum dels seu continoistas befejos latinia ad susuicos fonos concituar, mais il a'inslique in le lieu ni la dade de l'Impression.

HAGEBEER on HAGEBEER (13-ce GANTES) who have been considered with the construction of the construction of

que l'instrument dont il s'agit existe maimenant.

II AGEN (GOTTILES-Eapfanc), profèsseir de
mathématiques à Niremberg, dans la première
partie du dix-huitième siècle, fit ses études à l'université de l'alla (Saxe), et y publia une thèse
académique, sous ce titre: De mensura soni

articuti; Halas, 1731, in-4°. HAGEN (FRÉDÉRIC-HENRI De), célèbre philologue, né à Schmiedeberg (Silésie prussienne), le 19 février 1780, fit ses études à l'université de Halle, où il suivit particulièrement les cours do droit, Il fut d'abord employé à Berlin, depuis 1802 jusqu'en 1806, dans la chambre royale de justice ; mais ensuite il abandonna la carrière administrative pour se livrer exclusivement à l'étude de l'ancienne littérature allemande. En 1810, la chaire de philologie allemande fut iustituée pour lni à l'université de Berlin. Il est mort dans cette ville, le 11 juillet 1856. Parmi les importantes publications d'ouvrages philologiques qu'on lui doit, on remarque celul qui a pour titre : Minnesinger Deutsche Liederdichter des t 21en, t 31rn, und 1500 Jahrhunderts, aus allen bekannten Handschriften und früheren Drucken (Les chanteurs d'amour, poètes chansonniers allemands des 12me, 13me, 14me slècles, d'après tous les mannscrits connus et les meilleures éditions): Leiosick, 1838-1856, 5 parties en quatre gros volumes in-4°. Les manuscrits les plus importants mis à contribution par Hagen sont ceux de Paris, de Jéna, de Vienne, de Wurtzbourg et de Heidelberg. Les trois premières parties, formant les deux premiers volumes, renferment les

poésies de fous les poétes chanteurs, a vez les variantes, d'àppès les manuersties de la remarques grammaticales et philotogiques : le troitieme volume est remulp par les notices biographiques de ces anciens poétes l'priques, par des foc-simile de la notation musicale et de l'évertiure des divers manuerits, et par les chants notés site subtents les plus collèbres parraile sus minezinger, d'appès le manuerit de Jéna, et un autre masures de minezies de l'appendie de l'appendie par une dissertation sur la musique den minezienjor.

HAGEN (J.-B.), directeur de musique à Brème, et fondsteur d'une société de clant d'hommes dans cette ville, s'est fait comanier par quelques recaells de Lieder à vois seule arce plane, et de chants pour quatre voix d'hommes publiés à Hambourg et à Hanovre. En 1815, il a fait repri-enter à Brème un opéra de as composition lattitule Habes.

HAGEN (TRÉODORE), professeur de piano et écrivain sur la musique, est né à Dessau, en 1823, et a fait ses études musicales à Hambourg. En 1852 il vivait à Londres et s'v livrait à l'enseignement du piano. Plus tard il s'est rendu en Amérique, et s'est fixé à New-York. Il s'v est falt la position de correspondant de plusieurs jonrnaux allemands de musique. On connaît de lui quelques légères compositions pour le piano. parmi lesquelles on remarque un recueil de trois jolis nocturnes , op. 3; Hambourg , Bælime ; mais son livre infitulé : Civilisation und Musik (La civilisation et la musique), Leipsick, Jurany, 1845, est sa meillenre production, Il v a des aperçus d'une justesse remarquable dans cet écrit, quoique Hagen alt foi dans les progrès de la musique

HAGIOPOLITES, nom d'un livre grec qui contient un traité de musique, et que Fabricius a pris pour le nom de l'auteur, qu'il considère comme avant appartenu à André ou Andreus ( roy. ce nom ), archevêque de Crète. ( Biblioth. graca, lib. 3, c. 10). Forkel (Allgem. Litter. der Musik, p. 493), Gerber (Neues Lex. der Tonkunstler, t. 2, col. 480), Lichtenthal (Dizzion, e Bibliogr. della musica, t. 4, p. 470). Perne, et d'autres l'ont copié dans cette assertion: mais, sinsi que le remarque fort bien M. Vincent (Notices el extraits de Manuscrits de la bibliothèque du Roi, 1. XVI, 2° p., page 259), aurune ralson n'est indiquée à l'appui de cette supposition, et il y a des motifs plausibles pour la repousser. Après avoir considéré Hagiopotités comme un nom d'anteur, ces écrivains donnent ainsi le titre de l'ouvrage : De nusica ecctesiastica recentium Gracorum, Fabricius crovait

ausai que le livre dont il s'agit pouvait être de Cosmas de Jérusalem, surnommé Hagiopolités, c'est-à-dire, de la cité sainte (des deux mots grees ayioc, saint, et nolitys, citoyen), qui fut évêque de Majuma et vécut vers 730. Le rédacteur du Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque royale de Paris n'a pas fait cette faute; car an nº 4 de l'article CCCLX de ce catalogue il est écrit : Anonymi tractatus Avionolitre inscriptus, ubi de musica Gracorum ecclestastica. Il suffil, en effet, de considérer avec attention le manuscrit désigné de cette mauière, pour acquérir la certitude que le mot Hagiopolitès n'v est point employé comme un nom d'homme, mais comme cetul de quelque etuse. Le tilre de l'ouvrage est celui-ci : Bibliov à yionoλίτης συγκεκροτημένον έχ τονων μουσικών μεδόδων (Livre Hagiopolitès , extrait de divers trailés de musique). Aiusi qu'on le volt, le livre est une compilation. Malheureusement le manuscrit de la Bibliothèque Impériale est si gâté par l'humidilé, et ai rongé de vers, qu'à l'exception du titre et de la moitié de la première ligne, tout le reste de la première page, une partie de la deuxième, et les dernières lignes de la troisième n'existent plus , ou sont illisibles , et la fin manque entièrement. A l'égard de la signification réelle du mot Hagiopolités, la perte de la première page est d'autant plus regrettable, que te commencement de la première ligue nous en promet positivement l'explication. On lit : 'Ayroπολίτης λεγεταίτο Βιέλίου, επειδ... (ce liere est appelé Hagiopolitès parce que...) (1) ; quelques mots de plus, et nous saurions exactement le sens particulier donné ici à l'expression Hagiopolités. Toulefois, ce qu'on vient de lire du commeucement du manuscrit suffit nour démontrer que Hagiopolitès n'est point le nom de l'anteur du livre, comme on l'a cru, car cet auteur n'aurait pas en besoin d'expliquer pourquoi il donnait son nom à son ouvrage. D'ailteurs, il n'y aurait point au titre Bebliev áyromakirac, mais Artogolicos Belliov, s'il s'agissait du livre de Hagiopolitès au lieu du livre Hagiopolitès.

Il existe une preuve que l'Isgiopolités étail, dans le chant de l'église grecque, quelque chose qui concernait les saints honorés dans cette église, car, dans un traité fort ancien du chant ecelésiastique grec, one le philologue Achaintre a Iraduit

(i) M. Vincent donne la suite de la phrase de cette manière: ἐπειδή περέχει ἀγίων τινών καὶ ἀπκητών βίω ελπλαμέρτατε (ππείρων ἐν] τὴ ἄγία πόλει τών Τεροπολόμων συς (γράμματα). Les yeux de cet éradit anoi meilleurs que les miens, car je n'ai pe lire tout cela dans le manaecti.

poor le travail de Villotese ser la musique des oppositements un plusifier l'Égypte, ou trouve cette question : Etc. to le "ayamaistre" (qu'etc. et que l'oppositatif ), que il le et fait une erque l'oppositatif ), que il le et fait une ersistement de la companie de la companie de la companie de sinisi rendo per Arbaintre i L'Indippolitate et sinisi rendo per Arbaintre i L'Indippolitate et qu'et des sinist margar et des autres soinis sinis et en la companie de la courte soinis qu'et des sinist margar et de autres soinis la s'). Il 3 a beaucoup d'apparence que celette decision ausancé d'excludioni, aussi les passure deréction ausancé d'excludioni, aussi les passure devients de la companie de la companie de quelque chone qui avait rapport an ciasta, et qui Appellat l'Oppolique d'expedit l'oppolique proposit pour la ciasta, et qui Appellat l'Oppolique l'avait l'apport an ciasta, et qui Appellat l'oppolique l'apport an ciasta, et qui Appellat l'oppolique l'apport an ciasta, et qui Appellat l'oppolique l'apport an ciasta, et qui propolitation de l'appolitation de l'apport an ciasta, et qui propolitation de l'appolitation de l'apport an ciasta, et qui propolitation de l'apport an ciasta, et qui propolitation de l'apport an ciasta, et qui propolitation de l'apport an cia

Ainsi qu'on le voit par le titre, le livre Hagiopolitès est une compilation de quelques autres trailés de la musique grecque. Cette compilation me paralt plus ancienne que tous les autres traités du chant ecclésiastique grec qui sont parvenus jusqu'à nous. Les signes employés pour la notation et les termes qui servent à la désignation des notes sont ceux de la musique antique des Grecs, tels qu'on les trouve dans Aristide Quintilien, Alypius, Gaudence, Bacebius, etc., et non ceux qu'on rencontre dans les livres sur le chant des églises grecques de temps postérieurs . Je peuse donc qu'une partie au moins de l'Hagiopolités a dû être falle dans le sixième siècle, ou dans le septième, au plus tard. Cependant, il faut remarquer que saint Jean de Damas y est nommé dans le commencement ; ce qui démontre que le compilateur a dù vivre dans la seconde moitié du hultième siècle, au plus tôt. M. Vincent a publié (Notices et extraits de manuscrits, etc., p. 260-281)le lexte et la tra-

duction de plusieurs extraits de l'Hagiopolités, avec des notes. HAGIUS (CONDAD), musicien et compositeur du comte de Holstein-Schaumbourg, naquit à Reinteln, en 1563, et non en 1559, comme on l'a ditdans le Dictionnaire des Musiciens de 1810; car au bas du portrait de ce compositeur, placé dans l'un de ses ouvrages publié en 1617, on trouve ces mots : Conradus Hagius Rintelius, atatis sua 54. Les compositions publiées par cet auteur sont : to Psalmen Davids wie die hiebevor under allerley Melodien, etc. mit 4 Stimmen (Psaumes de David , etc., à 4 voix); Dusseldorf, 1590, in-4°. La seconde édition a paru à Francfort, en 1608, in-fol. - 2º Neure teutsche Tricinien, beudes zur Lehre und Freude dienstlich (Nouvelle harmonie allemande à 3 voix, elc.); Francfort, 1604, In-4". - 3º Canticum Virginis intemerata, 4, 5 et c vocibus modulatum; Dillingen, 1606, in-4°. --4º Erster Theil newer teutscher Gesang, mit nier de Hagius.

schanen Texten zu singen und auff Instrumenten zu gebrauchen, mit 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Stimmen, etc. (Première partie de nouveaux chants allemands aur les pius beaux textes, etc., depuis 2 voix jusqu'à 8); Francfort, 1610, In-4°. La seconde édition est datée de la même ville, 1615. - 5° Ander Theil newe textscher Tricinien wetche hieberor niemals antegecommen, neben andern Hinzu gesetzen 4,5 und 6. stimmigen Gesængen, auch ellichen Fugen und Canonen zu 2-6 Siimmen (Deuxième partie de la nonvelle harmonie allemande à 3 parties, etc.): Francfort, 1610, in-4°. - 6° Newe Kunstreiche musikalische Intraden, Galtiarden und Couranten zu 4,5 und 6 Stimmen, etc.; Nuremberg, 1614. - 7º Newe künstliche Iniraden, Pavanen, Galliarden, etc., mit 4 und 5 Stimmen; Nuremberg, 1616, In-4°. - 8° Musikalische Intraden, Pavanen, Galliarden, Passamezzen, Couranten von 4, 5 und 6 Stimmen, etc.; Nuremberg, t617, in-4°. Cet ouvrage parati avoir été le der-

HAGIUS (JEAN), sprintendant et magister à Egger, vers la fin du seizième aiècle, s'est fait connaître comme compositeur par lea ouvrages dont les titres sulveni : 1º Symbolum norimbergensium, à 4 voix ; Nuremberg, 1570, in-4°. -2º Symbola magnorum principum, à 5 voix: ibid., in 4°. - 3° Symboles des deux hommes célèbres Luther et Mélanchtion, en jatin et en allemand, à 5 voix; Egger, t572, in-4° obl.

HAGUE (CHARLES), docieur en musique, në à Todcaster, dans ie duché d'York, en 1769, reçut les premières leçons de musique de son frère aine. En 1779 il alla résider à Cambridge. où il devint élève d'un violoni-te nommé Manini, et plus tard il apprit i'harmonie sous la direction de Hellendaal. En 1785, Manini mourut, et Hague se rendit à Londres pour y perfectionner son talent par les conseils de Salomon. En 1794. il recut le grade de bachelier en musique à l'université de Cambridge. Cinq ana après, la mort du docteur Randall ren-lit vacante la chaire de musique de cette université : Hague fut appelé à la remplir; ensuile il obtint le docioral en musique. Depuia iors il résida tonjoura à Cambridge jusqu'à sa mort, qui eut lieu le 18 juin 1821. Les principales compositions de ce musicien sont : t° Une antienne composée pour l'exercice du baccalauréat en musique, exécutée à Cambridge en 1794. - 2º First and second collection of Glees, Rounds and Canons for two, three, four, fire and six votces; Londres. - 3º Douze symphonies de Haydn, arrangées en quinteties. - 4° Une ode en musique exéculée dans la chambre du sénat à Cambridge, à l'intallation du duc de Gloucester, comme chan-

celier de l'université,

HAHN (Georges-Joachin-Joseph), membre du sénat et directeur de musique à Munnerstadt en Franconie, naquit au commencement du dixhuitième siècle. Plusieurs ouvrages de sa composition l'ont fait connaître comme un musicien instruit. On cite particulièrement : 1º Harmonischer Beutrag zum Klavier (Essai harmonique pour le elavecin); Nuremberg, 1748, 2 cahiers. - 2º Klavierübung bestehend in einer leichten und kurzgefassten Sonate, welcher eine Erklærung der Ziffern nebst practischen Exempeln beygesucht ist (Exercice pour le ciavecin consistant en une sonate courte et facile, etc.); Nuremberg., 1750, in-4°. - 3° Der wohl unterwiesene Generalbasschuler, oder Gesprach zwischen einem Lehrmeister und Scholaren vom Generalbass (L'élève bien instruit dans la basse continue, etc.); Angsbourg, 1751, in-4°. Une deuxième édition de ce livre a été publiée dans la même ville, en 1768. -4º Leichte Arien, auf die værnehmsten Feste zum 1 und 2 mit Instrument (Airs faciles à l'usage des fêtea principales, pour nne et deur voix, avec instruments); Augsbourg, 1752, -5° Sex Missx breves seu rurales; Augsbourg. 1754, in-fol. - 6° 34 Leichte Arien auf alleleufeste (34 airs faciles pour toutes les fêles ibid., 1756. - 7° 32 Arien auf heitige Feste (32 airs pour les saints jours de fête): ibid... 1759. - 8° 6 Missa cum 2 Requiem a 2 mit Begt. von 8 Instrum. (Six messes et deux requiem à 2 voix avec accompagnement de 8 instruments); ibid. - 9° Officium Vespertinum,

HAHN (JEAN-BEANARD), docteur en philosophile et professeur extraordinaire d'éloquence et d'histoire à l'université de Kænigsberg, naquit dans cette ville en 1722. En 1778, il se démit de ses emplois, mala ii continua à donner des cours particuliera. On a de lui un recueil de discours et de thèses, parmi lesquels on en remarque ppe qui a pour titre : De varietate sonorum , speciminæ divinæ sapientiæ; Kænigsberg, 1749, in 4°.

tum rurale, tum civile; Augshourg, 1759,

in-fol. - 10° Leichte zur Ermangterung die-

nende Handarbeit in 2 Klavier-sonaten; Nu-

remberg, 1759.

HAHN (BERNARD), professeur de chant au gyinnase de Breslau ei maltre de chapelle de la cathédrale, naquit à Leuben, le 17 décembre 1780. Il reçut de son père, qui était organiste, des lecons de chapi et de violon : puis il entra comme enfant de chœur à l'église cathédrale de Breslau;

mais, ayant penta sa voix, il fut renvoyé, et se vit dans la nécessité de donner des lecons pour vivre. En 1799 il entra chez le comte Joseph Matuschka, à Pitschen, en qualité de musicien de la chambre : le comte, qui était ini-même bon musicien, organisa des quatnors où Hahn jouait le premier violon. Le docteur de musique Færster, qui avait été le maître de musique du comte, venait passer chaque année nne partie de l'été à Pitschen; il remarqua le taient naissant de Halin, lui donna des leçons, et engagea le comte à l'envover à Breslan, En 1804, Hahn, partit avec les deux fils du comte pour Halle, où il fit la connsissance de Türk, dont il reçut des conseils. L'année suivante il retourna à Breslau, au mois de décembre, et fut atlaché à la cathédrale comme ténor. Pendant dix années sa position recut peu d'améliorations; mais en 1815, après la mort de Strauch , Haba fut nommé professeur de chant an gymnase. Cet établissement était alors dans l'état le plus misérable , Hahn le rendit bientôt florissant. Sur sa demande, l'argent nécessaire pour l'acquisition des instruments et de la musique fnt accordé, et enfin , le 10 février 1825, la réorganisation de l'école fut complète. En 1810, Halin occupalt encore cette position, Il a publié de sa composition : 1º Airs pour le service divin des dimanches et des jours de la semaine; Breslau, Leuckardt, 1820. Un second recueil parutl'année sulvante. - 2º Trente chants à 2 voix pour les gymnases et les écoles ; ibid., 1828. - 3º Méthode de chant à l'osage des écoles; ibid., 1829. La deuxième édition, intitulée Handbuch zum Unterricht in Gesange für Schüler auf Gumnasier und Buroschuten a paru à Breslan, en 1833, et la troislème, dans la même ville, en 1836, in-8° de vin et 80 pages. - 4° Messes à 4 voix, orchestre et orque, no t à 6; Breslau, Leuckardt. - 5° Offertoire (Cantale Domino), à 4 voix, orchestre et preue; ibid. - 6º Regina Cati, h 4 volx et orgne; ibid. Les compositions inédites de cet artiste sont : 1º Kurie. - 2º Circumdederunt. 3° Veni Sancte Spiritus. — 4° Salve Regina, - - 5 Semper honos.

Un aufre musiciee du mêmo nom (Wilhelm) ;
s'est fait consaître par la publication de duos pour violone et alto, qu. 13, Leipsick, Breitkopet et Hartel, de sonstes pour les mêmes instruments, de duos pour 2 foldes, qo. 10 bildo, de polosaises pour la flûte, qo. 5, Berlin , Lischke, de smaates pour plano et flûte, Leipsick, Breitkopf et Hærtel, etc.

HAHN (JEAN-GODSTROE), membre de l'Académie des sciences naturelles de Jéna, naquit à Gotha vers 1760. On lui doit un excellent litre sur la Individuillo des écoles e des carillons, qui partie note de la Carillons, qui partie note litter i Kampanologie, eder problitate Austriaum et le Consequence recordidri, behandell und repartir territor eff. (Chanpacologie, on instruction pratique dans laquatir en enseigne su londre à confectionne, la consecuence et rispeter les ciolens, etc.), l'iziri, 1907, 358 pages in 3-7 avec 1 planches. Dustere de conversa, sur principa de l'art de individuil etc. 1907, 358 pages in 3-7 avec 1 planches. Dustere de conversa, sur principa de l'art de individuil etc. 1907, 358 pages in 3-7 avec 1 planches. Dustere de conversa, sur principa de l'art de individuil etc. 1907, 358 pages in 3-7 avec 1 planches. Dustere de conversa, sur principa de l'art de l'acceptation de l

HAHN (C.-F..); sous ce nom, ne receil de Ly pièces d'orge, cauvre l'', a dé publié à Mayence, ce 1825, ches Schotl. Il y a du lateral dans cet ouvrage. Les blograpies allemands dans cet ouvrage. Les blograpies allemands de Hahn deut II a dét publié des compositions de de différents genres depuis environ sing anament de différents genres depuis environ sing anament ("ent-Jellir depuis 1806). Voici les les renseignements recoeffits sur quelques ouvragent de ces mancières :

HAHN (Tufonoaa), organiste et compositeur de talent ponr la musique d'église, à Berlin, a publié : 1º Variations pour l'orgue; Berlin , Bole et Bock , 1838. - 2° 63 chorals à deux voix, composés pour les écoles; ibid. -3° Le 23° psaume (Der Herr ist mein Hirt), pour quatre voix d'homme, op. 8; Ibid. -4º Trois chants à 4 voix avec piano, op. 9 : Leipsick, Breitkopf et Hærtel. - 5° Trois cliants pour quatre voix d'homme, op. to; ibid. -6º Le 8º psaume (Herr unser Herrscher). pour quatre voix d'homme; Berlin, Bote et Bock. - 7º Cantate (Der Herr ist Kania). on. 12: Leipsick , Breitkopf et Hærtel. - 8° Le 103º Psaume : Lobe den Herrn , pour 4 voix d'hommes, op. 13. Berlin, Bote et Bock,

arcionates (s), 12. Berian, Bose et Box.

Fill NI (2012-Sensive Winter).

Fill NI (2012-Sensive Winter).

par les ouverges dont vicil les littes: 1° Leder Justice par les ouverges dont vicil les littes: 1° Leder August, 100 par les ouverges dont vicil les littes: 1° Leder August, 100 par les des vicilités par les des vicilités par l'enseignement du classi, 1° soile; Boil. — 3° 32 Leder aragés par order mittelliégne, por l'enseignement du classi, 1° soile; Boil. — 3° 32 Leder aragé pâxou pour le justices, 2011, 1° et 2 s'estie; Boil.

d'après les ples nouvezeux livres chorals de després les ples nouvezeux livres chorals de deviennées; Boil.

HAHN (Jean-Hennt), cantor à Aroisen, petite ville sur l'Aar, est auteur du livre choral pour les églises et les écoles de la principauté de Waldrek et Pyrment (Choralbuch für die Kirchen und Schulen der Herzoglhumer Wal-

deck und Pyrmont); Aroisen, Speyer.

HAHN (L.), planiste et compositeur pour uinstrument, a publié environ vingt-cinq cauvres de pièces tégères, dent une partie a paru

à Leipick, cher Héfmeister et autres éditurs. Un satre pisaité du nom de Haux (J.-V.) est aussi connu par caviron 50 œuvres de rondos, de accturnes, de marches, etc., pour le piano. On trouve de lui dans le calsiogue des frères Schett, de Mayence : 1º Rogezti et Pandoures, deux marches pour le piano. — 2º Chant d'adieu, nocturne pour vielencelle et piane. en. 30.

HAHN (AUGUSTE), docteur en philosophie et Ihéologie, est né le 27 mars 1792, à Gross-Osterbausen, près de Querfurt, en Prusse. Il commença ses études au collége d'Elsleben, puis les continua à l'université de Leipsick, et les termina an séminsire des Instituteurs à Wittemberg, Appelé en 1819 à Kœnigsberg en qualité de professeur extraordinaire de théologie, il occupa cette position jusqu'en 1826, où il alla à l'université de Leipsick, comme professeur erdinaire de la même science. Il inaugurs, sen cours par une thèse qui eut un grand retentissement sous le titre : De rationalismi, qui dicitur, vera indole el qua cum naturalisme centineatur ratione; Leipsick, 1827. En 1844, M. Halın a obtenu le titre et les fouctions d'Intendant ecclésiastique supérieur de la Silésie. Savant dans les langues erientales el dans les matières théologiques, il a publié beaucoup d'euvrages remarquables, qui lul ont fail une grande renommée en Allemagne. Il n'est cité ici que pour une dissertation remplie de la plus solide érudition, laquelle est intitulée : Bardesanes guesticus Syrorum primus hymnolegus. Commentatio historico-theologica: Leipsick, 1819, gr. in-8° de 91 pages. Cet envrage a de l'intérêt pour l'histoire du chant religieux de la secte erientale dont Bardeaane fut le chef ( reg. BARDESANE). On a aussi de ttalin une Intéressante dissertation Sur le chant dans les églises de la Surie : elle est insérée dans les Archives historiques de l'Église, publiées par Slaudlin et Tzschirner, aunée 1823,

HABEL ou HABEL (JACQUES), idener et acteur du thétaire de Schikaneder, à Vienne, maquit à Greiz, en 1701. Il entra su thétare de Schikaneder en 1789, et y rosta jusqu'en 1803. Il disparat alors, et pendant plusieurs années en cherche en vain as trace; mais en 1813 on le retroure dans la position de maître de étapelle de l'érôque de Diskevar, en Hengrie. Il avait

éponsé la plus jeune des belles sænrs de Mozart. Après sa mort, sa veuve alla habiter à Salzbonrg, près de sa sœur Constance, deux fois veuve de Mezart el du conseiller de Nissen. Elle meurut dans un âge avancé, en 1846. Hsibel s'est fait connaître comme compositeur par neuf ou dix pelits opéras composés pour le théâtre de Schikaneder. Un des plus connus est celui qui a pour titre : Der Tyroler Kastel, deni la partition. réduite peur le piano, a été publiée d'abord chez Artaria, à Vienne, puls réimprimée chez Hilscher, à Dresde. Enfin, il a été arrangé en qualuers pour 2 violons, alto et basse, chez Traeg, à Vienne. Cet ouvrage, connu aussi sous le titre Le Tyrolien à Vienne, est analysé dans la IV" année de la Gazelle générale de musique . publice à Leipsick. Der Landsturm (suile da Tyrolien) a eu aussi quelque succès. Les autres ouvrages de ttaibel son! : Das medecinische Censilium (La Consultation médicale); Papagei und Gaus; Der Einzug in der Friedensquartier; Tiching! tiching! tiching; Alle neun, und der Centrum : Astaroth der Verführer (Le Diabte boiteux ). On a aussi quelques ballets du même artiste. Haibel a denné, enfin . à Vienne, en 1801, une autre opérette intitulée : Liebe macht kurzen Prezess. On en a gravé un duo avec accompagnement de piane.

HAIBL (M<sup>tle</sup> Sophie), fille du précédent, fut cantatrice au théâtre de Munich, pendant les années 1829 et 1830.

IAIDEN (Jr.s-Chantroue), vateramel raden, muisted u teisleme sielet, nå i Nurchberg, a compos la mustique d'un recisulitation (et al. 2004). In the composition motivation de l'activation de

IIA(GII (Tuexxs), pisniste anglais et compositeur, né à Londers, ven 1709, a regu quéquesticons de Haydn pendan le séjour que ce grand homme fit en Augèterer. B a arrage pour lo piano-quéques symphenies de son mattre, et a publie beaucoup de sonales et de plores direrespour cet interument. Gerber a denna la liste suivante de ses euvrages : l'Air anglais: Happi fouwey Moory, varié pour le piano; Londers, Prestan. — 2º Air anglais : When the hellew

Drum, varié pour le piano; ibid. - 3º frois sonates pour piano et violon, op. 4 ; Ibid. - 4º Trois onates pour piano à 4 mains, op. 5; ibid. -5ºTrois sonstes pour piano et violon, op. 6; ibid. - 6° Trois sonates faciles pour piano à 4 mains. op. 7. - 7º frois sonates pour piano et violon, dédices à Haydn. - 8"Trois idem, op. 9, ibid. -9° Denx idem, op. 12; Ibid. - 10° Sonate pour piano; ibid. -- 11º Sonate avec la marche de Louis XVI; ibld. - 12° Sonste avec accompagnement. - 13ºTrois sonates pour piano dédiées à Haydn, op. 10; Loudres, Ralife. - 14º Jo parto, condo pour le plano; Londres, Presion. - 15° Prois sonates avec des sira favoris, op. 14 : Londres, Lavenn. - 16° Trois sonates dédiées a Clementi, op. 15; ibid. - 17º Irois sonates dédiées à madame Abrams, op. 16 : Londres , 1799. - 18° Trois idem , op. 18; Londres , Ralfe. -19°Trois sonstes ponr pisno, flûte on violon, op. 19. - 20° Sonate pour piano senl : Londres . Lavenu. - 21°Trois divertissements ponr piano, tambonrin et trisngle. - 22° Grande marche pour le piano, avec introduction et pastorale tambourin et triangle. - 23° Divers cliants arrangés en rondos ou variés pour piano. Pluaieurs de ces ouvrages ont été réimprimés à Paris et à Oftenbach. M. Haigh vivait encore à Londres en 1808 et y donnait des leçons de piano; on Ignore ce qu'il est devenu depuis ce temps.

HAINDL (...), maître de concert à înspruck, y a mis en musique l'opéra intilulé le Marchand de Smyrne, qui fut représenté en 1782.

HANMOFER on HAUMOFER (Pure), riche materie de moisqué à Japhour, dans le sirieme siécle, jouant bise du litule composali pour et fautrement. Il cisté dans d'autrement en l'estité dans d'autrement autrement de l'estité dans d'autrement chances allementes de sa composition, sous es filler » Philip, Potenthofert Lauten Bucher, derimens unterrobantier des leuterde Tarse au litera derauter periodenen Texten, etc. (Litre de lutt de Philippe Demon Texten, etc. (Litre de lutt de Philippe Demon Texten, etc.). Les sir de ces chances habites que con l'estit de l'est

HAINL (Geonces-Fançons), violoncelliste distiliqué, compositeur pour son instrument et premier chef d'orchestre du grand thétire de Lyon, est ué à issoire ('191-de-Dûme), le 19 novembre 1807; il fut admis un Consertraieré de Paris, comme étère de Norblin pour le violoncelle, le 22 avril 1819. Le premier prix de cet instrument lui fut décerné us concours de 1830.

Pendant plusieurs années il voyagea pour donner des concerts. En 1838, Il était à Bruxelles, et dans l'hiver de l'année suivante it donna plusienrs concerts en Hollande avec lo pianiste Doctiler. Après avoir obtenu de brillants auccès dans le midi de la France, il scecpta, en 1840, la place de premier chef d'orchestre du grand Unéstre de Lyon. Au moment où cette notice est écritc, il occupe encore la même position. M. Hainl est renommé à juste titre comme un des artistes français les plus distingués pour la direction d'un orchestre. Parmi les compositions qu'il a publices pour son instrument, on remarque en particulier sa Fantaisie avec orchestre sur des thèmes de Guillaume Tell. op. 8. Cet artiste s'est fait connaître aussi comme éerivain par un pelit ouvrage qui a pour titro : De la musique à Lyon depuis 1713 jusqu'en 1852, Discours de réception prononcé en séance publique de l'Académie de Lyon; Lyon, 1852, in-8° de 37 pages. HAITZINGER (ANTOINE), chanteur de

l'Opéra et de la chambre du grand-duc de Bade, né en 1796, à Wilfersdorf, seigneurie du prince de Lichtenstein, en Autriche, reçul de son père, instituteur en ce lieu, les premières teçons de piano et de chant. Dès l'age le plus tendre il fut employé dans les chœurs des églises, et avant qu'il eut atteins sa douzième année, la beauté de sa volx était déjà remarquée. Après avoir appria à jouer de plusieurs instruments, sur lesquels il fit d'assez rapides progrès, il fut envoyé à l'age de quatorze ans au collége de Korneubourg. parce que son père le destinait à l'enseignement. Deveuu licencié (candidat) ès lettres, il retourna chez son père, et peu de temps sprès obtint l'emploi de professeur dans une école publique de Vienne. Dans ses moments de loisir, il continua de s'occuper de la musique, el pour compléter son instruction dans cet art, il prit des leçons d'harmonie chez Wælkert. Cependant sa voix de ténor prensit chaque jour de nouveaux développements. Les félicitations qui lui étaient adressées à cet égard le déterminèrent à prendre des leçons de chant de Mozzati, qui dans ce tempa était sussi le mattre de madame Schræder Devrient. Les succès qu'il obtint ensuite dans quelques concerts lui firent prendre enfin la résolution de renoncer à sa carrière pédagogique, ponr en suivre une plus conforme à ses goûts et aux dons précieux qu'it avait recus de la nature, Le comte Palfy, directeur du théâtre An-derlifien, lui syant offert un engagement de premier ténor en 182t, il l'accepta, et sit admirer la poissance de son organe et son énergique sentiment dramatique, dans les rôles de Gianetto. de la Pie volcuse, de Don Otlavio, de Don Juan, et Lindovo, de l'Italiana in Algeri. Eacouragé par se succès, il Costilous ase tindes de chant sous la direction de Salieri, qui, sans pouvoir lui fuire acquérir l'agilité de vocalisation d'un bon chanteur italien, parvint du moins à lui apprendre les principes de l'émission naturelle de la voix.

La renommée de Haitzinger a'élendait chaque jour davantage; elle s'accrut encore lorsque les compositeurs écrivirent des rôles analogues à ses facultés personnelles; c'est ainsi que La Porte de Fer (De Eiserne Pforte) de Weigl, Libussa de C. Kreutzer, Le Plongeur (Der Taucher), du même maître, et Euryanthe, de Ch. M. de Weber, ont été pour Haltzinger des occasiona de triomphe. Après avoir fait une excursion à Prague et à Presbourg, où Il chanta avec succès, il s'éloigna de Vienne pour aller se faire entendre aux thédires de Francfort, de Stuffgard, de Manbelm et de Carisruke. Il accepta enfin nu eugagement ponr le reste de ses jours dans cette dernière ville, où il est resté jusqu'à sa retraite définitive du théâtre.

Diver svogge falls dass be differents with of Littleague des of Littleague des north attent étroits as réportation, inventiul a rendit à Paris necesit trapes (Depar allemand diquée par MAI. Rochel et d'Opérs allemand d'inquée par MAI. Rochel et d'index autre de la controit dans l'amme suivant d'inquient de la commandation de la comman

L'organisation de Halitänger pour l'art étail minimble : on allent comme chanter se ressentait de l'époque tardire où il a vait commence on éducation voule. (In illait pas are facilité les registres largagien et surfaryagién de sa voit; mais dans tout en qui evige de la vénictoit; mais dans tout en qui evige de la vénicqualitée (talent ausez grandes pour fibre excurse est édual. On commit de cet artiste le chant pour vois seule et piano : Verpits mein nicht, Fannfort, Fischel.

Hattinger a épousé à Carisrule madane Neumann, actirice du Hérâres allemand qui a en, à juste titre, de la réputation. Elle était assat cugagée au service du grand-duc de Bade pour le reste de ses jours. Hallzinger avait étabil «bez lui une école de chant dramutique où planéura bous élèves oul été formés. Dans ce nombre se tronvail sa fille, qui a eu des auccès sur plusieurs théâtres de l'Allemagne.

HAKART (CHARLES) OU HACQUART. joueur de basse de viole, né à Huy, sur la Mense, vera 1649, a écrit plusieurs œuvres pour son instrument. Il est mort en ttollande, vers 1730, dana un âge avancé. Les compositions qu'ou connaît de lui sout : 1º Préludes, allemandes et courautes pour la basse de viole. avec la basse continue; Amsterdam, Roger, 2º - Moletti a tre, quattro e cinque voci con stromenti; ibid. - 3° X sonates pour deux basses de viole; ibid. - 4° Cautiones sacrae 2, 3, 4, 5, 6 et 7 tam vocum quam instrumentorum; Amtelodami, 1674, in-fol. -5º Harmonia parnassia sonatarum trium el quatuor instrumentorum ; Trojecti ad Rhenum, 1686, in-fol.

HAKE (Jran), violonisle et musicieu de la visicieu de la visicieu, a public le sa composition: 1º Paranes, ballets, courantes et sarabandes pour 2 violons et basse, 1º parane; Hambourg, 16ts, In-4º. — 2º Pavanes, ballets, etc., 2º partie, pour 2, 3, 4, 5 et 8 instruments avec basse coutioue; Stade, sick. In-4º. — 100 paranes paranes

HAKENBERGER (Annaé), mattre de chapelle de l'église Sainte-Marie à Daotzick, naquit en Poméraule, dans la seconde moitié du seizième siècle. Ou a de lui plusieurs ouvrages de musique pratique, parmi lesquels ou remarque : 1º Newe teutsche Gesanoe mit 5 Stimmen. und eine mit 8 Stimmen (Nouveaux chants allemands à cinq voix, etc.); Dantzick, 1610, In-4°. - 2° Odaria suavissima ex mellifluo D. Bernhardi jubilo delibata, 3 voc.; Leipsick, 1612. Il y a une deuxième édition de cet ouvrage publiée à Francfort-sur-l'Oder, chez Matthieu Kempfer, 1628, In-4°. - 3° Harmonia sacra, seu 6 moletti 6-12 voc. cum B. C.; Franciort, 1517. - 4º Sacri modulorum concentus 8 vocum, etc.; Stettin, t615; Francfort, 1516, et Wittemberg, 1619. - 5° Ode sacra Christo infantuto Bethlehemitico decantatz 3 noc.; Leipsick, 1619.

HALBE (JEAN-AUCUTE), acteur allemand, en 1733, a débuté an theâtre eu 1767. On lui doit la musique des opéras : 1° L'A, mour à l'épreuve. — 2° Le Bassa de Tunis. — 3° Les Deux Avares. Il a écrit aussi des airs pour le drance Charlotte d'à la Cour.

HALES (ÉTIENE), célèbre physicien anglais, né le 7 septembre 1677, à Beckebura, dans le comté de Kent, fit ses études à Cambridge, et se fit remarquer par son goûl pour les sciences naturelles, et par legéuie d'avention qu'il y portait. Après avoir obtenu le grade de docteur en théologie, il entra dans les ordres, et eut la concession de quelques bénéfices. La Société royale de Londres l'admit au nombre de sea membres en 1717, et l'Académie des sciences lui fit le même bonneur en 1753. Nommé pasteur de Taddington, il passa presque toute sa vie dans cette modeste retraite, et y mourut, le 4 janvier 1761, à l'âge de quat re-vingt-quatre ans. Son invention du ventilateur, ses recherches sur l'art de cendre l'ean de la mer potable , et ses ouvrages intitulés Statique des Végétaux et Statique des Animque sont célèbres; mais leur examen n'est pas de l'objet de ce dictionnaire; on ne doit donc le citer lei que pour son livre intitulé : Sonorum doctrina rationalis el experimentalls, etc.; Londres, 1742, in-8°; réimprimé à Londres, chez Wallia, en 1778. Cet ouvrage n'est qu'nn recueil de morceanx aur la physique des sons, extraits des ouvrages de Newlon et d'autres auteurs célèbres, Le livre est divisé en cinq parties : des vibrations de l'air. de la pereussion, des rapports des sons, de lears phénomènes et de l'écho.

HALEVY (JACQUES-FRANÇOIS-PROMENTAL-ELIE), compositeur dramatique, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France et professeur de composition au Conservatoire impérial de musique, est né à Paria, te 27 mai 1799, de parents israélites. Admis au Conservatoire comme élève de solfége, le 30 janvier 1809, il fut placé sous la direction de Cazot, et se fit remarquer par la rapidité de ses progrès. L'année d'après, il devint élève de Charles Lambert pour le piano, ent en 1811 Berton pour maître d'harmonie, et reçut ensuite des leçons de contrepoint de Cherubini pendant cinq ans. L'Académie des Beaux arta de l'Institut de France l'admit an concours pour le grand prix de composition en 1816, et à peine avait-il atteint l'âge de vingt ans lorsque le premier prix lui fut décerné. Le anjet du concours était une cautate intitulée Herminie. L'année suivante, il se rendit à Rome. comme pensionnaire du gouvernement, demenra en Italie pendant deux années, et ne revint à Paris qu'au mois de aeptembre 1822. Pendant son sciour à Rome, Halévy fit preuve d'une grande activité dans ses travaux, et écrivit nonseulement la partition d'un opéra, mais de grands ouvrages de niusique classique. Déjà avant son départ pour l'Italie, il avait été chargé de mettre en musique le texte hébreu du De Profundis, pour la mort du duc de Berry. La partition de cet onvrage a été publice à Paris. Après son retour, tous ses efforts eurent ponr but de se faire connaître par des succès au théâtre; mais les obs-

lacles qui se multiplient en France au début de la carrière d'un compositeur dramatique ne lui forent pas épargnés. Déjà, avant son départ pour l'Italie, il avait pour l'Opéra un ouvrage intitulé Les Bohemiennes; il ne fut jamais représenté. De retour en France, il y obtint les poèmes de Pygmalion, grand opéra, et des Deux Pavillons, opéra-comique; mais, après qu'il en eut composé la musique, il employa vainement plusieurs années à en solliciter la représentation. Il lui failut chercher autre chose; enfin, il réussit à faire jouer au théâtre Feydeau, en 1827, L'Artisan, opéra-comique en un acte. Cette pièce eut peu de auccès; le anjet manquait d'intérêt, et la musique était faible d'invention. A cet ouvrage succéda Le Roi et le Balelier, pièce de circonstance, composée pour la fête dn roi Charles X, et qui fut représentée en 1828. Halévy en avait composé la musique avec la collaboration de Rifaut. En 1829, il écrivit pour le théatre Italien Clari, opéra en trois actes, dont le rôle principal (ut joué par madame Malibran, Il y avait de belles choses dans cette partition, et dejà on pouvalt juger par quelques morceanx que l'auteur élait destiné à prendre un rang honorable parmi les meilleurs compositeurs de la scène française. Dans la même année, Le Dilleitante d'Avignon fut représenté à l'Opéra-Comique. Le sujet bouffun de ce petit opéra fournit à Halévy l'occasion de faire quelques bons morceaux d'ensemble. L'ouvrage est resté an théaire et a été joué partout avec aucrès. Dans les premiers mols de 1830, on jona à l'Opéra Manon Lescaui , grand ballet en trois actes dont Halévy avait composé la musique: cet ouvrage, arrangé pour piano, a été publié dans la même année. Yella, opéra-comique en un acte, fut mis en répétition peu de temps après, mais ne fut pas représenté, le théâtre avant été fermé par suite du dérangement des affaires de l'entrepreneur. Une nouvelle entreprise avant été organisée, Halévy fit jouer, en 1831, La Langue musicale, pièce froide dans laquelle le compositent a placé quelques jolis morceaux. L'année sulvante, il donna, en société avec M. Gide, La Tentation, balletopéra en cinq actes , où l'on remarque de belles choses, particulièrement des chœurs remplis d'effets dramalignes. La rentrée de Martin à l'Opéra-Comique, en 1834, fournit à Halévy l'occasion d'écrire un petit opéra intitulé Les Souvenirs de Lafleur. Cet onvrage, joué avec auccès, renfermait de jolis morceanx qui ont malheurensement subl le sort des œnvres d'art composées pour des circonstances spéciales, et qui n'ont pas survécu à la retriale de l'extere pour qui la savaent été écrit. Héroid avri listès em mourant neu partition inscharec, ceile de Ludoric, opter au deux acte. Il n'an avail derin pel touvertire el les quatre premiers morceans ; que les derniers nois de avir, passée dans les couffrances, pela avaient pas permis de travaillet; muis l'actéri qui d'actenial à ce compositere, particulierment à cause de use derniers ouvrages (2 cmm), et Le pré aux Carro.) de conserve prépré aux Carro.) de conserve prépré aux Carro.) de conserve préder de l'actéric comme mae bonne spécialitée, et de Ludoric comme mae bonne spécialitée, et l'actère du carro. L'actéric de l'actéric de l'actéric la l'actéric comme mae bonne spécialitée, et l'actéric comme mae bonne spécialitée, et l'actéric comme mae bonne spécialitée, et l'actéric d'actéric de trainser est opers, qui ful joné avec succès en 1531, et qui depuis lors cettred à un bélair.

Au commencement de 1835, La Juive, grand opéra en cinq actes , fut représenté à l'Académie Royale de musique. Les soins consciencieux donnés par Italévy à cette importante partition, le retenlissement de l'ouvrage, l'éclat de ses succès dans toute l'Europe, tout dolt faire considérer cetle époque comme la plus significative de la carrière du composileur. Dans cette composition, son talent a un caractère plus ferme, plus grand que dans ses ouvrages précédents ; le style a plus d'élévation, l'instrumentation Indique un mattre expérimenté. Il y a transformation du talent de l'artiste à dater de ce moment. Des péripéties semblables se sont fait remarquer dans la carrière de quelques compositeurs célèbres; cette transformation indique une sorte de crise où le génie développe toutes ses facullés el prend son caraclère spécial. Bien des critiques ont été faites de la Juire à son apparition ; on attribualt son succès au luxe de sa mise en scène, tandis que ce luxe était l'obstacle je plus considérable à l'appréciation du mérite de la musique. Toutes ces critiques sont maintenant oubliées, et la partition de la Juive est considérée à juste titre comme une des plus belles productions dramatiques de l'École française.

Six mois fabient à pelus écoulus depais que la Laive avail un le jour, quanti Halley fi représenter l'Éclair, optér-combage en trius alors qui fint acceutill par le public arec besuccop de faver. Eligante et légère, la manique de l'Éclair forme na contracte remarquable avec Celle de la Jaire. Ce contracte, et le peu de tempe qu'il y avait en ente la représentation des des courrages, contributerent à consolide in répetat courrages, contributerent à consolide in répetat avait de l'éclair de l'éclair de l'éclair de l'éclair de l'éclair et le l'Éclair, deux sans et de mis Jécou-leves de l'éclair, deux en de l'éclair et le l'éclair, deux sans et de mis Jécou-leves de l'éclair, deux mois de l'éclair et le l'éclair, deux mans et de mis Jécou-leves de l'éclair, deux mois de l'éclair et le l'éclair, deux mans et de mis Jécou-leves de l'éclair, deux mans et deux le Jécou-leves de l'éclair, deux mans et deux le Jécou-leves de l'éclair de

1838 qu'il fit représenter à l'Opéra Guido et Ginevra, ou la Peste de Florence, Halévy avait compris la nécessité de se soulenir à la hauteur du mérite des deux ouvrages précédents. et 11 avait écrit avec amonr sa nouvelle partition. Abondante en mélodies expressives, élégente dana la forme, écrite et instrumentée avec un rare taleut, elle anrait dû, semble-t-ll, rencontrer dans le public la même sympathle que ses atnées : il n'en fut néanmoins pas ainsi : après un nombre borné de représentations, l'ouvrage disparut de la scène. D'où vint cette défaveur? Il faut le dire : de la nature du sujet, qui est plna triste que dramatique. La teinte sombre répandue anr l'ouvrage ful la cause qui nuisit an succès de la musique et lui porta un coup fatal. Il n'est resté ponr le public que quelques morceaux, de Guido et Ginevra qu'on entend dans les concerts; mais pour les connaisseurs celte partition sera toujours nne belle œnvre, digne d'un meilleur sort. Les Treize, ouvrage représenté à l'Opéra-Comique en 1839, et le Drapier, en trois actes, joué à l'Opéra, dans l'année suivante, ne furent point henreux, quolqu'il s'y trouvât de for1 boss morceaux. Mais Halévy se releva brillammen dans la Reine de Chupre, grand opéra en cipo acles composé pour M'me Stolz, qui y fit preure d'un talent très-dramatique. La valeur de celle partition est bien supérieure à ce qu'en croit généralement : le second acte est un chef-d'œuvre de couleur locale, d'enlente de la scène et d'expression sentimentale; le troisième brille par la verve et le cinquième est simple et louchant. A vral dire, Halévy, bien que placé très-hant dans l'opinion des artistes, n'a pas, dans la population de France, une renommée égale à son mérite. La presse lul a été souvent peu favorable, et s'est montrée ou hostile, ou incapable d'apprécier la distinction de formes qui se montre partout dans sa musique à des yeux clairvoyauts, à des oreilles délicates. La plupart de ses ouvrages, Charles VI, les Mousqueiaires de la Reine, le Val d'Andorre, la Fée aux roses, la Dame de pique, le Nabab, la Magicienne, etc., renferment des morceaux d'élite où se fait reconnattre la main d'un mattre da premier ordre : malheureusement pour sa popularilé, sa pensée est sonveni complexe : ella est mélodique, mais ella se combine avec tant de délails et de recherches d'harmonie et d'instrumentation, que l'intelligence vulgaire, c'est-à-dire celle de la foule, est insuffisante pour salair l'ensemble de ces choses. Moins riche, plus simple, Halévy cul eu de plus grands succès.

La liste complèle des onvrages de cet artiste se compose de la manière anivante : t° Les Bohé-

miennes, grand opéra (1819). - 2º Pygmalion, idem (1823). - 3° Les deux Pavillons, opéracomique (1824). Ces trois opéras n'ont pas été représentés. - 4° L'Artisan, opéra-comique en un acte, au thédire Feydeau (1827). - 5° Le Rol et le Batelier, opéra en un acte, en collaboration avec Rifaut , à l'occasion de la fête du roi Charles X, au même théâire (1828). - 6° Clari, opéra en trois actes, au Théâtre-ttalien (1829). - 7º Le Dilettante d'Avignon, en un acte, au théâire Feydeau (1829). - 8° Manon Lescaul, ballet en trois acles, à l'Opéra (1830). -9º Yella, opéra-comique en un acte, mis en répétition au théatre Feydeau , mais non reprérenté, parce que le théâtre fut fermé. - 10° La Langue musicale, un un acte, à l'Opéra-Comique (1831) : il y avait dans cet ouvrage un remarquable morceau d'ensemble. - 11° La Tentation, ballet-opéra en cinq actes, en collaboration avec M. Gide, à l'Opéra (1832). - 12º Les Souvenirs de Lafleur, en un acte, à l'Opéra-Comique ( 1834). - 13º La Juire, en cinq actes, à l'Opéra (1835). - 14° L'Éclair, en trois actes, à l'Opéra-Comique (1835). - 15° Guido el Ginevra, ou la Peste de Florence, en cinq actes, à l'Opéra (1838). - 16° Les Treize, en trois actes, à l'Opéra-Comique (1839). - 17º Le Drapier, en trois actes, à l'Opéra (1840). -18º La Reine de Chypre, eu cinq actes, à l'Opéra (1851). - 19º Le Gultarero, en trois actes. a l'Opéra-Comique (1841). - 20° Charles VI. en ciuq actes, à l'Opéra (1843). - 21º Le Laszarone, en deux actes, idem (1844). -22º Les Mousquetaires de la Reine, en trois acles, à l'Opéra-Comique (1866). - 23° Le Val d'Andorre, en trois actes, idem' (1848). -24º La Fée aux roses, en trois actes, idem (1849). - 25° La Dame de pique, en trois actes, idem (1850). - 26° La Tempesta, opéra italien en trois actes, écrit pour le théâtre de la Reine, à Londres, el représenté dans cette ville en 1850, puis à Paris (1851). - 27° Le Juif errant, en cinq actes, à l'Opéra (1852). -28° Le Nabab, en Irois actes, à l'Opéra-Co-'mique (1853). - 29º Jaguarita, en trois actes, au théatre lyrique (1855). - 30° Valentine d'Aubigné, en trois acles, à l'Opéra-Comique (1856). - 31° La Magicienne, en einq actes, à l'Opéra ( 1857).

Ou constil ausal de Halévy la musique de quelques teònes du Prométhée enchañe d'Esehyle, traduites par son frère, M. Léon Halévy: elles oni été exécutées, le 18 mars 1849, sa Conservatiore, par la Société des concerts. Le même artiste a écrit une cantale intituiée les Plages du NII, avec cheur et orchestre, plusieurs messes, le De Profundis, en laugue hébraique, dout il a été parié précédemment, beaucoup de romances, nocturnes, une sonate pour piano à quatre mains, na rondo on caprice (Vienne, Diabelii), et quelques autres compositions légères.

Ce n'est pas sculement par ses ouvrages que cei excellent artiste a conquis sa renommée ; los services qu'il a rendus à la musique par son enseignement lui assurent aussi un rang élevé parmi les mattres. Dès 1816 il entrait dans cette carrière par ses leçons dans une classe de solfége au Conservatoire; en 1827, il succéda à M. Daussoigne (roy. ce nom) en qualité de professeur d'harmonie et d'accompagnement; et lorsque l'auteur de celle notice douns, au mois d'avril 1833, sa démission de sa place de professeur de composition pour le confrepoint el la fugue, ce fui Halévy qui lui succéda : depuis lors il u'a pas quitté cette position. Au numbre de ses élèves les plus distingués, ou remarque MM. Geunod, Victor Massé, Bazin, Pottier, Engène Gauthier, Deldevez, Delles, Gastinel, Mathias et Galibert. L'enseignement élémentaire de la musique lui est redevable d'un livre adopté pour les écoles de Paris, et qui a été publié sons ce titre : Lecons de lecture musicale : Paris, Léon Escudier, 1857, gr. ln-8°. Après aveir occupé, pendani les années 1827 à 1829, la place de maestro al cembalo, au Théatre-Italien, il l'abandonna ponr celle de chef du chant à l'Opéra, dont il remplit les fonctions jusqu'en 1845. Appelé à l'Institut, eu 1836, après la mort de Reicha, Haléry a échangé, en 1854, sa position de membre de l'Académie des beaux-arts de cetle Institution, pour celle de secrétaire perpétuel de la même académie. Cette nouvelle sitnation lui a fourni l'occasion d'ajouter à ses succès de musleien ceux de littéraleur, par les éloges des académiciens morts qu'il a été appelé à prononces aux séances publiques de l'Académie des beauxarts. C'est ainsi qu'il a ln, en 1854, l'éloge de l'árchitecte Pierre Fontaine, et dans les années sulvanies cenx d'Onslow, d'Abel Blouet, du sculpteur David d'Angers, de Paul Delaroche, et d'Adolphe Adam. Ces mororaux, écrits d'nn style élégant et spirituel, ont été réunis avec d'autres sortis de la même main, et publiés sons le titre de Souvenirs et Portraits. Études sur les beaux-arts; Paris, Michel Lévy frères, 1861, 1 vol. in-16. Italévy est commandeur de la Légion d'honneur et décoré de plusieurs antres or-

dres.

HALL (Haran), né en 1655, à New-Windsor, fui flevé dans la chapelle royale, et cut pour dernier mattre de musique le Dr. Elow. Après avoir élé organiste à Exeler, il passa en la même

qualité à l'église cathédrale de Hereford. Il mourut au mois de mars 1707, et fut linhund dans la chapelle des vicaires de cette église. Il a écrit det cantiennes à pla-tieurs voix qui se trouvent en manuscrit an Maxem britannique, à Loudres, dans une grande collection de musique à l'asage de l'église angiicane, fonda de Harley, numéros 7337-7342.

HALLE (JEAN-SAWCEL), né en 1730, à Bartenstein, en Prusse, a été professeur de mathématiques à Berlin pendant plusieurs années. On lui doit un traité de la construction de l'Orgue Intitulé : Die Kunst des Orgelbau-stheorefisch und praklisch beschrieben; Brandebourg, 1799, 1 vol. in-4° avec 8 planches. Ce livre est un bon manoel de l'ancienne pratique de la facture de l'orgue. Laborieux écrivain anr des sujets particulièrement relatifs à l'industrie, il a fait imprimer beaucoup d'ouvrages qui indiquent des connaissances étendues. Son livre sur la facture des orgues a parn d'abord sous ce titre : Theoretisch und praktische Kunst des Orgelbaues (Artthéorique et pratique de la facture des orgnes); Brandebourg, 1779, in-8°, avec des planches. Il l'augments ensuite et le publia de nouveau dans nne collection d'ouvrages sur les arts et métiers, en six volumes in-4°, intitulée Werkesfætte des heutigen Kunste. Le traité de la facture des orgues est le troisième volume de cette collection. Halle est mori le 9 janvier 1810.

HALLE (CDARLES), pisniste distingué, né en Allemagne, si je snts bien informé, s'est établi à Paris, à la fin de 1840, fort jeune encore, et a'y est fait connaître immédiatement de la manière la plus avautagense par son exécution élégante, vive, animée, sur le piano, et par la pureté de son style dans is musique classique, toujours appropriée au caractère de l'œuvre qu'il interprétait. En peu de temps, il se fit une brillante réputation, et les amateurs le recherchèrent avec empressement en qualité de professeur. La situation de M. Hallé à Paris était fart heurense quand éclata la révolution du mois de février 1848, dont les conséquences furent désastrenses ponr les artistes. Il prit alors la résolution de se fixer en Augleterre. Arrivé à Londres, il ne tarda pas à attirer sur lui l'attention du monde musical par son talent. Il fut particulièrement rechèrché pour la musique elassique d'ensemble et obtint de beaux succès dans les matinées de la Musical Union. M. Hallé a'est établi postérieurement à Manchester, où, par son enseignement et la direction des concerts, qui lui a été confice, il est devenu le centre d'activité de tont ce qui a'y fait en musique, et où il jouit de l'estime générale. Je ne connais de la composition de cet artiste que Qualre romaneces sans paroles pour le piano, op. t.; Paria, Brandus, et Berlin, Schlesinger; qualre esquisses pour piano, op. 2, divisé en deux livres; Londres, Cramer, Besie et C<sup>\*</sup>; Scherzo (en ré), op. 4; libd.; Miscellanées, op. 5: lihd.: Pensées fugilites, op. 6, libd.

HALLER (ALBERT DE), anatomiste, botaniste, poète et savant presque universel, naquit à Berne, le 16 octobre 1708. Enfant prodigieux par la précocité et l'étendue de ses connaissances, il devint par la suite un des hommes les plus remarquables de l'Allemagne, Après avoir étudié la philosophie et l'anatomie à l'université de Tnbinge, it se rendit à Leyde, en 1725, et y devint élève de l'illustre Boërhave. Puis Il étudia les mathématiques à Bâle sous la direction de Jean Bernoulli, et enfin retourna à Berne, où il fut fait bibliothécaire de la ville. Devenu professeur de médecine à l'université de Gœttingue, en 1736, Il passa dix-sept années dans cette ville, retonrua à Berne, en 1753, et y mourut, le 12 décembre 1777. Parmi ses nombreux et importants écrits, on remarque le grand onvrage intitulé : Elementa physiologiæ corporis humani; Lausanne, 1757-1782, 9 vol. in 4°. Le 15c tivre do tome 5º traite amplement de l'organe de l'ouie et de ses fonctions. On a aussi de Haller une dissertation De Diaphragmatis musculis, Gatlingue, 1738, in-4°, ou il traite de l'action de ces museles dans le chant,

HALM (ANTOINE), compositeur allemand, né le 4 juin 1789, à Allenmarkt, dans la Styrie, étudia la musique dès son enfance, et montra d'heureuses dispositions pour cet art; mais, obligé de servir dans l'armée autrichienne, comme soldat, il n'obtint son congé qu'en 1811. Alors il se fixa à Vienne, et publia beaucous d'œuvres de una ique instrumentale, ou l'on remarque : to quatuors pour 2 viulons, alto et basse, no t, op. 38: Vienne, Mechetti: nº 2, op. 39: ibid.: nº 3, op. 40; Ibid. - 2º Trios pour pisno, violon et violoncelle, op. 12, 21, 23, 42; ibid. -3º Sonstes pour plano et violoncelle, op. 13, 24 : ibid. - 4° Grande sonate pour piano et violoncelle ou alto, op. 25; ibid. -- 5° Sonstes, ron- deaux et marches pour piano à 4 mains, op. 41, 44, 45, 48, 54 et 56; Vienne, Hastinger, Meelietti, Cappi, Diabelli, -- 6° Sonates pour piano seul, op. 15, 43, 51; Vienne, Mechetli, Cappi. - 7° Rondenux brillanta pour piano seul, op. 4 . 14, 17, 20, 49; Vienne, Mechetti. - 8° Thèmes veriés pour piano, op. 33, 37, 46, 47, 50, Ibid. Les demières productions de Halm sont deux trios pour plano et violoncelle, œuvres 57 et 58; des Études pathétiques pour le piano, op. 61, et des Études héroïques, np. 62. Ces deux derniers onvrages ont paru en 1818, à Vienne, chez Mechetti.

HALMA (HILARION-ERITE), né à Sedan (Ardennes), en 1803, est neveu de l'abbé Nicolas Italma, helléniste et mathématicien, connu par la traduction française de l'Almageste de Ptolémée. Bien organisé pour la musique, et montrant du goût pour le violon, il reçut les premières lecons d'un mattre obscur de sa ville natale; puis il fut envoyé à Paris ponr y continuer ses études, et entra le 28 avril 1818 au Conservatoire, où il devint élère de Baillot. Il ohtint le second prix de violon en 1821, et le premier prix lui fut décerné en 1824, dans un concours brillant où il élonna les professeurs par la pureté de son style et par l'expression de son ien. Son succès dans ce concours et dans un concert du Conservatoire où il fit une vive impression, semblait lui promettre une helle carrière d'artiste ; malheurensement il était incopstant dans ses projets et tonjoùrs mécontent de sa situation. En 1822, la place de chef des premiers violons du Théâtre Français lui avait été coafiée. quoiqu'il ne fut âgé que de dix-neuf sns. Il occupa cette position jusqu'en 1827, puis la quitta tout à copp pour la place de chef d'orchestre du théâtre de Strasboorg. Bieatôt dégoûté de cette situation, it reviat à Paris en 1829, et entra à l'orehestre de l'Opéra Italien, n'y resta qu'une année, et accepta, en 1830, une place de second vioton à l'Académie royale de musique. Se croyant appelé à de plus haules destipées par son talent, il abandonna encore cet oreliestre, en 1832, essaya de voyager pour donner des concerts, ne réussil pas dans cette entreprise, et reviat de nouveau à Paris, où il véent quelque temps sans emploi. Sur des indications vagues qui lui furent données des avantages qu'il pourrait trouver en Amérique, il s'embarqua au lessard pour s'y rendre, habils tour à tour New-York, Boston et Philadelphie, n'y trouva pas une meilleure fortune, et finil par revenir en France. Au moment où cette notice est écrite. M. Itslma vit à Paris, dans nne siluation peu fortunée. On n'a publié de cet artiste qu'un thème original varié pour le violon, avec quateor on piano; Paris, Richsult.

HALPHEN (C.-M.), professent de musique à Metz, est auteur d'un Jeu de Caries harmoniques, renfermant tous les accords dont la musique est susceptible; Metz, Devilly, 1812, in-36 de 12 pages avec des cartuns.

HALTENHOFF (...), facteur d'instruments à Hanau, près de Francfort-sur-le-Mein, a'est fail connaître, en 1781, par un perfectiongement important dans la construction du cor-

BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. - T. IV.

Artal bio, on alvasil pas troved de meilleur moneya, pour accorde te cer avec l'ordestre, lercipil itéli frep baut, que d'ajouter au cetain nombre d'allouses au tube, pets de l'enbouchure; mais ces allonges avaient l'incordtait d'élaigne le partin du corqué de l'exéculari, et conséquenament de prever l'instrument de un point d'april. Histalhoid, appliquant au cor le principe de la construction de translone, et de la consequenament de prever l'instrument de l'est de la construction de translone, l'according de la construction de translone, l'according de l'according de la consequence de l'according de l'according de la consequence de l'according de l'according de la consequence de l'according de

HALTER (GERLEWP-FERRANN), operative of President of Excellent of Excellent, 7 to 1 whord excertaint of the write, 10 whord excertaint of the write, 10 whord excertaint of the write 10 dec. Gentle of the write 10 dec. Gentle of the write 10 dec. T

HALTMETER (CRAUE-FLAN-FROMING). or organisté de la coré Haltoure, dans la pre-corpasité de la coré Haltoure, dans la pre-condité du pétic avage qui a pour litre, Anieleung, vie mon einen Generalbaux, oder auch Handstäcke, halle Tome Iranspairen Iranse (Instruction par laquelle on peut apprendre à transpour dans tous les tons me basee concitione on d'autres pièces). Hambourg, 1737, la la-ti-c tertaité a cété publis par les soins de Telemann. Misier l'a suusi donné dans la Trèmann. Misier l'a suusi donné dans la Cry volume de su Bibliothèque de massique, pages

HAMAL (HENRI-GUILLAUNE), né à Liége, en t685, lit son éducation musicale sous la direction de Lambert Pietkin, mattre de chapelle de la cathédrale de Saint-Lambert. A peine acé de vingt-trois ans, il obtint la place de maltre de masique de l'église paroissiale de Saint-Trond : mais il n'y resta pas longtemps, car, à la fin de la même anaée, il fut rappelé à Liége pour prendre possession de la sous-mattrise de l'église Saint-Lambert. Il mourul dans cette ville, le 3 décembre 1752. Ses principanx onvrages consistent en motets, qu'on a chantés pendant pins de quarante ans dans la cathédrale et dans les églises principales du pays de Liége. On connatt aussi de lui des cantates Italiennes, françaises, et en patois liég ois. Toutes ces productions sont restées en manuscrit.

HAMAL (JEAN-NOEL), fils ainé du précédeut, naquit à Liege (1), le 23 décembre 1709. Élève de son père pour le chant, et de Henri Dupont, maître de chapelle, pour la composition, il montra des son enfance les dispositions les plus heureuses pour la musique. Ses progrès dans cet art lui firent obtenir une pension du chapitre pour aller continuer ses études à Rome. Parti en 1728 pour la capitale du monde chrétien. Il y fit choix, des son arrivée, de Jeseph Amadori , bon compositeur, pour diriger ses études de contrepoint. Devenu bon trarmontste, il retourna dans sa patrie, où les chanoines de Saint - Lambert lui accordérent un bénéfice, en 1731, en témolgnage d'estime pour son talent. La place de maître de chavelle étant devenue vacante, en 1738, ce fut Itamal que le chapitre désigna pour la remplir. Il y dépleya beaucoup d'activité, et composa des messes, des psaumes et des motets à grand orchestre, qui ont eu de la réputation pendant le dix-buitième siècle. Le désir de revoir l'Italie lui fit entreprendre nn voyage dans cette contrée en 1749. A Rome, il se lia d'amilié avec Jomelli, qui venait d'être nommé mattre de elsanelle de Saint-Pierre du Vatican, A Naples, il connut Durante, qui lui donna des témoignages d'estime. De relour à Liége, en 1750, il y écrivit les eratorios de Jonathan et de Judith, et composa plusieurs opéras en patois de Liége pour une société d'amateurs. Ces ouvrages, dont les partitions manuscrites existent, si l'ai bonne mémeire, dans la bibliothèque du Censervateire de Paris, se font remarquer par des mélodies faciles et eriginales. Les plus connus de ces ouvrages sont : 1º Li Voegge di Chofontaine (le Voyage de Chaufontaine), en trois actes, écrit en 1757. - 2º Li Ligeois égagi (le Recrue de Liége, en deux actes, dans la même année. - 3º Li Fiess di houte si plau (la fête troublée par la pluie), en treis actes, 1758. -4º Enfin, les Ypocontes (les Hypocondres), epéra burlesque en trois actes, dans la même année. Le dernier ouvrage de Hamal, considéré comme son chef-d'euvre, est un In exitu Israel. à deux chœurs et deux erchestres. On connatt aussi de cet artiste : 1º Six quatuers pour 2 violons, alto et basse, gravés à Liége, chez Benett Andrez, et à Paris, chez Lectere. -2º Trois œuvres de symphonies à quatre parties, ibid. Hamal mourut à Liège, le 26 nevembre 1778.

 II J'al ché mai informé lorsque j'ai dit, dans la première édition de cette Biographir, que Hamai est oé à Dinant, vers 1713. Sonneveu HAMAL (Henri), lui a succédé dans la place de mattre de chapelle de la cathédrale. Il a laissé en manuscrit quelques compositions pour l'église.

HAMBOYS on HANBOYS (JEAN), musicien anglais du quinzième siècle, fut, suivant Bale (Summarium illustrium Majoris Britanniæ Script., p. 40), un homme de grande érudition, et posséda des connaissances étenques dans les seiences et dans les arts, particulièrement dans la musique. Pits ajoute (Relationum histor, de rebus anal., p. 662), sans savoir précisément de quoi il parle, que le saveir de Hamboys dans l'harmonie et dans la préparation et la résolution des dissonances fut supérieur à celui de tout autre musicien anglais de son temps. Ces deux écrivains placent l'époque florissante de sa vie vers 1470. Suivant la chrenique de Helinshed (t. It, pag. 1355), Hamboys a vécu sous le règne d'Édonard IV, et son mérife ini a fait conférer le grade de decteur en musique. Si ce dernier fait est vrai, Hamboys a dû étre une des premières personnes à qui celle dignité a été dunnée; on ne trouve la date de sen diplôme nI dans les registres de l'université d'Oxferd, ni dans ceux de l'université de Cambridge.

L'évêque Tanner dit, dans sa Bibliolhèque des écrivains britanniques, que llamboys a écrit un traité de musique intitulé Summum Artis Musicæ, lib. 1, lequel commence par ces mots : Quemadmodum inter triticum. Le manuscrit de la bibliothèque Bodleyenne, nº 90 du fonds de Digby, intitulé Quatuor principalia tetius artis Musica, lib. IV, et qui a été termine à Oxford en 1451, commence par les mêmes mots (t). Il aiente que c'est par erreur que ce . manuscrit est attribué par les catalogues et par Antoine Wood à Thomas de Tekesbury, Eurney ne pense pas que le manuscrit de la Bibliethèque Bodleyenne soit de ce Thomas de Tekesbury, mais il ne partage pas l'opinion de Tanner, qui l'attribue à Hamboys, car il démontre (A general History of Music, L. It, p. 395) que l'envrage dont il s'agit est exactement le méme que celui qui se tronve à la bibliothèque d'Oxford, sous le nº 515, et qui a pour titre : De Musica continua, et discreta, cum Diagrammatibus; per Simonem Tunstede, A. D. 1351. Au commencement du volume, Tunstede dit qu'il se propose de traiter De quatuor principalibus in auibus totius Musica: radices consistant :

(i) Co manuscril est maintenant an Museum britannique, sous le nº 8866, et l'on en trouve la description dans le Catalogue of the Manuscript Music of the British Museum, p. 75, nº 800.

c'est sans deute cette phrase qui a donné lien à l'autre titre. Quoi qu'il en soit de la différence des titres, on voit que l'ouvrage a été écrit précisément un siècle avant l'époque où Hamboys a vecu. Il existe un autre ouvrage qui appartient réellement à Hamboys : il se trouve dans le même manuscrit provenant du fonds de Bodley, et a pour titre : Musica Magistri Franconis, cum additionibus et epinionibus diversorum. Cet ouvrage paratt être un commentaire du Traité de Françon, dit M. Madden, rédacteur du Calslogue des manuscrits de musique qui exiatent dans le Museum britannique; il est terminé par ces mots : Explicit Summa Magistri Johannis Hamboys, doctoris musice reverendi. super musicam continuam et discretam. Bale et Pits disent que c'est ffamboya qui a inventé un genre de composition qu'ils appellent Cantionum artificiatium diversi generis : il sersit difficile de décider de que illa veulent parler, à moins que ce ne soit de quelques espèces parliculières de canons.

HAMBUCH (CHARLES), ténor allemand, naquit, en 1797, à Berlin, où son père, employé au ministère des affaires étrangères , avait été autrefois musicien. Possédant une voix de soprano brillante, pure et de grande étendue, il fut admis dans une chapelle comme enfant de chœur, et comme tei eut le logement, la nourriture et quelque argent. Son père était trop occupé de ses travaux pour accorder queique attention aux heureuses dispositions de son fila; d'ailleurs, il ne pussédait aueun moyen pour lui faire donner une meilleure éducation que celle qu'il recevait comme enfant de chœur. Une circonstance inattendue fournit enfin au jeune tfambuch les élémenis de connaissances plus étendues dans l'art. Le violoniste Hemmereiels, fort laid et difforme. executait un jour devant lui un morceau qui avait attiré toute son attention; quand l'artiste eut fini , l'enfant , tout ému de ce qu'il venalt d'entendre, s'élança vers lui, et lui dit avec naivelé : M. Hemmereich, je voudrais elre deux fois plus laid et plus bossu que rous, si je pouvais à ce prix jouer du violon comme vous venes de le faire. Plus touché de l'éloge de son talent que choqué de la critique de sa personne, Hemmereich, qui avait l'âme noble et généreuse, se chargea de l'instruction du jeune Hambuch, sans retribution, lui enseigna à jouer du violon, et le mit en état de se rendre, en 1813. à Aix-la Chapelle, pour y êlre premier violon du théâtre; mais déjà sa voix s'était développée avec tant d'avantages, que bientôt il changea ses fonctions de violoniste contre celles de premier ténor. Bien qu'il n'eût, comme la plupart des

chanteurs allemands, qu'une connaissance imparfaite de l'art du chant, la beaulé de son urgane lui fit obtenir des succès aux théâtres de Cologne, de Dusselderf, et de Vienne. En 1819, il fut appelé à Stuttgard avec un engagement cemme premier téner du théâtre et de la chambre du prince, et pendant plus de donze ana il jouit de la réputation d'un des meilleurs chanteurs de l'Allemagne. Pendant son long séjour à Stuttgard, il fit plusieurs voyages avantageux, et se fit applaudir aur les principales acines de la Prusse, de la Bavière, et de la Save. Une maladie grave d'intestins vint l'obliger di cesser son service en 1833; altaqué d'une profonde mélancolie par suite de cet accident, il no veulut voir pendant près d'une année que sa famille et deux on trois amis; mais l'usage des eanx de Carisbad et de Ketsingen lui fut si salutaire, qu'il crut être complétement guéri et put même donner des concerts à son retour. Il se disposait à reparattre au théâtre de Sluitsard. lorqu'il apprit qu'il ne devait plus être employé dans la musique du prince qu'en qualité de violouisle. L'impression de cette nouvelle fut ai pénible pour lui, que son mal reparut immédiatement, et qu'après trois jours de maladie il mourul, le 25 août 1831. Cet artiste avait formé une belle collection de musique classique et d'instruments de prix qui a élé dispersée après sa mort ; on y remarquait plusieurs violons précieux, dont un vieil Amatl, daté de 1590.

HAMEL (MASSE-PIERRE), magistrat à Beauvais (Oise), est né à Auneuil (nième département), le 24 février 1786. A l'age de sept ans il commença l'étude de la musique, qui lui fui enseignée par un ancien maître de chapelle de la cathédrale de Beauvais. Lorsqu'il fut en état de lire à première vue , on lui mit un violon dans les mains; et lorsqu'il alla terminer ses études à Paris, il mit à profit les leçons de quelques bonmaîtres et lorma son goût par la fréquentation des concerts du Conservaloire et des représentations de l'Opéra Italien. Bien que le vielon fût ie seul instrument dont il jouat, M. ttamel avait un penchant irrésistible pour l'orgue : la construction de ce genre d'instrument lui inspirait surtout le plus vif intérêt. Il n'était 42é que de deuze on treize ans lorsqu'il entreprit de fabriquer un petit orgue de trois octaves, sans antres entils qu'un canif, et sans les matériaux nécessaires. Par son ingénieuse industrie il suppléa à ce qui lui manquait et parvint à réaliser son projet. Il avait l'habitude d'aller passer ses vacances à Clermont (Oisc), dans une maison voisine de l'église, Dans cette église il y avait une orgue du seizième siècle, auquel on n'avait

pas fait de reparation depnis un temps immémorial, et dans lequel les rats s'étaient logés pendant les troubles de la révolution, époque où les églises avaient été fermées, Lorsqu'ou les rouvrit après que le consulat eut élé établi , l'orgue dont il s'agit se trouva dans un état déplorable , et les mains inhabiles qui le jouaieut y falsalent entendre un affreux charivari. Le jeune Hamel, ators âgé d'environ quatorze ans, entreprit d'en faire la réparation. Après avoir nettoyé les tuyanx et en avoir retiré tout ce qui les obstruait. Il boucha les trous faits par les rats, ei ceux par où le vent s'échappait, en y collaul du papier : puis il accorda l'instrument de son mieux. L'étonnement et la satisfaction qu'on éprouva dans la commune le premier dimanche où l'ou entendit l'orgue dans lout son éclat furent tels, que le corps des marguilliers alla compilmenter, en grande cérémonie, l'enfant qui avait fait ce miracle. Plus tard, M. Hamel eut une occasion favorable d'acquérir les counsissauces théoriques qui ini manquaient, lorsque M. Biot entreprit son traité général de physique. Ce savant illustre, qu'il avait connu professeur de mathématiques à l'école centrale de Beauvais, lui proposa de s'occuper avec lui de la partie relative à l'aconstique. Ils Inrent ensemble toul ce qui avait été écrit sur cette matière pour se mettre au courant de la science ; puis lls firent une série d'expériences qui eurent pour résultats quelques découvertes de faits nouveaux consignés par Biot dans le traité général, aiusique dans le traité élémentaire, abrégé

de cet ouvrage, qui parut en 1817. Les premières applications que M. Hamel eut l'occasion de faire des connalssances que ces études lui avaient fait acquérir furent dans la restauration de l'orgue de la parolsse de Saint-Etienue, à Beauvais, en 1820, et dans la reconstruction du grand orgne de la cathédrale eu 1827. Ce dernier travail, d'une grande importance, avait été rendu nécessaire parce qu'un charlatan, venu à Beauvais en l'absence de M. Ilamel, avait offert au conseil de fabrique de la cathédrale de restaurer ce grand instrument pour la minime somme de 3,000 francs. Ses propositions avaient été acceptées; mais, ne possédant aucune des connaissances nécessaires pour le Iravaii qu'il avait entrepris, il finit par se trouver en présence d'un amas immense de débris de l'instrument sans pouvoir rien reconstruire, Il fallut le renvoyer à l'aide d'une légère iudemnité, et dans cette situation on dut s'adresser à M. Hamel, Les ressources de l'église étalent de beaucoup insulfisantes, et si l'on oblensit des secours du gouvernement. Ils ne ponvaient être

que partiels el répartis sur un certain nombre d'aunées. M. Hamel fit un plan et proposa de le faire exécuter par des ouvriers, sous sa direction, en raison des ressources dont on pourrait disposer, suspendant les travaux quand on n'anrait plus d'argent, et les reprenant quand on en aurait. Ce système fut adopté : un ouvrier, nommé Cosyn, qui avait aidé Grenlé (Voy. ce nom) dans la construction de ses orgues expressives, signa le devis qu'il fallait présenter au ministre, et l'on mit la main à l'œuvre, C'est aiusi qu'après quelques années de travail, de soins et d'économie, M. Hamel parvint à doter la calhédrate de Beauvais d'un grand orgue à cinq claviers et 64 jeux, d'un très-bel effet. Bien que son nom seul figural officiellement, Cosyn, qui u'était pas facteur d'orgnes, mais seulement ouvrier exact et soigneux, ne fit en réalité que les frois ieux expressifs qui se trouveut dans l'orgue de Beauvais : tout le reste a été fait sous la direction de M. Hamel, à qui l'instrument fait le plus grand honneur.

Roret, libraire de Paris, connu par l'entreprise d'une eucyclopédie populaire par ordre de matières et distribuée en petits volumes appelés Manuels, avait fait avec Choron un traité pour un Manuel du facteur d'orgnes; Choron, suivant sa méthode habituelle, avait fait tradnire de l'aliemand le livre de Schlimbarh et pris un neu partout; suivaul son habitude aussi, il avsit fait commencer l'impression avant que son manuscrit fût complet. Ii mourut sans Pavoir achevé, et les trois mille exemplaires de ce qui avait été tiré furent perdus. En 1840, Ruret alia solliciter M. Hamel pour consentir à faire un nouveau Manuel du facteur d'orques, dont la vente pût indemniser le libraire de la perte qu'il avait faite. Le digne magistrat de Beauvais épronvait de la répugnance à faire un ouvrage de ce geure dans le setit format In-15 des Manuels de Boret; mais le désir d'être utile et d'éclairer les facteurs d'orgues sur les principes de leur art lui fit prendre la résolution d'accéder à la demande qui lui était faite. Il commença par étudier les principaux ouvrages publiés sur ce sujet : puis il parcourut la France, la Spisse et une partie de l'Allemagne, dans le but de comparer la facture des pays étrangers avec celle de la France, et l'ouvrage fut achevé d'imprimer buit aus après, sous ce titre : Nouveau Manuel complet du facteur d'orques, ou tratté théorique et pratique de l'art de construire les orques. contenant l'orgue de D. Bédos et tous les progrès et perfectionnements de la facture jusqu'à ce jour, précédé d'une notice historique sur l'orgue, et suivi d'une Biographie

des principaux facteurs d'orques français ou elrangers, par M. Hamel. Outrage orne d'un atlas renfermant un grand nombre de ptanches: Paris, Roret, 1849, 3 vol. in-18, formaut près de 1,500 pages en très-petits caractères, et atlas in-fol. Ainsi que le remarque fort bien M. Hamel, dans son Avant-propos, CArt du facteur d'orques, de Dom Bédos, très bon guide pour la partie pratique de cet art, n'est pas établi sur des bases scientifiques quant à la théorie. Les dispasons n'y sont point établis sur des calcula exacts, et il s'y tronve d'autres erreurs importantes. Depuis près d'un siècle où il a paru, les arts mécaniques ont fait d'immenses progrès qui ont contribué an perfectionnement de l'orgue; de précieuses decouvertes sont venues agrandir son domaine. Il v avait donc des erreurs à rectifier, des lacunes à combler, des améliorations à faire connaître. C'est à ces nécessités que le Nouveau Manuel complet du facteur d'orques est venu satisfaire. Il n'y a pas d'exagération à déclarer qu'aucun des ouvrages imprimés en Franco ou dans les paya étrangers n'égale celui-là en mérite et en utilité pra-

La juste réputation que M. Hamel s'est acquise par l'étendue de ses connaissances dans la facture des orgues l'a fait nommer membre de la commission des arts et des monaments, établie près da ministère de l'instruction publique et des cultes, dès son origine, et il reçut la mission de constater t'état des grandes orgues de beaucoup de cathédrales, d'examiner les travaux qui y avaient été faits pour le gouvernement, et d'en faire des rapports. Dans ce grand nombre de rapports, on remarque particulièrement ceux qui concernent les orgues des cathédrales d'Amiens, Clermont-Ferrand, le Mans, Lucon, Alby, Angers, Auch, Autun, Bayeux, Blois, Bourges, Saint-Claude, Saint-Dié, Reims, Meaux, Nantes, Orléans, Rennes, Ronen, Poitiers, Séez, Sens, Soissons, Tours, Troyes, Vannes, et la chapelle des Tuileries. Parmi les travaux qui n'ont pas été exécutés pour le compte du gouvernement. ct sur lesquels M. Hamel a fait des rapports, sont ceux ani concernent les orgues de Saint-Sulpice. de la Madeleine, Saint-Roch, Saint-Eustache, Saint-Nicolas des Champs (tous à Paris), Gisors, Saint-Omer, Guurnay, Novon, Bordeaux, Saint- Michel, Saint- Pierre, et la cathédrale de Marseille; l'orgne de la Trinité, ceux de Pontolse et de Saint-Quentin ; en Belgique, l'orgue de la cathédrale de Tournoy, et plusieurs autres

moins importants.

Amateur zélé et distingué de musique, M. Hamel a contribué à la fondation d'une société philharmonique à Beauvais, inquelle subsistà long tempset condribos puissamment à l'apmaire dans cette ville le goût de la honne musique. Cette société fait une des premières en France qui eséculternt les symphonies de Decktoren, inconmes apparvaut ans Demardislens. M. Hamer, la consentation de la consentation de la consique dans la même ville, y apoples nos artiste distingué (M. Viclos Agazina), qui yrichia pendant plusieurs sancées, et qui postériamement, a ciéclaragé de la disceine du Conservatorio de Lille.

Pendant plus de quarante-deux ans, M. Ilamei a exercé des fonctions de magistrature à Beauvais et a mérité les sentiments de vénération de ses commatriales.

HAMERTON (GLILLAUME HENRI), musicien anglais, né à Nottingham, en 1795, entra fort jeune, comme enfant de chœur, à l'église cathédrale de Dublin, où il apprit les éléments de la musique. En 1812 il visita Londres, et v prit des leçons de chant de Thomas Vaughan, Deux ans après il retourna à Dublin, et s'y livra à l'enseignement de la musique vocale, du piano et de l'orgue. En 1816, il fut nommé directeur du chœur où il avait été élevé, en remplacement de Jean Elliot; en 1822, le roi Georges IV l'admit dans sa chapelle. Les compositions de Hamerton sont toutes vocales; elles consistent en duos. chansons, alrs, quelques antiennes écrites pour le servico de l'église cathédrale de Dublin , et un traité élémentaire du chant lotitulé : l'ocal instructions combined with the theory and practice of plano forte accompaniment; Londres. 1824.

HAMILTON (J.-A.), file d'un bouquiniste de Londres, naquit dans cette ville, en 1805, Son éducation fut négligée; mais, doué de beaucoup d'intelligence, il répara, par la tecture des vieux livres de la boutique de son père, le défaut d'instruction régulière de son enfance. La musique devint particulièrement l'objet de ses études. moina sous le rapport de la pratique que sous celui de la théorie. Malheureusement, des habitudes d'intempérance contractées dès sa jeunesse portèrent atteinte à sa considération, et ne lui permirent pas de s'élever an-dessus de la position infine dans laquelle it était né. Ces habitudes finirent par devenir irrésistibles, et le pauvre Hamilton passa presque toute sa vie sans un scheling dans sa poche, quoique personne n'ait obtemu de plus grands succès par ses ouvrages et n'ait fait faire des bénéfices anssi considérables aux éditenra. Il vendait pour quelques livres sterling la propriété de livres élémentaires dont on a publié des multitudes d'éditions. Sa constitution, bien que robuste, s'altéra bientôt par les

excès, et tombé au dernier degré de la misère, il eessa de vivre en 1848, à l'âge de 43 ans. Dans la liste de ses productions les plus importantes on remarque : to Moderne instruction for the piano-forte, dont la 22° édition a paru en 1851, chez R. Cocks, à Londres. - 2º Catechism of Singing (Catéchisme du chanteur), 7º édition; ibld., 1851, 1 vol. in-18. -3º Catechism of th Organ, with an historical introduction and a list and description of the principal Organs in Great-Britain Ireland, Germany, France and Switzerland, the whole revised, corrected and much enlarged , by Joseph Warren (Cutéchisme de l'orgue, avec une Introduction historique, et un catalogue des orgues principales de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, de l'Allemagne, de la France, et de la Suisse. Le tout revu, corrigé et considérablement augmenté, par Joseph Warren), 3º édition; Londrea, Cocks, 1851, 1 vol. in-12. - 4° Catechism of the rudiments of Harmony and Thorough-Bass (Catéchisme des éléments de l'harmonie et de la basse continue), 6º édition; ibid., 1850, t vol. in 18. - 5° Catechism of Counterpoint, Melody. and Composition); Ibid., t vul. in-18. - 6° Catechism on double Counterpoint and Fuque (Catéchisme sur le contrepoint double et sur la fague); ibid., 1 vol. in-18. - 7º Catechism on Art of writing for an orchester and of playing from score (Catéchisme sur l'art d'écrire pour l'orchestre et d'accompagner sur la partition); ibid., t vol. in-18. - 8° Catechism of the invention, exposition, developpement and concatenation of musicat ideas (Catéchisme de l'invention, de l'exposition, du développement et de l'enchaînement des idées musicales); ibid., 1 vol. in-18. - 9º A new theoretical musical Grainmar, adapted to the present state of the science (Nouvelle grammaire de la théorie de la musique, confurmément à l'état acluel de la science), 12º édition; ibid., 1 vol. In-12 de 278 pages. - 10° Dictionnary comprising an explication of 3,500 Italian, french, german, english, and others musical terms, etc. (Dictionnaire renfermant l'explication de 3,500 mots italiens, français, allemands, anglais et autres, concernant la musique, etc.), 37e édition donnée par M. Bishop de Cheltenham; ibid., 1849, 1 vol. In-18. - 11º Praetical introduction to the art of tuning the pianoforte (Introduction pratique à l'art d'accorder le niano-torte), 3º édition donnée par M. Joseph Warren; ibid., 1848, t vul. in-187. Hamilton a eté le traducteur ou l'éditeur de l'Art de pré-

luder, de Vierling, du cours de contrepoint, de Chierubini, de la méthode de violon, de Baillot, de la méthode de contrebasse, de Frœhlich, et de beauconp d'autres ouvrages.

HAMILTON-BIRD (WILLIAN), littéralem et amateur de masique écossaia, asquit a Glascow, en 1741, et vécul longtemps dans l'Inde. Il était membre de la société de Calcula. On a de lui une collection de métodies populaires de l'Inde arrangées pour le clavecin et la guitare; ce recueil a pour tilte : The oriental Miscellany, being a collection of the most favourite airs of Hindooston, Calcula, 1789, lis-fol.

HAMMEL (ÉTIENNE), curé à Weltshæchheim, né le 21 décembre 1756, à Gissigheim, dans la Franconie, entra à l'âge de seize ans an couvent de bénédictins de Saint-Étienne, à Wurtzbourg, y acheva ses études de musique, et devint bon organiste et compositeur de musique d'église. En 1786, il fit exécuter dans l'église cathédrale de Wurtzbourg des vêpres à quatre voix et orgae où l'on remarqua nue bonne harmonle et de la nouveauté dans les modulations. On entendit aussi dans le même temps un concerlo de elarinette et une symphonie concertante pour elarinette et basson de sa composition, qui ont en du succès. La chronique de la Franconie cile encore de lui avec éloge : 1º Un Te Deum. - 2° Une grande cantate. - 3° plusieurs morceaux pour piano. - 4º plusleurs vêpres en faux-bourdon, et des messes. Il envoya une de celles-ci à l'électeur de Baylère, à l'occasion de la paix de Lunéville, et il en reçut une belle tabatière en or. Lorsque son monastère fut supprimé, Hammel fut nommé euré à Weitsbeechheim, où il mourut, le ter février 1830.

HAMMER (KILLAS), instituieur et organiste à Vobenstraus, en 1650, enseignait à ses clètres la solmisation par les syllabes ut, rc, mi, fa, sol, fa, a quoi il ajoutait la septième, si, alors peu en usage, au lieu de se servir des teltres allemandes, comme les autres maîtres de sa nation. Prinz (rog, eca nom), qui avait appris chez Hammer les éléments de la langue laine et du chant, d'ilque ces syllabes forrent appélées et du chant, d'ilque ces syllabes forrent appèlées

alors en Allemagne vocce Hammeriana.

HAMMER (Faxiogna-Xarta), musicien au service du due de Mecklembourg, et virtuose sur le visioncelle, né à Œltingen, en Sounbe, était, en 1793, attaché à la musique du cardinal consle Baltiany, à Presbourg. Quelque temps après il voyagea, et en 1783 il entra su service du due de Mecklembourg. On connatt sous son nom un Concerto de violoncelle, en manuecrit.

HAMMER (Georges), organiste à Wurtzbourg, est nó le ter mai 1811, à Heillieim, dans

la Franconie. Après avoir reçn les premières lecons de clavecin d'un étudiant nommé Schermer, il continua l'étude de cet instrument chez te maltre d'école du lleu de sa naissance, et v apprit ansai les éléments de l'harmonie et de l'orgue. A l'âge de quinze ans il se rendit à Wurtzbourg et y reçut les leçons d'un professeur du séminaire, puis devint élève de Frœblich dans l'Institut royal, et apprit de lui la théorie de la composition. En 1830, il obtint la place de professeur adjoint dans cet institut, et en 1837 il fut nommé professeur titulaire au séminaire de Saint-Michel, dans la même ville. J'ignore si c'est le même artiste qui quelques années plus tard, sous le nom de Hammer, fut organiste de la cathédrate de Soire et mourut au mois de décembre 1845; mais cela est vraisemblable, car plusieurs de ses ouvrages out paru dans cette ville et à Mayence, chez Schott. Georges Hammer a publié de sa composition deux œuvres de chants religionx; Wurtzbourg, Voigt. - 2º Trois livres de Lteder pour les écotes populaires ; ibid. - 3° Des chants pour quatre voix d'homme ibid. - 4° La Mort du soldal, pour voix seule avec acc. de piano; Spire, Lanz. - 5º Le Rhin; idem., ibid. - 6° Le Vin du Rhin , chanson ; idem., ibid. - 7º La Nuit de la mort, ballade pour voix de basse avec piano ; Mayence, Schott. - 8° Des petites pièces pour plano ; des marches et des danses pour le même instrument. Hammer avait en manuscrit plusieurs compositions pour l'eglise, des cantales, et d'antres plèces de chant

de différents genres. HAMMER-PURGSTALL (JOSEPH, baron DE ), célèbre orientaliste et conseiller de la chancellerie aulique des affaires étrangères, né à à Grætz, le 9 juin 1774, fit ses études à l'académie grientale de Vienne, et y apprit l'arabe, le persan at le turc. Après avoir résidé trois ans en Dalmatie, il fut envoyé à Constantinopie en 1799, en qualité d'interprète de l'internonce Iterbert ; puis il fut chargé de diverses missions en Orient. Ayant tiérité des domaines des comtes de Purgstall, en 1837, il ajouta le nom de cette famille au sien et recnt le titre de baron. Il est mort à Vienne, le 23 novembre 1856. Ce savant a publié quelques notices relatives à la musique des peuples orienlaux, dans le recueil périodique intitulé : les Mines de l'Orient (Die Fundgraben des Orients), tome IV, page 383. Le haron de Hammer a tradult pour Kiesewetter divers traités de musique arabes, persans et tures, ou du moins des extraits de ces onvrages, dont l'auteur du livre die Musik der Araber nach original quellen (La musique des Arabes d'après les sources originales) a fait un assez mauvais usage par ses explications erronées des textes mis à sa disposition. Le baron de Hammer a écrit aussi l'avant-propos de cet ouvrage.

HAMMERMEINTER (...) Irris-bos barrios du thistrie de Leipick, naqui en 1800. Oniganer quel fut le mattre qui dirigea asse études. Il débula à Burnswick en 1876, et y obtint de brillants succès, qui le firent engager au théâtre de Leipirk. Marciner écririty pour lui quélqueuns der réles les plast importants de ses currages, varjes envolles, et clause à Nucule, à Viciner, varjess envolles, et clause à Nucule, à Viciner, à Konigherg, à Paris (en 1853), et fut en dernier lieu capagé au théâtre de Berin et de Hunorre.

HAMMERSCHMIDT (ANDRÉ), compositeur et organisie de grand mérite, naquit en 1611, à Brux, en Bohême, où il apprit les éléments de la musique, du chant et de l'orgue. Plus tard II se rendit à Schandau ponr y étudier le contrepoint, sous la direction du cantor Elienne Otten. Il était âgé de vingt-quatre ans lorsqu'il obtint, en 1635, la place d'organiste à l'église Saint-Pierre de Freyberg; en 1639, Il fut appelé à Zittau pour remplir les mêmes fonctions à l'église Saint-Jean. Il monrut en cette ville, le 29 octobre 1675, à l'âge de solxante-quatre ans. En témolgnage d'a-tmiration pour son génie et son talent, la ville de Zittan lul érigea un monnment avec une inscription en vers allemands, où il est comparé à Amplion , à Orphée, et au cygne dont la voix a cessé de se faire entendre sur la terre et s'est réunie au chœur des anges. Jean Bæhr. ou Beer, dil, dans le 22° chapitre de ses discours musicaux (Musikalische Discurse) : « Ham-« merschmidt a plus falt ponr la gloire de Dieu a que n'ont fait et ne feront mille falseurs d'o-· péras. C'est aussi lui, et c'est là ce qu'il y a « de plus sublime dans sa gloire immortelle, c'est « lui qui a conservé (par ses ouvrages) jusqu'à « ce jour la musique dans presque toutes les « églises de villages de la Lusace, de la Thu-« ringe et de la Saxe, etc. » Ceci élait écrit an commencement du dix-buitième siècle : quoiqu'il semble y avoir de l'exagération dans ces éloges accordés à un artiste dont le nom n'est plus connu que des musiciens érudits, l'examen des œuvres de Hammerschmidt démontre qu'il a en un génie original, un style élevé, et une manière plus simple et plus pure que la plupart des compositeurs allemands de son temps. J'al mis en partition quelques-uns de ses Digloques sitrituels, ou entretiens d'une ame pieuse arec Dieu, et j'y ai trouvé des beautés qui seraient encore sentles et applaudies par les musiciens éclairés et Impartiaux. Les listes données par Walther. Gerber et Diabacz des ouvrages de Hammerschmidt, qui sont devenus fort rares, renferment les titres suivants : 1º Instrumentalischer erster Fleiss (première application instrumentale), imprimée en 1636. - 2º Geistlichen Concerten con 2, 3 und 4 Stimmen (Concerts spirituels pour 2, 3 et 4 voix, 1re partie); 1638. - 30 Geistlichen Concerten von 4, 5 und 6 Stimmen, etc., 2e partie. (Concerts spirituels pour 4, 5 et 6 voix); Freyberg, 1641. - 4° Dialogi spirituati, oder Gesprache zwischen Gott und einer glxubigen Scele, ron 2 und 4 Stimmen (Dialogues spirituels entre Dieu et une âme pieuse, à 2, 3 et 4 voix), 1re partie; Dresde, 1645 et 1652. La 2º partie, pour 1 et 2 voix, avec 2 violons et basse continue, est sor le Cantique des Cantiques, Iraluit par Opitz: Dresde, 1658, in-4". - 5" XVIt Missx sacra: 5 ad 12 usque vocibus et instrumentis; Dresde, 1633. - 6ºPaduanen, Gaillarden, Balleten, etc. (Pavanes, Gaillardes, Ballets, etc., 1re partie; Freiberg, 1648; 2º partie, ibid. 1650. - 7º Die musikalische Andachten, geistliche Motetten und Concerten von 5,6, 12 und mehr Stimmen (Dévotions musicales, motets spirituels et concerts à 5, 6, (2et un plus grand nombre de voix); Freyberg, 1648, in-fol. - 8° Weltlicher Oden (Odes prolanes, (re et 2º partie); Freyberg, 1640. -9° Troisième partie des dévotions musicales pour 2 voix, 2 violons et basse continuc; Freyberg, 1652, - 10° 5º partie des pièces appelées Musique de chœur ; Leipsick, 1662, in-4°. Cette cinquième partie contient 27 motets à cinq volx et 4 motets à 6. - 11° Die musikalischen Gesprache über die Evangelien von 4, 5, 6 und 7 Stimmen (Entretiens musicana sur les évangiles à 4, 5, 6 et 7 voix); Dresde, 1655. - 12° Troisième partie des chants de fêtes, de contrition et d'action de grâces, pour cinq voix et aotant d'instruments : Zittan , 1650. - 13° Kirchund Tafel-Musick, aus geistlichen Concerten bestehend. (Musique d'église et de table, consistant en concerts spirituels ); Zittau, 1662, in-4°. - 14° Missen von 5, 6, 12 und mehrstimmige (Messes à 5, 6, 12 et un plus grand nombre de voix); Dresde, t664. Il y a seize messes dans ce recueil. - 15° Die Fest und Zeit Andachten, etc. (Dévotions pour les jours de fête); Dreste, 1671.

HAMMIG (Faúndaic), facteir d'instruments à Vienne, a obtenu, en 1801, un brevet pour l'initation perfectionnée des cymbales turquies.

HAMMOND (HEXRI), théologien anglican, né en 1605, à Chertsey, dans le comfé de Surrey, était archidiacre de Chichester lorsqu'il fui conpromis, en 1613, dans la tenfative faite inutile ment à Cambridge en favour de Charles Irr. Sa tête fut mise à prix, et il fut obligé de se cacher dans undes collèges d'Oxford. Toutefois, il lui fut ensuite permis de reparattre. En 1615, il accompagna à Londres le duc de Richemond et le comte de Sonthampton pour traiter de la paix entre le parlement et le roi. Il înt nommé dans la même année chanoine de l'église du Christ. Après avoir suivi Charles Ier comme chapelain dans ses divers emprisonnements, de nouvelles persécutions lui furent suscitées pour ses opinions politiques : mais ses vœux furent exaucés, et il vécut assez pour voir les premiers jours de la restauration, il mourut le 25 avril 1660, au moment où Charles II le désignait pour l'évêché de Worcester, Son livre le plus important est celui qui a pour titre: Paraphrase and annotations upon the book of the Psalms (Paraphrase et annotations sur le livre des Psaumea); Londres, 1659, in-loi. On y trouve une dissertation sur l'usage de la musique dans les églises, intitulée : Account of the use of Music in divine service.

HAMPE (JEAN-SAMUEL), conseiller du gouvernement à Oppeln, naquit le 11 novembre 1770, à Luzine, dans le comté d'Œls. Son père, organiste et Instituteur en ce lieu, lui enseigna la musique et les éléments des sciences et des lettres. Toute l'attention du jeune Hampe était accordée à la musique; cependant, il fit aussi des progrès dans ses autres études. Son aptitude pour l'art était si grande, qu'à peine au sortir de l'en'ance il fat en état de remptir par interim une place d'organiste dans un village voisin. Son père l'envoya à Breslau pour y achever son éducation; mais sa faible etemaladive constitution ne lui permit pas de continner ses travaux, et l'obligea à retourner chez lui, en 1786. Cependant le court séjour qu'il avait fait dans la capitale de la Silésie lul avait procuré l'avantage d'entendre et de connaître quelques musiciens distingués, qui excitèrent son zèle et bâtèrent ses progrès. Lorsqu'il eut atteint l'âge de seize ans, il entra comme précepteur chez le chambellan Ziemietzky, dans le canton de Tarnowitz ; il passa six années heureuses dans cette l'amille. Après la mort du chambellan et de sa femme (1792), Hampe entra dans la direction des contributions, et oblint une place dans la chancellerie de Tarnowitz, En 1796, il fut nommé teneur de livres de la direction des douanes de Glogau, où se trouvait à la même époque, en qualité de référendaire du gouvernement, le romancier musicien Hoffmann, devenn depuis lors si célèbre par l'originalité de son esprit et de ses ouvrages. Ces deux hommes se lièrent d'amitié, et bientôt vinrent se joindre à leur intimité le poëte dramatique Holbein, le littérateur Julius de Voss et le peintre Mulinari. De ce cercle d'intelligence et de facultés sortit une impulsion d'art qui se fit sentir dans toute la ville de Glogan, ttampe érigea une institution de chant, qu'il dirigea pendant plusieurs années avec succès. En 1798, ttoffmann quitta Glogan, après avoir (crit une cantate à l'occasion de la convatescence du roi; Itampe la mit en musique et la fit exécuter publiquement. Il fonda aussi dans la même ville, en 1807, un concert permanent, qu'il sut maintenir, malgré les chances désavantageuses de la guerre; il s'y fit remarquer plusieurs fois comme pianiste habile, et y fit entendre queiques morceaux de musique vocale et instrumentale de sa composition. La chambre des douanes avant été transportée à Liegnitz, en 1809, Hanspe y fut nommé professeur de musique à l'Academie, et y enseigna l'harmonie et la composition. Ayantété nommé, en 1816, conseiller du gouvernement à Oppein, il ne voniut pas y rester inaclif comme musicien; sur l'autorisation qu'il obtint du gouvernement, il y fonda des 10ciétés de concerts et des conférences sur l'arl; mais déjà une phthisie laryngée, dont il était atteint, ne lui permettait plus de mettre dans ses travaux l'activité de sa jennesse; le mai s'accrut progressivement et le mit au tombeau, le 9 juin 1823. On trouva dans ses papiers plusieurs morceaux sur la théorie de la musique, entre autres un ouvrage intitulé : Begtræge zu einer Methodologie der Musik für den Musik Unterricht, insbesondere zur Erlernung des Clavierspiels (Recherches d'une Méthodologie de la musique pour l'enseignement de cet art, et en particulier pour apprendre le piano). Parmi ses nombreuses compositions, on remarque l'opéra qui a pour titre : Die Rückehr (Le Refour), et un cliant solennel (Fes'gesang) qu'il fit exécuter en 1816, torsque le prinre royal de Prusse passa par Oppein.

HAMPEL ON HAMPL (ANTOINE-JOSEPH). virtuose sur le cor, entra an servico de la cour de Dresile en 1746, pour jouer dans la chapelle et à l'Opéra la partie de second cor on cor-basse. A cette époque, l'instrument dont se servaient les cornistes était peu différent du cor de chasse. Le ton naturel était en fa, et l'on ajoutait des allonges de tubes au-dessous de l'embouchure pour jouer dans les tons de mi, mi bémol, ré et ut; les tons de si, si bémol, la, la bémol et sol n'existalent pas dans l'instrument. Itampel imagina de réduire le diamètre du cercle formé par le tube du cor en diminuant la longueur de celuici, et par ce raccourcissement éleva le ton naturel jusqu'en la; des allonges plus ou moins développées fournissaient les tons de sol, fa, mi, mi bémol, re, ut et si bémol bas, tiampel fit

exéculer cel instrument par un facteur de Dreade nommé Jean Werner, artiste intelligent, qui parvint à faire de boaxors de cette espèce. Quelques années après, Kerner, facteur de Vienne, échen le cor de Hannép jusqu'à al bémol haut, ce qui donna les deux tons de si bémol que l'instrument possède aujound'inst.

Le nom de Hampel s'attache à une autre découverte relative auxor, et non moins importante, car elle changes tout à coup son échelle et agrandit son domaine, borné auparavant aux nutes harmoniques fournies par le tubo ouvert. Dans le dessein de produire un effet de sourdine, Itamjel imagina en 1760, de boucher en partie le pavillon avec un tampon de coton; mais sa surprise fut extrême forsou'il s'apercut que par cet artifice son instrument étall lisussé d'un demi-ton. Ce fut pour lui un trait de lumière, et sur-le-champ il essaya de présenter et de retirer son tampou sur tonles les positions des lèvres, et par ce moyen il ohtint les demi-tons des gammes diatoniques et chromatiques. Les sons qui étaient produits avec le tampon étaient à la vérité plus sourds que cenx que fournissait le tube entièrement libre; mais la déconverte n'en était pas moins précieuse. Hampel donna à ces notes le nom de sons bouchés. Dans la suite, il. s'aperent que sa maiu pouvait remplacer le tampon avec avantsge, et adopta ce dernier procédé. Rodolphe (roy ce nom) est le premier qui a fait connaître en France ces notes bouchées.

Il est au moins singuleir qu'un hommé qu'in od dub et les devouertes sub à peix comme, st qu'où ignare le lieu, le dactes au marqui qu'un ignare le lieu, le dactes au marqui qu'un ignare le lieu, le dacte le comme que l'impact l'aist leucere en 17 cd, etqu'un nombre de ses élètes ses tienue 2 · V. Sich, si oùtées eussi les moi et l'auto. Le d'aist leucere en 17 cd. etqu'un viest de lieu ent mème de les series de cérvisies Le L'aisqu'un de manique de Koch, deux notes de manifere de Greter, nit dans le Lexique un terminal de manifere de Greter, nit dans le Lexique un terminal de manifere più la part de dettre Sichiller, au court article qui concerne l'aispué; en reis de manifere più la part de dettre l'aispué; en reis qu'un de l'aispué de l'aispué qu'un reispué qu

HAMPELN (CUARES ne.), violente allemand, né à Nandiem, le 30 januir (1765, y appril les premiers éléments de la musique, et alla acherer son élemetis musicale à Monich. Comme violonite et comme compositour, il out ne répatation préco, jouisifie par son habitéd pou commance sur le violen. Il était fort jeune conce lestqu'il regul da prince de Purtenliurg l'affre de pressire la direction de la musique de ac cour, à Donascellingez. Après la nouri de co prince. Hampeln fut employé aux mêmes fonctions à la cour de Heichingen; puls il fut appelé à Stuttgard pour diriger les concerts du rol de Wartemberg. Il occupa cette dernière position depuis le 13 avril 1811 jusqu'an 31 décembre 1825, époque où il obtint sa retraite, à cause de la faiblesse de sa vue. Hampeln a vécu ensuite dans le repos à Sintigard ; il est mort en cetle ville, le 23 mars 1844. Les biographes allemands accordent des éloges à son talent sur le violon, particulièrement dans l'exécution des quatnors de Haydn et de Mozart. On n'a imprimé que deux œuvres de sa composition : 1º Symplionie concertante pour quatre violons et orchestre. Offenbach , André : - 2º Un concerto pour vioion et orchesire, Augsbourg, Gombart. De plus, quelques valses pour l'orchestre et pour le

piano.

II.A.N. (Géaran), carillooneur de l'hôtel de ville d'Amsterdam, dans la première moillé du dix-huitlème siècle, a publié dans cette ville, clez. Roger, vers 1730, des trios pour deux violons et basse continue, sous le litre de Sonate a tre,

JIANACHE, musicies, vrasendablement belge de nisassare, votat vera le milies du seriaires siècle. Il s'est comm que par deux cultumos as 5 vols, sepecifes se tovarent dans le cultumos as 5 vols, sepecifes se tovarent dans le nonal XXX colonous sunovarent a cira pareira par direza nuberar, imprincie se ni-rers, par Tylmon Sustero, 1558, pelli list- vols. Les natres compositieres dont on trouve des pièces dans ce revuell sent Genent son Prap. de depuis de la price de la p

HANARD (Maarin), chanoine de la calliédisle de Cambrai et mattre des enfants de chœur de cette église, vivait en 1477, époque où Tinctoris lui dedla son traité des notes et des pauses, La position de cet ecclésiastique musicien nous est connue par les termes de cette dédicace que voici : Egregio viro Domino Martino Hanard, canonico Cameracensi ae amplifico cantori. Johannes Tinctoris inter cantores Regis Sicilix minimus, immortalem benevolentiam. La senie composition connue de Hanard jusqu'à ce jour est un motet à trois voix sur la mélodie de la chanson populaire du quinzième siècle intitulée Le Serviteur ; mélodie qui a servi de thème à plusieurs musiciens de cette époque. Le motet de Hanard est l'avant-dernier morceau du précieux recueil imprimé par Petrucci de Fossombrone, à Venise, en 1503, sous le titre de Canti Cento Cinquanta (volume petit in-4°), et qui contient des pièces de tous les compositeurs renommés du quinzième siècle. Un exemplaire de ce rarissime recueil est à la bibliothèque impériale de Vienne.

IIAND (FERBINAND-GOTTHILF), professeur

de philologie, naquit le 15 février 1786, à Plauen (Saxe). Après avoir commencé ses études à Sorau, il alla les continuer à l'université de Leipsick, sons la direction du célèbre belléniste G. Hermann. En 1809, il fat agrégé à la faculté de philologie de cette université, et dans l'année sulvante il obtint nne place de professeur au collège de Weimar. Il en remplit les fonctions jusqu'en 1817, et ne quitta cette position que lorson'il fut appelé à l'université de Jéna, en qualifé de professeur de littérature grecque : il v fut aussi membre du sénat académique et codirecteur du séminaire philologique. Hand mourut dans cette position, le 14 mars 1851. Il cultivait la musique avec succès et fut à Jéna fondateur d'une société de chant dont il dirigeait les concerts. On peut consulter pour les ouvrages de ce savant le Conversation's Lexikon et la Biographie generale publice par MM. Didot; il n'est cité ici que pour son livre intitulé Æsthetik der Tonkunst (Esthétique de l'art musical) ; Jéna. 1837-1841, 2 vol. in-8°, dont on a public une deuxième édition à Leipsick, en 1846, 2 vol. in-8°. Le premier volume de cet ouvrage renferme la théorie du beau en musique ; le deuxième traile des applications de cette Ilséorie dans la forme, et renferme un grand nombre d'analyses pratiques. Hand prend ponr base de sa théorie le principe de l'action libre du génie de l'homme dans la formation de l'échelle des sons dont il compose sa musique. Le passage où it expose sa doctrine à cel égard mérite d'être rapporté : Nous « sommes obligés de reconnaître dans ce qui « existe (en musique) une chose qui satisfait à son a but, et nous devons admirer sa combinaison « ingénieuse, et compter notre système des sons « parmi les plus beaux résultats de l'intelligence « lumaine. Le système des sons ne pouvant être « considéré que, comme une création de l'esprit de « l'homme, et cet esprit élant progressil, nons « devons admettre que le système des sons est « perfectible, et que par la suite des temps il y « sera introduit de nouveaux éléments. C'est en « vain que les acousticiens , contestent que notre « gamme soit le produit d'un choix volonlaire,

« prétendent que sa base se trouve dans la na-

" ture; car sur cette base, bien qu'incontes-

« table, l'intelligence a élevé son édifice, dont le

« calcul a pu démontrer ensuite les rapports.

« sans qu'it lui ait été possible d'en fournir par

a vanoc le principe (Esthélique, liv. 1°, 5°, 7°, 1.1, p. 60-61). Il est flicheux qu'avec des idées si justes sur la nature de la mussique, Hand n'ait pas soumis la théorie des intervales de la gamme à une analyse rigororese, au lice d'adopter celle des géomètres, qui out flaussé toutes les dévolctions tonales et harmoniques auxquelles il est parvenu. Toutéois, son ouvrage est rempil d'aperçus trèbuteureux.

HANDLO (ROBERT DE), musicien anglais du quatorzième siècle, est mentionné par l'évêque Tanner dans sa Bibliothèque britannique : mais ce qu'il en dit se borne à l'indication du temps où Il vécut et d'un dialogue sur la musique dont il est auteur. Thomas Morley en parle aussi dans les annotations de son livre A plain and easie Introduction to practicall Musicke, mais it dénature son nom en celui de Roberto de Harlo (4º fenillet non chiffré de l'édition de 1597). Robert de Handio a écrit en 1326 nn commen-(sire sur le traité de la musique mesurée de Francon de Cologne, intitulé : Regulæ cum maximis magistri Franconis, cum additionibus aliorum musicorum, compilatz a Roherto de Handlo. L'ancien manuscrit de cet ouvrage a élé consumé par l'incendie qui détruisit le local où était la bibliothèque cottonienne, dans Westminster; heureusement, une cople moderne faile pour le docteur Pepusch, qui se trouve anjourd'hul dans le Muséum britannique, nous a conservé l'ouvrage de Robert de Handio. Cet ouvrage est écrit en dialogue. Il est divisé en XIII rubriques on chapitres, qui traitent : to De la Jongue, de la brève, de la semi-brève, et de la manière de les diviser. - 2°De la longue, de la demi-longue (oni n'est qu'un autre nom de la brève), de leur valeur, et de la double longue, - 3º Comment on distingue la longne de la semi-iongue et la brève de la semi-brève; et des pauses correspondantes à chacane d'elles, -4º Des seml-brèves; de ieur égalité et Inégalité. De la division des modes (de temps), et comment ils peuvent être déterminés. Dans ce chapitre ou dialogue, dont les interlocuteurs sont Petrus le Visor, et Johannes de Garlandia. l'auteur cite un musicien nommé Petrus de Crace, comme auteur de motets. - 5º Des longues qui dépassent en valeur ls double longue. - 6° De la valeur des notes au commencement des ligatures, et comment on la détermine. - 7° Comment on connatt in valeur de la fin des ligatures. - 8º Continuation du même suiet, et de la nature des temps parfait et imparfait. -9° Des conjohctions des semi-brèves, el des diverses manières dont elles penvent être liées, - 10° Comment les pliques peuvent être formées en ligabores, et de quelle manière une la lique plujuré devient une longue cordinaire. — 11º Des dieres natures des pluques. — 11º Des dieres natures des pluques. — 11º Des passes. — 11º Commerel les modes con meutres passes nombs : l'initio l'initio de la lique par ces mois : l'initio l'illeva reddatur glorie par ces mois : l'initio l'illeva reddatur glorie bus : faille des Veneris prazimo ants. Pentendam, amon Domini millicaino describation vicinitios serie, et cutero. Anno. 15i traballi et l'illevant que l'illevant que propriete de l'illevant que l'illevant que

HANF (JEAN-NICOLAS), në à Wegmar, vers te milieu da dix-septième aischet, fut d'abord directeur de la claspelle à Eutin; puis il obtint la place d'organiste de l'égièse principale à Schleswig. Il moorrui dans cette position, en 120.0 connaît de lui en manuscrit des canales religieuses et des pièces de charccia.

HANFF (J.-C.), planiste et compositeur, virait à Saion-Peter-hourg en 1850. Ilétali né en Allemagne. On connaît de lui plusieurs ouvrages pour son lastrument, parmi lesquels on remarque: Grande sonale pour le plano-forte eva coccoupagnement d'un violon obligé, op. 3; Pétersbourg, Diltmar.

HANFT (G.-N.), as à Hildburghanen, dans les dersières années du th-ultime néste, citait maitre d'école à Pecleim, près de Cobourg, es 1850. Il a poblié placier morceaux de musique religieses, parmi lesqueis on remares : l'Musique facile à « toix arce foite, clarientie et 2 cors; Cobourg, Reimann. — 2º Deux chants d'égible pour un cheunt à jurités, avec chant d'égible pour un cheunt à jurités, avec d'autre d'autre de l'autre d'autre d'au

HANISCH (Finspost-Xarvan), a6 Finzago, et 1710, ful un Glebe loutholiste, Après avoit ét peshalt plusieurs aunées au service du rière de Salm, il cuira cleix le prince de Salm, il cuira cleix le prince de la finza periore de Salm, il cuira cleix le prince de la finza periore de salm, il cui a constitute de la finza control post control post de control de la finza periore. En la finza periore de la civilezio de la civilezio comme tromboliste, après vare de temploy à l'argae, il entre dans la chapite l'impériale de Vienne, comme premier trombone.

HANKE (Cuaries), chantre et direction de musique à Fiensbourg, né à Rosswalde, ca 1753, parall n'avoir point eu d'autre mailre que luimême, et n'avoir formé son lakent que par l'étude des ouvrages des meilleurs compositeurs. A l'âge de singi-deux ans, il entra comme directeur de musique dans la chapelle du comte de de Haditz, à Rosswalde. La musique de ce seigneur, et les opéras exécutés chez lui avaient alors de la célébrité en Allemagne; les ressources que le jeune musicien y trouva pour l'exécution de ses ouvrages développèrent l'activité de son imagination, et dans un petit nombre d'années il écrivit beaucoup de compositions de différents genres qui eurent l'approbation des artistes. La mort du comte de Haditz, en 1778, obligea Hanke à chercher une autre position; il venalt d'épouser Mile Sormkin, son élève et cantatrice distinguée; tous deux acceptèrent un engagement au théâtre de Bronn : Hanke comme directeur de musique, et sa femme comme première chanteuse. Leurs talents y furent si bien appréciés, qu'après la première année leur engagement fut échangé contre un autre plus avantageux. Avant que celui-ci fût achevé, les deux époux recurent one invitation pour se rendre à Vârsovie: ila acceptèrent les propositions qui leur étaient faites. Ce fut dans cette ville que Hanko fit mettre en scène son opéra de Robert et Jeannette, considéré comma un de ses meilleurs ouvrages. Le roi lui tit cadeau à cette occasion d'une médaille d'or. Après trois appées de séjour à Varsovie, Hanke et sa femme furent obligés, par la banqueroute de la direction du théâtre, de chercher aifleurs de nouveaux engagements. Ila se rendirent à Breslau, puis à Berlin, d'où ila furent appelés au théâtre de Seyler, à Hambourg. Ils y arrivèrent en 1783. Trois ans après, no nouvel engagement leur fut envoyé pour le theatre de Schleswig; Hanke l'accepta d'autant plus volontiers que Schræder, devenu directeur du théâtre de ttambourg, en 1786, avait pris la résolution de aupprimer l'Opéra. Au milieu des succès qu'elle obtenait, madame Hanke mourut à l'àge de vingt-neuf ana, le 20 avril 1789. On a de cette dame la musique d'une Élégie sur une fille de campagne, imprimée dans un recueil de son mari, intitulé Chants pour les connaisseura el les amateurs. En 1791 Hanke se remaria avec Mile Berwald, cantatrice distinguée, élève de Naumann, L'année d'après il alla s'établir à Flensbourg; Il y fonda une école de musique, et dirigea des concerts jusqu'à l'époque où la direction de la musique de cette ville lui fut confiée, après la mort du cantor Overbeeck. Dès lora il a'attacha particulièrement à la musique religieuse. Cet artiste vivalt encore à Flensbourg en 1812; les derniers renseignements fournis sur lui par Gerber sont de cette époquo : les divers recueila biographiques publiés en Allemagne, et même le Lexique universel de musique de M. Schilling, n'y ont rien ajoulé.

On n'a publié qu'un petit nombra de compositiona de Hanke. Ses ouvrages manuscrits et imprimés se divisent en trois époques principales, savoir : pendant son séjour à Ros-wald, pendant sa direction de musique aux théâtres de Brunn , de ttambourg et de Schleswig, et enfin dans sa direction de la musique à Flensbourg, depnia 1792. Tous les ouvrages composés dans la première époque sont restés en manuscrit ; on y remarque. 1º Sept cautates allemandes, dont deux pour Frédéric le Grand et Frédéric-Guillaume II. - 2º Cassandra abbandonala, intermède italien à deux personnages. - 3° Cinq cantales italiennes. - 4° Symphonies pour l'orchestre. - 5° Concertos pour violon, liauthois, trompette et cor. - 6° Quatre ay implionies concertantes pour 2 cors. - 7º Sextuora et sérénades pour divers instruments. - 5° Quatuors pour divers Instrumenta, dont 6 pour viôlon, cor, violoncelle et contrebasse, écrits pour le comle Sidnitzky. - 9° Trios pour 2 violous et basse. to' tdem pour 2 hauthois et basson. - t to tdcm pour 2 cora et trompette. - 12º Duos pour divers instruments, dont environ 300 ponr deux cora. - 13º Solos pour violon et pour flûte. -14° Cinq ballets, Pyqmalion, Les Chasseurs, Les Dieux de l'equ (Wasserpotter). Apollos et Daphné, L'École de Village, pour les théâtres de Brunn , Hambourg et Schleswig. - 15° Robert et Jeannette, petit opéra, écrit en 1781. -16° Plusieurs ballets. - 17° Prologues, épilogues, musique pour des comédies et des drames. entr'actes. - 18° A la même époque. Chants ponr les amateurs et les connaisseura, 4 parties, imprimés en 1790. Pendant la direction de musique à Flensbourg : 19° La Fête de la Musique, cantate d'inauguration pour la salle de concert. - 20° Louanges à Dicu, tirées du cent-troisième psaume. - 21° Musique pour le vendredi saint, Paques et l'Ascension, sur des poésies de Ramler, - 22º Idem pour Pentceôte et Noël -23° Plusieura petits morceanx de musique d'église. - 24° Hophire, opéra. - 25° Huon et Amanda, idem. - 26° La Ceinture du docteur Faust, idem. - 27° Chœurs pour La Morl de Rolla. - 28° Chanta des poetra de la patrie (en allemand), 1re et 2º partie; Altona, Kaven, 1796, - 29° Sérénade, op.5; Brunswisk, 1797. - 30° Symphonie pour l'orchestre, op. 6; ibid., 1797. - 31° Chansons à voix seule et piano, 2 parties; Leipsick, Somer.

HANMULER (JOSEPH-ANTONE), fils d'un marchand de vin, naquit à Diggendorf (maintenant au cercle du Danabe inférieur), le 29 septembre 1774. Son père, qui le destinait à l'étude dea sciences, le mit, en 1735, au séxiniaire de Nideraltaich, où il apprit les éléments de la fangue latiue, la musique, ie violon, le trauthois, la claripette, la flûte et la trompette. Il acquit sur cea instruments nn degré d'habileté assez rare. Après trois anuées d'études en ce tieu . il alla à Ratisboune pour y compléter son éducation littéraire. Là, les moyens iul manquèrent pour continuer l'étude des instruments, et il ne couserva que la trompette, dont il jousit à l'église de Saiut-Paul. Un concerto de cor qu'il euleudit dans un coucert, chez le prince de la Tour et Taxis éveilla en lui le goût de cet instrument : il résolut sur-le-champ d'apprendre à en joner, et prit des leçons chez Weiss, corniste du prince. Plus lard il se rendit à Munich, s'y lia avec le célèbre comiste de la cour, Martin Lang, et fit sous sa direction de rapides progrès. Le 23 juitlet 1794 . Hanmuller recut sa nomination de musicien de la conrélectorale de Bavière ; quatre ans après il fit un voyage en Allemagne, et fit à Francfort-sur-le-Mein la couuaissance de Punto, qui lui donus des conseils ponr la netteté de l'exécution et de l'expression sur le cor. De retonr à Munich, Hanmuller prit des leçons de chant du mattre de chapelle Danzi, et se distingua bieutot dans cet art difficile. En 1803, il fut attaché à la cour comme basse chantante su théâtre de Munich. Son meilleur rôle était celui du duc, dans la Camilla de Paér. Cet artiste a fait plusieurs voyages sur le Rhin, en Saxe, en Bolième et en Autriche : partont ti a en des succès comme chauteur et comme instrumentisie.

HANNIBAL de Padone, Voy, ANNIBALE. HANON (Charles-Louis), professeur d'orgne et de piano à Boulogne-sur-Mer ( Pas-de-Calais), né en 1820, à Remscure, près d'Hazebronck (Nord), est anteur d'un ouvrage singulier, mais ingénieux, tequei a ponr titre : Système nouveau, pratique et populaire, pour apprendre à accompagner tout plain-chant à première vue, au moyen d'un clavier transpositeur, sans savoir la musique, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucun maître; Bonlogne, chez l'anteur (sans date), 1860, deuxième édillon, cr. in-4°. Bieu que l'énoncé de ce tilre présente à l'esprit quelque chose de ridicule, et même d'absurde, des expériences réilérées out démontré l'efficacité de la méthode imaginée par l'suteur ponr donner sux petites communes qui n'ont pas d'organiates, pent-être même pas d'orgue, mais peut-être aussi un harmonium, le moven d'avoir un accompagnement du plainchant, non assurément fost élégant, mais régulier et basé sur six formules harmoniques applicables aux chants du sixième ton, du cinquième, du huitième, da premier, du deuxième, du quatrième, du trobième et du septième. Il suffit que l'ecclésiactique, ou tonte autre persoune, connaisse les notes du plain chant, ses mains a'oussent-elles jamais touché un clavier. Huit à dix jours d'exerctes sur claque formule, ou deux mois pour le tont complétent, non le savoir, mais la routine de l'organiste improvavoir, mais la routine de l'organiste improva-

HANOT (Fax-çoia), né à Tournay, vers 1720, dut enfant de chour dans la eathédrale de cette ville, et devint ensulte musicien attaché à cette église, et pensionné de la ville en cette qualité. On a de lui deux livres de soustes à fibte seule, gravés à Brux-leisa.

HANS SACHSE, VOV. SACHSE,

HANSEL (Jacques), cantor à Zitlau, vera le milieu du dix-septième siècle, est anteur d'une ode aliemande à quatre voix (Fleug mein Seelgen auf su Gott) que Lanrent Eberhard a inaérée dans son Compendium unices.

"HANSEN (Jean), écrivain danois, n'est computation papier au me dissertation initiulée: Disputation papier ad sonorum quorumdam in chordis compiratione ad principia physicorum explicata; Hofnix, ex Tynograph, Reg. et Eniver., 1707, in-4°. C'est ume tibée que ce même Hansen a soutenue à l'université de Copeniagne.

HANSEN (Niza), multichen danois, est anteur d'un traité du chani. Le livre de Hansen a pour tire: Musikeus fersie Grundsachinger awendte pata Syngekousten i sacrédetahed (Premiers principes de musique appliques an chani); Copenhague, 1777, in-4° ob. de 111 pages. Cet outrage n'est pas, comme le préten Gerber, trasinit en grande partie du livre de lillier sur le chani.

HANSER (GUILLAUNE), né à Unterzeil, en Sousbe, le 12 septembre 1738, entra fort jeune dans l'ordre des Prémontrés, à l'abbaye de Scheussenried, pour y faire son uovicial. Cette alibaye, alors célèbre par l'habileté de ses religieux dans la musique, était un lieu favorable pour le développement des heureuses dispositions de Hanser. Il y devint bientôt organiste distingué, et musicien instruit dans le coutrepoint; de plus, li apprit à joner du violon et du violoncelle. Son rare mérite le fit choisir à l'âge de vingtsept aus pour inspecteur du clorur de l'abbaye : cette di-tinction était déjà justifiée par la publication de Vêpres à quatre voix et orgue, qui avaient paru à Augshourg, en 1767. Une circonstance imprévne fournit au P. Hanser l'occasion d'étendre sa renommée au deltors de l'Aiiemagne. Le P. Lissoir, abbé de Lavaldieu (monastère situé dans les Ardennes, non loin de Givet), reçut du général des Prémontrés la mation de vidér les principies maisons de aux outres, en 173, arrivé Schomesserfau de aux outres, en 173, arrivé Schomesserfau de l'arthésie ce qui les fina exceptés. Odigé à l'arthésie que qui les da compagner par l'aix à Paris pour y modre compte de sa mission avqui mit a profit cette circustates pour constitue, qui mit a profit cette circustates pour constitue, Priccina, et l'organiste Couperin. De retout Ateradie, il y foods une cité de rauvelape pour hatt divere, au moubre despusé charge in L'auxilei, il y foods une cité de l'anvelape pour hatt divere, au moubre despusé charge in l'aix de l'auxilei, auxilei, aux de l'auxilei, principies de l'auxilei, principies de l'auxilei, de l'auxilei, l'avel parisé d'avelat againt au due frevont de l'auxilei, l'avel parisé d'avelat quatire au due frevont de l'auxilei, l'avel parisé d'avelat quatire au due fivent de l'auxilei, l'avel parisé d'avelat naître.

Une decision de ciupitre graieră des Primortre chargus E. P. Linner, en 1753, de revoir et de corriger tout ie plane, de citarie, ii avait terchargibanieră altospa de ecturieră; ii avait terchez Henner, à Nancy, et dont ît y avait dejuduous feuilles imprimeres, quand la revoluțion tranglaie de 1750 éciate. Craignant les suites de ce grand changement social, sorbs a son aurore, Hanser port la récoluțion de retourare cu Alfacie de company de la company de la company de la defendation de la company de la com

Hanser n'a publié qu'un petit nombre de ses productions; ses ouvrages imprimés sont : 1º Psalmodia vespertina quatuor vocibus; Augsbourg, 1767, in-fol. Ce sont des fanx-hourdons, avec ta basse continue poor l'orgue. -2º Dixit, Magnificat et Nunc dimitis, quatuor roc. cum organo; Augsbourg, 1767, in-4°. -3º Quatre sonales pour le clavecin, avec accompagnement de violon et basse; Paris, 1777. -4º Graduel et antiotionaire à l'usage des Prémontrés; Nancy, Henner, 1789 (non achevés d'imprimer). Parmi ses compositions restées en manuscrit, on remarque : to Plusieurs motels à deus vois et orgue. - 2° Une messe avee accompagnement d'orgue et instruments à vent. Cette messe fut chantée en 1786 à l'abbave de Lavaldien , pour la fête de Sainte-Cécile ; les musiciens du régiment de Diesbach se rendirent de Mézières à l'abbaye pour en faciliter l'exécution. -3° Plusieurs messes ordinaires avec orgue et orchestre. - 4º Beaucoup de fugues et de murceaux divers pour l'orgne,

HANSMANN (O.-F.-G.), né à Potsdam, le 30 mai 1769, reçut dans sa jeunesse des leçons de Duport pour le violoncelle, et fut placé, comme violoncelliste, dans la chapelle royale de Berlin, en 1761, n'étant lagé que de quinze ans. Six an après, il reçut sa nomination de directeur du cheur de l'opéra ibilien de celte ville. En 1807, cheur de l'opéra ibilien de celte ville. En 1807, la place d'organiste de l'église Saiut-Pierre lui fut donnée, et it fut fait conseiller de la cour des comples en 1833, Il mourut à Berlin, le 4 mai 1836, à l'âge de soixante-sept aux. Hansmann avait eté décoré de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse (4me classe) en 1825. On a gravé de cet artiste, à Berlin, un œuvre de sonates pour violoncelle, et un livre de duos pour le même instrument. Itansmann, jouissait de beaucoup d'estime à Berlin pour ses qualités morates, particulièrement pour sa bienfaisance envers les pauvres. Il a dirigé l'esécution de trente-sept oratorios à leur bénéfice pendant une longue suite d'années, et a été l'organisateur de ces fêles. It avait fundé aussi une société de chant en 1804 . dout le jubilé de vingticing ans a élé celebre en 1829. A celte occasion Hansmann recut du magistrat de Berlin le diplôme de citoyen honoraire de cette ville.

HANSSENS (CHARLES-LOUIS-JOSEPH), connu sous le num de Hanssens ainé, né à Gand, le 4 mai 1777, montra beaucoup de penchant pour la musique dès son enfance. Wauthier, premier violon du théâtre, lui donna les premières lecons de son instrument, et Verheym ( l'oye; ce nom), maître de chapelle de la cathédrale, lui enseigna la composition. Hanssens se rendil ensuite à Paris, et fit un cours régulier d'harmonie sous la direction de Berton. Son premier essai de composition fut une messe, qu'on exécuta dans une église de Paris. De retour à Gand, après quatorze mois d'absence, tlanssens y acheva ses études sous la conduite de sun frère ainé, Joseph Hanssens, qui mourut dans sa position de chef d'orchestre à Amsterdam, et d'Ambroise Ferny, violoniste habite. Le début de Hanssens, dans la carrière qu'il a suivie jusqu'à ses dernières années, se fit comme chef d'orchestre d'un théâtre d'amateurs appelé Théâtre de rhetorique; puls il se rendit en Hollande, et fut altaché pour le même emploi à une troupe dramatique qui desservait les théâtres d'Amslerdam, d'Utrecht et de Rollerdam. En 1805 il alla remplir des fonctions semblables à Auvers . et plus tard II fut appelé à Gand, comme chef d'orchestre du tiscatre. Il conserva cette position jusqu'en 1825. Désigné alors comme successeur de Borremans dans la direction de l'orchestre de Bruxelles, il viut prendre possession de cette place. En 1827 le roi Gultiaume des Pays-Bas le choisit pour diriger sa musique, et dans l'année suivante il eut le titre d'inspecteur de l'école de musique de Bruxelles, qui plus tard a recu le nom de Conservatoire, Compromis en 1831, par quelques démarches imprudentes faites pour le roi Guillaume, Itansseus fut arrêlé,

puis mis en liberté, et vécut dans la retralle pendant quelques années. Rappelé à la têle de ! l'orchestre du théâtre en 1835, il en fut écarté en 1838, et reprit une troisième fois cette position en 1840, se chargeant en même temps d'une part dans l'entreprise de co spectacle. Celte spéculation no fut point heureuse, et les dernières années de l'artiste se passèrent dans une situation voisine de la gêne. Un conp d'apoplexio mit lin à ses jours , le 6 mai 1852. Hanssens était chevalier de l'ordre de Léonold. Comme compositeur il s'est fait connaître par les onvrages dont voici les titres : 1º Les Dots (?), opéra-comique représenié à Gand, en 1801, - 2º Le Solitaire de Formentera, drame en deux actes, traduit do l'allemand par Ph. Lesbroussart, et représenté à Gand et à Lille en 1807. - 3º La Partie de Trictrac, ou la belle-mère, opéra-comique en deux actes (Gand, 1812). - 4º Alcibiade, grand opéra en deux actes, paroles de Scribe (Bruxelles, 1829), - 5° Six Messes solennelles avec orchestre. - 6° Bealus vir, à quatre voix et orchestre. - 7° Deux Dixi/, idem. - 8° Trois Te Deum, idem. - 9º Album dedié à la reino des Pays-Bas. - 10° Cantate à l'occasion du mariage du princo Frédéric. La plupart de ces

compositions ont été exécutées à Bruxelles. HANSSENS (Charles Louis), né à Gand, le 10 juillet 1802, ne doit qu'à lui-même, à son heureuse organisation, et aux études qu'il a faites sous sa propre direction, le talent qu'on remarque dans ses compositions. Dès ses premières années il suivit ses parents en Hollande, s'y fixa et v nassa sa jeunesse. En 1812 il entra commo deuxièmo violoncelle au ThéAlre National d'Amstentam, quoiqu'il ne fût âgé que de dix ans. Devenu chef d'orchestre du même théâtre en 1822, il écrivil la musique d'un opéra-ballet holiandais en 2 actes : l'ouvrago fut bien accneilli, et eut 14 représentations. Il avait demandé pour prix de sa composition 500 florins; mals l'administration du théâire ne voulut lui en accorder que 200; irrité de cette injustice, M. Hanssens donna sa démission, et se rendit à Bruxelles, en 1824. Une place de violencelliste étalt vacante au théatro do cetto ville : elle lui fut donnée. Six mois après il composa uno cantate pour un concert au bénéfice des Grecs ; le succès de cct ouvrage fit connailre son mérite, et lui fit obtenir l'emploi de second chef d'orchestre. En 1827 un concours ayant élé ouvert pour le cholx d'un professeur d'harmonie à l'écolo royale de musique de Bruxelles, M. Hanssens écrivit une symphonie que Cherubini fut chargé d'examiner, et qui obtint le prix. La révolution belge de 1830 avant fait fermer à la fois le lhéûtre et l'école royale de musique, le joune compositeur fut obligé de chercher une nouvelle position; il re-Ionrna en Hollande, et y écrivit des opéras, dea symphonies, et des onvertures. Appelé à Paris en 1834 pour y prendre la place de premier violoncelle solo au théâtre Ventadour, il quitta cette position au bout de trois mois, pour celle de deuxième chef d'orchestre et de compositeur du théâtre. Il écrivit dans la même année les deux ballets de Robinson et de Fleurelte. Uno sorte de fatalité semblait poursuivre cet artiste, car la banqueroute do l'entreprise du théâtre, en 1835, l'obliges de retourner de nouveau en Hollande, où il devint directeur de musique à l'Opéra français de La Haye. Vers le même temps, ses amis lul donnèrent le conseil d'envoyer une de ses compositions à l'Instilut do Hollande; ce fut un Te Deum composé en 1834 qu'il choisit; cetto compagnio savanto fit à son œuvre l'honneur de le publier à ses frais, et accorda une somme considérable à son auleur.

De retour à Paris, en 1835, M. Hanssens y vécut sans emploi pendant près d'une année. Malgré les ennuls d'uno position d'autant plus pénible qu'il avait à pourvoir aux besoins de sa femme et do plusieurs enfants, et quoique sa santé ne fût pas bonne, il écrivit en peu de temps un concerto de violon, un de violoncelle, deux de clarinette, une symphonie concertante pour violon et ciarinette et uno valse à grand orchestre. Enfin, le gouvernement belge se souvint d'un artiste dont le talent honore son pays, et lui demanda une messe de Requiem dont le prix aida M. Hanssens à se tirer d'une si facheuse situation. Ce bel ouvrage, exécuté à l'église Saiute-Gudule de Bruxelles, le 23 septembre 1837, a pronyé que son auteur peut se placer au rang des plus habiles de son époque. Appelé à Gand, en 1836, pour diriger la musique du Casino et l'orchestro du théâtre, M. Hanssens y augmenta sa répntation par la composition de queiques bons ouvrages, Quelques années plus tard, il a succédé à Snel dans la direction de la musique de la société roysle de la Grando-harmonie, à Bruxelles, puis il a été chargé des fonctions de chef d'orchestro do théâtre royal. Au moment où cette notico est revue (1861), il occupe oncore ces deux positions, Sous son influence, et avec son activo coopération, s'est fondée l'Association des artistes musiciens do Bruxelles pour une calsse de retraile, laquelle donne des concerts dont il dirige l'orchestre. Artiste dévoué à l'art, y pisçant toutes ses affections, et presque étranger au monde dans lequel il vit, M. Hanssens est du très-petit nombre de ceux dont la conscience inflexible ne transige point avec les fantaisies de la modo.

1. Art, selon his, n'est point l'art qu'un sămire, option applisatifi, mais l'art qui et trea selon sa option applisatifi, mais l'art qui et trea selon sa conviellon, en dépit du peu de succès qu'il pour avoir. Il écrit pour se plaire, non pour obtenir des sur poplaulissements; son indifférence est même si poplaulissements; son indifférence est même si mobiler dans la fed entre point, qu'il sir âtil timprimer qu'un petit nombre de ses ouvrages. Son habiler dans la fed tiere des effect des instruments est digne des plus grands étages; sa messe de Reputien es tousil e rappor de la varieté des effots un des plus boux ouvrages de l'époque catentiel.

Les ouvrages écrits jusqu'anjourd'hui par cet artiste sont : En Hotlande : to Plusieurs symphonies à grand orchestre. - 2° Plusieurs ouvertures. - 3º Des fantaisies pour orchestre. -4º Quatre opéras. - 5º Concerto de violoncelle. - 6° Quatre cantates avec orchestre. - 7° Deux Messes aviennelles, dont une a été exécutée au Béguinage, et l'autre à l'église Saint-Jacques-sur-Caudenberg. - 8º Hull ballets, savoir : Sylla, en trois actes; Le pled de Mouton, en six actes; La Lampe Merveilleuse, en trois acles: Le Conserit, en un acte : L'Enchanteresse , en trois actes; Mahieux, en deux actes; une partie de Gargantua: Pizzarra, ballet en trois actes, pon représenté. - 9º Deux opéras non représentés. - 10° Une grande quantité de morceaux d'harmonie, à Bruxelles : - tto Robinson, ballet. -12° Fleurette, ballet. - 13° Concerto pour violon. - 14° Deux concertos pour clarinette. -15° Concerto pour piano, gravé. - 16° Symphonie concertante pour clarinette et violon. -17" Messe de Requiem, exécutée le 23 septembre 1837, à l'église Sainte-Gudule de Bruxelles. -18° Symphonie et ouverture pour le Casino Paganlai. - 19° Quatuors pour instruments à cordes. Le dernier grand ouvrage composé par M. Itanssens est le Siège de Calais, grand opéra représenté au mois d'avril 1861, au théâtre royal de Bruxelles, M. Hanssens est chevalier de l'ordre de Léopoid, et membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beauxarts de Belgique.

HAPP (CHARLES-PREDENC), auteur inconna d'une dissertation initiale: De instrumentorum musicorum qua flatu administratur inconmodis; Lipsia, 1775, in-4°. Il est vraisemblaible que cette dissertation est fouvange d'un étudian à l'université de Leipsick, et qu'elle a été l'objet d'un exercice académique.

HAPPICH (C.), înstituteur dans un bonrg des environs de Queditabourg, puis professeur de musique dans cette ville, ful appclé à Nordhauaen, en 1829, et s'y fit connaître avantagemsement comme chantenr basse. Il avait adoubé le aviden de Natury pour l'encoignement population de la munique par la notation ne altifrer, et gue de la munique par la notation ne altifrer, et gue bits une métiode pour l'usage de cette mutation dans tes écoles, sous cettire : Der reste Lehr-gong im Singern noch Tonaffern für Volkschund (Premiète Instirction dans le chau), d'après la métiode des chiffres, à l'usage des écoles du propie ) Questionique qu'il répliés, l'asse, 1827, perspie) Questionique qu'il répliés l'asse (1827, la leur podesseur : Cont propie) d'au route, plage d'air s'order, plage

1839, in-6°. HARANC (Louis-Anoné), premier violon de la chapelle du rol, né à Paris, le 12 juin 1738. exécutait, dit-on, à l'âge de six ans les sonates les plus difficiles de Tartini. Il voyagea en Italie depuis 1758 jusqu'en 1761. A l'époque de son retour en France, il fut admis dans la chapelle da rol. Le dauphin père de Louis XVI le choisit, en 1763, pour lui donner des leçons de violon, et en prit jusqu'à sa mort. En 1770, Haranc obtint la place de premier violon du rot, et sa nomination de directeur des concerts particuliers de la reine lui fut accordée en 1775. La révolution de 1789 ruina sa fortune, qui dépendait de la cour, et l'obligea d'entrer au théâtre Montansier, comme premier violon, en 1790, Haranc mor rut : Paris, en 1805. Il est dit dans le Dictionnaire des musiciens de Choron et Favolle, d'après la Borde (Essai sur la musique, tom, Itl, p. 516), que Haranc avait composé beaucoup de musique instrumentale, et qu'il n'a point vonln la rendre publique : c'est une erreur, car on a de lui : 1º Six sonates à violon seul et basse continue; Paris, Boyer. - 2º Douze duos faciles pour deux violons, ibid.

deux vi-leas, Bàt.

ILABUORDT (Jr.a.s.-Constroum), Quinte
allemand, vice à Branswick vers la inte distablitume silect. In spuide de sa composition :

1º Treis dons progressifs pour 2 faltes, op. 1;

1º Treis dons progressifs pour 2 faltes, op. 1;

1º Treis dons progressifs pour 2 faltes, op. 1;

1º Treis dons progressifs pour 2 faltes, op. 1;

1º Treis dons progressifs pour 2 faltes, op. 1;

1º Treis dons progressifs pour 2 faltes, op. 1;

1º Leassans de Donation - Rich dons inter dens

1. Leassans de Donation - Rich dons inter dens

1. Leassans de Donation - Rich dons inter dens

1. Leassans de Donation - Rich dons inter

1. Leassans de Donation - Rich des inter

1. Leassans de Donation - Rich des inter

1. Leassans de Donation - Rich des interior

1. Leassans de Leassans - Rich

HARDER (AUCETTE), compositeur allemand, naquil, en 1774, à Schornerstallt, près de Leisnig, dans la Sanc, oil son père était lustitueur. Quoi qu'il fot destiné aux fonctions recleisastiques, et conséquement à l'étude de la théologie, il appit aussi la musique dans sa jeunesse; mais cet art, qui ne devait être que l'accessoire de son instruction, deviant plus tard l'occupation de toute sa vie. Anche aroit aconità Direct de so consistent sa vie. Anche aroit aconità Direct de se connais-

sances préliminaires, il fréquenta l'université de Leipsick, et vécut en cette ville au moyen des lecons de musique qu'il y donnait. Cette occupation éveilla en lui l'amoor de l'art, et vers 1800 il abandonna les études théologiques pour la profession de musicien. Il continua de résider à Leipsick, où il n'eut jamais d'emploi fixe. Pianiste et guitariste habile, chanteur agréable, et compositeur plein de goût, il partagea sa vie entre les lecons qu'il donnait à un grand nombre d'élèves. et la production de plus de soixante œuvres de musique instrumentale et vocale. Il se distingua particulièrement dans les chansons et les romances. Ses ouvrages en ce genre ont en un succès de vogue dans toute l'Allemagne. Atteint d'une flèvre perveuse depais plusieurs jours, il éprouva un si grand ébranlement le 19 octobre 1813. jour de la bataille de Leipsick, par le bruit formidable de cette journée, qu'il perdit connaissance: il mourut qoelques jours après, sans avoir repris ses sens, généralement regretté, à eause de la bonté de son cœnr et de son exacte probité. On a de Harder quarante-six recueils de chausons, romances, chants plaintifs et autres pièces da même genre, pour une voix seule, avec accomparmement de piano. Ces pièces out été publiées à Leipsick, chez Breitkopf et Hærtel, à Berlin , à Bonn, etc.; cinq chants pour trois voix d'hommes sans accompagnement, op. 31; chants funèbres à 4 voix, sans accompagnement; chansons de Lessing, pour 3 voix d'hommes, op. 47; douze recueils de pièces et de variations pour guitare seule; une sonale pour piano et guitare, Berlin; et des polonaises pour plano seul.

HARDOUIN (L'abbé Hexas) (1), né à Grandpré, en 1724, élait fils d'un maréchal-ferrant, A l'âge de dix ans il fut admis comme enfant de chœur à la mattrise de la cathédrale de Reims. Il v fit de rapides progrès dans la musique. Après avoir fait ses humanités, il entra au séminaire; puis il fut ordonné prêtre, et obtint la place de mattre de chapelle de l'église métropolitaine, à laquelle était attaché un canonicat. Il en remplit avec honneur les fonctions pendant plus de quarante ans. En 1764, il publia un recueil de douze messes à goatre parties vocales, sans accon:pagnement , imprimées par Bignon, puis chez Ballard, à Paris. Déjà il avait été chargé de revoir le plain-chant du bréviaire du diocèse de Reins, imprimé en 1759, par ordre de l'archevêque Jules de Rohan, et avait mis en musique, à quatre et à cinq parties, les hymnes et les proses de ce bréviaire, il avait aussi composé une Méthode nou-

(1) C'est par erreur qu'il a été nommé Louis dans la première édition de cette Biographie des musiciens. Toute la notice est ici refaite d'après des documents de famille.

BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. T. IV.

velle, courte el facile, pour apprendre le plainchant, à l'usage du diocèse de Reims; avec l'office de la semaine sainte ; Beims, 1762, in-12 Il y a plusieurs éditions de cet ouvrage. La dernière a pour titre : Méthode nouvelle, courte et facile, pour apprendre le plain-chant, à l'usage du diocese de Reims, avec l'office de la semaine sainte mis en chant, revue et corrigée par M. Pierrard, chanoine et arand chantre; Reims, Delannois, 1828, in-12.

La révolution française avait privé l'abbé Hardouin de son canonicat et de la mattrise de Reins ; mais, après la mort de Robespierre, quelques prêtres, qui s'étaient cachés pendant la terreur, rélablirent le culte dans la cathédrale, et le maitre de chapelle rentra dans ses fonctions pendant quelques années. Son grand age et ses infirmités l'obligèrent enfin à se retirer près d'un frère qui lui restait, dans le tieu de sa naissance. Il y mourut le 13 août 1808, à l'âge de quatre-vingtquatre ans. Itardouin a laissé en manuscrit plus de quarante messes à quatre et à cinq parties avec orchestre, environ quatre-vingts molets, des offices de fêtes patronales, une messe solennelle composée pour le sacre de Louis XVI, plusieurs messes de requiem, un De Profundis, et quatre Te Deum. Perne possédait en manuscrit et en partition six messes de ce musicien, dont voici les titres : 1º Laudate nomen Domini, à quatre voix. - 2º Incipite Domino, à qualre voix. - 3° Collaudale canticum, idem, - 4° Jucundum sit, idem. - 5° Exultate et invocate nomen ejus, idem. - 6º Cantate Domino in cymbalis, idem. Ces messes sont maintenant dans ma bibliothèque. Hardouin écrivait avec assez de pureté dans un siyle mixte, où les formes du contrepoint sont appliquées à la tonalité moderne.

HARENBERG (JEAN-CHRISTOPHE), historien et théologien protestant, fils d'un pauvre paysau. naquit le 28 avril 1696, à Langenholzen, dans le ducié de Saxe-Itildburghausen. La faiblesse de sa constitution engagea ses parents à le livrer aux études à l'aniversité de Hildesheim, au lieu de lui faire cultiver la terre. Admis comme enfant de chœur à l'église cathédrale de cette ville, il s'y appliqua particulièrement à la musique, pour laquelle if montrait d'henreuses dispositions. Les leçons qu'il donna ensuite pour subvenir à ses besoins, pendant qu'il sulvalt les cours de l'université, le fortifièrent dans la connaissance de cet art. En 1715, Harenberg se rendit à Helmstredt. où il étudia la théologie, l'histoire et les langues orientales. Après cinq années de travaux relatifs à ces sciences, il oblint sa nomination de rerteur de l'école du chapitre de Gundersheim. Et

1733. l'inspection générale des écoles du duché de Wolfenbuttel Ini fut confiée. Devenu membre de l'Académie royale des sciences de Berlin en 1738, ilenseigna, en 1745, l'histoire ecclésiastique au collége Carolinum de Brunswick; mais pen de temps après il se retira au monastère Saint-Laurent, près de Schorningen, où il mourut, le 12 novembre 1774. Harenberg s'est occupé spécialement de la musique des Hébresx; au nombre de ses savants ouvrages, ou trouve : 1º Veri divinique natales circumcisionis Judaicz, templi Salomonis, musica Davidica in sacris et baptismi christianorum; Helmstædt , 1720, in-4°. - 2° Commentatio de re musica vetustissima ad ithustrondum scriptores sacros ei externs accommodal a. Cette dissertation, ou Harenberg traite philologiquement des Instruments, de la poésie lyrique et de la mélodie des Grecs et des Uébreux, est insérée dans les Miscellan. Lipsiens, nov. ad incrementum scientiarum, L. 9, 1753, p. 218-268. - 3\* Fon der Reformation der Kirchen und übrigen Musik in Etften Jahrhundert (De la réformation de la musique d'eglise et autre au onzième siècle) ; dans les notices littéraires de Brunswick, année 1748, p. 50 ct 1001-1008. - 4° Un autre morceau inséré dans le même journal (an. 1747, n° 60) a pour objet de démontrer que dans ce passage du deuxième livre de Samuel (c. I, v. 18) , Et præcepit ut docerem filios Juda areum, sicut scriptum est in libro justorum; et ait : Considera Israel, pro his qui mortui sunt super excelsa tua vulnerari, il ne s'agit pas d'un arc de guerre, mais de l'archet d'un instrument de musique : assertion que toute l'érudition possible ne sau-

rait rendre vraie. HARLASS (HÉLÈNE), cantatrice, née à Dantzick, en 1785, fut envoyée à Munich, ayant à peine atleint l'âge de trois ans. Labik, musicien de la cour, qui fut chargé du soin de son éducation, garda toujours sur sa naissance un silence mystérieux, qui sit croire qu'elle était fille naturelle de parents de distinction . Lorsqu'elle fut dans sa quinzième année, il la mit dans un couvent, mais elle montrait si peu de vocation pour la vie monastique, qu'elle en sortit avant la fin de la première année. D'après les ordres de l'électeur (Maximilien-Joseph), Hasser, chanteur de la cour, lui donna des lecons qui lui firent faire de rapides progrès, et trois années d'étude suffirent à Mile Harlass pour se mettre en état de se faire entendre à la cour. La beauté de sa voix, d'une rare étendue, et son accent pénétrant, lui procurèrent un brillant succès, qui la fit engager comme cantatrice de la musique électorale, L'effet qu'elle produisait dans les concerts fit croire à ses

amia qu'elle ne devait pas se horner à des succède salon ; elle se rendit à leurs conseils, et débuta sur le théâtre de la cour, où son triomphe fut complet. Ses avantages naturels compensaient ce qui lui manqualt sous le rapport d'une parfaite vocalisation. Après quelques années de succès. elle épousa Geiger, secrétaire du cabinct du roi, s'éloigna du théâtre, et ne chanta plus que dans les concerts de la conr ; mais cette union ne fut point heureuse : après cinq années de mariage. une séparation devint nécessaire, et madame Geiger reparut sur la scène, où elle devint la cantatrice favorite du public. Au milieu de sesuccès, une fièvre nerveuse lui survint et la conduisit an tombeau, dans l'automne de 1818, Hélène Harlass est considérée par les biographes allemands comme une des femmes les plus remarquables du théâtre lyrique de leur pays : dans ses voyages, et particulièrement à Vienne, elic a recueilli des témoignages d'admiration pour son talent. Ses meilleurs rôles étaient ceux de Constance, dans l'Enlèvement au Sérail, de Mozart : de Julie, dans la Vestale; de Sargines et de Sophonisbe, M. Poisl écrivit ponr elle Ottaviano Atalia, l'Olimpiade et Nittell. Les succès qu'elle avait ens à Vienne lui persuadèrent qu'elle derait rénssir partout ; elle voniut essaver son talent en Italie, et se rendit à Venise, où elle chanta pendant le carnaval de 1815 : mais elle y acquit, bientot la conviction que les qualités qui l'avaient fait applaudir en Allemagne n'étaient point celles que les Italiens recherchaient; elle n'eut point de succès, et elle retourna à Munich méconlente et souffrante. Là cile retrouva son public, qui lai fil bientôt oublier les déceptions de Venise.

di lientido toblier les deceptions de Yenie.

HARNISCHI (LES-Jacques), musicien di
dis-spéciemière, ne l'aminositàmica et allemange, di imprirare Worms, et 1612, musique di
lientido de musique religiense initiales Collegolection de musique religiense initiales Collegocertita d'églies, 4 o vini. — 2º Delecte anime.

Certification, a une decur et irus vini, deux

reritations, a une decur et irus vini, deux

certification, a une deux relotation, vivie et haven

de vinitation, a vinitation de vinit

HAINISCH (Ormon-Scarron), musicien habile et compositieur, né en Allemagne, vers le milieu du settleme siècle, îut d'abord contro à l'église de Saint-Blake, à Brunswick, et occupa ce poste depais 1388 jusqu'en 1603, où il possas à Gottlingue, en qualité de cardor et de maitre d'école. En ECI, il qu'illa cette liep pour se rendre à Celle, où il avail été nommé maître de chapelle. Il paraft qu'il passa le react de a vie deans cette dernière ville. Il est connu également comme , premières années de son service militaire, il fat compositeur et comme écrivain didactique. On a de tal les ouvrages suivants ; to Neue Kurzweilige leutsche Liedtein, zu Drey Stimmen, welche gans lieblich zu Singen und auf Instrumenten zu ochrauchen (Nouvelles petites chansons allemandes amusantes à trois voix, lesquelles sont toutes agréables à chanter et à jouer aur les instruments ); Helmstadt, Jacques Lucina, 1697, in-4° obl. - 2° Neue Lustige teutsche Liedlein zu 3 Stimmen, auf eine sondere Art und Maniere gesetzt, ganiz lieblich zu Singen und auf Instrumenten zu gebrauchen. 1" und 2º Theils (Cantiques allemands nouveaux et agréables, à 3 voix.); Helmstadt, 1588, in-4°. Deuxième édition, avec une troisième suite; Helmstadt, 1591, in-4". Il y en a aussi one édition de Nuremberg, 1604. - 3° Fasciculus selectissimarum cantionum 5, 6 et plur. roc.; Helmstadt, t592, in-4°. - 4° Horiulus lieblicher, lustiger und hoflicher leutscher Lieder, mit 4, 5 und 6, sampt einem Echo mil 8 Stimmen (Petit Jardin ale chansons allemandes favorites, agréables et distinguées à 4, 5 et 6 voix, avec un écho à 8); Nuremberg, 1604, in-4°. - 5° Artis musica delineatio, ex optimis artificibus, methodo paulo accuratiore conscripto, et ex ipsis artis fundomentis exstructa: doctrinam modorum in toso concentu practico accurate demonstrans, brevis itemque introductio pro incipientibus; eodem auctore; Franciort, 1608, in-4°, 79 pages. - 6° Rosetum musicum, etticher lateinischer und teuischer lieblicher art Balletten, Villanellen, Madrigallen, etc., mit 3-6 Stimmen (Bonquet musical, contenant des cantiques choisis, latins et allemands, des airs de ballet, villanelles, madrigaux, etc., depuis trois insqu'à six voix ): Rostock , 1617 , in-4°. - 7° Psatmodia nora . das ist vierzia Kirchenlieder in Noien aesetzt ( Nouvelle psalmodie , contenant quarante cantiques); Gozlar, 1621 In-4°. - 8° Possio dominica, nach dem olien Kirchen-choral mit Personnen abgetheilt; Gozlar, 1622, in-4°. -9º Resurrectio dominico, ous den Evangelisten zu fünf Stimmen; Gozlar, 1622, in-4°. --11° Lustige teutsche Lieder (cantiques allemands agréables); Hambourg, 1651, in-4°.

HARPER (Tuonas), célèbre jouenr de trompette, né à Worcester, en 1786, quitta sa ville natale à l'âge de dix ana, et se rendit à Londres, où il étudia la musique, sons la direction de Eley; puis il entra dans le corps de musique militaire des volontaires de l'Inde orientale, ponr y jouer du cor et de la trompette. Il resta dans cette situation environ dix-huit ans : pendant les sept aussi engagé dans les orchestres des plus potits théâtres; mais il passa ensuile comme premier trompette au théâtre de Drury-Lane, à l'Opéra anglais, au théâtre du rol (l'Opéra Italien), et aux concerta philharmoniques et de la musique ancienne. La compagnie des Indes lui avait donné le titre et les appointements d'inspecteur des instruments de musique de ses collections : il conserva cet avantage jusqu'à la fin de sa vie. Pendant la répétition d'un concert , le 20 janvier 1853, Harper fut saisi de froid, et ressentit tout à coup de violentes douleurs entre les épanles ; il fallut le transporter chez un de ses amis dont la demeure était voisine. Un médecin fut appelé, mais inntilement, car le malade expira bientôt après. Harper tirait de la trompette un son pur, égal, et avait une sûreté d'attaque inaltérable dana les plus grandes difficultés. Il a laissé trois fiis, dont l'ainé, Thomas, est anssi trompeltiste; le second, Chartes, a choisi le cor pour son instrument, el le plus jeune, Edmond, vit en Irlande et a la réputation d'un planiste distingué.

HARRER (Gorrion), cantor à l'école Saint-Thomas de Lelpsick, de 1751 à 1755, visita l'Italie dans sa jeunesse, et y apprit le contrepoint. Il était habile claveciniste ; le roi de Prusse, Frédéric It, goûta beancoup sa manière de jouer, et l'admit comme accompagnateur à ses concerts particuliers, pendantson séjour à Leipsick. Harrer mourut en 1754 aux bains de Carlsbad, où il étalt allé pour rétablir sa santé. Il a daissé en manuscrit : to Specimen contrapuncti duplicis octava etiom in decima convertibilis. - 2º Quatre oratorios allemands , dont la Mort d'Abel , traduit de Métastase, et trois oratorios de la Passion. - 3º Gioas re di Giuda, oratorio italien sur le texte de Métastase. - 4° Les 109°, t11° et 119º psaumes. - 5º Plasieurs Mounifical . Sanctus et Messes. - 6° 24 symplionies pour Forchestre. - 7º 24 Parthien (petites symphonies). - 8° Concertos pour divers instruments. - 9° 3 Trios pour hauthois. - 10° 51 Duos pour flûte douce. - t to Trois sonates pour le clavecin;

HARRIES (HENRI), litlérateur, poëte lyrique et musicien allemand, né à Flensbourg, le 9 septembre 1762, étalt vers 1794 pasteur à Sieverstadt, au duché de Schleswig, et remplit ensuite les mêmes fonctions à Brügge, dana le Holstein. Parmi ses ouvrages, on remarque les snivants, qui sont relatifs à la musique : Ueber die Musik, ihre Wirkung und Anwendung (Sur la musique, son effet et son emploi), article de la Gazette de Flensbourg, 1793, p. 85 et suiv. - 2º Le Mai, chant de berger, de Ramler, mls en musique; Allona; 1793, in-4°. - 3° Airs pour plusieurs chansons de Matthison, Harries est mort à Brügge, le 28 septembre 1802.

HARRINGTON (Le docleur), médecin anglais, à Bath, né à Kelston, dans le comté de Sommerset, en 1727, descendait de John Harrington, auteur de la première traduction anglaise de l'Orlando furloso. Après avoir passé plusieurs années à l'université d'Oxford, il commença l'étude de la médecine en 1748, fot médecin à Weis en 1753, puls à Bath, où il funda une société barmonique, ti mourut dans cette ville, en 1816. Amateur passionné de musique, il composa un très-grand nombre de glees et de chansons auglaises, dont un recueil a été publié en 1797. Les autres petits ouvrages du même genre, écrits par le docteur Harrington, se tronvent dans un volume qui contieut aussi des compositions d'Edmond Broderip, organisie de la cathédrale de Wells , et de William Leeves , de Wrington, auteur de la jolle mélodie de Auld Robin Gray. La pinpart des petites pièces de Harrington sont à trois, quatre on cinq voix. Sa dernière production est un chant funèbre sur la mort du Christ, pour la sessaine de la Passion, publié au mois de mars 1800, et dédiée au roi

Un autre Harrington, hauthoiste distingué, vivait à Londres vers la fin du dix-huitième siècle. Bien qu'ii fût anglais d'origine, il était né cu Skeile. Il se fit entendre anx concerts de Salomon, dans les années 1793 et 1794.

d'Angleterre.

HARRIS (Rexé), facteur d'orgues français, snivit son père en Angleterre, vers le milien du dix-septième siècle. Dans les premiers temps de son sejour à Londres, il y trouva pen d'appui : Dallans et le vieux Schmidt, dont la réputation était faite, étalent en possession de tous les travaux; mais Dallans mourut en 1672, et Harris put enfin mettre an jour son habileté. Pinsieurs fois il se trouva en concurrence avec Schmidt, et l'avantage lui resta toujours. En 1686, nn concours fut ouvert pour l'orgue dn Temple; Itarris et Schmidt furent admis à construire chacun un instrument, dont le meilleur devait être préféré : les juges du concours semblaient pencher en laveur de celui de Harris ; mais le fameux Jefferys termina le déhat en ordonnant que l'orgue de celni-ci fût enlevé de l'église et qu'on y laissât celui de Schmidt. Cet échec ne nuisit point à la réputation de Harris, car son orgue fat placé dans l'église cathédrale de Dublin, Vingt ans après, Byfield fut chargé d'y faire quelques réparations, mais li obtint de le remplacer par un nonvel instrument, et reçut en échange celui de Harris, qui fut vendu 500 livres sterling, et placé à Woiverhampton, où il se trouvait encore

en 1780, et soutemait le parailèle avec les meilleurs ouvrages molernes. La répositation de Harris augmenta chaque jour par les beanx instruments qu'il construisit. Vers la fin de sa vie il alla Véablir à Brisiol; il y mourut en 1725, on, suivant Mattheson (Crifice musica, l. It, p. 63), en 1724.

HARRIS (Jacques), métaphysiclen distinqué, naouti à Sallebury, en 1709, et fit secéture.

des à l'université d'Oxford. Il y acquit des connaissances étendnes, et développa par la méditation les qualités logiques de son esprit. Il cuitiva aussi les arts; la musique fut partienlièrement l'obiet de ses recherches. Ses travaux assidas ne l'empêchèrent pas de remplir plusieurs fonctions publiques; à différentes époques, il sièzea dans la Chambre des Commones, Devenu un des lords de l'Amiranté en 1762, il n'occupa cette place qu'un an, entra en 1763 au bureap de la trésorerie, remplit ensuite une mission diplomatique à Saint-Pélershourg, et devipt, en 1774. secrétaire de la reine. Il mourut le 22 décembre 1780. Le livre de ttarris intitulé Hermès, ou recherches philosophiques sur la grammaire générale, jonit d'une juste célébrité. L'auteur de cet opyrage n'est cité ici que pour un autre livre qui contient trois traités, le premier sur l'art en général, le second sur la musique, la peinture et la poésie, le troisième sur le bonheur. Le premier et le troisième traité sont en dialogues : le second est un discours. La première édition a parn à Londres en 1744, in-8°; la deoxième a été publiée dans la même ville en 1755, et la troisième, en 1773, sons ce titre : Three Treatises. the first concerning Art, the second concerning Music, Painting and Poetry, the third concerning Happiness. If y a deux traductions allemandes de ce livre; la première, imprimée à Dantzick en 1756, est du professeur J.-G. Müebler; ia dénxième, qui a été publiée à Halle, en 1780, a été faite par J.-C.-F. Schülz. On n'en connaît point de traduction française. L'erreur capitaie de Harris, dans ses vues sur la musique, est de considérer cet art comme avant pour objet certain genre d'imitations de la nature.

HARRIS (JONET-MACONIAD), professore do pinnot et de chust à Londres, est ai d'ans cette ville, et fui d'abord esfinat de chorur à l'abbre de Westinalister; pois il l'reut des leçons de Robert Cooke, organiste de cette régliez muis judas principalement son instruction dans les les considerations de l'abbrert de l'abb

tions sur un thème original; varistions sur un air écossals; variations sur un air gallois; une grande fantaisie, et des exercices. HARRIS (JOSEPI), fut longtemps organiste à l'église Saint-Marlin, de Birmingham, pols à

Arkerts (Joseph ), du fongemps organiser à l'église Saint-Marlin, de Birmingham, pols à Liverpool, où il est mort, en 1814. Il a beauceap écrit, principalement pour l'église, dans le style de Hændel.

HARRIS (Journe Juxs), organiste à l'église St. Olave, Southwark, a publié un recueil de inélodies de paumen harmonisées et en partie composées par loi, sous ce titre: A selection of Paalma and hymn-tunes, odaptiel to the paalma and hymnes used in the church of St-Olav, Southwark; Londres, 1827, grand in-5\*.

HARRISON (JEAN), célèbre horioger anclais, naquit en 1693, à Fontby, dans le comté d'York. Fils d'un charpentier, il fut lui-même employé dans sa jeunesse aux travaux grossiers de la menuiserie commune; mais par la poissance de son intelligence il s'éleva bientôt jusqu'à la connaissance de la mécanique, et construisit, sans instruction préliminaire, de grandes horloges et des machines fort ingénieuses. Il habita longtemps la petite ville de Barrow. dans le comté de Lincoln , et finit par ae fixer à Londres. L'invention du pendule compensateur, par la combinaison des métaux; celle du régulateur appliqué aux borloges marines, et la construction de deux chronomètres, qui placés dans sa malson ne différaient que d'une seconde dans l'espace d'un mois, et qui, constamment comparés à une étoile fixe, ne donnèrent qu'une déviation d'une minute en dix ans ; tous ces travaux l'avaient délà placé au premier rang dans son art, lorsqu'il mit le comble à sa gloire par un garde-temps, pour la délermination des longitudes en mer. La perfection de son travail ayant été constatée par un mûr examen et par un long usage, Harrison obtint le prix de vinet mille livres aterling fondé par la reine Anne pour la résolution de ce problème de mécanique. Harrison mourut à Londres, le 24 mars 1776, âgé de quatre-vingt-trois ana. Cet ingénieux artiste aimait la musique; il avait fait beancoup d'expériences pour la détermination d'un son fixe, el sur l'échelle des sons, an moyen d'un monocorde de son invention, dont il a donné la description dans un ouvrage qui a pour titre : Description concerning such a mechanism as well afford a nice and true mensuration of time; as also an account of the discovery of the sounds of Musie (Description d'un mécanisme pour parvenir à une mesure exacte et vraie du temps, etc.); Londres, 1775, in 8°. Hawkins eite aussi, dans

son bistoire de la musique (1. V, p. 420), un autre ouvrage de Barrison, initiale : 4 short hut full account of the grounds and foundation of Music, particularly of the real existence of the natural mosts of metody (Notice course, mais complète, des principes naturels et des tondements de la musique, particulièrement de Fexistence réelle des notes naturelles de la mélodie); mais il ne dit pas si o litre a été per-

HARRISON (ROBERT), un des meilleurs chanteurs anglais du siècle dernier, naquit à Londres, en 1760. Admis dès son enfance comme enfant de chœur dans la chapelle royale, il fut élevé dana cette école . v resta attaché jusqu'à sa mort, et fit admirer à l'église et dans les concerta sa belle voix de ténor, dont l'étendue était de deux octaves, de la à la aigu. Il brilla particullèrement dans les concerts de Salomon, en 1793. Les cantates de Pepusch, de Hændel et de Boyce étaient surtont favorables à son talent. Il est murt en 1812, à l'âge de cinquante-deux ans-On a de lui nne collection de psaumes avec la basse continue pour l'orgue, précédée d'une introduction à t'art du chant; cet ouvrage a pour titre : Sacred Harmony, or a collection of Psalm tunes, ancient and modern, containing: 1° more than a hundred of the most approved plain and simple airs. - 2° a considerable number of tunes in verse and chorus, and fugues : the whole set in four parts, and arranged under their several metres and keys, with a figured base for the Harpsichord or Organ; together with an introduction to the art of singing; Londres, 1784.

HARRYS (GEORGES), écrivain allemand, d'origine anglaise, employé dans l'administration du royanme de Hanovre, a publié depuis 1814 divers ouvrages étrangers à la musique, et un opuscule relatif à Paganini, intitulé: Paganini in seinem Reisewagen und Zimmer, in seinen redseligen Stunden, in gesellschaftlichen Zirketn, und seinen Concerten (Paganini dans sa chaise de poste et dans sa chambre, dans ses benres de causerie, dans les salons, et dapa ses concerts); Brnnswisk, Fr. Vierney, 1830, in-16 de 68 pages. Admirateur enthousiasie du célèbre violoniste, M. Harrya le aulvit dans toute l'Allemagne pendant deux ana, s'attacha à sa personne en qualité de secrétaire, étudia son caractère, son allure, ses fantaisies, et fint note de toutes ses observations, qui peignent bien l'homme, mais qui sont fort superficielles à l'égard dn tslent de l'artiste. Le petit ouvrage de Harrys n'est que la rédaction régularisée de son journal de voyage.

HART (Puttires), fils d'un musicien de la chapelle du rol d'Angleterre Guillaume Itt, né dans la seconde moitié du dix-hnitième siècle. fut d'abord organiste des églises de St-Andrew-Undershaft et de St-Wichael's Cornhill, U renonca à cette dernière place pour quelques désogréments qu'il ent avec les gardiens de l'église, et devint organiste de St-Denis-Back-Church. Il mourut à Londres, dans un âge très-avancé, vers 1750. Hart passait pour un musicien instruit, mais qui manquait de goût. On trouve des pièces de sa cumposition dans le Treasury of Music. et dans d'antres collections de musique d'église publiées de son temps. En 1778, il fit parattre un œuvre de fugnes pour l'orgue, el l'année suivante il publia l'hymne du matin, tirée du cinquième Ilvre du Paradis perdu, de Milton.

HART (Joseph), pé à Londres, en 1794, entra comme enfant de chorne à St-Paul, et apprit la musique sous la direction de J.-B. Sale. A l'age de dix ans il remplacait deià quelquefois Attwood comme organiste. Après être sorti du chour de la cathédrale, il reçut des lecons d'orgue de Samuel Wesley, l'homme le plus habile de l'Angleterre sur cet instrument, et de M. Cook, organiste de Bloomsbury; il fut aussi pendant quelque temps élève de J.-B. Cramer pour le piano, A seize ans, il reçut sa nomination d'organiste à l'église de Walthamstow, dans le comté d'Essex; plus tard, un concoura fut ouvert pour la place d'organiste de Tottenham, dans le comté de Middlesex; Hart y obtint l'avantage sur neuf antres candidats. De retour à Londres vers 1815, il y donna des leçons de piano, et acquit quelque célébrité dans les salogs, par la composition et par l'arrangement d'nn grand nombre de quadrilles de contredanses qui devinrent à la mode. Pendant trois ans II remplit les fonctions de chef des chœurs et d'accompagnateur au piano de l'Opéra angtais. Il écrivit pendant ce temps un opéra intitulé Le Vampire, qui obtint un succès populaire, et les trois farers : Amateurs and actors, Bull's Head (la Tête de Bull), et Walk for a Wager (la Promenade par gagenre). En 1825, Hart a publié un traité abrégé d'harmonle, sous ce titre : An casy Mode of teaching Thorough-bass und composition.

HARTIG (Faxono-Cuntinus), né à Bieddenberg, dans la Wettérattle, le 31 janvier 1720, fit ses premières études au convent de Hélmisladt, et y appril les éféments de la musique, pois entra au séminaire de Manhelm, où il passa cinq années. Devenu directeur de triasique a Opponiem, il y resta deux ans; enuite il se rendit à Mayence pour y fréquente un conve

sa résolution, et lui fit embrasser la carrière du théâtre. Ce fut à Manheim qu'il débuta : sa belle voix de ténor lui procura la faveur du prince palatin Charles-Théodore, qui lui donna pour mailre, en 1771, le célèbre chanteur Raff. Son éducation vocale terminée, le prince l'éloigna du théâtre allemand, le nomma chanteur de sa cour, et lui donna l'emploi de premier ténor au Theatre-Italien. Il y debuta vers la fin de 1772, dans l'Incoquita perseguitata, avec le plus britlant succès. Lorsque la cour alla se fixer à Munich, Hartig la suivit, et continua de chanter jusqu'en 1799. Retiré alors de la scène, il vécut à Mayence, où il se trouvait encore en 1812. Les renseignements qu'on a sur sa personne s'arrêtent à cette époque. On connaît, sous le nom de Hartig : 1) -x recuells de pièces d'orgue; Mayence, Zimmermann. - 2º Recueil général des mélodies du livre du chant de Mavence, avec accompagnement d'orgue, ibid. - 3° Six chants pour voix seule, avec accompagnement de piano; Mayence, Scholt. J'ignore si ces productions appartiennent au chanteur sujet de cet article.

de droit; mais la connaissance qu'il y fit du di-

recteur de spectacle Théobald Marchand changes

HARTIG (JEANNE), connue ensuite sous le nom de M™ Koch, est lille du précédent. Elle naquit à Munich, le 14 mars 1779. Elève de son père et de Mese Noder pour le chant, elle recut aussi des lecons de piano de Streicher, Son éducation fut cultivée avec soin, et ce ne fut pas sculement la musique qu'on lui enseigna, car elle parlait et écrivait avec une égale facilité l'allemand, le français, l'italien, et l'anglais. Son debut fut heureux à l'Opéra allemand de Munich, où elle parut pour la première fois en 1794. Appelée ensuite à Stuttgard comme première chanteuse, elle y brilla pendant quatre ans, puis elle retourna dans le lieu de sa naissance, y resta peu de temps, et fut ensulle engagée, en 1799, an théâtre de Manheim. Ce fut en cette ville qu'elle épousa l'acteur Charles Koch, Pen de

temps après, cle a cessé de parille sur la schot. HARTIG (XIVET-Lorus), organisé à l'imbourg, res 1810, a publié envirun quince unyres de pelles pièces d'orgues pour l'usag du service divin des églies catholiques, estre lesquels on frouve un recuil de 200 pelles pribules et l'aguelte, ouvre 9" (Mayence, Schott), et un antre de 200 restes, pediude et pelles fagues, pour les organistes commeçants, œuvre 10" (1861). Tont cela et dépourru de merite.

HARTIG (....), factenr d'orgues à Zullichau, a construit dans crite ville un instrument dont l'inanguration a été faite au mois d'août 1842. HARTENOCH (CRARLES-ÉROUARD), fils d'un libraire de Dresde, névers 1775, à Riga, où son père habitait alors, ne s'occupa dans sa jennesse de la musique que comme d'un délassement, au milieu des études sérieuses qu'il faisait dans les universités. Plus tard, cet art devint pour lui un goût passionné, qui lui fit prendre la résolution d'en faire son occupation principale. Il est dit dans le Lexique Universel de musique publié par Schilling, que Hartknoch se rendit alors à Weimar pour perfectionner son talent de pianiste sous la direction de Hummel, dejà célèbre à cette époque ; et dana un autre endroit du même article, on parle des succès de ce même ttartknoch à la cour de Paul 1er, empereur de Russie i il y a dans ce rapprochement contradiction. errent manifeste, car Paul Ier a été assassiné dans la nuit du t1 au t2 mars t80t ; or, Hummel n'etait point alurs à Weimar. Il est plus vraisemblable que c'est à Saint-Pétersbourg que Hartknoch recut des lecons de Hummel, qui se trouvait en cette ville sous le règne de Paul. Quoi qu'il en soit. Hartknoch s'est fait connaître comme un musicien de quelque mérite par la publication de plusieura ouvrages, dont voici les titres : 1º Sonates pour piano seul, en mi; Leipsick, Peters. - 2º Sonate pour plano et violon, op. 2; ibid. - 3° Valses pour piano à quatre mains, op. 3 : ibid. - 4° Trio pour piano, violon et violoncelle, op. 4; Leipsick, Breitkoptet Hærtel. -5º Exercices pour le piano sur les doubles touches (tierces et sixtes), ibid. Il est mort à Moscou, en 1834, à l'âge de 59 ans. Dans l'année précédente, il avait fait exécuter à Saint-Pétersbourg une ouverture à grand orchestre, de sa composition.

HARTMANN (Heas), nd à Reichstail, and à Reichstail, anns la seconie moiltif du seitieme siche, chail contor à Cobourg en 1608, et mourut en celte ville en 1616. Go consult tous som omn: Confortation soncre zymphoniscre 5, 6 et 8 voir. Lo Cobourg, 1613, 1947. Ce recessi content vingiquatre cauliques alternands à 5, 6 et 8 voir. Lo de l'artmann (Efort, 1617): celle confirmt 35 de l'artmann

HARTMANN (Construx), flatistic allemand of a Altenbour, with a Paris were 1774, et 9 fet attache à Tôyetra, qu'il quitte enselle pour se rendre à La Haye, où il deneue plonieurs années, puis à Hambourg, où il était en 1784, et 9 entie ne Rossie, vers 1700. Il retut ensuite à la dionna des concerts et public apolepace compositions dans les sanées 1792-1793. Il fet un des six professeurs de flatte désignée pour l'enseignement du Conservatoire par la bis d'organisation de cette écote, ensuite le 16 thermider

an Itt; mais ce nombre ne tarda pas à être réduit, et Hartmann reçot sa démissioo. Depuls cette époque, on manque de renseignements sur sa personne. Parmi les ouvrages connus sous son nom, on remarque : to Quatre concertos pour suite et orchestre, publiés dans les années 1784 et 1785. Le second concerto a été réimprimé chez André , à Offenbach. - 2º Six airs français et russes variés pour la flûte, avec accompagnement de violon et violoncelle, Maonheim, 1790. - 3° 126 cadences pour la flûte, dans tous les tons ; Berlin, Hummel, et Offenbach, André. - 4º Becueil de préludes dans toutes sortes de modulations pour la flûte; Paris, Sieber. - 5° Six duos pour deux flûtes, op. 6; Paris, 1792. - 6º Deux airs variés pour flûte, violon et orchestre; Paris, Sieber. - 7º Six duos pour 2 flütes, op. 7; Paris, Naderman. - 8° Huit airs varlés, avec basse. .

HARTMANN (Sixon), harplate allemand, vécut quelque temps à Paris vers 1770, puis s'établit à Lyon, où il publia, on 1777, trois divertissements pour harpe et violon, et une sonate pour deux harpes.

HARTMANN (CHRISTOPHE-HENRI), né à Rudisleben, près d'Arnstadt, en Thuringe, vers 1750, fut organiste à Eimbeck, dans le Hanovre, nom de lieu estropié dans le Dictionuaire des Musiciens de Choron et Fayolle en celui de Limbeck. Depnis t78t jusqu'en t792, il a publié : to Deux sonates pour le clavecin, op. t. -2º Trois sonates pour le clavecin avec accompagnement de violon, 1790. - 3º Trois sonates, avec accompagnement de violon et violoncelle obligés, 1792. - 4º Le Maître et l'Élève, pièces à 4 mains, 1790. - 5° Quelques chansons avec accompagnement de piano. Hartmann a annoncé, en 1797, la publication d'un Opéra en deux actes intitulé : Le Château enchanté; mais il ne paratt pas que cet ouvrage ait été imprimé. Hartmann est mort à Eimbeck, en 1826.

HARTMANN (Ixxx), compositer allemant, aquit la tumborr, dans la premier moilés dust-souisites seient. En 1767, l'était depuis jui-seurs années matée e concert à fluchtier. 1768 il se resilit en Dacemark, oil l'it feut à l'est de concert de doct de Piene. Il mourt à Copenhages, en 1791. Cet article, inilitates de lock dans un sixté, a houseupe composé sur des paroles en haque dansies, entre unitre l'accide aux marie des paroles en haque dansies, entre unitre l'accide par instituté Bather 10 del (1 moir de Bables). Il se titte de l'est de

beer a fait le thème principal d'un entracte admirable dans a musique du drame Strucaute. On connaît aussi de Hartmann 15 duos ponr deux cors, Hambourg; als favot varié pour plano et violen; Leipsick, Sommer; et trois titèmes variés pour plano seul; Copenlaque, Loce, Cetariste elu na file Augusté Bartmann; qui était contor de l'église de la Garnison, à Copenhapue, en 1841.

HARTMANN (Hassa-Lous), docteut en philosophie el professeur à l'école de Grimma, est né le 6 janvier 1770, à Dablen près de Oschatz, il a publié un manuel de chant choral intitule: Handechoralbuch, Rassman, qui Indique cet ouvrage, ne fait pas connaître où il a élé Imprimé.

HARTMANN (JEAN-PIERRE-EMILE), file d'Auguste et petit-fils de Jean, est né à Copenhague, le 14 mai 1805. Destiné dès l'enfance à l'étude du droit, il suivit d'abord les cours du collége, puis ceux de l'université de Copenhague. Cependant son père lui enseigna les principes de la musique, et d'autres maltres lui donnèrent des leçons de piano, d'orgue et de composition. Les fonctions publiques qui lui furent contiées ne le délonrnèrent pas de la culture de l'art pour lequel il éprouvait un penchant décidé-Aux places qu'il occupait, il ajouta, en 1829, celle d'organisle de l'église de la Garnison, dont son père était cantor. Dans l'été de 1836, Harlmann a fait un voyage musical en Allemagoe. De retour à Copenhague, il y a repris ses travaux de composition. On connaît de lui quatre opéras : 1º Der Rube oder die Bruderprobe (Le Corbean, ou l'épreuve du frère, représenlé en 1833. - 2°. Die goldenen Harner (Les Cors d'or), représenté en 1834. - 3º Les Corsaires, en 1836. - 4º Liden Kirslen, en 1847. Tous ces ouvrages ont été joués avec succès. Hartmann a écrit aussi une ouverture pour ls tragédie daooise Jakon-Jarl, qui fut représentée à Copenhague, en 1838. Celte onverture a été exécutée à Leipsick en 1844. Une symphonie du même artiste a été entendue à Cassel en 1838. Les autres ouvrages de Hartmann, au nombre d'environ cinquante, consistent en sonales pour le piaco, et chants à voix seule avec sccompagnement de cet instrument.

HARTMANN (Fanzza), violonistect mattre de concert à Coòlegne, saqui à Coòlegne, 1807, et fit ses premières études en cette ville. En 1823, il se rendit à Cassel, où il deviat étère de Spoler pour le violon. Après poiseleurs années passées sous la direction de ce mattre, il vécut juelque temps à Wolfenbettle, pois à Brunswick. En 1839 il s'établit à Aix-la-Chapelle, en qualité de violon solo du thrâtre : trois ao maité de violon solo du thrâtre : trois ao

ples Intel I s'est lix à Cologne, ou il est mort, vers 1537. Hartmann érial article de labol, et se distinguali particulièrement dans l'exécution des quatoren. On a public de lui de suraitions pour violon avec orchestre, op. 3.3 de grands dons pour deux violones, op. 13, 14, 26, 27, 29 [Frenwrick, Méyer; des Tarestelles pour violon et plano, op. 4: et à 1, Weldenbette, Halley planieurs it rens de dons facilies pour deux violons, aur des des des la constant de la cologne de la cologne protos facilies et correstifs nour 2 (selons, sur des protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos facilies et correstifs nour 2 (selons; sind de protos

HARTOG (EDOCARD DE), amaleur distingué de musique et compositeur de mérite, est né à Amsterdam, en 1826. Fils d'un banquier de cette ville, il étalt destiné au commerce : mais sa vocation irrésistible pour la culture de l'art musical se montra d'une manière si évidente, que son père ne mit plus d'obstacles à son penchant, et qu'une éducation solide d'artiste lui fnt donoée. A l'âge de sept ans il prit les premières lecons de piano d'un mattre nommé Hoch, premier vlolon du théâtre allemand d'Amsterdam, Pins tard, il recut des conseils de Mme Dulcken, puis de Dochler, pendant les séjours qu'ils firent en Hollande, Lorsque M. de Hartog ent atteint l'âge de douze ans, Hoch commenca à lui enseigner l'harmonie : mais lul-même en savait si peu de chose, que l'élève ne fit guère de progrès sons sa direction . et qu'environ quatre années se passèrent sous cet enseignement inhabile, sans qu'il en résultat d'avantage réel pour l'instruction du jeune artiste, Entin Bartelman, directeur de l'école de musique d'Amsterdam, et bomme de savoir, lui fut donné pour maître, et seulement slors il apprit la science de l'harmonie et du contrepoint. Dans un voyage qu'il fit à Paris il reçut des leçons de M. Elwart, professeur au Conservatoire : puis il eut des consells de Litolff, avec qui il avait contracté des relations amicales; enfin M. de Hartog scheva ses études de composition sous la direction de M. Heinze, élève de Mendelsolin et compositeur fixé en Hollande depuis 1849 eoviron. C'est en travaillant avec cet artiste distingué pendant six ans que M. de Hartog a refait toute son éducation barmonique.

Ses premières compositions publices furcat des romances, des albums de chast et quelques mocress de piano dilités à Paris cher Chabal et chefichaball. A celle époque de la carrière de M. de Hardes appartienness ann Fraitissie pour sons ar Den Junn, deux Trentzleles, une Sonaite, via podeis musicules (Cham di groundesse; et lour l'Ol'Equification, de Cham di groundesse; et lour l'O-Cach. Mey re, à livrauwick; Le Denus der Hritis. (G.-Ch. Mey re, à livrauwick; Le Denus der Hritis.) deux recueila de chœurs ponr voix d'hommes, sans accompagnement, et un recueil de chœurs pour des voix mixtes, à Leipsick, chez Breitkopf et chez Kistper: un cahier d'études, trois Mazurkes, et des Esquisses pastorales, à Amsterdam, chez Roolhan et Cie; quelquea morceaux de chanl, à Paris, chez Chabal.

En 1852, M. de Hartog s'établit à Paris, et y fit entendre quelques-uns de ses ouvrages dans un concert organisé par lui. Dans la même année il écrivit la musique de Portia, poéme dramatique en deux parties d'Émile Augier, dont des fragments furent exécutés, en 1853, dans un des concerts de la Société de Sainte-Cécile. La composition de deux opéras-comiques, aur des livrets de Jules Barbier, l'occupa ensuite : ces ouvrages, intitulés Lorenza Aldini , en deux actes, et Le Mariage de Lope, en un acte, attendent encore (1861) leur lour de représentation. A diverses reprises, notamment en 1857 et 1859, M. de Hartog a donné de grands concerts avec orchestre, au bénéfice de l'association des artistes musiciens, dans lesquels il a fail entendre quelques-uns de ses ouvrages les pins importants. Le concert de 1859, où se trouvaient réunis l'orchestre de l'Opéra et des artistes de premier ordre, produisit une vive impression sur l'auditoire. Parmi les productions de son talent qu'il a publiées depuis t852, on remarque : to upe ouverture de concert (Portia): Paris, J. Brandus et S. Dufonr. - 2° Chant de Mai, cheeur bachique avec erchestre; lbid. - 5° Pensée de minuit, méditation pour violen, violoncelle, orgue, harpe et piano; Paris, L. Escudier - 4º Pensée du Crépuscule et Souvenir de Pergolèse, deux méditations pour violon, violoncelle, orque et piane; Parla, Heugel. - 5º Rimenbranza et Complainte de la captive. deux réveries pour soprano, avec violoncelle et piane; Paris, Brandus et Dufonr. - 5º Les reliques, le Rendez-rous, et le Rouet, Lieder, ibid. - 6º Deux recpeils de Lieder allemands ; Amsterdam, Roothan et Cie. - 7º Premier quatnor pour denx violons, alto et violoncelle op. 35 : Winterthur, Rieler-Biedermann; Paris, Maho. - 8° Drei Gedichte (Trois poèmes, de Théodore Korner), à voix seule avec piano; Amsterdam, Roothan et Cie. - 9° Zwey Gedichte (deux poemes d'Emannel Geibel), à veix seule avec piane , Ibid.

Les onvrages non encore publiés de M. de Hartog sont : Denx ouvertures de concert ( Macbeth, et Pompée), à grand orchestre. Elles ont été exécutées avec auccès, en 1860 et 1861, dans les concerts du Conservatoire royal de Bruxelles : - Scherzo pour instruments à cordes; -Denxième qualuor pour deux violons, allo et basse,

ouvrage fort distingué; - Hymme pour voix seule, chreur et orchestre, poême de Ch. Regnand; - Trois ballades(L'Esclave, pour soprano; Le Pécheur, pour ténor : Lélia, pour contraito), avec orchestre; - Grande acène allemande, poême de Geibel , pour soprano , chœur et orebestre ; divera autres ouvrages de différents genres. M. de Hartog est chevalier de l'ordre de la conronne de Chêne, et de l'ordre de Léopold.

HARTONG. Voy. HUMANUS.

HARTUNG (JEAN-MICHEL), facteur d'ergues au château de Vippach, près d'Erfurt, a construit un grand nombre d'instruments, particulièrement dans la Thuringe. Un de ses premiers ouvrages fut le petit orgue de Wasserthatleben qui fut achevé en 1748; il est composé de 11 jeux. En 1750, il exécuta celui de Hasleben, de 55 jeux, considéré comme un de ses meilleurs Instruments: trois ana après, il refit à neuf l'orgue des Augustins à Erfurt. On connatt aussi de lul l'orgue de Westgreussen, composé de 15 jeux, et celui de Slockhausen, de 13 jeux, terminé en 1763. Son orgue de Haslebeu fut consumé dans l'incendie de l'église en 1783 ; Hartung était mort quelques années avant cet événement, dans un âge avancé. Gerber dit, dans son nonveau Lexique des musiciens, que sa manière d'accorder étail défectueuse : celte mélhode, autrefois en usage, et qui est encore pratiquée dans des familles anciennes de facteurs de la Belgique et de la Hollande, consiste à rejeter toutes les altérations dans certains tons, par exemple, la bémol, dont on ne se servait point autrefois.

HARTUNG (CHARLES-AUGUSTE), organiste de t'église réformée de Brunswick, vécut dans la seconde moitlé du dix-huitième slècle. On connaît de lui : 1º Odes et chansons, avec des métodies pour piano, 1re partie; Brunswick, 1783. -2º Idem, 2º partie; ibid., 1792, - 3º Polonaise ponr piano seul, op. 2°; lbid. - 4° Idem, ep. 5; ibid. - 5° Idem, à quatre mains, op. 9. -6° Valses modernes, op. 12, ibid. - 7° Frau Schnips (Madame Schnips), ballade à voix seule et piano; ibid., 1795.

HARTUNG (H.-A.), vraisemblahlement étudiant à Lelpsick, vera t793, a fait imprimer chez Breitkonf : to Compositions métées pour le piano, tre et 2º partie; Leipsick, 1792. - 2º Sonate à quatre maina, n° t; ib., 1793. - 3° Phrases musicales pour des commençants, 1'e livraison; ibid. , 1794. - 5' Esquisses musicales, ter ca-

hier; ibid., 1791. HARTUNG (A.-L.) violoniste de la chavelle du duc de Brunswick, établit dans celte ville. en 1794, une librairie musicale d'une assez grande importance. On a gravé de sa composition : 1º Trois duos pour deux violons, op. 1, ib. 1; Franciort. — 2º Trois duos, op. 1, lib. 2, 1792. Une deuxième édition du premier livre de ces duos a été publiée à Amsterdans, en 1792. Hartung vivail encore à Branswick en 1833.

HARTWIG (CHARLES), organistics direcleur de nusique à Zidau, occapit ces places avant 17/3, et vivait encore en 1760. Laborieux compositeur, il a laissé en manuscrit au Magnificat alternand, dis-sept ouverlures, sept concertos, dont six pour la fidite, un pour le viuleu, et enfin un quantor avec basson obligé.

HASCHKA (LACRENT-LÉDPOLD), ji suife, aé à Vienne, le 1<sup>er</sup> septembre 1749, fist poète et nuscicien. Son preunier ouvrage est un poésae allemand sur Gluck, publié à Vienne en 1775. Il a fait aussi graver dans cette ville un triu pour piano, violon et violonceils.

HASE, Gionaca) ou HAZE, ne à Norresper, dans las contenide du seitime siète, a publis : 1º Neue feretiche Teartz nat schoren Texten, mit à Silmane, Nouvena sits delanne agresibes, à 4 parties); Nurembere, 1602, in-4º. - 2º Neue fendiche und tiebliche und tiebliche raute mit schuren poetischen und andern Texten; comporit durch Geory-Hazera sa Nursher; data gérichen etitode Butieren mit und ohn Texportiques et autres, dec., mirles d'un disten ougrishes et fluvaties avec de beaux texten portiques et autres, dec., mirles d'un disbque à s voir); Nuremberg, 1601, durch des parties et autres, dec., mirles d'un disbque à s voir); Nuremberg, 1601, durch des

HASE (Wourease), posteur à Negmborn, ne à queillinoire, vers l'an 1600, fui d'aberd cantor an collège de Salin-Alexandre à l'indexe public reteur de coollège, et edits passeur de Negmborn. Il s'est fait connaître par un livre qui a pour titre : o fraimelliche Enighturen, just de celle Vusait oder Singhaust (Betroduction soide dans la noble marique, no l'art de Cantard') Observode, 1613, [in-8]. La deuxsième (elition a 46 posible à Codiner, et 1637, [in-8] van 687 pages.

HASE (Jacques), professeur au gymasae de Brime, ne dian cette vilke en 1693, y mourul le 17 juin 1723, à l'âgede trente-deux aus. On doil a ce savant une dissertation Intitudée: Disputatio de inscriptione Frathui vigesimit secundi; dans laquelle il essaye de demostrer qu'il cat quetion dans ce passume d'un instrumard de muséque. Cetécrit a été inséré dans le Trésor des antiquites sacrées d'Ucolini (1, 32 p. 207-230).

HASENBALG (JEAN-FRÉDÉRIC), néen 1771 à Werna, dans le comté de Hoheuheim (1), reçut compléta son instruction dans cet art sous la direction de plusieurs antres mattres. La harpe fut l'instrument qu'il cultiva de préférence. Après avoir vécu quelques années à Magdebourg comme professeur de cel instrument, il obtint, en 1807, la place de directeur de musique du Martineum, à Brunswick. Il occupait encore cette position cu 1828, conjointement avec celle de professeur du gymnase, où il avait formé un bon chœur de chant. Il avait aussi fondé, en 1816, une académie de chant, à l'imitation de celle de Berlin. flasembalg étalt instruit dans la composition et a écrit pinsieura ouvrages pour l'Église. Parmi les œuvres de musique instrumen tale qu'il a publiés on remarque : 1º Andontino grazioso varié ponr la harpe; Brunswick, 1797. - 2º Trois sonates avec violon obligé; ibid., 1798. - 3º Ariette de Righini avec 12 variations pour la harpe, op. 4, ibid.; 1799. -4º Douze valses pour le piane; Magdebourg, 1800. On connaît aussi de Hasenbalg. - 5° Six Lieder pour voix seule, avec accompagnement de piano. - 6º Recueil de chansons, idem. 11 eut deux filles : l'ainée (Caroline) vers 1825 jouissait en Allemagne de la réputation de pianiste dislinguée. Elle éponsa le professeur et conseiller de cour Marx, à Brunswick. La plus jeune (Hermine) s'est fait remargner par son talent sur la harpe.

de aon père les premières leçons de musique, et

HASENKYOPFF (SERNITEN), compositeor du seizième siecle, né à Sulzbourg, est conna comme anteur d'une collection de moteta à 6, et 8 veix, imprimée à Monich sous cetitre: Socra: Cantiones quinque, est., poé es pluvimen vocum, tum vieu roce, tum omnis generis intrumentis cantalu commodissime; Monachii per Adamum Berg; 1888, in-4º obb.

HASUS (JEANMATRIAS), dout to non allement eith Herm, naquit à Aurghourge 16 ijinvier 1684, rempili avec distinction la claire de maturhamisques à l'amirecisti de Wittenberg, et mourale 25 septembre 1742. Au nombre desea cavarges et une disteration sur les profevoirs, intituise. Dissertation physico-mathematica de Publis Setentiris, in que de figura et construetione carsum exponitur, et autorum qui de fis gerrant, septembre explicature, ex momento uso ponderentur; Leipsick, 1710, In-4" de vi et 85 pages.

HASLINGER (Tour), édileur de musique à Vienne, est né à Zell, dans la flaut-Autricire, le 1<sup>st</sup> mars 1757. Ayant été placé comme cafant de cheur à l'église principale de Linz, il y reçut des leçons de musique de Glorgi, mattre de chapelle de cette église, apprit à jouer de plusieurs mistrumente. et fui emulvie dans son mattre dans

b) Dans la première édition de la Biographie nauverseile des Husteins II est dit que Hasenbalg naquit à Magdebourg : c'est une erreur.

la maison de commerce de musique qu'il venait d'établir. Plus tard il dirigea la librairie et le magasin d'objets d'arts de Fr. Eurich. En 1810, il se rendit à Vienne, avec le projet d'y établir une bibliotlièque d'abonnement de musique sur un nouveau plan, entra d'abord en qualité de teneur de livres chez Steiner, propriétaire d'une Imprimerie lithographique, et finit par devenir son associé. En 1826, Steiner se retira, et Haslinger demeura seul à la tête de la maison qui porte aujourd'hui son nom. Cette suaison, deveuue nne des plus considérables de l'Alieniagne, et dans laquelle plusieurs autres ont été réunies, possède maintenant la propriété de plus de 10.000 ouvrages de musique de tous genres. Quatorze presses y sont incessamment occupées à multiplier les exemplaires des productions anciennes et nouvelles. Haslinger traitait généreusement avec les artistes distingués pour l'acquisition de leurs manuscrits. Par exemple, il a payé à Hummel et à Spohr 10,000 florins pour leurs méthodes de piano el de violon.

Hallinger viet fait consistre anná comme comsolivar; on a de lui des pières distramosa pour solivar; an de lui des pières distramosa pour instruments à veul, un quator pour piano, violan, alle et violoncelle, un concertion à quatre unaire pour le même instrument, des sonates ave eccompagnement de violon, d'autres pour piano à quatre mains, ou pour piano seul, de renolso, fa fatatisies, sin varies, des pières pour guitare, revita avec opre, en virie, des pières pour guitare, vivia avec opre, en "é to ont.) Vienne, faisinger, en vici avec opre, en "é to ont.) Vienne, le 18 juin 1819.

HASLINGER (CHARLES), fils du précédent, né à Vienne, le tt juin 1816, a reçu des leçons de son père pour les éléments de la musique. Elève de Charles Czerny pour le piano, il a acquis de l'habileté sur cet instrument, et le chevalier de Seyfried lul a enseigné la composition. Plus artiste que negociant, après la mort de son père dont il avait recueilli la riche succession, il a laissa déranger ses affaires, et pendant plusieurs années ses créanciers ont géré sa maison ; mais en 1854 il est rentré dans la possession de toute sa fortune. On a publié de la composition de M. Charles Haslinger : 1º Messe solennelle qui a élé exécutée à Vienne en 1840, 1841 et 1842. - 2º Ouverture pastorale pour l'orchestre, exécutée à Vienne en 1837. - 3° Sonate pour pianu el violon, op. 3; Vienne, Haslinger. - 4° La Cloche, cantate sur le poème de Schiller pour voix seule chœur et orchestre, op. 42; ibid. - 5° Sonate (en fa mineur) pour piano et violoncelle, op. 39; ibid. - 6° ter trio jen mi mineur) pour piano, viulon et violoncelle, op. 36; ibid. - 7º Plu-

sieurs fantaisies pour piano scul; ibid. — 8° Des Rondos pour le même instrument, op. 1, 11, 13; ibid. — 9° Des Lieder avec accompagnement de piano; ibid. — 10° Des chants pour voix 2010 avec chour: ibid.

HASSE (...), facteur d'orgues au quinzième siècle, né à Gudenberg, construisit avec Cranzen, en 1499, l'orgue de Saint-Blaise à Brunswirk.

HASSE (Nicolas), organiste de l'église Sainte-Marie de Rostock, vers 1650, a publié les ouvrages suivants de sa composition : to Delicia musica, Allemanden, Couranten und Sarabanden . auf 2 oder 3 Violinen, Violone, Clavycimbel oder Teorbe zu musieiren (Delices musicales, allemandes, courantes, sarabandes pour deux ou trois viulous, basse, clavecin ou théorbe): Rostock , 1656 , in-4° . - 2° Musikalische Erquickstunden in Allemanden, Couranten, ete., auf 2 Violinen, t Viola da gamba, t Violone, Clavieumbel oder Teorbe (Récréations musicales, consistant en allemandes, courantes, etc., pour deux violons, nne bas-e de viole, une contrebasse de viole, clavecin ou théorbe); ibid.; 1658, in-4°. - 3° Appendix etlicher Ailemanden, Couranten, etc., Strasburgische Studiosi an Rostockische studiosos übersendet gehabt. herausgegeben (Appendice anx allemandes, conrantes, etc.; lbtd., 1658, in-4°. - 4° Melodien zu D. Heinr, Müllers himmlischen Liebes-Rammen in to geistlichen Liedern (Mélodies pour les amours célestes de Heari Mulier, en 10 cantiques spirituels); Nuremberg, 1728, in-8°, Co. dolt être une réimpression. HASSE (JEAN-ADOLPHE-PIERRE), composileur

célèbre, surnommé Il Sassone par les Italiens, vit le jour le 25 mars 1699, à Bergdorf, près de Haipbourg. Son père, organiste et mattre d'école dans ce village, lui enseigna les premiers éléments de la musique et des lettres, Réduit aux ressurces insuffisantes de cette éducation privée jusqu'à l'ace de dix-hult ans, Hasse suppléa aux leçons qui lui manqualent par un travail assido. Son esprit sérieux lul faisait délaigner, dès ses premières années, les jens ordinaires de l'enfance, et le portait incessamment à l'étude. En 1717 il fit un voyage à Hambourg, qui lui procura la connaissance d'Ulrich Kornig, poèteaulique du roi de Pologne, alors résidant à Dresde, qui recommanda le jeune Hasse à l'intendant du théâtre de la cour, et le fitengager comme ténor en 1718. Keiser, homme de génie, el dans ce temps le premier compositeur dramatique de l'Allemagne, dirigeait l'Opéra de Dresde lorsque Hasse y arriva : la musique de l'illustre mattre fil une profonde impression sur l'esprit du jeune chauteur, et bâta le développement de ses facultés pour la composition. Cependant quatre années s'écoulèrent encore avant on'il se fit connaître par ses ouvrages ; ses fonctions de chanteur à l'Opéra et ses études de clavecin occupèrent toute cette période de sa vie d'artiste. En 1722, Koenig procura à son protégé un engagement de chanteur au théâtre de Brunswick. Hassey brilla d'abord par sa belle volx de ténor et par son habileté dans l'art de jouer du clavecin; mais l'année d'après Il fit son premier essai de composition dramatique, et fit représenter à Brunswick son Antigone, qui fut bien accueillie do public, Hasse avait alors vingt-quatre ans; son œnvre annonçait du goût et de la facilité; mais on pouvait y apercevolr une ignorance à peu près complète des procédés de l'art d'écrire. Lui-même comprit qu'il lut restait beaucoup à apprendre à cet égard ; il désirait d'ailer a'instruire en Italie, où la musique brillait aiors d'un éclat plus vif qu'en aucnn antre pays. Hasse y

arriva en 1724 (1). Hasse ne pouvait briller comme chanteur chez les ttaliens à une époque où l'art du chant y avait atteint la perfection; il se fit connaître pins avantageusement par son talent sur le clavecin. L'6tude du contrepoint était l'objet principal de son voyage; arrivé à Naples, il chercha un malire qui pût le lul enseigner, et le rencontra en Porpora. Au nombre des grands maîtres de ce tempslà, brillait anriout Alexandre Scarlatti, devenu vieux, mais encore considéré comme le plus grand musicien de l'époque. Hasse désirait ardemment de recevoir des lecons de lui, mais il ne se croyait pas assez riche pour les payer. Le hasard lui prouva que ses craintes n'étaient pas fondées, car, avant rencontré le matire célèbre dans une société, il eut le bonheur de lui plaire par son habileté sur le clavecin, par sa modestie, et par ses

d'une notice sur Hasse (Cenni storico-critici iulorno alla vita ed alle opere del cel. compositore di musica Gio. 4dolfo Hasse, detta & Sassone, etc.l. dil qu'à l'époque où ce compositeur arrive en Italie on remarquati parmi les mai-Ires qui y brillaieul Scarlatti , Vinci, Porpora, Pergolèse, Leo, Durante, Cafaro, Feo, Marcello, Lotti, Predieri, Ga-Juppi, Majo, Lampuguani, Guglielmi, Piccioni, Sacchini, Trujetta, etc. ; or, Cafaro, un Caffaro, étalt né en 1708, et a valt consequenment seise ans en 1724; Galuppi, mé en 1708, u'avail fait loner à cette époque aucun des unyrages qui ont fait sa réputation , car le premier ne fut représenté qu'en 1129. Majo n'e vo le jour qu'en 1747, c'est-à-dire vinut-trois ans, annes l'arrivee de llasse en Italie; le premier auvrage de Lampugnani n'a été représenté qu'en 1737 ; Guglieimi u'u vu le jour qu'au mois de mai 1727 ; Piccinal, qu'en 1728; Sacchiei , en 1735 ; Trajetta en 1738 . L'erreur de Kandler est d'autant plus remorquable , qu'il ecrivait en Italie, où les renseignements ne lui manquaient 800

ill Par une inadvertance singulière, Kandler, auteur

égards ponr lui. Le vieux mattre permit à Hasse d'alier chez lui, lui donna des conseils, et le dirigea dans ses travanx. En 1725, Hasse fut chargé de la composition d'une sérénade pour un riche banquier : cette occasion était la première qui lui était offerte pour faire conneltre son talent de compositeur : elle fut beureuse. La sérénade fut exécutée devant un nombreux auditoire et fut unanimement applaudie; et pour que rien ne manquat à son succès, le célèbre chanleur Farinelli et la Tesi, exceliente cantatrice, furent chargés de l'exécution de son onvrage. Un début si brillant lui rendit la carrière facile; un opéra lui fut demandé pour être représenté au Théâtre-Royal au mois de mai; il l'écrivit rapidement, et sous le titre de Il Sesostrate cette production fut exécutée à Naples en 1726. Les applaudissements lui furent prodigués pour cette partition, et dès lors les Italiens ne l'appelèrent plus que il caro Sassone.

En 1727, Hasse s'éloigna de Naples et se rendit à Venise, où son mérite lui vaint la nomination de mattre du Conservatoire des Incurables. Il dut surtout ce bon accueil à l'admiration qu'il inspira dans un concert, par son exécution sur le clavecin, à la famense cantatrice Faustine Bordoni, dont il devint ensulte l'époux. Il n'écrivit dans le cours de cette année que de la musique d'église, entre autres, un Miserere pont deux soprani et deux contralti, avec accompagnement de deux violons, viole et basse, qui a toujours été considéré comme un modèle d'expression. Cette composition fut exécutée au Conservatoire des Incurables pendant la semaine sainte, et fut vantée comme ane œuvre parfaite, quolqu'elle appartint à cogenre dégénéré de musique religieuse qui tient plus du théâtre que de l'église. Appelé de nouveau à Naples en 1728, Il y écrivit Attalo re di Bilinia ; puls il retourna à Venise et y devint l'époux de Faustina, en 1730. Dans la même année il fit représenter au théâtre Saint-Jean-Chrysostôme son Artaserse, qui fut applaudi avec transport, et qui lui fit prendre nne place distinguée parmi les meilleurs compositeurs de cette énoque. Sa réputation se répandit bientôt en Allemagne, et le rol de Pologne voulut l'engager comme maître de chapelle à son service ; pour le décider à quilter l'Italie et à s'élablir à Dresde . Il ini accorda un traitement de douze mille écus de Saxe. Arrivé à Dresde avec sa femme, en 1731, Hasse y écrivit Immédiatement l'opéra Alessandro nelle Indie, dans lequel plusieurs des plus célèbres chanteurs de ce temps se firent entendre, et qui excita l'enibousiasme de tonte la cour. Cependant, après quelques mois de séjour en Allemagne, le compositeur ne put résister aux înstances qui lui étaient faites en ttalie, et fnt obligé . d'écrire pour les théâtres de Rome, de Naples, de Venise, de Milan et de plusieurs autres villes. Jusqu'en 1740 Il séjourna alternativement en Allemagne et en Italie. La poblesse de Londres était brouiliée avec Hændel, et avait élevé un théâtre en concurrence avec le sien ; mais il était difficile de trouver un compositeur qui pût lutter avec ce géant ; on jeta les yeux snr Hasse, et des propositions forent faites à celni-ci pour qu'il passat en Angleterre. Aux premiers mots qu'on lui en dit, il ne put croire qu'on parlat sériensement, et demanda si Handet était mort. Les instances devinrent ensnite plus vives; il finit par céder, et se rendit à Londres. Son Artaserse y fat représenté avec un brillant succès : toutefois, il ne put s'accontumer au climat des bords de la Tamise ni aux mœurs anglaises : son séjour à Londres fut de courte durée, et depuis lors il pe retourna jamais en Angleterre.

Depnis que Hasse avait quitté l'école de Porpora, pour entrer dans celle d'Alexandre Scarlatti, une véritable inimitié s'était déclarée entre eux, et cette baine s'était augmentée par leur rivalilé à la scène. Un des motifs qui détermipèrent Hasse à retourner en Italie en 1730 avait été la faveur dont Porpora jouissalt à la cour de Dresde, comme mattre de chant et de composition de la princesse électorale, Marie-Antoinette, fille de l'empereur Charles VI. A son retour en Allemagne. Hasse n'v retrouva plus son rival, et la satisfaction qu'il en ressentit le détermina à se fixer à Dresde. En 1745, il y reçut un témoignage flatteur d'estime et d'intérêt lorsque Prédéric II. rol de Prusse, entra dans cette ville le 18 décemhre, après la bataille de Kesseldorf. Ce prince lui envoya un adjudant général pour le complimenter et l'inviter à faire représenter le londemain son opéra Arminio, dont la première représentation avait eu lleu le 7 octobre pour l'anniversaire de la naissance du roi de Pologne. Il dut obéir, et l'exécution de l'ouvrage se fit au mitieu de la consternation générale dont la ville était frappée. Frédéric fut satistait de cette composition, et admira l'exécution de l'orchestre, le mérite des chanteurs, et surtout le cliant de Faustine. Pendant le séjour du roi de Prasse à Dresde, Hasse dut assister tous les soirs à ses concerts et l'accompagner au clavecin : Frédéric lui fit remettre en récompense un présent de mille écus avec une bagne magnifique.

En 1755, la belle voix de ténor que Hasse avait conservée jusque 4à éprouva une notable altération; le mal s'acerut progressivement et parvint à l'extinction totale de la voix, qui dura jusqu'à la mort du compositeur. Ce fàcheux accident fut sulvi, en 1760, du siége de Dresde, dans lequel Hasse perdit une partie de ce qu'il possédait, avec tous ses livres et les manuscrits de ses œuvres, préparés ponr nne édition complète qu'on en devait faire aux depens du roi de Pologne, avec les caractères de Breitkopf. A la suite des mallieurs qui avaient désolé la Saxe pendant la guerre de Septans, la cour de Dresde fut obligée, en 1763, de chercher dans l'économie les movens de réparer tant de désastres; la musique de la chambre et l'Opéra furent supprimés : Hasse et sa femme recurent une pension, et se virent contraints, après vingt-cinq années consacrées au service de celte cour, de chercher, dans leur vieillesse, un aslle à Vienne. Bien qu'arrivé à l'âge de soixantequaire ans, Hasse avait conservé une rare activité d'esprit, et une énergie dont il y a peu d'exemples à cette époque de la vie. Depuis 1763 jusqu'en 1766, il écrivit pour la cour impériale six opéras, et dans le même temps composa pour une société particulière l'intermède de Pyrame et Tisbe, considéré comme une de ses meilleures productions. Après avoir terminé cet ouvrage. il se rendit à Milan , et y écrivit , en 1770 , son dernier opéra (Ruggiero), pour les noces de l'archidne Ferdinand. Cette pièce fut représentée en concurrence avec le premier opéra de Mozart (Mitridate), composé à l'âge de treize ans, et la cantate Ascanio in Alba. En écoutant ces productions, le vieux maître s'écria ; Cet enfant nous fera tous oublier; prophétie que le génie de Mozart a justifiée. Anrès ce dernier effort de sa muse dramatique,

Après ce demier effort de sa unuse dramatique. Hasses e refirs à Venies are cus famille pour y passer en repos le reste de sa vie. Il y cérvit passer en repos le reste de sa vie. Il y cérvit positions, on remarque un Te Deum qui fui excitat en présence du pape Pet VI, dans l'église de Saint-lean-et-Saint-Paul, une messe solemelle et un Réguiem pour les obbeques du roi de Pologne Auguste III. Parrenn enfin à l'âged et de l'adopte de quatre-lung-tienq ans il, innomnt à Veniès de quatre-lung-tienq ans, il nommt à Veniès de quatre-lung-tienq ans, il not dens St. Ermagner et Fortunate (I). Il lisias en de SS. Ermagner et Fortunate (I). Il lisias en

<sup>(</sup>i) Kandler nous a donné l'extrait mortanire de Hasse en ces termes :

Certition lo infraseritio agreniano della perscebilar di S. Ermagura e Fernitatio, vogio a Abracolos, al Tennici, che ad registri mortanti di nostra colesa trovani il seguento: Addi il si (sellici) deteombe ritti millio atteneno ottantato rittiantian. sig. Gloranni Asolio Pietro Hasse, di Anburga colia Sisconda Davas, aldinosi to cuntarios il corro di anni i i circa, in cit al santi Sa, dopo giorni di mante di sono di anni il circa, in cit al santi Sa, dopo giorni di signi di corro di anni il circa, in cit al santi Sa, dopo giorni di di vittori aggio di corro di anni si circa, in cit al santi Sa, dopo giorni di signi corro di sono di sono di contra di considerationi di contra di corro di sono di contra di contra di contra di contra di citta di contra di citta di contra di citta di citt

mourant un file et deux filtes; rellecir jouediarie Tart de calitada na aperfectivo; fluency lear calculari Latin de calitada na perfectivo; fluency lear calculari de calitada na capitala de calitada na aperfectivo; and calitada na calitada ca

Hasse, naturellement bon et serviable, ternissait ses qualités par sa jalousie contre ses rivaux. il oublia longtemps que Porpora avait été son maître, et ne lui montra que de l'ingratitude, jusqu'à ce que sa réputation eut été bien établie : alors seulement il lui fut moins hoatile. La Mingotti, célèbre cantatrice, élève de Porpora, était à Dresde la rivale de la femme de Hasse ; celui-ci ne négligea rien pour lui nuire, et ne fut satisfait qu'après qu'elle se fut éloignée de Dresde. il avait remarqué les défauts de certaines notes de sa voix, et il Imagina de les mettre en évidence dans un adagio aecompagné senlement par des notes pincées de violons, sans aucun autre soutien. Cet air fut placé dans un de ses opéras, et la Mingotti fut obligée de le chanter.

Peu d'artistes ont eu autant de succès, une plus brittante renommée que Hasse : il en est peu qui soient plus oubliés maintenant. Pour expliquer ces vicissitudes, il fant se souvenir de l'épaque où il fit entendre ses premiers ouvrages. Alexandre Scarlatti, grand homme dont le génie avait autrefois dominé la scène Italienne, était vieux alors; les opéras de Hændel étaient en quelque sorte réservés à l'Anglelerre : Porpora . admirable dans ses cantates, manquait de nerf an théatre; Pergolèse n'avait point encore écrit sa Serva padrona ni son Olimpiade. Une première place était donc à prendre dans la composition dramatique, et l'occasion fut favorable pont llasse, qui plaisait en Italie par une barmonie plus nourrie qu'il y apportait de l'Allemagne, et en Allemagne par un goût pur de mélodie qu'il avait emprunté anx Italiens. L'expression juste des paroles était le caractère de son taient. Ses chants, pleins de auavité, ont aussi le mérite d'une coupe périodique toujours complète et bien développée. Dans l'expression des

seppellire sua figita col capitolo in chiesa. Abitava in campo appresso la chiesa, etc., etc.

sentiments tendres, sa musique avait un charme irrésistible ; mais en général il manquait d'effet dans les sentiments énergiques, et ses lormes étalent peu variées. Son barmonie, moins forte, moins riche de modulations que celle des compositeurs allemands de son temps, a paru faible plus tard, lorsque Mozert et Haydn eurent jeté dans la rousique tout l'éclat de la leur. Telles sont les causes qui ont fait les succès de Hasse au théatre, et celles qui depuis lors l'ont fait oublier. A l'égard de sa musique d'église, son style a de la clarté, mais on y aperçoit trop d'analogie avec le style dramatique, et les melodies y manquent de grandeur et de sévérité. Dans le jugement que Burney a porté do mérite de llasse, il dit qu'il était le plus sarant, le plus élégant des compositeurs de son temps ; on pent accorder qu'il ne s'est pas trompé dans les derniera éloges; mais vanter le savoir de Hasse est récliement une absurdité. Ce compositeur avait fait peu d'études; il travaillait d'instinct, et y ajoutait seulement ee que sa propre expérience lui avait appris. Sa fécondité tint du prodige : il disait lui-même qu'il avait écrit plus de cent opéras, une immense quantité de musique d'église, des oratorios, des cantates, de la musique instrumentate, et beaucoup de pièces de circonstance , de sérénades, etc. Tel était le nombre de ses ouvrages, que souvent il ne les reconnsissait pas lui-même. En voici la liste, telle qu'il la remit à Breitkopf, à l'époque où il s'occupait d'une édition complète de ses œuvres. I. Onato-Rios : 1º La Virtù a' pie' della Croce. -2º La deposizione della Croce - 3º La Caduta di Gerico. - 4º Maddalena. - 5º Il Cantico de' tre Fanciuli. - 6º La Conversione di S. Agostino. Cet oratorio a été écrit pour la princesse électorale, Marie-Antoinette, -7º Ginseppe riconosciuto. - 8º I Pellegrini al sepolero di Nostro-Signore, Cet ouvrage a été publié en partition à Leipsiek, par le mattre de chapelle Hiller, avec la traduetion allemande d'Eschenburg. — 9° Sant Elena al Calvario. Hasse a mis deux fois en musique cel oratorio. On trouve l'analyse de la première manière dans les notices historiques de Hiller. ... 10° La Pénitence de saint Plerre, en allemand. - II. Musique n'éclise : ilo Te Deum, à quatre voix et orchestre, à Dresde. - 12° Autre Te Deum; idem, ibid. - 13\* Grand Te Deum; idem, ibid. - 14° Quatrième Te Deum ; à Venise, en 1780. - 15° Miserere pour deux soprani, deux contratti, denx violons, viole et basse; à Venise, en 1727. - 16° Messe solennelle à 4 voix et orehestre. - 17° Missa dedical. Templi, à 4 voix et orchestre. - 18º Messe

HASSE

229

solennelle (en ut). - 19º Kyrie et Gloria (en re). - 20° Kurie et Gloria (en ut). -21° Credo (en fa). - 22° Litanix Lauretanx (en sol); à Venise, en 1727. - 23° Lilanie per due soprani con accompagnamento. -24° Salve Regina pour soprano solo, 2 violons, viole el basse. - 25° Salve Regina pour 2 soprani: Burney l'entendit chanter par les deux filles de Hasse, en 1770. - 26° Grande Messe de Requiem, pour les obsèques du roi de Pologne Auguste III. - 27° Motets, psaumes el antiennes ; le nombre de ces compositions était si considérable, que Hasse ne le connaissaif pas exaclement; mais il croyail en avoir écrit au moins cent cinquante. - 28° Un trèsgrand nombre d'airs, de duos el de chœurs pour l'église, en différentes langues. On trouve à la Bibliothèque royale de Berlin les ouvrages suivants de flasse pour l'église : Magnificat à 4 voix et orchestre. - Regina cæli à 4 voix et instruments (en ré majeur). - Ora pro nobis à 4 voix el instruments (en sol maieur). - Ora pro nobis pour contralto solo et instruments (en sol majenr). - Salve Regina pour contraito solo et instruments (en la majeur). - Salve Regina pour soprano solo el instruments (en si bémol). - Salve Regina, idem (en sol majeur). - La Messe solennelle composée pour la princesse électorale de Saxe. - Messe à 4 voix el instruments (en ré mineur). - Messe idem (en sol majeur). - Messe idem (en ré majeur). - Messe idem (en fa maieur). - Messe, idem (en ré majeur), différente de la précédente. -Messe idem (en ut majeur) ; Messe idem (en sol mineur). - Messe, idem (en mi bémol). - Litanies ponr deux sopranos, deux contraltos el insfruments. - Miserere pour 2 sopranos et 2 contrallos. - Miserere à 4 voix voix concerlées el instruments (en ré mineur ). Miserere à 4 voix sans accompagnement (en ut mineur). - Te Deum à 4 voix et orchestre (en ré majeur). - Te Deum à 4 voix et orchestre (en sol majeur). - Les psanmes Dixil Dominus, Confitebor, et Mihi autem, à quatre voix el orchestre. - Ilt. Orénas ET CANTATES : 29° Anligone, en allemand, à Brunswick, en 1723. C'est le seul opéra que Hasse ail écrit en celte langue. - 30° Sesostrate; Naples, 1726. - 31° Attalo, re di Bitinia; Ibid., 1728 .- 32° Dalisa; Venise, 1730. C'est le premier opéra qu'il ait écrit pour sa femme, Fansfine Bordoni. - 33° Artaserse; à Venise, 1730, et a Londres, plus tard. - 34° Arminio : à Milan, 173t. - 35° Cleofide; à Dresde, 173t. -36° Cajo Fabrizio; à Rome, 1731; à Dresde, 1732. - 37° Demetrio; à Venise, 1732. -38° Alessandro nell' Indie; à Milan, 1732. -

39° Catone in Utica; Turin, 1732. - 40° Euristeo; à Varsovie, 1733. Tons ceux qui suivent ont été écrits pour Dresde. - 41º Asteria; 1734. - 42° Senocrita, 1736. - 43° Atalanta, 1737. - 44° La Clemenza di Tito, 1737. - 45° Alfanso; 1738. - 46° Irene, 1738. - 47° Demetrio, 1739, différent de celui de Venise, -48º Artaserse, 1740, différent de ceiui de Venise. Deux airs de ce dernier opéra, Pallide il sole, et Per-questo dolce amplesso ont été célèbres; Farinelli y déployait toute la perfection de son talent, et les préférait à tous les autres airs composés sur les mêmes paroles. -49° Olimpia in Eruda; Londres, 1740. La partition de cette pièce y a été gravée, ainsi que celles d'Antigone, Leucipo, Didone et Semiramide. - 50° Numa Pompilio; Dresde, 1741. - 51° Lucio Papirio; 1742. - 52° Didone abbandonata, 1742. - 53° L'Asilo d'Amore; 1743. - 54° Anligono; 1744. - 55° Arminio, 1745. - 56° La Spartana; 1747. - 57° Semiramide, 1747. - 58° Demofoonte, 1718. -59° Il Natale di Giove; 1749. — 60° Attilio Rcgolo, 1750. - 61° Ciro riconosciuto: 1751. -62° Ipermnestra , 1751. - 63' Leucippo: 1751. - 64° Solimanno; 1752. - 65° Adriano in Sirig: 1752. - 66° Arminio: 1753 : nonvelle musique; c'était la qualrième fois que Hasse écrivail sur ce sujet . - 67º Artemisia; 1751. - 68º La même pièce avec une autre musique, en 1755, - 69° L'Otimpiade; 1756. - 70° Nitteti; t759. - 71° Le même ouvrage avec une aufre musique, pour Vienne, 1762, - 72° Alcide al Bivio, cantate; à Vienne, 1760. - 73° 16 Trionfo di Clelia; Dresde, 1761. - 74° Egeria, fête théâtrale; 1762. - 75° Siroe; Vienne, 1763. - 76° Zenobia; Vienne, 1763. - 77° Romolo ed Ersilia, à Inspruck, en 1765. La parlition de cet ouvrage a été publiée à Vienne. -78° Partenope; Vienne, 1767. - 79° Ruggiero; Milan, 1770. - 80° Don Tabranno e Scintilla, intermède pour Dresde. - 81º Piramo et Tisbe. Intermède ; à Vienne , 1769. - IV. Musique BE CHAMBRE ET BE CONCERT : 82° Cinq capitales italiennes pour soprano avec deux violons, viole et basse, publices à Leipsick. - 83º Douze sonates pour le claverin; les six premières, dédiées à la Daupline, ont été publiées à Paris, --84° Deux quatuors pour violon, flûte, hauthois et basson. - 85° Six concertos, dont trois ponr deux flüles, et Irois pour flüte seule, deux violons, viole, violoncelle el clavecin, op. 1, publics à Leipsick. - 86° Six sonales pour 2 flûtes ou violon, violoncelle ef clavecin, op. 2; ibid. -87° Six symphonies à 8 ef à 6 parlies, op. 3. -88° Quaire sonates pour le clavecin, op. 4. -

89° Concerto pour cor, publié à Londres. — , 90° Concertos favoris pour le clarecin, Ibid. ; HASSE (FAUSTINA-BORDONI, femme de),

cantatrice de premier ordre, naquit à Venise, en 1700, d'une famille noble qui avait antrefois pris part au gouvernement de la république. Douée de la plus belle voix de soprano, et d'une âme ardente, elle avait en elle-même tout ce qui fait le prix du talent quand l'éducation l'a formé; et pour qu'il ne manquât rien aux éléments de ses succès, elle fut confiée aux soins de Michel-Ange Gasparini, excellent maltre, dont les leçona développèrent ses beureuses facultés. Elle débuta en 1716, dans un opéra d'Ariodante. Son chant, qui appartenait à l'école de Bernacchi, eut un succès d'enthouslasme. Dans toutes les villes où elle se fit entendre, elle excita des transports d'admiration, et partont on la nomma la nouvelle Sirène. En 1719 elle reparut sur la même scène, avec la Cuzzoni et Bernscchi, dans un opéra de son mattre Gasparini. En 1722, elle chanta à Naples dans le Bajaset de Leo. A Florence, une médaille fut frappée en son honueur (1). Son premier voyage hors de l'Italie la condulsit à Vienne, on 1724; elle y fut engagée au théâtre de la cour, moyennant un traitement de quinze mille florins. Hændel, l'ayant entendue dans un de ses voyages, l'engagea pour son théâtre. Elle y débuta le 5 mai 1726 dans l'Atessandro de Hændel; son engagement lui assurait un traitement de deux mille livres sterling (cinquante mille francs). Son talent répondit à l'attente du public ; elle surpassa toutes les femmes qu'on avait entendnes jusqu'alors en Angleterre, et même la fameuse Cuzzoni, qui chantait au même théâtre. Une rivsilté ardente, furieuse, s'établit alors entre ces deux femmes, dout les prétentions excitèrent la mauvaise leumenr de Itændel, et préparèrent les chagrins amers qui lui vinrent ensuite de ses entreprises de théâtre. Besuconp de personnes de distinction se rangèrent sous la bannière de Faustina ou de la Cuzzont, et les disputes durèrent près de deux ans avec le même acharmement qu'on a vu plus tard, en France, à l'occasion de la rivalité de Gluck et de Piccioni.

Fanstina quitta l'Angleterre vers la fin de 1728, et alla, non pas à Dresde, comme le dit Gerber dans son premier Lexique des Musiciers, mais à Venise, où elle devint la femme de Hasse, qui écrivit por elle son Artaerec. Ce ne fut qu'en 1731 qu'eile se rendit à Dresde svec som mari, dont elle ne se sépara plus depuis lors. Elle chanta

(i) Kandler a public une gravure un trait de cette medaille, avec la notice historique de Hasac.

dana toutes les villes où il écrivit, et tous les rôles principaux de femme des opéras de Hasse forent composés pour elle, à l'exception de quelques-uns des derniers. Toutefois, il ne paralt pas qu'elle ait accompagné son mari en Angleterre dans le voyage qu'il y fit en 1740. Chose remarquable, ao mois de décembre 1745, elle chanta devant Frédéric le Grand, dans l'opéra d'Arminio, et ce prince fut charmé par le brillant et la jeunesse de son taleut, quoiqu'elle ent alors près de quarante six ans. Huit ans après, elle chantait encore; mais sa voix avait pendu son velonté, et ses intonations étaient plus que douteuses : elle comprit qu'elle devait se retirer, et quitta la scène dans l'hiver de 1753. Faustino vivalt encore en 1762, car elle fut mise alurs à la pension par la cour de Dresde; jusque-là elle avait recu la totalité de son traitement. quoiqu'elle ne chantat plus depuis près de dia ans. On sait qu'elle suivit Hasse à Vienne : mais on u'a recueilli jusqu'à ce moment aucun renseignement sur le reste de sa vie.

Le surcière du taient de cette caustries duit neu habiles d'actordainte dans l'exection des trais brillants et difficiles, audei que la Cercarie de difficiles utrorest dans les clant patricipes de d'expression : c'est ce qui a fait d'enderai) que la trais d'enterior atteit de la Tois ( opisioni de l'ennere attait d'enteriorismelles, c'est anné se genre différent elles détant supérierres à tautes les autres cantriers. L'opission de cet écriria a d'attaint d'entre de la comme de l'entre de la maisque de Haw-lins, p. 310.

HASSE (FRANÇOIS-XAVIER), directeur de la musique de l'érêque de Bâle, a publié à Augsbourg, en 1751, six trios pour deux violons et violoncelle, sousce titre: Funiculus triplex, seu FI sonata a duobus violinis et organo seu violoncello, ou. 2.

HASSELT (ANN: Maker - Gouzzams - Gouzzams - Gouzzams - Grandie Ratin, see Juille 1813, see readie en Altenague dans and sixtem année, et a popris la mouique à Franciert et à Offenbach, où elle restal jasqu'en 1832. Elle alla ensouite Carlmin, et priet des routes de charlest dough Fricher-Vert is in de 1835, elle it in n'ergage en Italie, processe de la company de

juin de la même année, elle est retournée en Allemagne et a'est fait entendre avec succès à Munich, dans le Piraie de Bellini. En 1814 elle était à Vienne, où elle fit élever un monument

funéraire à la mémoire de Mozari. HASSLER (JEAN-LEON ), musicien au service de l'empereur d'Allemagne, et célèbre organiste, naquis à Nuremberg en 1504. Son père, Isaac Hassler, musicien de ville, fui donna les premières leçons de musique. En 15s4, Jean-Léon se rendit à Venise, où il étudia le contrepoint sous le célèbre maître André Gabriell. Ses études terminées . il retourna dana sa ville nalale, et y résida jusqu'en 1601, où il fui appelé à Vienne par l'empereur Rodolphe II, en qualité de muaicien de la cour. Charmé des talents de cet artisle, l'emperent lui accorda des lettres de noblesse. En 1608, Hassier entra au service des électeurs de Saxe Christian II et Jean-Georges. Il monrut de phthisie, le 5 juin 1612, à Francfort-sur-le-Mein, on il avait suivi son maltre. Ce compositeur, l'nn des plus habiles de l'Allemagne à cette époque intéressante, était contemporain de Gumpeltzhaimer, de Chrétien Erbach, de Martin Stotte, de Melchior Franck et des Prætorius (Schniz); il partage avec eux la gioire d'avoir donné à l'école allemande le cachet particulier qu'elle a conservé longtemps dans l'harmonie, Moina original dans ses modulations que Gumpeltzhaimer, peut-être moins homme de génie, Hassler avait plus d'acquis. Son séjour en Italie avait formé son goût. Il v a lieu de croire qu'il avait étudié les œuvres de Palestrina ; car son style est plus pur que cetul de l'école de Venise. Voici les titres de ceux de ses ouvrages qui sont aujourd'uni les pins connus : 1º XXIV canzoneili a A maci: Nucemberg, Catherine Gerlach, 1590 -2º Cantiones sacræ de festis præcipuls totius anni, 4, 5, 8, ct plurimum vocum. Cet onwrage, qui contient 25 motets latins, a paru pour la première fois à Augsbonrg, en 1591; la seconde édition, améliorée, a été publiée à Nuremberg en 1597; la troisième à Augsbourg, en 1601. Dans cette même aunée, Hassler a été l'éditeur d'une collection de motets de divers auteurs, parmi lesquels il v en a plusieurs de sa composition. Cet ouvrage a pour titre : Sacra symphania diversorum autorum 4, 5, 0, 7, 8, 10, 12 ct 16 vocibus; Norimberga, Kauffmann, 1601, in-4°, Cette collection a eu une suite intitulée Sacrarum symphoniarum diversorum continuatio; ibid., 1001. --3º Madrigali a 5, 6, 7 e 8 roci; Nuremberg, 1596, in-4°. - 4° Concentus ecclesiastici, 5, 6, et piur. voc.; Augsbourg, 1596, In-4". -5º Newe ieuische Gesang nach Ari der welschen Madrigalien und Cansonellen mit 4, 5,

BIOCR. UNIV. DES MUSICIENS. - T. IV.

0 und 8 Slimmen; Augsbourg, 1506, in-4\*; 2º ditlon, Nuremberg, 1604, in 4" - 0º Madrigalien mit 4, 5, und mehreren Siimmen; nach Art der welschen Canialen (Madriyany à 4. 5 et un plus grand nombre de voix, etc.); Angsbourg, 1590. - 7° Cantiones norx, ad modum italicum 4, 5, 0 et octo rocum; Nuremberg, 1597. - 8° Missæ 4, 5, 6, 7 roc.; Nuremberg, 1599. Cel œuvre contlent huit messes. - 9° Lusigarien newer leuischer Gesang, Baletti, Gattiarden und Iniraden mit 4, 5, 6 und 5 Stimmen ( Jardin de nouveaux chants allemands, ballets, gaillardes, entrées et autres, à 4, 5, 0 et 8 volx); Nuremberg, 1001 in-4°. -10° Horlum Veneris, seu nova et amana cantiones et chorx, ad modum Germanorum et Polonorum, 4, 5 et 6 vocum. - 11° Psaimen und christliche Gesange, mil vier Stimmen (Psaumes et cantiques à 4 voix ); Nuremberg, 1607, in 4°: bel ouvrage publié en partition, chez Briefkopf, à Leipsick en 1777, et dont Il a été falt une nouvelle édition en partition, à Berlin, chez Trautwein, in-fol, - 12° Teutsche Kirchen-gesang auff die gemeinem Melodeyen mit vier Stimmen ( contiques allemands à 4 voix sur les mélodies populaires); Nuremberg, 1608, in-4°. - 13° Neue leuische Gesæng und Lieder nach Art der welschen Madrivalien und Canzonetten desgleichen ettiche Tæntz mit 4, 5, 6 und 8 Stimmen (Nonveaux chants et lieder allemands, d'après le style des madrigaux et chansons des compositeurs flamands, etc. à 4, 5, 6et 8 voix ); Naremberg, Kauffmann, 1609, In-6°. - 14° Venusgarien, oder neue Instige Liebliche Txniz, leuische und polnischer Ari., etc./Jatdin de Vénus, ou danses agréables et gaies dans la manière allemande et polonaise, etc., à 4, 5 et 6 parties, par Jean-Léon Hassier de Nuremberg, et Valentin Haussmann, de Gerlstadt : Nuremberg, Kauffmann, 1615 In-4°. On tronve aussi un grand nombre de pièces composees par Hassler dans le Floritegium Portense de Bodenschatz, et dans les Promptuarii Musici d'Abraham Schad : toutes prouvent un talent de premier ordre.

HASSLER (GASPAR), frier du precident, anquil à Nurmette y res 1566. Else de son april pour l'orgue et la composition, et protege par l'illante famille des Fugger, il cloist de ma-gistrat de Nuremberg, en 1557, sa menimation d'organiste de cette ville, et reupit les fonctions de cette place jusqu'à sa mort, qui arriva et cette place jusqu'à sa mort, qui arriva et cette place jusqu'à sa mort, qui arriva et cette de place y matter de place y matter coltres de son temps qui a para sons ce tiltre : Symphonistarcers, 4, 5 mejer and 16 rose; Nuremberg,

1590. La deuxième partie de ce recneil a èté pubilée en 1608. On y trouve quelques morcaus composés par l'éditeor. J'ignore s'il n's a pas confusion entre ce recueil et celui qui est porté sous un titre aoalogue dans la notice de Jean-Léon Hassèle.

Leon Hissder, Maccain, here des précédents, INSML-REV, ven 1656, lei organisée dans cette ville, et se fit consulter comme un musicien latile par quéques compositions parmi les-quelles on renarque : l' Un Magnificat à vins. = 2° Le messe à la viss. = 3° Le Pasume si à huit vois , publié à Noremberg et a l'out. Hassière a clausif éditier d'un recordi de douce Magnificat à quatre, cins, si et jusqu'à droute d'un de l'apprécia de l'app

HASSLER (Dominque), moine de l'abbaye de tucelle, fut un bon organiste vers le milieu du div-luitième siècle. B a publié à Nuremberg, en 1750, un cuvre de aix acoates pour l'orgue. HASSLER (Jamstenlaume), l'oudiasselen.

HANNLOCHI (castrinoco Men tave Entre M. HANNLOCHI), namut à Firm, en 1764. A l'ège de quinte and selles pain at lebter, et ent des reprises propriet par le principal de la completa del la completa de la completa del la completa d

III. ATTANCII (Linears), relicabile feet lability, aspire a 12% Julionamusi, e mil tellure, il figuras la seur des deux cibières musicions. Il figuras la seur des deux cibières musicions. François et Georges Bunda, e entra a vec elle an service da duc de Saux-Golda, eo (1731 il deux elle la rejustidata de cette cur, non-sestiment. à causo de son habitel dans l'accerdios, maissain, la si octione 1737. Ses compositiones sul redebet ar disconiere de l'accerdio de

HATTASCH (ANNE-FRANÇOISE), née BENDA, femme du précédent, fut admise à la cour de Gollia, en 1751, comme cantalrice de la chambre Elle mourut vera 1780.

HATTASCH (HENRI-CHRISTOPHE), frère cadet de Dismus, né à Holsenmaut, en 1739, fut

atlacide comme acteur au théâire de Hambourg. Il a composé la musique des petits opéras allemands: 1º Le Barbier de Bagdad. — 2º L'Honneite Suisse. — 3º Helsa et Zelline, en 1795. Un récitatif, un air, un rondo et on duo de ce dernier, oot été gravés à Hambourg, en 1796.

HATTER ( GURLAUME-FERDINAND), organiste de l'église allemande reformée, à Kænigsberg, fut d'abord employé comme secrétaire de la ville, vera t775, et n'apprit la musique que pour en faire un délassement ; mais le goût passionné qu'il avait pour cet art le gorta à renoncer à sa profession pour celle de musicien. Ses premières sonates de clavecin furent publiées en 1788 ; elles furent bien accueillies, et ce succès l'encouragea à aulvre sa nouvelle carrière. Il écrivit ensuite un petit opéra intitulé : Die Cantons-Revision ( la Revue cantonale ), qui fut applaudi au théâtre de Kœnigsberg, en 1792. Plusieurs aira do cet ouvrage ont élé imprimés. Plus tard, il fit une étude sérieuse des œuvres des granda organistes ; maia on a toujoura préféré

ses premières sonates à ses autres compositions. HAUBER (Menze », présidesteur de la claspeile royale de Munich, mort dans cette rille, le 20 mai 1833, On a sous son mo nu no vrage inituité : Cantus ecclesiantieux hebdo van made xancte, guadrou rocolus cum organo, un en partitio; Nunich, Siller. Cet ansièur étant le triciantirit dans litiferature et dans Thistoire de la musique. Il avait rassemblé une riche colciette d'ouvrage rarse concernant cet at .

icetion d'outrages rates conceruant cet art.

HAUCHI (Aou-Yungara DE), navant danois, membre de l'Acadeuie des sciences de Copeolange, virait à la fin du di-sudième siecle. Au nombre de ses outrages on en truure un qui a pour titre Beskrivelte af den saakoldice Braedeule Harmonikas m. m. besymertige og staerke Lyd (Description des vibrations harmoniques appetess transressates, et du son

qu'elles produisent ); Copenhague, 1794, in s'.
HAUCISEN (W.-N.), organiste à Francfortaur-le-Mein, ne à Geltren, pres d'Armalaul, en 1744, fut aussi-éditeur et marchand de musique. Il a'est fait connâtre comme compositeur par qu'air euvres de coocertos pour le clavecin, et de trios pour cet instrument, violoo et violoncelle, pobliés avant 1721.

Un pianiste et compositeur de même nom (F. c. Haociseo), qui paralt avoir habité dans queique localité des bordadu Rhin, a est fait connoître vers 1830, par des rondos pour piano seul, curses 1, 2, 3, publiés à Mayence, clez Schott; mais depuis cette époque soo nom a disparu du monde musical.

HAUCK on HAUK (WENCESLAS) pianiste dia-

tingué, est né le 28 févrior 1801, à Habelschwerdt, dans le comté de Glatz. Les premières leçons de piano et d'harmonie lui ontété données parAt. Deutzen , frère du directeur de musique do Breslau. Après avoir acquis quelque habileté dans la musique et dans lo jeu du violon et de plusieurs instruments, il fut appelé, à l'àco do treizo ans, dans un village voisin, pour aider un de ses parents qui y était mattro d'école. A dix-sept ans, il se rendit à Breslau, avec l'espoir d'y obtenir nne place d'employé dans uno administration publique : mais la connaissance qu'il y fit du directeur de musique Hirnhach changea ses projets, el lui fit prendre la résolution de so faire artiste. Devenn pianisto distingué par les leçons de ce maltre, il donna un premier concert où il fixa t'attention publique; depuis ce temps il s'est donné peu de concerts à Breslau où il n'ait figuré avec honneur. Après avoir amassé quelque argent, il est allé à Weimar pour y prendre des leçons do ttummel, el a passé dix-huit mois près de ce grand musicien. Avant de quitter Weimar. it y a donné un concert où il a exécuté avec son maitre un morceau à deux planos. De relour à Breslau, avec la réputation d'un des meilleurs planistea de l'époque actuelle, il y est resté pru de temps, a vant voyagé dans la Silésie, ta Gallicie, et dans une partie do la ttungrie. En 1828, il se fixa à Berlin, et s'y livra à l'enseignement du piano. Il a'y fil aussi entendro avec succès dans lea concerts. Cel artiste mourul à l'âge de trente-trois ans, lo 30 novembre 1834. On connaît de lui : 1º Sonates pour piano seul, op. t; Leipsick, Breitkopf et ttærtel. - 2º Rondeau, idem., op. 2; ibid . - 3º Plusieurs œuvres de fantaisies et de variations; Berlin. - 4° Variations punr piano avec orchestre, œuvre 9° : ibid.

HAUDIMONT (L'abbé Joseph MEUNIER D'), ne à Paris en 1751, fut d'abord enfant de ehœur à l'église Saint-Eustache, entra ensuite au séminaire de Soissons, revint à Paris à l'âge de dix-neuf ans, fut attaché au chœur de l'église calhédrale, el recut des lecons d'harmonie et de composition de l'abbé tiomet, mattre do musique do cetto église. La place do maître de l'église des Saints-Innocents était devenue vacante en 1782 : l'abbé d'Haudimont l'obtint, et l'occupa jusqu'en 1788, époquo on cette église fut réunie à celle de Saint-Jacques de la Boucherie. Il y eut alors dans celle-ci musique fondée au chœur, et composée de six enfants, do deux hautes-contre, de trois ténors, et de trois basses. L'abbé d'Haudimont en fut le maltre de chapelle, et y établit ce qu'on appelait alors en France une école de composition. Perne el Chenié en farent les meilleura élèves (voy, ces noms). Je croia que l'abbé d'Hau-

diniont est mort à Paris pendant les troubles de la révolution. Il jouait agréal-lement du violon el avait publié à Paris deux œuvres de duos pour cel instrument, vcrs 1784, et six quatuors pour deux violons, alto et basse, il a beaucoup écrit pour l'église; une partie de ses manuscrits originaux a passé dans la bibliothèque de Perne. son élève, puia dans la mienue. Ils consistent en trois messes à quatre parties, onze motets, deux Magnificat et un Alma, Tout cela est écrit dans le mauvais stylo français de l'époque, et l'on y remarque uno harmonie embarrassee. L'abbé d'Haudimont avait aussi écrit une Instruction abrégée pour la composition, dont je po-sèle une copio faite par Perne : c'est un petit traitd'harmonie base sur le système de la basse foudamentale.

HAUDOUVILLE (ADBIEN-HERBI), musicien à Paris, vers le milieu du dix-luillième siècle, naquit à Rouen. Il a publié à Paris, en 1752, des sonales pour 2 llûtes, op. t.

INUER (Execut; professorer de massique dismentato a l'Accide borragente d'Ellabertanie, occupa cette position de 1823 à 1860. Il aprico coupa cette position de 1823 à 1860. Il aprico de l'accident à voix seulo avez economparament de pisso. Il a doma nais avec C. Schied un livre de chant à l'arusque des cettes a simpolente du livre de chant à l'arusque des cettes a simpolente du livre de chant per des l'accidente de l'accid

HAUER (HERRMANN), do la mêmo famille, contor el directeur de la Liedertafel de Halberatadt, en 1861 el dans les années sulvantes, a pubilé deux recueils de Lieder à voix seule avec pisno; Berlin, C.-A. Wolf.

IMAUFF (GULLIUS-GOTTLES), mattre de musique dans le régionne de Sax-Golfon, au service de la Hollande, étail ne à Colhea, la foit grare à Paris, na 1774, six symphosite à parilles; puis, en 1776, six textuores concertuats pour deientruments a veci, et edits à Braxelles, en 1777, trois trios pour clarection, tolone et basse; son quatième couvre, public égament à Bravilles, consistie en quatuors pour 2 violons, allo et violonceile.

Un compositeur du même nom a fait exécuter à Franciori aurie-Mein, en 1646, une seyuphonio de laquelle le correspondant de la Gazette générale de musique de Lelpsick dit qu'it ne connatt pas d'ouvrage du même geure écra d'explus de acience, et dans laquello il y alt plus de charme et plus d'originalité. Si cet éloce était mérité, il est bien singulier que d'autres productions n'aient pas succédé à celle-là, et que l'artiste soit si peu connu.

HAUG (Ymcux), se'en Bohleme, fut cantor à Brevlau, vern le milieu du setzieme siètéle. Il est auteur d'un traité d'émentaire de munique à l'usage élas écoles primaires, inditudé: Erolemata musures practice; Breslau, 1541, ins''. Il ya une deuxième évitien de ce livre datée de Varsorie, 1545. Plusieurs médoliés de catifiques composées par Haug se trouvent dans le Centional de Hans Walther.

HAUMAN (Tugopour), néà Gand, le 3 juillet 1808, de parents israélites fixés à Bruxelles, a été destiné dès son enfance à la profession d'avocat, et a fait, pour s'y préparer, ses études à l'athénée de Bruxelles ; pais a suivi à l'université de Louvain des cours de philosophie et de droit. Cependant, animé par un goût passionné nour la musique, et surtout pour le violon, il dérobait sonvent à l'étude du Code et du Digeste des semaines, des mois entiers, pour cultiver en liberté son instrument favori. Snel, alors premier violon du Grand Théâtre de Bruxelles, élait le maltre qu'il avait choisi; mois e'est surtout à sa pstience infatigable et à sa persévérance dans les études les plus arides, telles que celles de cammes d'un mouvement lent et de sons filés. qu'il est redevable de la puissance deson et de la largeur de style, caractères distinctifs de son talent. Après deux années passées à l'université de Louvain, M. Hauman abandonna tout à coup la jurisprudence, contre le vœu de ses parents, et ne voulut plus s'occuper que de musique. Assez faible lecteur, et privé des avantages d'une bonne éducation première dans cet art, il comprenait la nécessité d'acquérir l'instruction qui lui manquait à cet égard ; ce fut ce qui le décida à entrer comme surnuméraire dans l'orchestre du théâtre: mais ses efforts n'ont ou le conduire à devenir ce qu'on appelle en général un bon musicien, parce que les qualites qui constituent celui-ci ne peuvent être que le résultat d'une bonne instruction pratique acquise dès l'enfance,

Arrivé à Parice et 1877, N. Hamma n'est fait descherde dans piusiers concris, instalt laissant apercent les grandes qualified d'un leun talent, autoté dérins affinguesion n'entro lle qu'il avait fait naître, et mettant dans deux morcours jous à queques jours jou de Eastre, toute le distance qui sépare un matter d'un faible écolier, D'alteur, se piagant topour dans les coolingues des moins favorables, et mettant les socompagnateurs à peu pois dans l'impossibilité de le saitre par ses continucles perforballons de meuure, foraqu'il s'abandonnait au centiment d'experience dout il d'un de l'arrivé de la confine d'experience dout il d'avance des meuure, foraqu'il s'abandonnait au centiment d'experience dout il d'avance des meutres de la confine d'experience dout il d'avance des meutres de la confine d'experience dout il d'avance des meutres de la confine d'experience dout il d'avance de la confine d'experience de la confine

était animé. Au commencement de l'année 1829 llobtint un éclatant succès dans un concert donoé au Théâtre-Italien, par la manière dont il jouale septième concerto de Rode ; il sembla se placer tout à coup au rang des artistes les plus distingués, quoiqu'il fût à peine âgé de vingt-un ans. Rode lui-même, présent à cette séance, laissa plusieurs fois échapper des expressions d'étonnement et d'admiration. Ne doutant plus alors de sa fortuned artiste, M. Hamnan partit pour Londres, au mois d'avril de la même année. Arrivé dans cetle ville, il s'y fit entendre au concert philharmonique, et s'y montra si inférieur à lui-même, que les artistes les plus expérimentés ne soupçonnèrent même pas l'existence d'une seule des qualités de son talent. Passant alors subitement d'un excès de confiance au découragement le plus complet, l'artiste quitta Londres, retourna chez ses parents, reprit ses études de droit à l'université de Louvain, et obtint le grade de docteur après avoir sontenu publiquement, au mois de juillet 1830, une thèse qui fut imprimée sous ce titre : Dissertatio inauguralis juridica de representatione ex jure hodierno, etc., in Academia Lovaniensi rite et legitime consequendis, publico ac solemni examini submittit Theod. Hauman. Lovanii, typis Fr. Michel, 1830, 32 pages in -5°. M. Hauman semblait avoir oublié le violon et la musique; mais à peine sa position paraissait-elle fixée, qu'il la quitta de nouveau, et revint avec plus de dévouement qu'auparavant à l'objet de ses affections, De nouvelles études de violon occupèreut le jenne artiste pendant deux années; il y employa dix heures chaque jour. Au mois de décembre 1832 il reparut à Paris avec plus d'éclat qu'auparavant, fit remarquer dans son jeu de grands progrès, et paret-surtont avoir acquis beaucone plus d'égalité. Il se fit alors entendre dans une suite de représentations à l'Opéra-Comique. Depuis lors, il a fait des voyages dans le midl de la France, a donné de brillants concerts à Lyon et à Bordeaux, puis a visité le nord de l'Allemagne et la Russie. A Berlin, à Pétersbourg, son talent a excité la plus vive admiration. Inégal, mais entratnant lorsque l'arti-te est inspiré, ce talent, qui maintenant a pris un caractère propre, se fait particulièrement remarquer par la puissance du son et par un caractère pathétique; mais M. Hauman a les défauts de ses qualités. Connaissant son action sur le public par la largeur de son jeu, tt ralentit presque toujours le mouvement et joue incessamment a tempo rubato, ce qui constitue plutôt une manière qu'un style proprement dit. En ce qui concerne le mécanisme de l'instrument et la difficulté vaincue, ce talent est le fruit d'un

travail long et ronsciencieux : dans l'application dumécanisme au rendu de la musique, M. Hauman est plutôt homme d'instinct que musicien. Tour à tour se laissant oublier par un long silence, puis reparalssant en public, tantôt avec éclat, tantôt avec des défauts de justesse inexplicables dans l'intonation et des inégalités singulières dans l'exécution des difficultés, il n'a pu se faire en France une réputation de grand violoniste, et s'est compromis une seconde fuis dans un voyage en Angleterre ; tandis qu'it a lutte d'une susnière brillante avec Vieuxtemps à Vienne, en 1843, et qu'il a porté l'admiration jusqu'à l'enthousiasme en Russie dans un second voyage qu'il y a fait. De retour à Paris, après cette dernière excursion. M. Hauman parut abandonner la musique et se jets dans l'industrie; mais son entreprise ne réussit pas, et, après y avoir fait des pertes considerables, il l'abandonna. Depuis lors il s'est fait entendre plusieura fois dans les concerts de Paris.

M. Hauman a écrit puur son instrument quelques airs variés, des fantaisies, des études, etc. Ses onvrages principaux sont : 1º 1rr Concerto pour violon et orchestre (en ré), œuvre 9 ; Paris, Richsult. - 2º Fantaisie brillante sur la romance Ma Céline, op. 3; Vienne, Mechetti. - 3°Thème varié avec quatuor ou piano, op. 1 : Paris, Richault. -- 4° Introduction et variations sur un thème original, avec orchestre, op. 5: ibid. ... 5° Variations de bravoure sur un thême original. avec orchestre ou piano, op. 6; ibid. - 6° Grandes variations sur la Tyrolienne de ta Fiancée d'Auber, Idem, op. 7; Ibid. - 7° Variations brillantes sur un thème favori de l'Etisir d'amor, idem, op. 8; ibid, - 8° Fantaisie sur des thèmes de Guido et Ginerra, idem, op. 10: Mayence, Schott. - 9º Grande scène sur l'air final de l'opera Lucia di Lammermoor, idem, op. 11; ibid.

HAUN (JEAN-ERNEST-CHRÉTIEN), prédicaleur inspecteur des écoles et directeur du séminaire. à Gotha, né à Gricfentonna, le 21 juin 1748, est mort à Gotha, le 22 mars 1801. On a de lui une méthode générale d'enseignement pour les écoles (Allgemeine Schulmethodus, Erfart, 1801, in-8°), dans laquelle il a inséré un chapitre sur la manière d'enseigner aux jeunes gens le piano, comme élément de l'art de jouer de l'orgue. Ce chapitre a été imprimé ensuite séparément sous ce titre : Anweisung zu den Anfangsgründen der Musik überhaupt und des Ctaviers insbesonderheit (Introduction sux principes de la musique en général, et à ceux du clavccin en particulier, formant le 34° chapitre de la méthode de M. Hann); Erfort, 1801, 3 feuilles in-8\*.

HAUPT (CHARLES -A.), excellent organiste dans la manière de Bach, est né à Berin, vers 1810. En 1832 il fot nommé organiste de l'igise Saint-Nicolas de cette ville. On a de lui 100 Chorals tirtés des livres de chorala de J. S. Bach et de W. Kuhnau, pour piano, destinés aux exercices journaliers des familles, en deux suites: Berin, Essinger.

BAUFT (MASSEA), violonità la Francista-de-Meia, distil attitucha l'ovecher du Indizio-de cette ville dei 1834, et ly trouvrii encore a symphonic pittoresque dei a composition, fortiere sur propiento pittoresque dei a composition, fortiere un four de printenga (Ein Printischier), taquelle est violonic portiere, et le conformation, fortiere un four de printenga (Ein Printischier), taquelle est vivennett applantie. Déjà en 1850 il avait fait entendre une covertiere, et en 1850 une autre symphonic en la qui avtient obtenut de

HAUPT (THÉODORE), vraisemblablement de ta même famille, vécut aussi à Francfori, et fut réducteur de l'Annuaire musical qui parul à Mayence, chez Schott, en 1829, 1830 et 1831, sous le titre: Musikalische-Hafrennusd.

HAUPT (Léopold), archidiacre de l'eglise Saint-Pierreet Saint-Paul de Gortitz, et membre de beaucoup de sociétés savantes de l'Allemagne, s'est fait connaître par une collection de chants populaires des Wendes un Venèdes intitulée : Volkslieder der Wenden (Grimma, 1841, 2 parties in-4°). On sait que les Wendes ou Venèdes étaient un ancien people germanique dont une partie s'établit vers l'embouchure de la Vietule, dans le pays dont Dantzick était la capitale. Ce sont les chants encore en usage dans cette contrée qui ont éte publies par M. ttaupt. On a du même savant un autre morceau plein d'intérêt également poor l'histoire de la musique ; il a pour titre : Seche alt'estamenttiche Psatmen mit ihren aus den Accenten entrifferten Singweisen und einer sinn - und wortgetreuen rhythinischen Uebersel sung (Six Psaumes de l'Ancien Testament, avec te chant musical de leurs signes d'accenta, et une traduction rhythmique de la poésie); Leipsick. 1854, gr., in-8° de 59 pages. Les six psaumes contenns dans ce recueil avec les mélodies rhythmées sont les 13°, 14°, 25°, 96°, 98° et 125°. His sont précédés d'une préface de 10 pages, dans laquelle M. Hsupl, partisan du système de l'existence du mètre dans la poésie de la Bible, dont les défenseurs les plus célèbres sont Robert Lowin . Herder, Gesenius, Leutwein, Greve, Bellermann. Anton, et Saalschutz, a pour but de combattre l'opposition faite à ce système par le docteur Ernest Meyer, professeur à Tubiugue, dans sou livre intilulé : Ueber die Poesie der atien Testament (Sur la poésie de l'Ancien Testament).

HAUPTMANN (MAURICE), cantor de l'école Saint-Thomas de Leipsick, est né à Dresdeen 1794. Son père, architecte des bâtiments royaux de Saxe, le destinait à la même profession; Il lui tit donner aussi une bonne éducation musicale; mais ce qui ne devait être que l'accessoire de son instruction, de vint hientôt l'objet prinicpal de ses ctudes. A l'âge de dix-sept ans il cessa de a'occuper d'autre chose que de musique. Spohr était alors maître de chapelle à Gotha; Hauptmann, se rendit en cette ville pour éludier, sous sa direction, le violon et la composition. De retour à Dresde en 1812, il y fut placé dana la chapelle rovale. L'année suivante il fit un voyage à Pragne et à Vienne. Ses liaisons avec quelques ttusses le déterminèrent à donner sa démission de la chapelle deDresde, et à voyager en Russic. Après avoir passé cinq années à Saint-Pélersbourg, Moscou, Pultawa et Odessa, il retourna en Alletaagne, et enira en 1822 dans la chapelle de Cassel. Depuis ce temps il a fait un voyage artistique en Italie. En 1842 M. Hauptmann obtint la place de canfor à l'école Saint-Thomas de Leipsick, en remplacement de Weinlig (voy. ce nom), décédé dans la même année. Deux ansaprès il fut chargé d'enseigner l'harmonie au Conservatoire de la même ville. Homme de savoir, d'esprit et de sentiment, cet artiste rédigea la Gazette générale de musique pendant toute l'année 1843; mais le travail assidu qu'exigeait cette position était incompatible avec les fonctions de cantor à l'école Saint-Thomas, et M. Itauptmann dut y renoncer. H a écrit pour le théâtre de Cassel un opéra intitulé Malhilde, qui a été joné avec succès. Ses compositions pour l'église sont restées en menuscrit; elles consistent en un Veni Sancle Spirifus à 4 voix, une messe à 4 voix, une autre messe en sol mineur avec orchestre: celleci a été exécutée à Leipsick, en 1842; elle est l'œuvre 30 de l'auteur ; un offertoire à quatre voix; un Salve Regina, considéré comme son plus bel cuvrage; un chant aur le poème de Gothe intitulé le Lac, pour 2 voix de soprano et orchestre. Hauptmann a publié : 1º Quatuor pour 2 violons, alto et basse, op. 7 nº 1; Vienne, Artaria. - 2º Idem, nº 2; ibid. - 3º Doos pour 2 violons, op. 2; Lelpsick, Peters, - 4° Trois sonetes pour piano et violnn, op. 5; ibid. - 5° Sonates nour piano et violon, op 6: Vienne, Artaria. - 6° Divertissement pour violon et guitare, op. 8; Ibid. - 7° Trois duos pour deux violons, op. 16; ibid. - 8° Chants et chansons avec accompagnement de piano, œnvres 1, 4, 9, 11, 14, 22, 24, 25, 26, 27, 31; Leipsick, Peters; Vienne, Artarm; Leipsick, Breitkopf et Hærtel.

On doit a M. Hamptmann des Eclaircissements

sur l'art de la fugue de J.-S. Bach (Erlauterungen zu Joh. Seb. Bach's der Fuge), placés dans le troisième volume des œuvres de ce grand homme pour le clavecin, publiées chez Peters, à Leipsick. Cet écrit forme 14 pages in-4°. Il en a été fait un tirage séparé. L'ouvrage théorique le plus important du même autour a paru dix ana plus tard, sous ce titre: Die Natur der Harmonik und der Meirik, zur Theorie der Musik (La nature de l'harmonique et de la métrique, comme principe de la musique); Breitkonf et ttærtel, 1853; un volume in-8° de 394 pages. Harmonique et métrique sont pris dans ce livre par M. Hauptmann dans un sens théorique abstrail, et l'on ne doit noint y chercher une méthode pratique pour l'art. Quelques analogies se rencontrent pour la doctrine entre cet ouvrage et celle qui a été exposée précédemment dans un petit écrit publié par M. Olto Kranshaar, de Cassel, et qui est intitulé : Der accordicke Gegensutz und die Begrundung der Scafa (L'antithèse accordée et la base de la gamme). L'antithèse accordée est une expression allemande empruntée à la philosophie : elle signifie deux principes qui semblent opposés et dont on faitla synthèse. Quoi qu'il en soit de la singularité de ce tilre, M. Hauptmann se défend de l'accusation de plagiat qu'on pourrait lul faire, par ce seul fait que M. Kraushaar était un des auditeurs d'un cours qu'il avait fail sur le même sujet, plusieurs ennées nuparavant. L'analyse de la théoric exposée dans le livre du savent cantor de Saint-Thomas ne peut trouver place ici : on la trouvera dans une revue de la littérature de la musique depuis 1848 jusqu'en 1858, par l'auteur de cette notice, laquelle a été insérée dans la Rerue et Gazefle musicale de Paris (année 1859).

Chargé de diriger la helle édition complète des œuvres de J.-S. Bach, entreprise par une auclété d'artistes à Leipsick, M. Hauptmonn a fail preuve, dans cette mission, d'autant de zèle et de déconceptat que d'intallineres.

dévouement que d'intelligence. HAUPTMANN (LAURENT), né le 15 janvier 1802, à Grafensutz, dans la basse Autriche, anpris la musique des ses premières années, et fit dans cet art des progrès si rapides, qu'à l'âge de donze ans il faisait drjà remarquer son talent sur l'orme. D'abord maître d'école et de musique agrégé, dans le lieu de sa naissance, il remplit ces functious jusqu'en 1826, et se rendit à Vienne, où il obtint la place d'organiste au Theresianum et dans l'église de Saint-Paul, puis celle de directeur du chœur de l'église paroissiale des Augustins, qu'il occupe maintenant (1860). Après avoir étudié le contrepoint sous la direction du chevalier de Seyfried, il a composé beaucono de musique d'église, dont la plus grande partie est encore en manuarit; on y remarque trois mosses, des contiques et répons pour la entanta minte, des configues et répons pour la entanta minte, con geriadate, pour territoire, an Frequiem, des courses, foi foigne de la contra del contra de la contra del la

Un autre artiste du même nom, dont le prénom a pour initlale H, s'est fait connaître par des sonates pour piano et violon, œnvres 5 et 23; mais on ne trouve chez les biographes allemânds aucun renseignement sur sa personné.

HAUSCHKA (VINCENT), fils d'un institutenr de Mies, en Boliéme, naquit dans ce lieu, le 21 janvier 1766, A l'âge de l'uit ans, son père Penvoya à Prague pour y être enfant de chœur dans l'église cathédrale; il y apprit la musique pendant six ans, sons la direction du mattre de chapelle Laube, et dans le même temps il y fit ses humanités. Peu de temps avant de sortir de cette institution, il commença à se livrer à l'étude du violoncelle; Christ, célèbre violoncelliste de la Bolième, lui donna quelques lecons pour cet instrument: le travail de Hausclika fit le reste, et le conduisit jusqu'au plus haut degré d'habiteté. A l'âge de seize ans II entra dans la chapelle du comte de Thun; mais la mort de ce seigneur, deux ans après que Hanschka fut entré chez lui , laissa l'artiste sans emploi. Celul-ci fit alors quelques voyages à Carlshad, à Dresde et dans presque toute l'Allemagne ; partout it fit admirer son talent. En 1792 il se rendit à Vienne, où il fut bientôt considéré comme un des meilleurs violoncellistes de l'époque. Cependant, dès ce moment il ne cultiva plus la musique que comme amateur, ayant obtenu un emploi lucratif dans l'administration des biens de l'empereur ; mais il se faisait entendre quelquefois dans les concerts sur le violoncelle et sur le barifon ( violoncelle d'amour), dont il joualt avec une rare habileté. Cet artiste a publié ; to Trois sonates pour violoncelle et basse, op. 1; Vienne, 1802. - 2º Trois sonates idem , op. 1. liv. 2°; ibid., 1803. - 3° Chants allemands à 3 voiv, en canon; ibid., 1803. - 4° Trois sonates pour violoncelle et basse, op. 2; ibid., 1806. Il a laissé en manuscrit trois concertos pour violoncelle, plusieurs divertissements pour te même instrument, 5 dues pour 2 violoncelles, un quintette pour le bariton, des nocturnes pour mandoline, alto et violoncelle, plusieurs chansons

et des psaumes à pinsieurs voix. Le nom de Hausciska est écrit *Hauska* dans plusieurs cata-

HAUSE (WENCESLAS, OU GUILLAUME), célèbre contrebassiste et professeur de contrebasse au Conservatoire de Prague, est né en Bolième, vers 1796. Il joua d'abord du violon, et publia à Dresde quelques morceaux pour cel instrument; mais ensuite il fit une étude particulière de la contrebasse, et y acquit une rare habileté. En 1828 il a publié une très-bonne méthode pour la contrebasse à quatre cordes, sous ce titre : Contrabasschule; Dresde, Hilscher. Les frères Schott en oat fait parattre à Paris et à Anvers une édition allemande et francaise intitulée : Méthode complète de contrebasse approuvée et adoptée par la direction du Conservatoire de Prague. La Revue musicale de 1828, 1. 4, contient une analyse de cet onvrage : on en trouve une autre dans la Gazette musicale de Leipsick de 1829, p. 405 et 425. On a aussi de Hause un recuell de 55 études pour la contrebasse, Prague, Berra; un autre recueil de grandes études pour le même instrument, divisé en denx parties; et enfin un troisième recneil de 28 études : Ibid.

HAUSEN (GULLAUME), jésuite à Dillingen, où il était né, est auteur d'un livre qui a pont titre : Le Chrétien chanteur, ou cantiques spirituels et instructifs : Dillingen, 1763, in-é\*.

HAUSEN (JEAN), virtnose sur la harpe, naquit au mois de mars 1698, à Grossen-Mehsra, dans la principauté de Rudœlstadt. Son père, cantor dans ce lieu, lui enseigna les premiers éléments de la musique. Après avoir terminé ses études an gymnase (collège), il alla suivre les conts de droit de l'université de Jéna. Ce fut dans cette ville qu'il se livra à l'étude de la musique d'une manière sérieuse. Sorti de l'université, il vécut quelque temps à Multinusen, puis, en 1729, il alla s'établir à Weimar, et s'y adonna spécialement à la harpe, sur laquelle il acquit un talent distingué. Le grand-duc de Saxe-Weimar l'attacha à son service, en qualité de musicien de la chambre. Hausen mourut dans celte position, le 3 décembre 1733, à l'âge de trente-cinq ans. Il avait inventé une harpe d'un nouveau système avec laquelle il pouvail jouer dans tous les tons sans le secours des pédales, qui n'étaient pas encore inventées. Il paraît que l'instrument de Hausen avait un double rang de cordes, comme la harpe galloise.

HAUSER (URIEL), dont le nom de religion était frère Léopold, moine franciscain à Insprück, né à Waldsee en Autriche, le 26 mai 1702, est auleur d'un livre initulé: Instructio fundamentatis cantus choralis ad usum reform. prov. Tyrot. D. Leopoldi ord. frat. min., accomodata; Aug., Vladel, 1765, la-4°.

HAUSER (François), né à Vienne, en 1798, y a appris les éléments de la musique et du chanl. Ayant acquis une bonne voix de bariton, et son éducation musicale étant lerminée, il a débuté au théâtre de Vienne, a paru ensuite sur celul de Leipsick, et a rompu son engagement dans cette dernière ville pour entrer au Théâtre Royal de Berlin. La manière de ce chanleur était assez pure, mais on l'accusait de froideur à la scène. C'est comme chanleur de concert qu'il a obtenu les succès les mieux mérités. M. Hanser est instruit dans les diverses parties de la musique, et po-sède une belle collection d'ouvrages rares et anciens, et en particulier de manuscrits originaux de Back, il a été nommé directeur du Conservatoire de Munich, en 1848.

HAUSER (Maurice), fils du précédent, né à Berlin, en 1826, fut élève violoniste du Conservatoire de Leipsick, où il se fit remarquer en 1848. Appelé à Kænigsberg, en qualité de directeur de musique, il est mort dans cette ville, à l'âge de trente aux, le 3t mai 1857. On connaît de sa composition : to des Lieder avec accompagnement de piano. - 2º Nocturne pour violon et piano, op. 1; Hambourg, Schuberth. - 3° Introduction et rondo sur un air national hongrois, idem, op. 3; ibid. - 4° introduction et variations de concert sur des thèmes de Donizetti, pour violon et orche-tre, op. 7; Ibid. - 5° Six études de concert pour violuu, op. 8; ibid. - 6° Six pièces pour violon et piano, op. 11. Maurice Itauser a fait représenter à Komigsberg unopéra de sa composition intitulé : Der Erbe von Hohenck (l'Heritier d'Hohenck).

HAUSER (JEAN-BERNARM), auteur inconnu d'un livre qui a pour litre : l'ersuch über das Schame in der Musik (Essai sur le beau dans la musique); Erfurt, 1834, in-4°.

HAUSIUS (Charles-Gotton), docterr en philosophie et annateur de musique à Leipsick, né à Freutiswalde, dans la Saxe étectorale, le 31 mars 1735, a fait imprimer des chants à voix seule avec accompagnement de piane; Leipsick, 1784, in-4°, et des clumsons joyeuses de sociélé, libé 1, 1784.

HAUSMANN (VALEXISI III), musicien de Nurenberg, vérul an leupa de la réformation, vers 1520, et fut lie d'une étroite amité avec Lulher et le maître de chapelle than Walther. On tui attribue les médicies de plusieurs cantiques de l'Égilen réformée, eultre antres de celuicie : Wir Gluuben atte an cinem Gott (Nous croyona tous en an seul Deu).

et laborieux compositeur, il a publié les ouvrages dont les tilres suivent : to Wettliche Arien (Airsprofanes, 1°c et 2c parlie, 1590). - 2° Idem. 3º partie, 1597. - 3º Welttiche Lieder mit 5 und 6 Stimmen (Chansons profanes 4 5 et 6 voix): Nuremberg, 1592 et 1594; in-4°. --4° Teutsche weltliche Canzonetten mit 4 Stimmen (Chansons mondaines allemandes à 4 voix); Nuremberg, 1596, In-4°. - 5° Newe tiebliehe Tants sum Theil mil Texten, sum Theil ohne Texten publicirt (Nouvelles danses favorites, partie avec texte et partie sans paroles ); Naremberg, 1600 , in-4°, - 6° Manipulus Sacrarum Cantionum, à 5 et 6 voix; ibid., 1602, in-4°. Ce reeneil contient 21 motets. - 7° Missx oc/o rocum et 2 Motetti 10 et 14 roc.; ibid., 1604, infol. - 8º Newe Metodeyen zu 4 Stimmen, da jeder Text einen Namen anzeigt (Nouvelles métodies à 4 voix, etc.), flid., 1600 et 1604, in-4°. - 9° l'enusgarten, 100 Liebliche, mchrentheils polnische Tanta mit Texten acmacht (Jardin de Vénus, 100 danses polomises favorites, la plupart avec les paroles); ibid., 1602, in 4°. - 10° Fascicutus newer Hochzeit und Brauttieder, mtt 4, 5 und 6 Stimmen (Recueil des plus nouvelles chausons de françailles et de noces, à 4, 5 et 6 voix); ibid., 1602, in-4°. - 11° Fragmenta, oder XXXV newe Lieder mit 4 und 5 Stimmen, etc. (Fragments, ou 35 chansons nouvelles à 4 et 5 voix ); ibid., 1602, in-6°. Ce recueil contient un choix de pièces des recueils précédents. - 12º Reste des danses polonaises chanlées; ibid., 1603, in-4°. - 13º Extrait des cinq recueils de chansons favorites de Valentin Hausmann : ibld., 1603, in-4°. -14° Intraden mit 5 und 6 Stimmen furnchmttch auf Vioten zu gebrauehen (Entrées à 5 et 6 parties, particulièrement pour des violes), ibid., 1604, in-4°. - 15° Newe fünfstimmige Paduanen und Galtiarden (Nouvelles pavanes et gaillardes à 5 parties); ibid., 1504. -16° Canzonelle mil dreyen Stimmen Woratti Feechi und Gemignani, Capi-Lupi zwor mil ttattanischen Texten, elc. (Petiles chausons à trois voix d'Horace Veecchi et de Genignani, Capi-Lupi, elc); Nuremberg, Paul Kauffmann, 1606, in-6°. Il y a plusienre pièces de Hausmann dans ce recueil. - 17° Andere auch mehr

neue teutsche wettliche Lieder mit vier Stim-

men (Autres et plus nouvelles chansons mon

daines allemandes à 4 volx); ibid, 1607, in-4°

- 18° Metodien unter weltliche Texic, etc.,

mif 5 Stimmen; Ibld., 1608, in-4°. -

HAUSMANN (VALENTIN II), fils du pré-

cédent, était conseiller et organiste à Gerbstadt,

en Saxe, vers la fin du seizième siècle. Savant

19° Zevgen underschießlichen Wrrken, als der etuscher Franzim Wistlimmen, etc.; ibid., 1600. — 20° Musikalisch leutsche zeillichen Gesunge mit 4-8 silmmen, nach Arl der Canzonelten und Madirigation (Chants processes auch 4-8 spir, dans legen des anaendetes et des madrigun; libd., 1608.) — 1614. Hausmanns Polisichen inst<sup>4</sup>, — 21° Auszug aus dem serschiedenen mud endern Ziruten (Kartali des üfferentes parties de danses polosnises et autres de Valentin Hausmann); libd., 1609. in 1804. 1609. in 1804. In 1804.

HAUSMANN (VALENTIN III), fila du précédeut, foi organiste à Lœbejun, et cut des connaissances éteudues dans les principes de la construction des orgues.

HAUSMANN (VALENTIN UV), file de Vaientin III, ne à Lœbejun, passa les années de sa jeunesse à l'école Saint-Thomas de Leipsick, et y lit ses études sous la direction de Knupfer et de Werner Fabricius, Il alla ensuite à l'inniversilé d'Erfort, puis à Tubinque, pour y compléter son instruction. Sea étudea terminéea, Il entra à la clapelle de Stuttgard, qui etait alors dirigée par Samuel Bockshorn. En 1689, il se fit entendre avec son tils à Halle, en présence de l'électeur de Brandeboorg et du prince d'Anhalt-Cuthen, dans des duos de elavecin. Ce dernier fut si satisfait du talent de ces artistes, qu'il nomma le père sous-tirecteur et le fils musicien de sa chapelle. Dans l'année suivante , Hausmann accepta la place d'organiste de l'église d'Alsleben; mais il y resta peu de temps, et bientôt après se retira dana le lieu de sa naissance, où il vécut en repos dans l'emploi de raissier des hovillières du pays. Ce musicien a écrit une dissertation intitulée: Quastiones an sex vel septem sint voces. Il y examina:t la question, alors fort souvent agitée, des avantages de la solmisation par les hexacordes ou par la gamme complète des sept syllabes ut, re, mi, fa, sol, la. si. li ne pa-

rail pas que oret murzago ais tel imprimé.

HAUSMANY (VALVATS-Hautroucoux), fila
de Valentin IV, né la Jorbejun en 1953, jii il a
Studigard des élimités de musique et de clavecin,
com la illurection de son piere. A Figo de come au,
ne a rail da fail fait seus de prorgir pour pour acus
nos piere de fonce de elatecte de requirge pour pour
com par de fonce de clavace n'estant le primeno prime de fonce de clavace n'estant le prime
com participat de la company de la company

Hausman, estant per de de son acti pioque
colona une piere de son a cilercition, des comanisances alarsa les scientes, le clauda, l'oraque et la
compani la Mattheson aur sa personne, il di equ'il
circita la Mattheson aur sa personne, il di equ'il
circita de que de secte ana forcepit fit nomme

échevin à Schafstadt, ce qui peut paraître au moina extraordinaire. Quol qu'il en solt . Il ternina ses études à Halle, puis il visita les petites cours de Mersebourg, Hartzgerode.et Mannsfeld, pour lesquelles il écrivit quelques petites compositions. Plusieurs places d'organiste lui fnrent offertes dans les petites villes, mais il les refusa, parce que son ambition n'allait pas à moina que d'obsenir l'orgue de Saint-Pierre, à Berlin, ou celui de la cathédrale de Magdebourg. Ses démarches à ce sujet ne furent point benreuses, et il dut se résigner à n'être que l'organiste de la netite ville de Schafstadt, dont il fut nommé bourgmestre en 1707. Il vivait encore en ce lieu dans l'année 1740. Dans la note de ses ouvrages qu'il a fournie à Mattheson, on remarque : 1º Leichte Anucisung zur Composition (Instruction facile pour la composition). - 2º Orgelprobe (Examen de l'orgue). - 3º Beschreibung von den 3 genezibus und Eintheilung der Temperatur (Description des trois genres, diatonique, chromat que, enharmonique, et division du tempérament). - 4º De proportionibus musicis und von den Endieal-zahlen der Con-und Dissonanzen ( Des proportions musicales, et des nombres radicaux des consonnances et des dissonances). Tous ces ouvrages sont restès en manuscrit.

HAUSMANN (G.), violoncelliste, né à Hanovre, en 1814, fit ses études musicales en cette ville et à Hambourg, où il reçut des conseils de Romberg. A l'âge de vingt-deux ans il commença à voyager pour se faire connaître dans les concerts. En 1839 il était à Leinsick et a'v fit entendre avec succès. Il joua ensuite à Brunswick, à Francfort, à Dresde : partout il fut considéré comme un artiste distingué. En 1846 il fit un voyage à Londres et fut si satisfait de l'accueil qu'il y reçut, qu'il y retourna dans l'année suivante. On a publié de sa composition : 1º Fantaisje suisse pour violoncelle et orchestre, op. 1; Leipsick, Peters. - 2º Andante et rondo sur des themes de Zampa, d'tieroid, pour violoncelle et orchestre, op. 2; Offenbach . André. -3º Andante et Valse-Caprice pour violoncelle et quatuor, op. 3; Hanovre, Bachmann. - 4° Fantaisie sur Oberon, pour violoncelle et niano: Brunswick, Meyer. - 5° Les Chansons de Brighlon; fantaisie de salon en forme de valse, pour violoncelle et piano, ibid.

il y a eu à Berlin un viuloncelliste très-dis tingué de ce nom, qui fut attaché à la musique de la chambre du roi de Prusse, et mournt dans cette ville, le 26 décembre 1843.

HAUTEFEUILLE (L'abbé Jean ne), fils d'un boulanger d'Orléans, naquit en cette ville le 20 mars 1617: Doué d'un esprit vif et du génie d'invention pour tont ce qui appartenait à la physique et à la mécanique, il trouva heurensement une protectrice dans la duchesse de Bomillon. Elle lui fournit les moyeus de faire ses études, lui fit embrasser l'état ecclésiastique, lui procura quelques bénéfices, et le prit dans sa maison. Ji ne se sépara jamais de cette princesse qui, lorsqu'elle mourut, lui iaissa une pension. Devenu vieux , l'abbé de Haotefenille se relira à Oriéana, où Il termina ses jours, le 18 octobre 1724, à l'âge de soixante-dix-sept ans. Ce physicien a publié beaucoup d'inventions ingénieuses ou utiles. Parmi ses ouvrages, on remarque ceux-ci, qui ont quelque rapport avec la musique : 1º Explication de l'effet des trompettes parlantes (porte-voix); Paris, 1673. in-4°. Dix ans sprès la publication de cet écrit, Hantefeuille fit entendre à l'Académie des sciences de Paris un porte-voix qui sextoplait la nuissauce de l'organe vocal. Une deuxième édition de son livre a été publiée à Paris, en 1674. - 2º Lettre à M. Bourdelot, premier médecin de Mme la Duchesse de Bourgogne, sur les moyens de perfectionner l'oule ; Paris, 1702, In-4°. - 3º Dissertation sur la cause de l'écho, qui a remporté le prix à l'Académie royale des belles-lettres, Sciences el Aris de Bordeoux: Bordeaux, Brun, 1718, ju-12, 41 pages. Deuxième édition ; Paris , 1741, in-8°. --4º Problème d'acoustique curieux et intéressant, dont la solution est proposée aux savants, d'après les idées qu'en a laissées M. l'abbé de Hautefeuille; Paris, Vario, 1788. in-8° de xxxII et 118 pages. Ce livre est un recueil de rièces où l'on trouve : 1º la liste des ouvrages de Hautefeuille. - 2º l'explication de l'effet des trompettes parlantes, réimprimée anr la deuxième édition de 1674. - 3º divera opuacules étrangers à l'acoustique et à la musique,-4º ia iettre à Bourdelot sur le perfectionnement de l'ome. - 5° Un extrait de la dissertation aur la cause de l'écho. - 6º Précis des particulariles essentielles de l'instrument acoustique de M. de Hautefeuille. Dans ce précis, et dans une longue introduction, l'éditeur cherche à retrouver, au moyen de données éparses dans les ouvrages de Hantefeuille, nu justrument acoustique qu'il avait inventé, et qui devait produire aur l'oreille l'effet du microscope sur la vue : tout ce qu'on y trouve sur ce sujet est vague et incertain.

## HAUTETERRE, Voy. HOTTETERAE, HAUTIN OU HAULTIN (PIERAE), gra-

HAUTIN ou HAULTIN (Pierae), graveur, fondeur en caractères et imprimeur à Paris, dans le setzème siècle, naquit à La Rochelle, d'une famille profestaute. Il passe pour avoir gravé et fondu les premiers caractères de musique dout on s'est servi en France; il en fit lea premiers poinçons en 1525. Les caractères de musique de cet artiste ont servi à imprimer les vingt livres de motets à qualre ou cinq voix publićs par Pierre Attaignant, depuia 1527 jusqu'en 1536, en 5 vol. in-8° oblong; les Chansons françaises à quatre parties, par le même imprimeur, en 4 voi. in-8° obl. , les pièces de viole de Gervaise, et plusieurs autres recueils. Fournier dit, dans son Traité historique et critique sur l'origine el les progrès des caractères de fonte pour l'impression de la musique (p. 6). que tlautin imprimail encore la musique sur la fin de ses jours, et qu'on connaît de jui des motets à ciuq parties, mis en musique par Roiand Lassutio (De Lassus), un vol. in-4° oblong, imprimé en 1576. Hautin mourut à Paris en 1580, dans un âge très-avancé. Son fils (Roberl) a imprimé plusieurs œuvres de musique.

Il y a des caractères de Hanlin de plusierrs grosseurs; les notes sont en forme de lozange; elles tenalent aux fragments de la portre et s'imprimaient d'une seule fois. Cette musique a de la netteté. Poy pour les autres anciens graveurs et fondeurs français de caractères de musique, les noms de Busan (Ellenne), Bt (Guillaume LA), Gasaxon (Robert) et Sautzocci.

IIAUVILLE (Axrons De), compositers français du seileme siècle, a public un ouvrage institute i la Lyre chrestienne acre la suon-machie de Draiet de de Golisth, of phusieurs autres chansons spiritutiles, nouvetitement unace en musique; Lyon, Simon Gordier, 1500, più 1,900, Simon Gordier, 1505, più 1,900, Simon Gordier, 1500, più 1,900, Simon Libraria del Carlo del Carl

HAVERALS ( .... ), carillonneur de la cathédrale de Malines, fut eu son genre un artiste distingué. Bon harmouiste, il executail à trois parties sur ses cloches des pièces très-difficiles, des sonates régulières , des fantaisies el des fugues. Il avait aussi un lalent remarquable pour improviser des variations sur les mélodies popujaires. Sa pisce jui avait été donnée en 1788, après un concours où it avait fait prenve d'une graude supériorilé sur ses compétiteurs. Il est mort à Malines, le 13 avril 1841, dans un âge avancé. HAVINGA on HAVINGHA (Géasen), organiste et carillonneur à Alkmaer, en Hollande, dans la première moilié du dix-huitième siècle, avait succédé à son père dans ces charges. Ce musicien s'est fait connaître par les ouvrages suivants : 1º Huit suites de pièces de claveriu,

Amsterdam, 1726. - 2° Verhandeling van Orsprong en Voortgang der Orgelen, met de Voortrefflykheil van Athmaers grote Orgel, by Gelegenheil van deszelfs hersteltinge opgestett, etc. (Traité de t'origine et des progrès de l'orgue, avec une description du grand orgue d'Alkmaer, etc.); Alkmaer, Jean Van Beyeren, 1627, in-8° de 237 pages. Il paratt qu'une critique de cet onvrage avait élé faite par un organiste nommé Veldeamps, car Havinga répliqua par un écrit intitulé : Onderrichtinge Van Al. E. Veldcamps Organist en Kiokenist in s'Gravenhage, wegens eenige perioden, tegens hem uyt gegeven in het Boek gennaant Orsprong en Voortgang der Orgelen, etc. (Sur les Éclaircissements de Al.-E. Veldcamps, organiste el carillonneur à Ls llaye, concernant quelques époques luconnues publiées dans le livre Intitulé Traité de l'origine et des progrès de l'orgue, etc.; avec des rensarques, etc.); Alkmaer, 1727, in-8°. Une critique du même ouvrage par Jacques Wognum a donné lieu à cette seconde réplique de Havinga: Ferdediging Fan Jacob Wognum tegen de taste rende voor Reden, over de Orsprang en Voorgang der Orgeten, ele. (Apologie contre l'écrit calomnieux de Jacques Wognum sur l'origine et les progrès de l'orque. ete. ): Alkmaer (sans date) , in-8°. Havings a aussi publié une traduction hollandaise du traité d'harmonie de David Keliner (voy. ce nom).

HAWES (WILLIAM), né à Londres en 1785, fut admis à l'âge de huit aus comme enfant de chœur daus la chapelle royale, el y apprit la musique sous la direction du docteur Thomas Ayrton; il y continua ses études jusqu'en 1801. L'année suivante, il cutra dans l'orchestre du théâtre de Covent-Garden, en qualité de violoniste, et plus tard aux concerts de la musique ancienne, de la Société philharmonique et autres. Successivement admis dans les chœurs de l'abhave de Westminster et de la chapelle royale, puis dans les diverses sociétés de chant de la capitale de l'Angleterre, il se livra à l'enseignement de la musique vocale. En 1814 il eut le titre d'aumônier, de vicaire-lai et de mattre des enfants de l'église de Saint-Paul, et trois ans après, celui de mattre des enfants de la chapelle royale, M. Hawes a élabli vers 1820 une maison de commerce pour la publication des œuvres des compositeurs, sous le titre de The royal Harmonic-Institution. Cet élablissement, contigu à la salle du concert philbarmonique, dans Argyle Rooms, a été la proie des flammes en 1830. M. Hawes a publié un grand nombre de cliansons, et de glees à une, deux, trois et quatre voix, sur des paroles anglaises. Il a donné en 1815 une nouvelle édition de la cotlection de madrigaux publiée par Thomas Morley, aous le titre de The Triumphs of Oriana, en partition, avec une bonne préface, et des notices succinctes sur les compositions dont on trouve des morcraux dans cette collection, qui fut publice par souscription, au prix de 3 livres sterling. On a de lul : 1º Collection of Madrigals , for three , four, five, and six voices, selected from the Works of the most eminent Composers of the sixteenth and seventeenth centuries; Londres (s. d.). - 2º Requiem for four Voices; ibid. - 3º Collection of Chants, Sanctus, and Responses to the Commandments; as used at Saint-Paul's, Westminsler Abbey, and Her Majesty's chapels royal, selected from ancient and modern composers; ibid. 11 a paru sept livraisons de cette collection.

HAWKINS (Sir Joux ), historien anglals de la musique, était fils d'un architecte; il naquit à Londres, en 1719. Ses parents le destinaient à la profession de son père; mais, d'après le conseil d'un ami, te jeune Hawkins s'attacha à l'étude du droit, et devint un bon avocal. Cependant ses goûts le portaient à cultiver la littérature et la mosique, arts pen compatibles avec sa profession. La publication de quelques-nus de ses oppiscules en vers et en prose lui fit faire la connaissance de Samuel Johnson, qui se lia avec lui d'ane étroite amitié, et le fit entrer dans une société littéraire dont il était le fondsteur. Admis dans la Société de Madrigaux établie par les aoins de Pepnsch, il y puisa le goût de l'ancienne musique, et se persuada qu'il était appelé à écrire l'histoire de cet art. Son mariage, en 1753, avec une femme qui lui apporta une fortune considérable, ini procura et l'indépendance dont il avait besoin pour accomplir ce vaste dessein, et les ressources qui lui étaient nécessaires, Nommé, en 1761, à un emploi de justice de paix pour le comté de Middlesex, il montra beaucoup de zèle, d'activité et de désintéressement dans l'exercice de ses fonctions. Sa première résolution avait été de p'accepter aueune rétribution des plaideurs; mais, ayant remarqué que sa générosité n'avait d'autre résultat que d'augmenter le nombre des procès, il se fit payer ses honoraires qu'il renfermait dans une bourse particulière ; à la fin de elisque session il remettait cet argent au ministre de la paroisse pour être distribué aux indigents. En 1772, le roi le fit chevaller en témoignage de sa salisfaction des mesures qu'il avait prises en 1768 et 1769 pour étouffer deux révoltes à Brentford et à Moorfields. La mort du frère de sa femme avait porté, en 1759, nne augmentation considérable dans ses revenus : il en

profita pour faire l'acquisition de la belte collection de kyres et de manuscrits de musique du docteur Pepusch, après la mort de ceini-ci. Ces livres, ces manuscrits et les nombreuses notes de Pepusch sar diverses parties de la musique, particulièrement sur celle des Grecs, furent de grande ressource à Hawkins pour écrire son Histoire de la musique, à laquelle il employa seize années d'un travail assidu. Malheureusement il ne possédait pas les connaissances techniques indispensables pour un tel ouvrage; sans ces connaissances, sans l'esprit d'analyse basé sur un profond savoir spécial, la plus vaste lecture, l'éradition la plus solide, sont impaissables contre les difficultés du sujet, Hawkins en fit lul-même la triste expérience, quoiqu'il ait fait preuve dans son travail d'une perséverance infatigable dans les recherches, et de beaucoup d'intelligence. L'insuffisance de ses lumières ubligea Hawkios à recourir à celles de quelques musiciens de profession, comme il le dit lui-mêmedans la présace de son histoire ; c'est ainsi que le compositeur William Boyce lit le chuix iles morceaux de musique qui devaient être publiés dans l'ouvrage, en surveilla la gravure, et corrigea les épreuves ; le docteur Cooke fut chargé de déchiffrer et de traduire les anciennes notations de musique; entin un artiste de la chapelle royale, nommé Jean Stafford Swith, et Marmaduke Overend, organiste à Isleworth, dans le comté de Middlesex, prêtèrent leur secours pour d'autres parties du travail. L'ouvrage parut en 1776, sons ce litre : History of the Science and proctice of Music ( Bistoire de la science et de la pratique de la musique), 5 forts volumes in-4°, ornés de beaucoup de plaoches de musique, de tignres d'instruments, et de cinquante-liuit portraits de musiciens de différentes nations, Après avoir achevé le manuscrit de son livre, Hawkins en fit cadeau au libraire Payne, qui n'épargna rien pour le publier avec luxe,

Lorsque l'histoire de la musique de l'asskins part, celled Burny c'aitl annunce per un prospertus accusili avec-faveur dans toutel 'Angletere. La huste sociéda de ce paya s'aut pris Burney sous sa protestion, et la liste des someripteurs ous sa protestion, et la liste des someripteurs ous sa protestion, et la liste des someripteurs our son ouvrage cista li palse destine qu'on cett annui pour son ouvrage cista li palse destines qu'on cet annui pour son l'avec de science ou d'est. In poblication de l'histoire de l'Invênta, et l'un ne peut doubre que ce ne soil cette cause qui ditrièler avec un injuste mégris son intoire de la musique par les journaistes anglais. Toute la la musique par les journaistes anglais. Toute la la musique par les journaistes anglais. Toute la Burney, et le dis-crèdit qui frapa son irre, dies na musique par les journaistes anglais l'except, et le dis-crèdit qui frapa son irre, dies na publication, se répondit dans toute l'Ecrope, et le

fit tomber au plus bas prix dans le commerce, La publication du premier volume de l'histoire de la musique de Buroey, dans l'année même où avait paru celle de Hawkins, fit nattre des comparaisons lácheuses pour celte dernière, qui acheverent sa mauvaise fortune. Burney avait incontestablement sur son rival l'avantage que donne une éducation spéciale pour juger les productions d'un art, ses transformations, ses progrès et ses vicissitudes. Son plan était meilleur, surtont pour le temps où il écrivait; car il faisait de l'histoire dans le goût de la philosophie du dix-huitième siècle. A proprement parler, le livre de Hawkios n'était poiot une histoire de la musique, mais un recueil de bons matériaux pour cette histoire, que l'auteur présentait avec candeur et sincérité, au lieu de les employer dans des vues particulières, ou dans l'intérêt d'un système. Réduit à la narration historique, l'ouvrage de Hawkins serait assez mince: mais les citations de textes y sont si multipliées, si élendues, que l'unvrage en acquiert un volumineux développement. Si l'on compare les deux preroiers volumes des Histuires de Burney et de Hawkins, qui ont tous neux pour objet la musique des anciens, on y trouvera les différences suivantes, qui sont essentielles et caractérisques :

1° Burary divine la majière en deux parries, la première en trillage la seconden darralive. L'avaire se contente de jeter un comp d'est rapitée sur les principaux événements de l'histoire de l'art, dans un discours préliminaire qui cocque la pages de son litrer, tout le revie de l'avarrage, formant cinq grox volumes, de plus de 2,300 pages, readirem une exposition scientifique ou érutilitre de divers points de toutries de 2,100 pages, relative de l'aves points de toutries un concernent. Ella des différents, nérioles.

qui concernent l'art à ses différentes périodes. 2º La partie critique de l'histoire de la musique des Grecs dans l'unvrage de Burney est contenue dans une dissertation de 194 pages. Il y examine les questions cent fuis debatturs de la connaissance que les anciens ont pu avoir de l'harmonie, et des effets merveilleux attribués à leur musique. A l'égard de la constitution des modes, de la niclopée et ilu rhythme, il résume et adopte en général les opinions de Burette; et l'abbé Roussier ( royez ces noms ), avec sa progression triple, est son guide pour ce qui concerne la gamme et la tonalité. Dans la partie lilstorique ou narrative, il se borne en quelque sorte à traduire le travail de Burette sur le Dialogne de Pintarque, l'Histoire de la musique du P Martini, et quelques articles du Dictionnaire de Jean-Jacques Rousseau; mais on remarque beaucoup il'art dans la manière dont il a su tirer parti de ces matériaux et se les approprier, sans faire connailtre les sources. Tout cela est accompagné de réflexions et de conclusions à la manière de Voltaire, de Dideroi, de Duelos, enfin de l'école philosophique alors en vogue. Ce n'est noint ainsi que procède Hawkins : ce-

Ce n'est point ainsi que procède Hawkins : cetoi-cl ayant à faire connaître les divers systèmes ile tonalité et de proportions de la musique des anciens, par exemple ceux de Terpandre, de Pythagore, d'Enclide, de Ptolémée et d'autres, donne ou les textes ou les traductions de lones passages des auteurs anciens, puis anssi les textes des commentateurs modernes, et épuise la matière, an moins sous les rapports d'érudition et de philologie. A l'égard des conclusions et des opinions particulières de l'auteur, on les chercherait souvent en vain. Une histoire écrite ainsi n'est pas lisible : mais on doit avouer que ce n'est point un onvrage méprisable, et qu'on en peut tirer de l'atilité. Beaucoup de livres eités textuellement par Hawkins sont rares et difficiles à trouver; d'ailleurs, le soin qu'il a pris d'en extraire tous les passages qui concernent le même objet, et de les rapprocher, est de grand secours pour les écrivains qui veulent traiter les mêmes sujets,

Les deux histoires de la musique de Burney el de l'auvinis sont donc, malgré leurs défauts particuliers, des ouvrages uilles dans des genres différents, et c'est à lort qu'on a trailé la dernière avec tant de mépris dans sa nouveaulé. De la vient qu'après être tombée au plus bas prix dans le commerce, elle s'est ensuite relevée, et, recherchée aujour l'aux, elle est dereune rare.

On a aussi de Hawkins une notice sur la vie et et course de Corelli, initiale: The general History and peculiar character of the words of Archangelo Corelli, dans The universal Magazine of Knowledge and Pleasure, ann. 1777, avril, n° 418, vol. 60, p. 171. Ce morceau et extrait de l'Itistoire genérale de la musique. Des notes placés dans diverses óditions de

Des notes patices quas diverses entitons de Shakespare, une vie très-étende du Dr. Johnson, une déliton des œuvres de ce savant, en onze volumes, et divers autres fravaux lillérafres, on rempti une partie de la carrière de l'awkins. En 1742, il avail déjà publés six cantates dont il avait fail les pardes, et dont Slanley avait composé la musique. Un autre recueil semblable partu quelques mois apruè par blable partu quelques mois apruè.

On n'est pas d'accord sur l'époque précise de la mort de Hawkins : suivant la Biographic un errelle de MM. Michand, il aurait cress de vivre à Spa, le 13 mai 1789; mais on ili dans le Dictionary of musicians, qu'in fu frappe de paraly-sie 14 mai de cette année, et qu'il mourrait se 21 du même mois dans sa maison. D'après le 21 du même mois dans sa maison. D'après le 10 de l'après de l désir, Il fat inhumé dans le cloitre de Westminister, près les la porte à l'est de l'églier, roussuise pierre lumislaire où l'on a gravé seulement les letson âge. Une noise inéfressant sur cel historier de la musique se trouve dans un livre écrit par sa ille (Lettis Mahille), linitude: Ancédolez, biogrophical sketches and Memoirs ; londres, Rivalgou, 1823, 1, 1, 1, 11792.)

HAWKSBEE (Francots ), offebre playsicien anglais, né dans le dix-septième siècle, s'appliqua particulièrement à l'électricité, et lit faire de grands progrès à cette branche de la science. Il publia à Londres, en 1709, le résultat de ses découverles, dans un livre qui a pour titre : Expériences physico-mécaniques ( en anglais ). On a de ce savant divers mémoires insérés dans les Tronsoctions phylosophiques; ils sont lutitulés : 1º Aciual sound not to be transmitied through a vacuum (le Son ne peut être transmis dans le vide). - 2° Of the propogation of sound passing from the sonorous body into air, by one direction only ( De la propagation du son, passant du corps sonore dans l'air, par une seule direction), - 3° Of the propagotion of sound through water ( De la propagation du son dans l'eau); Trans, philos., t. 26, n° 321, p. 367, 369, 371. - 4° An experiment upon the propogation of sound in condensed air together with a repetition of the same in the open feld (Expérience sur la propagation du son dans l'air condensé suivie de la même expérience dans l'air libre ) ; ibid., t. 24, p. 1902. - 5° An experiment touching the diminution of sound in rarefield air (Expérience concernant la diminution du son dans l'air raréfié); ibid., p. 1904.

HAYDEN on HAIDEN (JEAN ), musicien de Npremberg, né dans la deuxième moitié du seizième siècle, inventa, vers 1610, une sorte de clavecin sur lequel on pouvait augmenter et diminuer la force des sons progressivement, et qui conséquemment avait la propriété de les prolonger, il publia une instruction sur la maulère de jouer de cet instrument, sous le titre de Musicale instrumentum reformotum (Nuremberg, Abraham Wagenmann, 1620, in 4°), dans lequel il décrivait aussi la structure de ce clavecin. Cet opuscule est aujourd'hui de la plus grande rareté, et peut-être serait-il impussible de s'en procurer un exemplaire. Poelchau ( voy. ce nom) en possédall un qui est aujourd'hul dans la Bibliothèque royale de Berlin. L'empereur Rodolphe II accorda à l'auleur et à ses héritiers un privilège exclusif pour la fabrication et la vente de l'instrument. Itayden est mort en 1623,

HAYDN (FRANÇOIS-JOSEPH), compositeur illustre dont le nom réveillera toujours le souvenir de la perfection dans toutes les parties de l'art qu'il a cultive! Grand homme qui figure dans l'histoire de cet art comme le type impérissable d'un ordre de beautés régulières, pures et brillantes, admirables produits des plus admirables proportions dont le développement de la pensec soit susceptible! Il naquit le 31 mars 1732, à Rohrau, petit bourg situé sur les coufins de l'Autriche et de la Hongrie, à quinze lieues de Vienne. Son père, Mathias Haydn, était à la fois pauvre charron, juge du lieu, sacristain et organiste. Il aimait la musique, avait une belle soix de ténor, et jouait de la harpe; sa mère, Anne-Marie, avait été cuisinière chez le comte de Harrach, seigneur du village de Rohrau, Le baptême de Haydn eut lien le lendemain du ionr de sa paissance; ce qui a fait croire a pluaieurs biographes qu'il était né le 1" avril. Haydn, qui n'avait jamais vu son acte baptismal, était tul même dans l'erreur à ce sujet.

L'enfance de Haydn ne se distingua de celle d'un paysan ordinaire que par une circonstance qui décida peut-être de toute sa vie, en faisant connaître des ses premières années ses rares dispositions pour la musique. Les dimanches et jours de fétes, ses parents se détassaient de leura travanx per les charmes de cet art; la mère chantait et le père l'accompagnait sur la harpe. Arrivé à l'âge de cinq ans, le petit Haydn voulut faire aussi sa partie dans les concerts : un morceau de bois qu'il avait trouvé dans l'atelier du charrou figura na violon; une baguette devint son archet, et l'enfant, ne pouvant faire entendre des sons avec son muet instrument, prit part à la musique par le rhythme, et marqua la mesure par les mouvements de son archet. Un parent de sa famille, nommé Frank, mattre d'école à Halmbourg, vint un jour visiter le charron de Rohrau, et remarqua avec étonnement l'exactitude des mouvements et le vif sentiment de mespre du petit Haydn, iorsqu'ii accompagnait-ses parents avec son prétendu violon. Frank était bon musicien ; il offrit de se charger de l'éducation de son jeune cousin, et de lui enseigner la musique : sa proposition fut acceptée avec joie, et l'enfant suivit son instiluteur à tlaimbourg. Dès ce momeut, son heureuse insouciance fit place au travait, à l'étude, et le temps des rudes épreuves commença pour lui. Ainsi qu'il le disait lui-même plus tard, il recevait de son cousin Frank plus de taloches que de bons morceaux; mais ai la sévérité du pédagogue avait ses désagréments, elle avait aussi ses avantages; car elle faisait faire de rapides progrès

an petit tiaydn. Dans les trois ann es qu'il passa à Haimbourg, il apprit les principes de la musique, la lecture, l'écriture, les éléments de la langue latine, ceux de t'art du chant, et commença à jouer du violon et de plusieurs autres instruments, il était âgé de huit ans lorsque le hasard conduisst chez Frank, Reuter, mattre de chapelle de Saint-Élianne, église cathédrale de Vienue, il voyageait dans l'intention de recruter des enfants pour le chœur de son église; cette occasion parut favorable s l'instituteur, qui parla au maître de chapelle de son cousin comuse d'un prodige, et lui proposa de l'entendre. Reuter ayant accepté, donns au jeune musicieu un morceau à déchiffrer, ce que celui-ci fit de la mauiére la plus satisfaisante. Le maitre remarqua seulement que l'enfant ne savait pas faire le trille, et lui en demanda la cause en riant : - Comment voulez-vous que je sache faire ce que vous me demandez, répondit Haydn, puisque mon cousin lui-même ne le sait pas? - Viens lei, je vais te l'apprendre , dit le maltre. Alors il prend Hayda entre ses jambes, lui enseigne le mécanisme de l'artiticulation du gosier dans le trille, et l'enfant exécule immédiatement ce qu'il lui dit de faire. Charmé de rencontrer tant de facilité dans un enfant de buit ans. Reuter l'emmena à Vienne, et le fit entrer au chœur de Saint-Étienne, Ainsi furent préparées les voies qui dévaieut couduire à la célébrité le-grand symphoniste du dix-hnitième siècle.

Le travail obligé des enfants de chœur de Saint-Étienue n'était que de deux heures chaque jour ; le reste du temps était à leur disposition : its l'employaient comme ils voulaient. Pour beaucoup d'autres, une liberté si absolue aurait eu de fâcheux résultats; mais Haydn n'était occupé que de son art, et toutes ses pensées s'y rattachaieut. Sans cesse occupé du soin de s'instruire, il saisissait avec empressement toutes les occasions où il pouvoit augmenter ses connaissances. Entendre chanter ou jouer d'un instrument était le plus grand plaisir qu'il pût éprouver : lorsqu'il jouait avec ses camarades daus la place voisine de Saint-Étienne, s'il entendalt l'orgue, il les quittait à l'iustant et entrait à l'église. Parvenu à l'âge d'environ treize ans, il se sentait déjà entraîné par le besoin de composer : il s'essaya d'abord dans quelques bagatelles ; mais bientôt il voulut s'élever plus haut, et écrivit une messe dont il fit voir la partition à Reuter, qui se moqua de lui, eq lui disant qu'il fallait apprendre à écrire avant de composer. Ce jugement sévère lui causa quelque chagriu ; mais il en comprit la justesse, et résolut de ne rien pégliger pour acquérir le savoir si nécessaire au HAYDN 255

développement de ses idées. Malheureusement il ne savait eu trouver un mattre qui veulut lui enseigner l'harmenie et le contrepoint, sans être payé de ses leçons; il ne possédait rien, et sa Camille était trop pauvre pour lui fournir les secours nécessaires, ti se résolut pourtant à demander à son père quelque argent, sous prétexte de réparations indispensables à ses vétements; le bon charron de Rebrau fit un effort et envoya à sen fils six flerins, qui servirent à l'acquisition du Gradus ad Parnassum de Fux, el du Parfait Maitre de Chapelle, de Mattheson. Hayda se mit à étudier avec persévérance ces deux euvrages; il préféra la marche claire et méthodique du premier au langage verbeux et obscur da second, quoiqu'il y ait de bonnes choses dans celui-ci. Toutefois, nonobstant l'instruction qu'il y puisait, il lui restait encore bien des doutes concernant l'application des règles du vieux maître à ses propres idées ; ces doutes ne furent dissipés que plus tard, comme on le verra dans ce qui suit.

Lo belle voix de Haryn avait fait sa pleire pennant prie de foui années qu'il avait passers à la matificé de Saint-Étienne; mais cefini le moment marqué pour sa sortie de cette maltires arivira; le jeune artiles fut februde; et sei ticament de pourroit à son estisence (1). On a dit que son reavoi de la cathòrale se fil avec une sorte de violence, et que le matifre de chaptelle se montra dur envers son ancies étère; on alla meme jasqu'à priendre que ceuloi a vait été chassé pour son inconduile. D'autres ancedetes de nou sassi d'reude à ce saigit; la Brêton et Fra-

(j) Cest tol le lieu de rapporter nos associate citée par Le Becton et par Framery, dans leurs notices biographiques une l'layda, et certifier par Fleyel, cêtre de ce maitre, qui la treasit de lui; mais qui, maigre toes cos témoparers, peut laiveur encore quefque donte. Yorki cotte naccodes, telle qu'elle est rapportée par cos auteurs a ligydu famant considere unue sa gistre dans la branté.

de sa vaix, et dans l'effet qu'elle prodaisait à Saint-Étionne lorsqu'il chantait quelque motet. Dans cette disposition d'esprit, avec sa simplicité et ses mœura pures, il ctait tuelle de le séduire. Sun maître, qui prévoyait avec chagrin la perte reochsine du tirtuore, honnear de au masique, lut apprit qu'il existait un moyen de conserver fonjours cette volt admirée, et, lut en cachant les conséquencra graves, ne lui laisse à délibérer que sur un instant de douleur; flayda s'y dévous aussitôt, Lejour et l'heure fixés, les précautions prises, la victime impatiente d'être immolée, arrivu le mattu mênte le charron de Robrau, qu'un hasard extraordinaire amenail à Vienne, On croira sans peine qu'il ne pariagen pas la sécurité, enture moins la joie de son fils, et que le sacrifice ne s'acheva point, s Il parali peu vraisemblable que, dans un pays où la coalration n'a jamais été pratiquée, un maître de chapelle tel que Benter alt voniu a'exposer aux conséquences graves d'ou tel toit , dans le sent intérêt de conserver an charur une belle voig.

mery assurent que, par une faiblesse dont il n'y a que trop d'evemples, Reuter avait concu quelque sentiment de jalousie contre un jeune homme en qui il avait dù recennaltre des lalents naturels d'un erdre très-distingué. Quoi qu'il en soil. le metif saisi par le maître pour le renvoi de l'enfant de chœur fut une espièglerie d'ceelier. tlaydn avait des ciseaux neufs qu'il essayait sur tout ce qui se trenvait à sa portée; un de ses camarades ayant le dos leurné, il lui compa la queue, el pour ce grave suiet il fut obligé de sortir de la maltrise, à sept heures du soir, au mois de novembre, sans argent, et avec des vêtements usés. Forcé de chercher un locement le lendemain, le hasard lui fit rencontrer un pauvre perruquier nemmé Keller, qui avait souvent admiré sa belle voix à Saint-Élienne, et qui lui offrit un asile. Keller n'avait pour lui, sa femme et ses enfants qu'une chambre au cinquième étage, avec uoe mansarde au sixième ; it offrit celle-ci à Haydn, avec son modeste erdinaire, et sa proposition fut acceptée (1).

Delivré des soins les plus pressants, Haydn se livra sans distraction à ses études, el son goût fit de rapides progrès. Un mauvais clarecin, son Mattheson et son Fux composaient la meilleure partie du misérable mebillier de son

(1) Une difficulté se présente ici. Carpani, qui tenatt sen renseignements de Haydu même, nomme positivement Keller comme l'anteur de cet nele de bienfalmner ! Le Handing, p. 90 |, mais Framery et Le Breton, our des regacignementa foncata par Pleyel, et le crois aussi par Neukomen, élèvra de Stayda, ont rapporte le fait de cette manièro, dans leurs notices biographiques sur ce grand homme : Le lenderusin, na pauves musicien de an cunnaissance, nommé Spangier, se trouvant dans la rec ou Rayda avait passé la nuit, le reconnut, et le j-nuc bomme Ini raconta de point en point sa triste aventure; le bon homme en ent pitié. - « Mon ami, Ini dit-il, tusais comme je auis loge; je ne puis t'admettre dans ma chombre qui conchest ma femme et mes enfants; mais je l'utire, dans un coin de mon greuler, un matelas, une table, une chaise et de pine une poprriture très-trugale taut que mes fabbles ressources me le permettrant » Ces autenia siontent que ce Spangler était simple directeur de musique à l'eglise Saint-Michel, et par reconnaissance flaydo le fit entrer plustard comme tenne dans la chapelle du prince Esterbasyi it y a one sérieuse objection contre la vérité do cette histoire, car anivant les registres de la multrise de Saint-Éticone, consultés par Carponi, Haydu avail dis-neuf ans lorsqu'il sortit de cette maîtrise , et que Spraugler (et non Spangier |, plus jenne que lui, n'en avait sinra que treize, et couségormment qu'il n'était pas marié et n'avalt point de maison. Greisinger ne nomme pas l'homme charitable qut recurlilit le jenue artiste; il dit seulement que celul-ci ingea dans une misérable monsarde sons tollure, dans la maison ao 1990 de la place Snint-Michel Gerber, qui est molna pereis, dit seulement que Hayda coucha dans an grenier qui u'avait ai portes ni fenéures, ce qui est peu rroyable. La version de Carpani paralt la mienx fondée , car ttayén épousa plus tard one fills de Ketler, qui ne le rendit point beureux.

genier; § passit alternalivement de l'un à l'une Les sit prenières sontes de Clurice-Philippe-Emmande Bach hi lombrent dion sous la main, etil se en il se fiduler une casishinir, le main, etil se mi la se fiduler une casishinir, modifie shan sei prunières compositions. Asia a mon clarecier neurop par les restre, dissibili, pe n'excissio par le sort des monorques. Eti expensate des mostes de Bach, il ajosito par les restre. Il consorques parties de sontes de Bach, il ajosito consorques de consorques parties de sontes de Bach, il ajosito par les consorques de Bach, il ajosito partie de consorques parties de sontes de Bach, il ajosito partie de la consorque de Bach al consorques de Bach al consorques de la consorque de partie de general partie de production de la consorque de partie de general de partie de partie de partie de partie de la consorque de partie de partie de partie de la consorque de la

teur lui-même m'en fit jadis com pliment. Après quelques jours passés dans son galetas, la situation de Haydusembia s'améliorer un peu; insensiblement il lul vint quelques occupations. Ainsi, il allait jouer la partie de premier violon à l'église des PP. de la Miséricorde; de là il allait les dimanches et fêtes, jouer de l'orgue à ta chapelle du comte de Haugwitz; enfin il donnait quelques leçons de piano et de chant. La plus grande partie de ce qu'il gagnait était employée à payer les services que Keller lui avait rendus. Métastase, qui logeait dans la maison où Haydnoccupait un grenier, prenait soin de l'éducation d'une demoiaelle Martines (voy. ce nom), tille de son bôte ; cette jeune personne fut une des premières élèves de Haydn. Une circonstance heureuse, moins pour la fortune du jeune musicien que pour son instruction, se présenta à l'improviate. Un noble vénitien, nommé Corner, était alors à Vienne, ambassadeur de sa république. Il avait une maitresse qui était folle de musique, et qui avait retiré chez elle le vieux Porpora, Métastase infrodulsit Haydn dans cette maison. Il y plut par ses talents, et l'Excellence lui fit l'honneur de le mener avec sa mattresse et Porpora aux baios de Manensdorf, alors à la mode. Haven, qui avait compris l'utilité qu'il pourrait tirer des lecons du vieux maltre, employa dans ce voyage too te son adresse à gagner ses honnes graces. Tous les jours il se tevait de bonne lieure, battait l'haliit, nettoyait lea souliers, etarrangealt de son mieux la perruque du vieillard, qui souvent ne payait ses services que par des injures. A la fin pourtant, la patience et les rares dispositions de son laquais volontaire le touchèrent, et sa mauvaise humeur habituelle ne l'empêcha pas de donner au ieune homnie quelques bons avis que celui-ci recut avec reconnaissance. Havdn soprit surfaut de Porpora les principes de l'art du chant italien, et ceux d'une harmonie pore et correrie en accompagnant to belle Wilbelmine dans les cantates si difficiles du compositeur napolitain.

Élonné des progrès du jeune homme, l'ambassadenr ini fit, quelque temps après son retour à Vienne, une pension de six sequins par mois (environ 72 francs). Mais, avent de recevoir cette faveur, il eut encore à lutter contre la misère. Il écrivait pour ses élèves de petites pièces et des sonates de clavecin où l'on apercevait déià le eachet d'un rare talent : ces morceaux couraient le monde, sans qu'il s'en dontât. Bientôt les marchands de musique s'en emparèrent et les publièrent sans son aveu; car alors la propriété des anteurs n'était garantie ni par les lois, ni par l'usage. Au surplus, Haydo ne songeait point à réclamer contre les larcins qu'on lui avait faits ; heureux de voir son nom imprimé aux titres de ses ouvrages, il n'imaginait pas qu'on pût tirer d'autre avantage de ses travaux. Une de ses productions tomba par liasard aux mains de la comtesse de Thun, dame de haut parage qui aimait passionnément la musique; elle voulnt connailre l'auteor de cette charmanie composition; mais ce ne fut pas sans peine que ses domestiques parvinrent à le découvrir. Haydn parut devant cette dame avec un extérieur que n'annonçait pas l'opulence : elle en parul surprise. - C'est M. Havdn que j'al demande, ditelle. - C'est mol, madame. - Mais la personne que le désire voir est l'auteur de cette sonale.-C'est encore mol. Une explication eut lien a'ors. Havdn fit connattre à la courtesse les pénibles circonstances dans lesquelles il s'était trouvé jusqu'à ce moment; elle fut toucliée de son sort, l'encouragea, l'engagea à persévérer dans ses travaux, et lui fit présent de vingt-cinq ducats, Cette générosité, et bientôt sprès la pension de l'ambassadeur de Venise changèrent la position du jeune musicien. Il put quitler son grenier, se loger et se vêtir d'une manière convenable. Il était devenu le mattre de chant et de clavecin de la comtesse de Thun, qui s'était faite sa protectrice; il le fut ensuite de plusieurs autres dames de qualité, et le temps des pénibles épreuves fut passé pour lui.

Firm il sa presonas qui reberralaria sus empressemente scompiolismo de ll'aphori chai un baron de Furnberre, qui possibali un baron de Furnberre, qui possibali uneterre le conte, one arcettaire, el motte jouce artifate, conte de l'apporte le conte, one arcettaire, el motte jouce artifate, or al-brecitablerage, frère de maniter de claspade, la chrecitablerage, frère de maniter de claspade, le videnzelle. Cett pour ne seigneur que llus jou distancelle. Cett pour ne seigneur que llus journels de la commentation de la commen

une sérénade pour trois instruments qu'il alla exécuter sous les fenêtres du célèbre arlequin Curtz, connn à Vienne sons le nom de Bernadone, et qui était alors directeur du théâtre de la Porte de Carintbie. Frappé de l'originalité de la musique qu'il entendait. Unriz descendit dans la rue, ponr savoir qui l'avait composée. - C'est mol, répond Haydn. - Comment, toi? à ton Age? - Il faut bien commencer par quelque chose. - Pardien, c'est extraordinaire; monte. » Haydu suit l'arlequin, qui le présente à sa femme, actrice spirituelle et jolie. Un instant après, le Jeune compositeur sortait de cette maison, emportant le livret d'un opéra-comique intitulé te Diable boileux, dont il écrivit la musique en quelques jours. Cet ouvrage lui fut payé cent trente floring et fut bien accueilli du public. Ses productions se multipliaient, particulièrement les sonates de piano, dont le plus grand nombre a été écrit à Vienne, des concertos pour divers instruments, et des petites pièces pour quatre, cinq ou six instruments, alors à la mode, et qu'on appelait Parthien et Casationes, Cependant pinsieurs années s'éconièrent encore avant que Haydn pût sortir de la position précaire où il se trouvait et se caser comme it convenait à un homme de son talent. Il avait près de vingtsept ans lorsqu'il entra, vers la fin de 1758, au service du comte de Mortzin, en qualité de socond mattre de chapelle. Ce comte avait un bon orchestre, pour lequel Haydn écrisit dans les premiers mois de 1759 sa première symphonie (en re). Le vieux comte Antoine Esterisazy, amateur passionné, assistait au concert où l'on exéenta pour la première fois cet onvrage; il fut si frapi é de sa beauté, qu'il pria sur-le-champ le comte de Mortzin de Ini céder Haydn. Le comte y consentit, Malheureusement l'auteur de l'ouvrage qui avait ému le prince était indisposé; et jour-là Il ne se trouvait pas au concert; le prince Esterbazy oublia bientôt cette circonstance, et plusieurs mois se passèrent sans que Haydn entendit parler de rien, Friedberg, directeur de l'orchestre du prince Esterhazy, admirateur de la musique de Haydu, eberchait un moyen de le rappeter au souvenir de son maître : Il conseilla à l'artiste d'écrire nne symphonie qui serait exécutée à Eisenstadt, résidence du prince, le jour anniversaire de sa naissance, Haydn la composa, et la fit digne de son objet. C'est la cinquième du premier œuvre (en ut. mesare à 2/4 ). Le jonr de la cérémonie arrive ; le prince, entouré de sa cour (car les grands seigneurs hongrols de cette époque avaient une véritable cour), assistait au concert. La symphonie commence, mais à peine est-on au milieu BOOKS, UNIV. DES MUNICIENS - 7 IV

du premier allegro, que le prince interrempt le morceau, et demande quel est l'auteur d'une si belle clinse. Haydn, répond Frieilberg, en le présentant lui-même tout tremblant au prince, qui s'écrie : » Quoi! la musique est de ce » Maure (le teint de Haydn instifiait un peu cette apostrophe)? « Hé bien 1 Maure, dès ce mo-« ment tu es à mon service. Comment t'spa pelles-tu? - Joseph Haydo, - Mais ie me « souviens de ce nom; tu es déjà de ma maison : » pourquoi ne t'al-je pas encore vu? » Tronblé par l'éclat de la cour qui environnait le prince, et par le langage hautain de celui-ci, Haydn n'osait répondre: le prince ajouta : « Va. et lia-» bille-toi en maltre de chapelle; je ne veux « plus te voir ainsi : tn es trop petit, ta figure « est mesquine; prends un habit neuf, une per-« ruque à boucles, le rabat et lestalons rouges ; a mais je veux qu'ils soient hauts, afin que ta a stature réponde à ton mérite. Tu entends, va, · et tont te sera donné, · Si un grand seigneur s'avisait de parler ainsi de nos jours à un artiste distingué, celui-ci lèverait la tête et tournerait les talons; mais an temps de Haydn, et surtout en Allemagne, le plus célèbre musicien, placé an service d'un prince, n'était guère qu'un domestique, et en avait tonte l'humilité. Antoine Esteristay était un de ces fiers magnats de Hongrie qui, maigré leur amour pour la musique et leur admiration pour les grands musiciens, n'imaginalent pas qu'on pût traiter ceus-ci avec distinction, quoiqu'ils eussent pour eux des bontés. Haydn ne sut donc que s'incliner devant le prince, pnis il alla s'asseoir dans nn coin de l'orchestre, songeant avec regret à la perte de ses cheveux et de son élégance de jeune homme. Cette scène se passait le 19 mars 1760. Le lendemain il parut au lever de S. A., empaqueté dans le costume grave qui lui avait été prescrit, et présentant dans toute sa personne l'ensemble le plus ridicule qu'on paisse imaginer, Bien qu'il ent dès lors le titre de second mattre de chapelle, il ne fut connu que sous cejui de musicien de chambre, et ce ne fut qu'après la mort-de Werner, premier mattre de chanelle, à qui il saccéda, qu'il cessa d'être désigné ainsi. Les autres artistes de la musique du prince Esterbazy ne l'appelaient que le Maure, satisfaisant par cette épithète le sentiment d'envie que leur inspiraient ses succès.

En 1761 , le prince Antoine mourut ; son successour Nicolas Esterhazy, encore plus amateur de musique que lui, eut pour Hayin un véritable attachement, et se montra constant admiratenr de son génie. Ce prince jouait fort bien dn baryton, en violoncelle d'amour, monté de six cordes de boyau sur le chevalet, et de six autres cordes métalliques qui passaient sons la touche, Cet instrument était accordé à l'octave grave de la viole d'amour. Il était propre aurtout aus arpéges, et la qualité de ses sous était mélancollque. Haydu écrivit pour le service du prince, dans l'espace de plus de vingt-cinq ans, plus de 150 morceaux de musique où le barytou était employé comme partie principale. La plus grande partie de cette musique fut agéautie dans un incendie qui détroisit tout un quartier de la petite ville d'Eisenstadt; le reste se trouve dans la collection de musique originale qui appartient à la famille Esterhazy ; c'est du moins ce qui m'a été affirmé par un des princes de ce nom, à Paris, eu 1809.

Dès que Haydu eut une existence assurée, il se souvint de la promesse qu'il avait faite autrefois à son aml , le perrugoler de Vienne ; et sans amour, uniquement pour acquitter sa parole, Il devint l'époux d'Anne Keller, qui n'apporta point le boulseur dans sa maison. L'incommode vertu de cette femme tourmenta longtemps le repos de l'artiste, et lui rendit pénible son intérieur; le pauvre Haydu chercha des consolationa près d'une demoiselle Boselti, cantatrice aimable, attachée au service du prince; tl est facile de comprendre que la paix du ménage ne s'en trouva pas améliorée. Enfin, une séparation deviet nécessaire ; à cette occasion Haydn traita sa femme avec beaucoup de générosité.

Pen d'existences d'artistes out été aussi calmes, aussi uniformes, aussi réglées que celle de Haydn. Son traitement était peu considérable; mais avec les divers avantages dout Il jouissait au service d'un prince Immensément riche, ce revenu était suffisant pour ses besoins. A Esterhazy, on daus la petite ville d'Eisenstadt, aucun événement extraordinaire ne venalt jamais interrompre le cours régulier d'une vie monotone; chaque jour ressemblait à la veille, et le leudemain pe devalt pas être différent. Dans une telle situation, la travail d'un artiste entièrement dévoué à son art, comme l'était Haydn, doit être-facile et productif; c'est à cette cause, en effet, qu'il fant attribuer l'énorme quantité d'ouyrages sortis de sa maiu. Il se levait toujours à six heures du matin, s'habillait avec une sorte de reclierche, puis se mettait à une petite table orès de son piano et travaillait jusqu'à midi , heure de son diner. Jamais II ne composa plus de cina heures par jour : mais ces cinq heures . employées pendant trente ans à la composition, forment, sulvant le calcul d'un arithméticien, un total de cinquante-quatre mille heures

de travail, qui ont suffi pour tout ce qu'on connalt sons le nom du maître, jusqu'au moment de ses voyages en Angleterre. Tous les jours, à deux heures après midl, il y avait un concert d'une heure et demie chez le priuce, et, deux fois chaque semaine, opéra le soir, Lorsqu'il n'y avait pas de spectacle, Haydu dirigeait la répétition de quelque morceau pogyeau , puis soupait à sept heures, et eufin passait le reste de la soirée avec quelques amis, ou chez Mile Boselli. Quelquefoia, mais rarement, il employait une matinée à la chasse. Pendant le temps de son service chez le prince Esterhazy. Il visita plusieurs fois la capitale de l'Antriche à la suite de sou matire; mais à peine y était-il arrivé, qu'il reprenait ses habitudes de travall. jusqu'au moment du départ.

Haydn étalt célèbre depuis longtemps dans tonte l'Europe, sens qu'il s'en doutat. Dès 1766, ses premières symphonies foreut gravées à Paris, et exécutées au concert des amaleurs. Les concerts de la Loge olympique a'établirent ensuite, et les artistes qui les dirigealent écrivirent à Haydn pour obtenir de lui les six symphonies qui portent le nom du lieu où ces concerts se donnaient : mais cette demande, la première qu'on lui ent faite de l'étranger, ne lui parvint qu'en 1784. Il y avait alors vingt-quatre ans que Havdn était au service du prince Esterhazy, et la plus grande partie de ses ouvrages était composée. Les six symphoules de la Loge olympique sont les plus belles qu'd ait écrites avant son voyage à Londres. L'aunée sulvaute, un chanolne de Cadix Ini demanda sept morceaux de symphonie dont le sujet devait être pris dans les sept dernières paroles. de Jésus-Christ sur la croix. Cette musique devait être exécutée dans une fêle qui se célébrait pendaut le carême dans la cathédrale de Cadix. La cérémonte religiesse consistait en un prétude d'orgue adapté au sujet; puis l'évêque montait en chaire et prononçait une des sept paroles qu'il accompagnalt d'une pieuse exhortation; celle-ci terminée, il descendait de la chaire et se prosternait devaut l'autel; pendaut ce temps, on exécutait un des morceaux de symphonie. Les sept paroles étaient estimées par Haydu comme un de ses meilleurs ouvrages

Des amis avaient quelquefois domé à l'illiustre composition le conciel d'eutreprendre quelques voyages à l'étranger; mais l'amour du repos, son godt pour la vie caline et méthodique, et l'attachement qu'il avait pour son prince, le retinend en Hongrie. Vraisemblablement il n'en serait jamais sorti, al Mile Boscilin fealt morte presque subitement. Après la perte de son auie, Hayda commenca à seuft du vide dans se journées; ce fut dans cette disposition d'esprit que tes propositions de Salomon, violoniste de Londres, lui furent faites pour aller dans cette ville diriger au piano les concerts qu'on venait de fonder à la salle de Hannover Square, Salomon offrait à Haydn cinquante livres sterling pour eliaque concert, dont le nombre était fixé à vingt. De plus , il laissait au compositeur la propriété des symphonies qu'il écrirait. C'était beaucoup plus que ce que Haydn aurait osé demander : il accepta ces propositions, et arriva à Londres en 1791 (t). Il y rests une année, et dans ce court espace de temps y écrivit six de ses douze grandes symphonies, des sonates de pisno, et beancoup d'autres compositions. Il était alors acé de cinquante-neuf ans. L'arrivée de Haydn dans la capitate de l'Angleterre y produisit uno grande sensation; rien n'avait été ménagé per Salomon ponr faire comprendre à ses compatrioles l'immense mérito du compositenr. Les concerts de Hannover Souare forent à la modo; les symphonies de Haydn recurent d'unanimes applaudissements, et les Anglals déclarèrent leur auteur un grand homme, De nonveaux engagements pris avec Haydn le ramepèrent à Londres en 1793; il y écrivit ses six dernières grandes symphonies, dont les dimensions sont encore plus larges que celles do ses autres ouvrages, L'enthousiasme des Anglais pour ses productions parnt s'augmenter encore. L'aniversilé d'Oxford lui offrit lo diplôme de docteur en musique. Le prince de Galles ( depuis lors Georges IV, roi d'Angleterre) voulut avoir son portrait peint par Reynold; le rol Georges III, qui n'avait jamais aimé que la masique de Hændel, goûta celle do Haydn, et chercha à le fixer en Angleterro; enfin, la faveur publique s'attacha à toutes ses compositions. Les moindres productions do sa plume étalent recherchées avec tant d'empressement, qu'un marchand de musinge lui paya quatre centa livres storting (10,000 francs) pour mettre des accompagnements de piano à deux recneils d'airs écossais. L'entrepreneur du théâtre de Hay-Market, nommé Gallini. l'avait engagé pour écrire un opéra d'Orphée; mais des difficullés s'élevèrent pour le privilege du spectacle, et Haydn, impatient do rentrer dans sa paisible situation, ne voulut pas attendre : il quitta Londres avec onze morceaux de sa partition, qui n'a jamais été achevée. De

(I) Carpaol dit que ce fat en 1700, mais il se trempe: liayda arriva à Londres six mois avant l'enverture des concerts de Honnover-Square, dont le premier foi donne le 4 février 1701. Le même auteor se trompe sussi sur la date du devaleine voyage de thayén à Londres, en le placant en 1701; est ar 1703 qu'il en il leu. relour en Allemagne, il y donna des concerts dans plusieurs villes avant de se rendre à Eisenstadt : Il n'arriva dans cette résidence que vers la fin de 1794.

Avant'son premier voyage à Londres, Haydn n'avait épargné, en trento années, qu'environ cinq mille francs. On ne sera point étonné de la modicité de cette somme, quand on saura que tout son revenn consistait dans le faible traitement qu'il recevalt du prince Esterhazy, et que ses ouvrages n'avaient jamais été rétribués avant que la Logo olympique lui eot demandé six symplonies oul lui furent payées six cents livres chacune. Le produit de ses deux voyages et de quelques concerts porla son avoir à trente millo florins fenviron solvante-six milio francs ). Plus tard il ajouta à cette somme vingt-quatre mille francs que lui rapportèrent ses partitions de la Création et des Quatre Saisons. Le revenn d'un capital do moins do quatre-vingt-dix mille francs composa donc toute sa fortune. Il était âgé de soixanto-deux ans lorson'il revint en Allemanne. Le besoin du repos lui fit demander sa retraite an prince Esterhazy; il l'obtint avec une pension, acheta une petito maison avec un jardin à Vienno, dans lo faubourg do Gompendorf, sur la routo de Scheenbrunn, et a'y retira pour y passer le reste de ses jours,

L'éclat des succès de Haydn en Angelerre, plus encoro pent-être que la beauté des douze grandes symphonies qu'il y avait comporées, augment à beaucomp sa renomméo en Allemagne. Plusieurs fois II a d'éclar lui-larêmo que ce fui surfoitt dépuis fors quo sa personne et ses ouvrages excitierent do l'initérêt à Vienne, et que l'euvie des musiciens de cette capitalo parut cesser (1). Quant à lui, sa vie confinua d'être reser (1). Quant à lui, sa vie confinua d'être reser (1).

(i) C'esi lei le Beu de réinter une ancedote que Framery et Le Beeton oni donnée une l'autorité de Pieyel, cètre de Hayán, et qui a pour objet de ternir la réputation de Casamann (voy, ce nom), Voici comme Le Breton rapporte celle ancedote.

. L'empereur Joseph il eut le désir de se l'altarber (Haydn), en l'adjoignant à son maître de chapelle Gassmann , compositeur très-médiocre , mais intrigaot. L'emperene en parla à ce Gassmann , qui feignit d'etre lie avec Hayda, et affecta d'eire bien sise de l'avoir soor adjoint; mais il ajouta, avec le ton de la franchise, qu'il ne devait pas dissimoler à Sa Majesté qu'ffa sun manquait d'imagination, et que sa réputation étail fondée sur une extrême habiteté à s'emparer des idéra des autres et à les arranger; qu'il était à l'affoit de toutes les nouveautes pour en faire aussitüt son profit. Il proposa à l'empereur de l'en convaincre sons peu de jours, en plaçant Hayda dans l'orchestre et aous les yeux de Sa Majesté elle-même à la représentation d'un nouvel opéra qu'on all'il donner. Eo effet, Haydo, lovité par Gassmann, fut placé à rôlé de lui , et le maître de chapelle , feignant d'avoir oublie son

tirée, et le travail en remplit la plus grande partie. Il était ami du baron Van Swieten, bibliotisécaire de l'empereur, homme instruit, même en musique, et qui n'était pas étranger à la composition. Ce littérateur, partisan comme beaucoup d'antres du système de l'imitation de la nature dans les arts, s'était persuadé qu'il restait à créer un genre de musique imitative et descriptive, qui serait le dernier terme du bul de cet art. L'idée d'un oratorio, ou plutôt d'une cantate, dont le aujet était la création du monde, se présenta à ini ; il proposa à ttaydo de le mettre en musique; et ce maître, parvenu à l'âge de soixante-trois ans, le commença en 1795. Il employa deux années entlères à l'écrire : quand on l'engageait à se liâter, il répondait tranquillement : Ju mets beaucoup de temps, parce que je veux qu'il dure beaucoup. Au com-

agenda et ses inneites , prin Haydn , qu'il savait être toujaurs pourva des moyens d'écrire les idées que son génie abondant int fonrnissell, de trair note . pour l'empereur qui l'avait demandé, desthémes de tous les morceaux que int Gass mann indiquerast. A chaque motif neaf ou piquant, le groon differen etait pre-sé, el sa moin doctie derivalt. L'empereur fut persuadé. Si ce prince cût reflecht qu'il était plus sûr de a'en rapporter a la renommée qu'à on nets qui pouvait être enspret, rt qu'il était impossible qu'un pinguire habituri ne fut denonce à l'opinion publique par les anteurs intéressés à reclamer contre let, il n'aurait par été dupe de la fourberle de Gassmann , et, ce qui est plus grave pour un souverain , il n'aurait pas saerife un houme de grale à un vil intrigant. Au reste . In modestie de Havdn et l'isolement dans irquel il sivait asspraigot l'impunité de Gassussus Cette abredote, qui est une de celles que M. Pieret tient de son illustre maltre . est en quelqua sorte garantie par le sorpris atlaché an som de Cassmann. »

Tool est de nature à causer de l'étonnement dans ce récit ; tout en étemplire la fausseté. D'abord, à quelle epogue de la vie de Bay-in se rapporte-t-III Si e est au temps où Havdn était ou service de la famille Esterhasy , Jamais ce grand artiste ne manifesta le désir d'abandonner des prigers pour qui son attachement était sanabarnes; il refuss même tous les avantages qui lui furent offerts pendant trente ans, afin de ne pas s'en separer. S'agit-il de temps antérleurs à son entrée dans cette famille, alors Il est évident que l'empereur Joseph II n'a pa vouloir faire de Hardo son second malice de chapelle , car il ne monta sur le trone impérial qu'en 1765. D'ailleurs ce prince était bon musicien, jouait bien du violoncelle, et n'avail besola de consulter personne pour connolire le mérite de Haydu. A l'égard de Gasamona, représenté comme un vil totrigant et nomme un homme géneralement méprisé, on peut aftirsoer, au contraire, que jamais le moindre bruit injurienz ne a est cirvé contre int , et qu'un ne trouve rien de noreil dans les biographies allemandes. Enfin , pour faire de or même Gasamann un compositeur très-médiocre, il taus se rien connaître de ses ouvrages , et ne savoir pas mésue qu'il etait anteur de l'Olimpiade , d'Achille in Seiro , de L'amare e Faiche, du célèbre praturio Betulia liberata, d'un receiem, et de beaucoup d'antres bons navragre, il faut d'ailleurs remarquer qu'on parle de l'oubli de ses lunettes, et qu'il n'en ports jamais. N'en doutons pan, cette histoire a eté faite à plaisir, Jamais Haydo n'en parla à Carpuni ni à son biographe Dies.

mencement de 1798, l'ouvrage fut terminé : dans le carême suivant il fut exécuté pour la première fois au paiais du priuce de Schwartzemberg, aux depens de la Société des amateurs, Havdn dirigeait lui-même l'oreliestre, composé de tout ce qu'il y avait à Vienne de talents distingués. Dans l'assemblée nombreuse et brillante qui assistalt à cette séance, on remarqualt l'élite de la cour, des gens de lettres et des artistes. « Nous vimes (dit Carpanl) se dérouler devant e nous une longue suite de beautés inconques · iusqu'a ce moment : les âmes, surprises, ivres « de plaisir et d'admiration, éprouvèrent pen-« dant deux beures consécutives ce qu'elles a avalent sent bien rarement : une existence « heureuse, produite par des désirs toniours « plus vifs, toujours renaissants et toujours saa tisfaits, »

Le succès de la Création détermina le baron Van Swieten à ferire le poème des Quatre Saisons, dont il prit le sujet dans Thompson. Son good pour la musique descriptive lui avait fait préparer nne suite de tablesux où le compositeur avait à peindre la neige, les vents de l'hiver. les orages de l'été, les travaux de la esmpagne, la chasse, les plaisirs champéires. Haydu acheva cette sorte d'oratorio vers la fin de l'année 1800, et les meilleurs artistes de Vienne l'exécutèrent trois fois de suite, dans les salons du prince de Schwartzemberg, les 24, 27 avril et 1er mai 1801. De beaux détails, où l'expérience consommée d'un grand artiste se fait remarquer, britlent dans cette dernière production du génie de Haydn. Ce n'étalt pas sans peine qu'il avait atteint la lin de son œuvre, ear ses forces physiques diminnaient déjà d'une manière sensible. Il écrivit encore après cela trois quatuors. Les deux premiers parurent en 1802 : ce sont les numéros 82 et 83. On y refronve encore cette élégante dispositlon des idées, cette lucidité de conception qui sont les caractères distinctifs du talent de Haydo. Le troisième quatuor, le seul que Haydu a écrit dans le ton de la mineur, fut publié seul. Il n'est point achevé; à la place du dernier morcenn qui manque, Haydu a écrit une phrase musicale, en la majeur, sur ces paroles :

Hin ist alle meine Kraft; alt and schwach bin Ich. ce qui signifie :

Mes forces m'uni abandonné; je suis vienz et faible.

Ce fut par ordre de son médecin qu'il cessa de s'occuper de ce morcean, qui lui avait coûté plus d'un an de travail. Quand il se mettait à son plano, il avait des vertiges, et le médecin craignail l'apoplexie. Depuis lors il ne sorlit plas de sa pelle maison. De tempo e tempo encience il escrupit à se sanis des billes de visite où étalt tracés la fin de non dernier qua leur. Beaucop de minicient de ca tempa se persualitent que c'étalt is sujet d'un canon dispussipue, et se consolerat est min à téte pour y troverr une solution satisfanante, qui a citale pried dans à neit de ce prétendo cano. Ou publia sième dans les journaux ellemands non. Ou publia sième dans les journaux ellemands non. Ou publia sième dans les journaux ellemands proposals comme des solutions de ce sujet; Perse en fit paratire no à Paris, et plusieura univers moirice. Ples libertes.

La Création n'est pas le mellieur onvrage de Haydn, bien que cette partition contienne de fort belles choses; on n'y trouve point la force d'invention qui brille dans les œuvres instrumentales du grand artiste. Toutefois, de toutes ses productions, ce fut celle qui eut le plus de retentissement en Europe, parce qu'elle venalt clore avec éclat une existence d'artiste depuis longtemps célèbre. A Parls . Steibelt arrangea uoe traduction française de cet onvrage anr la musique de Itavan, et cette traduction fut exécutée à l'Opéra le 3 nivôse an 1x (24 janvier 1801). Ce fut à l'occasion de cette solennité musicale qu'eut lieu l'explosion de la machine infernale, au moment où in premier conaul (Napoléon Bonaparte) se rendait à l'Opéra. L'émotion causée par un tel événement nuisit à l'effet de l'œuvre de Haydn; mais les artistes qui avalent concouru à l'exécution vonlurent témoigner leur admiration à l'illustre compositeur. en faisant frapper en son honneur une médsille d'or, qui lui fut remise par l'ambassadeur de France à Vienne, avec une lettre dont le style n'est pas trop hon, mais doot les sentiments sont honorables, D'autres médailles ini furent sussi envoyées comme des témoignages d'admiration par la Société philharmonique de Pétersbourg, par le Conservatoire de mosique de Paris. dans la même année, et par la Société académique des enfants d'Apollon, qui le nomma un de ses membres. L'Institut de France le choisit pour un de ses associés; l'Institut de Hollande. l'Académie de musique de Stockbolm, et la Société du Felix Meritis d'Amsterdam, imitèrent cet exemple.

Dans les derniers temps de sa vie, Haydn, dont les facultés s'étaient Insentiblement affaiblies, n'était occupé que de deux idées : la crainte d'être malade, et celle de manquer d'argent. A chaque instant il presait quelques goutes de vin de Tukai pour ranimer ses forces. C'était toujours avec grand plaisit qu'il recevait les pétits présents qui pouvalent d'iminore sa dé-

pense. Les visites de ses amis le réveillsient na peu et il prenait part à la conversailon quade elle avait pour objet la masque, particulêtement ses ouvrages, les anecdoctes qui le concernaient, et surtoul ses voyages à Londres, le grand événement de sa vie.

L'idée de la perte prochaine d'un si grand homme occupait tous les musiciens et amateurs de Vienne; ils résolurent de lui donner un dernier témolgnage de leur profonde vénération, en exécutant sous ses yeux la Création avec la traduction Italienne de Carpani, Cent soixante exécutants se rénnirent à cet effet chez le prince de Lobkowitz. Parmi les chanteurs on remarquait Weitmüller, Radichi et Mme Fischer de Berlin, Environ quinze cents personnes étalent réunies dans la salle. Le vielllard, malgré sa faiblesse, fut apporté dans un fauteull an milieu de cette foule émue par sa présence et par l'objet de la fête. La princesse Esterhazy et madame de Kurbeck, ancienoe élève de Haydn et son amie, allèrent au-devant de ini : des fanfares annoncèrent son entrée dans la salle. On le plaça au milieu de trois rangs de siéges destinés à tout ce qu'il y avait d'Illustre à Vienne. Salierl, qui devait diriger l'orchestre, vint avec émotion presser les mains du vienx mattre, qui l'embrassa : bientôt après, l'orchestre commença an milieu de l'attendrissement général. Environné de grands personnages, dit Carpani, d'artistes, de femmes charmantes dont les youx étaient fixés sur lui. écoulant les lonanges de Dien que tul-même avait tronvées dans son conr. Haydo fit dans cette mémorable séance un bel adleu an monde et à la vie.

La médeche Capellini, homone f'un zere mittie, photé prich de l'hyd, vini it avenuque que les jambes de l'artiste célèbre n'étaien pion iauxe couvertes, à piene a n-t-il ditu non de la vioilas, que he plan bans chales vierne desouver et échantier is pied de vielniné. Zan par tant et échantier is pied de vielniné. Zan par tant essenti es forces à s'afabiler. On celtres son finell; mais au moment de sortir de la saile il fit arefete (ne porteurs, remorcia le politiq par en inclination; pais, se dournat ver l'orientre, par sens dete tout temmede, il l'era la centre, par sens dete tout temmede, il l'era la centre, par sens dete tout temmede, il l'era la centre, par sens dete tout temmede, il l'era la centre, par sens dete tout temmede, il l'era la centre, par sens dete tout temmede, il l'era la centre, par sens dete tout temmede, il l'era la centre, par sens dete tout temmede, il l'era la centre, par sens dete tout temmede, il l'era la centre, par sens dete tout temmede, il l'era la centre, par sens dete tout temmede, il l'era la centre de l'era d'era de l'era d'era d'e

Avant d'entrer dans sa soixante-dis-luitième année, Hayûn sentit ses forces s'affablir de plus en plus, et ses facultés morales sulvirent la même décadence. Un mouvement machinal, résultat de prés de cinquant eaus de travaux régaliers, le portait encore chaque jour vers son jano, mais blenoit satèles et roubails, des maios quittaineil e clavier pour prendre son resuire, consolation de ses demires jours. Tout sous, in a solation de ses demires jours. Tout gent est per service et l'autriche, chan j'anne l'90, je souveraire de l'autrince, chan j'anne l'90, je souveraire de l'autriment de Vicene, quaire ann auparaire and, remien pour un icanat Hayda, et lle haiter dans son apprit des craintes pour son empereur. A chaque instant il d'ammadat des nouvelles, aibatt au pinn, et avec sa voix éteinte chantait l'hymne national;

## Dieu, sauves François!

Après une campaçae, qui ne foi gabre qu'une concera jumpa Vienne, Permeté française arriva dans la mui du 10 mai à une demi-lice du petit paire de la Brayle, et le indennia, quiano cents coupa de cama refenitirent à non orille. Quatre colons i unert tomber prisé de a maione pidna de fizyare, nes domestiques accourants prisé de la maione, pidna de fizyare, nes domestiques accourants prisé de la maione, pidna de fizyare, nes domestiques accourants prisé de la maione, pidna de fizyare, nes domestiques accourants prisé de la colonia del la

## Dien, sauverFrançois!

Ca Brent sed cermiera secenta. Excess sois à compiano, il fossibi adons que expèce d'Asson-pianement, et ceimi il véteigni le 31 mai, vera in malia, à l'ège de soit-raite-dis-serie son et deux mois. Il rei indiment sans prompe dans le malia, a l'ège de soit-raite-dis-serie son et deux mois. Il rei indiment sans prompe dans l'estate de l'entre de l'en

Une pixel sinetre stati an fond du ceux de l'Emphy il importable à Diret fous les trimmples de ron génic. On trous e au commencement de tout ses partificion originales es moit : In nomina Dominal, ou ceux-el : soit Dos golario, milite de ser ivarrat il sendra do importable milite de ser ivarrat il sendra do importable milite de ser ivarrat il sendra do importable milite de ser ivarrat il sendra de importable ce la in fine de tout de l'arrat de la ricial. Il siales que toujour ce moyen hi avait cial. Il siales que toujours ce moyen hi avait cial. Il siales que toujours ce moyen hi avait cial. Il siales que toujours ce moyen hi avait product la visage de mo telament (1,000 flories aux seux fideles domestiques qui l'avaite servipoutat la visage demiries années de sa sic. Le propostat la visage demiries années de sa sic. Le reste de sa petite fortune, composté de 18,000 florias, de a massion, de se mannecite et de son mobiller, devint la propriété d'un de se present, qui d'ait marchias firerait. Ses manniques de la composité de la composité de prince Lésienstéin eut le vien; perceput qui aruit passe plus de quarante na prês de l'illustre compositeur, etle pays 4,400 florias (plusde 3,000 florias) franco.) On ignore qui est amottre cie feit ul avait été donnée par l'amiral Retion, qui, passant à de l'industre que de sa mottre cie feit ul avait été donnée par l'amiral Retion, qui, passant à sur pour de la sa mottre se que ne de sa mottre cape une de la mottre de pour de la contra company une de la mottre de la contra de la composité de la contra de la composité de la contra del contra de la contra del la contra de la cont

Haydn est à juste titre considéré comme un des pius grands musiciens des temps modernes : ses ouvrages ont plus fait pour le développement des richesses de la musique Instrumentale que les productions de plusieurs centaines d'autres artistes qui l'avaient précédé. Sa pensée ne se pique pas d'une originalité recherchée; elle parait roème quelquefois d'une simplicité trop que au premier aspect; mais bientôt on s'apercoit an'elie a été conçue avec des développements qui en font une grande et belle chose. La lucidité y brille partout, et l'art je plus parfait se manifeste dans toutes les transformations de cette pensée, si simple en apparence, et dans leur enchaînement, Toujours abondant, sans être jamais diffus, Haydn a mieux connu que qui que ce soit les proportions convenables d'un morceau, en raison de la nature d'un thème ; jamsis il ne laisse désirer quelque chose; jamsis il ne fait regretter qu'il n'ait pas fini pius tôt. Ponr bien comprendre le mérite des symphonies et des quatuors de ce grand artiste, il faut savoir ce que ce genre de composition avait été entre les mains de ses devanciers, on des contemporains de sa jeunesse : il fant avoir examiné avec attention les quatuors et les symplionies d'Agreli, d'Aspeimaler, de Crœner, de Filtz, de Harrer, de Hertel, de Léopoid Hoffmann (de Vienne), de Scheibe, de Seiffert, de Werner, de Zacis et d'autres. Bien que non dépourvns de mérite, les ouvrages de ces musiciens semblent être tons jetés dans le même moule; ce sont toujours les mêmes formes, les mêmes dispositions, le même ordre dans le retour des idées, et les thèmes nième ont tant d'analogie, qu'il est à peu près impossible de distinguer le style de l'un de celui de l'autre. Un compositeur Italien, nommé Sammartini, paratt scui avoir exerce quelque influence sur la direction des idées de Haydn . dans sa jeunesse. Ceivi-ià était un homme de génie; mais il était si peu soigneux de sa gloire; ii avait tant de hâte dans sa manière d'écrire ; ii a produit une si grande quantité de symphonies, de quatuors, de trios, et de compositions de tous

genres, qu'il n'a pu qu'en ébaucher la facture, et qu'il n'a point tiré de ses heureuses facultés le fruit qu'on aurait pu en attendre ; le nombre des morceaux sortis de sa plume surpasse deux mille. Havdn avait entendo des symphonies de Sammartini dans sa jeunesse, et avait été frappé de l'élégance des idées qui y sont répandues à profusion, et de la clarté du style. Il y a lieu de croire qu'il les prit d'abord pour modèles; mais bientôt son génie s'éleva plus haut, et le cachet de son individualité s'imprima si bien à tout ce qui sortit de sa main, qu'on oublia son point de départ. Ses premières sonates de piano, ses premiera trios, ses premiers quatuors, ses premières symphonies, ont peu d'étendue; maisdans leurs proportions on aperçoit déjà un plan complet, une grande netteté de pensée, enfin une rare élégance de formes. Vient ensuite un eurieux et intéressant spectacle : celui de l'agrandissement progressif des idées de l'artiste, qui l'a conduit par degrés aux douze grandes symphonies de Londres, et aux cinquante derniers qualuors, modèles admirables de conception et de fac-

Dans la musique instrumentale, les compositions de Haydn brillent de je ne sals quel sentiment pur, vrai, naturel, qui ne se trouve point ailleurs. Mozart est plus passionné, plus entrainant : Beethoven a plus de fougue, plus d'énergie, plus de fantaisie; mais personne n'a ce charme doux et tranquille, cette facilité d'énonciation, ce eschet d'une âme pure, qui se manifestent dans les osuvres de ce grand homme. Nonobstant les transformations que l'art a délà sables, et celles qui l'attendent encore, les productions de Haydn resteront toujours aux yeux des connaisseurs comme des types d'un genre de beaulés impérissables. Malheur à l'artiste qui demeurerait insensible à ces beautés, séduit par des formes plus nouvelles! Celul-là serait sans nul doute une homme horné dans ses facultés de sentir et de inger. De telles œuvres ne sont destinées à vieiller que pour l'ignorance et la prévention.

läsyda a écrit pour le thélâre hait opéras allemande et quadrero epéras lialianes i la nature ne l'avait pas créé pour s'élever dans ce ganre de compositions à la hanteur e di lest parvenn dans la mosique instrumentale. Ses médolles no manquent ni de gréga ni de sustité, mais le seationcet d'araquisque y est faible, et lout demonitre, mêm dans set mélieurs apprèsa, qu'il n'entrait qu'avec difficulté dans l'esprit de la seche. Pour étre u'bu-intens, il arrib besoin de jouir de toute la liberté de son géale et de n'avur point d'antarez, au surplus à l'était resalu justice à cet égard dans sa vieillesse, et avousit qu'il avait été inférieur à ses œuvres instrumentales lorsqu'il avait écrit pour le théâtre (t)

Dans la musique d'église, Haydu ne s'est élevé au-dessus de ses contemporains que par les détails de la facture et les agréments des mélodies; quant au style général de ce genre de composition, Il n'y a point porté de grandes vues, pour l'approprier à son obiet et le rendre digne de la majesté de l'église. Le caractère religieux y manque; non que tlaydn, dont l'âme était pieuse, n'ait eu l'intention de l'y meltre; mais lout ce qu'il avait enlendu et exécuté lui-même depuis son enfance était composé dans un système uniforme, où le caractère de la musique mondaine était adsuis. Il a suivi la route qui lui était tracée, an lieu de s'en frayer une nouvelle, et ne s'est distingué des autres compositeurs de musique d'église de son temps que par les qualités de son talent. Les messes de Havdn sont tontes agréables; on les enlend avec plaisir, mais elles n'élèvent point

Dans ses oralorios et dans ses cantates il s'est acquis use juste célébrité, quoiqu'il soit resté infé-

(1) Il ne sera pos inutile de faire vair à ce sujet la fausset d'ûne ancedale rapportée par Framery at Le Bretandans leurs natices historiques sur Haydo, Vaiel comment s'exprime le dernier de ces biographes : - Prendant que Haydo était absent pour rempiir une mis-

sion, le quartier qu'il babiteit dans la ville d'Eisenstadt fut entièrement consumé par les flammes, flayda y perdit, avec sa maison, tout or ou'elle contenait. Le prince prionna sur-le-champ de lui en faire rebâtit une pareitie au même endroit, et il charges M. Pierel du soiu de remolacer les menbles, le tinge, les astenales, tout enfin ce que l'Incendie avait devoré, par des effets exactement semblables. Le discipie exécuta l'urdre avec autant d'activité que de zéle; et quand Bayda revint , instruit du désastre d'Elsenstadt, et désoit du sien , il crut qui instant que sa maison evait étà éparanée comme per miracle. La reconnalssance succède à la autprise ; suais l'unique portition de son Armide, qu'il préférait avec raison à tous sea autres opéras , avait péri, et zien ne pouvait le consoler de ce maibeur, dont il n'osait pas même se pisindre . dans la crainte de paraître peu sensible à la génerosité qui avait si nublement réparé toutes ses autres pertes, M. Picyel, après avuir été l'agent des bontés du prince, deviat à son tour le bienfaiteur de son maitre. Par une inédétité heureuse, en moins dans le résultat, il avait fait cooler furtivement toute in partition one Raydo no communiqualt à personne, et qu'il avait refusé positivement de ini confier. Cette laute, ou cet acte de prévoyance. rendit le bonbenr à Joseph Haydn, dont le chigrin commençait à détruire la sanié. »

Par malbrur pour ce pelli roman, l'incendié de la maino de Riagio en Blue en 1714, « Armido an la técrit qu'en 1721, De plas, la partition neighais de cet après, as teruvait en tale Vienne, cutte le mains de l'entrepreneur du thétire de la Porte de Cartithle; sofis, lois de monidère sou de Vienne, cutte ce mains de l'entrepreneur du thétire de la Porte de Cartithle; sofis, lois de monidère sou de l'armin de l'armin de l'entre de monidère sou de l'armin de l'armin de l'entre de pardello. Tous las reassignements financie à Framery at à le d'ectos par l'èrgel manquest d'aractition. La fécondité de Hayda pe peut a'expliquer que par l'assiduité régulière au travail qu'il a conservée toute sa vie, comme on l'a vu précédemment. Le nombre de ses ouvrages est si considérable, qu'il n'en avait pas lui-même conservé un sonvenir exact dans sa vicillesse. La liste qu'il en a remise à Carpani, pour ses mémoires, renferme 118 symphonies: 163 morceaux pour le baryton; 50 divertissements, sextuors et quintettes, pour divers instruments; 13 concertos, 19 messes, 4 offertoires, 1 Te Deum, t Stabat Mater, 6 motets et chœurs d'église; 83 quatuors pour 2 violons, alto et basse; plusieura œuvres de trios pour 2 violons et violoncelle, ou violon, alto et basse; 44 sonates pour piano avec et sans accompagnement: 4 concertos pour orque et pour clavecin; 12 divertissements, fantalsies, caprices, etc., pour plano : 4 oratorios : 13 cantates à trois et à quatre volx: 8 opéras allemands; 14 opéras Italiens: 42 allemandes; quelques chansons italiennes et des duos pour le chant; 39 canons à plusieurs voix; plusieurs chœurs, dont un célèbre, intitulé la Tempele: 32 danses et menuets pour l'orchestre : 24 chansons et ballades anglaises; 366 chansons écosaises arrangées avec accompagnement d'orcliestre ou de piano; une unverture détachée pour le iliéâtre de Covent-Garden, à Londres, et quelques petites compositions de différents genres. En totalité, environ huil cents compositions, grandes et petites. Le détail suivant de tous ces ouvrages est aussi exact qu'on le peut faire aujourd'hul. Il est difficile d'éviter les erreurs dans une telle nomenclature, parce que tes éditeurs de France, d'Allemagne et d'Angleterre ont établi des séries différentes dans l'ordre des ouvrages.

Ovérsas ALLEMANOS: 1º Le Diable bolleur,
pour le thétire des marionnettes des jeunes princes
Esterhazy, en 1773. — 3º Le ballel des sorcières, pour le mène iliédire, 1773. — 4º Genevière de Brabant, pour le même thédire, 1777.

- 5° Didon, pour le même théaire, 1778. -6º Le l'oleur de pommes, 1779. Cet ouvrage a été joué à Berlin en 1791. - 7º Le Conseil des Dieux, 1780. - 8° L'Incendie, opera eu deux actes. - 9º Musique pour la Comédie Der Zerstreute (l'Étourdi). - 10° Musique pour le drame Gais de Berlichingen. - Opinas-Italiens : t1º La Cantarina, 1769. - t2º L'Incontro improviso. - 13° Lo Speziale. - 14° La Pescatrice, 1780. - 15° Il Mondo della luna. -16° L'Isola disabitata. - 17° Armida, 1782. 18° L'Infedellà fedele. - 19° La Fedellà premiata. - 20° La Vera costanza, 1786. -21º Acide e Galatea. 22º Orlando paladino, en trois actes. Les airs et l'ouverture de cet opéra, arrangés pour le piano, ont été publiés à Bonn, chez Grosheim, en 1799. - 23º L'Infedellà delusa. - 24° Orfeo, & Londres, en 1794. Onze morceanx seulement de cet opéra ont été écrits; l'ouvrage n'a pas été représenté. Gerber cite un opéra français (Laurette) qui aurait étéécrit par Haydn, pour Paris, en 1791; c'est une erreur; cet opéra est un pastiche arrangé sur des morceaux pris dans les œuvres de ce maître.

tl. Onaroatos : 25° Il ritorno di Tobia, commencé en 1763, pais Interrompu, el enfin achevé en 1775; retonché en 1793. - 26° Les sept paroles de Jésus-Christ sur la croix, 1783, pour Cadly, Cette composition fut d'abord éerite en symphonie, et publiée sous cette forme en 1787, à Paris; plus tard, Miebel Haydn, frère de celui qui est l'objet de cet article, y ajouta un texte allemand, et lui donna la forme d'un orstorio. La partition, ainsi arrangée, a paru à Leipsiek, eliez Breitkopf. - 27° La Création du monde, texte du baron Van Swieten, 1" édition ; Vienne, 1800. in-fol. La partition a été traduite en français par Desriaux et en ttalien par Cerutti; Paris, Pievet. 1801, In-fol. La même partition, traduite en français par le comte de Ségur ; Paris, Erard, 1802. Le même onvrage a été publié en partitiou pour le piano arrangée par Neukomm; Vienne, 1800. Idem, avec texte allemand et anglais, à Offenbach. chez André. Idem, avec texte allemand, arrangée par Müller; Leipsick, Breitkopf et Hærtel. Deux éditions de cette partition, réduite, ont été publiées par les mêmes éditeurs. Idem, avec la traduetion française de Desriaux et la traduction italienne de Cerntti ; Paris, Pleyel, 1801. tdem, avec la traduction française de Ségur, arrangée nour piano par Steibelt; Paris, Erard, tdem, traduite en français par Porro; Paris, Porro, 1801. tdem, en altemand; Berlin, Relistab, tdem, avec la tradaction Italienne de Carpani; Vienne, 1802. Le même ouvrage a élé arrangé plusieurs fois en harmonie pour des instruments à vent, en quatuors pour 2 violons, diloct basse, et en sonates de piano, à Vienne, à Bonn, à Paris, etc. — \*\*2" Les Quaire Salions; avec teste allemand de Van Swisten, en partition; Vienne, 1803. Idem à Leipick, cher Breithof et Hertel. Idem, en qurittion réduite pour le piano; ibid. Idem, traduite en français par Porro, Paris, Porro. Le même ourrage a été arrangé en barronic.

Musique n'équise. 29° Messe à 4 voix et instruments, intitulée Celensis. - 30° Deux messes avant pour titre : Sunt bona mixta malis, à 4 volx, orchestre et orgue. - 31° Deux messes brèves, à 4 voix et instruments. - 32º Messe de Saint-Joseph, Idem. - 33° Six messes pour le temps de guerre, idem. - 34° Sept messes solennelles, idem. Sept de ces messes ont été pnbliées à Leipsick, eliez Breitkopf et Hærtel, en grande partition. La hultième a paru à Vienne, chez Haslinger. La première (en sol) a été publice à Bonn cliez Simrock. Porro a donné aussi à Paris une édition de la messe impériale (en ré). en partition. Novello ( poy- ce nom) a publié à Londrea seize messes de Haydo arrangées avec accompagnement d'orgue, pour remplacer l'orchestre. - 35° Stabal mater, à 4 voix et orchestre, en partition; Leipsick, Breitkopf et Hærtel. Une autre édition du même ouvrage a été publiée à Paris, ebez Sieher. - 36° Slabat mater, différent du précédent ; Londres, 1784. Le même, avec un texte allemand arrangé par Hiller; Leipsick, de même, arrangé pour piano ou orgue, Spire, 1790. - 37° Grand Te Deum, à 4 voix ei orchestre, en latin et en français; Paris, Porro. - 28° Petit Te Deum, à 4 vuix et orchestre : Leipsick, Breitkopf et Hærtei; Vienne, Diabelti. - 39° Offertoire (Insanx et vanx curx), à 4 voix, orchestre et orgue, Vienne, Diabelli. Idem, Lespsick, Breitkopf et Hærtel. - 40° Offertoire (O fons picialis), à 4 voix, orchesire et orgue; Paris, Porro. - 61º Deux autres offertoires, à 4 voix, 2 violons, alto, orgue, 2 trompettes et timbaies, en manuscrii, chez le prince Esterhazy. -42º Domine salvum fac, et Vival in aternum, à 4 voix et orgue; Paris, Purro. - 43° Salve Reging (en sol mineur), à 4 voix, orchestre et orgue; ibid. - 44° Salve Regina, pour soprano solo, orchestre et orgne, en manuscrit, chez le prince Esterbazy. - 45° Salve Redemptor (en sol mineur), pour contratto, 2 violons, viole, hauthois obligé, et prene, en manuscrit. - 48° Chorus de Tempore, à 4 voix, 2 violons, viole, 2 fautbois et orgue. - 47° Hymne en allemand (Allmachliger, Preis dir und Ehre), à 4 voix et orchestre, en partition; Leipsick, Breitkapf et Hærtel, idem, les parties séparées, à Bonn, chez Simrock. - 48° Hymne en allemand ( Walle spacing, set.,) à voix de orchette, en partition; Leipniek, Breitslog i Brittel, 16me, in e parties séparées; Bonn, Simrock. — s'é Lauda Son, Scholeronn, à l'exit, orchette et espace, en manuerie, fice le prince Euleristy. — 50° Camtungo pour l'avent, cade pour separan et bases, avec cerchette et organ, en manuerit; iden. — s'arl'e du dir Commandement de Dire, en dir camon à pindera voix, Vienne, 100. — 51° de camon à pindera voix, Vienne, 100. — 51° de from sen ellire s'éclatation de l'arment de from sen ellire s'éclatation de l'arment de from sen ellire s'éclatation de l'arment de

53º Ariane à Naxos, cantale à voix seule et orchestre; Vienne, Artaria, 1797; Leipsick, Kubnel; Paris, Janet; Milan, Ricordi; Bonn, Simrock. -54° Der Slurm (la Tempète), eiseur avec orchestre, en italien et en allemand, partition, Leipsick, Breitkopf et Hærtel. - 55° Cantate pour soprano solo (Ah! come il cor mi paipila) avec orchestre, en partition; Vienne, 1783. On trouve l'anaiyse de ce morceau dans le Magasin musical de Cramer (1" ann. p. 1073). - 56° Air pour aoprano (Or vicino a le), avec orchestre, en par-Iltion; Vienne, 1788, - 57° Plainles de l'Allemagne sur la mort de Frédéric le Grand, cantate pour voix de baryton avec orehestre. composée en 1787. - 58° 9 Chansons et romances, avec accompagnement de viano; Vienne, Artaria , 1788. - 59° 6 Chants à voix seule et piano. jer recueil; Vienne, Artaria; 2º recueil, idem, Ibid.; 3º idem, ibid.; 4º idem, ibid.; 5º idem, ibid. : 6º idem , ibid. Ces romances et chansons, dont les mélodies sont en général remplies de grâce et de suavilé, ont été aussi publiées à Maniteim, chez Heckel; à Leipsick, chez Breitkopf et Hærtel, et à Londres, avec un texte anglais. Porro en a fait parattre un choix à Paris, avec one traduction française. - 60 ° Captate (Berenice, che fai?), avec accompagnement de plano; Vienne, Mollo. - 61º Air Italien (Cara è vero), avec accompagnement de piano : Leipsick, Breitkopf et Hærtel. - 62° Duo intercalé dans l'opéra intitulé la Cafetiere bizarra, Dresde, 1796. 63º Goll, erhalle Franz der Kalser (Dieu, conservez l'empereur François), prière avec accompagnement de plano; Angsbourg. Gombart, 1797. - 64° Songs and ballads (Chansons et baliades anglaises , 3 aultes); Lnndres. Preston . 1794. - 65° A Selection of original scots airs in three parts, the Harmony by Hayda (Choix de chansons écossaises originales, arrangées à 3 voix, avec accompagnement); Londres, Napier, 1794. - 66° Neuf quainnrs à 4 voix, avec accompagnement de piano, en partition; Bonn, Simrock. - 67º Quarante-deux ranons à 3, 4 et 5 voix ; Leipsick , Breitkopf et ttærtel. — 68° Trois chants à 3 voix, avec accompagnement de piano, Oflenbach, André. — 69° Trois cliants à 4 voix avec accompagnement de piano, sur des poésies de Gelleri, ibid.

V. MUSIQUE INSTRUMENTALE: 70° Six symphonies nour l'orchestre (2 violons, allo, basse, 2 hauthois, 2 cors), op. 7; œuvre ier de symphonies; Paris, 1766. - 7t° Six idem, op. 8; ibid., 1766. -- 72° Six idem, op.9, ibid., 1767. - 73° Six idem, op. 12, ibid., 1771. - 74° Quatre idem, op. 13; Amsterdam, Hummel, 1772. Trois autres symphonies, dont deux en ut et une en si bémol, out été anssi publiées à Paris, dans ta même année, comme l'œuvre 13°. - 75° Six idem, dont trois en fa, 2 en ré et une en ul. on. 15: Paris . 1773, Trois autres symphonies . en mi bémoi , en si bémoi et en sol mineur, ont été publiées à Berlin, chez Hummel, en 1779, comme l'œuvre 15°. - 76° Trois idem à 10 parties (2 violons, alto, basse, 2 hautbols, 2 cors et 2 bassons), en fa et deux en si bémol, gravées à Lyon et à Londres , aussi comme l'œuvre 15c. Je crois que ce sont les mêmes qui ont paru à Berlin en 1780 , romme œuvre 18c. - 77° Six symptionies à 9 parties (2 violons, alto, basse, 2 hauthois, 2 cors et une flûte), dont trois en ré, une en ui, nne en si bémoi et nne en mi bémol, op. 29 et 30; Paris, 1784. La deuxième de cet œuvre a été célèbre sous le titre de la Roxelane. - 78º Trois symphonies à onzeparties /2 violons, alto, basse, 2 hauthois, une flute, 2 cors et 2 bassons), dont une en ut et deux en ré, publiées à Berlin, chez Hummel, en 1787, comme œuvre 25°; à Paris, comme œuvre 37°; à Vienne, comme œuvre 38c. - 79° Trois symphonies à 9 parties, comme œuvre 24e; à Berlin, chez Itummel, 1788. - 80° Trois idem, à 11 parties , en re mineur, fa et sol; Paris , 1786, sans numéro d'œuvre, mais chacune séparément ; à Vienne, comme œnvres 38, 39, 40. --81° Quatre idem, rassemblées en un seul calier par La Chevardière, à Paris, mais sans numéro d'œuvre. La première n'est pas de Haydn, mais de Vanhall : la deuxième est fort belie, la troisième est la symphonie dite d'Adieu (1), incomplète et iocorrecte; le numéro 4 est l'ancienne symplionie de la Chasse, précédemment publiée dans un autre recueil. - 82° Trois idem, op. 45; Paris, La Chevardière, 1783. - 83° Trois idem, op. 46, ibld. - 84° Trois idem, op. 47, ibid. -

(i) Il y a sur rette symphonic piusicurs ameedore, dont on peut voir les différentes versions dans les Haydine «C Carpan), mais dont aucume me parait être authentique. La mons vraisemblable est celle qui a été rapportee par Francry et le firtion dans lutra molters. 85° Trois idem, op. 49, ibid. - 86° Six symphonies à 11 parties, en ul. en sol mineur, en mi bémoi, en si bemol, en ré, en la, composées pour le répertoire de la Loge olympique, publiées à Paris comme l'œuvre 51; à Vienne, en deux recuells de trois symphonies chaque, œuvres 51° et 52°; à Berlin, chez Hummei, ea 1789. comme l'œuvre 28°; à Offenbach, chez André. comme l'œuvre 66°. - 87° Musica instrumentale sopra le 7 ultime parole del nostro Redemotore in croce sieno 7 Sonate, con un introduzione ed al fine un terremolio a 17 parti; Vienne, 1789, op. 47, gravée à Amsterdam, et à Paris, citez Sieber, - 88° Trois symphonies à t3 (2 violons, alto, basse, 2 hautbois, 1 flûte, 2 cors, 2 bassons et 2 trompettes), op. 55: Paris, Sieber. - 89° Trois Idem. op. 56, en ut, en sol, en mi bémol, ibid. -90° Trois idem, op. 63; ibid. - 9t° Six grandes symphonies à 16 parties ( 2 violons, alto, basse, 1 flûte, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 core, 2 trompettes et timbales), op. 80, nes t, 2, 3, 4, 5, 6; Paris, Imbanit; Idem, Sieber, comme œuvre 90e; idem Plevel. Ce sont les symphonies que liayda composa pendant son premier voyage à Londres : on y trouve la Symphonie turque ou militaire, qu'on a prétendu avoir été composée par Haydn pour réveiller l'anditoire anglais de son assoupissement; mais il a loujonrs nié cette anecdote. - 92° Six grandes symphonies, op. 9t, no t, 2, 3, 4. 5, 6; Paris, Imbault, publices chez Pleyel. comme œuvre 96e. Psrmi celles-ci, les deux en ré, celles en si bémol et en mi bémol sont les plus beiles, et sont, en générai, considérées comme les chefs-d'œnvre de Haydn, Les séries de numéros d'œuvres adoptées par les éditenrs aont absolument arbitraires.

Haydn considérait aussi comme des symphonies les pièces de différentes combinaisons d'instruments dont l'indication suit : - 93° Six divertissements, le 1er (en fa) pour 2 violons, 2 altos, basse, 2 cors et 2 hauthois; le 2º (en fa) pour 2 violons, 2 flûtes, 2 cors, 2 bassons et basse; le 3º ( en mi hémol ) pour 2 violons, alto, 2 cors anglais, 2 cors et basse; le 4e (en ré) pour 2 violons, basse, 2 flûtes et deux cors, le 5e (en uf) pour 2 violons, t flûte, t hauthois. violoncelle obligé at basse; le dernier (en sol) pour 2 violons, 2 allos, t flûle et basse. Le recueil de ses divertissements se trouvait en manuscrit chez Breitkopf, à Leipsick, en 1767. - 94° Echo en double trio pour 4 vioions et 2 basses. Cet ouvrage a été gravé à l'aris, citez Porro. - 95° Divertissement (ea re) pour 2 violons, 2 violes, basse, 2 flûtes et

2 cors, en msnuscrit, chez Breitkopf. - 96° Concertino pour 4 violuns, alto, violoncette obligé, contrehasse, 2 hauthois, 1 flûte et i basson. Ce concertino a été gravé à Paris, en 1791, chez Boyer, sous le titre de Symphonie concertante, et à Offenbach, sons celui de Serenade. - 97° Neuf cassationes pour divers instruments, savoir : La tre (en ut) pour 2 violons, basse, 2 flutes, 2 hauthois, 2 cors et 2 bassons; la 2º (en sol) pour 2 violons, 2 violes, basse, 2 cors et 2 hautbois; la 3c (en sol) pour les mêmes instruments; la 4e (en fa) pour 2 violons, 2 violes, basse et 2 cors; is 5e (en sol) pour 2 violuns, 1 flûte, 1 hautbois, violoncelte obligé et contrebasse; la 6º (en sol) pour 2 violons, 2 violes, basse et 2 cors; la 7e (en ut) pour 2 violons, alto, basse et 2 cors; la 8º (en fa, pour t violon, alto, basse et 2 cors; la 9e (en fa) pour 1 violon, violoncelle obligé, contrebusse et 2 cors. Ces pièces étaient en manuscrit chez Breitkopf, en 1768. - 98° Truis divertissements, le ter (en la) pour 2 violons, 2 violes, et basse; le 2º (en sot) pour 2 violons, 2 violes, basse, 1 flute et 2 cors; le 3º (en uf) pour 2 violons, alto, basse, I flûte et 2 cors , ibid. - 99° Divertlasement pour violon concertant, violuncelle obligé, contrebasse ubligée, flûte solo, basson obligé, 2 violons, viole, basse, 2 tauthois et 2 cors; Paris, Sieber, Janet . Porro ; Offenbach, André. - 100° Divertissement pour violen, viole, basse, i flûte et 2 cors, ibid. - 101° Cassationes pour 2 viotons, alto, basse et 2 cors (en mi bémol), ibid. - 102° Sextuor pour violon, bauthois solo, cor note, bason, atto et basse (en mi bémol); ibid. - 103° Six divertissements pour instruments à vent, savoir : Le (er (en si bémol) pour 2 bautbois, 2 cors, 3 bassons et serpent; le 2c (en si bémol) pour 2 hauthois, 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons : le 3º (en mi bémol) pour 2 liautbois, 2 clarinelles, 2 frompeltes et 2 bassons; le 4e (en fa) pour 2 hauthois, 2 cors, 3 bassons et serpent : le 5e (en si bémoi) pour 2 hauthola, 2 clarinettes, 2 trompettes et 2 bassons; le 6° (en fa) pour 2 hanthois; 2 cors, 3 bassons et serpent; ibid. - to4° Symphonic pour 2 violons et basso avec des jonets d'enfants, tels qu'une petite trompette, un petit cistre de Nuremberg, un coucon, une caille, etc., composée pour les enfants du prince Esterhazy ; Paris, Sieber. Je possède en manuscrit original de Haydn un premier morceau de symphonie (en re), pour 2 violons, alto, violoncelle, contre-basse, flute, 2 hautbois, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes et timbales (inédit); et des copies manuscrites de divertissements non publiés insqu'à ce jonr : le premier pour flûte, hauthois et basson obligés (en mi bémol), avec deux violuns, allo, basse, un second hauthois et 2 cors; le second proclavecin, haubois, violon, alto et violoncelle; et le troisième pour lisuthois, violon, basse de viole et violoncelle.

Diverses éditions nouvelles, mais non achevées, de la collection des symphonies de tfavin. ont été faites depuis le commencement du dixneuvième siècle, tant en parties séparées qu'en partition; en voici l'indication : 1º Collection complète et correcte dessymphonies de Haydu. rédigée d'après les partitions originales, ues 1 à 36; Bonn, Simrock. - 2° Symphonies périodiques de Haydn, édition corrigée, nos 1 à 53; Parla , Sieber, - 3º Collection de sumphonies en partition, nos t à 26 : Paris, Le Duc. C'est un choix fait dans les premières symphonies de llayda. - 4° Symphonies de Hayda en partition, no t h 0; Leipsick, Breitkopf et Hærtel. Ce recueil contient six des grandes symphonies composées à Londres. - 5° Bibliothèque musicale, collection de quatuora, quintettes et symphonies en partition, belle edition in 8°; Paris, Pleyel et Richault. On y tronve quatre grandes symphonies de Haydn, dont deux ne sont pas dans la collection de Breitkopf. En réunissant ces trois collections, on peut avoir 33 symphonies de ce mattre en partition. Beaucoup de symphonies de ftaydn ont été arrangées pour divers instruments, pour piano à quatre msins, ou pour piano avec accompagnement. Le recueil le plus considérable de ce geure a pour titre : Collection de 24 symphonies de Hayan arrangées pour 2 violons, alto, fiute et violoncelle (avec piano ad libitum), par Salomon: Paris, Gambaro, Ce. recueil contient un chuix de six des plus belles symphonies anciennes, les six de la Loge olympique, et les douze grandes, composées à Londres. Parmi les symphonies arrangées pour piano on remarque les douze grandes, par Rigel ; Paris, Pleyel. Les six symphonics de la Loge olympique, par H. Jadin; Paris, Boyer; treize auciennes symphonies choisies, par Reissler; Berlin, Challier; quatorze autres, par Klage; Berlin, Krieger; d'autres par Reim; Berlin, Schlesinger; d'autres, enfin, par Stegmann; Bonn, Simrock, Une co'lection complète des symphonies de Hayde, arrangées pour piano à quatre mains par Meckwitz, (ut annoncée en 1840; mais il n'en a

paru que luit numéros, à Berlin, chez Riefenstahl.

V. CONCERTOS POCA DIVERS INSTRUBENTS: 103°
Concerlo (en uf) pour violon principal, 2 violons,
viole et basse, en manuscrit, chez Breitkorf, 1750,

— 100° Deuvlème concerto, idem (en sof); ibid.

10° Torisème concerto idem (en sof); co

manuscrit, chez le prince Esterhazy. - 108° Premier concerto pour violoncelle (en la majeur, avec 2 violons, alto, basse et 2 cors, en manuscrit chez Breitkopf (1771). -- 109\* (Deuxlème concerto pour violonceile (en re); avec 2 violons, viole et basse, Ibid. (1772). - 110° Troisième concerto pour violoncelle (en re), 2 violons, viole, basse, 2 hauthois et 2 cors; Offenbach, André. - 111° Premier concerto pour contrebasse (en sol), avec 2 violons, viole, basse et 2 cors, en manuscrit, chez le prince Esterhazy. - 112" Deuxième idem, (en fa), ibid. - 113' Concerto pour flûte principale (en re); 2 violons, viole et basse, en manuscril, chez Breitkopf (1771). - 114° Concerto pour cor (en ré), 2 violons, 2 flotes, 2 cors, alto et basse, perdu dans l'incendie d'Eisenstadt, en 1774. - 115° Deux symplopies Concertantes pour 2 cors, perdues dans le même incendie, -116° Concerto pour clarinette, chez le prince Esterhazy, en manuscrit, - 117° Concerto pour l'orgue, 2 violons, viole, basse, 2 hauthois, flute, 2 cors, 2 bassons et 2 trompettes, ibid. - 118° Premier concerto pour piano, 2 violons et basse (en uf), chez Breitkopf (1771), en manuscrit. -119º Deuxième concerto idem (en ut) : Ibid. -120° Troisième concerto (en fa) pour piano, 2 violons, viole et basse, ibid.; Paris, t787. -12t° Quatrième concerto ponr plano, 2 violons, viole, basse, 2 hauthols et 2 cors (en re), composé en 1782; Paris, Naderman. - 122º Cinquième concerto pour piano, 2 violons, viole et basse (en sol); 1783, ibid. Je possède lo manuscrit original d'une aymphonie concertante de Haydn (en si bémol) pour hauthois, violon et violoncelle, avec 2 violons, allo, basse, 2 hantbois, 2 bassona et 2 cors. Cet ouvrage,dont ie manuscrit forme 102 pages, est composé d'un premier morceau, d'une romance et d'un rondeau.

d'amont), instrument favori da prince Nicolas Esterhazy. - 123° Cent vingt-cinq divertissements en trios pour bariton, alto et violoncelle. - 124° Six duos pour deux barytons. - 125° Douze sonates pour naryton, avec accompagnement de violoncelle. - 126° Six morceaux de sérépade ponr baryton, violon, alto et violoncelle. - 127° Cinq sérénades pour baryton, violon, alta et viofoncelle, flûte, hauthois solo et 2 cors. - 128° Trois sérénades pour baryton, 2 violons, viole et basse. - 129° Une sérénade en trio pour baryton, flute, et cor. - 130° Une idem pour barytun. violon, alto et violoncelle. - 131° Une Idem pour baryton, 2 violons, viole, basse, hautbois solo et cor. - 132º Trois concertos pour bary-4on, 2 violons et basse. Ces compositions, au nombre de cent soixante-trois, forment une des

VI. MUSIQUE POUR LE BARTTON (hasse de viole

parties les plus considérables des œuvres de Haydn. Une partiea péri dans l'incendie d'Eisensladt, en 1774; le reste se trouve en menuscrit an palais Esterbazy, à Viesne, et dans les châteaux de cette famille, en Hongrie.

VII. Tatos, QUATUORS ET COINTETTES : 133° Six tries pour deux violons et basse (ter en sol, 2° en uf, 3c en si bémoi, 4c en mi majeur. 5c en ré, 6c en mi bémoi), composés en 1764. en mannscrit chez Breitkopf; publiés à Paris, chez Sieber. - 134° Six trios idem (2 en fa. 2 en ms majeur, t en mi bémol et t en si mineur), en manuscrit chez Breitkopf, 1767, et dans ma bibliothèque. Ces trios sont dignes de figurer parmi les meilleures compositions de Havdn. - 135° Six trios faciles, idem, Vienne, Leidesdorf (liv. 1 et 2); Bonn, Simrock. - 136° Deux trios idem avec des thèmes variés, en mannscrit chez Breitkopf, 1767. - 137° Six trios pour violon, alto et basse, liv. t et 2 : Vienne, Molio; Paris, Sleber. -- 138° Trois idem, op. 47; Paris, Naderman. - 139° Trois idem , op. 53; Offenbach, André. - 140° Cinq trios pour viotoncelle concertant, alto et basse, en manuscrit chez Breitkonf, 1771. - 141° Six trios pour 2 flütes et basse, ibid. - 142° Quatuors pour 2 violons, viole, et basse, an nombre de quatrevingt trois, divisés en dix sept œuvres, publiés à Vienne, a Paris, Amsterdam, Londres, Offenbach, Bonn, etc., avec des numéros de séries cholsis par les éditeurs d'une manière arbitraire. Les planches de la plupart de ces éditions séparées ont été fondues pour faire place à des éditions compièles, parmi lesquelles on remarque : La collectiou complète publiée à Vienne par Artaria, 4 vol.-reliés ; la même, ornée da portait de Hayda gravé par Guérin ; l'aris, l'level, 4 vol. cartonnés ; et la collection choisie, contenant 56 quatuors; Paris, Janet : celle-ci est plus correcte que la précédente. Collection complète des quatuors originaux (83) avec le catalogue thématique; Leipsick, Peters : édition belte et correcte, Plevel a public dans sa Bibliothèque musicale trente quatuors choisis de Haydn, en partition, 10 volumes in-8°. La collection complète des quatrevingt-trois quatuors de Haydn a été publiée en partition, à Berlin, chez Trautwein. - 143° Quintette (en ut) pour 2 violons, 2 altos et violoncelle, op. 73; Paris, Sieber, et Offenbach, chez

VIII. MENQUE DE PIANO: 1449 Partita pour clavecin (en 101), 2 violons et basse, en manuscrit chez Britthoof, 1774.— 145° Divertissement (en 111) pour clavecin, 2 violons et basse, ibid.— 146° Sonates avec accompagnement de violon et violonceile. Haydu a déclaré à Carpai qu'il

André, comme œuvre 88°.

HAYDN 269

en avait écrit réngl-neuf. Elles ont été divisées par les éditeurs de Vienne, d'Offenbach, de Paris, de Londres, etc., en dix œuvres, sur lesqueis ila ont placé des séries de naméros arbitraires. Ces vingt-neuf sonates on trios authentiques se trouvent dans les cabiera 3, 5, 6, 7, t0, et 12 de l'édition complète des œuvres de Hayda pour plano, publiée à Leipsick, chez Breitkonf et Hærtel. - 147° Sonates pour piano et violon, au nombre de dix-neuf, qui se trouvent dans les éditions complètes des œuvres de piano publiées à Leipsick, chez Breitkopf, et à Paris, chez Pleyel. Les numéros d'œuvres Indiqués par les éditeurs soni absolument arbitraires. - 148° Sonaies pour piano seul. Haydo n'en reconnaissait que quinze. La deuxième de l'œuvre 93, publice par Pieyel, est supposée : elle a été écrite par Cambinl. Touies les sonates de Haydn ont été arrangéea par Biasius en qualuors pour 2 violons, alto et violoncelle: Paria, Plevel, A l'égard des sonates à quatre mains, publiées sous le nom de Haydn, ce sont des fraudes d'éditenrs; ce grand homme n'a écrit qu'un divertissement de ce gence, qui n'a pas été publié. - 149° Divertissement pour ciavecin, violon, 2 cors et basse, en mannscrit, chez le prince Esterhazy, - 150° Deux quatuors pour piano, 2 violons et basse, ibid. - 151° Un quatuor pour piano, baryton et 2 violons, ibid. Pleyel a publié trois capricea ponr piano seul sons le nom de liayda, op. 60, 70 et 91; mais Haydn n'en reconnaissait qu'un seul (le premier). - 152º Fantaisie pour plano seul, en manuscrit chez le prince Esterhazy. - 153° Divertissement pour piano seul avec 20 variations, ibid. - 154° Un thème varié idem (en sol), ibid. - 155° Un thême varié idem (an mi bémol), ibid.

IX. Solos For Bitters INTRUMENT, 136° Six sonater pour violon seul, avec accompagnent de viole; Vienne, Arlaria; Offenbach, Amiré; Paris, Sieber. — 135° Thème avec 18 variations pour violon solo et basse, en manuscrit chez Breit-kopf. — 158° Deux diveilissements pour flûte seule, composé à Londres.

Parmi les kingraphica le Hydrogul ont été pabliet, ne plus condiêrables sont colles-el : 1º Bresi nolizie interiche delle u'îze e della 1º Bresi nolizie interiche della vila e della pore del Gius Hopph, pur Simon May; Bergame, 1800, in-8º - 2º Hogdrá: Biographic, noch misdichen Erzefshingen desablen eniusertes und Areauspopelere non A. C. Bui; vistes, Camesia, 1810, in 8º - 30. Des, suiteur de celle sollie, fait un pelaire payagile lete Vistes, Camesia, 1810, in 8º - 30. Des par des délla centra un la la préfère de l'Iluiure compositeur, narrie sur la riperfes de suited. 3º Biographiche Visitien urber Jostrèct. 3º Biographiche Visitien urber Jostrèct. 3º Biographiche Visitien urber Joseph Haydn, von C. A Greisinger: Leipsich. Breijkopf et Hærtel, 1810, In-8" : notice exacie . maia écrite avec froideur. 4º Notice sur Joseph Haydn, contenant quelques particularités de sa vie privée relatives à sa personne et à ses ouvrages, etc., par N -E. Framery; Paris, Barba, 1810, in-8°. 5° Notice historique sur la vic et les ouvrages de Joseph Haydn, membre associé de l'Institut de France, et d'un grand nombre d'académies, lue dans la séance publique de la classe des Beaux-arts, le 6 oclobre 1810, par Joachim Le Breton, secrétaire perpétuel de cetto académie; Paris, Baudouin, 1810, in-4°. Ces deux dernières notices, basées sur les mêmes documents, sont remplies d'anecdotes romanesques, et ne méritent pas de confiance. La dernière a été traduite en portugais. avec des additions, par M. Silva-Lisboa : cette traduction a été publiée à Rio-Janeiro, en 1820, in-8°, 6° Joseph Haydn, Kurze Biographie und astelische Darstellung seiner Werke, etc., par Jgn. Ern Ferd. Arnold; Erfurt, 1810, petit in 8°. Crtte notice a été reproduite dans le reeneil folographique du même auteur intitulé : Galerie des musiciens les plus célebres des dixhuillème ei dix-neuvième siècles (Gallerie der berühmtesten Tonkunstler); Erfuri, 1816, 2 vol, in-8°. - 7° Kinker (Jean) Der Nagedachlenis van J. Haydn ; Amsterdam, 1810, in-8" : cette notice est, en grande partie, une traduction hoitandaise de celle de Greisinger. 8º Le Haydine, ovvero lettere sulla vita e le opere del celebre maestro Giuseppe Haydn, da G. Carpani, Mlian, Bucinelli, 1812, 1 vol. in 8°; 2° édition, Padoue, 1823, in-8° de 307 pages : ouvrage rempli de renseignements fournia par Haydn lui-même, qu'on ne trouve pas dans les autres biographies. Une traduction francaise des parties les plus importantes de ce livre. avec des additions étrangères au sujet, a été faite par Beyle, et publiée comme un ouvrage originai, soua le pseudonyme de César Bombet : Paris, 1812, in-8°. L'ouvrage original a été iraduit en entier et dans sa forme primitive par M. Mondo, sous le titra : Haydines de Carpani : Paris, 1838, in 8°. - 9° Essai historique sur la vie de J. Haydn, ancien mastre de chapette du prince Esterhazy; Strasbourg, 1812, in-8° (sans nom d'auteur), i0° Grosser (J.-E.) Biographische Notizen über. Jos Haydn nebst einer Kleinen Sammlung Interressanter Anecdolen und Erzehlungen, græssentheils aus dem Leben berühmier Tonkunstler und threr Kunstverwandten (Notice biographique sur Joseph Haydn, sulvie d'un petit recuell d'anecdotes les plus inféressantes et de récits, la plus graude partie sur la vie des musiciens célèbres, et sur leur profession d'artistes); Hirschberg, 1820, in-8°. — Haydn a été l'objet d'un poéme initiulé: Haydn coronato in Elicona, par Charles-Autoine Gambara; Brescia, 1819, in-8°.

HAYDN (JEAN-MICHEL), frère du précédent, naquit le 14 septembre 1737, à Rohrau, on, sulvant d'autres renseignements, le 11 du même mois. Après avoir étudié les principes de la musique, de la harpe et du clavecin, dans la maison de son père, il entra comme enfant de chœur à la chapeile Impériale de Vienne, pour y chanter la partie de soprano. L'étendue de sa voix était extraordinsire, car elle renfermalt trois octaves, depuis le fa grave du contralto insqu'au fa suraigu. Le 14 novembre 1748 fut un jonr remarquable pour lui; car, ayant chanté devant l'empereur et l'impératrice un Salve Regina, LL. MM. furent si satisfaites et de son chant et de sa voix, qu'elles lui firent présent de donze ducats, et le prirent sous leur protection. Ses études de chant ayant été terminées, sous la direction du maître de chapelle Reiter, il se livra à celles de l'orgue et de la composition. Le Gradus ad Parnassum de Fux et les ouvrages de Bach et de Graun furent à peu près les seuls moyena d'instruction sollde qu'it eût à sa portée; mais tel était son dévouement pour son art, que, sans leçons d'un mattre, il acquit une grande habileté commie organiste et compositeur. Quelques biographes, particulièrement l'auteur de la monographie de Michel Haydn, publiée à Salzbourg en 1808, disent qu'il fut appelé à l'âge de vingt ans à la chapelle de Groswardein, en Hongrie; mais les renseignements fournis par Lipowski prouvent qu'il n'y entra en qualité de directeur de musique qu'en 1763, c'est-à-dire à l'âge de vingtsix ans. Ciuq ans après, il accepta la pisce de maître de chapelle de l'évêque de Salzbourg avec le très-faible traitement de 300 florius, le logement et la nourriture. Plus tard ee traitement fut élevé à 600 florins. Dans la première année de son arrivée à Salzbourg, il épousa la fitle de l'organiste Lipp, et en eut une fille qui mourut à l'âge de trois ans. La perte de cet enfaut le jeta dans une mélancolle profonde qui influa sur le reste de sa vie. Il ouvrit plus tard à Salzbonrg une école de composition où plusieurs artistes distingués ont été instruits. En 1801, le prince Esterhazy lui accorda le titre de son mattre de chapelle, avec une pension; mais il continua de résider à Salzbourg. Il mourut dans cette ville, le 10 août 1806, à l'âge de soixante-neuf ans. Josepli ttaydu considérait sou frère comme le meilleur compositeur de musique d'église qu'il y eût de son temps en Allemagne; cet éloge étail peul-

être exagéré, car le gáne d'invention manque dans les œuvres de ce musicles; mais on doit avouer que son siyle est en général plus grave, plus convenable pour l'église, que cetal de a plupart des compesiteurs allemands du dis-inditieun siècle. Michel Hayda ful aussi un des meilleurs organistes de son temps. Il se revisa toujours à lai-ser publier ses ouvrages pendant as vie, quoique Britilopi fe luit écit demandés.

Les compositions de Michel Haydn sont en grand nombre; on y remarque : 1. Musique n'é-GLISE AVEC PAROLES LATINES: 1° Vingt messes solennelles. On n'a publié que celle qui a pour titre : Missa sotemnis sub titulo Jubilai (en ut), à quatre volx, orchestre et orgue; Mavence, Schott. - 2º Messe de Requiem (en ut mineur), idem, en manuscrit, - 3° Plusieurs Gloria el Credo détactiés. - 4º Seize offertoires. On a publié eeux dont les tilres suivent : (a) Offertorium pro omnt lempore (Laudate, Populi universi, Dominum), à 4 voix, petit orchestre et orgue, Vieune, Diabelli. (b) Offertorium (in adoratione nostra), idem, ibid. (c) Offertorium (Quieumque manducaverit), à 4 voix, petit orchestre et orgue, Ibid. (d) Offertorium (Ad te, Domine, levavt animam meam), pour basse solo et chœur, orchestre et orgae; ibid. - 5° Cent quatorze graduels, la plupart avec orchestre et orgue. Diabelli, de Vienne, en a publié vingt-deux en partition. - 6º Neuf litanies à 4 voix et orchestre : on n'a publié que celles du Saint-Sacrement, pour chœur et orchestre; Lelpsick, Breitkopf et Hærtel. -7º Graduel des morts ( Requiem xternam, etc.) à 6 voix, orchestre et orgue. - 8° Cinq Te Deum, pour chœur et orchestre, en manuscrit. 9º Trois vêpres complètes et un Dixit, idem. -10" Quaire Tantum ergo à 4 voix, petit orchestre et orgne; Il en a été publié deux, le premier en sol, le second en ut; Vienne, Diabelli. -11° Deux complies, en manuscril, - 12° Cinq répons, idem. - 13° Deux leçons de ténèbres, à 4 voix et orgue ; Augsbourg, Gombart, et Leipsick, Breitkopf et Hærtel, - 14° Deux Stella cati, idem, en manuscrit. - 15º Deux Regina corti, avec orchestre, en manuscrit, - 16° Un Lauda Sion, Idem. - 17º Un Atma, Idem. -18° Un Are Regina, idem. - 19° Un Salre Regina, idem. - II. MUSIQUE D'ÉCLISE AVEC PA-ROLES ALLEMANDES, - 200 Quatre messes à 4 voix. orchestre et orgue, en manuscril. Hen a été publié une à Salzbourg, dont on a fait deux éditions. - 21° Un graduel allemand ( Hier tieat vor deiner Majestat); Vlenne, Haslinger. -22° Un idem, avec orgue obligé (en ut); Salzhours. Hacker. - 23° Un air d'église, en ma-

nuscrit. - 24° Une litanie, idem. - 25° Un Te Deum, idem - 26° Quaire vèpres chorales. -. 27° Un Regina calt. - 28° Plusieurs cantiques avec et sans accompagnement. - III. OPÉRAS; ORATORIOS. - 29º Andromeda e Perseo, opéra italien en trois actes. - 300 Endumion, opéra. - 31° Der büssende Sünder (le Pécheur pénitent), oralorio. - 32º Le repentir de saint Pierre, oratorio, en 2 parties. - 33º Der Kampf der Busse und der Bekehrung (le combat du repentir et de la conversion), oratorio. - 34º Oratorio ponr le Jubilé. - 35º Der frahliche Wiedersehein (la Joyense clarié). opéra. - 38º Patritius, opéra. - 39º Tapferkett (Bravoure), opéra, - 40° Der englische Patriol (le Patriote anglais). - 41° Plnsienra chœurs, -- 42° Plusieurs cantates. -- 43° Différents airs d'opéra. - IV. MUSIQUE INSTRU-MENTALE : 44° Trente symptonies à grand orcliestre. Il en a été gravé trois, sans numéro, à Vienne, chez Arlaria. - 45° Deux petites symphonies (partite), en manuscrit. - 46° Une serenade pour petit orchestre, idem. - 47° Une pastorale, idem. - 48° Denx concertos pour viocon principal, 2 violons, viole et basse, le premier en st bémol, le second en sol, en manuscrit chez Breitkopf, 1771. - 49° Concerto pour flute, en rnanuscrit. - 5 Deux divertissements à six instruments, idem. - 51° Trois divertissements à 5 instruments, idem. - 52° Deux quintettes grour 2 violons, 2 violes et violoncelle. Il en a été publié un (en fa) chez Pleyel à Paris, et cbez Haslinger à Vienne. - 53° Trois nocturnes giour 2 violons, 2 violes et violoncelle, en manuscrit. - 54° Une pièce pour 2 clarinettes, 2 cors et basson. - 55° Un quatuor pour vioion, cor anglais, violoncelle et contrebasse. -56° Sent marches. - 57° Neuf suites de menuets. - 58º Plusienrs volumes d'airs de ballets, -59° Environ cinquante chansons allemandes et canons. Longtemps après la mort de Michel Haydn, le P. Martin Bischofreiter, moine bénédiclin du convent de Saint-Pierre, à Salzhourg, a publié, sous le titre de Partitur Fondament, un recueil postlinme de soixante-qualorze partimenti pont l'accompagnement de la basse chiffrée, composés pour l'instruction de ses clèves; Salzbourg, Mayer, 1833, petit in-fol.obl. HAYES (WILLIAM), né à Hanbury en 1708,

HAYES (WILLIA), né à Hapbury en 1708, fut dans as jennesse organiste de l'égliec Sainte-Marie à Shrewsbury. Plus tard, l'ôrgue de l'égliée du Cirist, à Oxford, étant devenu vacant, it obbint la place, et alla se fixer dans celte ville. Il y prit les degrés de doctour en musique, et fut nommé professeur de l'université et organiste de buiséurs colléges. Ce fut aussi d'Oxford, jusqu'à sa mort, qui arriva en 1779. Le docteur Hayes a publié à Shrewsbury une collection de ballades anglaises. Il a laissé en manuscrit dans quelques églises d'Oxford des antiennes et d'autres pièces de musique religieuse. Des glees, catches et canons à plusieurs voix, de sa composition, ont été imprimés à Londres. Le premier livre a paru en 1757. Le deuxième fut publié en 1763. Un supplément, formant le troislème livre, est sans date. Le quatrième livre n'a parn qu'après la mort de l'auteur, par les soins de son fils. En 1742, Itaves avait publié, sous le titre de l'ocal and instrumental Musik, in three parts, un recueil contenant : 1° L'ouverture et les airs d'un divertissement (masque) de Circé. - 2º Une sonate en Irio et des ballades, airs et canlates, - 3º Une ode composée pour obtenir le baccalauréat en mnsique. Hayes a tals anssi en musique une ode de Collins sur les passions, qui a été publiée à Londres, avec un beau portrait du compositeur. Itaves a fait imprimer des observations fort dures sur le traité de l'expression musicale d'Avison, sous ce titre: Remarks on the Essay on Musical expression; Londres, 1753, in-5°. On a aussi de ini : Anecdotes of the five Music Meetings, or Account of the charttable foundations at Churchlangton, in wihch many misrepresentations and gross falsehoods, contained in a book intitled : The History of the above Foundations, are fully delected and confuted, upon indubitable evidence (Apecdotes sur les einq assemblées musicales, etc.); Londres, 1768, in-8°; Blankenburg ( Zusatze zu J. G. Sulzers allgem, Theorie der schanen Kunste. t. 2, p. 412) est tombé dans de singulières erreurs à propos de cet ouvrage. Il l'indique d'abord sous le nom de Hanbury, qui est le lien de la naissance de Hayes, puis sous celul-ci. Gerber n'a pas manqué de copier exactement Blankenburg et de faire denx articles de Hanbury et de Hayes; Lichtenthal (Dision. e Bibliogr. delta Musica) s'est doulé qu'il y avait identilé dans les ouvrages, mais il a choisi le nom de lien préférablement au nom véritable de l'auleur, et il a ajouté la faule d'écrire Harbury pour Hanbury, Forkel ne parle de l'ouvrage sous aucun de ces noms, dans sa Littérature générale de la Musique. Hayes fut le collaborateur dn docteur Boyce pour la collection de musique d'église intitulée Cathedral Music.

lui gn'on choisit pour tonies les fèles musicales

HAYES (Pantiffe), docteur en musique, fils du précédent, naquit à Oxford vers 1739. Son père lui enseigna la musique, et jeune encore il fut admis comme chanteur dans la clarette royale. Cet emplei l'obligea à demeurer à Londres jusqu'à la mort de son père, dont il fut le successeur comme professenr à l'université d'Oxford, Ses compositions consistent principalement en Antiennes et Services ponr l'église, qui sent restés en nunuscrit, et six cencertes pour le clavecin publics à Londres en 1768. Hayes était d'un embonpoint extraordinaire, et passait pour un des hommes les plus gros de l'Angleterre. Rees dit (dans son Encyclopédie) qu'avec pen de génie et beaucoup de vanilé et d'envie, il fut touienre malbeureux : il usait si mai du pouvoir que lui donnait sa place, qu'il se fit des ennemis de tous les autres musiciens. Personne n'entrait à l'université, par curiosité ou par lent autre motif, qu'il ne s'en alarmat. Au mois de mars 1797, Il s'était rendu à Londres pour une fête musicale; le 19 du même mois il se sentit subitement indisposé, après s'être habillé; nne maladie sérieuse se déclara bientôt, et le 27 il cessa de vivre. De magnifiques funérailles lul furent faites à Saint-Paul, et le chœur de Westminster se joignit à celui de cette église pour lui rendre les derniers honneurs,

HAYLEY (WILLIAM), poète anglais, né à Eartham, dans le duellé de Sussex, vers 1770, a fait Imprimer un poème sur la musique, intituil : The Triumph of Music, a poem in str caulos: Chielester, 1804, in 49.

HAYM (Lexs), musicien alremand, parent avoir vice a Aug-loury dans la seconde multi-dis estzième sicle. On cennut tous von nom un record el litanies intible : Litania tectus triplez : 1º de Duclatimo nomine Jeru. — 2º De Beata Maria sespor Virigine. — 3º De Omnibus Sanctis; quibus singulis prafica est quadruplet A armonia qualen vocibus composita; Augusta, apud Josiam Werly, 1582, in 4º obl.

IIAYM (GILLEN), chanter et chanetes de Figlies collégiale de S-tena, l. Lifey, y compactie position vers le milleu du dit-respitansiècle. I plonistal des réputales de savantempositeur. Fredinand de Balviere, électior de Guyr la musique de sa charpets : plus trad il fix appetent price de ladige, in chesisi pour de Guyr la musique de sa charpets : plus trad il fix appetent price de la charpets : plus trad il fix appetent price de la charpets : plus trad il fix appetent price de la charpet se plus de la consistion de conjecte. Natura Sez qualture recébus concientade, a fanterplus, qual bacterplus, qual bacterplus, pub de Lifey, en (187.).

HAYM (Nicolas-Faurçois), littérateur et musicien, naquit à Rome de parents allemands, vers 1679. Son éducation fut brillante, et il acquit des connaissances étendues dans les sciences

et dans les arts, particullèrement dans la poésie et la musique. Au commencement du dix-huitième siècle, il se rendit à Londres avec le dessein d'y établir une maison de banque; mais il ne donna point de snite à cette affaire. Avant concu le projet d'intredulre la musique italienne en Angicterre, il s'associa pour une entreprise d'epéras traduits en anglais avec Clayton et Dicupart. Le premier envrage de ce genre on'il arrangea fut la Camtlla de Bonencini; puls il dunna le Pirro et le Demetrio de Scarlatti; il y ajonta quelques morceanx de musique de sa composition, qui ont été publiés à Londres en 1709. Hawkins en a conservé un air dans le cinquième volume de son Histoire de la Musique (p. 165). On connaît de sa composition en manuscrit six cantales pour deux votx. L'arrivée de Hændel en Angleterre, et le succès de son Rinaldo, causèrent la ruine de l'entreprise de Haym et de ses associés. En vain écrivirentlls à pinsieurs reprises dans Le Spectateur pont dénigrer l'ouvrage et le compositeur qui nulsaient à leurs succès, le publie fut sourd à leurs plaintes, et ils durent renoncer à une entreprise ruineuse. Haym passa en Hollande, y vécut quelque temps et y publia, en 1713, des Sonate du Camera, pour 2 violons et basse continne, en. t et 2; Amsterdam, Roger, De retour à Lendres, il s'attacha à Bændel et écrivit pour lui les livreis de quelques opéras Italiens, tels que Etearco, Teseo, Flavie et Redelinda. Vers le même temps, il composa ansal denx tragédies et publia une helle édition de la Gerusalemme liberata du Tasse, en 2 vol. In-4+. On lui doit une description des médaitles, pierres gravées et statues ont existaient alers dans quelques cabinets de l'Angleterre ; il la publia sons ce titre : Il Tesoro britannice delle Medaglie antiche, etc., 2 vol. in-4° avec fig., en llatien et en français ; Londres, 1719-1720. En 1726, Il fit parattre dans la même ville : Nottaie de libri rari nella lingua italiana. Une bonne édition augmentée et corrigée de cet ouvrage a été publiée longtemps après la mort de l'auteur à Milan, en 1771, 2 vol. in 4°, On y trouve des renseignements utiles sur quelques livres rares concernant la musique. Haym conçut le projet d'écrire nne labtoire de la musique et en publia le prespectus : elle devait former 2 volumes in 4°; mais l'auteur ne put trouver plus de 46 souseripteurs, et il renonça à son projet, Haym est mort à Londres, non pas au meis de mars 1729, comme il est dit dans la Biographie universelle, mais le 11 aeût de la même année.

HAYN (FRÉDÉRIC-GOTTLER), planiste, né h

Dresde en 1771, est mort en 1804, organiste de

l'église de la ville, à Wurren. Il a publié de sa composition : l' Pétites pièces pour pians j. Leipaick, G. Fleischer. — 2° Variations sur l'air altemand : Dio Milch ist gesunder; Dreede, Hitcher. — 3° Dannes écossiaese, anglaises, etc., pour le plano ; Leipstéls, Fleischer. HAYNE ou UEXYE. musicien beise du quin-

zième slècle, dont le nom flamand était Van Ghizeghem (Voy. GHIZEGHEM ).

HAYOUL (Barnous), ecclésiatique français, vetud atan la seconde moité du desième a siche et fut maitre de musique de l'églies Saint-Nicolas-des-Champs, à Paris. Il a publié in recueil de notets de sa composition à 6, 7, 8 et 9 vois; sons ce litre : Sarar Cantinous 6, 7, 8 et 9 vois; sons ce litre : Sarar Cantinous 6, 7, 8 et 9 vois; nost une miez exect, fum nomis generit instruments musiète commodissime opplierer pouvant; Parisits, spod Adr. Le Roy et en l'annuel de l'entre de l'

HBAD ( $\ell$ -A.), organise à abilitéd, dans le Deronshire, où li se touvail en 1506, est auteur d'une collection de chants à trois voix pour les 150 passume, soutris de quelleure hipmes et autres chants pour le service divin, laquelle a été publiée sous ce titre : Choral Paralmody, or a Collection of funes to be sung in parts without instrument by alle Village Choirs, etc.; Londres, Cramer, Addison el Beale. 1810, 1637 obl.

HEATHER (GUILLAUME ÉDOCARD), MUSIcien anglais, ne en 1785, est fils d'un tapissier. Dès l'âge de quatre ans, il étudia la musique sur une vieille épinette qui se trouvait dans le ansgasin de son père. Un ami de celui-ci le fit entrer comme enfant de chœur à St-Paul, où il recut une éducation musicale. Après avoir terminé ses études, il chanta tour à tour dans les églises catholiques et dans les temples protestants. En 1798, il embrassa une nouvelle carrière, et se fit chanteur d'opéra. Il parcourut l'Angleterre, menant la vie joyeuse de comédien amtudant, puis revint à Londres où il se fixa. On a de lui une très-grande quantité de alees, ballades, chansons, etc., etc., plusieurs morceaux pour le piano et pour la harpe, une marche pour pisno et musique militaire, des étnées pour le chant et des inclodies hébraiques : tous ces morceaux ont été publiés à Londres, Il y a aussi fait parsitre un ouvrage lutitulé : Treatise on the present state of Plano-Forte study (Traité de l'état actuel de l'étude du piano); Londres, 1820. Heather est anteur de la mnaique d'un opéra représenté à Covent-Garden sans auccès, sous le titre de The Kondescrept.

MOGA, UNIV. HES MUSICIENS. - T. 1Y.

HEBENSTREIT (PANTALÉON), inventeur de l'instrument suquel on a donné son nom, était un violoniste distingné : il exerça d'abord la profession de maltre de danse à Leipsick. Il était né en 1660, à Eisleben, dans le comté de Mansfeld. Poursuivi par ses créanclers, il fut obligé de s'enfuir de Leipsick et de se eacher eijez je prédicateur du village de Mersebourg. Un tympanon qu'il y trouva lui suggéra l'idée de perfectionner cet instrument : ce fut l'origine du Pantalon, Il lui donna des dimensions quetre fois plus grandes, et le monta de deux rangs de contes pour chaque noie, l'un de cordes à boyanx, l'antre de cordes métaliques. Du reste, il le jousit avec deux baguettes, comme on ioue le tympanon. En 1705, il se rendit à Paris, et se fit entendre devant Louis XIV : il le charma par son habileté extraordinaire à jouer de son Instrument, qui n'avait point encore de nom ; ce prince lui donna celul de l'iuventenr. Le Dialoque sur la Musique des Anciens, de l'abbé de Châlesuneuf, doit son origine à l'effet que produisit Heben-treit chez Ninon de Lenclos, na jour où il s'y était fait entandre. Voici la description que fait l'abbé de Châtcauneuf du Pantalon, qu'il avait vu et qu'il avait entendu jouer par Hebenstreit Jul-même :

« C'était une espèce de Tympunum, composé · de plus de deux cents cordes tendues par quana tité de chevalets sur nne planche de bois or-« dinaire, longue de six pleds, épaisse d'un ponce « et sons aucune concavité. Mois ce qu'on y re-« marquoit de plus singulier (parce qu'on l'avoit « Inutilement tenté jusqu'ici), c'est qu'au tien de « chordes de clavessin (qui se sentent tomours « de l'aigreur de logr matière), c'étoient des « chordes de luth. On admira longtemps la nou-« veauté de cet instrument, sans concevoir quel « son pouvolent produire deux bâtens très-lé-« gers en frappant sur des eliordes de cette es-« pèce, qui sembloient avoir besoin d'être tou-« chées avec les dolgts, et qui de plus étoieut « placées sur un bois épais et solide; mais dès « qu'il eut commencé à prélu ler on ne fut plus « occupé qu'à admirer son exécution, qui bien-« tôt après parut encore plus étonnanie que ses a lumières et sen génie » ( Dial. sur la Mus. des Anciens, p. 5).

Crite description du Pantalon ne ressemble pas exactement à celle que Forkel a donnée dans son Almanach musical de 1732 (p. 29), ni à celle du Dictionnaire de inusique de Koch; chans cette dernière on trouve un corps sonore creux qui n'existalit pas orginairement. Nul doule que dans le nomine très-petit de personnes qui jouirent du pataloio, anels tichestricii, il n'est nosit (rouve pataloio, anels tichestricii, il n'est nosit (rouve pataloio, anels tichestricii, il n'est nosit (rouve ). quelqu'une qui ait modifié la construction primitive de l'instrument,

De retour en Allemagne, en 1706, Hebenstreit fut engagé à Eisenach en qualité de mattre de chanelle ct de danse de la cour. Deux aus après, l'électeur de Saxe, roi de Pologne, l'appela à Dresde, comme nousicien de la chambre pour jouer du pantalon, aux appointements de deux mille écus (7,500 francs), somme énorme pour ce temps. On sait qu'il vivait eucore en 1730; mals l'époque préeise de sa mort n'est pas connue. Ses meilleurs élèves furent Bender et Gumpealsuber. Après eux le pantalon fut longtemps négligé. Il y a lieu de croire que les perfretionnements de cet instrument sont dus à Gebel, autre élève de ttebenstreit ( voy. GEBEL), et que c'est lui qui y a appliqué la table d'harmonie. Vers la flu du dix-hu tième siècle, un musicien de Ludwigslust, nominé Noelli, essaya de remettre en vogue le pantalon; mais il obtint neu de suceès.

HEBENSTREIT ( . . . ), directeur de muaique au théâtre Leopoldstadt de Vienne, né vers 1812, s'est fait connaître comne compositeur par un premier opéra représenté dans cette ville en 1836, au théâtre Leopoldstadt, sous le titre : Das Zauberdiadem ( Le diadème enchanté). Vers la fin de la même année, il donna, au même théâtre, une pantomime frerie intitulée Pierol als Wittwer (Pierrot devenu veuf). Au mois de février 1837, il fit représenter au même théâtre Die Wurcherschätze (Les impôts usuraires), petit opéra fécrie, auguel succédérent, dans la même année et dans les suivantes, divers ouvrages de même nature ; productions d'un talent médigere.

HEBERLE (A.), flûtiste à Vienne, a'est fait connaître par les compositions dont les titres suivent : 1º Premier concerto pour la finte ( en sol), avec aecompagnement de 2 violons, alto, basse, 2 hautbois et 2 cors ; Vienne, tlaslinger. - 2º Deuxième idem (en ré); ibid. - 3º Sept variations pour flûte, violon et violoncelle ; ibid. - 4° Six allemandes, idem; fhid. - 5° Trois œuvres de duos puur 2 flûtes; ibid. -- 6° Duo pour flûte et violon ; ibid. - 7° Douze variations pour 2 flûtes; ibid. - 8° Deux airs variés pour flute scule; ibid. - 9° Concerto pour czakan (flûte douce), avec 2 violons, alto, basse et 2 cors : ibld. - 10° Sonate brillante pour czakan et piano : ibid. - tto Variations pour czakan, 2 violons, alto basse et 2 cors, - 12º Huit variations pour flûte et guitare ; ibid,

## HÉBERT-TURBRY, Voy. TURBRY, HECHT (Épouard), planiste et composi-

teur, est ne en 1832, à Dürkheim, dans la Hesse.

Il n'élait âgé que de deux ans lorsque son père (ttenri Hecht) alla se fixer à Francfort-surle-Mein, comme professeur de clant : plus tard il y eut la direction d'une société chorale. Dès l'âge de quatorze ans le jeune Hecht commença à se faire connaître par son talent sur le piano et par des essais de composition. En 1851 il se rendit à Paris, et y publia ses premières productions. Depuis lors il s'est fixé en Angleterre, où il se livre à l'enseignement de son instrument. Il a publié des Lieder comiques, des quatuors pour des voix d'homme, 6 pièces do salon pour le piano, et quelques autres ouvrages de pen d'importance.

HECK (JEAN-GASPARD), musicien allemand. établi à Londres, dans la seconde moitié du dixhuitième siècle, est auteur d'un traité d'harmonie et d'accompagnement intitulé : Art of playing Thorough-bass with correctness, according to the true principles of composition, fully explained by a great variety of examples, in various styles, etc.; Londres, 1793, ln-4°. On a aussi du même auteur un autre livre sur le même sujet et qui a pour titre : A complete System of Harmony, or a regular and easy Method to attain the fondamental knowledge and practice of Thorough-Bass (Système complet d'harmonie, ou méthode régulière et facile pour acquérir la connaissance fundamentale et la pratique de la basse continue): ton-ires (s. d. ), in-4° de 26 pages avec 19 pages gravées d'exemples et de basse chiffrée, Burney fixe la date de 1768 à la publication de ce livre. Malgré leurs titres pompeux, ces deux ouvrages sont au-dessous de la eritique : d'une part, on n'y trouve que des règles empiriques qui ne se rattachent à aueune doctrine; d'autre part, les exemples sont fort mal écrits, et l'on y voit à chaque instant des successions d'octaves et d'au-

tres fautes grossières. HECKEL (Wonless), luthiste, vécut à Strasbourg vers le milieu du seizième siècle. Il s'est fait connaître par un recueil de compositions pour deux luths, lequel a pour titre : Lauttenbuch, von mancherley und lieblichen Stücken, mit zwegen Lautten zusammen zu schlagen, etc. (Livre de luth, composé de différentes pièces agréables pour jouer avec deux inths rennis, etc.); Strasbourg, Chr. Müller, 1502, in-4° oblong. Cet ouvrage, dont les exemplaires sont très rares, contient des chansons allemandes, françaises et italiennes, des danses, fantaisies, ricereari, pavannes et sallarelles. Lo volume est furmé de 4 feuillets préliminaires et de 224 pages. HECKEL (JEAN-CRRÉTIEN), diacre à Augs-

bourg, né en cette ville en 1747, est auleur d'un

petil écrit intitulé: Breschreibung der Steinischen Mclodica, eines neu erfundenen Clavierinstruments (Description de la Melodica de Stein, instrument à clavier nouvellement inventé); Augybourg, 1772, In-8°.

HECREL (CUARLIS-FRARMANN), éditeur de musique à Mannheim et compositeur, est né à Vienne, en 1800. On lui est rédevable de charmantes éditions portaires des œuvres instrumentales de Mozart et de Beethoven en partition. On a de sa composition des Lieder et des danses pour le péano.

HECKER (A.-J.), cantor à Potsdam, au commencement du dix-neurième siècle, est auteur d'un petil écrit intitulé: Ueber den Gesang in Schulen und Kirchen (Sur le clant dans les écoles et dans les églises); Berlin, 1815, in-5°.

HECQUET (CHARLES-JOSEPH - GUSTAVE). littérateur et compositeur, né à Bordeaux , le 22 août 1803, fit ses études au collège de Troyes , puis alla suivre les cours de l'école de droit à Paris , en 1821, et fut reçu avocat à la cour royale de cette ville en 1825; mals il ne plaida jamais, Doué d'Instinct pour la musique, il l'étudia d'abord à pen près seul jusqu'au moment où l'aer se chargea de lui enseigner la composition. Ses premiers essais de musique datent de 1830; il écrivit alors un grand nombre de morceaux de musique nouvelle pour des vaudevilles , dont la plupart étalent d'Ancelot, et parmi lesquels on remarque La Mendiante, Le Favori, La Comtesse d'Egmont, etc. Quelques-unes de ces légères productions ont obtenu un auccès populaire. M. Heequet écrivit, en 1834, pour le theûtre de Versailles, un opéra en deux actes, dont Carmouche, alors directeur de ce théâtre, avail fait les naroles : e'était un vaudeville joué autrefois au théâtre de la rue de Chartres et à celui des Noureautés de Paria, sous le titre : La Fiancée de la Clude. L'ouvrage fut représenté en 1835, à Versailles, et les connaissenrs remarquèrent dans la musique de la fantaisie el de la vérité dramatique. Une maladie de foie, dont M. Hecquet fut atteint vers le même lemps, lui fit perdre presqu'entlèrement plusieurs années pour ses travaux, En 1814 la Société des concerts du Conservatoire fit exécuter dans une de ses séances Le Roi Lear, grande scène lyrique de cet artiste , pour voix de basse, avec chœur et orchestre, qui fut chantée par Barroilhet. En dépil des préventions des habitués de ces concerts contre toute musique dont les auteurs ont le tort de n'être pas encore enterrés, l'ouvrage de M. Hecquet fut si bien applaudi, qu'il fut exécuté de nouveau dans un des concerts de l'année suivante, et chanté avec un

égal succès par Herman Léon. Le mauvais vou-

loir et l'absence d'intelligence qu'on remarque chez la plupart des directeurs de thédires ly riques de Paris, obstacles à peu près Insurmontables pour les compositeurs que ne favorisent pas certaines circonstancea fortuites, furent aussi l'écueil contro lequel vinrent échouer les aspirations de M. Hecquet. Il avait écrit plusieurs partitions : il ne put en faire entendre une seule. Je me trompe ; Le Braconnier, charmant petit acte mélodieux, bien écrit et bien instrumenté, fut joué an théatre de l'Opéra-Comique, au mois d'octobre 1847. Un bon quatuor, un duo, un air de femme, nne romance de ténor, et d'excellents couplets rhythmiques, firent le succès d'une pièce d'allleura assez médiocre. La carrière semblait enfin ouverte pour le compositeur; mais bientôt arrivèrent les brutalités de la révolution de 1848, qui la fermèrent de nouveau. C'est ainsi que s'est gaspillée l'existence de plus d'un artiste do mérite, par l'effet de circonstances inévitables, et par le détestable système administratif des theatres de France. Repoussé des voies du musicien, M. Hecquel dut rentrer dans celles du littérateur, qu'il avait déjà suivie avce honneur, esprit et talent, et neuf années s'écoulèrent avant qu'il pût de nouveau aborder la scène commo compositeur (Quelle scene! Les Bouffes parisiens!) Le 25 juin 1856 il y fit jouer Marinelle el Gros-Rene', opérette en un acte. Un caractère bouffe plein de gaieté, nne rare distinction dans les idées, enfin, une harmonie étégante et pure, aont les qualités qui se font remarquer dans ce pelit ouvrage, trop bon pont le lieu où it a été donné, pour ses misérables interprétes, et pour le public auquel il était deatiné. On a de M. Hecquet des morceaux détachés, parmi lesquels se fait remarquer la ballade do Marie Tudor, publiée en 1833.

Le début de M. Hecquet dans la littérature fut sa collaboration avec Ancelot dans une joice comédie (Madame du Châtelet), jouée avec beaucoup de succès en 1832. Attaché en 1833 au Courrier Français, alors dirigé par V. Lapelouze, il y a publié, pendant deux ans, des nouvelles en feuilletons. Des morceaux du méme genre forent aussi donnés par lui au Journal du Commerce, et au Capitole. En 1841, il succeda à Mainzer, pour la crilique musicale, an National, et la continua jusqu'à la suppression de ce journal, par le coup d'État du mois de décembre t851. Il y avait fait anssi de la critique littéraire. el depuis 1818 jusqu'à la fin de l'eté de 1850, il avait pris une part très-active à la politique de ce journal, L'editeur de musique Troupenas ( vou. ce nom ), ayant fondé en 1842 La Mélodie, journal hebdomadaire, ce fut M. Hecquet

qui en fit la plus grande partie pendant toute son existence. Ce fut lui aussi qu'on chargea de tont ce qui concernait la musique dana l'Illus-Iration, dès sa création, en 1843 : il y continua sa collaboration insqu'en 1847, où Bousquet (roy. ce nom) lui succéda. Après la mort prématurée de cet artiste. M. Hecquet reprit sa position dans cette revne illustrée : au moment où cette notice est publice. Il y continue la critique musicale. La Revue ei Gazeile musicale de Paris comple aussi cet artiste littérateur au nomi re de ses collaborateurs. On a de M. Hecquet une Histoire de madame de Mainteson (Paris, ttachette et Cir. 1853); bon livre dont la première édition a cté rapidement épuisée, et dont on prépare la seconde.

HEDING ou HEDINE (Jacques DE), poete et musicien, né en Picardie, mourut vers 1270. Les manuscrits de la Bibliothèque Impériale, à Paria, nous ont conservé deux chansons notées de sa composition.

HEDOUIN (Pizanz), littérateur et amateur des arts aussi zélé que distinqué, est né à Boulogne (Paa-de-Calais), le 28 juillet 1789. Fils de Nicolas-Joseph Hédouin, contrôleur général, pnis directeur général des postes et relais de France, il est, par sa mère, de la famille du célèbre compositeur Monsigny ( poy. ce nom). Doué d'heurenses dispositions pour la musique, il cultiva cet art dès sa première jeunesse; mais destiné au barreau. Il fut envoyé à Paris vers 1809, pour y suivre les cours de droil, et exerca ensurte la profession d'avocat pendant frente ans. dans sa ville natale. Pendant la durée de ses éludes à Paris, ses relations avec son parent Monaigny, avec Grélry, et les succès populaires qu'avaient alors Felix, le Déserteur, Zemire et Azor, Richard Cour de Lion, et d'autres ouvrages de ces compositeurs, remis au litráire par Elleviou, exercèrent aur son goût une influence tout en faveur de la musique française. Le charme des mélodies et la vérité dramatique, qui forment le caractère distinctif des œuvres de ces musiciens célèbres, étaient en harmonie avec son organisation, plus qu'aucun autre genre de musique. Peut-être aussi le défaut d'habitude d'entendre de la musique Italienne et allemande estil pour quelqueeliose dana le goût un peu exelusif pont la musique française qui se fait apercevoir dana la plupart des écrits de M. Hé-louin, Quoi qu'il en soit, en depit des graves occupations de son étal, M. Hé touin continua toujours à s'occuper avec amour de son art de préditection ; une multitude de nocturnes, de romances, dont il avait fait ausai les paroles, et la moltié de l'opéra intitulé la Prévention (en collaboration avec Alexandre

Piccinni), farent les froits de ses loisirs. Parmi-ses romaices, doit in grand nombre ont paru dans les Souvenirs des Mênestrels (Voy. Leffiét) et dans d'autres recnetts, on a distingué La Nouvelle Nina, Les adieux de Veileda, l'Helvelien, Marie, Dors, petil.

On a peine à comprendre qu'au milieu de ses occupations du barrean, M. Hédouin ait pu suffire à l'immensité de ses productions littéraires ! Ainsi qu'il le dit lui-même dans une lettre que j'ai sous les yeux, il a fait une myriade de vers en tous genres, répandus dans les recuells du temps : il a fourni des poémes, cantates et scènes à Paer, Elwart, Catrufo, Rigel, Jules Godefroid, Dessauer, ele. au nombre de 942! Il a pris part à la rédaction des Annales romantiques, des Annales archéologiques, du Ménesirel, du Nord musical, des Souvenirs des Ménestrels, de l'Artiste, et a fondé à Boulogne un journal politique, littéraire et musical intitulé L'Annotateur. En 1824, Il a publié, à Paris, chez Baudonin, une nouvelle qui a pour titre : Marie de Boulogne ou la communication. La première édition est anonyme : l'ouvrage fut attribué à Mme de Souza: mais la seconde édition porte le nom du véritable auteur, On a ausai de M. Hedomin les Souvenirs historiques et pittoresques du Pas-de-Calais, un volume in-4°, orné de belles gravures, et une édition complète de Notre-Dame de Boulogue avec des illustrations et des fae-

simile d'autographes. M. Hédoula est ici considéré particulièrement dans ses travaux littéraires relatifs à la musique. Un de ses promiers écrita lut l'Éloge historique de Monsigny, publié à Paris, en 1821, In-8°. Il a été réimprimé, avec l'addition d'une anecdote relative à l'opera Félix, ou l'enfant trouvé ( l'un des plus beaux ouvrages de ce compositeur). dans ou recueil des œuvres de l'auteur relatives aux arts, publié soua ce titre : Mosatque ( Valenciennes, 1856, 1 vol. in-8° de 600 pages }. Le même recueil contient une notice intitulée : Gossec, sa vie et ses ouvrages. Cette notice parut pour la première fois dans les Archives du Nord (trolsième série : tome troisième); puis elle lut reproduite avec quelques suppressions dans le Ménestrel, journal de musique publié à Paris. Elle offre beaucoup d'intérêt et fournit des renseignements qu'on pe trouve pas ailleurs. Les autres écrits relatifs à la musique contenus dans la Mosaloue sont : to De l'abandon des anciens compositeurs. Ce morceau est une réponse à cette question : La musique esi-elle un ari qui doine etre soumis à l'empire de la mode? Il dut publié en 1835 dans Le Monde dramatique, journal und avait pour rédacteur en chel Gérard de Nerval. -2º Ma première visite à Grétry : narration simple et touchante. - 3º Richard Cœur de Lion de Gréiry, Détails historiques et anecdoliques sur cei euvrage. - 4º Lesueur, Notice sur savie avec un appendiee. - 5º Meyer-Beer à Boulogne-sur-Mer : article écrit pour un jonrnal, en 1838, avec une addition. - 6º Paganini. Appréciation du taient et de l'homme. · 7° Joseph Dessauer ; lettre insérée dans le Menestrel. - 8º Trois anecdotes musicales (sur Lesqeur, Mme Dugazon et Gluck), Le reste de l'intéressant volume intitulé Moraique conflent des potices de peintres, de littérateurs et d'artistes dramatiques. La dernière production de M. Hédouin relative à l'art de la musique est une notice snr la grande cantalrice Mes Sclo ; Valenciennes , 1858, ln-8°

Lié d'amitié avec la plupart des artistes cétébres, M. Itédouin fit de sa malson, à Boulogne, pendant trenie ans, le rendez-vous de ceux de toutes les nailons qui silaient prendre les bains de mer on qui se rendsient en Angieterre. On appetait cet asile des arts cosmopolytes L'Hôtel de l'Europe. En 1812, M. Itédouin alla se liser à Paris, il entra au ministère des travaux publics, en qualité de chef de bureau. Il ocenpa cette position iusqu'en 1850, où il fut nommé commissaire du gouvernement de première classe et envoyé à Valenciennes pour la surveillance administrative des chemins de fer. Amateur de leus les arts, il a réuni une belle collection de tableaux et d'objeta de eurlo-ité. Il est membre des sociélés académiques des Enfants-d'Apollon, de Sainte-Cécile et de l'Institut historique de Paris ; honoraire de la Société des antiquaires de la Morinle, et des académies de Valenciennes, Anvers, Arras, Donay, Calais, Dunkerque el Boulogue,

HEEGMANN (ALPUONSE), membre de la Société impériale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille, est né dans cetle ville, en 1802. Fils d'un des banquiers les plus honorables du chef-lieu du département du Nord, il succéda à son père, en 1835; mais le désir de se livrer sans obstacles aux mathématiques, qui avaient été l'objet constant de ses études, ei indépendant par sa fortnne, il quilta les affaires en 1849. Au nombre des mémoires qu'il a fail insérer dans les voinmes publiés pour la Société impériale des Sciences, etc., de Lille, se trouve celul qui s pour titre : Eramen de la théorie musicale des Grees. Il en a été tiré des exemplaires séparés; Lille, 1852, in-8° de 79 pages. Les antres ouvrages de M. Heegmann, publiés par la même société sont : to Memoire sur la sphère (Géométrie). - 2º Mémoire sur quelques formules algébriques relatives a l'amortissement. - 3° Sur l'ancien système de crédit en France. — 4º Etudes sur la trigonométrie. — 5º Théorie de la refraction astronomique; très-besu travait qui fait le plus grand houneur à son auteur. M tleegmann est membre de la Sociélé philomatique de Paris.

HERREN (Assets Biessans-Lord), professor à l'ouslevailé de Gottingue, né à Brène, le 27 octobre 1760, fit an voyage en l'alle, vers 1794, et peu de temps sprès son etour en Alemange, il doist son emploi de professor. On a de loi une bosne dissertation initiale: De cheré Gracorum iragié nature et indoir adione argumenti habila; Gottingue, 1784, in-3" de 48 pages.

HEERWAGEN (FRENCAIE-FERDINAND-TRAUCOTT), pasteur à Marche Uhfeld sur l'Aisch. près d'Erlangen, né à Butlenheim, en Franconie, mort le 10 mars 1812, est auteur d'un livre intilulé : Literaturgeschiche der evangelische Kirchentieder aus der alten, mittlern und neuern Zeil (Histoire littéraire des chants de l'Église évangélique des lemps anciens, moyens et modernes), 2 parties in-8°, Neusladt-sur-l'Aisch et Schweinfurt, 1792-1797. Cet ouvrage est liré princhalement des livres de chant de Bayreuth. Brunswick, Berlin et Anspach. Le prospectus de la troisième partie fut publié en 1799, mais elle n'a point paru. Elle devait contenir l'histoire littéraire des livres de chant publiés dans les irente dernières années du dix-truitième siècle, celle de quelques livres de chant parliculier et de leurs mélodies, des recherches sur les noemes de drames, oratorios, el cantates d'eglise, et sur les poésies des collections de cantiques à l'usage des catholiques; enfin des tables de malières et d'auteurs. Une nouvelle édition des deux premières parties du livre de tteerwagen a été publiée à Vienne en 1802.

BEDENREICH (Fainfasc), Inctent d'orgoes, a construit ceiul de Gerolaigrûn, en 1771, dont la réception a de l'occasion d'un poil (ceiuvayant poor illre : A l'installation du nouvel et bon orgue du faceleur Heldenreich, qui a es lieu le 18 noût 1771, devant une assemble nombreuse et choisie. L'auteur de cet quassele y explique la nature et la combinaison des jeux de forgue.

os torgos.

HEIDENREICH (Georges-Chinarovens),
organiste thefeer d'orgone à Transcheil, dans
ta Thuringa, a constrait, dépois. Tri2 jouqu'en
(73), quedques ouvrages plus ou moist importants. Gerber did que les abilitions qu'il fit dans
cette dernière année à l'orgon de Feglise de la
richity à Stoderisauses, n'etn point réstui,
Beldenreich est mort à Tunnstireit, en 1800, à
l'êge de plus de sonaire sur. HEIDENBEIGH. Fog. HEVERSEIGH.
HEIDFELD (Jass), né en Westplatie, vers la fin du seizème siècle, fut d'abord professeur de théologie à Herborn, puls pasteur à Elersbaci.
On a de lui un livre Intilut e Spiniar Incologie. philosophica; Herborn, t631, in-8°. Le 30° chapitre (p. 1035-1071) traile de la musique. Il exièue un tradaction allemande de cet ouvrage.

HEILMANN, famille de facteurs d'orgues et de pianos, joulssait de quelque réputation vers la fia du dix-liuitième siècle, et au commencement du dix-neuvième. Le père, facteur de la cour de l'électeur de Mayence, mourut en cette ville vers 1798. Son fils, Joseph Heilmann, facteur de pianos, comme lul, et planiste assez distingué, s'ctablit à Erfort, en 1802 : llétalt alors acé d'environ trente-quatre ans. Ses grands pianos ont éte estimés en Allemagne, quoiqu'ils fussent inferieurs à cenx de Schiedmayer et de Stein, sous le rapport de la qualité du son. Comme compositeur, Heilmann s'est fait connattre par les ouvrages suivants : 1º Deux roudeaux pour piano seul; Offenbach, André. - 2º Variations sur l'air allemand: Wir winden dir den J.; Mayence, Schott, - 3° Trois chants à voix seule, avec accompagnement de piano; ibid. - 4º Six chants avec accompagnement de piano; Francfort, ttoffmann. - 5° Sonatine, op. 6; ibid - 6° Deux rondes sur des thêmes de Robert-le-Diable et de Zampa; Cologne, Dunst. - 7º Airs de Zampa variés; lbid, - 5° Sonatines faciles, op. 16; ibid. - 9' Variations sur le chœur des tilles de

Freyschulz; Mayence, Scholt. HEINE, Foy. tterns.

HEIMSOCHT (Fr.), litterator allemand arr qui tous is hisopraphes de Fallemange pardent le alence, mais qui apparlient à l'époque actetile. En 1834 i virait à Bonn, ure Bhinn, 
On a de lai un évelt intitude: Die Wahrheit wieder dan phinnism den Geschware, de la financia de la laine de laine de laine de la laine de l

HEINEFETTER (Sauva), castatrice, the bayence, et 1500, de parents paseves, apprit al blord in musique par routine, ej parcourri dans as jumense quelques villos de l'Allemagne, chantant et a'accompagnant de in harpe dans les lieux publics. In musicine de quelque cédibinté l'ententis à l'annoiste, en devint epose et lus divines prenières casta une le bládre de Franciert farent heureux. Elle était àgoé d'environ vingt aus prompéles en calle tousel, de le le lance tourque l'entre de l'entre de la competit de l'entre tourque l'entre de l'entre de l'entre de l'entre prompèles excels une le bládre de Franciert farent heureux. Elle était àgoé d'environ vingt aus competites ex entre la Cassel, de del tervar dans l'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre de l'entre d'entre d'entre de l'entr

Spolir, sinon un bon mattre de chant, an moins un grand musicien, qui dirigca ses études vers la connaissance du bean style de la musique allemande. En 1827, Mile Heinefetter donna quelques représentations au tiréâtre de Berlin, et y fit admirer la beauté de sa voix, son extérieur noble, et la chaleur de ses Intentions dramatiques. De retour à Cassel, elle y fut engagée à vie pour le théâtre de la cour. La faveur publique et les bontes du prince semblalent, en effet, devoir l'y fixer pour toujours; mais quelques désagréments survenus dans ses relations particulières la décidèrent à rompre ses engagements par la fuite. Elle vint à Paris vers la fin de 1829, et y fut engagée au Théâtre-Italien. Mue Sontag et More Matibran y brillaient alors d'un éclat égal, dans des genres différents ; Mile Helnefelter comprit bientot qu'elle avait beaucoup d'études à faire pour se soutenir, même à un rang inférieur, à côté de ces femmes célèbres. Ses débuts avaient fait peu de sensation; elle ne se laissa point abattre. et, guidée par Tadolini, bon mattre de chant. alora directeur de musique et accompagnateur de l'Opéra-Italien, elle apprit à poser le son et à vocaliser par une meilleure méthode que celle qu'elle avalt ene jusque là. Le public remarqua ses progrès dans la Zelmira, et l'encouragea par ses applandissements. Ce fut surtout dans le rôle d'Elvire, de Don Juan, qu'elle obtint ses plus beaux succès. Ce rôle avait toujours été chanté à Paris par des actrices qui ne le comprenalent pas : Mile Iteinefelter le joua avec un sentiment tout allemand, et se montra digne d'être placée à côté de Mile Sontag, admirable dans Donna Anna, et de More Malibran, non moins remarquable dans Zerling

De retour dans sa patrie. Mile Heinefetter y fut bondée par ses compatriotes, qui s'obstinèrent à la trouver moins bonne, quoiqu'elle eût certainement acquis des qualités importantes qui lui manquaient auparavant. Elle ne retrouva son ancienne gloire qu'à Vienne. Lh, on apprécie micux les avantages du chant italien que dans le nord de l'Allemagne; Mile Heinefetter v fut applaudie avec enthousiasme et y chanta pendant une année entière. Après avoir donné des représentations à Konigsberg, à Mayence, et dans quelques antres villes de second ordre, elle partit pour l'Italie, et chanta à Milan dans le carnaval de 1832, avec un brillant succès, particuhèrement dans les opéras de Bellini et de Donizetti. Le retentissement des éloges qui lul furent alors accordés par les journaux italiens loi fit retrouver à Berlin la faveur dont elle jouisssit antrelois. I Capuleli, La Straniera, Anna Rolena furent pour elle des occasions de 1r omplies; le dernier de ces ouvrages fut surtout favorable au développement de son talent. Depnis 1833 jusqu'à l'antonne de 1836, elle parut avec éclat sur les principaux théâtres de l'Allemogne, Il paralt que dans les derniers temps la justesse de ses intonations n'a pasété irréprochable, car ayant reparu à Milan à l'automne de 1836, elle n'y a plus eu le même succès qu'à son début dans cette ville. En 1839, elle était à Florence. On la relrouve à Weimar en 1812, puis à Strasbourg el à Breslau. Sa dernière apparition en public se fit à Francfort, en 1844 : dès lurs elle disparatt du monde musicat, et l'on n'a plus de renseignements sur sa personne. On connatt sous le nom de Muc Heinefetter une romance Imprimée à Mayence, chez Zimmermann.

HEINSFETTER (CLASA), 500 or de la preciociata, ne da Nayence, le 17 février 1816, débula an Thédre Impérial à Vienne, le 16 janvier 1821, dans le rôted "Agabite de Freyschiët de Wycher : elle y clashia avec succès jusqu'en 1837. Dans celle année, elle fiu novague en Alemagne et chanta à Berlin, où elle thit applander, pais à de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de de New Sided Hennépter. Pliese in morte dans une maison d'allinée, à N'enne, le 22 février 1837. Depuis deux ans, ar atson s'étail d'érnagée.

HEINEFETTER (FATINE), nutre sœur de Sabine, chanta à Vienne en 1834, puls fut attachée au théâtre de Pesili jusqu'en 1840, époque où elle épousa un noble nommé Miklowitz, et milta la scène.

Trois autres sœurs des précédentes ont été attachées comme cantatrices à divers théâlres de l'Allemagne, Eve Iteinefetter chanta à Berlin, en 1829, à Dessau en 1835, et à tialle dans la même année. Nanette Heinefelter chanta aussi à Berlin en 1824; mais elle quitta la scène presque immédialement après, Catinha Heinefetter, douée d'une belle voix, fut attachée au théâtre d'Aixla-Chapelle en 1837, et chanta à Bruxelles en 1810. La mort tragique d'un de ses amants, tué par un rival dans son appartement, l'obligea de s'cloigner de cette ville et d'aller à Paris, où elle chanta au Théâtre-Italien jusqu'à la fin de 1841. Elle fut ensuite attachée au théâire de Lille, où elle était encore en 1843. On la refrouve à Marseille en 1845; mais, après cette date, elle disparait de la scène. Elle s'est retirée à Bade, où elle était en 1858, dans une position aisée. Il y a en aussiune cantatrice nommée Sophie Heinefetter au théâtre de Prague, en 1833 : j'ignore si elle clait de la même famille.

Trois frères des sœurs Heinefeller ont été connus comme violonistes membres de diverses chapelles en Allemagne. Un autre frère, qui chait vidonecciliste, fut attaché au liteture de la cour, à Namabien, pendad polesiera aunére. HEJEVEREN (NOCASA), musiciera alienada Liteture de la companio de la companio de la tale consolie a van la companio de la fait consolie a van la companio de la fait consolie a van la consolie a a quatre parties, ora in tradiction angalies avec accomapagement d'orgne. Ces morceaux, d'une méolies suavec d'une bonne harmonie, ont para sons ce litre: Ejoji Tradinai since in socre, su'fà su l'internation de la consolie de la fait de la companio de la fait de la companio de la fait de la companio de la fait d

foriez i, Indines, 1830.

IEINCIGEES (Association), matter echouse IEINCIGEES (Association) and the IEINCIGEES (Association) and the IEINCIGEES (Association) and the IEINCIGEES (Association) and profession for the IEINCIGENTE. January University and the Association and the Lispick, wors in direction dis caustor Jean Schelle, Kalley and Schelle (Association) and the IEINCIGEES (Association) and the IEINCIGES (Association) and the IEINCIGES (Association) and IEINCIGES (Associ

l'Altemagne. En sortant de Saint-Thomas, il étudia le droit à l'université de Leipsick ; il y obtint des succès, car après avoir quitté cette ville, il exerça pendant plusieurs années la profession d'avocat à Weissenfels. A cette époque, l'Opéra de Leipsick était florissaul : trois sœurs, Miles Dobrecht, s'v faisaient remarquer par leur mérite dans l'art du chant, et Melchlor Hoffmann y brillait comme compositeur. C'est à ces circonstances qu'on attribue le développement du goût de Heinichen pour la musique dramatique; car II avait naturellement plus de penchant pour les compositions scientifiques. Après quelques années passées à Weissenfets, il relonra à Leipsick, et vécrivit plusieurs pièces dans lesgnelles il imita le style de tloffmann. Il employa anssi une partie de cette époque de sa vie à écrire un trallé de la basse continue. Il venait de le pnhlier, lorsqu'nn certain conseiller de Geilz, qui allalt en Italie, lui offrit de le conduire gratuitement jusqu'à Venise. Heinichen saisit avec empressement cette,occasion et se rendil, en effel, dans cette ville, qui était alors renommée ponr ses opéras, il v écrivit en 1713 ponr le fliédire Saint-Angelo un opéra sérieux intitulé . Calpurnia, et I passi per troppo amore. Le directeur de ce théâtre voulut retirer le second onvrage après la deuxlème représentation; mais le public le demanda avec instances, et le succès se soutint pendant plusieurs soirces. Poussé par

quelque motif d'animosité contre le compositeur, ce directeur éleva ensuite des discussions pour le payement de 200 ducats de Venise qu'il devait à Heinichen; il falint que ceiul-ci souttnt un procès qui n'était pas juge quand il fut obligé de se rendre à Reme, où il était demandé. La mauvaise fortune semblait le ponrauivre, car les espérances qu'on lui avait données ne se réalisérent pas dans la capitale du monde chrétien. Son caractère sombre et chagrin s'irritait de ces contrarictés : cependant il reprit courage parce qu'un certain abbé, qui passait pour être un peu devin, lui prédit que tel jour, qu'il désigna, il ini arriveralt quelque chose d'heureux. Cette journée se passa cependant sans que personne vint le voir et sans qu'il entendit parler de rien. Le soir il sortit de fort mauvaise humeur, mais en rentrant chez lui il trouva quelques mois écrita sur sa porte, où on l'engageait à passer dans un endroit indiqué; il s'y rendit, et apprit que le prince d'Anhalt Cothen voulait l'engager en qualité de compositeur de sa cour. Ce prince, grand amateur de musique, jouait bien du vioion et chantait agréablement ; ce fut lui qui, plus tard, prit J.-S. Bach à son service. Il emmena Heinichen, et lui fit visiter plusieurs grandes villes d'Unite: mais, par des motifs qui sont ignorés, celui-ci ne suivit pas le prince en Allemagne. Il retuurna à Venise, où il apprit que son procès avait été gagné, et que l'entrepreneur était obligé de lui payer tout ce qu'il lui devait. L'electeur de Saxe était alors dans cette ville ; il allait quelquefois chez une cantatrice nommée Angioletta, élève du Conservatoire des Incurables, qui aimait à chanter des cantates de Heinichen, Elle en fit entendre quelques-unes au prince, qui prit goot à cette musique, et qui engages l'auteur à son service, en qualité de maître de chapelle. Heinichen arriva à Dresde en 1718, et écrivit deux sérénades qui furent exécutées par les habiles chaoteurs Italiens du théâtre de la cour, entre autres par la Faustina, qui fut depuis la femme de Hasse. En 1720 il compora un opéra qui devait être chanté pour l'anniversaire de la léte de l'électeur; mais Senesiau, mécontent de son rôle, ne voulut pas le chapter et se prit d'une viulente querelle avec le compositeur. Dans un moment d'humeur, causé par ces tracasseries, le prince renvoya toute sa troupe d'opéra italien. Heinlehen n'eut plus alors d'autre occupation que de diriger la chapelle catholique de la cour. Il ne vécut pas assez pour voir le rétablissement de l'Opéra de Dresde, si brillani quelques années après, car il mourut à l'âge de quarante-six ans, le t6 juillet 1729.

Helnichen ne paralt pas avoir été un musicien

de génie ; mais il avait du savoir, comme le prouve son trailé de la basse continue, quol-m'il n'eût pas bien compris l'importance ni la nature des compositions conditionnelles, basées sur le contrepoint. La première édition de cet ou vrage a pour titre : Neu erfundene und gründliche Anweisung, wie ein Musiettebender auf gewisse vortheithafflige Arth (slc) kanne su vollkommener Erlernung des Generalbasses, entweder durch eigenen Fleiss setbst gelangen, oder durch andere kurs und glucktich dahin anngeführt werden, dargestell, dass er so wohl die Ktrchen als theatralischen Sachen, insonderheit auch das Accompagnement des Recitativs Styli wohl verstehe und geschicht zu tractiren wisse ( Instruction fundamentale el nouvellement inventée, qui, par une méthode certaine et prolitable, peut conduire un amateur de musique à la ronnai-sance complète de la basse continue, etc.); tlambourg, 1711, 248 pages in-4°. Ce livre est divisé en deux parties, chacune de ring chapitres. Heinichen refondit entièrement sen ouvrage vers la fin de sa vie, et le publia sous ce titre : Der Generalbass in der Compositton, oder, neue und gründliche Anweisung wie ein Muste-liebender etc. (La Basse continue dans la composition, ou instruction, nuuvelle et solide, etc.); Dresde, 1728, 1 vol. in-4° de plus de mille pages. Ce livre est important en ce qu'il eat un résume de l'état de la science existant en Allemagne et en Italie antérieurement au système de Batneau.

Heinichen a laissé en manuscrit : t° Plusieurs messes composées pour la chapelle de la cour de Dresde. - 2º Helène et Paris, opéra allemand représenté à Leipsick, en 1709. Cet ouvrage a été suivi , à la même époque , de plusieurs divertissements dramatiques du même auteur, dont les titres sont oubliés. - 3º Calfurnia, opéra llalien, représenté à Venise, en 1713. Cet ouvrage a été traduit en atlemand et représenté à Leipsick, en 1716. - 4º I passi per troppo amore, h Venise, en 1713. - 5º Serenala, pour le jour de naissance du prince héréslitaire de Saxe. à Venise, en 1717. - 6° Denx sérénades pour le jour de naissance du prince héréditaire de Saxe, à Dresde, en 1718 et 1719. - 7º Un opera, dont le titre est inconnu, et qui devait être exécuté à Dresde en 1720. - 8º Hult cantates à voix seule, 2 violons, viole et clavecin. Six de ces cantates se trouvaient en manuscrit chez Breitkopf en 1761. - 9º Deux solos pour violon (en mi bémol et en ul majeur). - 10° Fugue pour le clavecin (en mi bémol), et plusieurs autres compositions instrumentales,

On tronve en manuscrit de Heinichen à la Bi-

bliothèque royale de Berlin 1.º Requiera 14. vois et lostruments (en ui major). - 2º Messe collère à a voix et lostruments (en rémajour). - 3º Autre messe collère à a voix et lostruments (en rénosiera). - 3º Autre messe collère à voix et lostruments (en ré-majour). - 5º Agrise de Gérifa à voix et lostruments (en ré-majour). - 5º Deux Pange l'impou a 4 voix et lostruments (en rémaiseur). - 7º Qualre cantates intiémente avec et aussi fe-turments (en réte aussi fe-turments).

HEINLEIN (PAUL), directeur de musique et organiste de l'église Saint-Sebald , à Nuremperg, naquit en cette ville, le 11 avril 1626. En 1646 il réjourns à Linz et à Munich; l'année d'après, il visits l'ttalie et y fit admirer son liabileté sur le clavecin et sur quelques instruments à vent. Il paratt qu'il s'arrêta à Rome pendant quelque temps, et qu'il y augmenta ses connaissances dans la composition et dans l'art de jouer de l'orgue. De retour à Nuremberg, il y obtint que place su chœur de Saint-Sebald; puls, en 1658, le titre de directeur de musique de cette église lui fut accordé. Ses compositions, qui consistent en motets, cantales d'église et pièces d'or, ue, étalent furt estimées de son temps : elles sont restées en manuscril. Donnelmant cité aussi de Iteiniein, dans ses notices sur les artistes de Nuremberg, des toccates, des fantsisies, des fugues et des ricercart pour le clavecin. Heinlein est mort le 6 soût 1686.

HEINRICH/Lex-Corrranes), né à Sciwiebus vers 1810, ît d'abord organiste à Züliclau, et fut appeté, en 1816, à rempir les meines fonctions à Soran. On a de lui des chorals variés pour l'organe, en trois suites, dont il a éta publié une deuxlème édition en 1839, à Berlin, cher Psez. On a publié aussi de l'elegrich le 1020s pauone pour quatre volx d'homme, et des cautates/déglies pour un cheure des mêmes vojs.

HEINRICHS (JEAN-CHRÉTIES), né à Itambourg vers 1760, fit ses études à Lubeck et à Riga, puls se rendîl à Pétershourg, où il fut attaché à l'administration du rossume et nommé professeur d'une école de statistique fondée par le gouvernement. On manque de renseignements sur sa vie , depuis le commencement du dixneuvième siècle. Heinrichs s'est fait connaître comme littérateur par un écrit intitulé : Entatehung, Fortgang und jetzige Beschaffenheit der russischen Jagdmusik (Origine, progrès et état actuel de la musique de chasse russe), Pétersbourg, Schnorr, 1795, 5 feuilles grand in-49 de xiv et 24 pages, avec des planches représentant les instruments, leur tabisjure en partition, leur description et des exemples de musique. Cet ouvrage contient une description intéressante de

4 ls musique des cors russes, perfectionnée par \*\* Maresch, et la biographie de celui-ci.

HEINRICHS (ANTOINE-PRILIPPE), né le 11 mars 178 t à Schrenbuchel, en Buhème, apprit dans sa jennesse la musique, le planu et le violou. Devenu négociani, il se livra à de grandes spéculations et fonds des fabriques dans le lieu de sa nalssance, à Schornlinden et à Georgswalde; mais le retrait du pspier-monnaie de l'Autriche ayant ruiné plusieurs grandes maisons de commerce. leur perte culratns la sienne : il ne lui resta rien de son ancienne opulence, et le chagrin le détermina à s'expatrier. Il s'embarqua pont l'Atpérique, et cacha son existence dans une calane située su milleu des hois, près de Kentucky, Là. cherchant des ressources dans ce qu'il avait appris sufrefuls de muslape, il composa d'instinct quelques mélodies qui se répandirent dans le pays, et qui lui firent de la réputation. Dans ces circonstances, sa femme, qui était restée en Bobème monrul, et Helnricks épousa en secondes noces nne Américaine qui loi soporta quelque bien : mals bientôt il perdit encore celle-ci, et cel événement le ramena en Europe. Arrivé à Londres. Il y dissipa en peu de temps ce qu'il possédait, et u'ent d'autre ressource que d'entrer comme violoniste dans l'orchestre d'un petit shéâtre. Il avait publié à Boston quelques-upes de ses premières compositions; à Londres, il fit paratire des chansons anglaises. La ronde du Diable. morcesu pour le piano dédié à Mendelsolin-Bartholdy, et une fantaisle pour le même instrument sur un thême de Paganini. Ses ouvrages imprimés sont an nombre d'environ vingt œnvres. Il a d'altleurs écrit plusieurs ouvertures et symplonies; entre autres, une de ces dernières est à 31 parties. Ayant en connaissance du concours onvert à Vienne pour la composition d'une symphonie, il voulet se mettre so nombre des candidata; mais il vint trop tard, car le concours élait fermé, et le prix avait ésé décerné à M. Lachner. Un des obiets de son voyage en Allemagne était de retrouver une fille qu'il avait eue de son premier mariage; elle était allée elle-même à la recherche de son père en Amérique lorsqu'il arriva. En 1841 on retrouve Heinrichs à New-York, où il se livrait à l'enseignement du piano. Il y avait publié plusieurs morceaux pour cet instrument et des chansons. On assure que la musique de cet artiste est d'une originalité très-rems quable, particulièrement dans le rhythme.

HEINROTH (JEAN-AUGUSTE-GUNTHER), docteur en philiosophie et directeur de musique à l'anniversité de Gettingue, est né à Nordhausen, dans la Thuringe, le 10 juin 1780. Son père (Christonhe-Théophile Heinroth) fut, pendant

soixante-deux ans, organiste de l'église Saint-Pierre, dans cette ville. L'ainé de ses frères. Théophile Heinroth, avec qui celul qui est l'objet de cet article a été souvent confendo, étudia la théologie à Halle, et la musique sous la direction de Turk. Il a composé quelques morceaux qui onl été attribués à Jean-Auguste Günther. Celul-ci ayant montré dès son enfance beaucoup de goût pour la musique, son père tui enseigna le piano et les principes de l'harmonie. Après avoir fail des études préparatoires au coltége de Nordhausen, il alla les continuer à l'aniversité de Leipsick avec Hiller, et à Halle avec Türk; ces deux artistes contribuèrent puissamment à son intruction dans l'art et dans la science. Ses études terminées. Heinroth alla en qualité de précepteur chez le pasteur Kummel, à Gittelde, endroit situé au pied da Harz, et deux ans plus tard il entra comme professeur à l'institut de Jacobson, à Seesen. Cette institution était naissante à cette époque. Par ses efforts, M. Heinroth lui donna une direction nonvelle. Pendani ce temps, il restait fidèle à ses études Ibéologiques et prêchail queiquefois avec succès. Son aversion pour l'oppression de Napoléon, qui pesalt alors sur l'Alleenagne, iui inspira des chansons satiriques en bus allemand contre ce conquérant; elles se répandirent partout et farent chantées par le peuple du nord de l'Allemagne. Plus tard, il montra la même violence dans un écrit sur les suites de l'Incendie de Moscou, dans un poême burlesque en cinq chants, intitulé La Ouintessence du royaume de Westphalie.

Occupé de réformes dans le culte israétile, Jacobson trouva dans M. Heinroth heaucoup de secours pour ce qui concernait la musique. Celui-ci fit à Seesen les premiers essais d'une nouvelle liturgie musicale, qu'il étendil ensuite aux synagogues fondées à Cassel et à Berlin dans les mêmes vues. Plusieurs mélodies composées par fui sunt maintenant en usage dans les temples juifs de ttambourg, de Leipsick et d'autres villes. En 1818, M. Heinrollt ful appelé à Gœltingue. pour remplacer Forket. La tâche étail difficile; car d'une part, celui-ci, uniquement occupé de l'histoire de la science, avait laissé tomber la pratique de l'ari dans une complète inertie; de l'autre, la réputation de Forkel, sous le rapport de l'érudition musicale, était en si grande véneration parmi les amis qu'il avail jaissés à Gorttingue, el en général dans toute l'Allemagne. que son successeur devail rencontrer beaucoup de difficultés à ne pas paraltre trop inférieur an mérite de ce savant. M. Heinroth organisa d'abord des concerts académiques réguliers où les étudiants de l'université prireul une part ac-

tive. Ce ful anssi vers cette époque qu'il commenca à s'occuper des movens de faciliter i'étude du chant choral pour le peuple, et d'en simplifier la notation pour la mettre à la portée de tout le monde ; il pulitia pour cet obiet un petit ouvrage inlitulé l'oiksnoie, oder vereinfachte Tonschrift (Notation populaire ou simplifiée). Convaince de la supériorité d'une notation spéciale sur la notation par chiffres qu'on avail essayé de mettre en vogue dans les écoles primaires. It altaqua celle-ci dans divers morceaux particuliers, et résuma ses opinions à cet égard dans un écritqui a pour titre : Gesangs-Unterricht methode für hahern und niedere schülen, etc. (Méthode pour enseigner le chant dans les écoles supérieures et inférieures), ainsi que dans nn autre ouvrage du même genre qui parut à peu près dans le même temps. Le système de Heinroth a obtenn un succès à pen près général dans les écoles du Hanovre; mais postérieurement il a été entièrement abandonné, el la notation usuelle a été reprise partoul, comme la scule qui conduise les étudiants à la connaissance de la musique, Pendant plus de trente ans, Heinroth a publié ses travaux, non-senlement pour ce qui concerne l'instruction élémentaire de la musique. mais dans les diverses branches de la littérature musicale. L'écrit périodique intitulé Cacilla, le Lexique aniversel de musique, publié par Schilling, et l'Eulonia, renferment beaucoun d'articles dont il est auteur. Voici la tiste des principant ouvrages de ce littérateur musicien : to 169 Choral-Melodien von Bætiner, mit Harmonien begleitet in welchen zur Befærderung der Mehrstimm. Gesanges der Miltelstimmen sehr teicht gesets sind , etc. (Cent soixante-neuf Mélodies chorales de Bættner, arrangées en harmonie, etc.); Gœltingue, 1829. Deverlich, gr. in-4°. - 2° Anleitung der Charal Leichter and geschwindernach Noten als nach Zahlen singen zu lernen. Nebst Gesangbuch . enthalten 169 Chorai-Meiodien nach Bættner, eic. (Courte instruction pour blen enseigner à chanter les chorals au moyen des nutes, d'une manière facile et plus rapide qu'au moven des chiffres, etc.); Gætlingue, 1828, gr. in-8°. ... 3º Gesangs-Unterricht-Methode für hahere und aledere Schulen (Méthode pour enseigner le chant dans les écoles sopérieures et inférieures), 3 parties gr. in-8°; Gættingue, 1821-1823. -4° Volksnote, oder vereinfachte Tonschrift für Charc an Gymnasien und bei Theatern, besonders aber für Cantoren an Stadt und Landschuten, etc. (Notation populaire, on écriture musicale simplifiée pour les chœurs des gymnases, des licatres, etc.), gr. in-4°; Gœttingue,

1828. - 5° Rüge einiger hathumer und Wortverdrehungen in der von dem Herrn, Contor Bühring abgefassten Ehrenrettung der Tonziffern-Sintems gegen meinen kleinen Aufsatz: Ueber unsere Tonschrift in Beziehung auf der neue Musikal. Ziffernschrift (Dénonciation de quelques erreurs et lausses interprétations dans l'apologie du avstème de notalion chiffrée, publiée par M. le chantre Büliring contre mon petit écrit (intitulé) : Sur notre notation comparée à la pouvelle écriture musicale en chiffres, etc.; Gottingue, 1828, In-8°. - 6° Musikalische Hülfsbuch fur Prediger, Cantoren und Organisten (Manuel musical à l'usage des prédicateurs, chantres et organistes); Gorttingue, 1833, In-8°. - 7° 6 Dreistimm. Lieder ( 2 Discante und Bass) für Volksschulen, etc. (Six clianta à 3 voix, 2 dessus et basse, pour les écoles du peuple, etc.); Gritingue, 1831, in-8°. - 8' Kurze Anleitung das Klavierspielen zu Lehren (Courte méthoda pour auprendre à jouer le plano, etc.); Gœttingue, 1828, gr. in-4°. -9° Six chants à quatre parties pour des voix d'hommes. Heinroth est mort à Gættingne, an mols de jnin 1846.

HEINROTH (TRÉOPULE), frère ainé du précédent, étudia la théologie à l'université de Flalle, et prit dans cette ville des leçons de musique, de piano el de composition chez Türk. Après avoir demeuré quelque temps à Hambourg, il parait s'être fixé à Brunswick. On a de lui les amorceaux suivants, qui sont attribués à son frère dans plusleurs catalogues : 1º Six plèces faciles ponr le piano, à l'usage des professeurs et des élèves ; Brunswick , Spehr. - 2° Neuf variations en ul sur l'air nliemand : Blüke, liebes Veilchen; Hanovre, Kruschwitz. - 3º Variations faciles sur l'air : Ich bin Liederlich ; Brunswick, Spehr. - 4° Douze préhules ponr le piano; ibid. - 5° Six chants à 4 voix, avec accompagnement de plano; ibid. - 6° Chant de la bataille de Jéna, avec accompagnement de piano; ibid.

HEINES (Cettastwa), hitterhear alternate de beautoup d'espir, quoti en 176, à l'angrawéesen, villege silute près d'ilutenans, dans la Trainge. Doud se pais lucureuse dispositions, mais trop and de plaisir peger es l'erre s'orienne mais a travail. Ju no fit que des écheles médieres qu'il terman à l'autiversité de Jean, Lor contrat de cette tille. Il alla l'Errier, où il sein avec Wriand, qu'i l'encourage dans ses perparalites et une traident ou a peut neger designe du licendium Pétrone; elle fet tunic de qualques rotanns cérité dans le même repit. Ces productions attirèrent à l'auteur des critiques assez sévères qui ne changèrent point son goût en littérature et ne rendirent pas ses mours plus régulières. En 1776, Jacobi appela fleinse à Dusseldorf, pour être son collaborateur à l'Iris. Il y resta jusqu'en 1780, et n'en partit que pour se rendre en Italie, où il fit un séjour de trois ans, uniquement occupé de plaisirs et de beaux-arts, qu'il almait avec passion. Il v traduisit la Jérusalem délivrée et le Roland furieux, et resta fort an-dessons de ces modèles dans ses faibles versions. De retour en Allemagne, en 1783, Heinse y obtint la place de lecteur de l'electeur de Mayence; vingt ans après, il fut nommé conseiller aulique et bibliothécaire de la cour de Ratisbonne; mais il ne jouit pas longtemps des avantages de ces places, car il mourut le 22 juin 1808, à l'âge de cinquante-quatre aus. Parmi les ouvrages de ce littérateur, on remarque na roman musical intitulé : Hilddegard de Hohenthat (Berlin, Voss, 1793-1796, 3 vol. in-8°), où il parle avec développement et d'une manière intéressante des organes de l'ouie et de la voix, du tempérament, du caractère des tons, de la manière d'enseigner le chant en Italie, de l'opéra bouffe, de la mélodie, de l'expression musicale, des chœurs, et comment œux-cl ont été traités par Gluck, Gerber, Lichtenthal et beancoup d'autres ont attribué à Heinse, comme une o-uvre posthume, na livre qui a para sous ce titre : Musikalische Dialogen, oder philosophische Unterredungen berühmter Gelehrten, Dichter und Tonkünstler über die Kunstgesmacht in der Musik (Dialogues musicaux, ou entretiens philosophiques de savants célèbres, poêtes et musiciens sur le goût dans la musique) ; Leipsick , Graff, 1805, ln-8°. Lichtenthal assure même qu'il avait composé cet ouvrage à l'âge de vingt ans; maia les meillenrs bibliographes allemands, notamment Ch. G. Kayser (dans le Vollstandiges Bucher-Lexikon (t. if, p. 89), assurent que Heinse n'est point l'auteur de ce livre.

HEINSUUS (Easser), organiste à Arnheim, dans la Go-idre, vera le milieu du div-inuitiena sècle, a publié à Arnéteriam, en 1760, six concertos pour violon principal, 2 violons, viole et clarecia d'accompagnement. Plus Iard, il donna aussi six symphonies pour violon, viole, clarecin et basse.

HEINSONUS (Jass), organiste à Breslan, au commencement du dix-huitième sècle, est auteur d'un ouvrage intitulé: Der Wohltnstruirte und Vollkommene Organist, oder Neuveritre Choralgeszmpe auf dem Klavier durch ganze Jahr (Le bien instruii et parfait organiste, on ouvreaux chants de cheur variés

pour l'orgne on le clavecin pour toute l'année); Breslan et Leipsick , 1728 , în-4°.

HEINTZ (Warenes), on HEINZ, hon ormaint et compositior au service de Tarchevique Albert, à Halle, ven 130, a composé mo partie des médicies qui se trouvent dans le livre de clantà l'Puage des églices cattodiques, publis Halle, en 1872, par le théologen Michiel Veloe, in-8° de 11 feuilles. Amerhach à trailé quelpièces d'orque intitutée Orge doer Instrumentsteubulatur L'eindek, 1971.

HEINZ Accerte-lissaria, Jochere mbecheine et médica ordinate du conte de Horbbers, ver ia fin du divi-huilitene sielet, della rietoria de la companio di contenta di concenta datre. De l'Estita da l'Oranzia di contenta di concenta di

Speler. ILENNZE (JENN BELAUSE-MANYR), de vers IEINNZE (JENN BELAUSE-MANYR), de vers las militie de div-desibleme veller, à Anti Gebren, a des la pprincipation, comme professor et marchand de munique et d'instruments. Il a public de acomposible a Belauflaymagen de puri autorité de la composible a Belauflaymagen de puri mil Cessang, etc. (Amustement pour le piano, res cedant, etc.) Sain Gall, 1921. Il avait amnoncé assoi la publication d'un outrofe listuite d'esta souffernit; le prospectis de etc vervage avait publice. Home est met dans le lieu de sa missayer. le vice de la sei le de de sa missayer. le vice de les de sa missayer. le vice de la sei le de de sa missayer. le vice de la sei le de de sa missayer. le vice de la sei le de de sa missayer. le vice de la sei le de de sa missayer. le vice de le sei met de la sei le de de sa missayer. le vice de la sei le de de sa missayer. le vice de la sei le de de sa missayer. le vice de la sei le de de sa missayer. le vice de la sei le de sa missayer. le vice de la sei le de sa missayer. le vice de la sei le de sa missayer. le vice de la sei le de sa missayer. le vice de la sei le de sa missayer. le vice de la sei le de sa missayer. le vice de la sei le de sa missayer. le vice de la sei le de sa missayer. le vice de la sei le se de sa missayer. le vice de la sei le se de sa missayer. le vice de la sei le se de sa missayer. le vice de la sei le se de sa missayer. le vice de la sei le se de sa missayer. le vice de la sei le se de sa missayer. le vice de la se de sa missayer. le vice de sa m

nalessare, in the "orbitote 1801.

BELINZE (Visus-silvani), virtuous are la derinette et composition; et un't à Légista, la derinette et composition; et un't à Légista, la derinette et entre le cette de cette vittle dégait 1815 janguée 1835.

En 1839, la place de directeur de movique hist derice la fresien par des l'accepta. It y a fait représenter en 1856 l'opter de sa composition indimidu même titule Les raines de l'Ararmé, il as unité Lorelle, et dans l'armé ensième l'armé manishe parmi lesquées our revisege des visions de l'armé de

HEINZE (GESTAVE-Anouent), fils du précé-

dent, est né à Leipsick le 1er octobre 1821. Élève de son père, il est devenu également un clarinettiste distingué qui s'est fait applaudir dans les concerts. J'ignore s'il a publié quelques

compositions. HEINZELMANN (JEAN), né à Breslau, le 29 juin 1629, fit ses études à Wittenberg. A l'âge de dix-sept ans, il obtint un 1er prix au concours de l'université, et avant d'avoir accompli sa vingt-cinquième année il fut nommé recteur du collége du Ciottre à Berlin. En 1658 le diaconat de l'église Saint-Nicolas de cette ville lui fut donné, et deux ansaprès il devint anrintendant à Salzwedel, où il mourut subitement au mois de mars 1687. Il a fait imprimer one dissertation académique Intitulée : Oratio de Musica colenda in introduct. Martini Klingenbergii, Munchenbergensis Marchiel, hactenus Strausberga cantoris el informatoris munere functi et nobiliter meritt, jam vocati legitimi cantorts Mariant Berolinensis; Berlin, 1657. Ce morcean a été inséré par Mizler dans sa Bibliothèque musicale (1. 3, p. 776).

HEINZEN (K): sous ce nom d'un anteur inconnu, un petit ouvrage concernant la musique et l'art en général a été publié en 1814; il a pour titre: Uber Musik und Kunst; Leipsick, Weiler, in-8°.

HEISER (WILDELM), professeur de chant et compositeur de Lleder, vivait à Berlin vers 1810. Il a publié des chanta et des Lieder à voix seule avec piano, au nombre d'environ 30 œuyres, à Berlin, chez Challier.

HELD (Jan-Tinonaus), docieur em médecine à Prague, et amateur de musique, naquit dans cette ville vers 1760. Il posséalt un talest distingué sur la goltare, et chantait avec goôt. On consatt de lui: 1º Rarchen (Roshe), posicie de Pfeffet, mise en musique avec accompagnement de piano; Prague, 1764, in lot. obt.— 2º Chansons à vois seule, avec accompagnement de plano: Lépoisch, 1803.

the plane; Leipleck, 1803). Platfollo (184) and the plane (185), more 18 ob pointing (185), more 18 ob

par les conseils de cet artista besucoup d'tiabileté dans t'exécution des traits difficiles et brilfants. Pendant ce temps il apprenait l'hisrmonie et la composition chez le maltre de chapelle Danzi. Le roi de Bavière l'admit dans sa musique et dans sa cisapelle. It était encore en possession de ces places en 1812. Depuis cette époque on manque de renseignements sur sa personne, parce que tons les biographes, et même l'auteur de l'article inséré dans te Lexique pniversel de musique publié par M. Schilling, se sont bornés à copier l'article de Lipowski, Avant 1811 Held avait fatt un voyage sur le Risin, dans ta Francomie et en Suisse, avec son fils, agé de onze ans, qut se distingualt déjà comme violoniste. On connait de la composition de Held trois concertos pour te violon, un quintette pour 2 violons, 2 attos et hasse, trois quatuors, cinq airs veriés pour violon et orchestre, trois trios pour deux violons et violoncelle, denx œuvres de duos, et quetques cuvertures.

HELD (Bauso), musicien herarota, vraisembiablemeut de la famille du précédent, babita d'abord à Monich, pois à Manteirn, en 1815. Il a publié des contredanses pour forchestre, à Mayence, citez Schott, des quadrilles de redoutes pour flûte et guitare, à Manteirn, des danses alternandes pour le plano, à Augabourg, chez Gombatt, et à Munich.

HELD (AUCUSTE), professent de plano à Magdehourg, est né dans cette ville, vers ts12. It s'est fait counsilre par des pelites compositions pour le pisno, telles que polkas, valses, etc.

ses, etc.

HELD (C. F. ), sutre musicien de l'époque
actuelle, a publié des recuells de Lieder svec
piano.

HELD (Le doctent J.-C.), également compositient allemand de Lieder et de cianta à 4 vois, eu s publié plusients envres depuis 1830 jusqu'en 1835. Depuis cette deraière année rien en par un de tul. Les biographies allemanies ne fonroissent aucun renseignement sur ces trois

HELDER (Barronousel), compositeur, na de Aciala, dans la conde moité du seitime sicéle, fui d'abord instituiteur su village de Friemes, près de cette l'ille, poil pasteur à Bienstaidt, il a fait imprimer de sa composition : l' Cymholum Centhilacum, contennat quinze moité pour les fétés de Acid et de la Circoncision, en allemand et na lain, à d, s et le vait, ¿Frient, 1615.— 2° Symholum Davidicum, contennat 120 passeus l'aces de la contra de l'aces de l

fleuri sur le plain-client à 4 voix; Erfurt, 1621,

HELDIUS (Jánáus), ou HELD, musicien allenand du dis-esplième siècle, est citle par Draudius (Bioloth. Classica) comme suteur d'un livre intitute: Schema Melopoelicum, fundamentum contexendi concentus, rationem representant; Franciori, 1623.

HELE (GEORGES DE 1.A.), exceltent musicien beige, naquit dans te Hainsut, vers 1545, et fot d'abord enfant de chœur à la collégiale de Soignies, suivant une note de H. Delmotte, dans des éhauches de recherches sur Philippe de Mons. qu'it m'a communiquées. Cette note n'indique pas ta source où it avait pris ce renseignement; mais te fait est vraisembtsble, car on voit figurer Georges de la ftêle parmi les enfants de chœur de la chapelle roysie de Madrid, en 1560, dans tes états de cette chapelle qui sont aux archives du royaume de Belgique, à Braxelles, et l'on y voit anssi qu'it v fut stiaché pendant dix ans environ. Lui-même dit, dans l'épttre dédicatoire de son tivre de tout messes , imprimé à Anvers. en 1578, qu'it avait été attaché à la chapette royate pendant dix sns (decem enim annos, ouos in Sacro-Maiestalis tux Choro versatus sum, maximis beneficiis affectus, etc.). Or, une lettre autographe du duc d'Aibe, qui existe anx archives de l'église Notre-Dame, à Anvers, démontre que Phitippe t1, rol d'Espagne, avait clurgé son lieutenant dans les Pays-Bas , d'y recruter dans tes églises du pays des enfants de chœur popr sa chapelle, précisément à l'époque indiquée par Detmotte. De la Hèle revint sux Pays-Bas vers 1570, et obtint le place de mattre es enfants de chœur de la cathédrate de Tournsy. Il occupait cette position en 1576, car il prit part dans cette année au concours du Puy de musique de Sta-Cécile, à Evreux, et c'est ainsi qu'it est qualitie dans le document autheutique qui constate ce fait (t), ti y est nommé, Georges de la Hele, maître des enfans de chœur en la ville de Tournay, pays de Flandre. Ce même document fait voir qu'il obiint te prix de la harpe d'argent pour la composition du molet Nonne Deo subjecta erit anima mea. et celui du tuth d'argent, pour la chanson à plusieurs voix dont tes premiers mots étatent : Mais royes mon cher esmoy. Ses compétiteurs dans ce concours étaient Eustache Du Caurroy, Claude Petil-Jan (Delatre), et Claude Le Paincire (voyez ces noms). It est vraisem-

[4] Puy de murique, éricé d' Écreux en l'honneur de modume fainte-Cecile, publié d'après un manuscrit de seixieme siècle, par M.H. Bonnin et Chassant [Évroux, 1837, in-19], page 53.

blable que la position de la Itèle avait el angé en 1578, et our, de maître des enfants de chœur de la cathédrale de Tournay, il était devenn le mattre de chapelle de la même église; car il prend le titre de phonaseus, c'est-à-dire premier ehantre, au frontispice d'un recueil de messes qu'il publia dans cette année : or, e'était par ce mot qu'on désignait alors ceux qui dirigeaient l'exécution de la musique au chœur. Après la mort de Gérard de Turnhout (15 septembre 1580), de la Hèle fut désigné pour lui succéder dans la place de mattre de la chapelle de Philippe II : Il retourna à Madrid dans les derniers mois de cette année. On le voit figurer en cette qualité dans les états de la chapelle royale, en 1582 ; mais son nom disparatt après 1590, et M. Pinchart (V. ce nom ) n'hésite pas à placer l'époque de sa mort à la fin de la même année ou au commencement de 1591.

De la Hèle, avant vécu en Espagnependant vingt ans, au service de la chapelle royale, y a dû prodpire le plus grand nombre de ses ouvrages, qui sans doute, y sout restés, et qui, comme beauconp de monuments précieux de l'histoire de l'art, y ont péri, dans l'incendie qui détruisit cette chapelle en 1734. Heureusement une œuvre importante pous est restée comme témoignage éclatant de la grande habileté de l'artiste; cet ouvrage est un recneil de messes Imprimé sous ce titre : Octo Missar quinque, sex et septem vocum, auctore Georgio de la Hèle, apud insignam cathed. Torngeensem phonasco: Antuerpia, ex officina Chistiphors Plantini, typographi regii, 1578, in-folio max. L'exécution typographique de ce volume est d'une magnificence qui n'a rien d'égal; par le choix de papier, la heauté des caractères de musique, l'égalité du tirage, l'abondance et la variété des vignettes en bois et à toutes les parties mises en regard : ce produit des presses de Plantin a pne immense supériorité sur la collection dile Patrocinium musices, Imprimée à Munich, par Adam Berg, aux frais des ducs de Bavière. Onatre des buit messes de la Hèle sont à cinq voix, deux à six volx et deux à sept. Les messes à cinq voix sont intitulées : 1º Oculi omnium in te spirant Domine . parce qu'elle est composée tout entière d'après le thème du motet de Lassus sur ce texte : - 2º In convertendo Dominus (sur le thème d'un motet de Cyprien de Rore); - 3º Nigra sum sed formosa (sur le thême d'un motet de Crequillon); -4' Gustate et videte (sur le thème d'un motet de Lassus. Les messes à six voix ont pour titre. - 5° Quare tristis es (aur un thême de Lassus; - 6º Fremuit Spiritus Jesu (sur un thème d'un molet du même l; enfin, les messes à

sent voix sont intitulées : - 7º Prater rerum seriem (sur le thême d'un motet de Josquin Deprès). - 8° Benedieta es eatorum regina (sur un motet du même). Quelques morceaux de ces messes, que j'ai mis en partition. m'ont convaince de grand mérite de De la Hi-le, et l'ont placé dans mon opinion à la hauteur des meilleurs musiciens de son temps. Il ferme gloriensement pour l'école belge le seizième siècle, et c'est par lui que se termine la série des maitres de cette grande école qui lut si haut placée pendant deux siècles. Le motet de cet artiste, a cinq voix ( Nonne Deo subjecta eril anima mea), qui fut couronné au concours d'Évreux, se trouve parmi les motets de François Sale ( Fox. ce nom ). lesquels ont été imprimés à Prague en 1593.

HELESTINE (Jacques), mosicien anglais, fut organiste de l'église cathédrale de Durham, puis de Sainte-Catherine, près de la tour de Loadres. Le docteur Blow fut son maltre de composition. Helest/ine a baissé en manuscrit un grand nombre de morceaux de musique d'église. Il est mort à Londres, vera le milieu du dix-huitième siècle, dans un deg fort avancé.

HELFER (CHARLES D'), chanoine et maltre des enfants de chœur de la cathédrale de Soissons, a publić plusieurs messes et vêpres dont l'harmonie est assez bonne. En voici les titres : to Missa qualuor vocum od imitationem moduli Benedicam Dominum, dans la collection des messes imprimées par Robert Ballard, L, 2, nº 9 des messes à 4 volx; Paris, 1653, in-fol .-- 2º Missa pro defunctis quatuor vocum, même collection, 1. 2. nº 10; Paris, 1656. La Borde a reproduit cette messe en partition dans son Essai sur la Musique, 1, 2, p. 104. - 3º Missa qualuor vocum ad imitationem moduli Lorsque d'un désir curieux ; Paris, Robert Ballard, 1658, in fol. L'auteur n'était alors, suivant le titre de l'onvrage, que ehapelain de la cathèdrale de Soissons. --4º Missa sex voeum ad imitationem moduli tn seternum cantabo; ibid., 1658, in-fol. - 50 Vespres et Hymnes de l'aunée avec plusieurs motets du Saint-Sacrement, de la Vierge, des SS. et patrons de lieux, etc., à 4 parties, ibid, 1660, in-4° obl. - 6° Missa quatuor vocum ad imitationem moduli Deliciæ regum; ilid., 1674, in-fol. - 7º Missa sex vocum ad imitationem moduli Quid videbis in Sunamilar? Ibid., 1674, in-fol. C'est une seconde édition, - 8º Missa qualuor voeibus ad imitationem moduli Lælatus sum; ibid., t578, in-fol., 2º édition

HELFER (FRÉDÉRIC-AUGUSTE), organiste à Géra, né à Weissensée, en Saxe, le 2 août 1800. est fils d'un mattre d'école de cette petite ville. Élève du célèbre organiste M. G. Fischer, il est devenu artiste distingué. En 1822, il obtint la place d'organiste à Lobenstein : celle d'organiste de l'église de la ville, à Géra, lui fut donnée en 1831. Le premier onvrage de sa composition qui a été publié est une Fantaisie avec double fuque ( fugue à deux sujets ) pour l'orme, Leipsick, Breitkopf et Hærtel, 1840. Une analyse de cet ouvrage a paru dans la 42º année de la Gazelle générale de musique de Leipsick, p. 788. On connatt aussi de Helfer un recueil de nièces classiques extraites de divers oratorios, messes, etc., en quatre suifes, sous ce titre: Erinnerungen aus Klassischen Kirchen und andern Tonwerke, Leipsick, Siegel, alnsi qu'une collection de pièces d'orque de toutes formes, en dix suites, intitutée Zeitgemüsse Tempelklange der Orgel: Ibid.

HELIA (CAMILE DE), musicien du selziène siècle, né à Bari, est conn par des motets à deux volx que De Antiquis a insérés dans le premier Livre de Motelli a due roci da diversi autori di Bari: Venise, 1585.

HELLER (STÉPHEN), planiste et compositenr pour son instrument, est né le 15 mai 1814 à Pesti, en Hongrie (t). Son père le destinait au barrean, et lui fit faire ses études au collège des Piaristes. Pendant ce temps il prenait des leçons do Brauer, artisle de talent. A l'âge de neuf ans, Heller exécuta avec son maître au théâtre de Pesth le conrerto de Dussek pour deux planos. Le succèa qu'il v oblint et sa préditection pour la sunsique décidèrent son père à céder à ses instances et à celles de quelques amis : il lui laissa la liberté de snivre la carrière pour laquelle il se sentait une vocation décidée, et l'envoya à Vienne pour y continuer ses études sous la direction de Charles Czerny. J'ignore par quelles circonstances il ne prit qu'un petit nombre de leçons de cet excellent maître et devint élève d'un autre professeur, nommé M. A. Halm. En 1827 et 1828. Heller donna des concerts à Vienne; puis il fit avec son père un voyage d'artiste, donnant des concerts à l'estle et dans toutes les villes un peu considérables de la Hongrie. De là il alla à Cracovie, où il s'arrêta quelques mois; ensuite il visita Varsovie, Brestan, Dresde, Leipsick, Magdebourg, Brunswick, Hanovre et Hambourg, Il passa l'hiver de 1830 dans cette ville, y donnant comme partout des concerts et des leçons; mais déjà fa-

tigué, dégoûté de la vie nomade, aspirant à une existence moins agitée et plus conforme aux penchants de son caractère mélancolique et rèveur. A la fin de 1830, il fallut songer à retourner en Hongrie, et Stéphen Heller se remit en route avec son père, passant par Cassel, Francfort, Nuremberg et Augsbourg. Son entrée dans cette dernière ville n'avait rien de gai, car il y arrivait exténsé de fatigue et malade. Il était alors agé de seize ans, et commençait à comprendre que son éducation musicale était à faire et qu'il n'était qu'un pianiste aux doigts assez agiles, ne connaissant de l'art que ce qu'on appelle les morceaux de concert, Quelques lecons élémentaires d'harmonie qu'il avait reçues à Pesth du vieil organiste Cibulka composaient tout son bagage scientifique concernant l'art d'écrire. A peine comprenait-il les compositions de Beethoven, et l'admiration qu'il avait trouvée à Leipsick pour les œuvres de ce maître lui paraissait inexplicable.

Une dame du haut monde d'Angsbourg, amatenr passionnée de musique, ent occasion d'entendre Heller, et s'intéressa à lui (Heureux le leune artiste qui rencontre une telle femme a l'aurore de sa carrière). Cette dame avait des enfants qui commençaient à se livrer à l'étude du piano : Heller fut engagé à leur donner des lecons, et à se loger près de ses élèves, en qualité d'ami. Son père le laissa à Augsbourg et retourna dans sa famille. A celle époque Chelard élait à Augsbourg; ses conseils dirigèrent Heller dans ses études de composition. Mme d'H... possédait une assez belle collection de musique qu'il lut avec attention, et que d'autres ansateurs de la ville complétèrent en lui prélant leurs trésors. De ce moment seulement il devint musicien et entrevit l'art sous un point de vue plus étevé. Le comte Fngger, descendant da cette illustre famille qui, pendant plus de trois siècles, avait été la providence des artistes et des savants, homme d'un goût très-pur et d'un vasie savoir, fut aussi très-utile à Heller pour la direction de ses études. Depuis 1831 jusqu'en 1833 il composa beaucoup pour le piano seul ou avec accompagnement, et pour le cliant : ces travaux lui firent acquérir de l'expérience dans l'art d'écrire. Dans l'élé de cette dernière année il fit un voyage à Pesth pour revoir sa famille; mais à peine y eut-il passé quelques mois, que le désir de revoir sa chère Angsbourg l'y ramena au milieu de ses amis. Il y reprit ses travaux, et composa les premiers ouvrages qu'il publia à Leipsick et à Hambourg, L'appui de Robert Schumann dans la Nouvelle Gazelle musicale, contribua an snecès de ses productions. Dès fors le talent de

<sup>(</sup>i) Le Lexique universel de musique de Schlidebach et Bernsdorf indique le 15 mai 1815; mais je liens mes renseignements de Reiter int-même.

Heller prit le caraclère original et parfois fantasque qui le distingue aujourd'issi.

Au mois d'octobre 1838 il quilta Augsbourg pour se rendre à Paris, où l'attirait l'espoir d'une plus grande renommée. Depuis son arrivée dans cette ville, gouffre et paradis des artistes, l'histoire de sa vie se résume dans ses ouvrages. Il n'y apportait pas les dispositions qui contribuent plus au sucrès que le taient, car il fuyait le monde et ne se plaisait que dans la solitude ou dans la société d'amis intimes; son goût personsiel dans l'art le mettalt en inlie avec les penchants du public ; enfin il eut le malheur de prendre quelquefois le rôle de critique dans les Gazettes musicales : de là la haine et le dénigrement des rivanz. Ajoutons à tout cela que sa musique, généralement difficile et de forme inusitée, était rarement comprise par ceux qui n'en avaient pas la tradition. On comprendra, d'après ces considérations, les canses du succès tardif et lent des œuvres de cet artiste, nonobstant leur mérite incontestable d'originalité. Valnen pourtant par les sollicitations des éditeurs, li s'est parfois humanisé et a pris des allures pius faciles et quelque pen vnigarisées; mais chez ful le naturel revenait au galop, snivant l'expression du poête. Quol qu'il en soit, Stéphen Heller ne passera point insperçu dans l'histoire de l'art, et les vrais connaisseurs ne inl contesteront jamais la puissance d'un sentiment personnel tout empreint de passion et de force. On considérera toujours comme les produits d'un talent remarquable ses Scherzo, œuvres 7 et 24, son Caprier symphonique, op. 28, son Boléro, op. 32, son caprice, op. 38, ses valses, op. 42, 43, 41, ses Arabesques, op. 49, ses Scènes pastorales, op. 50, sa Vénilienne, op. 52, sa Tarentelle, op. 53 , sa Fantaisie, op. 51, la Fontaine, caprice, op. 55, la Sérénade, op. 56, le Scherzo fantastique, op. 57, la deuxième Tarenlelle, op. 61, ses Sonsles, ses Promenades d'un solitaire, en quatre suites, son œuvre 82, divisé en quatre fivres qui contieunent dix-huil morceaux, sous le tilre de Nusts blanches, el nne multitude d'autres compositions qui exhalent un parfum de poésie. Certaines affectations forcées qu'on remarquait dans les premiers ouvrages de Heller ont disparu des autres. L'originalité vraie l'emporte de besucoup sur la recherche, et le charme a succédé à certaines aspérités qu'on pouvait reprocher antrefols au compositeur, S'll est quelque chose qui console au sein de la dégradation où l'art est parvenu, c'est de rencontrer un esprit vigoureux, un sentiment actif qui, dans l'exiguité de la dimension, sache placer ie grand et le bean, lesquels résultent toujours

de l'originalité de la pensée : Sispine l'Isler cet de corpicile. Au cret, l'indifference que les antistes l'insignèrent autratois pour ses productions 
a compétement distance, et les délisses de ces mêmes ouvrages se sont multiplifes, signe non 
mêmes ouvrages se sont multiplifes, signe non 
dépuivoque de leuracce. Un jour vientra on lies 
influences de colerie ayant disparu laisseront 
joure du mérile réel des closses; alors on reconnablira, anna aucun doute, que Heller est, bien 
plus que Chopel, puès que Chopel, se poète moderne du plano.

HELLER (Joseph-Accuste), compositeur à Prague, n'est connu que par un opéra intitulé Zamora, qui futreprés nié en 1815, par quelques petites pièces pour le piano, et des chants pour une ot deux voix avec plano.

HELLER (JEAN-GOTTLIER), musicien qui paralt avoir vécu à Francfort vers tâto, a fait imprimer quelques petits ouvrages de sa composition, parmi lesqueta on clée: Sérénade pour une ou deux voit avec plano, Francfort, Fiscier, et

une Polka ponr le piano, op. 15, Mayence, Schott, HELLINGOU HELLINGK (LUPUS), contrepointisle allemand qui vécnt dans la première moitié du selzième siècle, n'est connu jusqu'à ce moment (1860) que par quelques motets et chanaons insérés dans divers recueils devenus fort rares. Il est en général désigné par son nom avec le prénom. Cependant on trouve en plusieurs endroits Lupus seul : dans ce cas il est difficile du reconnaître si le morceau de musique a pour anteur Lupus Hellinc , ou Lupus Lupi. (Voy. Lun, ) Les collections dans lesquelles Lupus Helline est désigné nominativement sont celles-ci : to Selectissimarum Moletarum partim quinque partim quatuor vocum. D. Georgio Forsfero selectore. Imprimebal Joannes Pelreius Norimberga, 1540, petit in-4° oblong, On v trouve des motets à cinq volx de Itelline. - 2º Hundert und fünfftchen guter newer Liedlein, mit vier, fünff, sechs Slimmen , etc. (Cent-quinze bonnes et nouvelles chansons à 4, 5, et 6 voix, non imprimées auparavant, agréables à chanter en allemand, français, hollandais et lalin, etc. ); Nuremberg, Ott, 1544 In-4° obl. Les ancieus musiciens allemands dont les onvrages sont dans ce recueil sont Oswalt, Reiter, Louis Senfei. Thomas Stoizer, Jean Müller, Mathias Eckel, Etienne Mahn , Withelm Braylengasser, Arnold de Bruck, Lupus Heilinck, Paminger, Sixte Dietrick, et Jean Wannenmacher. - 3º Cantiones sacra, quas vulgo Moleta vocant, ex optimis quibusque hujus alath musich selecta. Libri qualuor; Antwerpix apud Tilemannum Susato, 1546, in-4°. - 4° Livre septiéme de chansons vulgaires de divers autheurs à quatre parlies, convenables et uliles à la jeunesse,

toutes mises en ordre selon teurs fous. En Anvers, chez les héritiers de Pierre Phalèue, 1636, in-4°. — 5° Tabulaturbuch auff die Lautten durch [Sebastien Ochsenhuhn; Heidelberg, 1558, in fol. On y trouve des pièces de Heiline arrangées pour le luth.

HELLMESBERGER (Georges), professeur de violon au Conservatoire de musique de Vienne, de la chapelle impériale, et premier cisel d'orchestre de l'Opéra, est né dans la capitaie de l'Autriche, le 24 avril 1800. Son père, ancien maître d'école de village, lui donna les premières teçons do musique et de violon : les progrès dujeune Heilmesberger furent si rapides, qu'à l'âge de cinq ans il put se faire entendre avec succès dans plusieurs maisons dé la hante société et devant la famille Impériale. A dix ans it possédait une voix d'un timbre agréable, qui le fit admettre comme sopraniste dans ia chapelle de la conr, en remplacement de François, Schnbert, qut venait de quitter cet emploi. Plus tard li fit ses humanités au couvent de Sainte-Crolx, puis retourna à Vienne pour y suivre un cours de philosophie, et pour se préparer aux sciences théologiques; mais le goût passionné qu'il avait ponr la musique le détourna de ses études, et dès ce moment il se livra sans ré serve à la cuiture de l'art. Emmanuei Fœrster tui enseigna la composition, et le professeur Borlum termina son éducation musicale. Devenu un des violonistes les plus habiles de l'Autriche. il fit des voyages à Pestis, à Brunn, à Laybach, dans d'autres villes de la Hongrie et de la Bohême, et recueillit partoot des témoignages d'estime pour son talent. Après la mort de Schnopanzigh, en 1828, Helimesberger lui succéda dans la piace de chef d'orchestre de l'Opéra : bientôt il fut nommé membre de la chapelle impérlale, et enfin professenr de violon du Conservatoire de Vienne. Cet artiste a publié de sa composition : to Premier et deuxième concerto pour le violon et orchestre on quatuor : Vienne . Pennauer. - 2º Variations pour violon et orchestre sur le thême : O cara memoria, op. 3: Vienne, Artaria. - 3º Idem, aur le thême Sorte, secondami, op. to: Vienne, Pennauer. - 4º Introduction et variations sur un thême original pour violon, quatuor et contrebasse, op. 9; Vienne, Artaria; Paris, Richanit. - 5° Piusieurs autres airs variés avec quatuor. - 6° Quatuor pour 2 violons, viole et basse, op. t; Vienne, Artaria. - 7º Variations pour piano, et violen, op. 6: Vienne, Mechelti; Paris, Richault. -8° Adagio et rondean brillant pour violon et quatuor, op. 14; Vienne, Pennauer; Paris, Richault.

BIOGR. UNIV. BES MUSICIENS. - 1. IV.

HELLMESBERGER (cerus), its du preciont, et à Vicenus), its du preciont, et à Vicenus (et size, et vicioniste de taient et plantet. Hest membre de la clapielle impérille, et a succeit de Nompte nomme professor au Comerculorir de Vicene. Postériorment, il a été chargé de nactions de directer de cette institution. M. Hellmesberger é et fuil constitut aussi connue cedir d'ordestère des concetts de symplonie. En 1853, il a été entreyé à Daris connue membre de durp de l'exposition mireressité de l'indistrie, et a étà nomme précident de l'article de l'

HELLMESBERGER (GEORGE), frère du précédent, né à Vienne. Élève de son père pour le violon, il a obtenu la place de mattre de concertà à Hanovre, et a fait représenter en cette ville un opér initiaté Die Bürgeheff (Le cautionnement), en 1818. Ce jeune artiste est mort à Hanovre, le 17 a novembre 1853, avant d'avoir atteint as vingt-troisième année.

HBLLMUTH (Fratance), né à Wollenbüllet, na 1743, apprils munique à Brunavicà, puis entra comme acteur au thélêtre de Weimar, na 1730. De li II passa au thélêtre de Geltin, na 1740. De li II passa au thélêtre de Geltin, syant said de Filteriano, il quitta l'Opéra et entra dans la chapelite de l'éceteur de Mayence. On connail de cet artiste i. Trois sonates pour le claverin, avec ecompagnement de violon et l'entra de l'entra de l'entra de l'entra de l'entra de l'entra de la commencement de ils-quevimen siète.

Charles tiellmath, frère de Frédéric, fut musicien de chambre à Mayence, puis a'établit à Erfart en 1801. Il est mort dans cette ville, vera 1830.

HELLMUTH (Josépanxe), femme de Chirles, etc. a Munich, fut d'abord actrice et canlatrice au théatre de Seyler, en 1772. Six ans après, elle entra an service de l'electeur de Mayence, où elle se trouvait encore en 1790. En 1785, elle entreprit un voyage, et se fit entendre avec succès au théatre de Dresde.

Un autre musicien nommé Hellmuth a publié deux pas redoublés de sa composition, pour musique militaire; Paris, Gambero.

HELLWAAG (Cunstrovue - Fránfarc), docteur en pitiosophie et en médezine, naviga à Kalw, dans ie Wurtemberg, le 6 mars 1754. Il d'abord médecien ordinaire du prince de Holstein, professeur adjoint à Lubeck, puis à Altenharg. En 1788, il devint conseiller de l'évague de Lubeck et médecin à Eutin. Ce savant

a publié dans le numéro to du Musée allemand un petit traité de l'analogia des couleurs du spectre solaire avec la disposition des intervalles de la gamme, sujet dejà traité par Newton dans son optique, et qui avait suggéré au P. Castel le projet inexécutable d'un claverin oculaire (voyez Newton et Castel). Gerber dit que Hellwang necrit pne dissertation De Formatione loquela; mais il ne dit pas si elle a été imprimée. Le docteur Hellwass (et non Hellwig, comme l'écrit Lichtenthal, Diss. el Bibliogr. della Musica, t. 4, p. 20), a donné une analyse du livre de M. Liscovius sur la théorie de la voix , sous la rubrique Theorie der menschlichen Stimme, dans la Gazette musicale de Leipsick, ann. 1816, p. 66t (et non 601, indiquée par Lichten-

thal). HELLWIG (CHARLES-Fagnénic-Louis ), directeur de musique à l'Académie de chant de Berlin, naquit le 23 juillet en 1773 à Kunersdorl, près de Wriezen, aur l'Oder, où son père était-prédicateur. Il commença ses études à l'école de la ville de Wriezen, et alla les continuer au college de Grauen Kloster, à Berlin. Il avait reçu à Wriezen les premières leçons de clavecin et de violon : il apprit ensuite sans mattre à jouer du violoncelle, de la contrebasse, du cor, de la guitare, de la harpe, et parvint à une certaine habileté sur l'orgue, il était né musicien. Le mattre de chapelle de la cour, G. Abraham Schneider, lui enseigna l'harmonie et la composition. Dès 1793 Hellwig lut membre de l'Académie de chant de Berlin, que Fasch avait fondée deux ans auparavant. Après la mort de son père, il fut obligé d'accepter un emploi dans un établissement industriel pour vivre, et il y resta insqu'en 1812; mais le 20 août 1813 il ubtint la place d'organiste de l'eglise principale de Berlin, et dès ce moment il ne s'occupa plus que de musique. Le 23 juin 1815 les places de directeur de musique de la cour et du Dom lui furent confiées : il les conserva jusqu'à sa mort, arrivée le 24 novembre 1838, des suites d'une tièvre nerveuse. Comme professeur, compositeur et membre de l'Académie de chant et de la Liedertafel de Berlin, cet artiste a laissé des regrets. Il a fait représenter au théâtre de Kænigstædt deux opéras de sa composition, intitulés : Die Beraknappen (Les Mineurs), poésie de Kærner, et Don Sylvio de Rosalba. On a anssi de ce musicien : to Vierstimmige geistliche Gesange a Capella, ohne Begleilung (Clunts spirituels à quatre voix, a capella, sans accompagnement); Hambourg, Christiani. -2º Requiem à 4 voix. - 3º Das Blümchen Geduld (La petite fleur de patience), chant à

2 voix avec piano, Berlin, Lischke. — 4° Chansons de table pour des voix d'hommes, avec accompagnement de piano, p. 7; Berlin, Trautwein. — 5° Quatre recueils de Cliansons allemandes à vois scule, avec acc. de plano; Leipsick, Breikhoff, Paters; Berlin, Schlesinger.

HELMER (Countes), sits d'un intitier de Prague, naquit en cette ville vers 170, et lait lui-même un trè-bon fabricant de lutin, de mandolines et de visions. Après avoir appris l'art du lutilier dans l'atteire de son père, ai voyages. Ses instruments les plus anciens portent la date de 1773. Il possédat une rare lubisleté comme lutiniste et comme jouenr de mandoline. Helmer vivait encore en 1790.

HELMHOLZ (C.), professeur de musique à l'université de Halle, occupa rette position depuis 127 jusqu'en 1848. En 1843 le 24 en paume pour les vois d'hommes, de sa composition, à the sécutié à Weissensfels. Se ouvrages publiés consistent en plusieurs recucia de chants et Lieler à vois seule avec piano; Berlin, Challier, et trois rondos faciles pour cet intermente. Oc

instrument, op. 2. HELMONT (AORIEN-JOSEPH VAN), né à Bruxelles, le tá avril 1747, était de la même lamille que les célèbres médecin et claimiste du même nom, et descendait de parents alliés aux maisons de Mérode et de Stassart. Destiné dès son enfance à la profession de musicien, il apprit à jouer du violon, et reçut quelques leçons d'harmonie, qu'on appelait alors la basse continue, Ses humanités étant terminées, il se rendit en Hollande, ct y devint clief d'orchestre de l'Opéra d'Amsterdam. Après l'incendie de ce théâtre, il revint à Bruxelles et succéda à son père, Charles-Joseph Van Helmont, en qualité de mattre des entants de chœur et de directeur de la musigne de l'église St-Michel-et-Gudule. A l'âze de neuf ans il avait été admis dans le cherur de la chapelle royale des archiducs gouverneurs des Pays-Bas aotrichiens; il fut attaché à cette chanelle pendant plus de quarante ans. Devenu vieux . Van Helmont se retira près de son fils . maintenent professeur de musique au Conservatoire de Bruxelles, et passa ses dernières années dans le repos. Il est mort à l'âge de quatre-vingt-trois ans et quelques mois, le 28 décembre 1830. Van Helmont a écrit plusieurs messes et des motets, entre autres, une messe de Requiem à 5 voix, 2 violons, 2 hantbois, 2 cors, 2 irompettes, timbales, violoncelle et orgue, qui a été achevée au mois de novembre 1791. Tous ces ouvrages sont en manuscrit chez son fils. Il a aussi composé un opéra intitulé L'Amani légataire, qui a élé joué au grand

théâtre de Bruxelles. Le baron de Relffenberg rapporte d'une mauière fort plaisante l'effet de la soule représentation qui a été donnée de cet ourage (Lettre à M. Fétis sur la Musique, dans le Recueil encyclopédique belge, 1. 2, p. 64.).

HELPERIC ou HILPERIC, moine bénélictin à l'abbaye de Saint Gall, naquiten Allesnagne, au commencement du onzième siècle. C'était, dit Trithème (De VIr. illust. ord. S. Bened. C. 76, pag. 46, col. 1), uu homme de grande érudition, philosophe, astronome, poète, musicien, doué d'un génie inveutif et de beaucoup d'éloquence. Voilà un éloge bien pompeux d'un moine obscur dont on aurait beaucoup de peine à trouver aujourd'hui quelque opuscule. Trithème dit avoir lu un traité de Musica, lib. 1, cerit par Helpéric. Le même biographe nous offre un singulier exemple d'inexactitude sur ce ruoine : dans l'un de ses ouvrages ( De Vir. il-Inst. ord. S. Bened. C. 76), il place en 1020 l'époque où il florissait; dans un autre (Catal, Vir. Illust. german. p. 132) il porte cette époque a 1040; enfin, dans un troisième (De Script. Eccles., p. 263 et 264), il le lait vivre jusqu'en 1069, 11 est exactement possible que Helpéric ait vecu tout ce temps dans son abbaye; mais c'est ce que Trithème aurait dû dire avec précision.

HEISTED (CHARLES), compositeur danois, no à Copeningue vers 1820, a fait exécuter à Leipick, en (1847, une symphonie-dylle qui a été bien accueillie. Ou a publié de sa composition 6 chants à voix seule avec piano, op. 1, Leipick, Breitkopf ci Ustriel; quatuor pour piano, violon, alto et basse, op. 2, bidd., et trois poèmes à voix seule avec piano; Copeningue, Lose, a voix seule avec piano; Copeningue, Lose, a voix seule avec piano; Copeningue, Lose.

HEMBERGER (JEAN-AUGUSTE), planiste allemand, s'établit à Paris, vers 1784, pois à Lyon, et publia dans ces deux villes les onvrages de sa composition dont les titres snivent : 1º Six trios pour 2 violons et basse, op. 1; Paris, Sieber, 1785. - 2° Six quatuors pour 2 violons, alto et violoucelle, op. [2; Paris, Bailleux. -3º Trois concertos ponr clavecin, 2 violons, viole et basse, op. 3; ibid. - 4° Six trios pour 2 violons et basse, op. 4; ibid. - 5° Six idem, op. 5; ibid. - 6° Trois trios pour clavecin, violon et basse; op. 6; Paris, Boyer (Naderman). -7º Quatre trios idem, up. 13; Lyon, 1787. — So Trois trios idem, op. 14; Paris, 1787. -9º Trois symphouses pour le clavecin à 4 maius, op. 15; ibid. - 10° Trols trios pour piauo, violon et violoncelle, op. 16; lbid., 1790. -11º Bouquel à Mme de Buffon, pour 4 voix, 2 violons, 2 flûtes, 2 cors, alto et basse.

HEMESIUS on HEMES (NATHAN), écrivain anglais, esteité par Forkei, Gerber et Lichtenthal comme auteur d'un luvre intitulé : De Musica exangelica seu vendicalio Parlimodix contra Tombum. Il est vraisemblable qu'un autre écrivain anglais, nommé Tomb, avail publié quetque chose contre la paslanodie : cependant Tanuer n'en parle pas dans sa Bibliolheca Britannico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hibernico-Hib

HEMMEL (Sicission), maître de cliapelle du prince de Wurtemberg, vers le millen du seizième siècle, a publié de sa composition : Den ganzen Psatter Davids mit 4 Stimmen (Tout le psautier de David à 4 voix ); Tubloque, 1569.

HEMMERLEIN ( JOSEPH ), professeur de piano à Franciert en 1780, fut attaché an service de la comtesse de Vorberg vers 1786, puis se rendit à Paris et y vécul jusqu'en 1799; on ignore ce qu'il est devenu depnis ce temps. Cet artiste a publié de sa composition : 1º Concertos pour piano, 2 violuus, alto, basse, 2 hauthois et 2 cors, nos, 1, 2, 3, 4; Paris, Boyer (Naderman ). - 2º idem, nº 5; Paris, La Chevardière (Le Duc ). - 3º idem. nº 6 (en ré); Offenbach. André. - 4° Trois sonates pour piano et violon, op. 3; Olfenbach, Audré. - 5° Trois idem, op. 5; ibid. - 6° Trols idem, op. 8; ibid. - 7° Trois idem faciles, op. 13: Paris, Naderman, - 8° Trois idem, op. 14; Offenbach, André. - 9° Trois sonales pour piano à 4 maius, op. 17; l'aris. Boyer. - 10° Symphouse pour clavecin, 2 violons, alto et basse, op. 6; ibid. - 11° Trois trios pour clavecin, violon et basse, op. 9; ibid. - 12º Trois idem très-laciles, op. 12; ibid. - 13° Marches, 12 mennets et 12 anglaises; Mayence, Schott,

HEMMERLEIN (JEAN-CRORÉTIEN), maitre de coucerts du prince érêque de Fulde, vers 1770. Schiek du sou maitre de violonceile et es fit un artiste distingué. Hemmerlein eut pour maître de composition Unimann, organiste de sa ville naiale. On consailde sa composition un concerto de violon avec orchestre, op. 1; Angsboure. 1801.

HEMMERLIN (IEXN-NICOLAS), musicien de la clausine du prince-érèque de Bamberg, vers le milieu du dix-huitième siècle, publia dans cette ville, en 1748, six messes de Caidara, à 4 vois, 2 violons el orgue, sous cet tière : ¿Coras musarum divino Apollini accinentism. Quatre messes seulement de ce receité sont de Caldara; la troisième et la cinquième sont de la composition de Hemmerliu.

HEMMIS (François), maltre de chapelle et organiste de l'église d'Osnabruck, né vers le millen du dix-huitième s'ècle, a publié : 1º Neue Melodien zum Katholischen Gesengbuch, zur Belchrung und Erbaunung der Christen; 111, p. 265-294. Il en a été donné une analyse Cassel. 1781. in 8°. - 2° Six sonates pour clavecin; Osnabruck, 1792. - 3º Andante avec variations pour le clavecin : Ihid., 1800. HEMPEL (Georges-Christophe), violoniste

attaché à la musique du duc de Saxe-Gotha, naquit à Gotha, en 1715, et mourut en cette ville le 4 mai 1801, à l'âge de quatre-vingt-aix ans. Les catalogues de Breitkopf, de Lelpsick (1760 à 1770), indiquent onze symphonies de Hempel, en manuscrit, deux concertos ponr le violon, et douze solos pour la même instrument.

HEMPEL ( CHARLES-GRILLAUME ), né en 1777, à Chelsea, près de Londres, apprit la musique dès son enfance, sous la direction de son parent Kollmann. Ses progrès furent rapides. En 1793 et 1794, on le fit voyager sur le continent; il s'arrêta quelque temps à Dresde et à Leipsick, et y perfectionna ses connaissances musicales. De retour à Londres, il cultiva d'abord la littérature et la peinture, mais enanite il fit sa profession de la musique, qui, dans les premiera temps, n'avait été pour lui qu'un art d'agrément. En 1804, il fut nommé organisle de l'église Sainte-Marle, à Truro ; Il occupait encore ce poste en 1825. L'ouvrage principal de Hempel est nn volume de musique d'église, d'antiennes et de psamnes, publié à Londres sous le titre de Church Services, Anthems, and Psatms, et dédié à l'évêque de Lincoln. Qu a fait deux éditions da cet ouvrage, alasi que des vingt mélodies sacrées (Twenty sacred Melody), que Hempel a dédiées au comte de Falmouth. Son œuvre la plus importante a pour titre : Morning and Evening service in score; and two Anthems, with a separate accompaniment for the Organ (Service du matin et du soir en partition, et deux antiennea, avec un accompagnement séparé pour l'orgue); Londres ( sans date). On a aussi de cet artiste une méthode de piano intitulée : Introduction to the Piana-Forte; Londres 1817.

HENAUX ( ÉTIENNE ), poète et docteur en droit, né à Liége en 1819, mort dans la même ville, le 15 mars 1843, est auteur d'un poème intulé : La Statue de Grétry ( Liége, Desoer, 1842, in-8° de 24 pages), publié à l'occasion de l'inanguration decette statue sur la place de l'université, dans la même année. HENFLING (CONNAD), malhématicien qui

vivait au commencement du dix-huitieme siècle, at conseiller de la cour d'Anspach, mort vers 1720, a falt imprimer l'extrait d'un avstème de musique dont il était l'inventeur, sous ce titre : Specimen de novo Sustemate Musico: Anspach, avril, 1708. Ce petit ouvrage a été inséré dans les Micellau, Berolin., 1710, 1. I, part.

dans l'Histoire de l'Académie des Sciences, 1711, p. 79 et suiv. Henfling propose dans cet opuscule la division de l'octave en 50 parties; il s été réfuté par Sauveur ( roy, ce nom ),

HENKE ( .... ), critique musicien, né en Saxe, vécut à Brunswick, vers le mitieu du dixbuitième siècle. Il a publié un écrit périodique Intitulé Musikalische Patriot (Le Patriote musical ), dont il a paru 30 numéros en 1741 : Bronswick, in-4°, ti ne faut pas confondre ce journal avec celul que Mattheson a fait parattre sous le même titre à Hambourg, en 1728 ( voy. MATTHESON ).

HENKEL (Michel), directeur de musique et organiste de la cathédrale de Fulde, est né en cette ville, le 24 juin 1780, ou, selon d'autres renseignements, le t8 du même mois. Le bon organiste Vierling lul a enseigné à jouer de l'orgue et les règles de l'art d'écrire dans la composition. Laborieux artiste, Henkel a écrit un grand nombre d'ouvrages de musique religieuse et de versets ou préludes pour l'orgue. Dans toutes ces productions, on trouve plus de facilité et d'élégance que de profondeur. On a de cet artiste : 1º Cent versets ponr l'orgue ; Offenbach, André : Vienne, Haslinger, - 2° Quarante-huit préloiles et conclusions pour l'orgue, move 5°; Bonn, Simrock. - 3° Cent versets pour l'orgue, 2° recueit: Ibid. - 4° Vingt pièces d'orgue, 4° recuell, op. 32; ibid. - 5° Vingt-quatre pièces d'orgue faciles, op. 26; Leipsick, Peters. -6º Idem, 6º, 7º et 8º recuells; ibid. - 7º Solvante préindes faciles à 2, 3 et 4 parties, 9° rerueil, op. 62. - 8º Trente-trois pièces pour les commencants, op. 68, liv. 1 et 2; Mayence, Schott. -9º Douze pièces nouvelles, 11º recueil, op. 82: Francfort, Hoffmann. - 10° Trois messes allemandes dans le slyle choral, à 4 voix, 2 cors et orgue, op. 32 ; Offenbach, André. - t1°Six chants religieux pour les églises et les écoles, à 4 voix, chœnr et piano; Bonn, Simrock. - 12º Sonates pont plane et violoncelle, op. 73 et 74; Mayence, Schott; et Offenbach; André. - 16° Plusieurs rondos et pièces diverses pour le piano. - 17° Beaucoup d'airs variés idem; Offenbach, André; Mayence, Schott; Bonn, Simrock. - 18° Piusieurs caltiers de duos ponr 2 flûtes. - 19º Pièces pour guitare. - 20° Mélodies chorales à 4 voix ; Fribourg, Herder. - 21° Deux recneils de chansons allemandes à voix seule de piano, op. 10 et 21; Offenbach, André. - 22° La musique pour le drame Achmet el Zénide, de Iffland, et pour Bauernhockseit (les Noces villageoises), de Kornig. Les ouvrages de ce musicien distingué s'eièvent au apmbre de plus de cent, dont les derniers ont paru en 1844. Il est mort dans sa position d'organiste et de directeur de musique

à Fulde, le 4 mara 1851. Henkel a eu un fila (Georges-André), né à Fulde le 4 février 1805. Dès l'âge de onze ans il composa des variations ponr le plane , qui furent publiées par André, d'Offenbach, ami de son père, En 1826, il alla suivre les cours de l'université de Marbonrg. Il s'établit ensuite à Francfort-sur-le-Mein. Il allait se rendre à Paris ponr prendre possession d'une place de professeur dans l'institution de musique religieuse dirigée par Choron. torsque la révolution de Juillet 1830 changea ses plans et lui fit accepter une place d'organiste à Kobourg. En 1837, il abandonna cette position pour celle de professeur de musique an séminaire de Fulde. Parmi les compositions de Henkel, on remarque : to l'onverture pour le Camp de Wallenstein, de Schiller, - 2º des sonates ponr le piano avec violon. - Des chants pour des voix d'hommes, - Quelques petites pièces pour l'orgue et le piano. Tous ces ouvrages ont été pnbliés. Henkei a en manuscrit des symphonies, des ouvertures, des messes, des Motets, des Lieder et des chœurs pour des volx d'hommes, des compositions pour le plano et ponr l'orgue. Le style de cet artiste est nne imitation de celui de Mendelssohn.

HENKEL (HENRI), le plus jenne des fils de Michel, est né à Fulde en 1822. Après avoir commencé, sous la direction de son père, senétutudes de piano et d'orgue, il alia les continuer à Francfort, chez Aloya Schmitt, pais à Darmstadl, chez Rink, chez Kessler, et pour la composition chez André, à Offenbach. Après la mort de celuici, il retourna à Fnide et passa nne année au séminaire des instituteurs, il vécut ensuite à Leipsick pendant les années 1846-1847, retonrna chez son père pendant les mouvements révolutionnaires de 1848, et enfin se fixa à Francfort dana l'année suivante, comme professeur de chant et de piano. On a publié de sa composition des Lieder et quelques petites pièces pour le plano et l'orgue.

HENNEBERG (JAN-BANTER), Joh Viene, to detember 1754, skill fill for morpaniste du convent appelé Scholfen-Suff, et succéda kaon père dans cette joine, e. 1756, et succéda kaon jère dans cette joine, e. 1756, et succéda kaon il entre (en 1700) au tôtêtre de Schikaneder commo chef d'orchette. il en rengil the sonctonne pendost treize anc; mais le maurais étai. de la anté de sa femme foblighe à se retiere, en 1300, à IIG, près de Mannerstorf, sur les frontères de la Hengeir, pour y joiné fou air plus pur. f.s., Il embrasas la vie de labourem, ét sembla pendate queloue temps avoir oublé la

musique; mais enfin l'amour de l'art lui revint an eœur après quelques années, et ce fut avec plaisir qu'il accepta l'invitation que lui fit le prince Nicolas Esterhazy de se rendre à Eisenstadt pour y tenir l'emploi d'organiste. Il y fut aussi bientôt après chargé de la direction des opéras qu'on représentait aur je théâire du château. Après la dissolution de la chapelle du prince, Henneberg retourna à Vienne, et y vécut quelque tempa sans eniploi; pula il fut nommé directeur du chœur, à l'église paroissiale de la cour. Après la mort de Œhlinger, Il le remplaça comme organiste de la chapelle impériale : mais Il jonit peu des avanlages de sa position nouvelle, car il se blessa en visitani l'intérieur de son orgue, et sa blessure, négligée dans l'origine s'envenima et le condulait au tombeau, le 26 novembre 1822. On s'accorde à considérer Henneberg comme nn organiate distingué et un compositeur de goût, Parmi ses ouvrages, dont le plus grand nombre est resté en manuscrit, on compte beaucoup de morceaux introduits dans les opérettes jouées aux théâtres de Vienne, et plualeurs petits opéraa Intitulés : 1° Conrad Langart de Friedbourg, - 2º Das Jæger Mædchen (la Fille du Chasseur ). - 3º Die Waldmanner (les Sylphes). - 4º Le premier acte de Kanigs flicht (Devoir d'un roi). - 5° Der Scheerenschleifer (le Rémouleur). - 6º Die Elfen Kænioinn ( la Reine des Elfes ). - 7º les Géants, opéra mythologique qui n'a pas été représenté. Henneberg a écrit aussi des symphonies, des onvertures, nne grande pièce pour musique militaire, des chansons, des hymnes, des cantales, et des nocturnes à 4, 6 et 8 voix, avec ou sans accompagnement. Il a arrangé pour le piano les opéras intitulés : les Pyramides de Babylone, par Gallus; le Labyrinthe, par Winter; le Miroir d'Arcadie, par Sussmayer, etc. HENNEKINDT (JEAN), connu au théâtre

sous le nom d'Incainni, naquit à Bruges (Belgique), le 4 mars 1798. Après avoir étudié la muaique dana le lien de sa naissanse, il se rendil à Paris et fat admis an pensionnat du Conservatoire, à cause de sa belle voix, le 6 juin 1822. Il y recul des leçona de Plantade, et Baptiste aîné, dn Théâtre-Français, fut son maître de déclamation. Le 20 mars (823 Il débuta à l'Opéra dans le rôle du Pacha de la Caravane du Caire: mais il ne sortit du Conservatoire que dans l'année snivante. Après être resté quelque temps à l'Opéra sana y obtenir les succès auxquels il aspirait, il se rendit en Italie, et a'y livra à de nouvelles études de chant. En 1829, il chantail à Parme, et il se fit entendre avec succès peudant les années suivantes, dans plusieura autres villes de

la Péninsule. De releur à Paris, en 1832, il fut , des Lieder, à voix senie avec pisne, un recueil engagéau Théalre-Italien el s'y fit applaudir dans les rôles de baryton des ouvrages de Ressini, particulièrement dans Mathilde de Shabrand. Hennekindt relourna ensuite en Italie, et chanta à Bologne, en 1834; mais, bientôt rappelé à Paris, au mois de nevembre de la même année, il débuta au théâtre de l'Opéra-Comique dans le Chalet, dont le rôle de Max lut écrit ponr lui par Adolphe Adan; puis il clianta dans le Cheral de bronze d'Auber, avec beaucoup de succès. Cependant, par des causes incounues, il ne resta pas longtemps à ce théâtre. Pendant quelque temps il veyagea dans les départements de la France peur y denner des représentations, puis il retourns en Italie. Il chantait à Florence en 1838; en le retrouve à Madrid en 1815. Depuis lors il a disparu de la scène

HENNELLE (Mme CLURE), née Weier, à Paris, cantatrice et professeur de chant, est aulent d'un petit ouvrage qui a pour titre : Rudiment des chanteurs, ou théorie du mécanisme du chant, de la respiration et de la prononciation; Paris Meissonnier, 1844, in-8° de 48 pages.

HENNIG (Construex-Frederice), maître de clispelle du prince Sulkorosky, à Serau, dans la deuxième moitié du dix-huitième siècle, a composé denze symphonies, six quatuers et six divertissements pour douze instruments, qui sont indiqués dans les catalogues de Breitkopf. Hennig a publié à Berlin, en 1775, un trio pour clavecin, violon et violencelle; en 178t, à Leipsick, un Quelibet pour des sociétés de jeunes musiciens, et, en 1782, douze chansons pour des loges de francs-maçons.

HENNIG (JEAN-CHRÉTIEN), flûjiste alies mand, peut-être fils du précédent, est connu par les euvrages dont les tilres suivent : t° Trois quatuers pour flûte, vielen, alte et basse; Offenbach, André. - 2º Dues pour 2 flûtes, en. 6. 18; Berlin, Hummel, 1799. - 3º Plusieurs airs variés ponr flûte senle. J'ignere si cet artiste est le même qu'un musicien fixé à Chemnitz ( Hennig, C.), qui a publié six pièces pour 5 clarinettes, flûte, 2 cors, 2 trompettes, 2 bassons, trombonne et serpent avec petite et grosse caisse; Chemnitz, Hæcker,

Un autre musicien du même nem (Hennig. C.), était, en 1841, violeniste et professeur de son intrument à Magdebourg. Il a publié dans cette mênte année une méthode de violen, sous ce titre : Praktische Violinschule nach pædagogischen Grundsætzen, etc.

Enfin, un autre HENNIO (Ch.), professeur de musique à Berlin, à la même époque, y a publié !

de 72 cherals à deux voix, des chants pour une, deux et treis veix, des chants l'unebres pour s voix d'hommes, etc.

Il est singulier que les noms de ces artistes ne soient pas même mentionnés dans les recuells de biographies de musiciens publiés en Aliemagne depuis vingt ans.

HENNIGK (HENRI-JULIEN), organiste de l'église St.-Jean , à Dresde, est né dans cette ville en 1786. On connaît de Ini : to Pelonaises à gran-t erchestre: Dresde, - 2º Idem peur piano: Dresde, Arnold. - 3° Vingt-neuf préludes faciles pour l'ergue, avec une instruction sur les tens majeurs et mineurs; ibid. Hemme de savoir, Hennigk s'est fait connaître par deux ouvrages sur la musique qui eut pour titres : 1º Kurse Geschichte über der Ursprung und Fertgang der Musteke (Histoire sbrégée de l'erigine et des progrès de la musique); Dresde, 1824, in-80. -2º Kurzer Grundriss der Geschichte der Musick bei den Volkern der Alterthums (Tableau abrégé de l'histelre de la musique chez les peuples de l'antiquité); Dresde, Arneld, 1837, In-8° de xvi et 79 pages.

HENNING (Maltre), célèbre lacteur d'ergues, vers la fin du seizième siècle et au commencement du dix-septième, lut d'abord mennisier à Hildesheim. Il a construit : t° L'ergue de convent de St-Bisise à Brunswick, de 35 jeux, 2 claviers et pédale, avec un registre de 16 pieds au grand clavier - 2º L'ergue de St-Geldast à Hildesheim, à 23 jeux, 2 claviers et pédale."

HENNING (CHARLES GULLAUME), né à Berlin, en 1784, était fiis d'un musicien de régiment qui lui denna les premières lecons de musique et de violen. Seidler, maître de concerts en cette ville, fut ensuite son malire pour cet instrument, et Gabriich lul enseigna les règles de l'harmenie. En 1807, Henning ebtint une place de vieloni-te su theatre national et reyal. En 1821, il reçut sa nomination de directeur de musique an theatre Kornigstadt, et cinq ana après il y joignit la position demattre de concerts de la chapelle du roi. En 1933, l'Académie royale des beaux-arts de Berlin l'admit su nombre de ses membres, et en 1836 il fut nommé directeur de musique au théâtre royal de l'Opéra. Cet artiste a publié de sa composition : to Symphenic concertante pour 2 vielens; Berlin, Schlesinger. - 2° Premier cencerle (en la) pour vielon principal; Augsbourg, Gombart. - 3º Deuxième concerto, id. (en re mineur), ep. 15; Offenbach, André. -4º Variations sur la Sentinelle, idem; Berlin, Schiesinger. - 5º Sestetto ponr deux violons, 3 vieles et violencelle ; Leipsick, Peters. - 6° Treis

grands quatuors pour 2 violous, viole et basse, op 9, 9 (Briebach, Audré. — 7º Quatrième quatuor, op, 13; Vienne, Hashinger. — 8º Deux tries pour 2 violous et violoncelle, op. 2; Bertin, Schlesinger. — 9º Duos pour 2 violous, op. 1; ibid. — 10º Tièmes varies pour violon seul. On commit aussi de lai des pieces d'irramogie publième en 1638, et la musique d'un ballet représenté au thétte roval.

HENNIUS (GILLES), classobe et classife et l'edite de l'églie collègies de Salel-lan Elvargilité, à Lifeç, et maître de chapele de Freditsond, se l'edite collègies et l'edite chevique électure Coloque et prince de Lifeç, vers le milien de dit-reștiten sielect de Lifeç, vers le milien de dit-reștițien sielect de Lifeç, vers le milien de dit-reștițien sielect de Lifeç, vers le milien de dit-reștițien sielect de l'edite consult de sa composition : I' Hujman S. Camitiri principa, film reștit produite, etc., 4 d sec., Coloque ure R. Ruin, (vin. etc.), etc., 4 d sec., Coloque ure R. Ruin, (vin. etc.), film research (vin. etc.), film research (vin. etc.), film research (vin. etc.), film research (vin. etc.), discondition, liber primary Anters, (vid., in-ol.).

— 3" 4 Hüste solemnes orlo vocum, op. 3; Anters, (vis.), etc.)

HENRI III, duc de Brabant, aurnommé le Débonnaire, épousa Alir, lille d'Itugeas IV, duc de Bourgogne, et mourut à Louvain, le 28 février 1261. Ce prince cultivait la possée et la musique. Il nous reste quatre classons notées de sa composition, qui se trouvent dans les manascrits de la Bibliothème umérsine, à Paris.

HENRI VIII, roi d'Angieterre, fils de Henri VII. nagnit au mois de juin 1492, et monta sur le trône d'Angleterre, le 22 avril 1509. Ce prince, fameux par l'habileté de sa politique, ses cruautés, et par la réforme religieuse qu'il introduisit dans son royaume, pour servir ses passions, avait des connaissances élendues dans les sciences et dans les arts, et se piquait d'être un des plus habiles musiciens de son royaume. It chantait avec gout, jouait bien du clavecin et de la flûte, et composait des motets et des messes daus la manière des mattres anglais de son temps. Boyce a inséré dans sa collection de musique religicuse une antienne à 4 voix (O Lord, lhemaker of all (hings), que j'ai fait exécuter dans un de mes concerts bistoriques : elle est bien écrite. Hawkins a aussi publié dans le second volume de son Histoire générale de la musique (pog. 534) le motet latin à 3 voix Quam pulchra es, d'après un manuscrit du chœur de Windsor, daté de 1519. Itenri VIII est mort à Londres, dans la nuit du 28 au 29 janvier 1547.

HENRION (Part.), compositent de romances, est né à Paris, le 20 juillet 1819. A l'âge de onte ana, il entra, comme apprenti, dans l'atelier d'horlogerie de son frère atné; mais il n'y resta pas longtemps, syant accepté les offres qui lui furent faites pour jouer sur les théâtres de la banlieue, puls dans les petites villes des départements, des rôles de jeunes garçons on de femmes travestics. Après quatre ana de cette existence vagsbonde, il rentra à Paris et dans sa famille. Alors il se livra à l'étude de la musique, reçui des leçons de piano de ilenri Karr, et suivil le cours d'harmonie de l'organiste aveng'e Moncouteau (voy. ce nom). En 1840, il debuta comme compositeur de romances par une mélodie qui avait pour titre Un jour. Cet air eut un succès populaire, et devint un timbre de Vaudeville. Le bon Curé, Loin de sa mère, Les Deux Mules du Basque, Les Vingl sous de Périnette, Manola, Si loin, Travaille et prie, d'autres romances encore, ont eu la vogue d'un moment qu'obtienneut ces petites pièces lorsqu'elles se distinguent par une beureuse inspiration et par l'élégance de la forme. M. Colonibier en a été l'editeur, à Paris. M. Henrion a écrit aussi quelques petits morceaux de piano , des quadrilles, des valses et des polkas.

HENRY (BORAVENTURE), professeur de violon à Paris, débuta an concert spirituet en 1780, dans un concerto de violon qui fut mutilé la même année, et qui eut peu de succès. Peu de temps après il entra comme premier vioton au llicatro de Beaujolals; it s'y trouvait encore en 179t. On a de cei artiste : 1º Concerto pour le violon ; Paris, La Chevardière, 1780. - 2º Sonates pour 2 vtologa et basse, ibid. - 4º Exercices sur les quatre premières positions du violon, en passant dans tous les tons; Paris, Imbault. - 4º Premler air varlé, ltsid, - 5° Trois airs variés pour violon, op. 5; Psris, Gaveaux (Petit). - 6° Études contenant des sammes variées, thèmes variés et caprices pour violon, livres 1-3; Paris, Frey, - 7º Methode de violon ; Paris, turbault (Janet).

HENRY (...), clarinettiste à Paris, vers 1815, vraisemblablement tils du précédent, a public quatre œuvres de duos pour son Instrument; Paris, Sieber, Dulian, Omont; des études ou caprices pour clarinette seule, op. 2, Paris, Sieber, etc.

HENSEL (GOTTON), organite de l'égille s'ain-Pierre-Lésain-Piul à Légaille, né en Silésie vers 1763, a publié des a composition : Recucil de morceux de chant et de pieno; Breslan, Cebr et C\*, 1795, — 2° Trois sonates pour piano et violon, or ; Breslan, 1802, — 2° Sonates porrpiano seul, op. 2, libid — 4° Fantaise are let éréaments trapleme de la Turquie, en 1821, pour plano et violon; libid. Hensel est mort à Liegaix, en 1876.

HENSEL (JEAN-DANIEL), né à Goldberg, en Silésie, en 1757, fut peudant plusieurs années recleur du coilége de Strablen, puls devint précepteur d'un jeune seigneur qu'll accompagna dans ses voyages. De retour à Goldberg, il y vécut quelque temps sans empioi; mais en 1794 il établit une institution pour l'éducation des jeunes demoiselles à Hirschberg. Hensel cultivait la musique avec succès ; on connaît de sa composition : 1º Jesus, oratorio dont il avail fait les paroles et la musique, et qui fnt annoncé en 1798. - 2º Méthode pratique de piano, en quatre ilvralsons progressives; Leipsick, 1798-1800. Chaque partie renferme trois sonates avec des instructions sur le doigter et le système d'exécution. - 3° Sonates pour le piano, œuvres 1, 2, 3, 4. Breslau, Gross , Barth et Co. Il se peut que ces sonates ne soient que la méthode sous un antre titre. -5° Exercices pour plano, 2 parties; ibid. -- 6° Cyrus et Cassandre, opéra, en partition ; Halle, Harndel .- 7º Danhne, opéra, en 1799. - 6º Die Geisterbeschurgrung (La Conjuration des esprits), opérette, non représentée. - 9° Chant d'hommage de la Silésie pour le jour du couronnement du roi Frédéric-Guillanme III , poésie et musique, 1796.

HENSEL (FANNY), sœur du célèbre compositeur Mendelssohn-Bartholdy, naquit à Hambourg, vers 1606. Pianiste distinguée et douée d'une belie organisation musicaie, elle écrivit, à l'imitation de son frère, des mélodies sans paroles pour le piano et des Lieder pour voix seule avec accompagnement de cet insirument, où l'on remarque des inspirations poétiques. Après avoir éposé le peintre de la cour de Prusse Hensel, elle continua de cultiver son talent pour sa famille et ses amis, mais ne publia pas ses compositions. Cependant, vaincue par les Instances de Mendelssohn, elle consentit entin à les laisser mettre aujour. Par une coincidence douloureuse. ces ouvrages parurent, le 13 mai 1847, et leur intéressant auteur mourut à Berlin le lendemain 14, à l'àge de trente-neuf ans. Frappé de ce malheur inattendu, Mendelssobn en ressentit nne si vive douleur, que sa santé déclina chaque jour, et que moins de six mois après il suivit dans la tombe sa sœur bien aimée (voy. Mendelssohn-Bartholdy). Les onvrages publiés de Mme Hensel sont : to 6 Lieder pour voix seule avec piano, op.1; Berlin, Schlesinger. - 2° quatre Lieder sans paroles pour le piano, op. 2, 1er recueil; ibid. - 3º Jardin de Lieder, 6 chants pour soprano, contralto, tenor et basse, op. 3, ter recueil; ibld. - 4° 6 Melodies pour piano, op. 4, livre ter; ibid. - 5° 6 Melodies pour piano, op. 5, livre 2e, ibld. - 6e 4 Lieder pour piano, op. 6; Berlin, Bote et Bock. - 7º 6 Lieder à voix seute avec piano, op. 7; ibid.

HENSELT (Apourne), planiaie et compositeur d'un remarquable talent, est né le 12 mai 1614 à Schwabach, petite ville de la Bavière, à quelques lieues de Nuremberg, où son père était fabricant d'indiennes. Henselt n'était agé que de trois ans iorsque sa familie alla s'établir à Municip. Il y apprit à jouer du violon dans ses premières années; mais bientôt il abandonna cet instrument, pour lequel il ne se sentait point de goût. et se livra à l'étude du piano sous la direction d'un mattre obscur nommé Lasser, Les lieureuses, dispositions de Henselt, qui se faisaient apercevoir par ses rapides progrès, lui procurèrent l'avanlage d'inspirer de l'intérêt à la femme du conseiller Intime de Flad, amateur d'un rare talent qui avait reçu des leçons de Meyerbeer et de Charles-Marie de Weber, et op), pianiste remarquable et compositeur distingué de musique instrumentale, se chargea du soin de dévelonner l'éducation musicale du jeune artiste. Jusqu'à l'age de dix-sept ana, Henselt resta sous la direction de cette dame, et acquit par ses consells une exécution brillante et correcte ainsi que des notions préliminaires de l'harmonie. Dans le même temps la conversation instructive et les conseils de Poissi lui firent acquérir aussi des connaissances générales, nécessaires à quiconque veut se piscer au-dessus de l'artiste vulgaire. Dans les dernières années de son séjour à Munich, la protection du roi Louis de Bavière était venue à son secours : elle lui fournit les moyens d'atter à Weimar près de Hummel, dont les lecous lui paraissalent nécessaires pour perfectionper son talent. Toutefols li ne trouva psa chez ce maître ce qu'il espérait ; car if y avait peu d'analogic entre son penchant pour te style large, pulssant, et le genre gracieux, élégant, de Hummel. Après hult mois passés à Weimar, pendant lesqueis li écrivit son premier concerto pour le plano, il retourna à Munich, où il ne fit qu'un court sejour; puls, en 1832, Il se rendit à Vienne. L'objet principal de ce voyage était d'étudier iconfrepoint près de Sechter, organiste de la cour et savant harmoniste. Ce fut sussi dans ceite ville qu'il se livra à des exercices de mécanisme du plano dans tesquels il employait jusqu'à dix tieures chaque jour. Cet excès de travail finit par allérer sa santé et l'obligea à suspendre ses études et à chercher de la distraction. Dans l'espoir que le changement de séjour lui seralt favorable, il se rendit à Berlin en 1836. Son tajent v produisit une vive sensation ; aucun artiste d'une tisbileté comparable à la sienne ne s'y élait falt entendre jusqu'à cette époque; mais il brillait surtout dans les salons où son auditoire ne se composait que d'un petit nombre de connaisseurs ; car jamais il ne put valorce as timidité devant les assemblées nombreuses. De la vient que, considéré par les meilleurs artistes comme un talent de premier ordre. Henselt n'eut jamais de succès d'éclat devant le public véritable.

En s'éloignant de Berlin , il se rendit à Dresde où sa sante, toujours chanchelante, t'obligea de vivre quelque temps dans la retraite. De là il retonrna à Weimar, et y fit un assez long séjour, retenu par no attachement qui finit par le placer dans one position difficile at l'obligea à reprendre la route de Dresde et de Berlin. Ce fut alors qu'il rherchades ressources dans son talent en donnant des concerts. Il se rendit ensulte à Breslau, et ce înt dans cette ville qu'il épousa la femme spirituelle qu'un divorce venait de séparer de son premier marl, conseiller intime du duc de Saxe-Weimar, Henselt se rendit enspite à Pétersbourg, où il recut un brillant accueil et obtint le titre de pianiste de l'impératrice de Russie. Depuis t838 il s'est fixé dans cette ville, avant fait seulement dans l'intervalle de plus de vingt ans quelques voyages à Leipsick, Dresde, Breslau, Weimar, Paris et Londres. Dans ces deux dernières villes it a, comme partout, conquis la plus haute estime pour son talent parmi tes artistes, mais il v est resté à peu près inconn du public. Dans une assez longue carrière. Henselt a peu écrit. et la plupart de ses ouvrages sont de petite dimension : ce sont en général des tilèmes variés, des pensées fugitives, des impromptus, des romances transcrites, et des étndes au nombre de vingt-quatre, en deux sultes (op. 2 et 5.). Mais II semble que l'artisle alt vouln prendre une revanche du petit cadre où son taient de compositeur s'était renfermé dans ces productions, par son grand concerto en fa mineur (op. 16) avec orchestre; car cet onvrage est une belle œuvre d'un grand et noble caractère ; il est conçu dans tes plus larges développements. Henselt n'a pas conquis plus de popularité comme compositeur que comme pianiste, rar sa musique est peu connue du public et même des artistes. Bien d'autres, qui sont loin de l'égaler, ont acquis une célébrité qui ne s'est pas attachée à son nom.

HENSTRIDGE (DANIEL), organiste de l'eglise cathédraie de Canterbury, vers 1710, est auteur de quelques antiennes à plusieurs voiv, que le docteur Croft a insérées dans sa collection intituée Divine Harmony; Londres, 1812.

HENTSCHEL (GASPANI), professeur an gymnase de Berlin, au commencement de disseptième siècle, est auteur d'un livre Intlinié: Oraforisch Hall-und Schall, vom læblicher Ursprung biblischer Anmush und empfindii-

chen Nutzen der rittermassigen Kunst der Trommeter (sons oratoires on étogieux sur l'origine biblique de l'art chevaleresque du joueur de tambour aussi agréable qu'utile); Berlin, 1620, in-4°.

HENTSCHEL (ERREST-JULES), professeur supérieur an séminaire des Instituteurs de Weissensfels, est né, te 26 juillet 1804, à Langenwaldau, près de Liegnitz en Silésie. Son aieul maternel Holberg, organiste en ce lieu, prit soin de son éducation littéraire et musicale. Après sa mort (en 1811), un autre organiste et mattre d'école, nommé Prufer, donna à Hentchel des leçous de piano et de violon. Destiné à l'enseignement, Hentschel suivit avec assiduité les cours de langues, d'bistoire et de géographie de plusieurs écoles jusqu'en 1823, où it se rendit à Berlin, anx frais de l'État, ponr y étudier le système d'enseignement de la musique imaginé par Logier, et qui eut un moment de vogue. Admirateur de ce système, il le mit lui-même en pratique par la sulle dans les fonctions pédagogiques qui lui fnrent confiées. En 1824, Hentschel fut nommé troisième professeur au séminaire de Weissensiels : deux ans après , la place de second professeur étant devenue vacante, il l'obtint. En 1830 li fut chargé par le gonvernement de faire un voyage pédagogique dans l'Allemagne méridionale et sur le Risin, dans le but de comparer les divers systèmes d'enseignement de la musique dans les écoles populaires. De retont à Weissensfels, il se livra avec ardent à la carrière du professorat, et forma un grand nombre d'élèves, qui, plus tard, devinrent aussi de bons instituteurs.

Hentschel n'a pas seniement contribué par son enseignement à répandre le goût et la connaissance de la musique dans le cercle où son activité a'est exercée, mais y a aussi travaillé d'une manière efficace par les onvrages qu'il a publiés. Il a lait lusérer un grand nombre de dissertations dans les journairs pédagogiques des provinces rhénanes, particulièrement sur l'enseignement do chant. On a lui nn livre élémentaire intitulé : Kurze Leitfaden bei dem Gesanovnterricht in Volksschulen (Introduction abrégée à l'enseignement du chant dans les écoles populaires); tlalle, 1825, in-8°. Cet onvrage a eu plosienrs éditions. Hentschel a fondé, en 1841, un écrit périodique qui a pour titre : Euterpe. Eine Musik-Zeitschrift für Deutschlands Volksschutlehrer (Euterpe, écrit périodique de musique à l'usage des instituteurs des écoles populaires, des cantors, organistes, professeurs et amis de l'avancement de la musique), Erfurt, Korner, et Leipsick, Merseburger, in-8°. Ce journal, fait en collaboration avec Erk et Jacob (vogez ces noms), est parvenu à sa vingtième auuée à la fin de 1860. Huit numéros d'une feuille d'impression paraissent chaque année.

HENTSCHEL (TRÉODORE), né le 28 mars 1830 à Schirgiswalde, dans la Lusace supérieure, fut employé comme enfant de chœur dans l'église catholique de la cour, à Dresde, depuis l'âge de neuf ans jnsqu'à douze; puis il sila continuer ses études musicales au Conservatoire de Prague, et pendant trois ans ii y reçut des ieçons de piano et de composition. Il s'est fait connattre depuis quelques années à Leipsick, comme pianiste et comme compositeur, dans les concerts de la société d'Enterpe : pais il a été appelé à Halle, en qualité de directeur de musique du théatre de la ville. Les principaux ouvrages qui l'ont fait connaître jusqu'an moment où cette notice est écrite sont : 1° Une ouverture à grand orchestre. - 2° Une Messe solennelle pour des voix d'hommes et quelques compositions pour le piano. Il a aussi nn opéra reçu an théâtre de Leipsick, sons le titre : Matrose und Panger.

HENYK (...), excellent luthisle, ne à le Prayue, en Bohéme, dans le seizime-siè le, vivalt dans is même ville en 1598. Paproczky a laiszé, dans ses divertissements illtéraires, an poime sur cet artiste; on en trouve le titre en langue bobémienne dans le dictionnaire des artistes de la Bohéme, par Dlabacz.

HEPP (Sixré), organiste et compositeur à la Nouvelle-Égisse de Straebourg, né à Geislinger, au territoire d'Ulm, je t'2 novembre 1732, a reçn des leçons de composition de Jomelli, à Louisbourg, Il a derit beaucoup de souates pour le claveclu: on en a imprimé deux à Strasbourg.

HÉRACLIDE DE PONT, écrivain grec. cité par Plutarque, Athéuée, Diogène de Laërte et Porphyre, comme auteur de plusieurs livres sur la musique. Il y a cu beancono d'auteurs de ce nom dans l'antiquité : Fabricins en a rassemblé plus de cinquante dans sa Bibliothèque grecque. Ceiui dont il est ici question est Héraciide de Pont, fils d'Euphron on d'Euthyphron, natif d'Héraciée, et qui se disait issa de Damis , l'un des conducteurs de la colonie thébaine qui bâtit tléraciée. Il vint s'élablir à Athènes, où il fut disciple de Spensippe, ensuite des Pythagoriciens, puis de Platon et enfin d'Aristote. On dit que Python et lui délivrèrent Héraciée, ieur patrie, de la tyrannie de Cotys, en le tuant. Il nourrissait chez lui depuis iongtemps na serpent qu'il avait apprivolsé; se voyant près de mourir, il pria un de ses amis de brûler secrètement son corps, et de faire parattre en sa place le serpent sur le lit, en publiant qu'Héraelide était monté vers les dieux, qui avaient ainsi transformé son corps. Cela syant été exécuté comme il l'avait désiré, le serpent causa d'abord quelque frayeur sux assistants; mais la supercherie fut bientôt déconverte et donna fieu à quelques épigrammes qui nons ont été conservées par Diogène do Laérte (lib. 5, sect. 90). Parmi ses ouvrages se trouvaient quelques livres sur la musique, dont il ne nous est parvenn que les titres, Diogène de Laërte en cite deux, qui étaient intitulés : Hepl pauguxig. Athénée parle d'un troisième (lib. 10, cap. 21, p. 445, D., édit. Lugd.), sans en indiquer précisément le contenu. Porplayre, dans ses commentaires sur les harmoniques de Ptolémée, cite un passage concernant les inventions de Pythagore en musique, tiré de l'Introduction à la Musique d'Héraclide, intitulée Ele thy pouctably slouveryn : ouvrage qui paratt être différent de ceiui dont parle Plutarque (Διαλογ, περί μουσικές, 5),

HERAULT (JEAN-LOUIS), dit Servillas ou Servillias, fut basse-contre da la chapelle du roi de France Frauçois I'r, suivant un compte des dépenses de cette chapelle, en date de 1532, qui se trouve en manuscrit à la Bibliothèque Impériale de Paris. Un antre compte des dépenses pour les fanérailles du même roi, dressé en 1547. par Nicolas de Jay, notaire à ce commis, prouve qu'à cette époque, Hérault avait succédé à Claude de Sermisy, comme sous-maître de la chapeile. On a de ce musicien i Antiphonæ sacræ B. M. V. trium et quatuor vocum; Parislis, in vice Citharat prope sanctorum Cosmæ et Damiani templum apud Petrum Attainmant musica Chalcographum, in 4°, cothique, t537.

HERAULT (Mas PALMYRE), née en Touraine, vers 1801, a cultivé la musique comme amateur jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Des chagrins domestiones la déciderent alors à venir à Paris, où elle employa son talent de pianiste distinguée à assnrer son existence. Depuis 1827 elle s'y livra avec succès à l'enseignement, et se fit appiaudir dans plusieurs concerts. On a de madame Hérault olnsieurs fantaisies et airs variés pour plano; parmi ses productions, celles qui ont eu le plus de vogue sont : 1º Fautaisie concertaute pour piano et vioion, sur un thème de Rossini, avec Lafont; Paris et Vienue, -2º Fantaisie sur la ballade de la Dame Blanche, op. 5; Paris, Janet. Mme Hérauit est morte à Paris, su mois de novembre 1843.

HERBAIN (Le cnevalier, D'), capitaine au régiment de Tournaisis, infanterie, chevalier de St-Louis, et membre de l'Académie de Corse, né à Paris en 1734, cntra au service militaire à l'âge de treprit un voyage en Halle. Étant arrivé à Rome, il y fit représenter, en 1751, un lutermède (Il Geloso), dont il avait composé la musique. Cet ouvrage fut ensuite joné à Florence avec quelque auccès. Ayant été envoyé en Corse avec son régiment, il y composa, pour la naissance du due de Bourgogne, Il Trionfo del Ciglio, en trois actes, et quelque temps après Lavinia. Ces ouvrages furent représentés à Bastia, et ensuite sur divers théâtres d'Italie, en 1753. De retour en France, le chevaller d'Herbain écrivit pour l'Opéra Cellimène, en un acte, qui fut joué en 1756. On lui dolt aussi la musique de deux opéras cominues qui furent représentés à la Comédie italienne , le premier. sons le titre des Deux Talents, paroles de Bastide, le to août 1763; le aecond, sous celui de Nanette et Lucas, paroles de Praméry, en 1764. Sou opéra des Deux Talents n'eut aucun succès et douna lieu à ce quatrain :

> Quelle musique plus aride, Et quel porme plus commun! Pauvre d'Herbain! panvre Bastide!

1769

Vos Deux Talents n'en font pas un, Le chevaller d'Herbain est mort à Paria eu

HERBART (JEAN-FRÉDÉRIC), professeur de philosophie à l'université de Gottiugue, paquit à Oldenbourg , le 4 mai 1776. Après avoir terminé ses études à Jéna, sous Fichte, il fut précepteur à Berne et s'y lia d'amillé avec Pestalozzi, En 1805, Il fut appelé à l'université de Gættingue, en qualité de professeur de philosophie. En 1809 il abandouua cette posilion pour se rendre à Kœuigsberg, où de plus grands avantages lui étalent offerts. Après vingt-six ans de séjour en cette ville, il fut appelé de nouveau à Gottingue en 1835. Il y est mort le 14 août 1841. Herbart fut te graud opposant à la philosophie de Schelling et de Hegel. Avec un génie moins hardi que celui de ces deux hommes célèbres, blen qu'il ne manque pas d'originalité, il eut un savoir plus étendn. Son enseignement eut moins d'écist parce que son système, plus sage et plus prudent que celul de ses adversaires, ue répondait pas aux entrainements de son temps. Herbart n'est ici mentionné que pour ses travaux relatife à la musique. Le premier de ses ouvrages concernant cet art a pour titre : Psychologische Bemerknngen zur Tonlehre (Observations payehologiques sur la science de la musique); Gorltingue, 1811, in-5°. Cet écrit a été placé au commencement du sentième volume de l'édition des œuvres complètes de Herbart publices par M. Hartenstein (Herbarts sæmmtliche Werke) ; Leipsick, 1850-1857, 12 vol. in-8°. La théorie qui y est exposée

quinze aus. Il n'en avait que dix-sept lorsqu'il en- 1 est purement mathématique : il s'y trouve des vues sur la détermination des proportions des intervaltes. Dans le nenvième chapitre de son Encyclopédie de la philosophie, Rerbart traite de la musique au point de vue de l'Esthétique (Voy. Sæmmil. Werke, t. tl, p. 106-124). 11 examine le mécanisme des opérations de l'intelligence pour l'appréciation des rapports des sons dans son remarquable Traité de la Psychologie comme science déduite de l'expérience, de la métaphysique et des mathématiques, (Voy. Szmmil. Werke, t. V, eh. 4.) Entin, dans ses Aphorismes de psychologie (Sæmmtl. Werke. t. VIt), il y a diverses choses concernant la mesure du lempa et le rhythme. Herbart cultivait aussi la musique comme compositenr : on a publié de lui une souate pour le piano (en re), œnvre Ic1; Leipsick, Kulmel (Péters), 1808, et il a Isissé en manuscrit pinsieurs autres œuvres pour cet instrument.

> HERBENIUS (MATTRIEU), recteur de l'école de St-Gervals à Maestricht, a écrit plusieurs trailés sur des matières diverses, parmi lesquels on en remarque un intitulé De Natura vocis ac ratione Musicæ pulcherrimum opus, lib. 5. Cet ouvrage porte la dale de 1495, et indique que l'auleur était alors agé de quarante-quatre ans . d'où il sult qu'il était né en 1451.

HERBERTH (ROBERT), bénéficié à Œdheim, près de Heilbronn, naquit à Rœtlenge, dans le pays de Luxembourg, en 1770. Après avoir achevé ses études dans le lieu de sa paissance, sous la direction de son père, il entra dans la vie monastique à l'abbaye de Schoenthal, où il devint ensuite professeur de théologie, l'ustruit dans la musique et dans la composition, il écrivit plusieurs messes pour son conveut. Plus tard, il obtint des dignités ecclésiasliques à Passau, ensuite à Salzbourg. L'évêque de cette dernière ville lul accorda nn bénéfice à Œdheim. Eu 1800 ll fit exécuter à Würzbourg une messe de sa composition, qui fut alors considérée comme un bou ouvrage. On connaît aussi de lui des cautates et six variationa faciles ponr le nieno sur l'air allemand : Ich Mædchen, Ich bin aus Schwaben.

HERBIN (AUGUSTE-FRANÇOIS-JULIEN), orieutaliste, naguit à Paris le 13 mars 1783, Après avoir terminé ses études dans un des colléges de cette ville, il devint élève de Silvestre de Sacy pour la langue arabe, à laquelle il fit auecéder l'étade du persan et du turc. Il était bon musieien et s'occupait avec zèle de la musique des peuples orientaux. Je l'ai connu dans les années 1804 et 1805, lorsqu'il faisait à la Bibliothèque impériale des recherches sur ce sujet : c'é-

talt un jenne homme instruit et furt modeste. H avait traduit presque tous les manuscrits arabes, persans et turcs qui trailent de cet art, et qu'il avait on découvrir dans la Bibliothèque impériale. Les manuscrita de ces traductions unt passé dans les mains de Villoteau , suteur de tout le travait sur la musique des peuples de l'Orient inséré dans la grande Description de l'Equpte. Herbin tradutsit aussi un des traités de musique arabe que ce savant avait rapportés de l'Égypte, et tous deux avaient uni leurs travaux. Villotean perle en ces termes de l'ouvrage qu'ils voulsient faire : « Nons nons étions proposé de faire par la suite, · de tous ces matérianx, un ensemble analytique « el méthodique tout à la fois, dans lequel nous « aurions rapporté toutes les uninions des divers · anteurs prientaux sur la musique, et présenté, d'une manière comparative, les divers systèmes « connua de cet art qui unt été ou sont encore en

suage dass Porient.
Nous avios de'ijs formé un vocabulaire tris«tendo de tous les termes techalques arabes,
turis, persani, initiens; et, al la mont ne nous
«di point calevé, il y a quelques anobes,
estimabée et avanta and, au printemps, de son
«qu, nous aurions en autotat de plainir à nous
«qu, nous aurions en autotat de plainir à nous
»ten plus de l'accionne de la monte de plus
» alle de l'accionne sans lais, lous éen plus
» avans le temps el les moyens n'ecusaires pour
« terminer (I)».

Herbin a été enleré sux lettres, aux arts et à ses amis, à la fleur de l'àge, le 30 décembre 1806. L'Altenthat in-lique sous son nom, comme ayant été limprins à Paris, en 1806, un Traité aux la musique ancienne : étés une erreur; aucan nuvrage de ce gente n'a paru. Lichtentula a voulu pasier de l'Histoire de la musique des Arabes, que Herbin a laisée en manu-

HERBING (AUCENT-BRANAD-VALENTE), organiste adjoint à la calidérate de Maglebourg, mournt fort jeune en 1767. Il a fuit imprimer à Lépaick, en 1738, des Biverissements de musque, consistant en tiente chansons comiques. Le deuxième voinne de cet uuvrage parut en 1767. On a sousi de niu ni Essai de Musque, contenant des fables et les contes de Gellert; Lépaick, 1739.

HERBINUS (JEAN) ou HERBINIUS, si foutfolis il n'y a pas confusion de deux personues différentes, confusion qui nue paratt vraissenblable; car, suivant t'épilaple d'tlerbinius, qui se trouve dans t'église de Graudeaz, it serail né

(11 Description de l'Esypte, élition de Panckoucke; Paris, 1818, tome XIV, page 2, note 1. le 10 décembre 1627, à Brieg, en Silésie, el serait mort le 7 mars 1679; enfin, il aurait composé les chants religieux en langue polonaise qui furent imprimés dans le Cancional publié à Brieg, en 1673. Herbinus, au contraire, étail né à Pitschen, en 1632; il étudia la théologie à Wiltenberg, fut nommé recteur à Wohleu en 1681, donna sa démission deux ans après, et voulut établir une école à Bojanova, mais ce projet ne réussit pas, Il parcourut ensuite l'Allemagne et la Hollande. a'embarqua pour la Saède, fut nommé recleur à Stockholm, puis prédicateur à Wilna; il fut altaché à la légation de Suède, à Dantzick, et obtint enfin sa nomination de pasteur à Grandenz, où il mourut le 14 février 1676. Tout cela est obscur et contradictuire. Quoi on'il en soit . Herbinus ful on savant humme. Parmi beaucoup d'ouvrages qu'il publia, on trouve celui qui a pour titre : Religionis kijoviensis Crypta, sive Kijovia subterranea; Jéna, 1675. Il y traile de l'ancienne musique d'égtise.

HERBST (JEAN-ANDRÉ) dont le nom a été

latinisé en cetul d'Autumnus, naquit à Nuremberg en 1588. Après y avoir terminé ses études de musique, il se rendit à Francfort en 1628, avec le titre de mattre de chapelle. Il s resta jusqu'en 1611; puis it retourns dans sa ville natale, où il étail appelé pour remplir de semblables fonctions. En 1650 it s'éloigna une seconde fois de Nuremberg, pour aller à Franfort. Sulvant le Compendium Musices d'Erbard (p. 119), il vivait encore en 1660 en celte ville ; mais un croit, qu'il mourut vers la fin de cette même aunée. Herbst s'est fait connaître avantageusement comme écrivain didactique et comme compositeur, par les ouvrages suivants : 1º Musica practica si ve instructio pro symphoniacis. dass ist ein kurze Anleilung, wie die Knaben, und andere, so sonderbare Lust und Liebe zum Singen tragen, auf jetzige italienische Manier, mtt geringer Muh, und kurzer Zeil. doch aründliche kannen informiret und unterrichtet werden, etc. ( Musique pratique, ou instruction pour les musiciens exécutants, c'est-à-dire, courte instruction d'après taquelle les enfants et antres personnes peuvent apprendre en peu de temps, el avec peu ge peine, à chanter dans la manière actuelle des Italiens, elc.); Nuremberg, Jérémie Dumler, 1642, in-4°. La deuxième édition de ces étéments de la musique et du chant a été publiée à Francfort-sur-te-Mein, in-4°, en 1653; la troislème a pour titre : Musica moderna practica uvvero maniera del buon canto, das ist eine kurze Anleitung, elc.; Francfort, Georges Muller, 1658, in-4° de 76 pages. Forkel possédait un exemplaire de cette troisième édition; ii y en a nn à la Bibliothèque impériale de Paris. - 2º Musica poetica sice Compendium melopoeticum, das isl: eine kurze Anleijung und gründliche Unlerweisung, wie man eine schane Barmoniam, oder lieblichen Gesang, nach gewissen Praceplis und Regulis componiren und machen soll, etc. (Musique poétique, ou abrégé de ia mélopée, e'est-à-dire, conrte instruction sur l'art de composer une belle harmonie et des chants d'après de certains préceptes et règles, etc.); Nuremberg, 1643, 119 pages in-4°. Cet ouvrage est divisé en douze chapitres, où li est traité de la syncope, de l'harmonie, des modes, de la terminaison des phrases, de la forme des morceaux de musique, de la condulte des mélodies, des lugues et des pauses. - 3º Arie pratica e poelica : dos isl ein hurizer Unlerricht, wie man einen Contrapunct machen und componiren soll lernen (in 10 Bücher abgeiheill) zur kurz und leichilich zu begreiffen : So vor diesem von Giov. Chiodino lateinischen und italienischen beschreiben werden. II. Ein kurzer Traciai und Unierricht, wie man elnen Conirapunci a menie, non a penna, das ist im Sinn, und n cht der Feder componiren und setzen solle. III. Corollarii loco : Eine Instruction and Unterweisung zum Generaibass, etc. ( De l'art pratique et poétique, c'est-a-dire, courte et très-facile instruction pour apprendre à faire nu contrepoint; précédemment écrite par Jean Chiodino en fatin et en Hallen, etc.), Franciori, Thomas Mathieu Gortzen, t 653, in-4° de 48 pages. Ce petit ouvrage est un extrait de plusieurs livres Italiens sur le même sujet. — 4º Melelemala sacra Davidis et suspiria S. Gregorii ad Christum, 3 el 4 vocum ; Nuremberg, t619 - 5° Theatrum amoris, Chansons d'amour en allemand, dans le genre des madrigaux italiens, à 5 et 6 voix; Nuremberg, t6t1, in-4°.

HERRST (HENN), fackeur d'orques à Maçdebourg, a construit en société avec son fis, en 1718, frexelleni orgue de l'église itu couvert de Halberstatit, composé de 74 registres, à claviern et pédaje, avec a soufflets de 9 piesà de long sur 5 de large. Cet orgue a deux autres claviers séparés, en torto qu'il pent être joué par trois organistes à la fois.

HERBST (Jrax-Gonezao), présumé üls du précèdent, fut Lacteur d'orgues à Streigan, et selon d'autres à Pétersbourg. En 1749, il a construit un orgue de 28 jeux dans le temple évangélique de Streigan, et, en 1735, un autre orgue de 23 jeux, 2 claxiers et pélalle, au temple de Neumarkt.

HERBST (JEAN-FREDERIC-GUILLAURE), sa-

vant enkomologies alterand, ne le "i roccenio 17.3 à Péteriagne, dans la principatrio de Minden, del d'abord institutor à Berlin, puis sondine de varginare d'intellerie de Winsting, et ennière de varginare d'intellerie de Vinsting, et en-Salni-Eporti à Berlin. Il mourni en celte ville. 5 horeuthre 100. Amatter de manque et cultivant est art, il a cert un livre inibité; tiber de Harrip; sodel etter Antelluny si erichig au spièten (poir la harpe, avec une intraction de Harrip sodel interpanti) levilie. Refitelle de la destanti de la superiori de la superiori tifi à l'Inibitée naturelle ne sont point de nature à trè cuits si.

HERBENT (Menza), né à Vienne, le 12 septembre 1778, en ut authen désingée ne rect été profèsseur du conservation de muséque de la német veile, pour cet lastrances. D'abort ai-tabelé à la muséque du baron de Braun, il quitte acceptant de la commentant de la comm

beaux genies qui aient brillé en Allemagne, dans la deuxième moltié du dix-huitième siècle, était fils d'un mattre d'école ; il naquit, le 25 août 1744, à Motirangen, petite viile de la Prusse orientale. Le développement de la vie intellectuelle de cet homme remarquable appartient à un système de philosophie dont l'examen ne peut trouver place ici : cette notice dolt donc être bornee à l'indication des principaux événements de sa carrière. Le père de Herder ne lui permettait nas d'autre lecture que celle de la Bible et du livre de chant de sa paroisse; cependant un désir immodéré d'instruction tourmentait le jeune homme; heureusement le pasteur Trescho, touché de sa misère, et distinguant en lui de belles dispositione, l'admit en qualité de secrétaire, le pril dans sa maison, et lui fit feire les mêmes études qu'à ses enfants. A l'âge de dix-neuf ans, Herder suivit un coura de théologie, puis il embrassa le ministère évangélique, et bientôt après li obtint une place de professeur de langue latine et de philosophio au collège Frédéric, à Berlin, En 1765, il fut nommé recteur de l'école de Riga, et prédicatenr de la cathédrale de cette ville. Son talent oratoire, la beauté, la simplieité de ses idées, et l'harmonie de son langage, commencèrent dès lors sa renommée. Trois ans après il relusa la place d'inspecteur de l'écoie de Saint-Pierre, à Pétersbourg, et, bientôt après, il s'éloigna de Riga, pour

voyager dans le midi de l'Europe. S'arrêtant à Kernigsberg, il se lia avec Kant, dont il suivit d'abord les leçons, et dont il attaqua plus tard la doctrine. Il avait été choisi pour accompagner le prince de Holstein en France et en Italie; mais, arrivé à Strasbourg, il y fut retenu par une maladie d'yeux. Pendant son séjour en cette ville, il se lla avec Gœthe, et depuis lors leur amitié fut inaltérable. Plurieurs positions avantageuses lui furent offertes; mais il les refusa toutes pour accepler, eu 1776, les fonctions de prédicateur de la cour et de conseiller du consistoire à Weimar. Dans cette petite ville, appelée à juste titre l'Athènes de l'Allemagne, se trouvèrent réunis pendant plusieurs années trois hommes d'un ordre supérieur, savoir : Schiller, Herder et Gothe. Herder mourut à Weimar, le 17 décembre 1803. Deux éditions complètes de ses œuvres ont été publiées par le libraire Cotta; l'une en 1806 (45 vol. in-8°); l'autre en 1828 (60 volumes in-12). Herder almait la musique, la cultivait et jouait du piano : Il a traité de cet art, soit sous le rapport tristorique, aoit sous celui de l'estbétique, dana les ouvrages dont les titres suivent : to Vom Geist der hebratschen Poesie (Sur l'esprit de la poésie hébraique), 1re édition; Dessan, 1782-83,2 vol. in-8°, Il y traile : De la musique des psqumes; De la musique ; appendice aux œuvres complèles d'Asmus; Union de la musique avec la danse pour le chant national; appendice au cantique de Deborah. - 2º Adrastea, écrit périodique qui parut en 1801-1802. Herder y traite dans divers naméros de la danse, du métodrame, de l'opéra ailcmand moderne, de l'effet général de la musique sur les caractères et les mœurs. du drame et de l'oratorio. A propos de ce dernier sujet, il donne nne biographie et une appréciation esthétique de Hændel, Herder avait promis dans cette fenille, en 1802, nne histoire de la culture de la musique an dix-huitième siècle. qu'il n'ent pas le temps d'achever. - 3º Cacilia. morceau détaché où l'on remarque un amour plein d'enthouslasme ponr la musique. - 4º Kalligone, traité d'esthétique d'nne forme originale, Il y traite, en 20 pages, da bean dans la musique. On trouve aussi quelque chose sur cet art dans ses Idécs sur la philosophie de l'hisioire de l'humaniié, le plas beau de ses ouvrages, traduit en français par M. Edgar Quinet (Paris 1827-1828, 3 vol. in-8"). Une grande force de tête, unie à une excessive sensibilité, sont les qualités qui se font remarquer en général dans les écrits de Herder. Le principe esthélique qu'il admet pour la connaissance que nous acquérons de la beauté dans les arts, parliculièrement dans dans la musique, est la conscience que nous en

avon. Partina à la fois et de l'emprisme de leccioig, par le grant dele qu'il faisil jour à la centabilité passaye, et de l'idealisme, par la laise pointe qu'il avaide faculté de l'house, le pointe qu'il avaide faculté de l'house, l'ait lait composé un système miste qui manquait un peu de liaison loighe qu'il a le cherchaltenime pas d'assisme tron aversion pour la doctine dur au dissisme trop et entre, se entrepes mismes et maleur l'obestice coutre le système de Kati, out foit voi jumple s'ait decla version. Il est ritor vi jumple s'ait de celt aversion. Il est riformerses, qu'il à traité entérigement de la mouleur plus en poile qu'in phisoner qu'il n'a précent qu'une théorie vapue et peu conclusife du ben muici.

HERDLISKA (HENRI), dont le nom véritable était Tourterelle, était fils d'un corniste de Paris, et naquit en cette ville en 1796. Le nom de Herdliska était celui de sa mère, cantatrice polonaise. Après avoir fait ses études musicales au Conservatoire de Paris, Il fut engagé comme accompagnateur à l'Opéra comique, et conserva cet empioi jusqu'en 1818; à cette époque, it alla se fixer à Bordeaux comme professeur de piano; mais une maladie de poltrine te conduisit au tombeau au mois de novembre 1821, à l'âge de vingt-cinq ans. On a de cet ar tiste : 1º Thèmes variés pour plano, violon et violoncelle, op. 1 et 3; Paris, Hanry, Dufaut et Dubols. - 2º Duo brillant pour plane et violen ; Paria, Pacini. - 3º Fantaisie espagnole ponr piano et cor: Ibid. - 4º Denx pocturnes pour piano et flate; ibid. - 5º Des caprices, polonaises, rondos el fantaisles pour piano seul, 6º Plusieura aira variés , idem ; ibid. Herdliska a fait représenter au théâtre de Bordeanx un opéra en t acle intitulé La Ferme el le Châleau.

La Ferma et la Chalconi.

LEGICIA (PERSA), mai HERICIA (PERSA), per la Chalconia (Persa),

HEREMITA (JELES). FOJ. EAEUTA.

IERIGER, abbé de Lobbes, près de Thuin,
et non de Lobers, comme le disent Cloron et
Fayolle dans leur dictionnaire. Après avoir administré ce monastère pendant plus de vingt ans,
il mourat le 31 octobre 1009. On lui doit le chant
de l'iymme de la Vierga Are per quom, et les
autiennes de saint Tiomas. O Thoma Didume.

et O Thoma apostole, qui se chantent encore dans l'office de ce saint.

HERING (Casages-Tuéopuile), né le 25 octobre 1765, à Schandau sur l'Elbe, fréquenta dans sa jennesse le collège de Meissen, et plus tard étudia la théologie et la pédagogie à l'université de Lelpsick. Ce fut aussi dans cette ville qu'il compléta son éducation musicale par les lecons d'harmonie et de composition qu'il reçut de Schieht. Après avoir achevé ses études, il exerca pendant plusieurs années les functions de précepteur, puis il fut magister et organiste à Oschatz, près de Liegnitz, en 1795, el deux ans après il fut élevé à la digulté de co-recteur au collège du même endroit. En 1811, il a été appelé à Zillau, comme chef de la première elasse de t'école movenne des jeunes filles, et premier professeur du collége et du séminaire, où il enseignait particulièrement le chant et l'harmonie. Il est mort dans cette ville, le 3 janvier 1853, à l'âge de plus de 87 ans. Cet homme laborieux et zélé a publié les ouvrages suivants : 1º Practisches Handbuch zur Erlernung des Klavierspiclens ( Nouveau manuel pratique pour apprendre à jouer du piano); Halberstadt, 1796, in-fol. ohl. - 2º Neue praktische Klavierschute für Kinder, nach einer bisher ungevahnlichen, sehr leichten Methode (Ecole pratique du piano pour les enfants, d'après nne méthode innsitée jusqu'à présent et très-facile); Oschatz et Leipsick, 1805. Cette méthode était le premier essai de l'enseignement simultané de plusieurs clèves, que Logier a réalisé depuis lors sur une cehelle plus vaste. - 3º Neuc sehr erleichterte Generalbassschule für junge Musiker, etc. (Nonvelle école pratique de la basse continue, rendue facile pour de jeunes musiciens, etc. ), 1'e partie; Oschatz et Leipsick, 1805. Deuxième partie : ibid., 1806 - 4° Neuc practische Singschule fur Kinder, nach einer leichten Lehrart beatbeitet (Nouvelle école pratique du chant pour les enfants, etc.), 4 petits volumes; Leipsick, G. Fielscher, 1807-1809. - 5° Praktische Violinenschule nach einer neuen, leichten und zwecksaxssigen Stufenfolge (Methode pratique de violon, consistant dans une nouvelle suite facile et progressive); Leipsick, 1810. - 6° Praktische Praludirschule, oder praktische Anweisung in der Kunst Vorspiele und Phantasien selbst zu bilden, etc. (École pratique de l'art de préluder, ele.); Leipsick, Fleischer, 1810, gr. in-4°. - 7° Kunst das Pedal fertig zu spielen, und ohne mundlichen Unterricht zu erternen (Ait de bien jouer de la pédale, etc. ); Leipsick, Fleischer, 1816, obl. Ce petit ouvrage est une bonne introduction à l'art difficile de jouer de la pé-

dale d'orgue : il est divisé en deux parties ; la première enseigne à jouer de la pédale par le mouvement alternatif des pieds ; la seconde, à faire usage par le même pied de la pointe et du talon pour saisir les touches voisines. -- 8° Essai de quelques chansons avec mélodies, pour de jeunes pianistes, tre, 2e et 3e parties, Leipsick, Hilacher, 1789, in-4°. - 9° Magasin pour les connaisseurs et amis de la musique, 1re année ; Leipsick, 1797; in-fol. obl. - 10° Nouvelle collection de plaisanteries et idées badines pour piano et chant, 1° partie; Leipsick, 1797; 2° idem; Ibid., 1800. -11" Instructive Variationen. Ein neues Hulfsmittel zur leichtern Erlernung des Klavierspielen, etc. (Variations instructives; moven nouveau pour apprendre facilement à jouer du piane, ele.); Oschatz et Leipsick, 1802, en 4 parties. -12° Uebungsstücke oder Elementar Cursus nebst Anweisung sum Gebraue'), etc. (Exercices pour plano à 4 mains, ou cours élémentaire, avec nne Instruction, etc.), 5 caltiers; Leipsick, Péters. -13° Choralmelodien für den Gesang Unterricht in Bürger und Landschulen (Mélodies chorales pour l'enseignement du chant dans les écoles de la campagne), 2 parties, Leipsick, Fleischer. -14° Zittauer Choralbuch oder Vollstændige Sammlung der Choralmelodien (Livre choral de Ziffau, ou recueil général des mélodies elsorales), gr. in-8°; ibid., 1822. - 15° Allgemeines Choralbuch oder Sammlung der in den evangelischen Kirchengemeinden üblichen Kirchenmelodicen, etc. (Livre choral complet, etc.), gr. in-8°; lbid. - 16° Chants pour des chœurs d'hommes, 2 suites, gr. in-1°: Leipsick, G. Fleischer. - 17º Livre de chanî à qualre voix pour des écoles de musique populaires, 2 parlies, ibid. - 18° Plusieurs recueils de chansons faciles à voix seule ponr la jennesse ; ibid. - 19° Gesanglehre für Volksschulen (Méthode de chant pour les écoles populaires); ibid., in-s°, 1820.

HERING (CRARLES-ÉDOUARR), fils du précédeni, esiné à Oschaiz, le 13 mai 1809. Élève de son père pour la musique, il a fait ses études au séminaire de Zittau, puis il est allé les terminer à l'université de Lelpsick. Il recut dans cette ville des leçons de composition de Théodore Weinling, et Pohlenz acheva son éducation de compositent. Il vécut ensulte pendant quelque temps à Dresde et à Leipsick. En 1839, il fut appelé comme organiste à Bautzen. Composileur de innsique sérieuse, il a fait exécuter à Leipsick, en 1834, l'oratorio intimé Der Erlæser (le Sauveur); et, dans l'année suivante, il a écrit nne messe solennelle (en si bémol) qui fut eliantée à Prague. La musique qu'il avait composée pour le drame de Couradin fut exéculée peu de tempa après à Leipsiet. Ses oratorios Die heilige Noche (la Saiste Stull), Davié, el Schomen, ani c'de entendas dans plusieurs villes de l'Allemanne. On comatt anais de cet artiste les oprias Der lettie Hohendeure (La demier des Hobesstause), et Tordenskjold (en danois), plusieurs cantaise, des messes, beaucoup de pasumes, des primes, des cheurs pour des vois 'dhommes, eles recessités de clants à vois seule avec plano et quiques pesités compositions pour cet instru-

HÉRISSANT (JEAN), musicien Irançais du seizième slècle, n'est connu que par trois eliansons françaises à quatre parties. Les deux premières ont été insérées dans le recueil qui a pour titre : Quart livre de chansons composées à quatre parties par bons et excellents musiciens ; à Paris, de l'imprimerte d'Adrian Leroyet Robert Ballard, imprimours du roy, rue Saint-Jean de Beauvais, à l'enseigne Saincle-Genevière, 1553, petit in-4° obl. La première de ces chansons est sur ces paroles : Petite beste. ete.; la seconde : Pour un galand, pour un mignon; la troisième chanson de Hérissant (Rohin a bon crédit) est dans le Cinquiesme livre de chansons nouvellement composées en musique à quatre parties, par plusieurs au-(heurs: à Paris, de l'imprimerie d'Adrian Leroy el Robert Ballard, etc., 1556, petit in-4º obl. Le style de ce musicien ne manque ni de elarté ni d'élégance : e'est une imitation de la

manière de Clément Januequin, HÉRITIER (JEAN L'), compositeur de l'école française, vécut dans la première moitié du selzième siècle. Asron cite ce musieien ( Aggiunta del Toscanello, édition de Venise, 1539, in-fol.), pour l'emploi qu'il a fait du saut de triton, dans son motet Dum complerentur. Ce motet, a quatre voix, se trouve dans les Motetti de la Corona, libro secondo, imprimé par Octave Petrucci de Fossombrone, en 1519. Denx autres motels du même artiste (In le Domine speravi et Usque quo Domine). à 4 voix, se trouvent dans le recueil intiinié : Fior de Motteti e Canzoni novi compasti da diversi eccellentissimi musici, public a Rome (sans date) par Jacques Junte, mais qui a paru entre 1523 et 1532, car il est dédié au cardinal Pampo Colonna qui lut eréé cardinal dans la première de ces années et mourut dans la dernière. On a deux motets de l'Héritier dans ie imitième livre à 4, 5 et 6 voix, publié par Pierre Attaingnent, sous ce titre : Liber octavus XX musicales moletos quotuor, quinque, vel sex vocum modulos habet. Parisiis, apud Petrum Attaignant musicx chalcographum, mense decembri 1531, in-40 obl golhique. Le premier de ces motets est sur le texte Cum rides ; le second. sur les paroles Nigra sum. Deux motets du même sont dans un autre recneil appelé aussi Flor de Molelli tratti dalli moletti del Fiore, public à Venise par Antoine Gardane, en 1539, in-4°. Dans la même année parut à Nuremberg, chez Jean Petreius, le Tomus secundus Psalmorum selectorum quatuor el quinque vocum, qui contient un psanme à 5 voix de l'Héritier. On en trouve un autre à quatre voix dans le troisième livre publié en 1542 par le même. Le Liber primus selectissimarum Motetarum quinque et quatuor vorum, publié par Færster à Nuremberg, en 1540, en contient denx de l'Héritier. Enfin, on trouve des motets de ce musicien dans le Liber secundus qualvor et vigintl musicales quatuor vocum Motetas habet, imprimé chez Attaingnant en 1534, dans le douzième livre de la même collection (1535), et dans le treizième, ainsi que dans le troislème de motets à quatre voix. Imprimé à Lyon, chez Jacques Moderne, en 1539.

HERLICIUS (ÉLIE), poëte aliemand; vivait au commencement du dix-septième stècle. Il a fait imprimer une satire intituiée : Musicomustix; Stettin, 1608, in-8".

HERMANN surnommé Contractus, parce qu'il avait les membres paralysés, dut la naissance an comte de Woringen, d'une ancienne famille de Sonabe. Il vitle jour en 1013, à Solgan. dans la Souabe. Élevé dans l'abbaye de St.-Gall, il y fit de brillantes études, et y acquit des connalssances dans toutes les sciences qu'on enseignait alors. Ses études terminées, il embrassa l'état monastique, dans l'ordre de St-Benott, à l'abbaye de Reiebenau. Hofmann (in Lex. p. 760. col. 2), dit que Hermann mourut à Alleshansen vers 1055. Le plus connu des ouvrages de cet écrivain est une chronique, depuis le commencement du monde jusqu'en 1054, qui fut continuée jusqu'en t065 par Berthold de Constance. et qui a été publiée dans la collection des historiens d'Allemagne de Pistorius, dans les Antiquitès de Canislas, dans la grande Bibliothèque des Pères, et en dernier lieu, par les solns d'Ussermann, à l'abbaye de St-Blaise, 1790, in 4°. On lui attribue les antiennes de la Vierge, le Veni Sancte Spiritus, des chants en l'honneur de saint George, saint Gordien, saint Epinsaque, saint Afre, saint Magras et saint Wolfgang, ainsi que l'aneienne séquence de la Sainte-Croia, Grales homo hierarchia et quelques antres proses. On doit anssi à cet auteur deux opuscules relatifs à la musique que Trithème , Possevin, Calwitz et Du Pin ont eru perdus, mais que l'abbé Gerbert a trouvés dans un manuscrit de la Bibliothèque impériale

de Vienne, et qu'il a publiés dans sa Collection des écrivains ecclésiastiques sur la musique, tome 2, p. 125-153. Le premier, intitulé simplement Musica, sans division de chapitres, ne contient qu'un exposé de la forme des modes grecs. C'est un ouvrage sans utilité pour l'histoire de la rousique. Hermann ne paralt point avoir eu connaissance de la méthode de Gui d'Arezzo, mais il donne nu exemple de la notation imaginée dans le siècie précédent par Hucbald, moine de St-Amand, Le second opuscule donné par l'abbé Gerbert est intitulé : Versus Hermanni ad discernendum cantum : Il consiste en une definition des intervalles en freize vers bexamètres, avec la clef d'une notation particulière par lettres grecques et latines, qui, de son temps, était en usage pour aider à déchiffrer les neumes (voy. l'article GUIDO).

HERMANN (NOGLAS), centor à Joschimsthal, dans les montagnes du Voigitand, né vers la fin de quierzième siècle, mourut dans un âge avancé, le 3 mai 1561. Il a composé un grand nombre de chants allemands dont il a été fait quatre étitions publiées à Wittenberg, 1500, Léripsick, 1502, Nüremberg, 1576, et Léripsick, 1581; toutes sont in-\$\frac{1}{2}\$

outer Stat 1:- HERBANN, surnoundée Pforte, parcequit l'ut control de l'école de relie pas leadt un grand foit centrol de l'école de relie pas leadt un grand l'est de l'est pas l'est parcelle, etc. attigét du ceithéen eiléed, et noutre en test. Il a conspoté plusieurs métodles pour le livre de hant chorat e usage dans l'école de Pforte et dans la Tharinge, Martin Louiss a publié l'élège de ce canter, sous ce litre : Oratifo funchris super obléum Hermanni V. S. Pforten; Erfürl, 1923, In-4".

HERMANN (Jans), né en 1585, à Randen, dans le duché de Liegnitz, fut pendant quelque temps prédicateur à Keben, et mournt à Lissa, en Pologne, en 1617. Il publia un recueil de chants de a composition intitule La Musique de la maison et du cœur, dont il y a en trois éditions ; Lépick, 1644; Breslau, 1650, In-12; et Lépick, 1663, în-12.

HERMANN (Jacques), mathématiciem, né a blie, le ti giuit et 1057, dui dettiné par ses parents à l'état ecclésis-tique; mais ses dundes de thicoige ne l'empelcherent pas de suivre les leçons du celèbre géomètre Bernoulli. Devens ministre erapdiègne en 1709, il evà contiluna pas moins de catiliver les matiématiques avec anteur, et de delars partiaed an calcul intégral, dont Leibnitz vensil d'établir les bases. Dei à, en 1700, il avail publié, sur cette branche insopratule de la science, un ouvrage qui le fit connaître avantisure que de la considera de la considera de la gueucement et qui lui precura la protection de

BIOGR, UNIV. DES MUSICIENS. - V. IV.

Leibnitz. Après avoir voyagé en France, en Hollande et en Allemagne, il obtint, en 1707, la chaire de mathématiques à l'université de Padoue; il y professa avec honneur pendant six années. Leibnitz, tonjours attentif aux intérêts de Hermann, lui fit obtenir ensuite la chaire de mathématiques à Francfurt-sur-l'Oder, avec de grands avantages. Puis il se rendit à Pétersbourg en 1724, y demeura sept ans, et oblint, en 1731, de retourner en Allemagne pour rétablir sa santé fort altérée : mais il ne jouit pas longtemps du repos qu'il était venu chercher dans sa patrie, car une fièvre srdente le conduisit au tombeau, le 11 juillet 1733. Parmi les dissertations qu'il a tait insérer dans les Acla eruditorum, on en trouve une (ann. 1716, suppl. p. 370 et suiv.) intitulée : De Vibrationibus chordarum tensarum disquisitio, et une autre : De Motu chordarum ( dans les Exercit. Francof., t. I, p. 67).

HERMANN (JEAN-DAVIN), professeur de piano, né en Allernagne vers 1760, se fixa à Paris en 1785, et s'y fit entendre au concert spirituel, avec le plus grand succès, dans son premier concerto. Son jen brillant et facile le fit considerer comme un des virtuoses les plus remarquables de cette époque. La reine Marie-Antoinette le choisit pour lui donner des lecons, et dès lors il devint le professeur en vogue des femmes de la cour. Steibelt étant arrivé à Paris en 1787, une rivalité s'établit entre ces deax artistes, et checun d'eux eut ses partisans. Le mécanisme d'exécution de Hermann, qui était celui de l'école de Charles-Philippe-Emmanuel Bach, avait plus de correction que cetui de Steibelt; mais ce dernier, beaucoup plus remarquable par les qualités du génie, l'emportatt par ses compositions et par la chaleureuse expression de son jeu. Pendant les troubles de la révolution, et à l'époque de la vente des blens nationaux, Hermann fit des spéculations sur ce genre de propriétés, qui tui procurèrent des richesses considérables. Dès tors il cessa d'enseigner et de se faire entendre en public, ne cultivant plus la musique qu'en amateur. It est mort à Paris en 1846, dans un age avancé. Une singulière confusion de noms a été faite dans la biographie générale de MM. Didot, à l'article Hennann (Jacques-Dominique baron de Harmand), né à Melz, le 4 novembre 1764, mort à Paris, le 2 janvier 1852, lequel, est-il dit, fat élevé au collège des Bénédictins de Metz, où son père était organiste. Suivant la notice composée d'après des documents particuliers, ce seralt ce M. de tiermann qui aurait donné des leçons d'accompagnement à la reine Marie-Antoinette, et même, est-it dit, à Louis XVI

(qui ne sut jamais une note de nensique), A la revolution (de 1780), il se seralt rendu à Londres et s'y serait lié d'amitié avec Moscheles (qui n'était pas né), et avec Muse Catalani (qui n'arriva dans cette ville que dix ans plus tard). Il aurait été fait baron pendant la restsuration, et sa fille aurait épousé le comte de Richebourg, pair de France, mort en janvier 1857. Enfin, non-seulement il serait l'auteur des compositions musicales publiées sous sou nom, mais, poète et littérateur, il aurait écrit et fait Imprimer des sonnels, des épitres en vers, une Ode à la Melodie, et la Pallantiade, dédiée à Louis XVI, et Imprimée ebet MM. Firmin Didot, en 1835, 2 vol. in 8°. Pour moi, je puis atfirmer qu'Hermenn ne s'éloigna pas de Paris pendant la révolution; qu'à l'époque de la vente des biens nationaux, il acheta les propriétés du duc de Cholseul qui formaient ce qu'on appelait le pâté des Italiens : que je l'ai connu particulièrement, depuis 1800, chez Mme De la Rue (célèbre amsteur de musique), chez M. de Sermentol, chez Mine de Caraman, princesse de Chimay, et à l'orchestre du Théâtre-Italien, où nous uous parlions souvent; enfin, je puis affirmer que son esprit était des plus oblus, et qu'il ne sut jamais tourner un vers. Les compositions de Hermann consistent en concertos, sonates, pots-pourris, etc.; en voici la tiste : 1º Sis sonates pour piano seul, op. 1; Paris, Imbault (Janet). - 2º Premier concerto pour piauo et orehestre, op. 2; Paris, Naderman. - 3º Deuxlème idem; ibid. - 4º Trois sonates, op. 4; Paris, Ledue. - 5" Troisième concerto pour piano et orchestre, op. 5 (en mi majenr); Parls, Naderman. - 6° Trois sonates op. 7; ibid. - 7º Quatrième concerto, op. 8; ibid. - 8° Grande soaste pour piano seut, op. 9; Paris, Leduc. - 9º Duo pour piano et harpe, op. 10; Ibid. - 10° Cinquième concerto, op. 11; Paris, Naderman. - 11º La Coquelle, sonale détachée ; Paris, Leduc. - 12° Sixième concerto; Paris, Naderman. - 13° Dix pols-pourris pour piano seul; Paris, Naterman, tmbault, Leduc. - 14º Grande sonale, op. 19; Paris, Erard.

HERNANN/Lub-Gournes-Jacques, desire ledenkie, le à Leipeisk, le 20 novembre 1772, deit illi du president des elevients de celtue 1772, deit illi du president des elevients de celtur le creix para voir except de l'acce manifer brillante ses études groupes et lattices, il suivin de cours de nauthentiges et de philosophie ava universités de Leipeisk et de Jen. Son prite le centifait à la juripresidence; mais la philosophie destituit à le constante il a leipeis de l'acceptant de l'acceptant de l'acceptant de la philosophie à l'anivenité de Leipeisk, et en 1805, professor arrivative de l'acceptant de

en 1809, celles de professeur de poésie. Au pembre des savants ouvrages de Hermann, il en est na qui a pour tière : Handbuch der Metrick ( Maguel de Métrique ) ; Leipsick, 1796 , 1789. in 8° de 268 pages. Dans la préface de ce livre. il explique avec beaucoup de clarté (p. xex-xx)) les différences du rhythme de la poésie greoque et de celul de la poésie moderne, en ce qui concerne la musique. Les Elementa doctrina metrica (Leipsick, 1816, in-8°) de Hermann, sont ce qu'on a écrit de plus complet sur cette matière : c'est un tivre presque indispensable pour bien connaître le rhytime poétique et musical des anciens. La doctrine métrique de Hermann differe en quelques points essentiels de celle que Bæckh a exposée dans sa belie édition de Pindare. Il faut conférer ces deux auteurs. Hermann est mort le 31 décembre 1848.

HERMANN ( CHARLES-FREOÉRIC ). Voyez HERRMANN.

HERMANN (GOTTAMEN ), violomisto el composition; se à Lubreix, si di d'abrod directeur de musique dans cette ville : il occupait cette position en 1838. En 1840, B s'éstablit à Bertin comme professeur de piane et comme violomiste. Il s'y fic committe comme composition particulique qui fin executée svec suo-che. En 1844, Elemann foi appeté à Sondeniansen en qualité de muitre de claspelle; il y fit représente, en 1847, un opéra instituté Parberance. On a de cet artiste quelques compositions pour le vision et le piane.

HEBMANN [Findama], violende et compositor, et al de Findama]. Violende et compositor, et al de Findama [Findama]. Et al 183, il entre au Conservation de Lojeled. Et al 183, il entre au Conservation de Lojeled. Et al 187, et al 187,

HERMANN (CONTART HERMANT, dll), vidoniské diklagoé, est de 1 boud (Nord), le 16 août 1832. Admis comme élève au Conservatoire de Paris, le 19 avril 1836, il 1 requi des leçona de M. Geirin, pois il devint élève d'ilabeneck. Il obbis le second prix de son instrument en 1840, et le premier prix lol lot déverné dons l'annes suivante. Pendant trois ans il suivil le cours de composition de M. Léborne. On a de cet

artiste diverses compositions pour son instrument, parmi lesqueites on remarque : 1° Première fantistie originale pour violon et piano, up., 1; Paris, Esendier... 2° Fantoiste sur Gbby, de Clapiston, p. 12; libid... 2° Ac Clachetto, p. 12; libid... 4° Fantaiste anr le Songe d'une muit d'été, po. 11; libid.

HERMÉS (Heauxo Dunc.), pastero de Sainte-Miris Melelence de Bresho, el assessor du consistorir de la ville, no di Petralcia, en Preeriania, les 21 junier 1921, in d'abord professorur à l'eccle normale de Berlin, puls préciateur 2 Dierberg, pels de Reppin, et articulidiscre à Zofra. Il mourut à Broden, le 12 novembre 1607. Irrents a fill imprimer de sa composition de Chranoma arve suifodrier, Preslain, 1700, lus d' cins autres ond de conseille reviel Hiller.

HERMES (JEAN-TIMOTHÉE), savant théologien protestant, philologue et romancier, naquit en 1738, à Petznick, près de Stargard, dans la Poméranie eltérieure. Après avoir achevé sea humsuités à Stargard, il se rendit à Kœnigsberg, pour y suivre un cours de théotogie; mais le bâtiment qui le portait ayant été t-atin par une violente tempête, Hermès reçut is la poltrine une forte contusion qui faillit lui donner la mort. Dénué de tontes choses, il se tronvait à Komigsberg dans la plus fâcheuse position, et seralt vraisemblablement mort de misère, ai des personnes charitables n'étaient venues à sou secours. Ses liaisous avec Kant et Arneld développèrent les idées élevées aui germaient dans sa tête, et achevèrent son éducation scientifique. Après avoir visité Dantziek . Berlin et quelques autres villes, il fut aumôuier d'un régiment de dragons en Silésie, puis prédicateur à la cont d'Anhalt, pasteur primaire, Inspecteur des écoles à Pleiss, professeur du gymnase de Breslan, sprintendant de l'église métropolitaine «le cette ville, et premier professeur de théotogie. Il est mort le 24 juillet 1821. Devenn célèbre par ses sermons, et surtout par ses romans moraux . Il joirnait à son mérite littéraire des connsissances assez élendnes dans la musique, of cultivait cet art avec succès. La plupart des airs qui se tronvent dans son Voyage de Sophie en Saxe (Leipsick, 1770-75), sont de sa composition. On a aussi de lui sur la musique : 1º Analyse de XII Méiamorphoses tirées d'Ovide, et mises en musique par M. Charles Ditters de Dittersdorf; Breslan, 1786, 1 feoille 10-8°. - 2° Noch etwas über das Klavier (Encore un mot sur fe elavecin), dans la feuille provinciale de Silésie (Schles. Provinzial-Blatt, tome 2, page 437 ). - 3º Nahere Nachricht Breslauische Klaviere betreffend (Recherche ant les clavecins de Breslau ), dans la même feuille (1, 3, pag. 550).

HERMSTÆDT JEAN-SIROR), né à Langonsalza, le 29 décembre 1778, fut élevé à Annaberg, dans l'institut des enfants de soldats. De là Il alia comme élève en musique chez Knoblauch, à Waldheim; mais ce maître syant quitté son poste et pris la fuite, Hermstædt se rendit à Cœlditz elsez le musicien de ville Baer, qui le prit en apprentissage pendant cinq ans. Il fut ensuite placé comme première clarinette dans un régiment qui était en gauison à Langensaira. Ce régiment faisait de temps en temps des séjours à Dresde, dout Hermstedt profitalt pour former son goût : malheureusement il n'aut jemais l'occasion d'entendre un clarinettiste distingué qui oùt lui servir de modèle. En 1800, li fut engagé comme première elariuette à Sondershausen, et comme chef de la musique du prince de Schwarzhourg. Il e occupé cette position dennis fors et s'y trouvait encore en 1835, tiermsimdt e écrit quelques compositions pour son instrument, avec orchestre, entre autres un coucerto (en ut mineur), et des variations sur le thème Al Rana, On accordalt les plus grands éloges à son talent comme clarinettiste, bien qu'il n'ent point eu de modèles. Il a introduit quelques perfectionnements dans sou instrument : on lul doit particulièrement l'invention d'un moyen mécaniqua pour accorder la ctarinette au dispason de tous les orchestres , sans changer les proportions des parties essentielles du tube sonore. Cet artiste est mort à Sondershausen, le 10 août 1846.

HERO (HIPPOLYTE), no & Mons (Belgione), le 22 mars 1819, fit ses études à l'école de masique eette ville, depuis 1836 jusqu'eu 1842, après quoi il fut admis au Couservatoire de musique de Bruxelles, comme élève de contrebasse et d'harmonie. De retour à Mons, M. Héro y a été nommé professeur de contrebasse de l'écolo de mpsique en 1847 ; il y a occupé cette position jusqu'en 1854. Eu 1850 il a fondé la société chorale connue sous le titre des Ouvriers montois. Il en est encore le directeur (1860.) On a de M. Héro un bon ouvrage Intitulé : Méthode de contrebasse. HEROLD (JEAN), compositeur, né à Jéna, vers le milleu du seizième siècle , est consu par les unvrages dont les titres sont : 1º Passionale sex voc.; Grætz, 1594, in-4°. - 2° Chansons allemandes à 4 voix : Nuremberg, 1601, in-4°,

— 3° Belles chansons profanes, dans le genre des canzone italiennes, à 4 parties, pour tonte espèce d'instruments; Nuremberg, 1806. HÉROLD (FRANÇOIS-JOSEPI), professeur de piano, nequit le 10 mars 1755, à Soliz (Alsace).

Dans sa icenesse il se rendit à Hambourg; et, après y avair appris les éléments de la masique au gymnase, il recut des lecons de Charles-Philippe-Emmanuel Bach, et devint un de ses bons élèves. Eu 1781 il alia se fixer à Paris et s'y fil connaître avantageusement par sa bonne manière d'enseigner. L'année suivante il publia un premier œuvre de trois sonates pour le plano, avec accompagnement de vieleu; Paris, Boyer. En 1785, il fit aussi paraltre quatre sonates pour la harpe, puis des sonates faciles pour le piano. Il a arrangé pour piane, avec accompagnement de violog, viole et basse, six quintettes de Boccherini; Paris, Pieyel, Enin, une sonate positiume de sa composition a été publiée chez Érard, en 1807. Hérold est mort, à Paris, le ter septembre 1802, à l'âge de quarante-sept ans (1).

HEROLD (LOUIS-JOSEPH - FERRINAND), file du précédent, naquit à Paris, le 28 janvier 1791. Son père ne le destinait point à suivre la même carrière que lui ; et, malgré les heureuses dispositions qu'il montrait pour la musique, l'éducation qu'on lui donna n'avait pas pour but de les dévelepper. A l'âge de dix ans , il était placé dans un des meilleurs pensiennats de cette époque (2), et if y faisait d'assez briltantes études dont les résultats n'ont pas été sans fruit pour ses succès d'artiste. L'auteur de cette notice, alors élève du Conservatoire, demeurait dans la même maison, où il était répétiteur pour le solfège. Ainsi que ses condisciples, Héreld assistait à ses leçens; mais ses progrès étaient bien plus rapides que ceux de tous les autres élèves; la nature l'avait fait musicien : il apprenait, ou plutôt il devinait l'art en se jouant, et saus paraître se douter lui-même de sa destination.

La most primatures de son pinc changes lacet à comp in direction de son clustes, et le resulti à sa vocation. Dijs hom musicien, il cettra su mois direction fossi domme diven de plano dans le classe d'adeas su Conservation de musicien de musicien de la compartité de la promiser prix lo fat divernés se consoure de Conservation de sais service de la compartité de

crire les pensées musicales qui délà faisalent pressentir son génie. Ce fut au meis d'avril 1811 que Mèhul devint son mattre. Les leçons de ce grand artiste, et peut-être pins encore sa conversation piquante et remplie d'une spirituelle raison, exercèrent la plus heureuse influence sur le développement des facultés d'Hérold. Ses progrès furent ceux d'un hemme né pour être artiste, et une année et demie d'étude lui suifit pour être en état de disputer et d'obtenir le premier grand prix de cempositien musicale an concours de l'Institut, au meis d'août 1812. La cantate qu'il composa pour ce conceurs (Mademoiselle de la Vallière ) ne donnait pent-ètre pas uno mesure exacte du talent élevé qu'il devait avoir nu jonr; mais eu ne peut nier qu'it ne s'y tronve une indication certaine des plus heureuses dispositions.

Au meis de nevembre de la même année, Hé-

reld partit pour Reme, en qualité de pensionnaire du gouvernement. La plupart des élèves qui ebtiennent au concoura le grand prix de cempositien, ebjet unique de leur jeune ambition, considèrent cependant comme un temps d'exil celui que les règlements de l'Institut les obligent à passer en Italie, et surtout à Rome : il n'en fut pas ainsi d'Hérold, Depuis lengtemps il sounfrait après ce ciel de l'Ausonic sous legnel fi lui semblait qu'en ne devait trouver que de belles inspiratiens, Aussi a-t-Il souvent avoué depuis lors que le temps qu'il avait passé dans la capitale du mende chrétien était le plus heureux de sa vie. Après trois années d'études et de travaux, i quitta cette terre classique des arts pour se rendre à Naples, Là , il lui sembla qu'il vivait d'une autre vie. L'u ciel incomparable, un air pur, vif et léger, un site admirable, l'enthousiasme naturel des habitants, tent enfin élait fait pour lui donner, dans ce pays, cette fièvre de production qu'on n'éprenve point aitleurs avec autant d'intensité. Le désir d'écrire pour le théâtre le tourmentait; s'eccasieu se présenta bientôt à lui, et, peu de temps après son arrivée à Naples, il put y faire représenter un opéra en deux actes dont letitre était : La Gieventu di Enrico Quinte. Héreld n'a pas fait connaître à ses compatrietes la musique de cet ouvrage; tout ce qu'ou en sait, c'est qu'elle fût goûtée des Napolitains, et que l'opéra obtint pendant plusieurs représentations nn succès non contesté. Ce fait est assez remarquable; car, à l'époque dont il s'agit, un préjngé presque invincible était répanda dans tente l'italle, et surtont à Naples, contre les musiciens de l'École française. Un compositeur, né sur les bords de la Seine, écrivant pour le théâtre Del Fonde, et des Napolitains écoutant sa musi-

(i) Ce pensionnat était ceioi de Bix, rue de Matignon, près des Champs-Élysées.

<sup>(1)</sup> Les renseignements sur cet arliste, qui diffèrent de coux de la première délliton de la fingeraphie universelle des Musicions, ont été financis par son petit-file, M. Ecroid, avocal à la cour de Cassalies.

que et l'applaudissant, étaient une nouveauté. De retour à Paris vers la fin de 1815, Hérold n'y resta pas longtemps sans trouver l'occasion de faire l'essai de ses forces aur la scène française. Poieldieu, qui avait découvert dans ce ienne artiste le germe d'un beau talent, voulut l'aider à faire le premier pas, toujours difficile, à canse de la mauvaise organisation de nos théàtres tyriques 2 il l'associa à la composition d'un opéra de circonstance auquel il travailiait, sous le titre de Charles de France. Cet onvrage, qui fut joué en 1816, fit connaître avantagensement Hérold, et le livret des Bosières lut fut consié. Un opéra en trois actes fournit toujours au musicien qui l'écrit des occasions de déployer ses facultés ; Rérold sut profiter du cadre de celui-ci pour faire quelques morceanx où I'on pouvait voir qu'il ne serait pas un musicien ordinaire. On y sentait encore l'inexpérience du jeune homme, et peut-être anssi ponvait-on comprendre, à de certains éclairs de fantaisie qui s'y faisaient apercevoir de temps en temps, que le compositeur s'y était fait violence pour se mettre à la portée des lisbitués du théâtre Feydeau de cette époque ; mais, nonobsiant cette sorte d'incertitude de manière qui se fait remarquer dans la partition des Rosières, on ne peut nier qu'il y ait dans cet onvrage des qualités britlantes, dignes de l'estime des connaisseurs. Les Rosières furent représentées vers la fin de 1816 à l'Opéra-Comique, et leur succès décida du reste de la vie de l'artiste.

La Clochette, opéra en trois actes, suivit de près les Rosieres. Là, il y avait bien plus de force dramatique que dans le premier ouvrage . bien plus de passion, et l'on y spercevait d'immenses progrès faits par Hérold dans l'art d'anpliquer la musique à la scène. Le gracieux et piquant petit air Me voici , me voità, nn duo au deuxième acte, et plusieurs phrases charmantes répandues dans quelques autres morceaux, démontralent qu'il y avait de la mélodie dans la tête dn compositeur; l'air d'Azolin annoncait nne Ame passionnée, et le finale du premier acte, ainsi que plusienrs morceaux du second et du troisième, faissient pressentir un compositent dramatique d'un ordre élevé. Il y avait d'ailleurs dans cette partition des effets d'instrumentation d'un genre neuf; mais rien de tout cela ne fut compris. La pièce rénssit, mais pintôt à cause du sujet et du spectacle que par le mérite de la

Près de dix-luit mois se passèrent avant qu'Hérold oblitat un poème d'opéra après la Clochelle, et ce temps fut employé par lui à écrire des fantaistes de piano et d'autres pièces, genre

dans iequel il a produit de jolies choses qui n'ont pas obtenu te succès qu'elles méritaient. Son goût le reportait toujours vers le théâtre, et quelquefois il s'irritait contre t'injustice ani ini en rendalt les abords si difficites. Fatigué d'attendre le bon ouvrage après lequel il soupirait, il finit par consentir à écrire la musique du Premier venu, comédie en trois actes, spirituelle, mais froide, et la pièce la moins propre à être mise en opéra. Cet ouvrage n'avait point d'ailleurs le mérite de la nouveanté ; depuis tongtemps li était au répertoire du théâtre Louvois en comédie, d'où Vial l'avait retiré pour le transporter à l'Opéra Comique. Rien n'était moins favorable au développement des facultés chaleureuses d'Hérold que cette pièce; aussi ne put-il parvenir à ta réchanfier, et peut-être int-même fut-il pris de froid en l'écrivant ; mais, comme il faut toujours que l'homme de talent se manifeste, même dans l'ouvrage le plus médiocre, il y avait dans ta partition du Premier venu un trio excellent de trois hommes qui feignent de dormir. Cet opéra fut représenté vers la fin de l'année 1818,

Le désir de produire tonrmentalt Hérold, mais l'aliment lui manqualt toujonrs ; les auteurs sembiaient n'avoir pas de confiance en son talent et ne lui confiaient pas de poêmes. Ce fut cet abandon où on le laissait qui le décida à reprendre l'ancien opéra-comique des Troqueurs (t), et à ini adapter nne musique nonvelle. Cette pièce fut jouée en 1819 : le talent des acteurs fui procura queiques représentations. mais le cente de l'onvrage ne convenait plus an goût de cette époque; Il ne put se sontenir an théâtre. Une sorte de fatalité semblait poursnivre celul dont les débuts avaient annoncé nne carrière plus brillante. Un opéra en un acte, dont le titre était L'Amour platonique, la avait été confié : la musique en fut composée avec rapidité, mise à l'étude, et bientôt arriva la répétition générale (en 1819), où l'on remarqua des choses charmantes; mais la plèce était d'une faiblesse extrême, et les auteurs la retirèrent nvant qu'elle fût jouée. Hérold ne se laissait point encore abattre par la mauvaise fortune, et le besoin d'écrire le tonrmentait toujours. Planard lut donna, en 1820, une jolie comédie intitulée : L'Auteur mort et vivant; malheureusement cette pièce était d'un genre pen favorable à la musique; le compositeur ne pat y développer son talent, et le succès assez froid des représentations n'ajonta rien à sa renommée. Il paraît que cette sorte d'échec acheva de jeter le découragement

(i) Les Troqueurs, opéra-comique en un sein, avaient clé mis en musique par Pauvergne. Ce fut le premier outrage de ce genre qu'on écrivit en France. dans l'âme d'Hérold, car, pendant les trois années suivantes, il se condamna au silence et

sembla avoir ramono- an thirte.

Dans eta linervalle la pièce de planiste-secompagnateur de l'Opére-Italien devina vacanite,
itereda la demanda el Tobbito. De loro les departie de son temps; le rende fait employ à certe
ma auces grand nombre de morreaux de piano.
Cet artiste, dans la fient de l'âge et du talent, a ce
voyal en quelque sorte reposued de la scène
pour lesgeniet it était nd. Il 3 s de ces phaies de
la fient de l'artie de l'artie de la scène
pour lesgeniet it était nd. Il 3 s de ces phaies de

Le repos de trois années anquel Héroid s'était

eondamné ful avait rendu cette anleur de production qui est ordinairement le présage des succès. En 1821, il avait été envoyé en ttalie par l'administration du Théâtre-Italien pour y recruter des chanteura; ce voyage fut favorable au retour de sa ferveur d'artiste comme à sa santé. Son premier ouvrage, après ce long allence, fut le Muletier, representé en 1823, à l'Opéra-Comione, avec un auccès qui ne s'établit point sans contestation, mala qui finit par se consolider, et qui fot du seulement au mérite de la musique. Cette musique est colorée, dramatique, et remplie de traits heureux et d'effets nouveaux. Lasthénie, composition d'on genre gracieux, qui n'avait d'autre défaut que d'avair pour base un sulet grec. à l'époque où ce genre ne jouissait d'aucune favent, Lasthénie fut jouée à l'Opéra dans le cours de la même année. Cet ouvrage ne fit point une vive sensation sur le public : mais les connaisseurs rendirent justice au talent du musicien, et la pièce obtint un certain nombre de représentations. Les succès de l'armée française dans la guerre d'Espagne de 1823 donnèreut lieu à la composition d'un upéra ( Vendônic en Espagne) auquel Hérold prit part conjuintement avec M. Auber. Les morceaux improvisés qu'il erivit ponr cette partition renfermalent de jolies choses qu'il a employées depuis avec succès dans d'autres ouvrages.

En 1824, Hérold fut encore changé, par l'administration de l'Opéra-Comique, è le composition d'un opéra de circonstance qui a survicu au momeut qui l'avait fils instire : cet ouvrage e-tintilisté Le roi Rent. L'amnée suivanteil écrivit pour le même thérête un acte qui avait pour titre le Lupin blanc. Rien ne fut jamsis moins musical que cette buster; aussi e musicles lustil mai Inspiré : paroles et mosèque, tout était déplement faible édans cet ouvrage.

C'est lei le lieu de faire remarquer le changement qui s'élait opéré dans la mauière d'Hérol-l probata les trais années où il réfait datyreu de travaller pour le Vidère. Ténonie des brillians succès des œuvres de Rossini, dont il accurpaguis la modque en Telèrie Talien, il se persuada qu'il rivistati plus qu'un moyen c'ho en l'est de la rivistati plus qu'un moyen c'ho en l'est de la rivistati plus qu'un moyen c'ho en c'ho en l'est de l'un suique à la mode. Bennetop d'actre partagnierte toe erreur, mais real visable de l'un suique à la mode. Bennetop d'actre partagnierte toe erreur, mais l'a vinesta passo l'actre partagnierte toe erreur, mais l'a vinesta passo libent; pour lui, c'ette erreur de d'actre partagnierte de l'actre de l'un de l'est de l'actre d'actre de l'actre d'actre de l'actre d'actre d'actre d'actre d'actre de l'actre d'actre d'act

Marie, opéra en trois actes, représenté à l'Opéra-Comique, le 12 août 1826, marqua le retour d'Hérold vers le genre qui lui appartenait; ce fut à la fois et sou plus bel ouvrage jusqu'à ce moment, et sou plus beau succès. Sa seusibilité s'élait livrée dans cette production à plus d'expansion qu'elle n'avait fait jusque-là ; de là vient que tous les morceaux obtinrent dans le monde une vogue que n'avait point que auparavant la musique d'ttérold. Le moment était favorable, et pent-être l'artiste aurait-il pris des lors le rang dont il élait digne, ai son enfrée à l'Opéra comme chef du chant lul avait laissé le temps de profiler de la justice tardive qui venait de lui être rendue. Depuis deux ana il avait quité la place d'accompagnaleur au Théâtre-Italien pour celle de chef des chœnrs. En 1827, il renonça à celleci pour la position dont il vient d'être parlé. Dès lors, fatigué de mille devoirs incompatibles avec la liberté nécessaire aux travaux de l'imagination, il se vit hors d'état de profiler des circonstances favorables qui s'offraient à lui ponr meltre le scean à sa répulation, et ses loisirs ne furent plus employés qu'à écrire la musique de quelques ballets. C'est sinal qu'il donna à l'Opéra Astolphe el Joconde, ballet en trois actes, en 1827; La Somnambule, balleten trois actes, dans la même année; Lydie, ballet en un acte, en 1828; La Belle au Bois dormant, ballet en trois acles. dans la même année. C'est aussi vers la même époque qu'il écrivit l'ouverture, les clueura et quelques autres morceaux pour le drame de Missolonghi, représenté à l'Odéon. Le 3 novembre de la même aunée, il reçut la décoration de la Légion d'Honneur, distinction qui lui était

Trois années s'élaient écoulées depuis que litroid avait donné Marie à l'Opéra-Conique, lorsqu'il écrivit, eu 1829, un acte rempil de choses charmantes sous le titre de l'Illusion. La musique de cet ouvrage était inclanoslique et passionnée; Hérold y transporta l'ouvreture qu'il varif écrite autréois pour L'Amour platonique,

duc à juste titre.

Binnellar, opicia cen trois actie; prophesate en 1830, que freinia par inni; l'inanté suitante, et 1830, que freinia par inni; l'inanté suitante, stérois pris uno ceitante ervante, per Zomiga, artical ser le color de la mai 1831, production de la mai 1834, product

Soit à cause de ses travaux de l'Opéra, soit par suite do la fatigue occasionnée par ses derniers onvrages, Hérold commençait à ressentir quelque altération dans sa santé. Jeune encore. it aurait pu arrêter les progrès du mal par le repos et le changement de elimat; mais rien ne put le décider à s'éloigner du théâtre de ses sutcès récents, et à cesser de travailler. Maigré les représentations de ses amia, il contina le genre de vie qu'il avait adopté, et ce ne fot que lorsque la maladie ent abattu ses forces, que la crainte commença à s'emparer de ini. La nouvello administration de l'Opéra-Comlque épronvait le besoin d'avoir des opéras nouveaux qui fussent appris en peu de temps ; Itérold avait en portoteuille la partition du Pré aux Clercs ; mais elle exigeait des études et des préparatifs trop longs pour la situation du théûtre ; Hérold le comprit at improvisa le petit opéra de la Médecine sans Médecia, bagatelle où l'on retrouve la touche d'un mattre. Cette dernière production de l'artiste précéda de peu de temps la représentation du Pré aux Clers ( qui eut lieu le 15 décembre 1832), ouvrage d'un genre plus doux que Zampa, mais non moins heureusement conçu, son moins originat. Ce fut le chant du evene. La maladie de poitrine qui dévorait l'existence d'Hérold falsait eliaquo jour d'effrayants progrès. Les agitations de la mise en scèno et du succès en hâtèrent le développement : un mois après lo dernior triomphe de l'artiste, elle le précipita dana la tombe, lalssant dans une douleur profonde tous ceux qui avaient pu apprécier en lui ies qualités de l'homme de bien, et dans le regret d'une vie si courte ceux qui ne connaissalent que son génie. Il mourut le 19 janvier 1833, aux Thernes, près de Paris, et fut inhumé an elmetière du Père-Lachaise, non foin du tombeau de son maitre Mébul. Il avait laissé inachevée labartition d'un opéra en deux actes, intitulé Ludovic : M. Hélevy (roy, ee nom) termina eet ouvrage qui fut joué avec suc ès, en 1831.

HÉROLD (Mesonion), caning à Osnabruel, mort le 31 iniliet 1810, s'est fait connaître par quelques recuella de chants pour les églises catholiques; iis sont intitules: 1º Der heil. Gesang, oder volstandige Kathol, Gesangbuch für den affentl. Gottesdienst, in-8°; Huynkhansen, 1863. 2° édition: Osnabruck, 1807, la 8°; 3° édition, 1809; 4º idem, 1818. - 2º Kleines l'esperbuch (Petit vespéral); Lippstadt, 1802, in-8°, - 3° Versuch einer Sammlung Choralmelodien zu der kathol. Gesangbuche, etc. (Essai d'un res ueil de mélodies chorales a 4 voix, pour le tivre de chant catholique, etc.), Bintein, 1807, in-4°, -4° Choralmelodien zu vollstand. Kathol. Gesangbuche. In Tonzi ffern übersetz von H. Lindemann (Mélodies chorales pour le livre complet du chant catholique, traduites en chiffres musicaux par H. Lindemann); Essen, Bædeker, 1827, in-8". C'est une deuxième édition.

HERON, dit l'Ancien, célèbre mécanicien, naquit à Alexandrio, environ 120 ans avant J.-C. Il eul pour maître Ctésibins et so rondit célèbre par ses inventions de machines do toot genre. Ses elepsydres, ses automates et ses machines à vent excilèrent particulièrement l'étonnement de ses contemporains. Dans un livre qui nous reste de lui, il a donné une description de l'orgne hydraulique qu'il prétend avoir été inventé par Ctésibius, son maître : cet ouvrage a pour titre : Spiritalia seu Pneumatica; il a élé laséré dans les Veterum mathematicorum Athenni, Apollodori, Philonis, Heronis et aliorum Opera, orace et latine : Parisiis, 1693. gr. in-fol. Voltbeiling a publié le texte grec de la description de l'orgue hydraulique de Héron, dans sa traduction allemande do l'histoire abrégée de l'orgue de don Bédos (209. VOLLBERING), avce les remarques de Meister (voy. ce nom), et une version allemande.

HERPOL (Howens), prêtre et savant musicien, véeut à Fribourg, en Brisgan, vers le milieu du scizième siècle. Il fut éière de Giaréan. On connaît de lui : Norum et Inzigne opus musicum, in quo textus Evangeliorum tolius anni, vero ritui ecclesia correspondens, quinque vocum modulamine singulari industria ac gravitate exprimitur; Naromberg, 1556.

HERRERUS (Mexas), mattree de supplie de Argine de Sint-Nocial de Straboron, asquità Munich, vern 1376, et virial à Straboron et Argine de Sint-Nocial de Straboron, asquità Munich, vern 1376, et virial à Straboron que no constitution de la companio del la companio de la companio del la companio de la companio de la companio del la companio d

HERRMANN (CRRÉTIEN-GOTTHBLE), né à Erfurt, en 1765, fit de bonnes études à l'université de Gœttingue, et cultiva avec succès la théojogle, la philosophie et la littérature. Nommé professeur à l'école des prédicateurs d'Erfart, en 1789. Il joignit à ces fonctions, l'année suivante, crites de professeur à l'université de la même ville. En 1792, il fut appelé à enseigner au gymnase évangélique. En 1820 , il obtint le titre de doyen de l'université et la surintendance de l'arrondissement d'Erfort. Il mourut sabitement le 26 août 1823. Ce savant a traité de l'esthétique musicale dans son ouvrage intitulé Kant und Hemsterhuis in Rücksicht shrer Definition der Schonheit (Kant et Hermsterbnis comparés dans leurs définitions du bean); Erfurt, 1791, In-8°. On a aussi de lui de bonnes Observations psuchologiques sur l'effet de la musique, insérées dans le Répertoire universel pour la psychologie emptrique de J. D. Mauchart (Nüremberg, 1792, in 8°).

HERRMANN (CHARLES-FREDERIC), camior à Greitz, né en 1786, est anteur d'un ouvrage élémentaire intitolé : Anweisung aus jedem Accord in alle Dur-und Molt-tonarien auf die kürzeste Weise und auf verschiedene Art. nach den Regela des Generalbasses aus zu meichen (Instruction sur chaque accord dans tous les tons majeurs et mineurs, etc.), Leipsick, Péters . 1818. L'auteur de cet onvrage a fait insérer dans la 24° année de la Gazette musicale de Leipsick un article sur l'usage de l'orgne dans la inusique d'église (p. 677). Il a publié anssi, en 1828, des pièces de conclusion pour l'orgue, à l'usage des chorals extraits-des Choralbücher de Hiller et de Umbreit, sons ce titre : Zwischenspiele zu den gebrauchtesten Chorwlen nach dem Hiller'schen Choralbuche mit Rücksicht auf das Umbreit'sche Choralbuch, etc.; Leipsick, Pétors. Une analyse de ect ouvrage se trouve dans la 31me année de la Gazette générale de musique de Leipsick, p. 284. Herrmann vivait ensore à Greitz en 1840, et y occupait la position de can-

Il y a un autre musiciem nommé Heannan, (C.-F.), directeur de musique à Chemnita, de qui l'on a des chants pont 4 volx d'hommes publiés à Chemnitz, chez Hacker, en 1845.

HERMANN (PAU), directors d'une des coches publiques de la Tille de Dresche, p'aut feit connaître par un recouli d'exercions de chant, connaître par un recouli d'exercions de chant, d'ir Schule und Heus, sum Gebrauch bei dem für Schule und Heus, sum Gebrauch bei dem chant dians l'école et la maison, pour en faire authent de la jusque des l'enseignement du chant i la jusque dans l'enseignement du chant i la jusque dians l'enseignement d'une la jusque dians l'enseignement d'une d'anné de 3 puese. Cel overrage sul promeser présion.

HERRAMANN on HERMANN (WILHELE OU GULLAUNE), planiste et composition de danse pour le plano, est né à Trêves en 1507 et s'est fis à Berlin, où Il viruil en 1534. Il a publié environ cest ouvres de values, de galops, de maxurias, de polkas et de polonaises pour son instrument, dont la plupart out part à Berlin, chez S. Lischike. Une de ses meilleures productions est un Adapio ustés d'un rondezu, op. 55.

HERSCHEL (Faérénio-Guillaums), astronome célèbre, naquit à Hanuvre, le 15 novembre 1738. Fils d'un musicien de régiment. Il entra lui-même comme hautboiste dans le regiment des gardes, à l'âge de quatorze ans. Yers 17.58, il accompagna en Angleterre un détachement de ce corps. Bientôt après, it eut le bonheur, par la protection du comte de Darlington, d'être chargé de l'organisation de la musique d'un corps de milice, et la manière dont il remplit cette mission le fit connaître avantageusement. Son engagement terminé, il donna des lecons de musique dans le duché d'York et dirigea plusieurs fêtes musicales et oralorios. Ce ful à celte époque qu'il s'occupa de son éducation , fort négligée dans sa jennesse; il étudia le latin et le grec, l'angisis, l'italien et les mathématiques. En 1765, il fut nommé organiste à ilslifex, et l'année suivante un engagement avantageux lui fut offert comme hauthoiste à Bath, où l'emploi d'organiste de la chapelle lui fut confié peu de temps après. La modicité de ses appointements l'obligeait à donner beauconp de lecuns . et d'employer à ce travail environ quinze henres chaque jour. Néanmoins il trouve assez de fennes. pour se liver à l'étude de l'astronomie, dont le

goet lui avait été inspiré par la voe d'un atlas eéleste. Un de ses amis ini ayant prêté un télescope de deax pieds, il se mit à étadier le ciel. qu'il n'avait connu jusque-là que par les livres, et son penelrant devint une vérilable passion. La possession d'un instroment mellieur et de plus grande dimension était l'objet de tous ses vœux ; mais l'etat de sa fortone ne lui permettait pas d'en faire l'acquisition. Tourmenté de cette idée, il résolut de construire ini-même un télescope. Les obstacles que son inexpérience lui faisait rencontrer à chaque pas ne le découragèrent point; en 1774, il réussit à construire un telescope de cinq pieds qui servit à faire ses premières observations. Ce n'est point ici le lieu de rendre compte des travaux scientifiques de cet homme célèbre, à qui l'en doit tant de découvertes, particulièrement celles de la planète Uranus, et des sixième et septième satellites de Saturne. Le roi d'Angleterre lui ayant accordé un traitement considérable, il abandonna entièrement la unsique, et alla se fixer à Slongh, près de Windsor, où il établit son observatoire. Membre de la Société royale de Londres, et comblé d'honneurs, il monrut je 25 soût 1822. En 1768 on a publié à Londres une symplionie de Herschel (en ut) ponr 2 violens, viole, basse, 2 hautbois et 2 cors, et dans la même année, deux concertos militaires (en mi bémol) pour 2 hautbois, 2 eurs, 2 trompettes et 2 bassons. Il a laissé en manuscrit quelques pièces pour la barpe.

HERSCHEL (Jacceza), ferre du preciodar, no à llamorre, ser lardy, servi are son fefre dus su regliment de miles audissis, comme rimeters, pais fui esqui comme vibaccien, pais fui esqui comme vibaccien, pais fui esqui comme vibaccient ai li publia, dans la mêma nance, le premier curve de a composition, consistant en sia quatores pour clarecin, 2 victous et base. Aprêta surir dequelque tempa effectuer de manque à l'accorre, la returne à Londres, coi il mouvre de rice quelque tempa effectuer de manque à l'accorre, la returne à Londres, coi il mouvre de mouvre, la returne à Londres, coi il mouvre de mouvre, la returne à Londres, coi il mouvre de mouvre, la returne à Londres, coi il mouvre de mouvre, la returne à l'accorde de l'

HERSCHEL (Janc-Franén-Coultarum), in de Profesio-Coultarum), in de Profesio-Coulimene, né Souph, preb de Window, est considéré à juste litte coumes un première moité du dis-neuvilmen siècle. Ce save in forme n'est cité lei que pour une disservant nomme est cité lei que pour une disservant nomme est cité lei que pour une disservant nomme est cette lei une pour une disservant nomme est cette de l'ancept de l'ance

1830 et dans les nonées suivantes. Ce travail renferme des observations pleines d'Intérêt.

HERSTELL OD HERRSTELL (CDAR-LES), organiste de la cour à Cassel, naquit à Heisa, village près de cette ville, en 1764. Il fut artiste distingué sur son instrument et composa des cantales et des psaumes avec orehestre, considérés en Aliemagne comme de très-bons ouvrages. Pendant une iongue suite d'années, il enseigna l'orgue, le piano et l'harmonie à un grand nombre d'élèves, parmi lesquels on remarque son fils. Il est mort à Cassel en 1836. On a nublié de cet artiste : 1º Ucher den Gebrauch der Orgelstimmen (Dissertation sur l'usage des jeux de l'orgne) ; Cassel, 1816, in-8°. - 2° Orgelwerk für Land-organisten (Livre d'orgue a l'usage des organistes de la campagne); ibid.

HERSTELL (Anouver), fils du précédent, ne à Cassel, a succédé à son père comme organiste de la cour. Il est aussi professeur de unsique au séminaire de cette ville. Comme son père, il s'est distingué dans la composition des pasumes et des canataes d'église. Pinaiste et harpiste, il et crit de petites compositions pour la harpe et le piano, particulièrement des danses allemandes.

HERTEL (MATTRUE), Don organiste à Zuillcius, dans in première moité de dis-septème sizele, avait écrit un traité de l'examen d'un orgae (Orgelprobe), dont le manuscrit, si l'un or croit Prina (Bistorische Beschreibung der cellen sing-»and Kinghunst, p. 183), jui aurait été emère et aurait (été poblié cous na autrenom. Cette historie ret peu vraisembhélue, cer le plus ancies ouvrage de ce genre consu minitenant ci colit de Werkmeister (publié en 1615); ur ce avant musième datai auscr riche de son prore feada pour n'autre pas bossion de s'approprier pre feada pour n'autre pas bossion de s'approprier

les travaux d'autrui.
Le fils de Hertel (Chrétien), excellent organiste, occupa d'abord une piace à Sorau, puis fut attaché à l'église de Zuckau, et enfin à Furstenwalde.

HERTEL (Janc-Canfras), matter de concert du due do Mecklembourg-Stiffix, nequit en 1499 à Ciffingne, dans le Wurtemberg, où nou prie ciali mattre de chapelle du prince. Peu de temps après, celui-ci fist place en la meme qualité dans la cour du due de Mercebourg, et ce fut dans ce lieu que le jeune Hertel fit ses chiuds litterrises et musicales. Son pler no le destinati pas à la profession de musicien; mais attrainé par un pecchant irriscialité, ji appeti seul et en accret à joner du violen. Kanfinasso, regaintée de la conr, juit custeigne acusile le clai-

vecin, et lui donna quelques notions d'harmonie et d'accompagnement. Hertet havarda quelques essais de composition, qui, ayant été tronvés par son père, instruisirent celui-ei de ses progrès. Pour l'enlever à ses relations de musique, on l'envoya en 1716, à peine âgé de dix-sept ans, à l'université de Halle. Mais, lois que ce changement de position fût un événement fácheux pour lul, il tronva l'avantage de faire la connaissance de Kuhnau, de Leipsiek, qui lui donna des lecons et augmenta ses connaissances. Dans une visite qu'il fit à ses pareuts , après un an d'absence, il jona al bien sur le violon une des sonales de Corelli, que son père ne mit plus d'obsiscles à son penchant pour la musique, et qu'il tul fut permis d'apprendre à jouer de la basse de viole, objet de tous ses vœux. Le due de Mersebourg se chargea de la dépense de ses études, et lul labsa le choix d'aller à Paris pour prendre des leçons de Marais et de Forqueray, on à Darmstarit, chez le célèbre Hess. Les parents de Hertel choisirent ce dernier mattre, à cause de la proximité des lieux. Hess p'avait jamais voulu former d'élèves; mais la recommandation du duc de Mersebourg le décida à accepter celul-là. Les leçons de ce mattre liabile développèrent en peu de temps les heureuses dispositions de Hertel. Les liaisons de celui-ci avec les maitres de chanelle Graupner et Grünewald augmentèrent ses connaissances dans Pharmonie et la composition. Après avoir passé environ quinze mois à Darmstadt, il quitta celle ville et se rendit à Elsensch, où il fit admirer son habileté. Une place lui fut offerte dans la musique de cette cour; mais ses engagements avec le duc de Mersebourg ne lui permellant pas de l'accepter immédialement. il retourna chez ce seigneur. Quelque temps après. Il lui fot permis d'enfreprendre un nouyeau voyage à ses frais pour perfectionner son talent : Il en profita pour se rendre à Eisenach, où il eut en parlage la piace de premier violon avec Koch, sprès avoir visité les cours de Weissenfels, Zerbst, Cothen et Dresde, en 1719. Il eut le plaisir d'entendre à celle-ci l'élite des chanteurs italiens : c'est à cette circonstance qu'il altribualt pine tard la réforme qui a'était faite dans son goût. Pendant son séjour à Eisensch, il fit plusieurs voyages à Gotha, pour consulter le maître de chapelle Slæizel sur ses premiers ouvrages, et il en recut de bons avis. Plusleurs congés lui furent accordés pour se faire enteudre à Anspach en 1725, à Cassel en 1725, et à Weimar l'année suivante : partout il fut accueilli avec faveur. Il visita aussi la ttoliande, ei ce fut dans ce voyage qu'il publia son premier œuvre de six sonates pour le violon. Peu de temps après

son retour, Graun l'invita à se rendre à Ruppin, en 1732, pour jouer devant le prince béréditaire de Prusse (Frédéric It); ce prince, charmé de son talent, lui fit un beau cadeau. Dans le même temps Hertel fut nommé malire de concerts à la conr d'Eisenach. En 1739, la place de maiire de chapelle à Meinungen lui fut offerte. mais il ne put se décider à s'éloigner d'Eisenach, où il jouissait d'un sort heureux ; il ignorait alors qu'il serait bientôt obligé de quitter cette cour. Le duc Gulliaume-Henri avant cessé de vivre en 1742, son successent, le duc de Welmar, congédia toute sa chavelle. Obligé de chercher une pouvelle position. Heriel se rendit à Berlin avec l'espoir d'entrer dans la musique du roi, nouvellement instituée ; mais lorsqu'il yarriva toutes les places étaient occupées; cependant son voyage ne fut pas infructueux, car François Benda lui donna une lettre de recommandation pour le duc de Mecklembourg-Sirélitz , qui le nomma son maltre de concerts, avec le même traitement qu'il avait à Eisenach, Il passa dans cette cour quelques années heureuses ; mais la fiu de sa vie fut pénible. En 1749, une ophthalmie le priva complétement de la vue, et pendant quelque temns Il fut obligé de se borner à jouer des fantaisies improvisées sur la basse de viole et sur le violon; cependant il fiuit, après un long trailement, par recouvrer l'usage de ses yeux. Mais de popveaux malbeurs vinrent bientôt le frapper. En 1753; le duc de Merklembourg mournt, et la chapelle ful supprimée, ti ne resta à ttertel qu'une faible penaion viagère. L'eloignement de deux fils et de son gendre, tous trois membres de la chapelle comme ini, et qui étaient obligés de se pourvoir allieurs, rendit ses chagrins plus vifs : sa santé s'altéra , et, sprès avoir langul près d'une année, il mourut au mois d'oclobre 1754. Son fils (Jean-Gulilaume) a écrit sa biographie détaillée; elle se trouve dans les Essais critiques de Marpurg (Beylræge, t. III, p. 46 el sniv.).

de Marpurz (Regfrayes, I. III. p. 6 de aint). Le nombre des compositions que Bertal a laisses en manuscrit est innues de la laisses en manuscrit est innues de la laisse en manuscrit est innues de la laisse de la l

toire roval de Bruxelles. HERTEL (JEAN-GUILLVERE), fils du précélent, naquit à Eisenach, le 9 octobre 1727. Élève de son rère et de Beuda pour le violon, il

fut d'abord attaché comme simple musicien à la chanelle du duc de Mecklembourg-Sirelitz; mais, forsque cette chapelle fut supprimée, en 1753, il entra dans la musique du duc de Saxe-Gotha; puis il passa en qualité de compositeur et de maitre de concerla chez le duc de Mecklembourg-Schwerin, an 1757. Quelques années après, il eut le titre de maltre de chapelle de la même cour. En 1770, il quitta ce service pour entrer, à Schwerin, chez la princesse Ulrique de Mecklembourg, qui le nomma conseiller de cour. et son secrétaire. Dana sa jeunesse, il était conaidéré comme un des meilleurs violonistes de l'Allemagne; mais la faiblesse de sa vue l'obligea à renoncer à jouer de cet instrument dans l'orchestre : il le remplaca par le elavecia, dont il parviut hioner avec une rare habileté, en peu d'années. Une atteinte d'apoplexie l'enleva à ses amis le 14 juin 1789, à l'age de près de soixante-deux ans,

Hertel s'est fait connaître avantageus-ment comme compositeur par un grand nombre de productions de musique vocale et instrumentale. A la tête de ses ouvrages, on doit placer ses oratorios anr l'histoire de Jésus-Christ. Le premier, intitulé Der sterbende Heuland (Le Sauveur mourant). poême de Læwen, fut annoncé par souscription à Hambourg, en 1767; mais il ne parsit pas qu'il ait été publié. Les autres ont été composés pour la cour de Schwérin, où ils ont été exécutés avec succès. Le premier (en 1782), a pour titre Jesus in Banden (Jésus atlaché à la colonne); le second (1782), Jesus vor Gericht, (Jésus devant ses juges); le troisième (1788), Jesus in Purper (Jésus sous la pourpre) : le quatrième (1787), Die Gabe des Hetl, Geistes (La Descente du Saint-Esprit); le cinquième (1787), Der Ruf zur Busze (L'Appel à la pénitence ): le sixième (1787), Die Himmelfahrl Christi (L'Ascension de Jesus-Christ); le septième (1789), Die Geburt Jesus Christi (La Nalssance de Jéans-Christ ), Parmi les autres compositions de Hertel, on remarque deux recueils de chansons allemandes publiés en 1757 el 1760 ; deux romances, en 1762 ; six sonates pour le clavecin, gravées à Nuremberg; un concerto pour le elsvecin, avec accompagnement, ibid.; six symphonies à linit parties, 1760; six idem, 1774. Les ouvrages les plus importants de ce musicien sont restés en manuscrit,

Hertel est aussi conna contrae Ceivisin sur la munique par un recueil de morceaux sur cei art qu'il a traduit. de l'Italien et du français, et qu'il a publie sous ce titre: Sammiung musikalischer Schriften, prastenthells aus dem Werhen de Italiener und Franzosen übersetzt, und mit Anmerkungen sergehen (Besselli d'écris le sicaux, dont la plus grande partie est traduite d'anteurs italiens et français, et accompagnée de notes); Leipsick, 1'e partie, 1747, in-8°; 2e idem., 1758, in-8°. Le choix des morceaux que Hertel a traduits est assez mauvais; la plupart appartiennent à des littérateurs étrangers à la musique. La première partie contient des remarques de Lœwen sur la poésie de l'ode, des idées de Voltaire aur l'opéra extraites de sa préface d'Œdipe, des pensées du cardinal Qoirini sur la tragédie des Grecs, et aur son analogie avec quelques opéras Italiens et trançais ; enfin, les remarquea sur l'opéra de Rémond de Saint-Mard, Dans la seconde partie on trouve des remarques sur la poésie de la cantate, par Lewen, un extrait d'un ouvrage anglais sur la vie des poêtes latins, concernant la musique dramatique des anciens, des remarques sur l'origine de la musique, tirées des dialognes de Patru et de d'Ablancourt, nne lettre du poéle Roy sur l'opéra, les observations de Fréron sur l'ouvrage de Rémond de Saint-Mard, etc. Je possède le manuscrit original et inédit des troisième et quatrième parties de ce recueil formé par Hertel, en deux volumes in-fol., qui contiennent des morceaux traduits du françals, particulièr-ment sur l'Usage de la musique dans les Iliéâtres des anciens, tiré de l'onvrage lotitule Athènes ancienne et moderne ; sur l'Opéra, tiré des Mémoires du marquis d'Argens, sur l'Acoustique, d'après les Mémoires sur différents sujets de mathématiques, par Diderot ; sur la Musique des opéras, d'après l'ouvrage de Maffel, il Teatro italiano; sur les Effets de la musique, extrait du livre de Pouilly Intitulé : Théorie des sentiments agréables, et sor l'Usage de la musique dans les cérémonies religieuses de l'autiquité, tiré d'un ouvrage anonyme intitulé : Dissertation sur les cultes religieux. J'al anssi dans ma bibliothèque les manuscrita

January and the state of the public s; "Abbandaring two flowers and the public s; "Abbandaring two der March (Dimertaless are in theories de la musique); bon curreys, cert dans las nacional control et (17s), t vol. in-4". — 2" Zauntze su depoismont an actique moustailes Letzinio (Suprimor and Letjium moutale de Wallerer), in-16.— 3" Seinhilloryparis (Achelologyaphie de March (Lethiologyaphie de Lethiologyaphie de Lethi

HERTENSTEIN (Triconore-Daniet), fils d'un professeur du gymnase à Uim, né dans cette ville, vers 1715, était étudiant en théologie à l'université de Jéna forson'il publis : Dissertatio de Hymnis ecclesix apostolicx; Jéna, 1737, 42 pages in-4°.

HERVELOIS (CAIX DE), musicen francia, a ver sui fo, fu d'êve de Saine-Colombe pur la baise de viole, et acquit sur cel Instrument ou talend difingue. On a publié de as composition: Pière pour le base de vole exec de bose confinue, a materiam, tret q'i-vire. Cettle diffien est une contrelaçõe de celle qui avait para precidemente la Paria, terrelois fot attaché tocomme valet de chembre su service du due d'orlam, et dolitu une rendo sur prêtat de ceprince.

HERZ (Jacques-Simox), né à Francfort-surle-Mein, le 3t décembre 1794, de parents israélites, vint jeunc à Paris, et entra au Conservatoire de cette ville comme élève de solfége, le 20 juin 1807, puis fut admis dans la classe de plano de t'radher. Devenu pianiste distingué, il se fit entendre avec succès dans quelques concerts, et se livra à l'enseignement. Il est considéré comme un des bons maîtres de Paris. Pendant plusieurs années il a vécu en Angleterre et s'y est livré à l'enseignement. De relour à Paris en 1857, il est entré au Conservatoire comme professeur suppléant de son frère, Henri. Il a beaucoup écrit pour le piano; ses principaux ouvrages sont : 1º Grande Sonate pour piano et cor ou violoncelle, ov. 1: Paris, Janet. - 2º Grande Sonate pour piano et violon, op. 7; Ibid. - 3º Grand Quintette pour piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse, op. 13; ibid. - 4° Rondo brillant avec introduction, op. 10; ibid. On a aussi de îni plusieurs rondos pour plano seul ou piano à quatre mains, des fautaisies et des airs variés, au nombre d'environ trente œuvres.

HERZ (HENRI), né à Vienne, en Antriche, le 6 janvier 1806 (suivant les renseignements qui m'ont ete fonruis par cet artiste, ou en 1803, d'après les registres du Conservatoire de Paris). commenca ses études musicales à Coblence, sous la direction de son père, et à l'aide de quelques livres élémentaires. Ses progrès furent al rapides, qu'à l'âge de huit ans il put exécuter dans un concert public les variations de Hummel (op. 8), et se faire applandir. A cette époque, sa main gauche, plus faible que la droite, semblait devoir opposer des obstacles au développement complet de son talent; son père, homme de sens, bien que médiocre musicien, imagina de corriger ce défaut par l'étude du violon, et son expédient ent un plein succès. L'organiste Hunten, qui était à la fois et son mattre de piano et son professeur de composition, l'exerça de bonne neure à écrire ses idees, et le jeune Henri Herz avait à peine buit ans et demi lorsqu'il composa sa première sonatine pour le piano ; il n'avait pas alors reçu

plus de trois mois les leçons de Hunten. Le père de Herz, prévoyant dès lors l'avenir de son file. ne songca plus qu'à le placer dans les conditions les plus favorables au développement de ses heureuses dispositions, tl le conduisit à Paris, et obtint son admission an Conservatoire de cette ville, le 19 avril 1816, Pradher v devint son maltre, et des les premiers jours il s'attacha à son élève, dont il apercut toute la portée. Déjà, il le considérait comme l'espoir du premier concours de piano. lorsque la petite vérole vint, an moment décisif, interrompre les études du jeune virtuose. Cependant quatre jours avant le concours le malade quitte son lit pour aller au piano, et après une préparation si conrte, il obtient le premier prix dans l'exécution du 12º concerto de Dussek et d'une étude de Clémenti. A dater de ce moment son talent prit de l'essor, sa réputation se forma et son nom devint bientôt populaire, Pendant le cours de sea études de piano, il apprit la théorie de l'harmonie sous la direction de Dourlen, et plus tard il devint l'élève de Reicha ponr la composition. Ses deux premières productions furent l'Air tyrolien varié, op. 1, qui ent deux éditions, et le Rondo alla Cosacca; elles psrurent en 1818; le public les accueillit avec faveur,

maigré la grande jeunesse de l'auleur. L'arrivée de Moscheles à Paris, et les concerts qu'il y donna, exercèrent beaucoup d'influence sur le talent de Herz, qui s'attacha à la manière de ce maltre et changea la sienne. Son jeu acquit dès ce moment plus d'élégance, plus de légèreté et de brillant. Les plus grands succès du jeune artiste datent de cette époque. Il est assez remarquable que tandis que Hera s'appropriait la manière de Moscheles, celui-ci changeait la sienne; car pen de temps après son arrivée à Londres, c'est-à-dire dans la méme année où il s'était fait entendre à Parls, son ieu prit un caractère plus large, un style plus élevé. Le succès des œuvres de Herz pour le piano a surpassé celul de toute la musique du même genre pendant douze ans environ, et ce succès fut tel, que les éditeurs payèrent ses manuscrits trois ou quatre fois plus cher que ceux des meilleurs compositeurs pour le piano. On en fit de nombreuses réimpressions en Belgique, en Allemagne , en Angleterre et même en ttalie. Le nombre des œuvres de cet artiste célèbre s'élève

en ce moment (1861) à deux cents. En 1831, Herr et le célèbre violoniste Lafont firent un voyage en Altemagne, y donnèrent plusieurs concerts et y l'inent admirer leur labilete et le fini de leur ensemble dans de brillants duos pour piano et violon. En 1838 et 1839 ils visitèrent ensemble la l'Ollonde et la France méridionale, mais leur dernier voyage se termina d'une manière funeste, Lafont ayant été tué dans la chute d'une volture publique. En 1831 Herr titista l'Angleterre, et yobint un succès d'enthonsiame. A Dublin il donna onne concerts, où le public se pressait en foule; à Édimbourg il ne fint aus moins bien accueillt.

Entré dans une association pour la fabrication de pianos avec Ktepfer, ancien facteur de Lyon établi depnis goelque temps à Paris, Henri Herz y perdit de l'argent , parce que les instrumenta de ce fecteur n'eorent pas de succès. Li rompit bienjot cette association, et fonda iui même une manufacture de pianos, établie dans un bôlei qu'il avait fait construire et dans lequel il y avait une salte de concert, qui est encore la pins Jolie et la plus recherchée par jes artistes. Occupé de son art, et forcé de confier ses intérêts à des mains étrangères, il vit dissiper la ptoa grande partie de ses économies. Voolant réparer te désordre qu'en avait mis dans ses affaires, Herz prit la résolution de se rendre en Amérique, où déià sa musique lui avait fait une grande célébrité ; il partit dans l'été de 1815. Trois fots il parcournt les États-Unis dans tous les sens, et le nombre de concerts qu'it donna à New-York, Boston, Philadelphie, Ballimore, Charlestown, la Nouvelle-Orléans, la Jamaique, dépassa quatre cents. Ensuite ii se rendit à la Havane, à la Vera-Cruz et enfin à Mexico, où ii donna aussi peaucoup de concerts. A la demande do général Herrera, alors président de la répobitque mexicaine, il composa un hymne dont la poésie avait été mise au concours et qui depnis lors est devenu le chant national. Après avoir parconru le Mexique, traversé les Cordillères à dos de nuiet et visité le Péron et le Chili dans tonte leur étendue, il s'embarqua à San-Blas ponr la Californie, qui depuis une année environ avait été envahie par la mottilode des cherthenrs d'or. ti y arriva en 1849, et y troova une population peu occopée des besutés de la musique : néanmoins ses concerts enrent de nombreux auditenrs. Le premier qu'il y donna fut marqué par des circonstances singulières et presque grotesques. An moment de se faire entendre. Herz s'apercut que l'instrument indispensable, je pi ano, n'était pas dans la salle, Personne n'y avait songé, et il n'y en avait pas un seul dans la ville naissante de Sacramento. Que faire? - Chanles-nous une romance française ! s'écrièrent plosieurs personnes : et Herz tes satisfit ... sans accompagnement. Pendant ce temps, queiques auditeurs s'étaient décidés à alier chercher, à un ou deox milles de là, une espère de elavecin qu'ils apportèrent sur

lenre épaules. Une reule octave de l'instrument avail des cordes passablement accordées ; ce fut sur cette octave que l'artisé dui s'escrimer. Tout le monde, y compris le piantisé, avait de.' Inuté des clagares, et la sotrée se termina à la saisfinction généroles, avec la demande d'un se-cond concert, pour lequel Herz fil reule un plane de San-Francisco. De cette ville il re-looma à Valparaiso et à Lima, co il idonan novelle série de concerts, etenis, après une absence de plos de cinq années, il arriva à Paris, au commencement de 1851.

La fabrique de pianos de M. Herz n'avait pas prospéré peudant sa longue absence : à peine de relour chez lui, it y donna tous ses suins, et par des recherches persévérantes, par des essais multipliés, il parvint, à l'aide d'un très-bon chef d'atelier, à la réalisation de ses voes pour ia construction des instruments les plus parfaits possibles, au point de voe de la qualité des sons, A l'Exposition universelle des produits de l'industrie, en 1855, les grands pianos sortis de sa fabrique ont produit une vive impression sur le jnry, qui lenr a décerné la pius lante récompense. La manufacture de pianos de M. Herz est aviourd'hui une des trois premières de la France. Toutefois ses succès dans la facture des instruments ne lul ont pas fait négliger l'art apquet il est redevable de sa renommée populaire. Dans ies dernières aanées, ii a fait plustenrs exeursiuns eu Espagne: ti a visité la Belgique, la Hoflande. tes provinces Rhénanes, la Russie, la Pologne, et dans ses concerts à Madrid, à Bruxelies, à Pétersboorg, à Moscou, à Varsovie, il a retrouvé les succès de sa jeunesse.

Parmi les compositions de M. Herz pour le plano, on compte : to Six Concertos avec orchestre, œuvres 34 (en la majeur), 74 (en ul mineur), 87 (en ré mineur), 131 (en mi majeur ), 180 (en fa mineor ), 192 (en la mineur); Quatorze Rondos, avec ou sans orchestre, cenvres 2, 11, 14, 27, 33, 37, 44, 61, 69, 73, 103; Études, œuvres 119, en 2 livres, 151, 152, 153, 179 : Grande Sonate de bravoure, op. 200; Grand Trio pour plano, violun et violoncelle, op. 54; Duos pour 2 pianos. op. 72 et 104; une muititude de Fantalsles et de Variations sur des thêmes d'opéras; Doos pour piano et violon. en cottaboration avec Lafont, sur des thèmes d'opéras, op. 73, 75, 96, 110; Caprices, Nocturnes, Divertissements, Morceaux de salon, Marches, Valses, Contredanses variées, Galops, Mazurkas; Thèmes originaux variés : Méthode complète de piano, 2me édition, œuvre 100.

HERZBERG (WILHELM OU GUILLAUME), pianiste distingué et compositeur, naquit à Berlin, en 1810, a spared devoir so frie une brillatte effection than its effective than 18 gas et single built and, a Cuatrin, is it is unresubset 1817. Farmi les des proposes de la companya del companya del companya de la companya del companya

HERZBERG (ANTONE), pianiste à Vienne de l'époque actuelle, s'est fait coonaître par quelques petits ouvrages, parmi lefqueis on distingue ? Nocturne pour piano, op. 1; Vienne, Haslinger. — 2º Impromptu pour piano, op. 3; ibid.

HERZBERG (RODOLPUE DE), pianiste amateur, né à Berlin, vers 1806, a publié plusieurs recuells de *Lieder* avec piano seul, est, 4, 6; six divertissements pour piano seul, op. 8; at un trio pour piano, violon et violoncelle, op. 9.

HERZOG (Enxusz-Guillauwe), juge de la ville de Mersebourg, dans la première motité du dix luilième siècle, a fait Imprimer un éloge de Kuhuau, directeur du cheurt à Leipsick, sous ce litre: «Memorta bealt defunct directoris chors! Musici Liptiensis Dr. Johannis Kuhnau, Polphistoris Musici, et reliqua summopere inctit, etc.; leipsick, 1722, in-feciti, etc.; leipsick, 1722, in-fe-

HERZOG (JEAN GEORGES) , professeur d'orgue au Conservatoire de Munich, cantor et organiste d'une des églises de cette ville, est né à Nuremberg, vers 1818. Il a vécu à Vienne pendaut quelques années. Son premier œuvre, composé de 18 préludes, 9 fugues et 6 conclusions pour l'orgue, a été publié en 1841 à Nuremberg, chez Riegel et Wiessner. Ses autres ouvrages les plus importants sont : 1º Petits préluiles faciles pour l'orgue, op. 3; ibid. - 2° 24 piècea d'orgue à l'usage da l'office divin et cumme exercices pour les organistes commencants : ibid. - 3º Adagio pour l'orgue à pinsieura claviers, op. 9 ; ibid. -4º Livre d'orgue pratique, recueil de préludea, conclusions, trios, petites et grandes fugues, chorala variés, cadences el modulations, op. 10; Mayence. Schott. - 5° 12 pièces d'orgue, 7 préludes, 2 petites fugues et 3 conclusions, op. 17; Vienne, Mutler. - 6° 8 pièces d'orque pour l'étude et l'usage de l'église, op. 17 ; Munich, Aibl. - 7° 6 pièces d'orgue pour l'étude et l'usage de l'église, op. 19 ; Vienne, Müller. - 8° L'Organiste prutique, recueil contenant des pièces de tous genres, en collaboration avec Ferd. Becker, Geissler et Adolphie Hesse, 3 volumes, Mayence, Scholt. — 9º Dix prétudes, figures et figurette pour l'orgue, composés et publiés à l'occasion de l'anniversaire séculaire del a mort de J.-S. Back (28 juillet 1850), op. 23; Erfütl, In-4° obt. M. Herzog est un des organistes les plus distingués de l'époque actuelle en Altemagne.

HERZOG (August), compositeur de danses pour l'orchestre, est né à Bambourg, vers 1816. Il a publé un grand nombre de quadrilles palopa, valore et polkas, dont la piupart sont extrails des opéras modernes; à Hambourg, chez Becime. Un autre compositeur de danses nommé Herzog (Joseph) vi là Vienne.

HESDIN (Pigenc), greffier de la confrérie de Saint -Julien, sulvant nn acta en date dn 17 juillet 1522, qui se trouva aux archives du royaume de France, et dont la copie a été inséré , par M. Beffara dans sa collection manuscrite. Dans cet acte, Hesdin est qualifié da chantre prebende. Dans un compte des officiers domestiques du roi Henri II, depuis 1547 jusqu'en 1559, qui se trouve parmi les manuscrits de la Bibliothèque Impériale de Paris, et dont j'al donné la notice dans la Revue musicale (Tome XII, 15 septembre 1832, n° 34), on voit que Pierre Hesdin était alors un des chantres de la citapeile de ce prince. Les ouvrages connus acjourd'hul de ce musicien sont ; 1º Messe intitulée in Antiphona S. Sebastiani, dans le recueil qui a pour titre Missarum quinque liber primus, cum qualuar vacibus, ex diversis qulhoribus excellentisimts, noviter in unum congestus; Venetiis, apud Hieronymum Scotum, 1544, petit in-4° obl. - 2° Motet à 5 voix dans le recueil Intitulé Motetti della Simia, publié à Ferrare, en 1539, petit in-4° obl. - 3º Idem dans la rare collection de Salblinger qui a pour titre Cantiones septem , sex et quinque vocum . etc.; Augusta Vindelicorum, Melchior Kriesstein excudebat, 1545, petit in-4° oblong. -4° Plusieurs motets dans le deuxième fivre du requeil intitulé Novum et insigne opus musicum sex, quinque et qualuor vocum, cuius in Germania hactenus nihtt stmite usquam est edifum; Nuremberg, Jérôme Graphaus, 1538, petit in-4° old. - 5° D'autres motets sont dans ie premier livre des Selectissimarum Motetarum partim guingue, partim quatuor vocum, publiés par Georges Forrster, chez Jean Petrojus, à Nuremberg, en 1540, petit in-4° obl. - 6° On en trouve aussi dans les 3me, 4me et 5me livres des motets publics par Attaingnant, à Paris, en 1534, petit in 4° obl. - 7° Trois motets du même musicien sont dans le premier iivre de la collection publiée à Lyon par Jacques Moderne de Pinguento, en 1532, De plus, on a de ce musicien un motet à 4 voix pour la fêle de Saint-André, dans le sep-Lièma livre de molete à 3, 4, 5 et 6 voix de divers outeurs, publié par Pierre Atlaingnant ; Paris (sans dele, mais imprimé en 1533), in 4º obl. gothique. Dans la huitième livre de la même collection (Paris, 1534), on trouve un canon à 6 voix sur ces paroles de l'acticona : Epiphaniam Domino. La collection da motets (Sucra agnitones quinque vocum), publiée à Anvers en 1546 et 1547, par Tilman Busato, contient des pièces de Hesdin. Enfin, on trouve des clumsons françaises du même dana le premier livre du Recueil des recueils, composé de chansons à quatre parties de plusieurs autheurs Importants; Paris, Adrian Le Roy at Rebert Ballard, 1567, in-4" obt., et dans le Premier livre de chancons à trois parlies, composées par plusieurs autheurs; Paris, 1578, in-6°, chez les mêmes imprimeura. Une chanson française à 4 voix, de Herdin, dont les premiers mots sont, Grace, certs, bonté, se trouve dans la manuscrit aº 126 de la Bibliothèque de Cambrai (t).

HESS (Joacum), organiste de l'églice Saint-Jean et caritionneur à Gouda, en Hollande, remplissait déjà ces amplois en 1766, at les occupait encore quarante-quatre ana oprès, c'est-à-dira en 1810. C'était un musicien instruit at laborienx. On a de lui les ouvrages suivants : 1º Korta en eenvoudige Handleiding tot hat learen van Clavecimbel of Orgal-spel, opposited ten dienste van leerlingen (Courte et simple instruction pour apprendre à jouer du clavecie et de l'urgue, etc.), Gouda, Jean von der Kios, 1766, in-4°. La troisième édition est de 1771, in-4°; la citronième e paru chez le même Imprimeur en 1792, In-4°. Ce petit ouvrage, renfermé en 36 pages, avec une planche, contient les éléments de la musiqua, des principes d'harmonie et d'eccompagnement, at une explication des termes techniques les plus usités. Un abrésé de cet ouvrage, doet les principes d'harmonie et d'accompagnement ont été retranchés, a été publié par Hess, sous ce titre. - 2º Da Handleidino tot het leeren van't Clavecimbel of Orgel-spel, verkort en oemakleltik ocmaakt voor zerstbzginnenden, etc. (Abrégé de l'instruction pour apprendre à jouer du piano et de l'orgue, etc.); Gouda, Wonter Verblaauw, 1808, to pages in-4", et une plancha. - 3º Luister van het Orgel of naauwkeurige aanwijsinge, hon men, door cene gepaste registreering en geschichte bes-

(b) Notice sur les collections musicules de la Atblistadque de Cambral, par M. E. de Coussemaker, p. 77. peling, de voortreffelijke hoedanigheden en verwonderenswaardige vermogens van. een Kerk of Buis-Orgel in staat is to vertoonen (Spiendeur de l'Orgue, on instrue tion eurieuse aur des moyens de rendre aensibles les excellentes et admirables qualités d'un orgue d'église ou de chambre, par un bon mélange des registres et par ua jeu habile); Gouda, J. Van der Kios, 1772, in-4° de 78 pages. Ca livra renferme une description dea jeux de l'orgue et des diverses parlies de cet instrument : tiess y a ajouté an supplément intitulé. - 4º Korte schets van de altereerste uitvinding en verdere voortgang in hel vervaardigen der Orgelen, tot op dezen tijd ; zijnde een ankan sel op den Luister van het orgel (Courte e-quisse de la plus aneieune invention at des progrès de la construction des orgues jusqu'à ce jour, ouvrage faisant suite à la Splendeur de l'orgue); Gouda, Wouler Verblasuw, 1810, 35 pages in-4°, avec une planche. Ce supplément conlient une histoire abrégée de l'orgue, et dea remarques historiques et techniques aur diverses parlies de cet instrument. La plapart de ces renseignements sont tiréa da livre da Prastorias et de celui da Havinga. On y trouve (p. 24) an passage fort curioux, extrait d'un livre inconns , comme son auteur (Lootens), à tous les bibliographes de la masique. Je crois faire une chose utile en rapportant ici le passage dont il s'agii, parce que l'ouvrage de Looiena, et mêma celui de tiess, soat fort rares , même en Hollaode ; le voici : « Le facteur d'orgnes Albert van Os, de Fles-

«Nicolas, à Ulrecht, sur le sommier du grand clavier à la main, la date de 1120. Ce sommier n'avait ai ilizante ni registrea, mais doozerange de tuyans, dont le plus grand était un prestant de donze pioles. Sur chaque tooele, e teus les tuyans parlaient à la fois, sans qu'on pall en détailer un seni en sorte que ce qu'on enlemaist ressemblait à une fournuture criarde. Le clavier commencial par favare (de la voir.

« aingue, a trouvé, il y a à peu près soixante-

« dix ans, en enlevant un orgue de l'église Saint-

 de basse), et s'étendait jusqu'au la aigu (de « la voix de soprano), et renfermait conséquence ment trois octaves et une tièrec. Le clauser « supérieur avait des registres fixes; le second, « des registres mobiles. La pedale à avait qu'une « seule trompette.

"Dans la description de la ville de Defit, on « lit que depuis l'an 1429 jusqu'en 1455, on a « construit trols orgues nouvelles dans l'église » neuve. Le premier, appelé Ursyle, était placé

au côté du nord vers le milieu de la nef; il avais

« Jean, qui reçut pour ce travail 95 quittau - mes (d'or), et 25 escalins de Philippe, Le « deuxième fut mis en place dans l'année 1451, « sous le nom d'Orque de la Sainte-Croix, dans « la croix (de l'église), su-dessus de l'autel St-« Georges, au sud-est; il avait été construit par « Adrien Pieterz. Le troisième, plus grand que les « deux antres, a été construit par le même, dans les « années 1454 et 1455, et a été placé à l'extrémité | « ouest de ladite église, contre les portes (1). »

5° Dispositien der merkwaardigste Kerk-Orgelen, welke in ons Nederland, als mede in Duitsland en elders aungetroffen worden (Dispositions des orgues d'église les plus remarquables qui se tronvent en Hollande ainsi qu'en Allemagne et ailleurs), Gouda, J. Van der Klos. 1774. in-4° de 200 pages. Ce livre contient la description des orgues principales de la Hollande, de l'Allemagne et de quelques autres pays. - 6° Vereischlen in eenen Organisi (Connaissances requises chez nn organiste); Gonda, 1779, 1 vol. in-4°.

HESS (A.-H.), frère du précédent, fut factenr d'orgues distingné à Gonda. Les instruments qu'il a construits sont : 1° A Bodengraven, dans l'église réformée, en 1760, un orgue de 15 jeux, avec un seni clavier, et pédale en tirasse. -2º A Schoonhoven, dans l'église réformée, en 1763, l'ancien orgue complété dans son étendne. - 3º A Bodengraven, dans l'église luthérienne, en 1771, un orgue de 8 pieds ouverts, 13 registres, un clavier et pédale en tirasse. - 4° A

(i) danmerking noer de nudste Orgelen | Observations

anr les orgues les plus unciennes). a De orgelmaker Albertus was the, le Plussingen, heeft « voor roim 10 jaren, by het ultuemen van een orgel in de . Nikalat-Werk, te Utreebi, gevonden, op de windladen " van 'l groot Manuasi, het jaartal Anno 1150, bebbende - geen registers of slepen, mast twastf rijen pippen, " waarvan de groofste was prestant 12 voet, sprekende - op leder toets alle pijpen ie gelijk, zonder dat men « een eenige konde affluiten, dus niet anders dan een a schreeuwende Murtuur geboord wierd; het elavier begon « met contra F, en strektn zieh uit ini tweegestreept a; a doch het boven Manuaul had springladen , het rugwerk s sleepladen, en 't pedaal een enkele trompet.

. In de beschrijving der atad Delft, teret men dat in - anno 1489 lot 1485, alleen in de Nieuwe Kerk, drie a nienwe argets atja gebouwd ; bet errste orgel , genaamd . Ursuin, wierd gepanatel aan de noordelide, midden in 't « middelp funt der Kerk, en gemaakt door een Orgelmaker - ull Broband, genaamd Jounnes, welke door voor gehad " beeft \$5 Wilhelmus en \$5 Philippos-Schilden. Hel Iweede a orgel wierd besteld in 't jaar 1461, genaamd het Heilig . Kruis-Orgel, gezet in 't breiswerk, boven Saint-Joris « altaar, in den zuid-uoslen hork, en vervaardig door . Adriana Picters, Hel derde orgel, gronter als de vo-. rige, wierd anno 1484 en 1488, mede door Adr. Pieters . gemaakl, engezet in't westeindn van gemekte kerk, tea gen den tooren. .

« été construit par un facteur du Brabant, nomme : Utrecht, dans l'église catholique, en 1772, un orgne de 11 jeux. - 5º A Schiedam, dans l'église française, un orgue de 8 pieds ouverts, 12 registres at un clavier. - 6° A Dordrecht. dans l'église des Augustins, en 1773, un orçue de 8 pieds, 35 jenx, 2 claviers et pédale, -7º A Willemstadt, dans l'église réformée, en 1774. un orgue de 8 pieds.

Un autre facteur d'orgues , nommé Hess, se fixa à Ochsenbausen, en Souabe, dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. Précédemment, il svait travaillé longtemps à Dresde. It a constrnit à Biberach, en 1777, na bon orgue de 35 jeux, 3 claviers et pédale.

HESSE (Ennest-Craffien, on Ennest-Henai), célèbre joueur de basse de viole, naquil à Grossengottern, en Thuringe, le 16 svril 1676. En 1887 il entra au gymnsse de Langentaiza, y resta trois années, puis sila schever ses études au gymnase d'Eisenseh. Il n'était âgé que de dixsept ans lorsqu'il fut admis, en 1693, comme surpaméraire à la chancellerie du gouvernement de Hesse-Darmstadt, à Francfort-sur-le-Mein. Quelque temps après, il suivit la cour à Giessen, et profita de cette occasion pour y faire un cours de droit à l'université. Déià il avait commencé à jouer de la basse de viole : ses progrès sur cet instrument décidèrent le landgrave de Hesse-Darmstadl à ini fournir les moyens nécessaires pour continuer ses études musicales à Paris. Hesse s'y rendit en 1698, et y séjourna pendant trois ans, mettant à la fois à profit les leçons de Marin Marais et de Forquersy, les denx plus habiles joueurs de basse de viole à cette époque. Rivaux de falent et de renommée, ces deux artistes avaient l'un contre l'autre une ardente inimitié. Hesse, qui voulait recevoir des lecons de tous les deux, conserva son nom chex l'un et prit chez l'autre le nom de Sachs. Les denx mattres, charmés de l'habileté de leur élève, avaient soovent des discussions, parlant avec admiration. l'un du talent de Hesse, l'autre de celut de Sachs; ils convincent enfin de vider ce différend dans un concert public. Il est facile de juger de leur surprise et de leur mécontentement lorsqu'ils virent les deux élèves rénnis en un seul. Le surcès de Hesse fot brillant ; mais après cet éclat la position désagréable où il se trouvait à l'égard de ses deux maltres l'obliges bientôt à s'éloigner de Paris.

De retour à la cour de Darmstadt en 1702, Il înt nommé secrétaire du département de la guerre et des affaires étrangères, L'année suivante, il se maria. En 1705, il obtint la permission de voyager en Hollande et en Angieterre : en 1707 , il parcourut l'Italie, et profita de son séjour en ce TIVECE

321

pays pour compléter ses connaissances dans l'art d'écrire la musique, Partout II exelta l'admiration par son taient sur la basse de viole. En revenant d'Italie, il passa à Vienne, et s'y fit entendre à la conr avec le célèbra Pantaléon Hebenstreit. L'empereur, charmé par le jen de Hesse, ini fil présent d'une chaîne d'or avec son portrait. En 1713, cet artiste perdit sa première femme, et quelque temps après il devint l'époux de la célèbre cantatrice Jeanne - Élisabeth Dœlibrecht. Vers ce temps, la place de maître de chapelle étant devenue vacante à Darmstadt, Hesse en remplit les fonctions insqu'à l'arrivée de Graupner, et composa plusieurs morceaux de chant qu' furent exécutés à la cour. En 1715, le landgrave le nomma commissaire de la guerre; onze ans plus tard, il échangea ce titre contre celui de conseiller de guerre. Il mourut le 16 mai 1762, à t'age de quatre-vingt-aix ans, ayant été employé au service de la cour de Darmstadt pendant soixante-bult années. Deses deux mariages il avait eu vingt enfants, dont buit seulement ini ont survécu. L'ainé da ses fils (Louis-Chrétien) fut son élève pour la basse de viole, et devint na des artistes les plus habiles de son temps sur cet luatrument. En 1768, il était attaché au service du prince royal de Prusse.

Ernest-Chrétien Hesse est considéré comme le plus habile violiste qu'il y ait eu en Allemagne. il a laissé en manuscrit beancoup de musique d'église, des sonates et des suites de pièces pour la basse de viole.

HESSE (Jean-Mams), vraisemblablement professor de musique à Hambourg, dans la secade mollié du disvoultime siècle, a fait haprimer dans cette ville, en 1776, un petit traité d'aramonie et d'acompagnement intitule: Kurzedoch hinkengliche Anneisung zum Generalhouse, vie una denselben auss aille lichteitet, auch ohne Lehrmeister erlernen komne, in 4°. Dièt qua consissit vera ce tempo sons le non-

BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. - P. IV.

du même artiste un recueil de 24 odes et chan sons spirituelles, et une cantate avec accompagnement de clavecin, imprimée à Lubeck en 1766. HESSE (JEAN-GUILLAUR), né à Nordhausen, parts compa clavinetible an service

HESSE (Irax-Gentaraw), nå h Nordhausen, res 1700, entra comme dairentitle an service du due de Brans-vilk, en 1751, et s'y frou valteere en 1750. Il dati alors consideré comme un des artistes les plus distingués de l'Allemagne, en son gener. En 1766, il construitil le premier contre-basson qui a été entredu , y mil des etde puipus au local un bec de elarientir, au lieu de frache ordinaire du basson, dout le richement et desagrisbe sur cet instrument. Cependant celte innovation de bress a cup sud a sevarie.

Ce musicien a en nn frère bassoniste à la chapelle du prince de Bernbourg, et qui était renemmé comme un artiste habile.

HESSE (...), fasteur d'orgues à Dachwig, village des environs d'Erfurt, vers la fin du dixhailème siècle, à est fait comastire avantageusment en 1799 par l'excellent orgue de l'égiste Sain-Michel à Erfurt, et par les réparations d' a faites aux orgues de Stotternheim, de Mohisbourc et de Dachwig.

HESSE (ADOLPHE-FRÉDÉRIE), organiste trèsdistingué de l'époque actuelle, est né à Breslau, le 30 août 1809. Fils de Frédérie Hesse, menuisier et facteur d'orgues, il pnisa dans l'atelier de son père le goût de cet instrument, et montra les dispositions les plus beurenses pour la musique dès l'âge le plus tendre. Après avoir appris les éléments de cet art sons la direction d'un maître obscnr, nommé Speer, il devint l'élève de Berner (roy. ce nom) et du deuxième organiste de Sainte-Elisabeth. Ses progrès furent si rapides, que dans sa neuvième année il put quelquefols remplacer ses maîtres aux offices de la paroisse. En 1818 son père fit avec lui un voyage dans la Saxe; partout il excita l'étonnement par son talent précoce sur l'orgue ; à Bernbourg, ville natale de son père, il donna avec succès un concert sur le plano. De retour à Breslau, il y reprit le eours de ses études masicales, particuilèrement celle de la composition. Son premier ouvrage fut une ouverture (en re mineur), qu'on exécuta dana nn concert dirigé par Berner, le 17 février 1827. Le 25 mai de la même année. Il fut nommé second organiste de Sainte-Ellsabeth, après la mort de son maltre. Par l'entremise d'un ami, il obtint du magistrat de Breslau une somme considérable pour entreprendre un voyage en Allemagne; il le fit dans les années 1828 et 1829. C'est dans ce voyage qu'il donna ses premiers concerts d'orgue, à Leipsick, Hamhourg, Cassel et Berlin, C'est aussi dans cette même excursion qu'il se lia d'amitlé avec Spolir, et qu'il en recut d'utiles conseils pour ses ouvrages. La connaissance qu'il fit aussi de Rink, à la même époque, exerça sur ses études et ses travaux une henreuse influence. De retour à Breslan, au commencement du mois de mai 1829, il y reprit ses fonctions de second organiste à l'église Sainte-Élisabeth jusqu'à ce qu'il fut appelé à la place de premier organiste de Saint-Bernardia, le 11 septembre 1831, après que le bel orgne de cette église eut été réparé à neuf. Depuis ce temps, la réputation de M. Hesse s'est étendue, et il est considéré maintenant comme nn des premiers organistes de l'Allemagne. Appeié à Paris, en 1844, pour l'inauguration du grand orgue de Saint-Eustache, qui peu de mois après fut incendié, M. Hesse y fit entendre queiques fugues magnifiques de J.-S. Bach; mais l'auditoire parisien n'ayant jamais eu l'occasion d'entendre ces grands onvrages par les organistes français, alors fort ignorants, ne les goûta pas, et M. Hesse ne produisit pas l'effet qu'on attendait de son talent. En retournant à Breslau, il s'arrêta à Bruxelles, et là il trouva un accueil plus digne de son mérite. Parmi les élèves formés par cet artiste distingué, le plus remarquable est le célèbre professeur d'orgue du Conservatoire de Bruxeiles, M. Lemmens (toy. ce nom). Les ouvrages de Hesse sont au nombre d'environ 80 cenvres. On y remarque: 1º 1re symphonie pour l'orchestre, op. 20 (en mi bémol); Breslau, Færster. - 2° 2° idem., op. 28 (en re) ; Leipsick, Hofmeister. - 3° 3° idem (en la minenr), ibid. -

4º quatrième, cinquième et sixième, idem. -5º Tobie, oratorio. - 6º Motet à 4 vuix et orgue obligé, op. 50; Breslau, Cranz. - 7° Cinq onverinres .- 8° Des cantales avec orchestre. - 9° Un psanme pour choour et orchestre. - toe Une sonate à quatre mains pour le piano (en la bémol), op. 42; Vienne, Haslinger. - tto Concerto pour piano et orchestre. - 12º Un quintette pour 2 violons, 2 violes et basse. - 13° Deux quatuors ponr 2 violons, alto et violoncelle. - 14º Quarante œuvres de préludes, de fugues et de fantalsies pont l'orgue, imprimés à Breslau, chez Fœrsler et chez Leuckart; à Offenbach, chez André; à Hambourg; chex Cranx; a Vienne, chez Hastinger, etc. - 15° Donze études pour l'orgue, avec pédale obligée, op. 7; Breslan, Færster. -16° Principes pour l'orgue, et particulièrement pour la pédaie, ibid. - 17° Schlesiche Choralbuch (Livre de chant choral pour la Silésie), op. 25, in-8°, ibid. - 15° Quelques rondesox et autres pièces pour piano.

HESSE (FRÉDÉRIO-ADOLPHE), né à Seclikendits, petite ville de la Saxe, près de Leipsick,

était, en 1831, étudiant à l'université de cette dernière ville, lorsqu'il publia, conjointement avec son condisciple Gustave Maurice Redenslob. de Querfurt, une thèse intilulée : De pracento musico לכיבעה של הבתית in inscriptionibus psalmorum VIII, LXXXI et LXXXIV conspicuo dissertatio, quam amplissimi philosophorum ordinis auctoritate illustris ictorum ordinis concessu, in auditorio juridico D. 29 octob. a 1831 publice defendit, etc.; Lipsia, typis Fr. Chr. Guil. Vogelii, in-8°. de 43 p. Le but de la dissertation est de démontrer que l'inscription hébraique des psaumes VIII, LXXXI et LXXXIV indique que ces psaumes devalent être exécutés dans le mode Menatzeach , c'està-dire avec l'accompagnement d'instruments à cordes tels que le nable ou kinnor (sorte de fiarpe portative)

HESSEL (...), mécanicien allemand, fixé à Pétersbourg, fut le premier qui réussit complétement à faire un harmonica à clavier, qui parait n'avoir rien laissé à désirer. Cet instrument fut rendu public en 1785. Mozart à écrit plusieurs choses intéresantes pour ce même instrument.

HETSCH (Charles-Louis-Fredéric), compositeur et directeur de musique à l'académie de Heidelberg, est pé je 26 avril 1806, à Stuttgard, où son père était musicien de la chapelle royale. Abeille, maltre de concerts de la même cour, ini donna les premières leçons de piano iorsqu'il eut atteint l'âge de six ans. En 1813, son père ayant accepté la position de musicien de ville à Tubingue, le jenne Hetsch passa sous la direction de Weiss, organiste de cette ville, pour la continuation de ses études musicales. Cependant elles ne furent plus alors considérées que comme accessoires, parce que Hetsch entra au gymnase pour y faire son éducation ilttéraire. Destiné à l'étude de la théologie, il subit, à l'âge de douze ans, l'examen de capacité pour suivre les cours de l'université, et nonobstant sa jeunesse il y fut admis. Silcher, directeur de musique de cette institution, iui donna aiors des leçons d'harmonie, et après son entree au petit séminaire, Hetsch recut des leçons d'orgue de son premier professeur, Weiss. Au mois d'octobre 1820 il partit avec son père pour Schoenthal, où il suivit les cours de philologie et de philosophie. L'étude de la musique vocale y étant obligatoire, l'amour de l'art commença alors à s'emparer de son esprit. li étudia avec ardeur le piano, le violon et la composition, et bienlôt ii fit ses premiers essais dans l'art d'écrire ses idées musicales. En 1828 it abandonna les études de théologie pour se li-, vrer sans réserve à son penchant pour cet art, en dépit des obstacies que d'abord il rencontra. De

retour à Tubingue eu t829, il se lia d'amitié avec quelques amateurs catholiques, qui le choisirent pour leur directeur de musique, et il composa pour eux une messe avec orchestre, qui fut exécutée dans leur église au mois d'août de la même année. En 1830 il s'établit à Stuttgard, et s'y livra à l'enseignement de la musique : il y trouva l'avantage d'être accaeilli avec bienveillance par Lindpaintner et d'eu recevoir des conseits pour ses compositions. Grâce à la recommandatiou de ce maltre, il obtint la faveur de faire représenter au théâtre de la cour, en 1833, son opéra intitulé Runo, qui fot bien accueilli. Le roi de Wartemberg lui fit l'honneur de le féliciter, et accorda à Hetsch dans la même aunée une somme suffisante pour qu'il pût visiter quelques-unes des villes importantes de l'Allemagne méridiouale, telles que Munich, Augsbourg et Vienne. Après un an de séjour environ dans cette dernière ville, il retourna à Stuttgard, où il resta toutefois pen de temps, avant obteuu ia place de directeur de musique à l'académie de Heidelberg au commencement de 1835. Il a occupé cette position jusqu'en 1846, et depuis lors il s'est fixé à Mannheim. En 1837, une symphonie de sa composition a été exécutée aveo succès à Leipsick. Ses meilleurs ouvrages sont le 136me psaume pour chœur et orchestre qui fut exécuté à Stuttgard et qui obtint le prix d'un conconrs en 1846; un dno pour plano et violon, œuvre 13º, qui fut également couronué à Hambourg, en 1847; plusieurs recueils de chauts et Lieder pour 4 voix d'hommes, des chants religieux à 4 voix, œuvre 10°, et des cliants poétiques à voix seule avec piano. On connail aussi de lui deux onvertures à grand orchestre. et quelques compositions pour le piano.

HINTTISCH (I lexx), receives i videocelistic videocelistic august to 1748, a 1550, me fishelm, e fi

HEUDIER (ANTONE-FRANÇOIS), né à Paris, en 1732, entra comme élètre au Conservatioire de musique en 1796, el prit des leçous de violon dans la classe de Cariniés. Plus tard il fut chef d'orchestre du litéâtre de Versailles. Il a fait graver à Paris un œuvre de quations pour deux violous, alto et basse, et un concerto de violon. Il a écrit aussi la musique de plusieurs mélodrames pour les théâtres des boulevards, et trois ballets d'action pour ce'ut de Versailles,

HEUGEL (JEAN), compositeur du seizième siècle, fut mattre de chapelle du landgrave de Hease-Cassei, Philippe, surnommé le Magnanime, depuis 1560 jusqu'en 1580. On trouve quelques motets de ce musicieu dans le Concentus Harmonicus de Salblinger, Augsbourg, Phil. Uhlard. 1545. Des chansons de sa composition sont insérées dans le recueil intitulé : Selectissima nec non familiarissima cantiones ultra centum in vario idiomate cocum, etc.; Augsbourg, Melchior Kriessteiu, 1549. Il y a aussi des motets de Hengel dans le Novum et insigne opus musicum sex, quinque et quatuor vocum, public par Jérôme Graphei, à Nuremberg, en 1537. Enfin, dans les Tomus primus et Tomus secundus Psalmorum selectorum quatuor et quinque vocum, imprimés à Nuremberg, par Jean Petrejus, en 1538, on trouve des psaumes du même artiste.

HEUGEL (H.), professeur et marchand de niusique et d'instrumenta à Brest, suivit à Paris les cours de Galiu ( voyez ce nom ), puis reçut des leçons d'harmonie de Reicha, Enthousiaste admirateur de 4a méthode du métoplaste, il eu établit des cours à Brest, à l'imitation de ses condisciples MM. Lemoine, Edouard Jue, de Geslin et autres propagateura du système d'enseignement de Galin. Ces cours, fondés en 1826, eurent de nombreux auditeurs. Heugel a fait l'exposé de ses procédés dans un ouvraire intitulé : Nouvelle Méthode pour l'enseignement de la musique; Brest et Paris, 1832, un vol. in-8º de 332 pages, avec un Résumé de 22 pages et des tableaux. Heugel est mort vers 1840. L'éditeur de musique du même nom . fixé

à Paris, est son fils. HEUMANN (CHRISTOPHE-AUGUSTE), né à Altstadt, dans le duché de Saxe-Weimar, le 3 poût 1681, a eu is réputation d'un des plus savauts hommes de l'Allemagne, ti avait eu pour professeurs dans ses études Schueider, Gleitsmann, Treuner et Struve. En 1713 il fut nommé inspecteur du séminaire de Jéna; plus tard il obtint la place de professeur de théologie à l'uuiversité de Gœttingue; mais en 1758 il donna sa démission de cet emploi, parce qu'il ne voulait pas enseigner un dogme sur la saiule cène, qu'il considérait comme une erreur. Il couserva cependant sun rang de professeur et son trailement ivequ'à sa mort, qui arriva le ter mai 1764. An nombre des ouvrages de ce savant, ou remarque ceux-ci, qui sout relatifs à la musique : 1º De Minervá Musicá, sive de eruditis Canto-

feuitie in-4°, réimprimée dans les Opuscula academica de H. J. Sieres. - 2º Programma de roce Sela, Hebratorum interjectione musica ; Itanovre, 1728, 2 feuilles in-4°, Cette dissertation a été réimprimée dans la collection de lettres de Henmann sur des sujets d'érudition, Intilulée : Paciles sive episiola miscellanea ad liiteratissimos avi nosiri viros; Halle, 1725-32, 3 vol. in-8° (t. 111, p. 471-484), et dans le Thesaur, Anliq. Sacrar. d'Ugolini (tome XXXII, page 735). Une multitude de dissertations ont eté écriles sur le même sujet; Ugolini en a rassemblé plusieurs dans son Trésor des antiquités secrées; mais il y en a d'autres qu'on ne trouve pas dans sa collection. Dans plusieurs de ces dissertations, on considère le mot hébreu Sela, ou pluiôt Selah, qui se trouve en têle de quelues psaumes, comme le signe d'une élévation de la vois pour le cliant de ces psaumes ; d'autres auteurs pensent que ce mot est une sorte d'abréviation qui Indique la nature du chant ; d'autres enfin crolent que c'est une véritable ritournelle du chant lui-même; Heumann, plus raisonnable, avoue qu'il serail maintenant impossible de fixer la signification de cette interjection. -3' Einludung zu 4 Weihnacht-Reden, welche sugleich in sich begreift eine kurze Betrachiung und Erlaüterung des alten Weihnacht Liedes (Introduction à quaire sermons de Noël. comprenant en même temps un court examen et une explication des anciennes chansons de Noel); Gæltingne, 1721, une feuille lu-4°. -4° Conspecius reipublica li Heraria, sive via ad historiam litterariam; Hanovre, 1718, 1720, 1732, 1735, 1746, 1753, 1763, et 1791-97, in-8°. La hultième édition est en 2 volumes. Fort bon livre dans lequel on trouve des renseignements sur l'histoire de la musique (ebapitre 5°, pages 267-272, de la 7º édition).

ribus; Gæltingue, 1728 : dissertation d'une demi-

HEURTEUR (GUILLAUMA LE), chanoine de l'église Saint-Martin de Tours, vers le milieu du scizième siècle, a publié : 1º Operum musicalium liber primus, XVII modulorum : Paris, Pierre Attaingnant (sic), 1545, in-4° oblong, 4 parties. - 2º Cantica Canticorum 4 vocum; Paris, Pierre Altaingnant, 1548, In-4° oblong, On trouve aussi en manuscril à la Bibliothèque impériale de Paris l'ouvrage sulvant du même auleur . Cantiques de Nostre-Dame , in-4° oblong . Il y a un molet de Le Heurteur (Vidi sub aliare Dei ) dans le 7º livre des motets de divers auleurs, à 4, 5 et 6 vois, Imprimés par Pierre Attaingnant, à Paris, 1533, in-4° oblong, et d'autres motets du même sont dans les livres 3º, 4º, 5º, 6º. et 9º de la même collection. Des chansons françaises du même, à deux voix, se trouvent dans le recueil intitulé : Canzoni francese a due voci di Antonio Gardane et di altri autori, buonc da cantare et sonare; Venise, Anl. Gardane, 1537, petit in-4% obl. Il y a d'autres éditions de ce recueil, chez le même, 1539, 1544 et 1586. La plupart des pièces de ce recueil ont été réimprimées avec d'autres des plus célèbres maîtres, qui vécurent dans la première moitié du seizième siècle, dans les Bicinia gallica, latina et germanica, Imprimées par Georges Rhau, en 1545. Des messes de cet artiste sont dans les Missarum Dominicalium quaiuor vocum lib. 141, 245, et 308, Imprimés par Pierre Attaingnant, à Paris, en 1534. Enfin il se trouve des motets de Le Heurteur dans le troisième livre à einq et six voix publié à Lyon, en 1538, par Jacques Moderne de Pinguento.

HEUSCHIKEL (Jan-Purar), hautboist dittigag, de la jamier 1773, li tarras, était premier hautbois de la chapelle de Bildurgiance en 1794, ét dit ensulte organiste de la mâme cour. Il a écrit des pièces d'harmonie pour les instruments à veri, des concertos et des variations pour le hautbois, des constes et des variations pour le hautbois, des constes et des variations pour les hautbois, des constes et des variations de la constant de la c

HEUSINGER (JEAN-HENRI-THÉOPHILE), docteur en philosophie, et professeur à Jéna, vers la fin du dis-buitième siècle, ful un partisan déclaré de la philosophie critique de Kaut, Parmi les divers ouvrages qu'il a publiés, on en remarque un qui a pour titre : Handbuch der Æsthetik, oder Grundsxtze zur Bearbeitung und Beurtheilung der Werke einer Ieden schænen Kunst, als der Poesie, Malerel, Bildhauer-Kunst, Musik, elc. (Manuel d'Esthétique, ou principes de la production et du jugement des œuvres de chacup des beaux-arts, tels que la poésie, la peinture, la sculpture, la musique, etc.); Gotha, 1797, 2 vol. in-8°. Hensinger traite spécialement du beau musical dans le premier volume de cet ouvrage (pages 135-214); mais sa doctrine est obscure, embarrassée, et l'on n'y aperçoit pas la profondeur de voes que demanderait un tel su-

jet.

HEUSSLER (Jean), facteur d'orgues de la cour de Minalch, vers 1390, a exéculé eu Bavière plusieurs bons ouvrages, dont quelques-uns subsistent encore. Son traitement chez l'électeur élait peu considérable, car il ne recevail chaque année que 24 d'orins.

HEWITT (D. C.), doeteur en musique, gradué à l'université de Cambridge, vécut à Loudes vers 113. On a le lui un overage qui a pour live : New Analysis of Musei, in sichels is developed a theory of Medody, Harmony and Modulation in a perfet Accordance with the Facts observed in the Compositions of all the great Madarry, and issays their of rigid de la musique, dans laquille est derivopoje un thorise da is medicia, de l'armonie et de la modulation en rapport parfuit avec les faits observés dans les compositions de loss les grands mattres, et succeptible d'une deconstraisor irvés dans les compositions de loss les grands mattres, et succeptible d'une deconstraisor irvés dans les compositions de loss les grands mattres, et succeptible d'une deconstraisor ir-

HEWITT (Iz. Dr., Renans), môtedo distinget, et amater de chant à Noveik, et auteur d'un covrage estimable, anquel la va pas mis son sono, et qui a pour titue : The Art of improving the voice and ear, and increasing their musical powers, or philosophical principple, etc. (l'Art de perfectioner is voix et Tonic, et de déviroper teur qualités madese, etabli sur des principes philosophiques); Londres, S. Provett. 1352, 1 voil vois d'e 330 per

HEY (Loris), factor d'orgues à Anvers dans la seconde mollié du dis-hollième siècle, a construit, en 1771, daus l'église réformée de Berg-op-Zoom, un orguede 27 jeux el 3 clavlers, et à Gouda, en 1773, nn autre orgue de 5 pieds ouverts, 21 jeux, 2 claviers et pédale en tirasse. Ce dernier est fort estime.

HEYDEN (Sébald), né à Nuremberg, en 1498, oblint en 1519 la place de cautor ou lnstituteur de musique à l'école de l'hôpital de cette ville : plus tard, son profond savoir le fit choisir pour remplir les fonctions de recteur de Saint-Séhald. Ou volt, par l'épltre dédicaloire d'un de ses ouvrages qu'il occupait cette place en 1537. Il mourut à Nuremberg le 9 juillet 1561. Ou a de ce savaut des éléments de musique qu'il publia sous le titre de Stichiosin Musica, seu Rudimenta musices, Norimbergae, 1529, in-8°. J'ai trouvé dans un catalogue cette éditiou sous le litre allemend : Musica stichiosis , worin von Ursprung und Nutzen der Musik, von der Scata den Clavibus, Pausis, Tonis und vom Tact aus fürhlich gehandelt wird. In-8°. II est donc certain que l'ouvrage a été-publié dans les deux laugues. Une deuxième édition de ce petit ouvrage fut publiée dans la même ville en 1535. ln-8°: elle est intilulée : Institutiones Musicæ ad usum scholx Norimb. Heyden s'estfait particulièrement conualtre d'une maulère avantagense par un livre qui a pour titre : Musicæ, id est artis canendi, libri duo, Norimbergæ, apud Joh. Peircium, anno salutis t537, in-1º. Wal-

ther, et d'après lui Forkel, Gerber, Lichteuthal et d'autres, citent deux autres éditions, dont la dernière a pourtitre : De Arte canendi, ac vero signorum in cantibus usu, libri duo, ab ipso authore recogniti, mutati et aucti; Norimbergæ, apud Joh. Petreium, 1540, 15 feuilles iu-4°; mais je peuse que l'éditiou Intermédiaire est supposée, et que celle-ci est la secoule. Quoi qu'il en soit , ce livre est précieux pour l'histoire de l'art et de la science au seizième siècle. Dans aucun livre de ce lemps, les principes des moances et de la notation ne sout exposés avec aulant. de clarté et de concision que dans celul-ci. Les nombreux exemples de Josquin, d'Ohrecht, de Senfel, de Itenri Isaac, de Ghiselin et d'antres, qui s'y trouvent, avec les résolutions des cas embarrassauts de l'ancieu système de proportions, ajouteut enrore au prix de cet ouvrage, qui e-t malheureusement d'une râreté excessive.

HEYDEN (JEAN), second fils du précédent, qui paratt en avoir eu un troisième, nonimé anssi Jean, nagnit à Nuremberg, en 1540, et fut organiste de l'église Salut-Sébald de cette ville. Ce musicieu n'est connu que par l'invention d'un clavecin-viole ou violon (Gelgen Clavicymbel) qu'il construisit vers 1600. Il en donna la description dans un écrit en langue allemande, dont on ne connaît point aujourd'hul d'exemplaire. Plus tard, vonlaut répaudre son invention à l'étranger, il traduisit ce netit ouvrage eu latin, et le publia sous ce titre : Commentatio de musicali instrumento reformato a J. Heyden seniore, germanice primum conscripta et recognita, nunc vero a Philomuso latinilate donata, 1605, 3 femilles et demie in-8°. Il paralt qu'il y a eu nne deuxième édition de celui-ci, autitulee : Musicale Instrumentum reformatum, 1610, Pratorius l'a inséré presque en rutier dans son Synlagma musicum (t. 1, p. 67), et l'a accompagne de la figure de l'instrument, dout le mécanisme consistait en petits archeis cylindriques mis en mouvement par une grande roue que faisoit agir une pédale. C'est un mécanisme à peu près semblable que Risch et Schmidt ont employé depuis lors pour des Instruments du même genre (voy. ces noms); mais les cordes employées par Heyden étalent métalliques (et vraisemblahlement files), tandis que Risch et Schmidt employaient des cordes de boyau, Diaharz dit que Heydeu fit nn voyage à Prague pour y faire entendre son clavecin-viole à l'empereur Rodolphe II, et qu'il obtint de ce prince uu privilége pour que lui et sea héritiers eussent seuls le droit de couslruire cet instrument, L'invention de Heyden fut counne eu France dès la première partie du dixsentième siècle, car le P. Merseune dit dans le troidine livre du traité des instruments da nou flamment suiverselle (n. 106); « Esc. Alle-mands sont poor l'orinisaire ples investifse et ingélateut dans les mécaniques que les autres nations, et particulièrement lis réussissent mieux l'airraction des instruments de maniques con mieux l'airraction des instruments de maniques co que je peux confirmer par la manière qu'illi-con de la contraction de la cont

Heyden mourul à Nuremberg, en 1613. HEYDENREICH (CHARLES-HENSI), professeur de philosophie à Leipsiek, nagnit à Stolpen, fe to février 1764, et mourut à Leipsick le 26 avril 1841, Partisan de la philosophie eritique de Kant. il a publié besneoup de fivres reistifs à cette faculté scientifique : eeux dont les titres suivent concerneut is musique ; to Musikalische Todtenfeyer, den Manen Leopolds des Weisen geheligt (Funérailles musicales consaerées à la mémoire de Léopold le Sage); Leipsick, 1792, in-fol. oblong. -2º Pourquoi les modernes jugent-ils d'une manière si vague de l'utilité de la musique à l'égard de l'espèce bumaine et de l'État, fandis que les aneiens la reconnaissaient sans restriction? Ce morceau est inséré dans les Bentrægen zu Beruhigung und Aufklarung de Fest; nº 3, p. 24-49. - 3° Sur l'idée fondamentale des beaux-arts : dons le même recueil, t. tl, n. 7, pag. 129-168. -4º System der Æsthetik (Système de l'Esthétique), 114 partie : Lelpsick , Gæschen, 1790, in-80 de 392 pages. Dans cet ouvrage, Heydenreich a dunné beaucoup d'élendue à ses considérations sur le besu musical. Se rapprochant des idées de Hutcheson et même de Chabanon, contre l'imitation de la nature considérée comme principe du bean en musique, il établit, d'ane manière philosophique transcendentale, que l'esprit est particulièrement saisi de l'idée du bean, lorsque l'icuvre d'art se produit sous l'aspect de l'unité dans l'objet et de variété dans les moyens. S'emparant aussitôt de ces données à l'audition d'un suorceau de musique, l'esprit s'élève, par sa force de conception, à l'hiéalisme pur de l'unité dans la variété qui se résume dans son jugement comme t type absolu du heau. Bien que dans ces considérations Heydenreiels n'explique pas comment se manifeste à l'esprit l'anité d'objet dans la muaique séparée de la parole, on ne peut nier que ce principe d'unité, longtemps auparavant présenté comme le criterium de la beauté dans les arts, ne soit fécond en belles applications dans la musique, par l'extension qu'il reçoit dans l'idéalisme pur du jugement esthétique. Dans ic catalogue de la foire de Pâques 1792 , la

2º partie du livre de Heydenreich fut annoncée : cependant elle n'a pa part; circonstance d'autant plus fâcheuse que l'auteur devait y etaminer les limites qui séparent la mosique du la poése, l'anion de ces deux arts pour un met effet, et les différences entre l'unité poétique, musicale, riltoresque, etc.

HEYDEXNEKCH (GINENA-WHITEM). Rockioniste of Posissere de évril à Musich, Barrarol de naissance et nanteur de musique, a public tate Messe de Repuissen, Municia, cher Allé, en 1842. Cet ouvrage est évit dans l'aucies tyle des mattères lisaliens. Dans l'innere suiranie. M. Heldemrich a composé le 1/0° passuncégaire ment dans le style naires, pour les noers de la princesse de Baskéry cet ouvrage a paru en 1843, etc. le tuntes délice la tente pour le des le trainer. pour le decir le tuntes délice le tentes de l'externe paru en 1843, etc. le tuntes délice le tentes de l'externe pour le 1843, etc. le tuntes délice le tentes délice le tentes délice le tentes délice le tentes délice le même de l'entre le manuel de la manuel de la manuel de l'entre le manuel de la manuel

HEYNE (FREDÉRIC), flûtiste au service du duc de Mecklembourg-Schwérin, vécut vers la fin de dis -heitiènes siede et devint l'époux de la célébre cantatrice Félicité-Agnès Ritzin. Il a publié s Berlin, etez Bummel, en 1797, trois duos pour 2 flûtes, op. 1.

Un autre musicien nommé Heyne (G.-S.) s'est fait connaître dans ces derniers temps par un essai de nouvelle mélodie sur le Te Deum, avec accompagnement d'instruments à vent. En partition, Meissan, UIL.

HEYNE (Fátscaré-Acnès RITZIN), célèbre cantatrice, naquit à Würzbourg, en 1756. Après avoir achevé ses études musicales, elle fut engagée au théâtre de Hanau, en 1778, Frédéric-Louis Benda l'épousa dans cette ville, et la conduisit à Berlin : de là elle se rendit à Hambourg, et y prit un engagement au théâtre de Schrotter, Quelques années plus tard. Benda fit avec sa femme des voyages en Prusse et en Pulogne; partout elle eut des succès ; on dit même qu'elle luita avec avantage, à Brunswick, avec la célèbre Mee Todi. En 1783 le due de Mecklembourg-Schwérin engagea Mesc Benda comme première cantstrice, et son mari en qualité de compositeur de sa conr. On les considéralt comme l'ornement de la musique de ce prince; mais Benda, croyant avoir à se plaindre de la fidélité de sa femme, divorça en 1789. Par suite de cet événement, elle renonça à la communion catholique, dans laquelle elle était née, pour se faire protestante, devint la femme de Heyne, flûliste de Leipsick, puis rompit son engagement avec la conr de Schwérin, pour aller en Angleterre. A Dublin elle chanta, en 1790, douze représentations pour le prix de 400 livres sterling, somme considérable à cette époque. De retour dans sa patrie l'année sulvante, elle alla visiter ses parents à Würzhourg, puis se fit entendre de nouveau chez le duc de Meckiembourg. Schwein, à Ludwigslust, do tou classe fait the schwein size of the control fait troot of the control fait troot of the control fait troot of the control fait and alors le projet de faire un voyage en talle; on a labra le projet de faire un voyage en talle; on a labra le projet de faire un voyage en talle; on a labra troot disparse are control faire and control faire and

HEVSE (Arross-Gorrura ou Tnioruux). harpists et compositien, a Halle, vers la fin du dix-builtime siècle, est auteur des ourrages sainants. 1 Trois sonates pour harpe et filte, Italiration. 1 Trois sonates pour harpe et filte, Italivalees pour la harpe, Hambourg, up. 3. — "5 Grande sonate pour large et filte, qu, 4; Hambourg. — 4" Trois sonates idem, up. 5. Brunitic, 1729. Highes a publie un ourrage qui a pour titre : Annesiumy die Harf's su price public, 1729. High a publie un ourrage qui a pour titre : Annesiumy die Harf's su pick. In-4".

HIENTZSCH (JEAN-GODEFAOID), professeur au séminaire de Breslau, puls directeur de cette justitution, est né le 25 août 1787, à Mockrena, en Saxe. Dans ses premières années il apprit les éléments de la musique; puis il continua ses études à Püchsu, et y recut des lecons de violon, de piano et d'orgue. En 1803 il alla à Leipsick, et y eutra à l'école de Saint-Thomas. L'éducation musicale des élèves de ce collège est développée avec soin, et l'habitude qu'ils ont d'exécuter la musique des grands matires leur forme l'oreille et le goût. Hientzsch profita de cette éducation, et acquit des connaissances éjeudues dans l'art. En 1808 il sortit de l'école Saiut-Thomas pour aller éludier la théologie à l'université de Leipsick. Là il sulvit les lecons de tous les savants professeurs qui s'y faisalent remarquer alors. Après deux années employées à ces cours, M. Hientzsch résolut de prendre connaissance de la méthode d'enseignement de Pestalozzi, et de se rendre apprès de lui pour la mieux étudier. Arrivé à Yverdun, il s'attacha à l'institut de ce réformateur de l'enseignement, et y fut bientôt après chargé de la direction d'une classe de chant, Quelque temps après il accepta une place de professeur dans l'instilution de Turka à Vevay, revint ensuite dans l'établissement de Pestalozzi, et enfin fit en 1812 un voyage à Zurich pour y couférer avec Nægeli sur les méthodes d'enseignement de la musique dans les écoles populaires. Plus tard on le désigna comme professeur de langue latine à Erlach ; après deux ans de séjour en ce lieu, il relourna chez Pestalozzi, el le quitta de nouveau quinze mois après pour retourner en Allemagne. Au mois

de décembre 1815 il arriva à Munich, où il passa près d'une aunée, qui fut presque toute employée à l'étude de la théorie de l'harmonie. Après avoir visité quelques-unes des principales villes de la Bavière et de la Saxe, il arriva à Berlin au mois de février 1817. Dans ce moment, il cherchaltune position qui pût ini convenir : il la trouva au séminaire de Neuzell. C'est là qu'il commeuca ses premières publications de morceaux de chaut à l'usage des séminaires, des écoles et des chœurs d'église. Au mois de juin t519 il entreprit de pouveaux voyages en Allemagne, particulièrement daas la Silésie. Au mois d'août 1822 il a été nommé directeur du séminaire de Breslau, et depuis lors jusqu'en 1837 Il n'a pius quitté cette position. Ses travaux ont eu principalement pour obiet la composition de chants chorals, et comme écrivain Il s'est particulièrement occupé de l'enseignement. Ou a de Inl : to Cantiques spirituels auciens et modernes de différents mattres, à 2 et 3 voix, pour l'usage des églises, écoles, etc.; Fraucfort-sur-l'Oder, Hoffmanu, 2 cahiars. - 2º Recueil da clisuts, motets et elsorals de différents maltres, pour 3 ou 4 voix d'hommes, à l'usage des gymnases, sémiusires, etc., ter cahler, gr. in-4°; Zurich , Darnmanu, 2º et 3º calilers, grand in-4°; Breslan, Færster. - 3° Chants spirituels à 3 et 4 voix. pour l'usage des églises et des écoles: Breslan. Leuckart, in-4° - 4° Nouveau recuell de chœurs et de motets faciles, pour l'usage des églises, des des écoles populaires et des séminaires ; Breslau, Grüson et Co, gr. la-4°. - 5° Choix des mellleures chansons populaires allemandes, arrangées pour les écoles à 2 et 3 voix ; Francfort-surl'Oder, Hoffmann. - 6º Nouveaux chauts pour les écoles, à 2, 3, et 4 voix; Breslau, Grass, Barth et C., 2º édilion. - 7º Etnige Worte zur Veranlassung eines grossen Jahrlichen Musikfestes in Schlesien (Quelques mots à l'occasion d'une grande sète musicale auquelle dans la Silésie); Breslau, 1825, lu-8'. - 8° Ueber den Musik-Unterricht, besonders im Gesange, auf Gymnasien und Universitaten (Méthode pour l'enseignement de la musique vocale, pour les gymnases el universités); Bresiau, 1827, Max et Cis, lu-8°. - 9º Eutonia, eine hauptsrechtlich pædagogische Zeilschrift (Eutonia, écrit périodique musical, particulièrement consacré à l'enseignement); Breslau, Leuckart, 1828-1837, In-s\*. Très-beu recueil fait par Hientzsch en collaboration avec quelques bons professeurs de musique et hommes de mérite. On y trouve beaucoup d'articles instructifs el remplis d'intérêt concernant la littérature pédagogique de la musique, l'euseignement duchant dans les écoles de l'Altemagne, et sur d'autres objets relatifs à l'aft. Dix volumes de cet onvrage onl été publiés. On a aussi de Hientsch : Methodisch Anleitung zu einem mæglichst Natur und Kunstgemassen Unterricht im Singen, für Lehrer und Schulen (Introduction méthodique à un enseignement du chant conforme à la nature et anx règles de l'ari, à l'usage des professeurs et des écoles). 1er Cours; Breslau, 1836, în 4°. Appelé à Potsdam, en 1837, comme directeur du séminaire des instituteurs, il conserva cette position jusqu'en 1849, et fut alors appelé à la direction de l'institut royal des aveugles à Berlin. Le premier avril 1856, il fit parallre le premier numéro d'un nouvel écrit périodique Intitulé: Das musikalische Deutschland (L'Aliemagne musicale); mals après en avoir mis au jour deux livraisons et fait Imprimer la troisième et la quatrième, il fut saisi, le 20 juin de la même année, d'nne maladie qui fit de rapides progrès, et il expira le 1er juillet.

HIERLING (Assac), organite et joscer d'armenies, se d'orientode, pes d'Armenies, vera 1700, construisail lui-nême les harmonicas ne iesqués il se Galais ettendre. Depuis 1766 jusqu'n 1791 environ, il perconvut l'Allemagne et la Hollande, donanni partoud des concerts sur l'armenies ou sur l'orgue. A Nordinairen, il se diendistre sur cedenier instrument. Son harmonica de la construire de cheric instrument. Son harmonica de la construire de la con

magne méridionale, quolqu'il fât déjh fort âgé. HIÉRONYME, auteur dont parle Alhénée (liv. XIV, c. 9), avail écrit sur les Citharèdes un livre qui est perdn.

HIGINS (WILLIA). Foy. MILLINGS-HIGHS. HILLDEBRAND (COMENS), mustlen h HILLDEBRAND (COMENS), mustlen h Hanboure, ne dans la seconde molitides seizème skele, a fait imprimer de sa composition : 1º Faduanen und Golliuriden nu Sitimmen auff aduanen und Golliuriden nu Sitimmen auff allerig Instrumenten nu sportouchen, everfouset (Pavannes et galllardes à 5 parties, composées pour foutes sortée d'instruments), Hambourg, 160°, in-4°. — 2° Idem, 2° suite; Hambourg, 60°, in-4°. — 2° Idem, 2° suite; Hambourg, 60°, in-4°.

HILDEBRAND (PRILIPPE), facteur d'orgues à Stadt-ani-Hof, près de Ratisbonne, a conatruli en 1664 l'orgae du couvent de Gars, composé de 22 registres, qui a été réparé ensuite par Antoine Baer, facteur d'orgues à Municit.

HILDEBRAND (Zacnane), habile constructeur d'orgues, né en Save, fut le meilleur élève de Godefroid Silbermann. Ses principaux ouvrages sont : t° L'orgne de la nouvelle église calholique du châlcau de Dresde, campanó ile 43 jeux. —
2º Celui de la ville neuve de Dresde, de 38 jeux. —
3º Celui de Saint-Wenceslas, de Naumbong, composé de 52 jeux, terminé en 1743. Hilde-brandfil aussi un carecrin tuth, d'après les idées de Jean-Schaatien Bach. On trouve la description de cet instrument dans le traité d'Adlung institut :
Musica mechanica orsonandi, 1, 11, 11, 12, 13.

Musica mechanica organadi, t. II, p. 139. HILDEBRAND (JEAN-GODEFROM), file du précédent, se fixs à Berlin, vers 1758. Il a construit en 1760 l'orgue de l'église Saint-Michel, de flambourg, composé de 60 jeux, et qui est considéré comme un des meilleurs instruments de l'Allemagne. En 1782 Hildebrand construisit un plano carré, dont la table avait toute ia longueur de l'instrument; modification qui a été renouvelée environ trente ans après par Pfeiffer et Petzoid, à Paris, et placa le m'canisme des marteanx en dessus, au lieu de faire frapper les cordes en desson«, comme dans les pianos ordinaires de cette époque. Cette invention n'eut poir t alors de succes, parce qu'elle élait trop imparfaite, Streicher, de Vienne, la reproduisit plus tard, avec queiques améliorations; maia il était réservé à M. Pape, facteur à Paris, de porter a sa perfection ce système de construction des pianos, le meilleur et le plus rationnel, sous certains rapports, mals qui a l'inconvénient de rendre le clavier p'us lonrd.

HILDEBRANDT (Monte-Caustropnet), ultilier à l'Iambourg vers 1800, fut d'abord ouvrier dans une fillalure de coton, puis abandonna ce métier pour apprendre la fabrication des instruments à cordes et à archet. On constit de lui de bona violons, violes, violoncelles et contrebasses. Il avait aussi l'art de réparer et de mettre en bon étal les anciena instruments.

HHLI (#Rédacia), professora de mudique a Verla, naquit veri 1700, à Jossith, dans le decirde Lizeola, ção soa piere édite organide. Dans su rempla dans le coudre de lizeola, più a transita la rempla dans le coudre de lizeolare, più a transita la rempla dans le coudre de lizeolare, più a trisra la rempla dans le coudre de lizeolare, più a lizeolare seignement avec succès. Il a public à Loudre un modifica cialodosamente idem. «" Le dard un modifica cialodosamente idem. «" Le dard un modifica cialodosamente idem. «" Torio sisteme du Lou, diversiscement idem. « " Torio sisteme pièces idem. « " Des aira nagina et des chammes de la modifica de la constitución de constitución de la constitución de constitución de la constitución de constitución de la constituci

HILL (Josepu), fils du précédent, né à Londres, pisniste, organiste et harpiste. Ses principales compositions sont : 1º Prélude et fague pour l'orace; Londres, 1819. — 2º Deus suites de leçous progressives pour le piano. — 3º Introduction, marche et final, idem. — 4º Des chansons et des glees à 3 voix. — 5º Pinsieurs geuvres pour la liarpe.

HILL ( ... ), facteur d'orgues de grand mérite, ne à Londres, vers 1800, est fils d'un antre factenr distingué, qui fut associé d'Elliot. Hill est un homme de génie en son genre : il est fécond en inventions mécaniques. Ses principaux ouvrages sont : to L'excellent orque de Saint-Luc, à Manchester, composé de trois claviers manuels, un clavier de pédales, 31 jeux, dont trois 16 pieds, et sept pédales d'accouplements et de combinaisons. - 2º L'orgue de la Chapelle de la rne Saint-Georges, à Liverpool, construit en 1841 : cet instrument a trois claviers à la main, clavier de pédales, quarante-quatre jeux, et huit pédales de combinalsons et d'accouplement. - 3° L'orgue de la cathédrale de Worcester, construit en 1842, et qui a trois claviers manuels, clavier de pédales, 33 jeux, quatre pédales d'accomplement, et cinq pédales de combinaisons, - 4º l'orgue de-Sainte-Marie à Hill, construit en 1849, et composé de deux elaviers, pédales, 33 ieux, dont trois 16 pieds, et 3 pédales d'accouplement. -5º L'orgue de Stratford sur l'Avon, de deux claviers, pédale séparée, 36 jeux, quatre pédales d'acconplement. - 6° Le grand orgne de Birmingham, à 4 claviers manuels, clavier de pédales, 54 jeux, dont deux 32 pieds ouverts, trombone de 32, six 16 pieds ouverts, un hourdon de 16, denx bombardes, quatre trompettes, un plein ieu de 11 tuyaux au grand orgue, un de quatre tuyanx au troisième clavier, et un de six tuyanx au clavier de pédales, 11 pédales de combinaisons et d'accouplement. A l'exposition universelle de Londres, en 1851, M. Hill a placé l'essai d'une simplification d'orgue d'une conception très-ingénieuse, dont j'ai fait l'analyse dans la Gazette musicale de Paris, de la même année.

HILLER (Isa-Cossons), cantor et profesera ur gramase de Guescha près de Italie (Save), est auteur d'une difense de l'emploi des successons de quintes et d'octave dans la composition. Ce morceau, d'erit en allemand, dans l'america, et l'est et de l'est l'est de la composition. En occesso, derit en allemand, dans l'america, l'est l'est

HILLER (JEAN-AOAN), dont le nom véritable était Hüller, naquit à Wendischossig, près de Gœritz, le 25 décembre 1728. Il n'était âgé que de six ans lorsque son père, instituteur et grefiier de la justice de l'endroit, le laiesa orquelin. Sa mère, dont les ressources étaient bornées, l'envoya cependant au gymnase de Gorlitz pour y faire ses études, lorsqu'il eut atteint l'âge de douze ans. Déjà il avait appris les éléments de la musique, du clavecin et du violun. Ses connaissances musicales s'étendirent au chœur de l'église principale de Gœrlitz. Il avait tronvé un protecteur dans Georges Roth, professeur an gymnase de cette ville, qui lui donna chez lui le logement et la table pendant einq ans, et lui procura l'instruction gratuite. En 1745 il accepta une place de secrétaire chez un chambellan nommé Élia Schuler, à Sprottau en Silésle; mais l'Immoralité de cet homme l'obligea hientôt à le quitter et à retourner à Gœrlitz. Peu de temps après il fut placé comme employé chez le receveur des contributions à Wurzen; cette nouvelle position eut pour lui tant d'agrément, qu'il y serait vraisemblablement demeuré longtemps, et qu'il n'aurait peutêtre jamals songé à continuer ses études musicales, si le receveur n'était mort trois mois après, Cet événement lui fit prendre la résolution de se rendre à Dresde, et d'y continuer l'étude de la musique ; en chantant dans les églises et v jouant du violoncelle, il pourvut à son existence. Homilius, alors organiste de l'église Notre-Dame, et depuis directeur de musique à celle de la Croix, lul donna des lecons de clavecin et d'harmonie. H apprit aussi à jouer de la flûte chez Schmidt, hautboiste de la chapelle électorale : mais ce qui contribua le plus à former son goût, ce furent les occasions fréquentes qu'il eut d'entendre au theàtre de la cour les célèbres chanteurs italiens Salimbenl, Carestini, Martinelli, Annibali, Amerevoli et le violoniste Benda. Ces artistes excellent« exécutaient à cette époque les opéras de Hasse, . qui était en Allemagne le compositeur en vogne pour le style dramatique. Tel était l'enthouslasme de Hiller pour les ouvrages de ce maître, qu'il copia en trois mois sept partitlons de ses opéras, quoiqu'il ne pût y travailler que pendant la nuit. Il aurait volontiers borné ses études à la lecture de ces partitions, si son maître Homilius ne lui eût fait comprendre la nécessité d'apprendre la théorie dans quelques bons livres qu'il lui préta. Il cultivait alurs avec quelque succès la poésic allenande, et se proposalt d'étudier le droit ; il s'éluignaen elfet de Dresde en 1751, pour aller suivre des cours à Leipsick. Ses meilleurs professeurs furent Gellert et Joscher; il se lia avec le premier d'une amitié qui ne se démentit jamais, Quelques leçons de clavecin, et son emploi an concert de la ville, comme chanteur et comme flutliste, étaient les seuls moyens qu'il eût pour exister pendant qu'il achevait ses études à l'université. Il travaillait alors à perfectionner son habileté

aur le clavecin et sur le violon; mais, ainsi qu'il te dil lui-mème, il avait commencé trop tard à o'occuper sérieusement de l'exécution, et quoiqu'il jouât des concertos sur ces instruments, il avone que son taient ne s'cleva jamais au-dessus

du médiocre. Pendani le séjonr de Hiller à l'aniversité de Leipsick, il écrivit environ douze symphonies, quelques cantates d'église, el plusieurs airs allemands avec orchestre. Ce fut aussi dans ce temps qu'il écrivit sa dissertation sur l'imitation de la nature dans la musique, faible production, basée anr les fausses idées de l'abbé Batteux. Cette dissertation parut dans le premier volume des Essais historiques et critiques de Marpurg, publié en 1754. Dans la même année, Hiller quitta l'université, et accepta au mois d'août la place de précepieur du jeune comte de Brûhl Martenskirch. Ses nouvelles fonctions l'obligèrent à passer environ denx ans à Dresde et à peu près aniant dans les terres de Martenskirch. En 1758, Il retourna à Leipsick avec son élève. L'amitié de Geliert, et la connaissance intime de quelques trommes célèbres, jui rendalent le séjour de cette ville fort agréable. Il y continua ses travaux dans ta composition, et publia son recueil de mélodies sur les poésies religieuses de Gellert, ainsi qu'une sulte de chausons allemandes à voix seule. Malheurensement le mauvais état de sa santé et de fréquentes attaques d'hypocondrie rendaient son travail leut et pénible ; ses maux angmentèrent même au point de l'obliger à donner sa démission de précenteur du comie de Brühi : elle fut acceptée, et cette famille lui fit une pension de cent écus de Saxe (375 francs). Cependant, peu de temps après, sa santé commença à s'améliorer, ei il put reprendre ses travaux, qui consistalent en traductions du français, anxquelles il ne mit point son nom. En 1762 il publia, sous je titre de Loisirs musicaux, des sonales pour le clavecin. avec quelques autres pelites compositions pour cet instrument. L'aunée suivante, on le chargea de la direction du concert ; it écrivit ponr cet etablissement jusqu'en 1769 des symphonies, de petites plèces instrumentaies appeiées parthien, et des cantates. C'est à ses soins qu'on dut l'amélioration du chaut, fort négligé jusqu'à lui dans tes concerts aliemands. Les bons modèles qu'il avait eus à Dresde lui avaieut donné les connaissances nécessaires pour faire à cet égard une heureuse réforme dans le concert de Leipsick et dans te goûl de ses compatrioles. En 1767, Hiller écrivit pour le théâtre aliemand de Kocii deux petits opéras (Les Pennnes métamorphosées et Lesvarf et Dariolette) qui eureni du succès : ils forent snivis de treize ouvrages du même genre.

Sa vie continua dans une grande activité jusqu'en 1752. Appelé aiors à Miltau en qualité de mattre de chapelle du duc de Courlande, il se rendit d'abord à Berlin, y passa quelques mois, puis alla prendre possession de sa nouvelle place : mais il ne tarda poini à revenir à Leipsick, où le rappelalent ses goûts et ses habitudes. Dès l'aunée 1779, il avait été nommé mattre de musique à l'église Sainte-Pauline; en 1789, les places d'organiste et de professenr à l'école Saint-Thomas lui furent confiées : il les conserva jusqu'à sa mort, qui arriva le 16 juin 1804. Les soius as-idns que Hiller donna à l'établissement d'une école de chant dans sa maison fireni faire de grands progrès à cet art. Cette institution avait pris naissance vers 1772 : elle prit de nouveaux dévelonpements en 1776, par l'arrivée de quelques jeunes filles de la Bohême qui venaient chercher des : ressources à Leipsick, et que Hiller fit eotrer dans son école. Deux ans après, une salle de concert ayaot été construite par les soins du bonrgmestre Müller, on v installa l'espèce de conservatoire que Hiller avait fondé. Cette institution fut administrée par une commission de douze personnes, et Hiller pesta seulement chargé de la direction de la musique avec quatre cents écus (1,500 france) d'appointements. En 1796 il dépioyalt encore une rare activité dans son enseignement à cette école, quoiqu'il fût alora âgé de soixante-huit ans. Il y faisait exécuter de grandes compositions de Bach, de Hændei, de Havdn et de Mozart, avec un ensemble inconnu

auparavant dans cette partie de l'Aliemagne. Hiller s'est fait une honorable réputation par ses compositions et par ses écrits. Les premières renferment des ouvrages de tout genre. On y remarque particulièrement : 1. OPÉRAS ET BALLETS : to Die Verwandelie Weiber (les Femmes mélamorphosées ). - 2º Lesvart et Dariolette. -3º Sept airs pour la comédie Der Lustige Schüster (le Cordonnier loveux). - 4° Lotte im Hofe (Charlotle à la cour). - 5º Die Liebe auf dem Lande (l'Amour à la campagne). - 6° Die Jagd (la Chasse). - 7º Die Musen (les Muses). -8º Die Schaser als Pilgrime (les Bergers pèlerins), prologue pour le jour de naissance de la duchesse de Weimar. - 9º Der Dorf Barbier (le Barbier de village). - 10° Der Ernfekrans ( la Couronne de la moisson ). - tt\* Der Kricg (la Guerre). - 12º Die Jubelhochseit (le Jublié de mariage). - 13º Die Grabe des Mufti (le Tombeau dn mufti). - tio Das gerettete Troja (Troie sauvée). - 15° Airs et cliants détachés pour différentes pièces du iliéaire de Seiler et de Bondini. - t6° Cantate pour un ballet allégorique du professeur Eugel. - II. MuHILLER 331

siona n'écuse : 17° Chœurs et airs d'église suivis de 2 Sanctus, gravés en partition chez Breitkopf, à Leipsick, en 1794. - 18° Le panme 100° podr chœur à 4 parties et orchestre, composé en 1796, en manuscrit. - 19° 25 Mélodies chorales pour les cantiques de Gellert ; Leipsick , 1792, 2c édition. - 20" Hymnes allemandes pour les jours de fête avec 14 mélodies chorales nouvelles : Lelpsick, 1797. - 21° Chant pour le vendredi saint, aur un texte de Klonstock, à 4 voix; Leipsick, Külmel. - 22° Cantate pour le temps de carême, en manuscrit. - 23° Miserere à 6 voix ( en ré mineur), en manuscrit, - 25° Kurie et Gloria, en manuscrit. - 25° Cantates d'église à 3 et 4 volx, en manuscrit. - 26° Monument funèbre du mattre de chapelle Jean-Adolphe Hasse, consistant en alra, duos et chœurs, avec orchestre, en manuscrit. - 27° Trols mélodies sur le cantique : Wir glauben all an einen Goll; Leipsick, Cnobloch, in-4°. -28° Alloemeines Choralmelodienbuch (Livre général du chant choral pour les églises et les écoles, à 4 voix, avec la basse chiffrée); Leipsick, 1793, in-fol, Ce recueil contient 245 mélodies chorales. - 29° Supplément au livre général de mélodies chorales; Leipsick, 1794, lu-fol. tti. CHANTS A PLUSIEURS VOIX ET & VOIX SEULE : 30° Airs et duos de divers compositeurs arrangés avec accompagnement de piano; Leipsick, Breitkopf et Hærtet. Ou y trouve plusieurs morceaux de Hiller. - 31° Melodies et chansons, ou dernier sacrifice de la muse comique; Leipsick, 1791. -IV. MUSIQUE INSTRUMENTALA: 32º Environ trente symphonies pour l'orchestre, en manuscrit. -33° Plusieurs parthien, ou petites pièces pour divers instruments. - 24° Sonates et petites plèces pour clavecin; Leipsick, 1760. - V. LITTÉRATURE NUSICALE ET OUVRAGES ÉLÉMENTAIRES : - 35° Anwelsung zum Violinschule für Schulen und zum Selbstunterricht (Instruction aur l'art de jouer du violon, à l'usage des écoles et pour apprendre seul); Leipsick, 1792, Breitkopf et Hærtel. - 36° Méthode de cliant brève et facile, pour les écoles de villes et villages ; Leipsick, 1792, in-4°. Une deuxième édition de cet ouvrage a été publiće à Leipsick, en 1798, in-1°. - 37° Anweisung zum Musikalisch-richtigen Gesange, mit hinlanglichen Exempeln erlautert (Instruction pour bien chanter, atc. ); Leipsick, J.-F. Junius, 1774, in-4° de 224 pages, avec une préface. On pent considérer comme la deuxième partie de cet ouvrage celul qui a pour titre : Anweisung zum musikalisch zierlichen Gesange, etc. (Instruction pour chanter d'une manière agréable, etc.) : Leipsick, J.-F. Junius, 1780, in-4° de 152 pages, avec une préface de xxx p., où Hiller a donué

une espèce d'histoire abrégée de l'art du chaut, et particulièrement des grands chanteurs Italieus du dix-huitième siècle. La première partie de ta méthode de chant de Hiller est divisée en quaturze lecous. Comme la plunart des traités de chant publiés en Allemagne, la plus grande partie de celut-ci est plutôt un traité des éléments de la musique que l'exposition de l'art de chanter; cependant l'anteur entre dans le domaine véritable de cet art vers la fin de la dixième locou. La seconde partie est plus réellement une méthode de chant que la première. Hiller y a mis à profit les Réflexions pratiques de Mancini sur le chant fignré, dont la première édition avait paru à Vienne dans la même aunée que sa première partie. On peut affirmer que cet ouvraga est le premier de ce genre, publié en Allemagne, où les priucipes du bel art du chant onl été blen exposés sulvant la doctrine des bonues écoles Italiennes. Hiller a fait un abrégé de la première partie de son instruction snr l'art du chant, et l'a publié sous ce titre : Exempelbuch der Anweisung zum Singen zum Gebrauche der Schulen ( Livre d'exemples de l'instruction sur le chant, à l'usage des écoles); Leipsick, J.-F. Junius, 1774, 64 pages in-5°, - 38° Abhandlung von der Nachahmung der Natur in der Musik ( Dissertation sur l'imitation de la nature dans la musique), iusérée dans le premier volume des Essais critiques et historiques de Marpurg (p. 515-543), publié en 1753. - 29° Wachentliche Nachrichten und Anmerkungen die Musik betreffend (Notices hebdomadaires et observations concernant la musique); tre année, 1766; 2º idem, 1767; 3º idem, 1768; appendice, 1769; 4º année, 1770, lu-4° - 40°. Lebensbeschreibungne berühmler Musikgelehrten und Tonkunstler neucrer Zeit (Biographies d'auteurs célèbres sur la musique et de virtuoses des temps modernes); Leipsick, 1784, 1re partie, in-8° de 320 pages. Cette première partle est la seule qui ait paru : on y tronve des notices sur Adlung, J.-S. Bach, Benda, Bumler, Fasch, Gebel, Graun, Hændel, Heinichen, J.-Ch. Hertel, Hasse, Jomelli, Piseudel, Quanz, Salimbeal, Schreeter, Storizel, Tartini, et sur Hiller lui-même. - 41° Ueber die Musik und deren Wirkungen, aus dem franz. ubersetzt mit Anmerkungen (Sur la musique et any ses effets, tradult du frauçais, avec des notes ); Lelpsick , 1781, in-8°. Cette traduction est celle du livre de Chabanon intitulé : Observalions sur la Musique, et principalement sur la métaphysique de l'art. - 42º Nachricht von der Aufführung des Hændelsehen Messias, in der Domkirche zu Berlin, den 19 may 1786 (Notice sur l'exécution du Messie de Hændel

dans l'église principale de Berlin, le 19 mai 1786 ); Berlin . Spener, 1786, 32 pages in-4°. - 43° Ueber Metastasio und seine Werke, nebst einigen Uebersetzungen aus dem selben (Spr Métastase et ses ouvrages, avec quelques traductions de morceanx qui en sont tirés); Leipsick, 1786, in-8°. On y trouve des observations sur la musique dramatique. - 44° Quelques petites dissertations dans différents journaux, dont me sur l'exécution du Messie à Leipsick, une surl'ancien et le nouveau en musique ..etc. - 45° Hiller a donné une deuxlème édition. avec des augmentations et des notes, de l'ouvrage d'Adlung intitulé : Anleitung zur musikalischen Gelahrtheit (Introduction à la science de la musique); Lelpsick, Breitkopl, 1783, in-8° de

976 pages HILLER (FREDÉRIG-ADAM), fils du précédent, naquit à Leipsick, en 1768. Élève de son père, il apprit sons sa direction le chant et le violon; son taleot sur cet instrument devint surtout remarquable. En 1789 il accepta an Ibéàtre de Rostock un engagement comme ténor : tl débuta dans Roméo et Juliette. L'année suivante il renonca à la scène pour accepter la place de dtrecteur de musique au théâtre de Schwérin : il y brilla comme violoniste jusqu'en 1796, et accepta enspite les mêmes fonctions an théâtre national d'Altona. En 1803 il quitta cette position nour celle de chef d'orchestre au théâtre de Konigsberg. Son talent et ses qualités personnelles le firent estimer de tous cenx qui le connurent. En 1812, il ouvrit un cours de musique où it développa des idées nouvelles et se montra musicien instruit et penseur distingué; mais à peine avait-il commencé ses tecons, qu'il monrut, le 23 novembre de la même année, à t'age de quarante-cinq ans. Hiller a écrit pour te théâtre : to Adelsian et Rosette , opéra-comique. 1796. - 2º Das Nixenreich (le Boyanme des Ondines), idem. - 3º Récitatifs, airs et chants pour La Biondetta, drame allégorique de Engel, an théâtre de Schwérin, en 1792, - 4° Prologue allégorique pour la fête de la deuxième année du théâtre d'Altona, 1797. - 5° Das Donauweibchen ( la Fille du Danube), opéra romantique, 1802. - 6º Das Schmuckkæstehen (l'Écrin), opéra-comique, 1804. - 7º Les trois Sultanes, idem, 1809. - 8° Divers morceanx pour le drame intitulé Herens-Monte, en 1810. - 7º Les Mancs de Schiller, fête théâtrale en un acte, en 1812. On connaît anssi de cet artisle un hymne à la Musique, avec orehestre, en manuscrit, et l'hymne religieux : Gross ist der Herr (le Seigneur est grand ), à 4 voix solos , charpr et orchestre, composé en 1810, en manuscrit. Enfin, Hiller a publié: 1° Trois quatuors pogr 2 riolous, vible et baste, opt. 1; Brunswick, Spehr. — 2° La ci darem, theme de Mozart, varié pour violon, a roc accompagnement d'un second violon, viole et violocaclé, op. 2; jibl. — — 3° Trois quatuors pour 2 riolous, violeet basse, op. 3; jibl. — 4° Grande sonate pour piano à 4 rianise; jibl. — 5° Cavatine pour le piano; Hambourer 175ee

bonrg, 1796. HILLER (FERDINAND), né à Francfort sor-le-Mein, le 24 octobre 1811, d'une famille israélite. s'est livré fort jeune à l'étude de la musique. Ses premiers maltres furent Aloys Schmitt et Vollweiler; puis it a reçu des leçons de itummel. Venn à Paris en 1828, il entra d'abord en qualité des professeur à l'institution de musique religieuse dirigée par Choron : mais il y resta pen de temps, et placé par sa famille dans une situation indépendante, il ne s'occupa plus que du développement de son talent comme pianiste et comme compositeur. Au mois de janvier 1830, M. Hiller donna, au conservatoire de musique, un premier concert dont le but unique était de fairo connaître an public quelques grandes compositions tirries de son portefenille. Une symphonie à grand orchestre, un premier allegro de concerto de piano, et une prière de Léviles, chœur sur des paroles de M. de Chateanbriand, furent entendus dans cette séance, et justifièrent l'opipion avantageuse que les coppaisseurs s'étaient déjà formée du mérite du jeune artisle, à l'audition de denx quatnors pour piano, violon, alto et basse. Comme pianiste, il se fit remarquer par la manière élégante et pure qui distingue l'école de Hummel. Un deuxième concert douné par M. Hiller, au mois de décembre t831, fournit l'occasion d'entendre une deuxlème symphonic. une ouverture pour le Faust de Grethe, et un concerto de piano de sa composition. Bien que ces ouvrages p'atent pas été à l'abri de toute critique. on dut y reconnaître la facture d'un musicien instruit, et de louables efforts pour introduire dans l'art des nouveautés de formes. Depuis lors diverses autres compositions du même artiste ont été entendnes dans des concerts donnés à Paris . et lui ont mérité l'estime des connaisseurs. Comme virtuose, M. Hiller a brillé pendant plusieurs années à Paris, et s'est fait entendre avec MM. Liszt, Kalkbrenner et autres, dans des morceaux pour deux pianos; mais e'est surtout dans les séances de musique elassique pour piano et violon qu'il a données avec Baillot, en 1835, qu'it s'est montré aussi grand musicien qu'habile pianiste, et qu'il a fait admirer la flexibilité de son talent à s'identifier an caractère 'de la mu-

sique qu'il exécutait. En 1836, Hiller retonrna à

HILLER 333

Francfort, et pendant une année il y dirigea une académie de chant. Parti pour l'Italie en 1837, Il s'arrêta d'abord à Milan, et y fit représenter l'onéra de sa composition intitulé Romilda, out ne rénvsit pas. Il retourna alors en Allemagne, et fit exécuter à Leipsick son oratorio La Destruction de Jérusalem, bel ouvrage, qui a obienn du succès à Francfort, Amsterdam, Berlin, Prague, Vienne, Dresde, Brunswick, Hambourg, Cassel, Lemberg et Riga. En 1841, il fit un second voyage en Italie, s'arrêta quelque temps à Florence, où il se maria, puls à Rome, où je le retrouval au mois de scotembre 1841. Il y faisait. voc l'abbé Baini, des études pour se familiariser avec l'ancien style de l'école romaine. De retour eu Allemagne en 1842, il dirigea les concerts de la Gewandhaus à Leipsick, puis ceux de Dresde pendant deux aus. Pendant les années 1847 à 1849, il occupa la position de directeur de mnsique à Dasseldorf, et dans l'année 1850 il fut appelé à Cologne en qualité de mattre de chapelle de la ville et chargé de l'organisation du Conservatoire, dont il est directeur. Depuis cette époque, il ne s'est éloigné de Cologne que pendant une saison d'hiver pour diriger la musique de l'Opéra italien de Paris, et ponr denx voyages dans la même ville, en 1853 et 1855, où il a donné des solrées musicales au bénéfice de l'Association des artistes, et y a obtenu de brillants succès et comme planiste et comme compositeur. Dans ses séjours à Berlin, Dresde, Francfort, Mnnich, Brnnswick, Amsterdam et dans d'autres villes, Hitler a dirigé lui-même l'exécution de ses ouvrages , alusi que les fèles musicales de Dusseldorf en 1853, 1855, 1859, et la belle lête de Cologne en 1858. Doué d'un sentiment délicat, de verve et en même temps de song-froid, il possède ou plus haut degré les qualités de chef d'orchestre et manie avec une puissance d'action irrésistible les grandes masses vocales et instrumentales. En 1849, l'Académie rovale des beaux-arts de Berlin l'a nommé un de ses membres. Les ouvrages connus de M. Hiller sont : Mu-

Les outrage common de l'inter dont 18-more on 18-more o

l·lem (en mi), op. 8; ibid. - 9° Quatrième trio op. 64. - 10° La Danse des fées, pour piane seul, op. 0; Leipsick, Holmeister, - 11° La Sérénade, préinde, remance et finale, op.11; ibid. - 12º La Danse des fantomes, caprice; Berlin, Schlesinger. - 13" Rondeau expressif (en fa bémol); Bonn, Sharock .- 14\* Rondino capriceioso sur un thème de l'onéra Faust (en ré) : ibid. t5° Six sultes d'études pour le piano, dédiées à Meyerbeer, op. 15; Paris, Delahante. Excellent ouvrage, d'un genre neuf et remarquable par le caractère déterminé de chaque morceau. -16º Deuxième duo pour piano et violon, op. 28. - 17° Caprices pour piano, op. 10, 14 et 20. -18° Rèveries, idem, op. 17, 18, 21 et 33. --19° Trente Études rhythmiques, op. 52 et 56. Productions originales et de formes nouvelles. -20° Sonate pour piano seul, op. 47. - 21° Quaire Impromptus, op. 30 et 40. - 22° Des Marches, des Mélanges et des morceaux de salon. - Orénas : 23° Romilda, à Milan, en 1839. - 24° Der Müller und sien Kind (le Meunier et son enfant). composé en 1844 sur un poême de Golimick, et publié plus tard en partition pour le piano sous le titre : Ein Traum in den Chrisinacht, -25° Conradin , sur un livret de Reinick, représenté à Dresde, le 13 octobre 1847,- Oz avorios ET CANTATES : 26° La Destruction de Jérusalem, op. 24, gravée en partition. - 27º Lorelei, cantate à plusieurs volx avec chœur et orchestre. op. 70. - 28° Chant hébreu de Byron, pour voix de soprano, chœur et orchestre, op. 49, -29° Le psaume 125, pour ténor, chœnr et orchestre. op. 60. - 30° Chant des Ondins, pour chœur et orchestre, op. 36. - 31° Die Lustige Musikanten, cantate pour voix seule, chœur et orchestre, op. 48. - 32° Psanme h buit volx sans accompagnement, op. 65. - 33° Saul, grand oratorio, exécuté anx fêtes musicales de Cologne en 1858, composition d'nn très-grand mèrite. - 34° Le psaume 126 pour soprano, chœur et orchestre. - 35° Chant d'Héloise pour voix de contraito . chœur de femmes et orchestre, - MUSIQUE VOCALE DE CHAMERE : 36° Six chants ponr quatre voix, op. 37. - 37° Six chants pour soprano, avec chœurs d'hommes, op. 25. - 38° Six chants populaires à 2 voix, op. 39. - 39° Six idem, op. 61. - 40° Six chants pour des chœurs d'hommes, op. 26. - 41° idem, op. 51. - 42° Trois odes de Goethe, Idem, op. 63. - 43° Soixante chants à voix seule avec piano, formant les œuvres 16, 18, 23, 26, 31, 34, 41, 43, 46, et d'autres saus numéros. - 44° Deux psaumes à voix seule avec piano, op. 27. - 45° Des chants français, anglais et autres, détachés, ou dans des collections - Compositions pour L'onchestre : 46° Deux grandes symphonies non publiées, mais qui ont été souver évectifes l' Paris, en Aliemagne, à Braxelles, etc. — 47° Ouverture de concert, ep. 22. — 48° Henn peur la tragélie de Phèrder. — 48° Henn de Braut, escentée à Manière et 1833. — 50° Idens de Francia, esche le Manière et 1833. — 50° Idens de Francia, esche in Henn de Promethée, récentée à Dreale et à Lelpiete, en 1847. — 51° Henn de Promethée, récentée à Dreale et à Lelpiete en 1847. On trouve auxis, dans le Catalogue de Hof-meister de Lelpiete, deux quatores de Hiller pour deux violons, allo et violoncelle, zuvurea 2 et 132 et 132.

Hiller est incontestablement un grand musieien, et je le considère comme le compositeur allemand de l'époque actuelle (1861), dont les qualités sont les plus solides et les plus estimables, Bien que son penchant le porte à la recherche de l'innovation , il ne tonibe pas, comme quelques-uns de ses compatriotes, dans le vague on dans l'exagéré. Son style a de la elarté; il ne dédaigne pas la mélodie, et son harmonie est régulière dans ses successions. Cependant, à l'exception des provinces rbénanes , l'Allemagne ne lul accorde pas, dans son art, le rang qu'il y devrait occuper. Divide maintenant en coteries, elle pe parait plus avoir de règle pour l'appréeiation des œuvres de l'art. Tel qui est en honneur dans nne ville est dédaigné dans une autre, sans qu'on puisse donner l'explication de ces différences d'opinion. Terre productive des plus grands talents pendant plus d'un siècle, l'Allemagne se montre aujourd'hni impuissante à leur donner des successenrs, parce qu'elle ne sait ni ce qu'elle veut ni où elle va.

HHLLMER (Gerron & Facient), and Schmistelle Mellers, in 21 ferrir 1706, etissis. Brench, and Schmistelle Meller, in 21 ferrir 1706, etissis. Brench and Halle, pair of Indian, pair of Indian, pair of Indian, and Indian, and

HILTON (WALTEN), écrivain sacétique anglais, vécu sous le règne de Henri VI, vers 1440, et ful, univant Pits (De illustr. Anglix script.), moine de la chartreuse fondée par Henri V sur les bords del Tambie, près de Schen. Au nombre de sea ouvrages, ou en remarque un dont le ultre est: De Musica cecleiastica Liber unus:

on le tronve en manuscrit dans diverses bibliothèques en Angleterre. Plusieurs écrivains, entre autres Wharton (Histoire des controverses, Londres, 1690), le docteur Lee (en tête de sa version anglaise des œnvres de Kempis), et Waldebrand Vogt, dans ses conjectures sur l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ., ont cru que cet ouvrage n'est autre que le célèbre livre ascétique attribué longtempa su chanoine régulier A'Kempis, et qui, selon eux, appartiendrait réellement à Hilton, Ce qui semblait confirmer leurs conjectures, c'est qu'il existait antrefois un manuscrit de l'Imitation chez les Chartreux de Brnges (1), qui avait réellement le titre bizarre : De Musica ecclesiastica; mais Il est bon de remarquer que cet ouvrage est divisé en trois livres, tandis que celui de Hilton annonce nu traité en un seul livre. Il y a donc lien de croire que ce dernier ouvrage n'a point de rapport svec l'autre, et qu'il doit être considéré comme un traité du chant ecclésiastique.

HILTON (JEAN), baehelier en musique à l'université de Cambridge, était organiste de l'église Sainte-Marguerite (Westminster), Il consmença à se faire connaître vers la fin du règne d'Elisabeth, et mourut sous la domination de Cromwell. Sa tombe se trouve dans le clottre de Westminster, Hilton est auteur d'un madrigal à 5 voix qui se tronve dans le recueil intitulé The Triumpha of Oriana. On a sussi de lui : 1º Un recueil de petites chansons appelées Fa-las, à 3 voix (Londres, 1627), remarquables par la grâce de leurs mélodies. - 2° Collection de chansons, rondes et canona à 3 et 4 voix, sous ce titre : Catch that catch can (Chantera qui pourra). Ce recueil contient les meilleures compositiona de ce genre qui ont paru en Angleterre; quelques-unes ont été composées par Hilton ; les antres appartiennent aux musiciens les plus célèbres de son temps. Parmi les livres de chant de plusieurs églises, on trouve des services du matin et du soir composés par ce musicien, en mannscrit. Un volume manuscrit, qui est aujourd'hul au Muséum britannique (Add. Mss. 11,

<sup>(</sup>s) Ce manuserii est passé depnis lors dans la hibliotheque de feo Vao Huithem, el a été acquis por le gouvernement beige avec la combreuse collection de livres délaisnce par cet amaleur. (V. Biblioth. Huithemiana, t. VI, pag. 14, nº 473)

On lit celle note au commencement du mausserit ;

o llic est târellus qui vocatur Musica cerlesitatica, connibos in victule profecre coplenibus vaide necessara

et dividitur lo tres partes. Capitala prime: porta ; De

imitatione Christi et contrapio numium vasilalum
mundi, Secondo pars de interns conversatione. Terlis

<sup>\*</sup> mundi, seconds pars de interna conversatione. Peria.

\* pars de interna consolutione.

A la fin : \* Explicit liber interna consolutions, id est,

A la fin : • Explicit liber interna consolutionis, id • ter um liber Musica ecclesiastica, »

608), et qui date du milieu du dix-replième niècle, renferme beaucoup de chansons et de niècle 23 voix de Hillon, avec d'autres de Henri et de William Lawes, de Brewer, de Holmes, de Colman, et d'autres. HEMM (Louise-Maus-Accustus). Voy.

HIMM (LOUISE-MARIE-AUGUSTINE). Vo ALBERT (Mmc).

HtMMEL (Fréuéric-Henni), majire de chapelle do roi de Prusse, pagnit le 20 novembre 1765 à Treuenbrielzeu, pellie ville du Braudebourg. Destiné à l'éiat ecclésiastique, il étudia la théologie à l'universilé de Halle; mais déjà il avait sequis une grande babileté dans l'art de joner do piano. On rapporte que le roi Frédéric-Guillaume II, ayant en occasion de l'entendre alors, fut si satisfait de son talent, qu'il lul accords une pension pour achever son éducation musicale. Ce bienfait le mit en état de se reudre à Dresde pour y étudier l'harmonie et le couirepoint sous la direction de Nanmann. Après avoir employé en viron trois sanées à ce travail, il alia à Berlin et offrit au roi quelques-unea da ses premières productious, comme des spécimens de ses progrès. Parmi ces ouvragea se tronvait l'oratorio Isacco, écrit sur le noeme de Métasisse : le roi ie fit exécuter par jes musiciens de sa chapelle, et le soccès fut tel, que Frédéric-Guillaume nomma Himmel composileur de sa chambre. Iul fit présent de 100 frédéries d'or . et lui accorda une pension cousidérable pour ailer perfectionner son goût et ses connaissances en Italie, pendant deux ans. Avant de quitter Berlin, il donna nu concert où il fit entendre sa caniate la Danza, qu'il avsit écrite anssi à Dresde. La première ville où il s'arrêta en Italie fut Veuise : il y écrivit pour le théâtre de la Fenice, en 1794, son opéra Il primo Navigatore. La reine de Naples le chargea ensuite de la composition de l'opéra sérieux Semiramide. qui fut exécuté à Saiut-Charles, le 12 janvier 1795, pour l'anniversaire de la naissance du roi. Pendant qu'il était oecapé à écrire cet ouvrage, la place de maitre da chapelle du rol de Prusse devint vacante : elle fut dounée immédialement a Himmel. De retour à Berlin, celui-cl prit possession de son emplol, et composa pour le service de la musique de la cour beaucoup d'onvrages de différents genres. En 1797 en représenta, an théâire royal, sa Semiramide pour les fêtes du marisge d'une princesse de Prusse avec le prince héréditaire de Hesse-Cassei. Ce fut aussi pour ces fêtes qu'ii écrivit sa eautate : les Fils de la Hesse et les Filles de la Prusse, ainsi que la grande cautate intitulée la Confiance en Dieu. La mort du rol, arrivée vers la fin de la même année, l'obligea

encore à composer une grande cautate supèbre, oul fut exécutée à la caihédrale par les meilleurs artistes. Cet onvrage fut ensuite eniendu à l'Opéra, et son succès fut complet. La partition a été gravée vers le même temps. Au mois d'août 1798, Himmel écrivit pour le couronuement du roi Frédéric-Guillaume III un Te Deum qui est considéré comme une de ses bonues productions. Immédiatement sprès l'exécution de cet ouvrage, il demanda an roi et obtiut un consé de deux mois sonr visiter Stockholm et Pétershourg. On ne sait rien concernant son séjour en Suède. A Pétersbonrg, l'emperenr lui fit présent d'une riche bague en brillants, après avoir entendo quelques morceaux de sa composition, et iul demanda un opéra pour l'élé suivant. Himmel resta donc à Pétersbourg, svec le consentement du roi de Prusse, et v écrivit son Alessandro, dout la première représentation (ut donnée à son bénéfice, et lui vaint 6,000 ronbles. Il passa l'été snivant à Riga, d'une manière agréable, puis il rejourna à Berliu par Siockholm et Copenhague. Il y écrivit, par l'ordre du roi, en 1801, l'opéra Vasco de Gama, et la musique du méjodrame Fræhlichkeit und Schwarmerey (Gaieté et extravagance). L'année auivaute Il fit un voyage eu France, eu Augieterre et à Vienue. De relour à Berlin su mois de décembre 1802. il y reprit ses fouctions. Après la bataille de Jéna, il se retira à Pyrmout, à la suite de la reine de Prusse, pais fit un voyage à Cassel, où Il écrivit une cautate pour le prince de Hesse, Guillaume 147. Il mourut d'hydropisie à Berlin. ie 8 iuin 1814.

Himmel est un des compositeurs modernes qui ont obtenu le plus de succès dans le nord de l'Allemagne. L'agrément de ses mélodies lui a procuré cet avantage. Toutefois, en ne peut le classer parmi les musiciens de premier ordreapparteuent à la dernière époque. Sa manière manque d'élévation et de portée : son harmonie est en général faiblement écrite; entin son style manque de variété. De là vieut que ses productions sont déjà plongées dans l'oubli. La lisle de ses ouvrages se compose de la manière suivanie : I. Organs : 1º Il primo Navigatore ; Venise, 1794. - 2º Semiramide; Naples, 1795. - 3º Alessandro; Pélersbonrg, 1799. - 4º Vasco di Gama; Berlin, 1801. - 5º Frælichkeit und Schuarmerey; ibid., 1802. - 6° Der Kobold (le Lutin); ibid., 1804. - 7º Fanckon la vielleuse, texte de Kotzebne; ibid., 1805. Il y a plusieurs édifions de cet opéra, le meilleur de Himmel, ou du moins celui qui a obienu le plua de succès. - 8º Les Sylphes; Berlin, 1807; gravé en partition pour le piano, Mayence,

Schott. Les ouvertures de ces opéras ont été publiées pour l'orchestre, - II. CANTATES : 9º La Danza, cantate de Métastase pour 2 voix et orchestre; Dresde, 1792. - 10° Les Fils de la Hesse et les Filles de la Prusse : Berlin, 1797. - 11º La Confiance en Dicu, grande cantate religieuse à 4 voix et orchestre, ibid., 1797. -12° Cantate funèbre pour les obsèques de Frédéric-Guillanme II, rol de Prusse, 1799, gravée en partition. - 13° Cantate composée pour la cour de l'électeur de Itesse - Cassel, 1807. -III. ORATORIOS ET MUSIQUE D'ÉCLISE : 15º Isacco, oratorio de Métastase; Dresde, 1792. - 15° Mease à 4 voix, en manuscrit. - 16° Vêprea à 4 voix; idem. - 17° Le 146° Psanme, à 4 voix et orchestre, sur le texte de Luther. - 18° Vater Unser (Paler noster) de Mahlmann, há voix et orchestre, gravé en partition; Leipsick, Peters. - 19° Le Psaume In exitu ; Idem. - 20° Le Psaume Dixit (en ut majeur), en manuscrit. - IV. MUSIQUE INSTRUMENTALE : 21° Deux marches en harmonie à 11 parties, op. 34 ; Leipsick, Pelers. - 22° Concerto pour piano, op. 25 (en re); ibid. - 23° Grand sextnor pour plane, 2 altos, 2 cors et violoncelle, op. 19; Paris, Erard et Pleyel. - 24° Quatuor pour piano. fiûle, violon et violoncelle, 1803; Berlin, -- 25° Trois sonates pour piano, violon et violoncelle, dédiées à la duchesse d'York; Leipsick, Breilkonf et Hærtel. - 26° Trois idem dédiées à reine de Prusse, liv. 2; lbid. - 27° Trois idem, up. 16; ibid., Paris, Janet. - 28° Trois Idem, op. 17 et 18; Paris, Érard. - 29° Grande sonate pour piano et violon, op. 14 : Hanovre, Bachmann. -30° Grande sonate pour 2 pianos; Leipsick, Peters. - 31° Sonate pour piano à 4 mains, œuvre posthume; Berlin, Lischke, - 32° Quelques cenvres de fantaisies, rondos et thèmes variés. - 33º Plusieurs cabiers de valses, de quadrittes et de polonaises, composés à grand orchestre pour la reine de Prusse, et publiés pour te plano. - 34º Des marches pour te piano. -35° Une multitude de chansons allemandes, romances, etc., à voix senie, avec accompagnement de piano el autres instruments. Après avoir joui d'une grande renommée en Prusse pendant sa vir, Himmel y est à peine connu de nom de la génération actualle.

HIMMELBAUER (Weressas), violoncelliste, é de Boltème vers 1728, vivait à Prague en 1721; pins tard il se rendit à Vienne, où il brillait encore en 1728, quolqu'il fui alors âgé de claquato-exp ans. Il était particulièremen renomné pour l'énergie de son exécution. On a gravé de lai des dues pour fulle on violon et violoncelle, op. 1; Lyon, 1776. Il a fertil ausel des duos pour 2 violoucelles, qui sont restés en manuscrit, et que le violoncelliste de Bohème Emeric Petrzik possédait en 1795; en 1816 ces mêmes duos élaient passés en la possession de G.-J. Dilaber.

HINDLE (JEAN ), contrebassiste d'un rare talent, est né à Vienne, le 10 fevrier 1792. Après avoir appris les éléments de la musique et le violoncelle dans nne école publique, il entra comme ouvrier chez un luthier. Dans ses beures de repos, il se livra à l'étude de la contrebasse, et parvint par ses efforts à un degré d'habiteté trèarare sur ce gigantesque instrument. En 1817, il a commencé à se faire connaître dans les concerts, où il a exécuté des solos très-difficiles. Peu de temps après, il est entré comme contrebasse an théâire An-Der-Wien, où il était encore en 1843. En 1821, il fit un premier voyage en Allemagne, et obtint les plus brillants auccès partont où il donns des concerts. En 1827, il visita Prague, Leipsick, Dresde, Berlin, et partout lt excita l'étonnement et l'admiration, L'année suivante il donna un concert à Vienne, au théâtre Kærnthnerthor, et v exécuta sur la contrebasse un rondo fort difficile de Romberg, composé pour le violoncelle, et des variations dans ta manière de Paganini , an moyen des sons harmopiques , dont il se sert avec upe habileté merveilteuse. On vante aussi le goût et l'expression de son jeu. Une onverture de fête de sa composition et plusieurs autres de ses ouvrages ont été exécutés à Vienne; en 1832. Hindle a un fils (André ) qui s'est fait remarquer à Vienne, en 1836, comme uu pianiste distingué.

HINESTROSA (LOUI-VENCAS DE), musicien espagoli du scizieme siècle, est anteur d'un traité de musique concernant la notation en tabalture pour le tuth, la harpe et la viole, le plain-chant, le chant figure et le contr-polot; cet ouvrage a été publie sous le titre suivant : Tratado de Clifra de nueue para lecía, harpa y viguela, canto llano, de organo y confrapunto; Alcala de Henares, 1537, in-fol.

HINNEBURG (A. WILBELE), professeur de musique à Vécole de la ville, et cantor à Juterbog, vers 1835, a publié, sous le titre contraditoire Allgemeines Schul-Choratbuch oder 20 der gangbarte Chorvel fur Schulen, cu, un chois de chanta chorals à 2 et 3 voix. Juterbog, Coldite, 1836, in-47.

HINNER (...), harpiate allemand, vini à Paris vers 1774, donna à la Comédie-Italienne, en 1776, le petit opèra en na acta intinté : la Fausse Délicalesse, qui est peu de succès, puis fut attaché à la musique de la reine. En 1781, il était à Londres, où il se faisait applia-

dir par sa manière de joner l'adagio. Mais l'arrivée de madame Krumpholtz, quelques années après, le fit oublier. Il revint alors à Paris, où il était encore en 1803. On a sous te nom de cet artiste: Complainte d'Amadis, avec accompagnement de harpe; Paris, 1780. - 2º Duo pour deux barpes, op. 1 ; Paris, Frey. - 3º Ariettes de différents auteurs, variées pour la harpe, op. 4; Paris, Naderman. - 4° Trois sonates pour harpe et violon, op. 5; ibid. -5° Quatre sonates idem, op. 6; ibid. - 6° Quatre sonates pour harpe à pédales, op. 7; Londres, 1781. - 7° Qualre sonates pour bargo et violon, op. 9; Paris, 1794. - 8° Duo pour deux harpes, op. 10; Paris , Naderman. - 9° Duo pour deux harpes, nº 3; Paris, Frey.

HINRICH (JEAN-CURÉTIEN), Foy. HEINRICH.
HINRICHS ( JEAN-PIERRE ), facteur d'instruments à Hambourg, vers la fin du dix-inuitième siècle, fimita à cette époque les grands plauos anglais.

HINSCII (ALEATA-ATONE), constructure d'orgues à Groningue, vers le milieu du dit-hui-luieu sètèle, était né à Hambourg. Il se rendit célèbre en Hollande par quedques bons instruments, entre autres : 1º Torgue de l'èglise luthérienne de Groningue; 2º celui de Midwolde (village hollandis), composé de 32 jeus, 2 clas viers et pédale. Il a aussi réparé le grand orgue de l'èglise Saint-Martin à Groningue.

HNTZE (Jacques), né à Bernan, dans la Marche de Brandebourg, en 1622, vécut à Berlin en qualité de muvicien de la cour de l'électeur de Brandebourg vers 1666, et mourut à la fin du dis-septième sècle. Il a composé le cliant des Éptires que Cruger a publié dans son livre ritoral.

HIPPASE, philosophe pythagoricien, né à Mghopnic, écritis ur la musique, efint un desdeponte, etritis ur la musique, efint un desdeponte, etritis ur la musique, efint un desdeponte de la dispeta les visiones des sons d'appet les visiones des visiones proportions des sons que et avait calculéet d'après les dimensions por les avait calculéet d'après les dimensions des corps sonores. On peut voir sur ce siglé le Laxique d'Hecychius, et Titéon de Smyre (L. II, C. 12, p. 19, p. 19, étal. Buillaida), alois que les notes de Bouillaud (p. 561) aur ce dernier d'irisin.

HIRE (PHILIPPE RI. LA.). FOR LABRAS. HIRSCH (A.O.M.), petre bullerien du disseptième siècle, fit ses étules à Strasbourg; ce qui a fait présume qu'il fatt à ne de Alosce. Il fut d'abort pasteur à Biochlingen, dans le duclé de Holrenlohe, ensuite à Landsicelci. De là il alla à Neumètellen, et plus tard à Unior-Regenbach. On a de lui différents traités de titéologie et un abbrégé, en allemand, du traité de musique de demosprée.

210CA. UNIV. BES MUSICIENS, T. 17.

Kircher initiulé Musurgia, sous ce titre : Kircherus Jesulla Germanus Germanis redonatus, sice Arits magna: de consono el dissono Ars minor; das ist :Philosophischer Extract und Auszug aus des wellberühmten teutschen Jesulten Alhanasii Kircheri von Fulda Musurpin universali ausgezogen von, elc., 1811 (en Sonabo 1620, in; 146 375 nazes.

HIRSCH (Léoroin), violoniste, était au service du prince Esterbazy, sous la directiou de Haydn, Lorsque la chapelle de ce prince fut supprimée, en 1790, cet artiste alla s'élablir à Vienne, où il vivait encore vers 1810. On a de sa composition: 1º Duos pour deux violons. couvres 2, 3, 7, 8, 9, 16; Vienne, Weigl, Haslinger, etc. - 2° Duos pour violon et flûte, op. 18; ibid. - 3º Duos pour violon et violoncelle, op. 2t; ibid. - 4° Variations pour deux violons, op. 11 et 14; ibid. - 5° Duos pour 2 flûtes, op. 5; ibid. - 6° Duos pour flûte et violoncelle, op. 20; ibid. - 7° Variations pour flute, op. 12 et 13; ibid. - 8º Trois quatuors brillants pour 2 violons, alto et basse, op. 17; lbid. - 9° Trois quatuors brillants pour flûte, violon, alto et basse, op. 19; ibid. - 10° La marche d'Alexandre variée, pour violon principal, second violon, alto et violoncelle, op. 15; iliid. On trouvait aussi chez Traeg, à Vienne, au commencement du dix neuvierne slècle, un Cossation ( petite pièce instrumentale ) pour hauthois obligé, deux violons et violoncelle, composé par tlirsch.

HIRSCII (RODOLPHE), né en Hongrie, le ter février 1814, fit à Brunn et à Vienne des éludes de droit, et cultiva la musique dès sa jeunesse. On a de lui un intéressant petit ouvrage de biographie et de critique intitulé : Galerie der lebender Tondichter (Galeric de compositeurs vivants ). Geins (en Hongrie), C. Reichardt, 1826, grand in-8°. On y trouve des notices remarquables par l'originalilé des aperçus concernant Adam (Adolphe), André, Auber, Bellini, Chelard, Cherubini, Chopin, Cramer, Charles Czerny, Diabelli, Donizetti, Field, Gyrowetz, H. Herz, Hummel, Conradin Kreutzer, Lachner, Lindpaintner, Marschner, Maurer, Mendelssohn, Meyerheer, Moscheles, Mosel, Paganinl, Reissiger, Ries, Rossini, Seyfried, Spohr, Spontini, Tomascheck, Weigl et Wolfram. Hirsch a vécu quelque temps à Leipsick, et y a pris part à la rédaction du journal intitulé la Comète. On a de lui environ vingt œuvres de cliants à voix seule avec piano. Hirsch, de retonr à Vienne, y était encore en 1846.

HIRSCHBACH (HERMANN), compositeur de musique instrumentale et écrivain sur la musi-

que, est né à Berlin, en 1811. Ses trois premiera quatuors pour 2 violons, alto et basse furent exéentés dans une matinée musicate donnée le 11 mars 1839. Ils ont été publiés à Bertin, en 1841, sons ce titre : Lebensbilder, Cyelus ron quarlelles, œuvre 1er. Depuis lors son activité productrice a été considérable, car il a publié treize quatuers pour 2 viologs, alto et viologerile, cenvres 1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 43 et 49; dent quinlettes pour 2 violons, 2 altos et violoncelle, œuvres 2 et 39; denv quintelles pour 2 violons, alto et 2 violoncelles, œuvres 44 et 50; deux quinteltes pour violon, alto, viuloncelle, clarinette et cor, œuvres 40 et 48; un septuor pour violon, alto, violoncelle, contrebasse, clarinette, cor et basson, œuvre 5; un Ottetto pour violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, clarinette, basson et cor, reuvre 26. Sa symphonie pour l'orchestre nº 1, œuvre 4, a été exécutée à Leipsick , dans les concerts de la Gewandhaus. La symphonie n° 2, intitulée Lebenskampf (Le Combat de la Vie), est l'oruvie 46; le nº 3, œuvre 47, a pour titre : Erinnerungen an die Alpen (Souvenirs des Alpes); le nº 4, œuvre 27, est une Fantai-le d'orchestre intitulée Faust's Spaziergang ( la Promenade de Faust), M. Hirschbach a écrit aussi cinq ouvertures à grand orchestre : la première, œnvre 3, est intitulée Ouverlure de fete; le n° 2, œuvre 28, est dédié à la nation atlemande ; le nº 3, œuvre 36, est destiné au drame Gocia de Berlichingen; l'œnvre 40 est furmée par l'onverture et toute la musique de Hamlel; le nº 5 est l'ouverture de Jules César. Les symplionles et les ouvertures sont arrangées et publices pour le plano. En 1842, M. Hirschbach s'est établi à Leipsick ; il y a publié pendant plusieurs anuées un écrit périudique intilulé Kritisches Repertorium.

HIISCHFELD (Micata.), facteur d'orgues an serizione siècle, commença en 1530, à Breslau, un finstrument de 33 jeux; mais il mourert avant de l'avoir achevé. En 1061, la voûte de l'église où cet instrument était placé a'écroula, et l'instrument fut anéanti.

IIIISGIIFELD (Confirms Cure-Lusser), professor de pillosopies et scretific de collège academipse de Kirl, napait le 16 Eviter 1723, Rarles, pris Patini, et moural le 20 Eviter 1722, Il estauteur d'un livre quia pour litre Plan der Creichiche et Posse, Reredmikel, Musik, Molerey und Bildhuserband unter des réchet de l'un drum bilation de la poside, de direction (Pin d'une bilation de la poside, de direction de l'un de l'un de l'un de la poside, de l'indicate (Pin Liste et al. 1726, la silve IIITA (Do. MAYONO-Biomerce), Et ), mallie IIITA (Do. MAYONO-Biomerce), Et ), mallie IIITA (Do. MAYONO-Biomerce), Et ), mallie l'années de l'années

de chapite de la calibérale de Palemia, aprele Sarda [picies, ante resystem de L'on, vivet ten lo milies du dis-lumilities siècle, ou de luis unité d'harmonie de le composition infinité liberante intérnation l'ontre de la maniera production insidisé. Disquasse instructive. Consennation a des professores de Marien. Curta a los duscipulos des tent altre que l'autre l'autre d'autre d'autre l'autre d'autre d'autre

naturelles sans préparation, HITZELBERGER (SABINE), cantatrice à la cour du duc de Witrzbourg, n'e à Raudersacker. le 12 novembre 1775, chantait déjà dès l'àge de dix ans dans plusieurs églises et couvents. Plus tard elle cut pour mattre Steffani, chanteur llalien au service du due de Würzbourg. Ses progrès furent rapides sous la direction de ce mattre, et sonéducation fut complétée par des leçons de piano et de langue italienne. Dès ses débuts à la cour de Würzbourg, elle obtint de beaux succès. Elle était âgée de vingt et un ans lorsqu'elle fut engagée ( en 1770 ) pour chanter au concert spirituel et à celui des amateurs, de Paris. Elle y produisit une vive sensation par la beauté de sa votx. On voit dans l'Elal actuel de la musique du Roi, de 1778, qu'elle était encore au concert spirituel dans cette année, en qualité de première chanteuse. Gerber dit qu'on lui offrit un traitement de 6,000 francs pour être cantatrice de la musique du roi, mais qu'elle refusa cet avantage, à cause de ses engagements avec son prince; il en fut de même des ofires qui lui furent faites par l'électeur de Mayence. Le seul engagement de ce genre qu'elle contracta fut à Francfort, pour les concerts de l'hiver 1783. Il paratt qu'elle s'était mariée fort jeune, car lorsqu'ette se fit entendre à l'aris, elle portait dejà le nom du flùtiste Hitzelberger, Gerber dit que madame Hitzelberger vivait eucore à Würzbourg en 1807.

Cetie contairice possedati une voix douce commes une Bille, dond l'échouré ceti du le trois actives. Die excentisit les traits rapides avec me ran facilités. Die est quarte libre, dant clie it els-menn l'édecation muricale. Les deux premières mourents à Nime 1987, 1972, fai statelire à la cour de rai de faxière; del popusa le musière de la cour Banberger. Sa serue (Régine ), me à Würzburry, en 1786, fai sund attaché à la miles court, et danta devant Napoléon, à Munich, dans le Socrifice interrompu, de Winter, et dans Dou Juan, de Mo-

HITZENAUER (CHRISTOPHE), cantor de l'école do Lauing n. dans la principauté de Pfalzbourg. est auteur d'un petit traité de composition devenu fort rare, et qui est intitulé : Rolio focilis componendi symphonias scu concentus nusieos; Laningen, 1585, in-8°. On a aussi de lui : 1° Auserlesene sehr liebliehe geistliche Gesang, mit drey Stimmen ganz artlicke componirt (Chansons spirituelles, choisies et agréables à troia voix); Lauingen, 1585, In-4°. - 2° Zurey newe teutsche Liedlein mit 4 Stimmen, welttieke mit allein lieblieh zu singen, sondern auch auff allerley Instrumenten margen gebraueht werden, etc. (Denx nouvelles petiles chansons allemandes à 4 voix, etc. ); Lauingen (sans date), in-4°.

HITZLER (DANIEL), prévôt et conseiller à Stuttgard, né à Haidenheim, dans le duché de Würtemberg, en 1576, mourut à Strasbourg, to 4 septembre 1635. Il était à la fois théologien savant et musicien instruit. Avant d'erro conseiller à Stuttgard, il avait été prédicateur en divers endroits, pasteur et inspecteur dea écolos à Linz, on Autriche, et enfin surintendant général à Kirchheim, Othon Gibel cite un livre de Ititzler intitulé Musica nova (voy. Kurtzer, jedoch gründlicher Bericht von den vocibus musicalibus, p. 59 et suiv.), écrit contro le systèmo de solmisation par la boecdisation de Calwitz, et en faveur de la bebisation, on solmisation par les sept syllabes la, be, ce, de, me, fe, ge. Un exemplairo do cet ouvrage, qui parali êtro d'uno autre édition, se trouve à la bibliothèque royale de Berlin ; il a pour titre ; Newe Musica oder Sing-Kunst (Nouvelle musique, ou art du chant ); Tubingue, 1628, in 8°. On a aussi de Hitzler uno coltection do cliants chorals de divers autenrs, publiée sous ce titre : Musikalisch flourirte Melodien der Kirchengesunge Psalmen und geistliehen Lieder; Strasbourg, 1634, in-12.

HNILCNA (ALOYSDOS) (1), compositeur anquel ses compatirotes accordent du geise, est néa Wilden-Kowett, es Bohème, le 21 mars 1820. A l'âge de dix ans il entra an cheor du couvent des Augustins dans le vieux Brune, comme sompanisto; puis il alla continuer ses études musicales à l'école des organistes de Prague, pendant les années 1824 et 1843, oil lobhist le prix

 t) La pronotetation de ce nom , à peu près impossible pour les Français, est militischia, avec une émission fortement guiturale de l'n. d'excellece. En 1819, Il a c'écommo organische dans a ville malte, et posteleverment il a été inf directeur de la société chaintate de Sainte Golffe, se premiera compositions sont un Re-Colff., Se premiera compositions sont un Recolff., se premiera composition sont un Retolecte. Se premiera composition sont un Republication and 1835 dans un encoert la Brian. Sin envire capital jumpit en jour (1860) et l'Orstatro en Inacus bolième qui a pour titre Ziraceur y rife (Er brian l'anticommo de l'accessification en l'accessification de l'accessification en l'accessification de l'accessification de destructure, avec un succes d'entinosissure. Sen service verrages consistent un engle qualité de passures et de l'assistant de l'accessification de l'accessification de peniment et de l'assistant de l'accessification de l'acce

pilome et es a l'innes.

Politore et es a l'innes.

Horris de l'innes, crivais tere l'innée 160 av. J.-C. On ne possible plus que des fraguests de son litre; mais l'inn des morceux, rapport et traduit per le P., Amiol (1), est auex révenis pour mons domer une cognatissance milisante pour mons domer une cognatissance milisante comme giberarine des sons d'anz gammes, de la propression triple 1, 3, 9, 27, 81, montée de 1 montée et sons d'anz gammes incide. Cette génération n'est pouvée par Illana-Tries que jusqu'a incipiente terre par qu'elle suits, dans cet limité, pupr la formation en l'est pouve de l'innée, pour qu'elle suits, dans cet limité, pupr la formation de l'innée de l'innée de l'innée par l'innée de l'innée

1, 2, 9, 27, 81
progression triplo: Pa, ut, sol, re, ta; d'où se
tire la gammo incomplète fa, sol, la, ut, ré, sur
laquelle sont établies beaucoup do métodies populaires de la Chine.

HOBERN (Jaxa-Friefance), organiste à l'égies Notre-Dane de Wisfolmattel, dans la seconde motif du divi-luitimen siècle, mourate ne cette ville dans l'année 1782. En 1731 i a fait l'amprimer un opéra allemand de sa composition, initiale Ettisian, es passition punt le elavrein. Initiale Ettisian, es passition punt le elavrein, initiale Ettisian, es passition punt de lavrein, voix seule, avec acrompagnement de piano; Cassel, 1778. – 2º Six aonates pour clavecin avec vision et vilnocette; ibid. 1778.

HOBBECHT (Jacqua), Fog. Obsacert, HOCHBRUCKER (...), harpito et lutilier à Donawerth, vers 1699, vicut aussi quelquo lemps à Augeborg, lassespour avoir invené les podètes de la lurpe, qui ne inreat d'abort qu'au nombre de cierq, et que l'inventeur julça d'errière le corpa de l'instrument. La laire de difficier le corpa de l'instrument La laire de difficier le distance de la grande de l'article de d'altre de l'article d'altre d'altre d'altre d'altre d'altre d'altre d'altre d'altre la seconde, re' ditter; la troiddonnait ut d'âles; la seconde, re' ditter; la troid-

<sup>(1.</sup> De la musique des Chinois, tant anciens que modernes (dans les Mémoires concernant les Chinois, L. VI, p. 118-190 h.

sième, fa dièse; la quatrième, sol dièse; la cinquième, si bécarre. Cette disposition, analogue aux tons alors en usage, ne permettait pas de jouer dans les tons de si bémol, de mi bémol, etc. Il paratt que l'invention de Hochbrucker ne fut rendue publique que vers 1720. Elle fut introduite eu France en 1740, par un musicien allemand nommé Stecht; mais les difficultés de l'usage de ces pédales parurent alors trop grandes, et plus de trente ans après les harpistes français nese servaient encore que de la harpe simple. Ce fut le neveu de Hochbrucker qui, s'étant établi à Paris comme multre de harpe, opéra à cet égard une réforme complète. En 1732, époque où Walther écrivait son Lexique de musique, Hochbrucker vivait encore.

HOCHBRUCKER (Smoot), fist du précident, naqui à bonaverth, en 1699. Son père ioi enseigna à jouer de la lastpe à pédhles, et il devint ur cet instrument l'artiste le plus babile de son temps. En 1729, il se fit entendre à la cour impériale de Vienne, et y fit admirer son talent. Après Wellter, qui nous fournit ces rensrienuents en 1734, on n'a rien appris sur la carrière de cet striste.

HOCHBRUCKER (P. CÉLESTIN), naquit le to janvier 1727, à Tagmersheim, en Bavière. Son père, frère de l'inventeur de la lisrpe à pédales, y etait instituteur, et lui enseigna les Isngues anciennes, le chant, l'orgue et la barne. Le ieune Hochbrucker scheva ensuite ses études à Neubourg et à Friesing, Dans cette dernière ville. il se lia avec Cammerloher, qui lui enseigna la composition. Après avoir achevé un cours de philosophie, il entra dans l'ordre des Bénédictins, au monastère de Weibenstephan, y fit profession le 15 octobre 1747, et fut ordonné prêtre le 9 avril 1752. Excellent organiste et harpiste distingué, Hochbrucker avait sussi du mérite comme compositeur. Il a laissé en manuscrit beaucoup de musique d'église qui a été estimée en Bavière. En 1774 les étudiants de Friesing unt exécuté un oratorio intitulé Les Juifs en captivité à Manassa, dont la musique était du P. Hochbrucker, et qui fut admiré pour la beauté des chœurs. Ce religieux est mort en 1803.

HOCHBRUCKER (Cmarms), ferre du précédent, né l'agmersheim, le 17 mai 1733, apprit de son père les éléments de la mustque alois que dels harpe, el acquit sur cet instrument une rare lisblité pour le temps où il véent. Arrivé à Paris en 1770, il s'y établit en qusilté de professeur de larpe; il y mit en vouge la hirpe à préable, qui avait subi de notables modifications depuis qu'elle avait été inventée, car ces pódales. étaient alors an nombre de sept, et la harpe était accordée en mi bémol. Bientôt Hochbrucker ent des élèves et des imitateurs ; dans l'espace de donze ans, la barpe devint à la mode, et l'on vit à Paris plus de harpistes distingués qu'il n'y en avait dans toutes les autres grandes villes de l'Europe. Après le départ de ltinner. mattre de harpe de la reine , Hochbrucker obtint ce titre. La révolution française de 1789 obligea cet artiste à chercher en Angleterre des ressources pour son talent. En 1792 il était à Londres, où il publia quelques œuvres de sa composition. Les renseignements manquent sur la fin de sa vie. Les onvrages connus de Hochbrucker sont les suivants : 1° Trois œuvres de divertissements et d'airs connus, variés pour la harpe: Paris, Cousineau. - 2º Recueil d'ariettes choisies avec accompagnement de harpe, sulvi d'une sonate, op. 2, Ibid. - 3° Six sonates pour la harpe avec une gamme et des pièces doigtées pour les commençants, op. 1; Ibid. - 4° Six idem, op. 6; ibid. - 5º Trols dues pour deux harpes, op. 9. - 6° Six divertissements; Londres, Preston, 1797. - 7º Trois sonates pour harpe et violon; Paris, Plevel.

HOCHREITER (JOSEPH-BALTBAZA), organistà à Lambaic, dans la bale Autriche, vicul su commencement de dix-builtème siècle. Il
s'est fait consattre par des compositions pour
l'égilse, dont les titres suivent: "I 'èsperz deminicales et festiver quotuor vocum ac instrum. ; Aughourg, Lotter, 1000. — 2" 'terperx
B. V. Maria 'è vocum, 1 viol., 2 violae et contine, jibd., 110.

HOCKER (Jax-Loue), ministre à Heilbronn, dans la principaule (<sup>2</sup>) Angabech, nequilbronn, dans la principaule (<sup>2</sup>) Angabech, nequilà à Lautersheim, en 1670, et mourut le 16 veril 1746. Il était membre de l'Andonné des sciences de Berlin. Au nombre de suovrages on trouve un traité des sociences mathématiques institute in Mathematische sercientus, oder gestifiche Brenutuage andhématischer Visicenachoff, en qualter volumes, dout le dernier est relatif à la mousloise.

HÓCMELLE (Piran-Fownon), organiste compositor avorde, né à Paris, is 18 septembre 1831, lui admis comme étére au conrerratoire de cele tille, le 16 décembre 1833, et y fit toutes ses études musicales jusqu'au mois de norembre 1830, MM. Pirarat el Leborne lui out enseigné le contrepoint et la composition, et l. Benoist à été ou professer of organs. En 1833 il a obtenu le second prix de cel instrument au concours, et le premier lui a été décemé dans l'aunée suivante. M. thounelle estorganite à l'égite sich-l'hilippe du les des deganite à l'égite sich-l'hilippe du les des de-

HODERMANN (G. C.), compositeur et professeur de piano , vécul à Amsterdam vers la lin du dix-knitième siècle. On connaît sous son nom : 1º Méthode brève et facile de musique et de piano, à l'usage des commençants, etc.; Amsterdam, 1789. - 2° Deux symptionies pour l'orchestre; ibld. - 3° Quintettes pour clavecin, flute ou bantbois, violon, alto et basse, no 1 et 2, ibid. - 4º Septuor pour 2 violons, 2 violes, 2 cors et basse; ibid., 1791. - 5° six controdanses et un menuet avec 12 variations pour piano; ibid. - 6° Trois symphonies pour clavecin et violon, op. 5. - 7° Trois idem, op. 9, 1793. - 8° Trois duos pour 2 violons, op. 10; ibid. - 9° Douze sonatines ponr 2 violons à l'usage des commencants, op. 11; ibid. -10° Six sonates pour le clavecin et violon, d'une exécution facile, op. 12. - 11º Denx concertos pour le clavecin (en ré majeur et fer majeur), op, 13; ibid. - 12° Ouverture exécutée dans la nouvelle église Inthérienne, arrangée pour le clavecin, ibid.; 1795. - 13° Les Vertus auprès de la croix de Jésus, oralorio, en manuscrit. -14° Cantate sur la résurrection de Jesus-Christ, en manuscrit,

HOBGES (Enouaxa), doctur en musique, guide par l'université de Cumbridge, cet et dans le comit de Middlesce, au commencement du faircerviture siècle, aprix avoit terminé as étables na collège Schiery Senser, à Cambridge; pair des avantages condérnés les layard de l'avantage pour se fare aux Étals-Unis d'Amérique, il s'y et alle sité, et de l'amérique si l'avantage ce la parsière de Trinity-Churrit, à Neuv-Yeri. Le a de la in entré qui a poir titre du Essay. Le collège de l'avantage le sont de la musique d'étable (Essa) le collège de l'avantage la collège de la montique de l'avantage la collège de la montique de l'avantage la collège de la montique d'étable (Essa) par l'avantage de la montique d'étable (Essa) par l'avantage la collège de la montique d'étable (Essa) par l'avantage par l'avantage l'avantage par l'avantage l'a

Un autre musicien (Hoders, G.-L.) a publié, vers 1520, une intéressante collection d'airs populaires de l'Espagne, sous ce tifre : Collection of Peninsular Melodies; Londres, 2 vol. gr. in s<sup>2</sup>. Cet ouvrage était du pix de deux guinées par souscription.

ROEIRECHTS (....), clavecioiste, net en Belgiopo, a vice u.b. Jonders, vera la fin din disbulième siècle et au commencemenda suivani. En 1780 il a dit grave à Londers trois tiros pour clavecia, violon et violoncelle, op 1. Sea autres curvagas sont : "Trois sonates pour clavecia curvagas sont : "Trois sonates pour clavecia (Hem., op. 3, Londers, Clemonti. — 3"Trois Idem., op. 4, jibl. — 4"Trois Idem., op. 5; jibl. — 5" Sonate sur des airs écossis, op. 7; jibl. — 5" Trois sonates pour claine et violon, op. 9; 6" Trois sonates pour claine et violon, op. 9; ibid. — 7° Trois idem, op. 10. — 8° Trois idem, op. 11; ibid. — 9° Trois idem, op. 12.

HOECKE (C.), violoncelliste allemand, vécusen Rassie dans les deralières années du dixbuillème siècle. Il a fait graver de sa coraposition : l' Concerto pour violoncelle et orchestre (en sof), op. 1; Moscou, 1799; Paris, Siècher 2° Desvième concerto pour violoncelle (en ut), op. 2; Moscou, 1791, Pierl.

HOECKII (CHARLES), maltre de concerts du prince d'Anhalt-Zerbst, naquit à Ebersdorf, près de Vienne, le 22 janvier 1707, Après avoir recu de son père quelques leçons de violon, il fut envoyé, à l'âge de quinze ans, à Pruck pour y faire des études complètes de masique chez le masicien de la ville. Son apprentissage terminé, il entra comme hauthoiste dans la musique d'un régiment, et passa deux années en Hongrie et dans la Transvivanie. Le temps de son service étant lini, il retourna à Vienne, et y fit la connaissance de François Benda, qui remarqua son babileté sur le violon. Ce grand arliste se disposait alors à faire un voyage en Pologne : Heckh obtint la permission de l'accompagner jusqu'à Varsovie, en passant par Breslau. Le staroste Sukaschefiski admit les deux artistes à son service. Lorsque Benda s'éloigna de Varsovie ponr aller à Beriin, il n'oublia pas son ami, et ce fut sur sa recommandation que Hœckli obtint, en 1732, la place de maître de concerts du prince d'Anhait-Zerbst, Il l'occupa pendant quarante ans, et mourut en 1772, avec la réputation d'un instrumentiste distingué, et d'un compositeur de mérite, Il a fait imprimer à Boilin, en 1761, sept parthien (petites pières instrumentales) pour 2 violons et basse, et a laissé en manuscrit 6 symphonies, 12 solos et 12 concertos pour le riolon

ILOGFEL (JEAN), doctors en droit et consiller de pulsares pelle Esta es François, maqui à Uffenhien, le 2 juin 1600, et mourat e 1605. Gerbert diq api publica en 1634 un ourrage intitules Musica christiana, mais sans indi-actual de l'autica christiana, mais sans indi-actual de l'autica christiana, mais sans indi-actual de l'autica christiana, l'autica christiana, l'autica christiana, l'autica christiana, l'autica christiana, l'autica de l'impression. Il che aussi du même auticar un livre de l'impression. Il de l'autica christiana de l'impression de l'autica de l'a

Einsiedel, 1671, in-4°.

HOEFFLEIN (....), il existait sous ce nom
chez Traeg à Vienne en 1799, un concerto pour

clavecin, 2 violons, allo basse, 2 flûtes et 2 cors, en manuscrit.

HOEFFLER (Conant), musicien au service du due de Weissenfels, vers la fin du dis-septième siècle, naquit à Nuremberg, en 1630, Il a publié de sa composition dunte parthien pour la basse de viole avre basse cominue; Nuremberg, 1698, In-fol, On y trouve son portrail.

HOELLERER (FRANÇOIS XASTER), violoniste de la chapelle du roi de Wurteuberg, à Stuttgard, ne dans cette ville, dans les premières annees de ce siècle, a composé la musique de plusieurs ballets pour le lifétare de la cour, et plusieurs recueils de chanfs pour des voix d'hommes, qui oui dés'publié vere 1810.

HOELLING (Jean-Connab Erienne), théologien et prolifateur à Hilde-heim, mort jeune, en 1741, a publé plusieure dissertations, au nombre desquelles on remarque celle qui a ponr titre: Oralio musica ecclesiastica; Hildesheim, 1732, in-47.

HIGHLIZAM (Journ), compositeur neb. Aughong, dans he seende molitid us seizhen six-ise, s'est fall comattre par la publication de dux recuells de channon a) quite partie, Indi-tutés : I' Neue lutifeu welliche musikalische Leder unt 4. Silmenes, sampt enabstieleren bechzeilichen Gerangen, so wahl auff alternet partie mentil all veechwomen, etc., Augstehr untstalische Fischer mit 4 van 6. Silmen en mehr Telle Augsborg, 100h. In-V.

caliers de cerecueil.

HOEPPNR ( J.-Gronces-Cnaérux ),
pasteur à Niederspier, dans la principanté de
schwazbourz-Souderslausen, napul à Turinglausen, le 6 mars 1705, et mourul le 20 décente 1577. Fiedel cité dans as Literature de la
motiège (Alfgem. Lifer, der Nouls, p. 316) par
sange par la principal de la company de la company
sange sum Sirger (Instruction pour le clant);
naisit dit que le lièce et la date de l'impression
sout inconne. Lichesthuit, qui a copié Forkel

n'ajone autun renseignement à ce qu'il a tier de cet auteur. Expere, qui indique les autres ouvrages de llrepiner, dans son Index locupteits simus librorum qui inde ab anno 1730 susque ad annum 1832 in Germania et in terris confinibus prodierun (3º partie, p. 187), ne dit rien de celul-là; il parall done trassemblable que le litre, après avoir été annoncé, n'aura point nare.

HOEPNER (Érmesse), et à Penthie, dans le Merkhelmour, fi n'i abord cantro à Munchbra, vers (143, puis traupit les mèmes fonctions à Prancis et mir Order. Il a public de au composition deux collections de mente allemands et laisse, qui on province de cerepe (Unanta allemands et laisse, de collection de cerepe (Unanta allemands et laisse, de cerepe (Unanta allemands et laisse, de collection) de cerepe (Unanta allemands et laisse, de cerepe (Unanta allemands et laisse, de cerepe (Unanta allemands et allemands et laisse, de cerepe (Unanta allemands et allemands et laisse, de cerepe (Unanta allemand

HOEPNER (CHAÉTIEN-GOTTLOS), organiste de l'église de la Croix, à Dresde, est né le 7 novembre 1799 à Frankenstein, près de Chemnitz, et non à Frankenberg, comme le disent Gassner et M. Bernsdorf, dans leurs Lexiques universeis de musique. Il recut des iecons de piano de son frère atné (Curétien-Théophile), et dès l'âge de qualorze ans il se faisait déjà remarquer par son habileté. A dix-sept ans il se livra à l'étude de l'orgne, instrument qui depuis lors l'occupa presque exclusivement el sur lequel il acquil un lalent distingué. En 1824 il se rendit à Freyberg près d'Anacker, directeur de musique, qui le dirigea dans ses études de composition. De relour à Dresde, en 1827, il reçut encore pendant quatre ans des leçons de l'excellent organiste Jean Schneider, et perfectionna son talent sur le piano el sur l'orgue. Ou n'a imprimé de sa composition que quelques petites pièces pour ee dernier instrument dans l'Orgel-Museum, publié chez Godsche, à Meissen, en 1834.

HOERE (Jaxa-Contraom), recteur au college du prince à Meissan, it à Naumbourz, en 1704, étudis à Wittemberz, oli Ifut magister en 1727, puis biblioticaire de Tunivereile, ensuite (en 1731) recteur à Frankenhausen. En 1720, il se rendil à Meissen en qualité de co-recleur; le rectoral tu fit confié en 1751. Il mourat en cetta ville, le 8 mars 1771. Au nombre de sec écris on trouve une dissertation intillate : Series on trouve une dissertation intillate : Series

cantorum Afranorum; 1758, in-fol.

HOERGER (...), fils d'un violoniste de
Brême, est ne dans cette ville, en 1804. Après
avoir falt ses études musicales à Casset, il obtint

la place de directeur de musique dans cette ville, en 1831; plus tard il fut appelé à Dusseldorf comme directeur d'orchestre du théâtre. Il y a fair représenter, en 1838, un opéra intitulé Dona Juana.

HIGENIGI (Loru), Jorden en Indécine et anature funnique, veta l'armateria un image, veta l'armateria un image, veta l'armateria un image, veta l'armateria un image de la veta su appalo al veta su armateria sacrum, oder enfacta la veta su particia de la veta de la

HOESSLER (...), cantor à Attenhourg, est né dans cette ville, vers 1800. Il s'est fait connaître dans diverses localités de sa patrie, teleies que Pegas, Zeit, Schmorlia, Eisenberg et Altenhourg, par des motets, des lymnes et des canataes qui y ont été exécutés. Son meilleur ouvrage est un Poler nouter (Valer uner) à deux chourse, curver 3°, publié en 1836.

HOETZL (Lous), chanoine régulier de l'ordre

de Saint-Bonoll, et profes an convent de Sainte-Croix à Aughon, yers la fin do dis-spellème s'écle, a publié des vêpres de sa composition, sous ce titre : Nustace verpertuin eriportito. I vatini 38, partiti in vesperas de Domnica. de B. Virgine, et de variu sanoterum festivitatibus per annum concurrentibus, 1, 2, 3, 4 voc. capel. à instrum; partim mecessarius, partim ad libitum concertantibus : Aug-bourg, 1888, ju-4".

HOFER (Annut), second mattre de chapelle, et riged not chosen à la catiferina de Salribourg, vécut dans la seconde motilé du dis-septieme siècle. On a de lui on recroil littlivile : Ver sa-cram, seu force musile quirque cocibus et lo-dident Instrum. producende, et producende, et producende serviture, and occurrentes per annum festile-tales cum quibasdem de communi f. Salthourg, 1577, in-fol. Hofer fut le mattre de Jean-Bapdiste Sumber (rov. ce nom).

HOFERICHTER (JEAN), facteur d'orgues du dit-septième siècle, en Silésie, a construil en 1863 celui de l'église évangélique de Jauer, composé de 23 jeux, 2 claviers et pédale.

HOFFMANN (Jr.w), savant contrepolntiate et organiste liabile au service de l'archievêque Albert, à Halle, vécus dans la première moitié du seizième sècle. Il composa nne partie des métodies du livre de-chant choral qui fut publié à Halle, en 1537, In-8° de 11 (enilles.

HOFFMANN (ECCHARICS), né à Heliburg en Franconie, ful d'abord cantor à Straisund. pnis devint co-recteur dans la même ville, vers 1580 . Il s'est fait connaître comme écrivain didactique et comme compositeur par les ouvrages dont les titres sulvent: 1º Doctrina de tonis seu modis musicis qua est præstantissima et utilissima musica pars, paucis nostra atatis musicis coontia et persuecta, ex vetustissimis musicis ac brevitate et perspicultate, ut a medioeriter attento parvo cum labore deprehendi et dizet posset; Greiswalde, 1582, 5 feuilles in-8°. La denvième édition a para à Hambourg, en 1584, et le succès fut si décidé qu'il en fut fait une troisième dans l'année suivante ; toutes deux sont în-8°. Je possède une édition de ce livre publiće à Rostock, en 1605, in-4°. Ce livre est un des tneilleurs qui aient été écrits sur ce sujet : il est divisé en sept chapitres. Il a été réimprimé à la snite de l'ouvrage sulvant, en 1538. - 2º Musica practica pracepta adusum juventutis; Greiswalde, 1584, 10 feuilles In-8°. La deuxième édition a paru à Hambourg, en 1585, in-8°, et la troislème, en 1588, In-8°. Ce livre est divi-é en 13 chapitres. Dans la troisième édition, on trouve une préface de Jacques Ronge, surintendant des églises de la Poméranle citérieure. - 3° 2 Doutsche Sprüche aus den Psatmen Davids mil 4 Stimmen (Deux passages tires des psaumes de David, mis en musique à 4 voix); Rustock, 1577, In 4°. - 4° Geistliche Epithalumia auf des Pommerschen Herzogs Ernst Ludwig Beylager, mit 4 Stimmen (Epithalames epirituels pour les noces du duc de Poméranie Ernest-Louis, h 4 voix); Rostock, 1577, in-4°.

HOFFMANN (Marra ), celefire, buther allemand, vicut à Leipsick vers în în du disspitieme siècle et au commencement du dislusième : il moorul en cette ville, vrar 1725, See Instruments soni escore estimés. Il eut d'eux fiis, dont l'aine (Jean Cirrétien) se distingua comme lui dans la facture des luths. Le plus jeune se fit parificalièrement renarquer par ses violons et ses lasses de viole.

HOFFMANN (CRESTIEN), FOR HOFBARN,

HOFFMANN (Grann), stellatere do due de Sax-Weimer et bourgemetre de Rostenberg, naquiter ce lieu, let 11 notembre 1690. Il étoine les maltématiques à Jéna, pais let nommé îns-pecteur des latincients par le duc de Weimur, en 1719. En remplianant avec rète les fonctions de son emploi, il conçuit le projet d'apprendier 'liur-terture', dans co densain, il qu'in des les contraits de l'extreme de l'autre de l'extreme de l'autre de l'extreme d'autre de chapelle J.-G. Desen. Ses poppies firent rapides, et a peut de temps il parvint à l'extreme plant de la peut de temps il parvint à l'extreme plant de la peut de temps il parvint à l'extreme plant de l'extreme de l'extr

composer beaucoup de cantales religieuses et autres morceaux de musique d'église. En 1728 il fut nommé chambellan à Bostenberg, et en 1731 architecte du duc d'Eisenach. Il continua néanmoins de résider à Rostenberg, où la dignité de bourgmestre lui fut accordée, en 1736. Onignore l'époque de sa mort. Walther attribue à Hoffmann plusienrs inventions relatives à la musique. dont lea principales sont : 1° En 1727, une deuxième clef ajoutée à la flûte traversière et qui en perfectionna la justesse. - 2º Une clef ajoutée au liauthois pour rendre plua juale le sof dièse dans les deux octaves. - 3º Une mécanique pour monter et descendre d'un seul coup un violon au ton du chœur et à celui des concerts, qui alora étaient différents, - 4° En 1728, un neuveau tempérament pour l'accord des instruments, d'après des calculs arithmétiques faciles, - 5° En 1733, l'application du tempérament à l'accord de l'orgue, de manière à obtenir la plus grande justesse possible dana les vingt-quatre modes majeura et mineurs. - 6° En 1734, un calibre pour mesnrer le diamètre des cordes de violon, de basse de viole, de luth et d'autres ins-

truments. HOFFMANN (JEAN-GEORGES), organiste de l'église Sainte-Marie-Madeleine à Breslau, naquit le 24 octobre 1700, à Niemptsch, village du pays de Brug, où son père était un pauvre tisserand. Après avoir fréquenté l'école du village jusqu'à l'âge de treize ans, il entra chez un organisle nommé Quirl, pour y faire un apprentissage de cinq ans. Pendant ce temps, il apprit le chant, le clavecin, le violon, et même le cor et la trompette. Sou mattre l'instrnisit aussi dans la théorie et dans la didactique de l'art, en lui faisant ctudier les ouvrages de Prinz, de Werkmeister, de Mattheson et de tteinichen. Son éducation terminée, il partit avec 5 florins daua sa poche, et se rendit à Breslau, avec l'espoir d'y trouver la fortune. Le hasard fit qu'un de ses parents arriva dans la même ville peu de temps après avec trois jeunes gena de noble famille, dont il était le précepteur : ce parent le fit entrer au service da ses élèves, et lui procura par cela l'occasion d'assister à leurs lecons, et d'acquérir des connaissances dans les langues italienne et française. En 1720, il obtint la place de second organiste de l'église Sainte-Elisabeth, et lorsqu'un Opéra italien s'établit à Breslau, en 1725, on lui confia la place de deuxième accompagnatenr au clavecin : cette dernière circonstance lui fut favorable, et ne contribua pas peu à furmer son goût. En 1737, il obtint la place d'organiste de l'église Sainte-Barbe. Devenu organiste en chef de Sainte-Marie-Madeleine, en 1712, il écrivit : t" Quatre années complètes de musique d'église à 4 toix. - 2º Deux années romplètes de cantatea religiouses pour les grandes fêtes. - 3° Denx oratorios : le premier, intitulé Jesus sur le mont Golgatha, se trouvait, au commencement du dix-neuvième siècle, entre les mains du mattre de chapelle Reichardt. - 4º Beaucoup de compositions detachées pour l'église. - 5° Plus de 400 sérénades, cantates, et morceaux détachés, pour diverses circonstances, dont une pour un jubilé avec Sancius et Domine. De toutes les compositions de Hoffmann, il n'a été imprimé que 6 Murki pour clavecin, à Breslau. Il était habile organiste et savant dans la théorie de la musique. Il a écrit le catalogue détaille de ses ouvrages en 1740, et a donné sa propre biographie, qui a cté insérée par Mattheson dans ses Grundlage einen Ehrenpforte, p. 110 et suivantes. Il est mort à Breslau, en 1760.

HOFFMAN (IRS-Linkson), littlerque illemend, see assay venti à Leipek et à Italie, pois se fina à Etalie, oit inourel, le 20 septembre 174. Il et et emp seu mi vire qui a poor their. Feranch eiter Geolchicht der mache internation und et fur-ben larmonie tudierondere, une Etaliustranje on sude Traksania and eitelen produches en sude Traksania and eitelen produches en site internation and eitelen produches en site internation en et de la consideration en et de la consideration en et de la consideration en en et de la consideration en et de la consideration en et la consi

HOFFMANN (LEOPOLD), compositeur de la cour impériale, et maître de chapelle de l'église cathédrale de Vienne, naquit en cette ville vers 1730. Gerber le signale comme un musicien dislingué, qui brillait déjà en 1760 et jouissait d'une grande célébrité en Alleniagne. Cependant il n'a publié qu'un très-petit nombre de ses ouvrages. et l'on ne connaît de lui que quelques odes avec mélodies, et aix trios pour viulon, violoncelle et basse chilfrée pour le clavecin; mais le nombre de ses ouvrages reatés en manuscrit est cousidérable : on v remarque des aymphonies, concertode violon, de violoncelle, de clavecin, des concertantes pour ces divers instruments, des quatuers et tries pour violen, ainsi que des sonates avec et sana accompagnement. Le catalogue de Tracg, de Vienne, indique aussi deux vépres complètea de cet artiste. En 1764 il avait été nommé mattre de chapelle de Saiut-Étienne et de la chapelle impériale. Il est mort vers 1782. Mozart avait été désigné pour être son auccesseur, maia ce fut Albrechtsberger qui obtint la

HOFFMANN (JEAN-GEORGES), né en 1738,

à Schiwa, dans la principauté de Clagau. apprit d'abord les éféments le la maingae sous la direction de son père, puis entre au cheers de l'églies Sainle-Claudet à Breisau. Après la mort l'églies Sainle-Claudet à Breisau. Après la mort de maniciera de ville et d'églie à Schlawa, puis, n'156, il la tonome organis de l'églie e Vasgélique à Nicharch, prês de Freislant. Il est mort ne clies d'ans l'inner 1800, do nomait de la composition de est arbier à Douze pieces d'organ composition de est arbier à Douze pieces d'organ conformation de l'églies de l'églies d'accomposition de vest arbier à Douze pieces d'organ

HOFFMANN (PHILIPPE-CHARLES), pisniste et compositeur, est né à Mayence, le 5 mars 1769. Il étudia la philosophie et le droil, et ne cultiva d'abord la musique qu'en amateur. Dans sa jeunesse, il fit avec son frère (vou. l'article suivant) nn voyage à Francfort, où il connut Mozart, qui s'y était rendu à l'occasion du couronnement de l'emperent Léopold, L'illustre compositent remarqua le taient des deux frères Hoffmann, encore enfants, et joua avec Philippe-Charles ses belles sonates à quatre mains. La mort du père des jeuues gens les laissa sans moyens d'existence et les obligea de chercher des ressources dans la musique. Philippe-Charles donna des leçons de piano à Mayence; mais bientôt le siège de cette ville et les événements qui en furent la suite le contraignirent à se retirer dans le Blieingau, puis à Aschaffenbourg, où il se tronvait sans emploi en 1796. Là, il se sépara de son frère, et prit le parli de se rendre à Offenbach. Il y donua des lecons de piano et fut attaché à l'orchestre du concert de la ville, et à la musique particulière d'un riche négociant nommé Bernard. Vers la même époque, il se livra à l'étude de l'histoire naturelle, fut un des fondaleurs de la société académique de Wettéravie, et publia dans le premier cahier des mémoires de cette société un article sur l'entomologie. Deux voyages qu'il fit à Amsterdam et à Vienne le firent connaître avaniageusement comme exécutant et comme compositeur, Dans cette dernière ville, il fit la connaissance de Haydn et de Beethoven, qui lui témoignèrent de l'estime. En 1810, nne occasion favorable s'offrit à lui pour ailer à Pétersbourg ; il v demeura onze ans, et acquit, par les leçons et les concerts qu'il y donna, des richesses assez considérables pour aller, vers la fin de 1821, vivre dans l'aisance à Francfort. Ses connaissances étendues l'avaient fait nommer à Pétersbourg membre de la société russe d'histoire naturelle; il s'y lia aussi d'nne étroite amilié avec Schubert. astronome et conseiller d'État.

Le caractère distinctif du talent d'exécution de

Ptulippe-Charles Hoffmann consistait dans la netteté et la précision. Ses compositions ont de la grâce et de l'originalité. Une attaque de paralytie l'obligea à renoncer à l'exécution sur le piano , mais il continua de s'occuper de l'histoire naturelle, objet favori de ses études. Il possédait une des plus belles collections d'insectes et de papillons qui fussent en Europe. L'époque de sa mort n'est mentionce par aucun de ses compatriotes. Parmi les compositions de cet artiste, on distingue : to Trios pour piano, violon et violoncelle, op. t et 4; Mayence et Offenbach, 1791 et 1795. - 2º Divers thèmes allemands, français et italiens, variés pour piano seul, op. 2, 3, 5, 6. 7. 8. Offenbach, 9791-1798. - 3° Deux rondos pour piano, op. 9; ilaid. - 4º Un opera inédit. - 5° Fantaisie et rondo pour le clavecia. - op. 10; Offenbach, 1800. - 6' Cadences pour quelques concertos de Mozarl, ibid.

HOFFMANN (HERRI-ANTOINE), frère du précédent, né à Mayence, le 24 juin 1770, étudia aussi la philosophie et le droit, et se distingua, comme son frère, dès son enfance par ses heureuses dispositions pour la musique. Il jouait du violon assez bien pour avoir fixé l'attention de Mozart sur son talent: ce grand artiste joua avec lui quelques-unes de ses sonates peur piano et violon. Obligé plus tard de chercher dans la musique des ressources pour son existeuce il entra dans la chapelle de l'électeur de Mayence. Pendant le siège de cette ville, il se retira au Rheingau avec son frère, revint ensuite dans sa ville natale, et en sortit de nouveau pendant les troubles révolutionnaires pour aller à Aschalfembourg, où il resta jusqu'en 1799. Il entra alors en qualité de premier violon au théâtre national de Francfort-sur-le-Mein , fut nommé second répétiteur de ce théâtre en 1801, et devint en 1803 directeur des concerts du prince primat. En 1817, on le choisit pour remplir les fonctions de second directeur de musique du théâtre, et deux ans après il fut nommé directenr et l'un des chess d'orchestre. Lorsque Guhr fut appelé, en 1821, à occuper la place de directeur de musique du théâtre de Francfort, Hoffmann reprit celle de premier violon et de second chef; il la remplit jusqu'en 1835, où il s'est retiré, après trente-six ans de service, et à l'âge de soixante-cinq ans, avec une pension. Depnis lors il a vécu dans le repos, continuant seulement à écrire des duos pour violon et violoncelle, genre de composition dans lemel il a obtenu des succès. Il est mort à Mayence, en 1842. On connaît de cet artisle : 1º Symphonie concertante pour deux violons principaux, op. 2: Offenbach, 1795. - 2° Trois quatuors pour 2 violons, \$10 et hour, \$70, \$2 links. \$2 'St. dross or \$2 sinks, \$70, \$1 layagess, \$5 cholt. \$= 9 chols teller poor \$2 sinks, \$70, \$1 layagess, \$5 cholt. \$= 4 'Quinteller poor \$2 viclous, \$2 allos et violencelle; \$Vicana, \$Meriti. \$= 7 Treis devide poor viclous et vic

HÓFFMANN (H.N.), chanteur du théâtre allemand de Hambourg, étail dans celte ville en [1797; l'année sulvante il chanta't à Altona, il a publié de sa composition : l' Choix de poésies lyriques avez accompagement de piano; Hambourg, Meya, 1797.— 2º L'Elé et. Phireer, duo avez accompagement de piano; bián, 1797.— 3º Chanton allemande (Sogt vos sind die Peithern hin); tièm, biblem.

HOFFMANN (Jasa), virinose sur la mandoline, parala arcia vicu à Virinue, vera la fin du dix-luillème sèlecte. Le catalogue de Trave, injenier en 1799, indique sous le nom de cet attiste, en manuerit : 1° 3 quartetti per il mandoline, rivida e riolionettio. — 2° 4 Terzetti a violine, riola e riolionettio. — 3° 3 Serrente mandoline e viole en grape 3° 3 Serrente mandoline e viole en grape 100 e violine, 0° 1, 1 Vienne. — 5° 3 Duetti, blem, o° 3. Vienne, Artaia, 1790.

 HOFFMANN (FR.- BENOT), littérateur, poète tyrique, et critique distingué, naquil à Nancy, le 11 juillet 1760 Après avoir achevé de bonnes études, il se rendit à Paris, en 1785, et s'y fit connaître l'année suivante par son opéra de Phèdre, mis en musique par Lemoine, et qui ful représenté avec succès à l'Académie royale de musique. Le nombre de grands opéras et d'opéras comiques qu'il écrivit ensuite pour les plus célèbres compositeurs est considérable. Parmi ses écrits polémiques, on remarque celul qui a pour titre : Réponse à M. Geoffroi, relativement à un article sur l'opéra d'Adrien; Paris, Huet, an X (1892), in-8°. Ce morceau a été réimprimé dans le troisième volume des œuvres complêtes de l'auteur (Paris, Lefebyre, 1828 et années suivantes, 10 vol. in-8°). Hoffmann y prend avec chaleur la défense de la musique de Méhul, qui avait été fort maltraitée par le célèbre aristarque du Journal des Débats. Hoffmann est mort à Paris le 25 avril 1828.

HOFFMANN (ERNEST-TRÉODGRE-AMÉRÉE,

on plutôl Ennest-Théodore-Gullaune), composileur, peintre, poete et romancier célèbre, naquil à Kænigsberg, le 24 janvier 1776. Les acjences et les arts lui furent enseignés dans sa jeunesse : son esprit vaste et pénétrant lui en fit saisir l'ensemble et les détails avec une merveilleuse facilité Élève d'un organiste distingué, nommé Pobielsky, il acquit un talent remarquable anr le piano, sous la direction de cet habite mattre. Il devint aussi chanteur agréable, particulièrement dans le genre comique. Enfin le dessin, la peinture, la poésie et les langues modernes l'occupèrent tour à tour avec succès. Mallieureusement, comme Il le disait lul-même, on s'était plus occupé de ses talents que de son éducation morale. Après avoir terminé ses éludes, particulièrement celle de la jurisprudence, à l'université de Kornigsberg, Il abandonna tout à coup la carrière des sciences pour se livrer à ses goûts de dissipation, donna des leçons de musique pour vivre, entreprit de peindre des tableaux de grande dimension, écrivit des romans licencieux, et ne put parvenir à se faire remarquer dans ancon de ces genres. Obligé d'avoir alors reconrs à sa famille (en 1796), il obtint d'aller reprendre ses études de droit à Glogau, chez un parent, et après trois années du travail le plus sulvi qu'il ait fait dans sa vie, il fut nommé référendaire de la cour de justice à Berlin. Il n'occupa cette place que peu de temps. car on lui confia presque immédialement le poste d'assesseur du tribunal de Posen. Ses opinions singulières, son inquiète originalité, et son pencliant à dessiner de mordantes caricatores, lui firent peu d'amis dans cette ville. Aucune considération ne l'arrélait lorsqu'it s'agis-ait d'exercer sa verve satirique : Il alla jusqu'à faire distribuer dans un hal, par un ami déguisé en colportenr, des caricatures aur les principanx personnages en place : on le dénonça au gonvernement, qui le relégua à Plozk, en 1802. L'ennul qu'il éprouvait dans cette nouvelle position le ramena vers l'étude des sciences et des arts : c'est à cette époque qu'il apprit d'une manière sérieuse la théorie et la didactique de la musique, par la lecture de quelques bons ouvrages. C'est aussi dans le même temps qu'il écrivil, dit-on, quelques messes pour des convents de la Pologne, En 1804, il obtint de quitter la petite et triste ville . de Plozk pour un emploi judiclaire à Varsovie. Dans cette capitale, dit le biographe d'Hoffmann (M. Rochlitz), composée d'éléments hétérogènes, il y avait une vie nouvelle pour un homme de son caractère: il en goûta les charmes, et les trois années qu'il y passa dans l'emploi qui lui avait été confié furent les plus heureuses de sa

HOFFMANN

vie. Il y devint l'époux d'une jeune Polonalse, et commenca à régler son existence; mais les événements de la guerre de 1806 vinrent Ironbler sa tranquillité, et le privèrent de sa place, en nmenant en Pologne l'arinée française victorieuse. Pendanl son séjour à Varsovie, il avail perfectionné son savoir en musique et y avait établi une académie de chant, qu'il dirigeait luimême. Il avait composé la musique du Chanoine de Milan, opéra-comique don! il avait écrit le texte d'après la comédie française d'Alexandre Duval; un autre ouvrage, dont le sujet étail emprunté à Caidéron , la Croix sur la Baltique, mélodreme de son ami Zacharie Werner. une messe solennelle, et pinsieurs autres ouvrages. Son petit opéra Die Lustigen Musikanten (les Musiciens joyeux) avail été représenté avec quelque anccès sur le théâtre de Varsovie.

Jamais la pensée de faire des économies n'était entrée dans la lêle de Hoffmann ; surpris par les événements qui l'obligèrent à s'éloigner précipitamment de la capitale de la Pologne, il se trouva donc jout à coup privé de toule ressource; mals il montra heaucoup de courage dans cette circonstance, comme dans les moments les plus pénibles de sa vie, et sa confiance en lui-même ne fut pas un instant ébranlée. Il se rendit à Berlin avec l'intention d'y donner des teçons de musique: il y Irouva quelques amis (au nombre desquels était Reichardt), qui lui tendirent une main secourable, mais qui ne parent lui procurer que des ressources passagères. La Prusse, ruinée alors et molestée par la guerre, n'accordait aux arts qu'un intérêt distrait : d'ailleurs Berlin était encombré de malires de musique, qui ne trouvaient qu'avec peine l'emploi de leurs lalents. Quelques rares leçons furent lout ge qu'eut Hoffmann pour exister. Dans ses heures de loisir il étudia sérieusement le mécaniame de la composition, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'alors, Deux années se passèrent ainsi dans l'indigence; mais en 1808 l'apparence d'une meilleure fortune se fil apercevoir. Le comte de Soden venalt d'établir un lhéalre permanent à Bamberg : il choisit Hoffmann pour en diriger la musique, el lui tit écrire pour essai un opéra intitulé Le Déstr de l'immortalité. Après avoir reçu son engagement. Hoffmann se hata d'aller chercher sa femme à Posen pour l'amener à Bamberg. A son retonr, toules ses espérances s'évanouirent, car le comte de Soden avait abandonné son théàire à un certain Cano, qui y fit de mauvaises affaires, et fut obligé de le fermer. Heureusement plusieurs membres de la familie royale de Bavière résidaient alors à Bamberg ; Hoffman écrivit quelques morceaux de musique pour leur

service : ils furent agréés, et le compositeor fut noblement récompensé. En 1810, Holbein s'etant chargé de l'entreprise du théâtre de cette ville, choisit Hoffmann pour diriger la musique : celui-ci fut à la fois le chef d'orchestre de ce théâtre, le directeur do chant . le décorateur et le machiniste. Lorsque en 1812 Holbein ent renoncé à son entreprise, Hoffmann, resté sans emploi, tomba dans nne misère si profonde, qu'il fut obligé, comme li le dit lui-même dans le journal de sa vie publié par Hitzig, de vendre jusqu'à son liabit pour vivre. C'est alors qu'il écrivit au directeur de la Gazette musicale de Leipsick, pour lui demander à être employé dans la rédaction de cette feuille : en témoignage de sa capacité, il lul envoyail nne messe de Requiem qu'il venail de faire, et qui, auivant M. Rochlitz, était calquée sur celle de Mozart, quoiqu'il y cut de l'originalité dans les détails. Cet ouvrage n'élait pas achevé; Hoffmann n'y mit même jamais la dernière main; mais ce oul en élall fait auffisait pour faire juger favorablescent du savoir du musicieu : sa demande fut accuellie, et il écrivit popr le journat de MM. Breitkouf et Hærlel plusieurs articies, parmi lesqueis on remarqua son analyse de la symphonie en ut mineur de Berthoven , et ses arlicles de fantaisie aur le mattre de chapella Kreialer, qu'il a fait entrer depuis lors dans ses Fantaisies dans le genre de Callot. C'est aussi à la même époque qu'il fit insérer dans les journaux un avis où il demandait nn emploi de directeur de musique. Ses amis, particolièremeni Rochlitz, lui procurèrent cel emploi au tin/atre que Joseph Second venait d'ouvrir à Dresde, Les revers de l'armée française à la mémorable campagne de Moscon avaient ramené la guerre en Allemagne : li fallut que Hoffmann traversat le monvement des armées pour se rendre à son poste. Il y arriva sans argent el dans un dénûment à peu près complet; mais quelques conseillers d'Élat qui accompagnaient le prince de Hardenberg, el qui avaient connu Hotfmann à Berlin, le tirèrent de cet embarras. Il étail à Dresde lorsque l'armée autrichienne tenta da a'emparer de cette ville, qui fut sanvée par le retour inopiné de Napoléon et de sa garde : Il vit de près cette célèbre balaiile où le génie de l'illustre guerrier fil un de ses derniers prodiges. Bien que d'un tempérament peu belliquenx, il se hasarda pendant celle journée jusqu'au milieu des tirailleurs français, pour observer la guerre de plus près. C'est à celte circonstance et à celles qu' la auivirent qu'est du l'écrit qu'il publia sous le titre de Visions sur le champ de bataille de Dresde, Peu de temps après, cette

347

ville fut bombardée : une bombe éclala devant la maison où loffmana, en société du consicient Keller, et le verre à la main , observait d'une fendère élevée les progrès de Plathque. L'explosion tha trois personnes ; dans sa frayeur Keller laissa tombe rou verre; mais Hoffmann, après avoir vidé le sien : « Qu'est-ec que la vie, dit-il stoipement? Et combien est fragile la machine bumaine, qui ne port trisister à la machine bumaine, qui ne port trisister à

« up éclat de fer brûlant 1 » Au commencement de 1814, Hoffmann fut atteint d'une maladie nerveuse du caractère le plus grave, et sa misère fut affreuse, Une circonstance făcheuse vint encore ajunter à ses maux. Une voiture publique dans laquelle il voyageait pour se rendre de Dresde à Leipsick versa en route, et sa femme reçut à la tête une blessure qui la fit souffrir longtemps, Retiré à Leipsick après la fameuse bataille qui fut livrée soua lea murs de cette ville, il y serait peutêtre mort de froid et de misère, si ses amis ne l'avaient tiré de cette pénible situation. · Après les premières semaines qui suivirent « ces événements, dit Rochlitz, j'allai chercher « Hoffmann, et le trouval dans une petile cham-« bre d'un misérable hôtel, Il était assis sur un « msuvais lit, mal garanti contre le froid, les « pieds contractés par ls coutte : sa femme, triste « et abattue, était assise près de lui, Devant « Hoffmaun était une planche sur laquelle il pa-« raissait occupé. Bon Dieu t m'écriai-je, com-« ment cela va-1-il? - Cela ne va pas du tout. « - Que faites-vous là ? - Des caricatures sur « Napoléon et ses maudits Français. Je les in-« vente, dessine, culorie, et je reçois pour tout « cela un ducat de\*\*\*... le ladre! La plupart de « ces plaisanteries ingénieuses qui ont paru alors « en Allemagne étaient en effet de Hoffmann, » Ce fut de ce séjour de douleur qu'il écrivit au prince de Hardenberg , premier ministre du roi de Prusse, pour lui peindre sa situation, et malgré les nombreuses occupations de ce personnage politique, il en recut bientôt pour réponse sa nomination à une place de conseiller de justice à Bertin. Il se rendit bientôt à son posle, et ne le quitta plus jusqu'à sa mort. Ses nombreux travaux et son intempérance usèrent ses forces avant le temps, car il mourut, à l'âge de quarante-sept ana, le 25 juin 1822.

Hoffmann a laissé un journal de quedques éréhements renarquables de sa vie, qui a vie mis en ordre, complété et publié par non ami J.-E. Hittag (Berlin, Dimmler, 1832), 2 parties nois-Le génie romanesque de cet humme singulier se fait aperceroir en plasieurs endroits de cet écrit. Par exemple, il est difficile d'accorder ce qu'il

dit de sommes considérables qu'il aurait gagnées au jeu et gardées, avec l'état précaire, et même la misère où il languit pendant la plus grande partie de sa vie. Dans sa jennesse, dit-il, il était aux eaux ; une partie de jeu fort animée y etait engagée. Un de ses amis voulut tenter la fortune, et lui confia quelques frédérics d'or pour qu'il joult pour lui; Itoffmann fut licureux, et gagna environ trente frédérics. Le lendemain , le jeune homme voulait qu'il jouât encore; mais Hoffmann, préoccupé depuis la veille d'one idée qui ne le quiltait pas, voulut essayer de son bonheur pour lui-même, et liasarda sur une carte les deux sculs frédérics qu'il possédál. Le hasard le seconda de telle sorte, qu'il n'y eut pas un conp qu'il ne gagnit, pas une carte qui ne lui fût favorsble. Écoutons-le parler lui-même : « Je perdis a tout ponvoir sur mes sens, et à mesure que « l'or s'entassait devant moi, je croyais faire un a rêve dont je ne m'éveillai que pour emporter « ce galn aussi considérable qu'inattendu. Le jeu « cessa, suivant l'usage, à deux heures du matin. « Comme j'allais quitter la salle, un vieil officier « me mit la main sur l'épaule, et m'adressant « un regard sévère : Jeune homme, me dit-il, si « vous y allez de ce train, vous ferez sauter la « banque; mais quand cela sersit, yous n'en « êtes pas moins, comptez-y bien, une proie aussi « sure pour le diable que le reste des joueurs. « Il sortit aussitôt sans attendre une réponce, « Le jour commencait à poindre quand ie ren-« trai chez moi el couvris ma table de mes mon-« ceaux d'or. Qu'on s'imagine ce que dut épron-« ver un jeune homme qui, dans un état de dea pendance absolue, et la bourse ordinairement a bien légère, se trouvait tout à comp en posses-« sion d'une somme suffisante pour consti-« tuer une véritable richesse, au moins pour « le moment. Mais tandis que je contemplais « mon trésor, une angoisse singulière vint chan-« ger le cours de mes idées ; une sueur froide « ruisselait de mon front. Les paroles du vieit a officier retentirent à mon oreille dans leur ac-« ception la plus étendue et la plus terrible. Il « me sembla que l'or qui brillait sur ma table · était les arrhes d'un marché par lequel le « prince des ténèbres avait pris possession de « mon \$me ponr sa destruction éternelle : il me « sembla qu'un reptile venimeux suçait le sang « de mon cœur, et je me sentis plongé dans un « abline de désespoir. » (Traduction de M. Loève-Weimars.) L'aube naissante commençait alors à se faire apercevoir à travers les fenêtres d'Hoffmann; elle éclairait de ses rayons la campagne voisine. Il en éprouva la douce influence, et re-

tronvant des forces pour combattre la tentation.

il fit le serment de ne plus toucher nne carte de sa vie, et le fint. Comment donc concitier cette véritable richesse qu'il conserva, et l'état de géne ou plutôt de misère où nous le voyons languir jusqu'à l'âge de trente-huit ans?

Le génie et tes ouvrages d'ttoffmann ont provognè des transports d'admiration et des critiques amères. Parmi les reproches les plus justes qui ont été faits à l'auteur de ces productions fantastiques. Rochlitz a placé celni d'une imitation trop évidente de la manière de Jean Paul (roy. la Gazette musicale de Leipsick, ann. 1814). Pien qu'ami dévoué d'Hottmann, il avait eru devoir à la vérité de faire cette observation dans son analyse des Pièces de fantaisie dans la maniere de Callot. Voicl ce qu'it dit de la manière dont Hotfmann recut son avis : « Avant son dè-« part (de Leipsick), il rèfuta avec aigreur une « critique insérée dans la Gazette musicale de « ses Phantasicsfücke. Tout ce que ce livre renferme de touable y a étè signalé en paroles modestes : personne ne peut le méconnaître ; « mais on y avait remarqué qu'il (Hoffmann) a imite dans te styte, et en quelque sorte dans . ta forme, Jean Paul, qui ne veut être connu « et goûté que dans son originalité et qu'on ne « peut imiter...... Itoffmann savait fort bien que « cette critique était de moi ; It m'avait invité « lui-même à la faire. Je voulais m'opposer à - sa réfutation : il s'aigrit davantage ; je me tus « et le regardai fixement; il continua, et quand « il eut fini, il me tendit la main et s'en alla. En « général, ses amis avaient beaucoup d'ennuis " avec lui : mais dès qu'on le connaissait, on ne · pouvait plus le quitter. - (Für Freunde der Tonkunst, t. II, p. 27.)

De tous ses critiques d'Hoffmann, Walter Scott est cetui qui s'est montré le plus sévère. Non-seulement la notice qu'il a faite de cet lomme célèbre montre peu d'estime pour la plupart de ces productions, mais elle te représente comme ayant vieu dans un état incessant d'aliènation mentale, quoique variable dans son intensité.

Hoffmann dail petit et d'apparence ausse chietive. Son regard hace la surage la sissai échapper des traits de feu, à travers une forêt de chevexu noirs redombat sur son forat, et loujours usal arrangés. Son humeur étil brusque, tritiausal seriands et le constitue de la companie de la l'exché. Tantol il était sombre et la citarure; Lautolt il se livrait aux excès d'une gaide folle. Il povaul passer des semaines cudières dans un étal d'ab-lineace presque complète; mais plus souvest il se livrait à des excès d'antempérance condamnables et qui out avancé le terme de as vic. Du restit, doué d'une simplière force d'âme pour résister à la mauvaise fortune et aux donleurs physiques, il ne dévespérali jamais de lui-même et plaisantait de sea maux. La malaile qui le conduist au tombean était affreuse: e'était une carie de la colonne vertébrale. Il faillut lui faire des cautérisations avec un per chauds sur l'épine dorrales opération des puis doutoureuses. Quelques jours après, il écrivait à son anni Hittigs. Ne sender-ouse plus le rôus.

Pai dit, dans la première èdition de ce livre, qu'il sera toujours difficile de juger le mérite d'Hoffmann comme musicien, à cause de la perte de la plupart de ses productions ; j'étais mat informé, car les manuscrits originaux de ses ouvrages les plus importants sont à la bibliothèque royale de Berlin. J'at pu les examiner à loisir, et ce n'est pas sans étonnement que i'ai constaté que cet homme, si peu semblable aux autres dans son existence comme dans ses œuvres littéraires, manque d'Imagination et ne s'élève jamais au dessus du médiocre dans sa mu sique. Son grand opéra romantique, intitulé Ondine, n'a de romantique que le sujet. Cependant il y avait donnè des soins inaccoutumés. La partition est convenablement écrite; mais c'est tout ce qu'on en peut dire. Ni les métodies, ni l'harmonie, ni les modulations, ne révèlent le génie. Le poéte De la Mothe-Fouquet avait écrit le tivret de cet ouvrage à sa prière. Arrivé à Berlin pour y necuper sa place de conseiller. Hoffmann profita de l'influence que lui donnait sa nouvette position pour taire représenter son opéra : mais te suceès ne répondit ni à son attente ni à celle de ses amis. Les eritiques que cet ouvrage lui suscita excitèrent sa bile et ses sarcasmes ; mais après les premiers accès de sa mauvaise trumeur, il retira sa partition, et ne voniut plus en entendre parler.

Les manuscrits originaux des compositions musicales d'Hotfmann contiennent les ouvrages dont voici les titres : to Der Trank der Unterblichkeit ( ta Soif de l'Immortalité), opéra romantique en quatre actes, dont le livret est du comte de Soden. - 2º Ondine, opéra romantique en trois actes. - 3º Liebe aus Eifersucht (Amour par Jalousie), opéra en trois actes, livret de Hoffmann, d'après Caldéron. - 4º Julius Sabinus, grand opéra, dont le premier acte seulement est achevé. - 5º Musique d'une sorte de métodrame qui a pour titre, Das Freuz an der Ostsee ( ta Croix sur la Baltique ), texte de F.-L.-L. Werner. - 6º Messe à quatre voix et orchestre (en ré mineur). - 7° Miserere à quatre voix et grand orchestre (en si mineur). -8º Musica per la Chiesa, titre singulier d'une ouverture à grand orchestre (en ré mineur). -

9º Symphonie à grand orchestre (en mi hémol). - 10° Récitatif et air, Prendi, l'acctar Il rende, pour voix de soprano et orchestre. -- 11º Mosique pour le ballet intitulé Arlequin, partition a grand urchestre. - 12' Quartetto, pour soprano, alto, ténor et basse (O Nume, che quest' anima), sans instruments. - 13' Canzoni per qualtro voci di capella : sous ce titre on trouve un recueil contenant Ave Maris stella : De Profundis; Gloria Patri et filio; Salve Redemptor: Salve Regina. - 140 Sei Duettini ituliani per soprano e tenore con cembalo. - 15° Quintette pour harpe, 2 violons, alto et basse ( en ul mineur). - 16° Sonate pour le clavecin (en fa mineur). - 17° Deux sonates pour piano. la première en fa mineur. la deuxième en famajeur.

Il est peu d'onvrages de littérature écrits par Hoffmann où la musique n'occupe une place plus ou moins importante. Outre les critiques qu'il a fournies a la Gazette Musicale de Leipsick, il a publié beaucoup de morceaux retatifs à cet art dans ses Phantasiestücke in Callet's Manier, Blatter aus dem Tagebuche eines reisenden Enthousiasien ( Pièces de fantaisie dans la manière de Callot; feuilles tirées du journal d'un voyageur enthousiaste ), Bamberg, 1814, 2 parties in-8°, avec nne préface de Jean-Paul Richter. La troisième édition de ce recueil a paru à Leipsick, chez Brockhaus, en 1825, 2 parties in-8°. On v trouve, entre antres choses, de curieux morceanx sur Gluck, sur Don Juan de Mozart, et une suite de treize pièces très-singulières intitulées Kreisleriana. Ses romans renferment aussi des chapitres dont la musique, mais une musique bizarre, mystérieuse, diabolique même, est l'objet. La collection complète de ces productions a été publiée à Stuttgard, en 1827, 18 petits volumes. On y remarque particulièrement le Violon de Crémone, la Vie d'artiste, Souffrance et plaistrs d'un directeur de thédtre, le Combat des chanteurs, etc Une élégante traduction de tous ces morceaux a été faite par M. Loève-Weimars. Il y a dans tont cela de l'originalité, de beaux mouvements d'enthousiasme, quelques aperçus dignes d'un véritable artiste, mèles à beaucoup d'extravagances. En 1820, Holfmann avait écrit une préface pour une gazette musicale projetée par le libraire Christian de Berlin, sons le titre : Pensées au sujet de l'application de ces feuilles : Ce morceau a été ensuite publié dans la Cactlia, tome iti, p. 1 et suivantes.

HOFFMANN (JOACHIN), professeur de piano et compositeur à Vienne, naquit en 1788, dans un village de la basse Antriche. On ignore les nones des maîtres qui dirigèrent son éducation musicale. Dès 1815 il était déjà connu à Vienne comme compositeur. Au mois de décembre 1818, il fit exécuter une messe solennelle avec cheurs et orchestre dans l'église italienne. Au mois de mars suivant il donna un concert qui ne fut composé que de ses ouvrages et dans lequel on entendit sa première symphonie (en la). Au mois d'avril 1820, il donna un denxième concert du même genre, où sa seconde symphonie (en ré) fut exécutée : Sevfried , qui fit une analyse de ces compositions dans la Gazette musicale de Vienne, dit qu'elles étaient écrites d'une manière correcte, mais sans combinaisons savantes. et qu'on pouvait leur reprocher d'imiter le style de Beethoven sans y rien mettre de son génie. En 1833, M. J. Hoffmann fit enlendre, dans un des concerts d'hiver, une nonvelle symphonie où sa manière précédente se reproduisait sans modification. On connaît aussi de lui des cantales, des chœurs, et un traité élémentaire d'harmonie, Intitulé : Harmontelehre, Leitfaden zum Unterrichte und zur Selbstbelehrung ; Vienne, Haslinger (s. d.), gr. in-4°, Son fils (Jules) se fit connaître, en 1841, dans les concerts comme un pianiste de grande espérance; cependant il ne parati pas aveir réalisé depuis lors ce qu'on altendait de lui.

HOFFMANN FRESSER, appelle le PROPANNE CONTROLLE PROPERTIES DE L'AUTRE CE 1808, il entra au Conservative à Paris en 1808, il entra au Conservative à Paris en 1808, il entra au Conservative à l'entre de la circle comme éver de Rodolphe Kretter, qui , trouvait en la circle anteré détables, un biolonis des distingué. En 1811, Indimann «Fabilit à Prancéer comme premier visions auto limétire, et vi parair. Appèl à Distanci en 181, comme director de mandre de l'autre de l'aut

de vision.

HOFFMANN, surroumed de Fallerstellen
(Accuern-Literat), decteur en pisinopolie, poile,
(Accuern-Literat), decteur en pisinopolie, poile,
prodesser de langue de siliertairen allenandea
Funiversité de fitestau, et bisilioriteaire de ceite
unerraité, et a d'affactivéen, bourg du Itanorre, les avrié 1738. Depais 1812 juager 1816,
(I diepentia le gramase de Heinstellet), pais se
routif à l'avaiversité de Gettlapue, et y reals avried
pour la pisilogie ai fleanande commerca; a se divveloper par les leçons de Grimm. En 1810, il
passa de ceite notireit de 2 celle de bussa de Grimme.

ts21, il fit un voyage en Hullande pour y éludier la littérature hollandaise, puis il vécut à Berlin insqu'en 1823. C'est dans cette dernière année qu'il a été appelé à Breslau. Un recueil do chansons, où se trouvaient des allusions politiques, lui fit perdre sa place de professeur, en 1840, Il parcourut alors la Belgique, où il avait des amis, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. En 1848 Il ubtint l'autorisation de résider de nouveau en Prusse. Populaire dans sa patrie par ses poésies, et surtout par ses chansons, dont il a composé les airs, qui ont du naturel et du rhythme, il en a fait des recueits destinés aux enfants, aux soldafe, aux chasseura, etc. Les fravaux de ce savant ont principalement pour objet les plus anciens monuments de la langue tentonique ou do Pat'emand primitif, dont il entreprit d'éclaireir l'histoire, et d'analyser les formes grammaticales. On lui doit à ce sujet plusieurs déconvertes intéressantes et des dissertations qui jouissent d'une juste estime. M. Hoffmann n'est cité ici que ponr un très-bon ouvrage intitulé; Geschichte des Deutschen Kirchenliedes, bis auf Luthers Zeil, Ein Litterarhistorischer Versuch / Histoire des cantiques de l'Église allemande jusqu'au temps de Luther. Essat historique et litteraire); Breslau, 1832, Grass, Barth et C10, in-8° do 206 pages avec deux planches de musique. Les six premiers paragraphes de ce livre contiennent une histoire du chant populaire des églises d'Allemagne, antérieurement au neuvième siècle et jusqu'à la fin du quatorzième. On y trouve la preuve que dès le neuvième sièclo le peuple chantait les prières en langue vulgaire dans les églises de la Germanie. Le septième paragraphe est relatif au chant des flagellants, dont la secte s'établit en Allemagne vers le milieu du treizième siècle ; matière neuve que M. Holfmann a traitée avec une rare sagacité. Le huitième paragraphe traite de l'histoire du chant des églises d'Allemagne pendant le quinzième siècle et jusqu'à l'appée t523, époque de la réformation du chant par Luther. Le dixième et dernier paragraphe n'est pas un des moins intéressants; il renferme des notices sur les collections de cantiques spirituels de la fin du quinzième siècle et du commencement du seizième, imprimés ou mannscrits, qui se trouvent dans quelques grandes bibliothèques de l'Allemagne. Il règne dans tout cela un grand esprit de recherche et cette solide érudition qui distingue les travaux des vrais savants. M. Hoffmann a publié une deuxième édition de son tivre, considérablement augmentée et améliorée, à Hanovre, chez Charles Rumpler, en 1854, un volume in-8° de 510 pages. On a aussi de M. Hoftmann un recueil

intéressant d'anciennes pièces intilulé Horat Belgicx, dout les deux premiers volumes ont été publiés à Breslau et à Leipsick (1830-1857, t t vol. in-8°. Une deuxième édition de ce requeil de poésies et de chants populaires de la Belgique et de la Hollande dans le moyen âge, a rec uu glossaire de l'ancienne languo fiamande, a cté donnée à Hanovre, en 1855-1858. M. Roffmann y a publié, d'après d'anciens manu-crits, quelques chansons hollandaises du moyen âge, avec la musique. Cespièces se trouvent dans le 2º y olume. On Ini doit aussi Schlesische Volkslieder mit Melodien (Chausons populairea de la Sitraie avec les mélodies); Leipsick, 1812, in-8°. Enfin il a publié à Gand, en 1837, sous le titre de Monumenta Elnonensia (1), une complainte en 10man du neuvième siècle sur le martyre de sainte Eulalle, et le chant sur la victoire de Louis til sur les Normands en 8st, en ancien tu-lesque ou tentonique, d'après un manuscrit qui provient du monastère de Saint-Amand et se trouve aujourd'hui dans la bibliothèque de Valencie mes. Ce chant, découvert par Mabillon dans ce même manuscrit, en 1690, avait été envoyé par lui à Schiller, qui le publia d'abord séparément en 1696, puis le reproduisit dans son Thesaurus antiquitatum teutonicarum, mais avec une multitude de fautes dans le texte. M. Hoffmann a restitué co précieux monument dans tuute sa nureté. Malheureusement les mélodies de la complainte de sainte Eulalie et du chant une la Victoire de Louis Itt ne se trouvent pas dans le manuscrit. En 1854, le mêmesavant a entrepris, avec le D', Oscar Schade , la publication d'un recueil littéraire, sous le titre de tVelmarisches Jahrhbuch für deutsche Sprache, Litteraine and Kunst ( Annuaire de Weimar pour la langue, la littérature et l'art de l'Allemagne); Hanovre, C. Rümpler. Le premier volume contient une esquisse historique de M. Joachim Raff (p. 172-215) sur la place occupée par les Allemands dans l'histoire de la musique. Dans le deuxième volume on treuve (p. 148-172) un tablean suceinct de l'existence de la musique et de son développement historique, par M. Charles-Emile Schneider. Un morceau intéressant et développé sur les chants populaires de la Thuringe par le D'. Oscar Schade, se trouve dans le troisième volume (p. 211-528). Quelques petites pièces relatives à la musique sont répandues dans les volumes suivants.

HOFFMANN (Chanles-Jean), écrivain aliemand, né en 1801, dans le Mecklembourg. s'est

rt) Floorensia vical de Elno, ancien nom da monavière de Saint Amand.

fait connaître par les ouvrages suivants : to Beweis una Darstellung des ausgebildeten musikalischen Takles der alten Griechen aus thren eigenen Musikern (Démonstration et preuves que les anciens Grees ont connu la mesure en musique, tirées de leurs propres musiciens). On y a ajouté une traduction allemande des principaux passages grecs et latins, pour les amis de l'art qui ne sont pas versés dans les langues anciennes; Perlin, 1832, in-8° de 58 pages. -2º Die Wissenschaft der Metrik. Für Gymnasien, Studierende und zum Gebrauche bei Vorlesungen, Anhang I. Die antike Rhuthmik und Musik in threm Verhalinisse zur Meirik. Anhana II. Regeln zum Deutschen Versbau (in Science de la métrique, etc; ter supplément : L'antique rhythmique et la musique dans leurs rapports avec la métrique : 2º aupplément : Règles de la construction des vers allemands : Leipsick, 1834, 188 pages in-8°.

HOFFMANN (CHARLES-JULES-ADOLPHE), né à Ratibor, en Silésie, le 16 février 1801, est fils de François Hoffmaun, régent de chœnr de l'église catholique de cette ville, mort le 9 février 1823. Après avoir appris la musique sous la direction de son père et terminé ses études, il a été nommé directeur du chœur de l'église catholique d'Oppeln, et professeur de cliant au gymnase royal de cette ville. Il occupe encore en ce moment ces places. On doit à ce musicien instruit les ouvrages suivants : 1° Die Tonkünstler Schleslens, cin Beitrag zur Kunstgeschichte Schlestens ron 960 bis 1830; enthaltend biogrophische Noticen über Schlesische Componisien, musikulische Schriftsteller und Padagogen, Virtuosen, Sanger, etc. (Les musiciens silésiens ; essai pour l'histoire artistique de la Silésie depuis 960 jusqu'en 1830, contenant des notices biographiques sur les compositeurs, écrivains sur la musique, professeurs, virtuoses, chanteurs, etc., de la Silésie); Breslau, 1830, in-8° de 491 pages. Cet ouvrage, exécuté avec soin et exactitude, est un des meilleurs de ce genre ; on peut même le considérer comme un modèle pour les biographies provinciales relatives à la musique. -2º Gcsanglehre. Ein Leitfaden zum Gebrauche in den beiden obersten Classen der Stadtschulen und in den beiden untersten Gymnasiotelassen, so wie für solehe, die sieh zur Aufnahme in Schuttehrer-Seminare vorbereiten wollen (Seieoce du chant, Guide pour l'usage des classes supérieures des écoles de villes, et des classes inférieures de gymnases, etc.); Breslau, Aderbolz, 1834, 75 pages in 4". -3º Sammlung vierstimmige Gesange zum Gebrauche beim affentl. Gottesdienst auf cathol. Gymnasien, so wie bei Begræbnissen (Recueil de chants à 4 voix, à l'usage du service divin pour les gymnases catholiques, etc.); Breslau, Aderholz, 1830, gr. in-4°. Deuxième édition, ibid., 1831. Hoffmann a fourni au recueil de Hientzsch intitolé l'Eutonia plusieurs dissertations Sur la tiltérature de la musique dans les dix-hustieme et dix-neuvieme siecles ; sur l'histoire de la musique des troubadours provençaux, des ménestrels et des mastres chanleurs; Sur la musique des Grecs el des Romains, etc. Ses compositions publiées consistent en Lieder et cliants, pièces pour le plano, quatre polonaises pour l'orchestre, et des mélodies à quatre voix pour le cuite catholique. Il a laissé len manuscrit des concertos pour plusieurs instruments, beaucoup de morceaux ponr l'église, quelques petits opéras et des pièces de piano.

HOFFMANN (J.-D.), facteur d'orgues à Hambourg, a inventé, en 1830, un instrument du genre de l'Elodicon, appelé Ricabellum.

HOFFMANN (C.-G.), pasteur de village de Freybourg, pròs de Breslan, né en 1802, dans la basses Siècle, et auteur d'une listoire abrégée des sociétés de chant et des fétes musicales de la Siècle inférieure, qu'il a publiée, sous ce titte : Kurze Geschichte der Gesangvereine und Gesangfeit am Fusse des Niederpscheisischen

Gebirges; Breslau, 1835, grand in-8°. HOFFMANN (HENRI-TRÉODORE), cantor et organiste à Friedland, né le 12 mars 1807, à Arnsdorf, près de Schmiedeberg, en Silésie, entra en t 826 à l'école normale protestante, à Breslau, et en fréquenta les cours pendant deux ans. En 1878, il entra comme précepteur dans une famille distinguée, à Rankau, près de Zobten, et conserva cette position jusqu'en 1830. Appelé alors comme second professeur a Falkenberg , il en remplit les fonctions pendant douze ans. En 1843 il obtint les places de cantor et d'organiste à Friedland, Précédemment il avait publié un manuel de musique sous ce titre : Methodisches Leitfaden für den ersten Gesangunterricht in Elementarschulen (Guide méthodique pour l'enseignement élémentaire du chant dans les écoles primaires); Neisse. Th. Hennings, 1838, t vol. in-8°.

HOFFMANN (Gewave), consu en Allemagne sous le nom de Graben-Buffmann, compositeur de Lieder en vogue de l'époque zetuelle, est né le 7 mars 1820, dans une petite ville du grand-duché de Posen, où son père élait cantor et instituteur. Je n'ai pas d'autres renseignements sur cet artiste.

HOFFMEISTER (FRANÇOIS-ANTOINE ), né

à Rothembourg, sur le Necker, en 1754, fut envoyé à Vienno par ses parents, à l'âge de quatorze ans, ponr y étudier lo droit : mais les occasions fréquentes qu'il ent d'entendre de bonne musique dans cette, villo évelilèreni en lui na goût irrésistible pour cet art. D'abord il ne le cultiva qu'en amateur et pour se délasser do ses études do jurisprudence ; mais lorsque celles-ci furent achevées, il prit le résolution do se faire musicien, et déploys, pour la réalisation de son projet na zèlo peu ordinaire. Deveno habile . Il fut nommé maltro de chapelle d'une église de Vicone, et plus tard établit dans cette ville un magasin do musique et ane librairio. Vers la tin de 1798, il quitta son commerce , donns sa démission de la placo de maître de chapelle, et se mit à voyager. Pragne fat la première ville importante qu'il vielta : il v fit exécuter deux fois, en 1799, son Pater noster, considéré comme un de ses meilleurs onvrages. Il avait le projet de se rendre à Londres, mais arrivé à Leipsick, il y rencontra divers obstacles à la continuation de son voyage. Ce fut alors on'il s'associa avec l'organiste Kühnel pour l'établissement d'un bureau de musique, devenu depuis lors et en pen de temps une des maisons les plus importantes du commerce de musiquo de l'Allemagne. Cenendant, nopobstant les succés de son entreprise, Hoffmeister se fatigua bientôt des affaires ; le désir de rentrer dans la vie paisible d'artiste le détermina à céder, en 1805, sa part du commerce do musique à son associé. Il retourna alors à Vienne, et y vécut dans le repos. Un asthme, dont il était tourmenté depuis plnsieurs années. le mit au tombeau, le 10 février 1812

Hoffmelster n'a jamais joni de la réputation d'un homme de génie, ni d'un savant compositenr : mais son style a du naturel et ne manque ni do grace ni do brillant. Simple et modeste, sans prétentions et sans envie, il s'était fait beaucoup d'amis; la droiture de son cœur et la opreté do ses mænrs lui avaient mérité l'estime générale. Sa fécondité tenait du prodige. On en peut juger par un sperça du catalogue do sea onvrages. Ses compositions de musique religieuse sont en très-grand nombre, mais la plupart sont restées en mannscrit. Il a écrit nour le théâire : 1° Télémaque, grand opéra, dont la partition arrangée pour piano a été publiée chez Spehr, à Brunswick. - 2º Rosalinde, ou le pouvoir des fées ; Idem, Ibid. - 3º L'Atchimiste, opéra comique. - 4º Le Coq domestique (Der Haus-Hahn) ; idem. - 5° La Chasse magique. - 6° Le Naufrage. - 7° Le Siége de Cuthère. - 8º Les Champs-Elysées. -

BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. - T. IV.

9° Le premier Baiser. Mais c'est surtout dans la musique instrumentale que Holfmeister a déployé uno activité qui inspire l'étonnement. Pour la finte seule on a de lui : 156 quatnors, 96 dpos, 44 trios , 15 quintettes et 30 concertos. P:rmi ses autres ouvrages on remarque : 1° Symphonie à grand orchestre, op. 65 (en re); Leipsick, Peters. - 2º Idem, op. 66 (en uf); Bonn, Simrock. - 3º Noclurne à 6 parties, op. 61 ; Offenbach, André. -4° Nocturne (en ré) ponr violon, alto, violoncelle, 2 cors et basse ; Leipsick, Peters. - 5° Symphonics concertantes pour 2 clarinettes et basson. - 6° Deux suites de pièces d'harmonie à 6 et à 8 parties. - 7° Sérénade pour 2 hauthois, 2 clarinettes, 2 cors, 2 bassons et contrebasse ; Bonn, Simrock. - 8° Variations pour 2 clarinettes, 2 cors et 2 hassons; Leipsick, Peters. - 9º Ousrante-deux quatuors pont 2 violons, alto et basse, divisés en 12 œuvice : Vience, Offenbach et Leipsick. - 10° Dix-buittrios pour 2 violons ot basse : ibid. - 1t° Cioquante-deux duos pour 2 violons, pour violon ot alto, ou pour violon et violoncelle; ibid. -12º Deux concertos pour piano; Paris, Naderman ; Olfenbach, André. - 13° Cinq quatuors pour piano, violon, alto et basse. - tio Onze trios ponr piano, flêto ou violon et violoncelle. -- 15° Vingt-cinq sonates pour plano el finto au violon. - 16° Douze sonates pour pisno seni; beaucoup d'suires morccaux pour divers instruments, etc., etc. Oh! stérile fécondité 1

HOFHAIMER (PAUL, OR JEAN-PAUL selon quelques écrivains),organiste de la cour de l'empereur Maximilien 1", naquiten 1419, à Rastadi, sur la frontière de la Styrie. On ignore le nom du maître qui le dirigea dans ses étodes de musigno, et qui lui apprit à jouer de l'orgue : mais tous les témoignages contemporains se rémissent popr le faire considérer comme le plus savant musicien allemand de son temps et comme ayant été également liabile dans la composition, et dans l'art de jouer de l'orgue et de divers autres instruments. Jean Cuspinien (en allemand Spiesshammer), bibliothécaire do l'empereur Maximillen, dit de lui dans son Diarium, on Journal de la conférence qui ent lieu en 1515, à Vienne, entro l'empereur et les rois de Hongrie, de Bohêmeet de Pologne, que Paul Hoftsaimer fut le prince des musiciens (de son pays), et qu'il lougit supérieurement de plusieurs instruments (t). Plus loin, Il ajoute que ce maître n'avait point d'égal

Our omno (instrumento) Paulso musicorum princeps, cum ilito simul, quod ipse reperil ex corni)us, 3 ptissime terochol.

dans toute la Germanie (1). Otimar Nachtgall (Luscinius) en parle en termes plus admiratifs et plus explicites encore, lorsqu'il dit que ses compositions, dans lesquelles il savait toujours tenir le milieu entre des développements fastidieux et des formes écourtées, étaient, malgre la plénitude de leur barmonie, toujours intelligibles et claires, et qu'on ne les trouvait jamais sèches ou sans effet. Son style, dit-il, n'est pas seulement savant, mais aussi agréable et fleuri que majestueux et correct. Il ajoute que ce grand homme n'a tronvé dans l'espace de trente ans personne qui l'égalat, encore moins qui le surpassat (2). Maximilien avait succédé à Frédéric III en 1493; il y a lieu de croire que Hofhaimer entra à son service à pen près vers le même temps, car on vient de voir qu'il y passa environ trente ans ; on sait de plus qu'il vécut quelques années dans le repos à Saizbourg, el qu'il y monrut, en 1537, dans

une maison qui porte encore son nom.
Oltmar Nachigail nous a conservé les noms des élères les plus distingués de ce matire; ce sont Buschner de Constance, Jean Kotler de Berne, Conrad de Spire, Schachinger de Padone, Wolfgang de Vienne, et Jean de Cologne.

Dans le Triomphe de Maximilien pelnt par Albeit Durer en 1512, et gravé sur bois par Jean Blurkmayer, on voit un char sur lequel se trouve un jeu de régal et un positif d'orgue, joués par Holhaimer, acce cette inscription: Paulva Hofhaimer, Organistmaister, et ces six mauvais ver rimés en vieux allemand.

> Begal, darrue das Positif, Die Orgel nuch mit manchen Griff Hab ich mil Stimmen woll gezierdt,

(1) Et in organis magister Paulus, qui in universa Germania purem non habet, respondis,

La relation d'où ces deux passages sont tirés se troute Cans les editions du traite de Caspielen initiale : De Casariabus alque umperdoribus a Julia Carsare ad Maximilianum primum, datees de Bale, 1841, de Franciort, 1001, et de Lepsich, 1849. Cele pêdes et de saust réimpeimée dans les Scriptores Rierum Germanicarum de Fribert, 1.11.

(1) Weathern probress to lengtum Comerce, till facilities om reddit, no bevilled repletable versities from Asia om patient or reddit, no bevilled from the section state of the menus animomen telescope and the section of the section

Alque vir tantos, nuac quidem supra triginta annos in magisterio suo emenus, quum muitas, qui in hoc apus nereas annas intenderunt, tonge post se rettouersi, nuiium se passus est superare ac ne sequare quidem. [Musurgis, p. 18.] Nach rechter Art such ordiniert, Aufs silerpeast nach Maisterschafft. Wie danu der Koiser hat geschafft.

L'empereur donna à cet artitet des leitres discusses, et le colde longrie les fil tervalure de l'Eperon d'or, après lui avoir estendia jouer de l'Eperon d'or, après lui avoir estendia jouer de Vierne, en list, Lipon'als, nous appendi qu'en avoir en la vierne, en list, Lipon'als, nous appendi qu'en avoir en la vierne, en list, Lipon'als, nous appendi qu'en de la vierne, en l'est, Lipon'als, nous appendi qu'en d'ordit de bourgeoile, en 1318. Lipon'als y l'entre d'ordit de bourgeoile, en 1318. Lipon'aly l'est trompé en piaçant la date de la morit de cet artice en 1357, equile sui justem murien cette en 1357, qu'en est 1359, qu'il existe cest de l'entre des de l'entre des de l'entre de l'

Egalement habile à jouer le clavier à la main et la pédale de l'orgue, Hofhalmer jouait aussi du luth avec une rare perfection, Comme compositeur, il est parmi les anciens artistes allemands le moins connu par ses ouvrages, à cause de l'excessive rareté de ceux-ci. L'auteur de l'article relatif à ce musicien qui se trouve dans le Lexique universel de la musique publié par Schilling nous apprend que la bibliothéque Impériale de Vienne possède cinq volumes in-5° manuscrits de morceaux pour le lutli, de canons et de contrepoints à 3, 4 et 5 voix, de sa composition. Deux ans après la mort de Hoflsaimer, on a publié les mélodies qu'il avait composées sur les odes d'Horace et de quelques autres poètes, sous ce titre : Harmonix poetica Pauli Hofheimeri, viri equestri dignitate insignis ac musici excellentis, quales sub ipsam mortem cecinit, qualesque antehac nunquam visa, tum vocibus humanis, tum etiam instrumentis accomodatissima. Quibus præfixus est libettus plenus doctissimorum virorum de codem D. Paulo testimoniis. Una cum selectis ad hanc rem locis, e poelis, accomodatioribus, seorsim decantandis, tum prælegendis; Norimbergæ, anud Johan, Petreium, Anno MDXXXIX. petit ln-8°. Ce titre se trouve seulement à la partie de ténor; les autres voix sont superius, media vox et bassus. Les 19 premiers feuillets, non chifirés, renferment des plèces à la louange de Hofhaimer, des inscriptions pour placer sur sa maison, pour son portrait peint par Lucas Cranach, des épitaplies pour tul, pour le tombeau de son père et celni de sa femme, Marguerite Kellerinn, la piupart en vers. L'onvrage renferme 33 chants à quatre voix, de Paul Hofisaimer, et 11 de Senfel, sur 19 odes d'Horace et d'autres poésles de Virgile, Martial, Catulle, enfin, des Hymnes de Prudence et de Philippe Gundelius. L'impression est fort helle. Gerber dit qu'on trouve dans la bibliothèque de Zwickau une collection de citansons profanes à 4 voix, imprimée en 1548, in-4°, qui ren'erme des pièces de Hotjialmer.

HOFMANN (CHRÉTIEN), chantre à Crossen, né à Guben (Basse-Lusace), dans la seconde moitlé du dix-septième siècle, est anteur d'un traité de musique dont Gerber possédait un exemplaire, et qu'il a cité sous ce titre : Musica Synoptica, qua tirones diligenter erudiendi, tandem ad artis huius perfectionem per venire queant. Gubenæ, 1670, apud Christoph. Gruber, impensis authoris, in-so, Gerber remarque avec raison que Walther s'éloigne de cette tradition en indiquant cet ouvrage comme étant écrit en aijemand, nonobstant je titre latin, et plaçant la date de l'impression en 1690. Cependant ii sembie l'avoir vu, car li dit que le livre traite des proportions et des voix. D'autre part Adelnng, dans son auppiément au Lexique des savants de Joecher, cite un autre Chrétien Hofmann, né à Breslan, qui étudia à Jéna, y fut fait magister en 1668 et y passa sa vie, comme auteur d'une courte méthode de chant intitulée : Kurze Anweisung zur Singkunst, Jéna, 1689, in-so, mais sons affirmer que l'ouvrage soit réellement de ce Chrétien Hofmann, Gerber pense que cette méthode pourralt n'être qu'une deuxième édition de i'ouvrage du chantre de Guben, ou une traduction allemande. Itofmann n'a point éciairci le fait dans son Dictionnaire des musiciens de la Silésie. Forkel n'indique, dans sa Littérature générale de ta musique, que la méthode de chant publiée à Jéna, et par une singularité inexplicable, Lichtenthal et M. Charles-Ferdinand Becker, qui avaient aous les yeux le nouveau Lexique de Gerber, et qui s'en sont servis souvent, ne suievent que Forkel pour cet obiet, le premier dans sa Bibliographie générale de la musique, le second dans l'ouvrage qu'il a publié sous le litre de Systematisch-Chronologische Darstellung der Musikalischen Literatur von der fruhesten bis auf die neueste Zeit ; Leipsick, 1836, gr. in-4°. Pour mol, je puis faire cesser toute incertitude, et démontrer qu'il oc s'agil que d'un seni auteur et d'un seui livre, dont il y a eu au moins quatre éditions, en latin et en ailemand; car j'en possède une où l'auteur est appelé Gubensis et dont le titre est : Musica synoptica, oder Kurze und richtige Anweisung zur Singkunst; Ziftau, 1693, in-6°.

HOFMANN (...), facteur d'orgues et d'instruments, breveté du duc de Golha, inventa en 1779 un grand piano double, où denx claviers étaient piacés aux denx extrémités, ponr être joués par deux personnes. Les quatre claviers

pouvaient être rénnis et joués par un senl exéentant. Le duc de Saxe-Gotha a fait l'arquisition de cet instrument. On a reproduit plusieura foia cette invention comme une nouveanté.

Costs are resume comine one house state. BIOP MEISTER (Accounty, list from self-list (MI) and the self-list (MI) are resulted to the control of the cost (MI) are resulted to the cost (MI

HOPSTETTER (Le P. Romain), mode of un course II Amerbach, pres de Milenberg, véctul dans la demième moilé du dur-huiltime select. Dans a viellesse il devit nord ; li mournt dans son clottre, en 1785. En 1777, on a graré à Austréains six quatores pour 2 violens, salés et basse, op. 1, de la composition de ce moine. Six autres quatores, op. 2, on été publicé à Maoheim, peu de Impa après. On connail suis deux Syrée en manureit (nous on none.

HOGARTH (Georges), secrétaire de la Société philharmonique de Londres, est né dans celte ville, vers 1808. Il a'est fait connaître comme écrivain par nne Histoire de l'opéra en Italie, en France, en Ailemagne et en Angleterre, dont la pius grande partie n'est qu'une compilation des livrea du P. Menestrier, d'Arteaga, de Burney et de quelques auteurs français. Cet ouvrage a pour titres : Memoirs of the musical drama with numerous portraits; Loodres, 1838, 2 voi in-8°. Une deuxième édition, resserrée en quelques parties, particulièrement en ce qui concerne les premiers temps du théâtre musical, a paru sous ce titre : Memoirs of the opera in Italy, France, Germany and England; Londres R. Bentley, 1851, 2 vol. in-8°. Cette édition ne renferme que les portraits de mesdames Mara et Crouch. On a aussi de M. Hogarth un volume inlitulé: Musical History, Biography, and Criticism, being a general surrey of music from the earliest period to the present time Histoire, biographie et critique musicale, ou tabieau général de la musique depuis les premiera temps jusqu'à l'époque actneile) ; Londres, Parker, ts35, t voi, in-8° de vin et 432 pages. C'est un

livre de peu de valeur.

HOHENBAUM (D.-C.); on a sons ce
nom trois articles qui ont élé publiés dans la
Gazette musicale de Leipsick; le premier a

pour tite Gedanken über den Geist der hentigen deutschen Schäunt (lähes un l'esprit des compositions allemandes de l'Epoque setalle), 1. VII, 907. Le deutsche ert intentiel, 1. Schauf et deutsche des deutsches des Wolksgerangs, nebit etser Aufferderung an Freunde dasselben (Sur Iorigine et le perfectionement des chants populaires), tome XVI, p. 41. Le troitiene a pour litte : 19 ond er Forschiedenheit des musikalischen Talents (Sur in diversible des latein musikan), lehn, pages

HOHENZOLLERN - HEICHINGEN (FRÉDÉRIC-GULLAUME-CONSTANTIN, DEINCE DE), DÉ le 16 février 1801, a succédé à son père, le 13 septembre 1838, Amateur de musique distingué et compositeur pour le chant, il s écrit des mélodies ani ont été recherchées en Allemagne, Parmi ces productions, on remerque: 1º Der Fremdling (l'Étranger), chant à voix seule avec pisno; Mayence, Scholt, - 2º Des Mædchens Klage ( Plainte de la jeune fille ), de Schiller; Offenbach, André. - 3º Schiffers Abendlied (Chant du soir des matelots ), pour soprano ou ténor, avec piano et violoncelle; Stuttgard, Hallberger. - 4° Six Lieder allemands à voix seule, avec piano. - 5º Six Lieder pour soprano on ténor, avec piano ; Cologne , Eck.

HOHLFELD (JEAN ), mécanicien de Berlin, vivait vers le milien du dix-huitlème siècle, et s'est fait connaître avantageusement par deux inventions relatives à la musique. La première était une machine destinée à être sitachée à un clavecin pour écrire les improvisations d'un compositeur. Elle consistait en un mécanisme qui falssit tourner deux cylindres, dont l'un recevait le papier qui se déroulait de dessus l'autre pendant l'exécution, sprés qu'un crayon y avait marqué certains signes de convention, qu'il fallait traduire ensuite en notes. Ces signes correspondaient à chaque touche, et marquaient de plus la durée de chaque son, Hohlfeld syait exécuté cette machine à la demande d'Euler, après que cet illustre géomètre lui eut expliqué les différents problèmes qu'il y avait à résoudre pour atteindre complétement le but. L'invention fut soumise à l'Académie de Berlin, en 1752. Deib. en 1747, il svait paru dans les Transactions philosophiques de Londres un morcesu sur une machine du même genre imaginée per un ecclésiastique anglais, nommé Creed (voy. Caren et FREERE); mais Holifeld paralt être le premier qui sit exécuté une machine de cette espèce, renouvelée et modifiée depuis lors par d'autres (von. ENGRAMELLE; UNGER, CABEVRE, BAUDOUIN, GUÉRIN, WETZEL, PAPE et ADORNO ), mais toujours sans

alleindre le bul. Considérant qu'il existis dans l' procéde définitéel d'avez grandes imperfections. à l'égar de la treduction des signes, , l'Academie de Brein neur est pas que le problème desti consultation de la consultation de l'acque de la consultation d

le perfeciencement d'une l'errettien dés het le perfeciencement d'une l'errettien des les cordes de Doyne et posé par un archet mecanique. Saivant description, qui en et de dounce, les contre désires siliertes par de petit errottes vera Fraction description, qui en et de dounce, les contre désires siliertes par de petit errottes vera Fraction des l'estates de l'estat

HOLAN (WENCESLAS-CHARLES), excellent organiste du dix-septième siècle, naquit vers 1615, à Rowno, en Bolième, Après svoir achevé ses études liltéraires et musicales, il fut nommé organisle de la collégiale de Saini-Pierre-et-Saint Paul, à Prague, On s de lui deux livres de chants ponr les églises de la Boliéme, dans la Isngue nationale. Le premier a pour titre : Capella regia musicales seu Kancyonal a Zniha spewnj na wssechny Swatky a Slawnosti weyronenj, etc.; Prague, t693, in-fol. Le deuxième est intitulé : Kancyonal w Starem Mésté Prazském w welké Karlowé Zollegi, etc.; Prague, 1694, In-fol. On a ausal du même artiste une Passion en langue bohémienne ; elle a pour titre ; Passyge P. Geziffe Krista nyawelky Pátck podle Sensani Swatého Zána: Prague, 1692. in-fol. Cette Pussion a été réimprimée, en 1721, svec celle un'on chante à Prague, dans les ézlises calholiques le jour des Rameaux.

HOLBACH (Parr THYRY, haron d'), Illitrateur médiocre et l'un des coryphèse de la philosophie matérialiste du dix-huitième sécle, aquit an commencement de 1733, à Heideibeim, dans le Paslinal. Ayant été envey fort jeune à Paris, il y passa sa vie, entouré de gens de lettres et de savants, et y mourat le 21 janvier 1789. Il féalt membre des Acadé-

mies de Saint-Pélersbourg, de Manheim et de Berlin. On a dn baron d'Holbach un très-grand nombre d'ouvrages de tout genre, de traductions et d'écrits polémiques; mais aucun ne porte son nom. Parmi ceux qu'on lui attribue, on remarque les snivants : 1º Arrel rendu à l'amphithéatre de l'Opéra contre la musique françoise : Paris, 1752, In-8°, - 2° Lettre à une dame d'un certain age, sur l'état présent de l'Opéra, En Arcadic (Paris), aux dépens de l'Académic royale de musique, 1752, ln-8° de 11 pages. Le baron d'Holbach s'était rangé dans le parti de J.-J. Rousseau et de Grimm, en faveur de la musique Italienne contre la musique française, à l'occasion de la fameuse dispute sur les bouffons. Les autres écrits du baron d'Holbach n'ont point de rapport avec la musique.

HOLBEIN (FRANÇOIS DE), acteur, auteur dramatique et directeur de théâtres en Allemagne, est né en 1779, à Zizzersdorf, près de Vienne, Il fut d'abord employé à la direction des loteries de Lemberg; mais bientôt, fatigné de l'aridité de ses fonctions, il se livra à des études littéraires, et cultiva les arts dans t'espoir de se créer une existence plus conforme à ses poûts. Sous le nom supposé de Fontano, il débuta au théâtre de Fraustadt, ville polonaise, aux frontières de la Silésie. Son accent autrichien nutsit à son succès, et il se vit contrain! de vivre à Berlin, en donnant des leçons. En 1798 Il débuta de nonveau an théâtre, d'après le conseil d'tfland, mais ne fut pas plus heureux. Il se mit alors à voyager et fit, par hasard la connaissance de la comtesse de Lichtenan, qui, séduite par son extérieur agréable, l'épousa. Il se croyait au comble de la fortune; mais aon attente fut si cruellement trompée, qu'il fut trop tieureux de racheter sa liberté par un divorce, Après avoir demenré à Breslau depuis 1804 jusqu'en 1806, il retourna à Vienne, et commença à écrire pour la scène. Plus tard li fut directeur des théâtres de Würtzbourg, Bamberg, Hanovre, Pragne, et de nonveau à Hanovre. En 1848 II a été nommé intendant du théâtre impérial, à Vienne. Pendant son séjour à Breslan, il y a publié un petit ouvrage qui a pour titre : Ueber den æsthetischen Werth der theatratischmusikalischen Dichtungen (Sur le mérite esthétique des drames lyriques ).

HÔLCOMBE (HENRI), un des premiers chanteurs de l'Opéra anglais, an commencement du dix-huiltème siècle, domn sa d'emission peu de tempa après son début, et v'ecut cen donnant des leçons de clavecin. On a de lui un ebant sur ces paroles : Happy hours all hours excelling:

ce morceau a (dé înaéré dans la collection qui a ponr titre Musical Miscellany. Peu d'années avant sa mort, Holcombe pablia une collection de douze chansons avec la basse chilfrée pour Paccompagnenent du clavend, sous ce titre: Musical Nedley, or a collection of english songs and canatas set in Musick; Londres, 1745. Il est mort à Londre, vers 1750.

HOLDEN (JEAN), professeur de musique à l'université de Glascow, dans la seconde moillé du dix-huitième siècle, paratt être né en Écosse. Le allence gardé par les biographes anglals sur ce musicien, ou plutôt l'Indifférence de tons les historiens de la musique et des compilateurs d'anecdotes musicales de la Grande-Bretagne, doil causer d'autant plus d'étonnement, que Holden est l'auteur du meilleur traité de musique publié en Anglelerre depuls plus d'un siècle. Cet ouvrage a pont titre : An Essau towards a rational System of Music (Essal sur un système rationnel de la musique); Glaseow, 1770, petit in-4° obl. de 148 pages, à 2 colonnes, avec 12 planches de musique. Le livre est divisé en deux parties : la première contient les éléments de la musique pratique; la seconde, la théorie de la science. Placé au temps du succès décidé de la théorie harmonique de Ramean, It était difficile que Itolden ne se laissêt pas entrainer par les avantages apparents du système de la basse fondamentate, mis en vogue par celul-cl; mais nonobstant cette erreur, on dolt avouer qu'il règne dans son livre na esprit philosophique qu'on chercheralt en vain dans les traités de musique écrits à la même époque, et qui même aujourd'hui le rend digne d'attention. Itolden a trèsblen vu que la constitution de la tonalité délermine des rapports métaphysiques entre les diverses notes de la gamme; mais il a'est trompé quand il a dit que le premier son étant donné, tons les autres snivent nécessairement à leurs distances respectives; car il y a plusieurs formes posaibles de gammes, en partant d'une même tonique, On dolt aussi touer cet écrivain d'avoir compris que la science de l'harmonie ne pent pas résulter uniquement de la constitution des accords isolés, et que la succession de ces accords exerce une grande influence sur leurs diverses modifications. Quant au mécanisme de ces modifications. Il n'en

Un autre musicien nommé Holden (P. P.) s'est fait connaître, dans la première partie di siècle actuel, par la publication de plusieurs recueils d'airs de divers pays avec accompagnment de harpe. Il paraît être Irlandais de naissance. Ses recueils ont pour titres : l' Turche select forcion Melodies (1 melodies étrangères

a point eu connaissance.

el choisies arec piano); Londres. — 2º Collection of old How and quick/tures, arranged for the harp, piano-forte, or bagpipes (Collection d'anciennes méloites lendes et vives, arrangées pour la large, lo piano, o un la cornecusse); L Londres (s. d.). — 3º Collection d'airs istandais choisis, arrangées pour la harpe ou le piano; Londres (s. d.), o d'eur parties.

HOLDER (WILLIAM), docteur en théologie, chanoino d'Ely, résident de Saint-Paul, et sousdoven de la chapelle rovale, naquit en 1615, dans lo comté de Nottingham, et fit ses études à Cambridge, dans Pembroke-hall, Peu de temps après la restauration, il devint aumonier du roi et membre de la Société royale do Londres, En 1652, il fut nommé recteur à Blechingdon. Il mourut à Londres le 25 janvier 1696, à l'âce de quatre-vinet-deux ans. Homme instruit, non-seulement dans la musique, mais aussi dans les sciences et la littérature, il attira sur lui l'attention du monde savant, en 1759, par uno tentativo beurense qu'il fit sur un sourd-muet de naissance, fils do lord Popham, à qui il rendit l'usage de la parole. Ce fut le premier essai do ce genre qui réussit. Les études de Holder pour cette cure merveilleuse le conduisirent à diverses découvertes sur lo mécanisme du langage, qu'il publia dans un livro intitulé : Elements of Speach (Éléments du discours, ou essal do recherches sur la production naturello du son des lettres, avec un appendice concernant les sourds-muels); Londres, 1869, ig-8°, Burney recommande ce livre, comme utile anx poètes lyriques et aux compositeurs de musique vocale. Holder était déjà fort vieux lorsqu'il fit parattre un bon ouvrage, sous co titre : A Treatise of the natural Grounds and Principles of Harmony (Traité des fondements natureis de l'harmonie); Londres, 1694, in-8°. Une deuxième édition de ce livre parut dans la même ville, en 1701, iu-8°, il y en a nne troisième, qui a été inconne à Forkel, à Lichteuthal et à M. Charles-Ferdinand Becker : elle a été publiée à Londres, en 1731, t vol. ln-8° de 206 pages. On y a joint la deuxième édition des règles de Godefroid Keller (vow, ce nom) pour accompagner la basse continue snr l'orgue et le clavecin. Le premier chapitre du tivre de Holder et son appendice renferment de très-curieuses recherches sur l'origine do l'harmonie, considérée dans l'analogie des phénomènes résultant des vibrations d'une corde avec les expériences de Galilée sur les vibrations du penduie. Continuant dans les chapitres suivants ses recherches sur la même analogie, d'après la doctrino de Galitée, Holder en déduit la théorie des consonnances, des accords conson-

nants et des dissonnances. En général ce livre est entièrement consacré à la théorie physique et mathématique de la musique ; je le considère comme un des meilleurs ouvrages qu'on a écrits sur cette matière. Holder y traite ces sniets difficiles avec beaucoup de elarté. Parmi les maauscrits de la hibliothèque du Musée britannique, on trouve (nº 1388, 3) quelques lettres adressées à ttolder, particulièrement sur son traité de musique, et renfermant quelques objections contre sa théorie. Ce savant était aussi compositeur de musique : on trouvo do lui quaire antiennes à trois voix bien écrites, dans un recueil de musique d'église manuscrito au Musée britannique : ce rocueil a appartenu au docteur Tudway. Le portrait do Holder a été gravé à Londres par Hozgan, en 1683, în-fol. : Hawkins en a donné nue copie dans le 4º volume de son Histoire de la musique (p. 54t).

HOLDER (JOSEPH-GUILLAUME), bachelier en musique de l'université d'Oxford, est pé à Londres, en 1765. Dans son enfance, il fut placé comme enfaut de chœur à la chapelle royale, sons la direction du docteur Nares, près de qui il resta sept années. Rentré chez son père, il se llyra à de sérieuses études, et fut blentôt en état de remplacer Reinhold comme organiste de Saint-Georges-le-Martyr. tl eut ensuite l'orguo de l'église Sainte-Marie, à Bungoy, dans lo comté de Sulfolk. Après avoir rempli les fonctions de cette place pendant dis-huit ans environ, il se retira à Essex, près de Chalmford, où il vivait encore en 1824. En 1792 il s'est fait recevoir bacheiier en musique, à l'nniversité il'Oxford. Holder a composé beaucoup do musique ponr le plano, des gites , des chansons , etc. On connaît aussi de lul une messe, nu Te Deum, et quelques antiennes.

HOLLAND (Jran-David), sid en 1715, prist do tierzhert, dan is Hanove, find directeur do do tierzhert, dan is Hanove, find directeur do musique à l'ogise Sabite-Catherine de Hambourg, and anna la seconde moitif du dis-hudifien sidere. Il a publié quelques petites plèces pour le piano, quajques chains avec accompagnement do cet instrument, el a écorf, en 1700, un oratorio infiliule de l'aprendance christi (in Reimerction di moi entre de grand contratt la Reimerction di moi entre de grand correlater pour la tragistic de l'amellet, composé en 1700, el qui a été publié à Berlin , chez Hammed.

HOLLAND (CONTANTIN), né en 1708, étudia la théologie à l'université de Brealan en 1822, ety fut membre d'une société de musique qui s'était formée parml les étudiants. Il y exécuta plusieurs concertos sur la fidite. Holland quitta l'université en 1823 pour se livrer exclusivement inversité en 1823 pour se livrer exclusivement. "étude de l'art, et fut nommé directent de muaique du théâtre de Breslau, en 1829. Il a publié quelques morceaux arrangés pour le piano, des rondos et des variations pour cet instrument. Le 16 mai 1829 il fit chapler, dans un concert donné au bénéfice des victimes de l'inondation de la Prusse occidentale, nn air de sa composition avec accompagnement d'orchestre. En 1832 on le trouve comme ténor an théâire de Kornigsberg. et dans la même année il v fait exécuter une Ouverture de sa composition. Deux ans après, R élait à Pétersbourg; puls Il retourns en Allemagne, et clianta à Dessau en 1835. En 1837 il était de nonveau à Pétersbonrg. Il paratt s'être fixé en Russie; car il chantait à Moscou en 1843. Sa femme, cantalrice dramatique, dont le nom de lamille était Kains, fot d'abord attachée au théâtre de Kœnigsberg. Plus tard, elle paraît s'être séparée de son mari, car elle chantait à Vienne en 1836, sous le nomale Me De Kestelot.

HOLLANDER (Itas), on pintal JEAN DE HOLLANDER (Itas), on pintal read being see la yearship partie du nie compositors beings ei la yearship partie dans les recordis de Triman Sando, en 1513 et 1515. Ces recessite du Triman Sando, en 1513 et 1515. Ces recessite du Triman Sando, en 1514 et 1515. Ces recessite du prima Sando, en 1514 et 1515. Ces recessite du partie den 1515. Ces recessite du partie de 1515. Ces recessite du prima Sando (1515. – 2° Les XIII\* Livre condemnt XXX noncommunement el ciup partie par disers authors; 1515. – 1515. Dans ces recessis, illustration de 1515. – 1515. Dans ces recessis, illustration de 1515. – 1515. – 1515. Dans ces recessis de la della recessis de 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515. – 1515

materials. As the Rev Personal value.

In the settions in the Rev Personal value.

In the settions in the Rev Personal value and the settions in the reverse and the reverse transfer of value for the Rev Personal value value of the Rev Personal value value

(b) Il est à cemarquer que Chrétien Hollandee est appelé Christianus de Hellanda, dons le XI<sup>p</sup> liere, contenant XXIX chansons avvoureuse à 4 parties, impriné à Auvers, par Tyiman Susato, en 1848. de son emploi, mais qu'il reçut sa démission bonorable, sur sa demande, parce qu'il était alors appelé an service de l'empereur Ferdinand ter, qui régna depuis 1556 jusqu'en 1564. Après la mort de co prince, il resta au service de Maximilien II, qui succéda à Ferdinand, le 25 juillet 1564; car il composa un chant à six voix à la iouango de cet emperenr : ce morceau a été publié par Pierre Joannelli, dans le cinquième livre de son Novus Thesaurus musicus (Venise, Antoine Gardane, 1568, in-4°). Lipowsky dit, dans sa Biographie des musiciens bavarois, que Hollander fut nommé maître de chapello de Munich par le duc de Bavière Guillaume V (1), après avoir été simple musicien dans cette chapelle : Il y a certainement une erreur dans cette assertion, car Roland de Lassus lut nommé par le méme prince mattre de sa chapelle en 1562, et occupa ce poste jusqu'à sa mort, en 1595. Or Hollander ne figuralt plus parmi les musiciens de la chapelle, de Munich en 1593, comme le prouve un état de ces musiciens publié par H. Delmolte, dans sa notice sur Roland de Lattre: d'ailleurs, il agrait été alors trop vienx pour devenir le successcur de celui-ci. Il est vraisemblable que Linowsky a confondu les hommes et les époques, et qu'il a voulu parler du musicien qui est l'obiet de l'article suivant, lequel ne fut pas le succe-seur, mais le prédécesseur de Ruland de Lassus. Toutefois, nn fait reste incertain, à savoir si Chrétien Jans, dit le Hollandais, est entré au service du due de Bavière comme chapelain de sa chapelle, après avoir été atlaché à celle de l'empereur. La publication de ses ouwrages à Munich et à Nuremberg, depuis 1576 insqu'en 1575, donne de la vraisemblance à l'affirmative. La date de la mort de cet artiste est inconnne jusqu'à ce joor. On a de Chrétien Hollander les ouvrages sulvants : 1º Cantiones rarix 4, 5, 6, 7 eliam atque 8 vocum ad varia instrumenta apt.; Munich, 1570, In-4º. -2º Neue teutsche geistliche und weltliche Liedlein, mit 4, 5, 6, 7 und 8 Slimmen, welche ganz lieblich zu singen, und auf allerleu Instrumenten zu gebrauchen (Nouvelles petites chansons sacrées el profanes à 4, 5, 6, 7 et 8 voix. lesquelles sont agréables à chanter et à jouer sur tous les instruments); Munich, 1576, in-4°. Jean Pichler, de Schwandorf, a recueilli les motels à trois voix de Hollander et les a publiés sous ce titre : Triciniorum, que tum vivæ vocis,

jij il veut dire Gulliume II, car it n'y eut jamais cinq dues de Bavière du nom de Guillaume. Albert, bis de Gulliume iv., mourst en 1879, et son ils Guillaume II lot succèds, pais remit en 1896 le gouvernement de ses États à Maximilien iv., son dis. tum omnis generis instrumentis musicis commodissime applicari possunt. Fasciculus collectus et in lucem editus studio et opera Joannis Pichleri Schwandorfensts. Monachti per Ad. Bero. 1573, in-4°. Enfin on a sous le nom de Hollander: Neue auserlesene teutsche Lieder mit fünf und mehr Stimmen zu singen und auf allerley instrumenten zu gebrauchen (Nouvelles Chansons allemandes choisies à 5 et un plus grand nombre de voix pour chanter et pour l'usage de tonte espèce d'instruments) ; Nuremberg, Dietrich Gerlach, 1575, in-4° obl. Les cloq livres du Thesaurus musicus publié par Pierre Joannelli (Venise, 1568, in-4°) contiennent dix-huit motets à 4, 5, 6 et 8 voix de Chrétien Hollander, M. Commer, de Berlin (roy. ce nom) a publié en partition, dans la belle collection intitulée Collectio operum musicorum Balavorum szculi XVI (Mavence, Schott), dix-neuf motets à 4 et 5 voix de cet excellent artiste, dont le nom a eu de la célébrité, mais qui en méritait davantage; car son style a une élégance, une eisrté, une pureté d'harmonie digne des olus grands mattres. Toutes les volx chantent bien; les motifs d'imitation n'ont rien de vulgaire, et les entrées des différentes parties se font souvent d'une manière inattendue, blen qu'elles soient toujours tonales. Cette musique a d'allieurs le mérite d'un caractère rhytumique qui était rare dans les œuvres des contemporains de Chrétien Hollander.

HOLLANDER (Séasmes), ou HOLOAN-DER, musicien bollandasi, acè lo adordechà, a i conderdelà, a i conderdelà, a i conderdelà, a i con de describe de Guillamen III, duc de Bastley et ent pour soccesseur Roland de Lattre on de Lassus (10y). Thistorie de la mazigue de Prina, ch. II, § 20). M. Commer a publié en partition (Collectio operum musicorum Adararorum, I., p. 69-56) un boa molet à 5 vois (Dum transisset Sabatum) de cet antere.

HOLLANDER (Hraway), maltre de musique de la collégiale de Sainte-Marie à Breda, yeurs le milieu du dits-septième siècle, est connu par l'ouvrage suivant: Jubilus filiorum Dei er SS.
PP. suspirits musico concentis una, duabus, tribus, quatuor vocibus decantandi; Auven, 1648, in-45.

HOLLANDRE (CINARLES-FELIX ns), musteien belge, né dans un village de la province de Hainaut, entre Ath et Mons, vers les dernières années du dis-septième siècle, commença ses études musielaci dans cette dernière ville, comme enfant de chœur à l'église Sainte-Elisabeth, et les termina à l'abbaye de Cambron, sous la direction du P. Plouvier, bon organite, de qui l'On

a un recueil de trois messes à 4 voix et 2 vio lous, imprimées à Bruxelles, en 1721, chez Van Elwyck. De Holtandre succéda, en 1733, à maître Jacques-François de Mey, prêtre, comme mattre de chapelle de l'église paroissiale de Sainte-Waiburge, à Audenarde (Fiandre orientale). Il en remplit les fonctions pendant dix-sept ans, et mourut ie 23 avril 1750. Ses compositions existent en manuscrit dans les archives de cette église ; elles consisteut en 8 messes courantes à 4 voix, 2 violons et hasse; une messe à 5 voix, sans accompagnement; denx messes solennelles à 4 voix, instruments et orgue; une messe de Requiem idem ; un Te Deum idem; Six Salve Reging à 4 voix sans instruments; 7 Alma Redemptoris idem; 6 Ave Regina Calorum idem; 5 Regina Carli idem; un Regina Carli avec instruments: t2 Molets à 2, 3 et 4 voix sans instruments. On attribue aussi à de Hollandre de heaux chants de méditation qui se chantent à Audenarde, dans les rogations. Ces chants sont remarquables par leur caractère majestueux, leur rhythme original, la simplicité des mélodies et l'expression. Ce musicien a eu pour élève le P. Le Quoint, récol let, de qui l'on a pinsieurs œuvres de musique d'église. HOLLANDRE (JEAN D'), compositent, né à

Gand, le 24 décembre 1785, fut un des fondateurs et le chef d'orchestre de la Société d'harmonie de Sainte-Occile en cefte ville, où il mourut, le 19 décembre 1839. Il a écrit beaucoup de romances, duos, trios, qualtuors, plusieurs messes et moteis qui out été exécutés dans les églises de Gand, et des morreaus d'harmonies pour les instruments

HOLLBEEK (Sévern), facteur d'orgnes à Zwickau, vers la fin du dix-septième aècle, a construit, en 1696, un bon instrument à Schnecherg, composé de 39 jenx, 2 claviers et pédale.

HOLLBUSCH (JEAN-SÉBASTIEN), musicien qui paratt avoir vécu à Manheim, vers la fin du dis-huitième siècle, y a publié quelques œnvres, dont on ne connaît que deux duos pour violon et violoncelle, op. 4. On a du même artiste nn llvre intitulé : Tonsustem, abacfasst in einem Gesprache sweiter Freunde (Système de mpsique exposé dans un entretien de deux amis); Mayence, 1792, in-8° de 200 pages, Les renseignements fonrnis par Forkel sur la nature et le contenu de cet ouvrage prouvent que l'autenr était un perseur distingné, qui a essayé d'appliquer à la musique la philosophie critique de Kant. Malheureusement ce livre paratt être devenu fort rare, car toutes mes recherches pour en trouver un exemplaire ont élé infructueuses.

HOLLY (FRANÇOIS-ANDRÉ), directeur de musique au théâtre de Breslau, naquit en 1747, à Bœlimisch-Luba, en Bolième. Après avoir fait ses études chez les Jésuites, il entra dans l'ordre des Franciscains pour y faire son noviciat; mais bientôt, fatigué de la vie monastique, il sortit de son couvent, et reprit l'étude de la musique, pour laquelle il avait un goût passionné. Habile organiste et pisniste distingué, il ajoutait à ces talents celui de bien diriger un orchestre. D'abord directeur de musique au théâtre de Brunian, à Prague, il quitta cette siluation, et se rendit en 1769 à Berlin, où il dirigea la musique du théâtre de Koch. De là il alla à Breslau. vers 1775, et fut chargé de la direction de l'orchestre au théâtre de Wœser. Il mourut en cette ville, le 4 mai 1783. Hully a écrit, pour les différents théâtres où lla dirigé, la musique de plusieurs petits opéras, dont voici les titres : 1º Der Bassa von Tunis (le Pacha de Tunis). - 2º Die Jagd (la Chasse). - 3° Das Gartnermadchen (la Fille du jardinier). - 4º Der Rauberer (l'Enchanteur). - 5° Das Gespens! (le Spectre). - 6° Gelegenheit macht Diebe (l'Occasion fait le larron). - 7º Das Oufer der Treue (le Sacrifice de la fidélité). - 8º Der Patriot auf dem Lande (le Patriotecampagnard), - 9° Der Tempet des Schicksals (le Temple du Destin), - 10° Deukalion und Pyrrha ( Deucalion el Pyrrha, mélodrame). - 11° Der Tempel des Friedens (le Temple de la Paix). - 12º Der Irrreisch (le Feu fullet). - 13° Der Waarenhandler von Smirng (le Marchand de Smyrne); Berlin, 1775. - 14° Die Verwechselung (le Changement). - 15° Der Lustiger Schuster (le joyeux Cordonnier). Holly a écrit aussi des ouvertures, des entr'actes et divers morceaux de musique pour les tragédies de Hamlet, Galors de Venise, Macbeth, Hanno, etc., sinsi que quelques grands balleta d'action, Enfin, on a de lui plusieurs morceanx de musique d'église, des vêpres de la Vierge, un Te Deum, et des molets pour différentes fêtes de l'année.

HOLMES (Jean), organiste de l'église cathédrale de Salisbury, au commencement du dis-actiente me siècle, est auteur de plusieurs chansons à 4 et 5 parties qui se trouvent dans le recueil intitulé. The Triumphs of Orienna; Londres, 1001.

HOLMES (...), célèbre bassoniste anglais,

HOLMES (...), célèbre bassoniste anglais, brilla dans les concerts de Salomon, en 1793, et dans les autres concerts et meetings des années auvantes. Il paraît que l'exécution de cet artiste était particulirement remarquable par la netteté et la précision.

HOLMES (Énouann), né en 1797, dans une petite ville non éloignée de Londres, fut envoyé

jeune dans cette ville pour y faire son éducation littéraire et musicale. Il y fut d'abord professeur de musique, et donna des leçons de piano dans les pensionnals. Egalement distingué par ses connaissances dans son art et par la vivacité de son esprit, il était recherché dans le monde pour l'agrément de sa conversation. Dans l'été de 1827 il entreprit un voyage en Allemagne, dont la musique était le but, et visita Francfort, Darmstadt, Stuttgard, Munich, Vienne, Prague, Dresde, Berlin, Leinsick, Weimar, Eisenach et Cassel. De retour dans sa patrie, il rédigea un livre intéressant sur les notes recneillies par lui dans ectie tournée, et en rendit la lecture attachante, tant par l'esprit d'observtion qui s'y fait remarquer que par l'élégance du siyle. Cet ouvrage parut bientôt après, sous le titre suivant : Ramble among the Musicians of Germany, giving some account of the Operas at Munich, Dresden, Berlin, etc.; with remarks upon the Church-Music, singers, performers, and composers, elc. (Excursion cliez les musiciens de l'Allemagne, où l'on trouve des notices sur les Opéras de Munich, Dresde, Berlin, etc.; avec des remaranes sur la musique d'église, les chanteurs, les instrumentistes et les compositeurs, etc.); Londres, 1838, un volume in-8°. La troisième édition de cette narration a été publiée à Londres, en 1838, un vol. in-8°. Le succès de l'ouvrage fixa l'attention publique sur l'auteur, et le grand journal l'Atlas avant été fondé en 1829, Holmes fat choisi pour la rédaction de la critique musicale. Il y a donné beaucoup de bons articles, qui se font remarquer par la forme littéraire autant que par la connaissance de la matière. La dernière production de cet écrivain distingué est une vie de Mozart (The Live of Mozart, including his correspondance); Loudres, 1845, I vol. in-8° de 364, pages. Ce livre est tiré du recueil de matériaux rassemblés par le conseiller Nissen (royez ce nom); mais M. Holmes les a classés dans un meillenr ordre, et y a ajouté l'agrément d'une narration élégante et remplie d'intérêt. Fixé en Amérique depuis 1849, ce musicien et eritique distingué y prit part à la rédaction de plusieurs journaux, dans lesquels il reproduisit quelques-uns de ses anciens travaux. Il est mort aux Étals-Unis, le 28 anút 1859.

HOLTHEUSER (FAN), magister et poète né à Hildburghausen, vécut vera le milien du scizième siècle. On lui doit un éloge de la musique, qu'il a composé et réclié dans l'université de Wittemberg, à l'occasion de l'ouverture du cours de tonsique par Henri Faber (roy, en nom), cel outrage a pour titre: Encomissim musica: artis antiquissimæ et divinæ, carmine elegiaco seripfum, et recitatum in celeberrima Academia Wittenbergensi, in Prælectione Musicæ Henrici Fabri. A. D. 1851, 26 apr.; Erfurt, 1551, in-4°, 4 feailles.

HOLTSCII (CHARLE), canfor et directer de masique au gymnes (collège) de Guben, dans le Brandebourg, occupait cette position per 1358, ct.'s ! rouvait encore na 1851. Il a poblé pour l'auga des dêves du collège une petile mettuole pratique de musique et de cisant sous ce titre : Gennynchule enthell'end eine Sammlany methylcher pradistioner trèbusysi'ucte im Tarit, Notentreffen and in der Stimmbildungs (100ta, P. Fechare, 1539, Ins.'s

HOLZAPFEL (Bacso), sons prieur du couvent des Angustins, à Ratishonne, a public, jusqu'en 1760, treize ouvres de piéces pour le clavecin. Les douzième et treizième consistent chacun en un divertiasement pour l'orgue ou le clavecin : ils out paru à Nuremberz.

HOLZAPFEL (Issa-Gorrizo), inspecieur et prédictare lutifiera à Schmalidee, as le 1º mai 1730, à Oderahasses, dans la pette principate de Waldee, a derit, pour le litre cis-ral de l'organiste l'éveling, une perface de onte ral de l'organiste l'éveling, une perface de onte modifier le chain des églieur potentaien. Ce morceau a paru ensuite sépariment sous ce litre : l'on der Frebesserang una Verpélieureurg der Kirchengezonger; Cassel, 1710. Holzapfel est mont à Schmalistiche, le 2 l'úli 1850.

HOLZBAUER (IGNACE), compositeur, naquit a Vienne, en 1711, sulvant une autobiographie qu'on a trouvée dans ses papiers, et non en 1718, comme il est dit dans le Dictionnaire des musiciens de Choron et Favolle, d'après l'ancien lexique de Gerber. Son père, qui était tanneur, le destinait au barrean et lul fit faire des études littéraires; mais Holzbauer montrait plus de penchant pour la masique que pour tonte autre science. Ses efforts pour déterminer son père à ini fournir les moyens d'étudier cet art furent infractueux; tasis il se lia d'amitié avec quelques élèves de la maîtrise de Saint-Étienne, et apprit d'eux les principes de la musique, le chant, le clavecin, le violon et le violoncelle. Ses prières réilérées oblinrent de sa sœur on'elle lui achetat un Gradus ad Parnassum de Fax, avec lequel II apprit les règles du contrepoint dans le grenier de la maison paternelle. Ce livre et ses propres efforts le conduisirent à la connaissance de l'art d'écrire en musique, et jamais il n'eut d'autre mattre de composition que lui-même. Persuadé pourtant qu'il n'en était encore qu'aux éléments, il se rendil un jour chez Fux pour lul

demander quelques conseils sur la direction qu'il devait donne à se cident. Le viellant deixi su lit : il donna à Hobbaser nu sojet qu'il lei di de taiter en contropolat simple de note contre note. Elonné de trouver dans le tavail dio jeunter le la control de Fast sui demanda qui lui avail appris ce qu'il asvill. — de vali position de d'autre goide que votre livre, erjonolit en trembiant Hobbaser. — S'il en est aiusi, alter en la laie; ce n'et que la que

vous apprendrez ce qui vous manque. Le conseil était fort bon ; mais il n'était pas facile de le suivre, car toute ressource pecuniaire manquait au jeune composileur. Peu de temps après, le prince de la Tour et Taxis le prit à son service en qualité de secrétaire. Holzbauer suivit son mattre à Laybach. Il y était depuis six mois, lorsqu'un de ses amis passa par cette ville pour se rendre à Padone : il suisit cette occasion, et sans prendre congé de son maître, il partit pour Venise. Malbeureusement il y était à peine arrivé quand il fut atteint d'une tièvre opiniatre, qui l'obligea à s'éloigner de cette sonrce de connaissances musicales, et à refourner près de son père-L'air du pays natal l'avant guéri de sa fièvre, il obtint cafin la permission de se livrer sans obstacle à son penchant pour la musique, et bientôt après il accepta une place de mattre de chapelle chez le comie Rottal, en Moravie, il v trouva un bon orchestre complet, canable d'exécuter des opéras et des Intermèdes italiens, et v devint l'époux d'une demoiselle de bonne famille, qui svait du talent pour le chant. En 1745 il se rendit à Vienne avec elle, et tous deux furent engagés au théâtre de la cour, lui en qualité de directeur de musique, elle comme première cantatrice. Deux ans après ils partirent pour l'1talie; madame Holzbauer y trouva pendant trois années des engagements aux théâtres de Milan. de Venise et d'autres grandes villes. De retour à Vienne, Itoizbauer et sa ferome ne purent réaliser leur projet de rentrer au service de la cour, car le théâtre fut fermé après le mort de l'impératrice Élisabeth. Ils n'attendirent pas longtemps pour trouver l'emploi de leurs talents, nn engagement leur ayant été envoyé par la cour de Stuttgard, où ils arrivèrent le 16 août 1750. Le duc de Wurlemberg avait nommé Holzbauer son premier maltre de chapelle : il ne fut chargé en cetle qualité que de composer de la musique d'église et de chambre, et sa femme ne chanta plus qu'any concerts. En 1753 il écrivit l'opéra pastoral Il Figlio delle selve, pour le théatre de Schweizingen qu'on venail de construire. Cette composition eut un succès si brillant, que l'électeur patain nomma Holthaner son maltre de chapelle à Mandien, Cette chapelle étal alors campose de beaucop di vercellents artistes altre composede de beaucop di vercellents artistes altre mandos et lialiene. Holthaner debut dans cette nouvelle place par la composition de planieres popriras, qu'il excivit sur des livrest italiens. En 17,6 nil edesser derenter la musique de la 17,6 nil edesser d'entendre la musique de la chapelle positificale à Borne. A son retour, il visibil Piorence. Bottone. Vossies et Visibil Piorence. Bottone.

De retour en Allemagne, il fut bientôt obligé de solliciter un nouveau congé, car on l'appela à Torin pour écrire un opéra destiné au theatre royal. Cet ouvrage était la Nitteti, qui fut bien accueillie par le public. L'année suivante, Holzbauer fit jouer à Milan son Alessandro netl' Indie, considéré comme une de ses meilleures productions, et qui eut trente représentations en moina de deux mois. En 1776 it écrivait encore pour le théâtre, bien qu'il eût alors soixante-cinq ans; et ce fut dans cette année qu'il composa, pont le grand théâtre de Manheim, son opéra Gunther de Schwartsbourg, le seul ouvrage qu'il ait composé sur un texte allemand. Cet opéra fut représenté avec pompe, et obtint un brillant succès. La partition fut gravée aux frais de l'électeur. distinction alors fort rare en Affemagne. Le dernier ouvrage connu de Holzbauer est une messe allemande, sur un texte du conseiller de finances Koblenbrenner. Ce compositeur est mort à Manhelm, le 7 avril 1783, à l'âge de solxante-douze ans. L'électeur palatin avait joint à son titre de mattre de chapelle celui de conseiller de finances. Dans les derniers temps de sa vie, il était devenu complétement sourd, et ce mai devint tel, qu'il n'entendit pas une note du dernier opéra (Tancredi) qu'il écrivit pour le théâtre de Munich.

Hotzbauer n'a point été un de ces hommes de génie dont l'existence fait époque dana un art; mais ses ouvrages furent estimés et tinrent une place isonorable parmi les bonnea compositions de son temps. L'opinion de Mozart, si décisive en musique, était favorable à cet artiste. Voici comment ce grand homme s'exprimait dans une lettre écrite de Manheim, le 4 novembre 1777 : « Aujourd'hul, dimanche, j'ai entendu une messe « de tioizbaner, qui, quoiqu'elle date de vingt-« aix ans, est très bonne. Holzbauer écrit bien : « il a un bon style, fait bien accorder la partie « vocale avec l'instrumentale, et compose de « très belles fogues (t), » L'instruction de Holzbauer était étendue; il lisuit avec facilité les poètes latins et Italiens; Horace lui était si fa-

(1) Voy. Biographie W. A. Mozarl's von G. N. von Nissen, p. 182. milier, qu'il l'avait pour ainsi dire tout entier dans sa mémoire.

Parmi les ouvrages de cet artiste on remarane : I. Musique n'éguise : 1º Isacco, oratorio. -2º Betutia liberata, idem. - 3º Vingt six messes à 4 voix avec orchestre, dont nne allemande. - 4° Trente-sept motets avec orchestre. -5º Miserere , idem. - tt. Opénas : 6º A Vienne, vers 1746, plusieurs petits opéras et ballets dont les titres ne sont pas connus. - 7º Il Figlio dette setve : a Schwetzingen, en 1753. - 8º Issifile; à Manbeim, vers le même temps. -9º Plusieurs pastorales et pièces de chant, au nombre desquelles L'Isola disabitata. - 10° Don Chisciotte. - 11º Nitteti; à Turin, en 1757. - 12º Alessandro netl' Indie: h Milan . 1759. - 13º Ippolito ed Aricia; à Manheim, 1768. - 14° Adriano in Siria, 1772. - 15° Gunther de Schwartsbourg, opéra allemand, gravé en partition, 1776. - 16° Der Tod der Dido ( la Mort de Didon ), métodrame, en 1779. - 17º La Clemenza di Tito. - 18º Le Nosse d'Arianna e di Bacco. - 19º Tancredi; à Munich, en 1782. - III. MUSIQUE INSTRUMENTALE : 20° Cent ° quatre-ringt-seize symphonies pour l'orchestre, Il en a été gravé vingt et une à Paris, divisées en quatre œuvres. - 21º Dix-huit quatuors pour deux violons, alto et basse. - 22° Treize concertos pour divers instruments.

Parmi les papiers de Holzbauer, on a tronvé plusieurs plans de sa main pour des institutions de musique.

HOLZBAUER (Le P. Bruno), moins angustin, a fait imprimer à Augsbourg, en 1749, vingt-quatre pièces pour le clarecin, sous ce titre: Eremit delicix, seu Eremita Augustinus civillans in cumbalis bene sonantibus.

HOLZBUCKN (Joszaw), visioniste aus service de la cour de Bavière, vers le milieu de dis-luiultiens idecte, fut envoyé en Blaile par le duc Cinment, en 1724, pour y visuleire son interment et la composition pous autre de la composition pour le rision, des quatures et de la composition pour le vision, des quatures et de la composition de la composit

HOLZINGER (LE P. Benort), né à Aichacit, en Bavière, entra en 1747 dans l'ordre des Bénédictins, à l'abbaye d'Andeeb, et mouruten 1805. Il était savant musicien, et à composé plusieurs vêpres compétes, qui sont restées en mauscrit, IIOLZMANN (Axrosce), motos bendelinto el socio-priere du monaster de Salate-Barie, à Schulter en Brisgus, au commencement de dix-seglièmes étice, a publé un ourarge des a composition initité : Offerioria de communi Santoni de Communi de Co

HOLZMILLER (ÉDOVADD), chanteur du théâtre de Kornigstadt, à Berlin, est né vers 1806. Il possédait une fort belle volx de ténor; mais sa vocalisation manquait de flexibilité et de correc-

HOLZNER (Arvoux), né à lis (, n. 126), to rapaiste de muicine de la chargie de l'élècteur de Bavière : il rés fait consaitre par la consulta d'un recordi de Magajie det d'autientes de la Vierge, à be il é voix avec base confisse, qui a de publé sons e fitte : Canti-cum l'irpiais, seu Magajié cal c'antiphons de reduction par quinti arsinger veclous et cur aux ains base est orquesse compare veclous et cur aux ains base est orquesse confisse de l'accident principal. Nicholeum Menrieurs, 1905, la c'ello magalie de l'accident principal de l'accident production de l'accident principal de l'accident princi

HOMÁNN 20 HOHMÁNN (...), compositeur à Menci, né dans cett ville, en 1811, y a fait représenter, en 1846, un opéra, de sa composition initiale Charles XII. Deux ans après, il a donné à Bransberg un autre opéra, loitiale Die Küsse (les Baisers). Cos renseignements son les seuls que J'alep pre-costillir sur cet artiste.

HOME (Georats), docteur en théologie, à Canterbury, a prononcé un discours pour l'inauguration d'un nouvel orgne dass le cathédrale de cette ville, et l'a publié sous ce titre: The antiquity, use and excellence of Church Music; Londres, Rivingston, 1784, in 4".

HOME (SM EXTRAME), chirunjent et physicologiet anglisi, fraprofesseer d'analomie as College royal des chirunjens de Londrew, et membre de Société reyale des Chirunjens de Londrew, et membre de Société reyale de cette Vitte just mort la Chelen, be 31 avril 1837, à 178ge de solvante-estie also, On a de la décen menodres sur la structure de l'orosite et met la membrane de lympus, qui out l'un est de l'analome de l'analom

HOMET(L'abbé), natire de musique de l'église Notre-Dame de Faris, enira comme enfant de chœur à l'église cathédrale de Chartres, vers 1720, puis fut attaché en qualité de chantre à l'église d'Amiens, et enfin obtint la place de mattre de musique à la cathédrale de Paris. Il mournt en 1777. On trouve dans la Bibliothèpne impériale, à Paris, des moltes mannerité de la composition de l'albèl Home (fe' 277, le-l', Y). La matirie de Natre-Dame de Paris possède assi quelques morceant de ce matire. La partition manuscririe et dessinos concernité et des su messe latificée / na nutrierarii est dessination la bibliothèpie. L'albèl Bonné est auteur de la flammonistion de quite roit de Dies irse en plain-citant romaile qu'on chante dans les réglies de Paris i Pellet e est fort Den.

HOMEYER (L. - M. - J.), organiste à Duderstadt, petite ville du royaume de Hapovre. dont la population est en grande partie catholique, y est né en 1812, et a fait ses études à l'nniversité de Gœttingue. Les noms des mattres qui firent son éducation musicate ne sont pas connus; mais lis étalent sans nul doule de bonne école, car M. Homever est un artiste de talent sérieux et possède une instruction solide. Il élait bien jeune encore lorsqu'il publia, en 1835, na très-bon fivre de chant à quatre parties, suivant le chant en usage dans le diocèse de Mayence. Celivre choral du eulte catholique a pour titre : Choratbuch für d. Altar und Responsorien-Gesang der Katholischen Kirche, nach Romischer und Mainzischer Singweise, vierslimmig, etc. L'ouvrage est précédé d'une excellente préface. Le savant Anlbony de Münster et Frælstich accordèrent beanconp d'éloges an travail du jeune artiste. Dans les années 1842 et 1818, M. Homever a donné des concerts d'orgue à Hanovre, à Brême et à Hambourg, dans lesquels it a fait preuve de beaucoup de talent. It fit aussi exéculer à Brême une symphonie héroïque de sa composition.

HOMILIUS (GODEFROID-AUGUSTE), né à Rosenthal, sur les frontières de la Bobème, le 2 février 1714, fut un des musiciens les plus savants et un des meilleurs organistes de l'Allemagne. Nommé, en 1742, organiste de l'église Notre-Dame, à Dresde, il en remplit les fonctions jusqu'en 1755; à cette époque, il obtint la pisce de directeur de musique à cette église, et plus tard il y ajoula les directions des denx autres églises principales de Dresde, et le titre de mattre de musique (cantor) de l'école de Sainte-Croix. I! mourut à Dresde, le 1er juin 1785, à l'âge de soixante ans. La musique d'église d'Homilius a joui de beaucoup d'estime, et ses oratorios ont été considérés comme des chefs-d'œuvre en leur genre. Son imbileté sur l'orgue fut très-remarqueble; il en donna des preuves jusqu'en 1776. On le citait surtout pour la richesse de son insagination dans les préludes. Les ouvrages qu'on a de lui sont : 1º La Passion, oralorio sur un texte aliemand de Buschmann, publié en par-

tition, à Leipsick, chez Schwickert, en 1775. in-fol. - 2º Autre Passion, restée en manuscrit. dont on trouve nne analyse détaillée dans les Notices de Hiller (t. II. 1768 ). - 3º Die Freude der Hirten uber Geburt Jesu) la Réjouissance des bergers au suiet de la naissance du Christ). en 1777. - 4º Une année enlière de morceaux de musique d'église pour tous les dimanches et lêtes de l'année (on considère comme des œuvres parfaites les motets des trois fêtes principales), en manuscrit. - 5° Trente-deux molets à un et deux chœurs, sans orchestre, en manuscrit. - 6° Cantate pour la Pentecôle, avec orchestre, en manuscrit. - 7º Cantate pour l'Ascension, avec orchestre, en manuscrit, - 8° Plusieurs motets publies par Hiller dans sa collection de musique d'église, en 6 volumes. - 9° Cantate : Risuonate, eari boseki, en manuscrit. - 10° Six airs allemands avec accompagnement de clavecin, à l'usage des amis du chant sérieux, publiés à Leipsick, en 1786. - 11° Vierstimmige Choralbuch in 167 Choralen (Livre choral consistant en 167 mélodies à quatre voix). - 12º Choralbuch, der zu Dresden gewahnlichen Kirchen Melodien (Livre chorst consistant en mélodies en usage à Dresde) .- 13° Six trios pour l'orgue, à deux claviers et pédale. -14° Vingt-deux mélodies chorales variées et fuguées, pour un et deux claviera et pédale, til existe en manuscrit un traité de la basse confinue divisé en 18 sections, écrit par ttomilius en 1771. Cet ouvrage se trouve en la possession de M. Charles-Ferdinand Becker, organiste à Lelpsick. La plupart des onvrages monuscrits d'ttomilina sont à la bibliothèque royale de Berlin : . je possèle 12 de ses motets à deux chœurs.

pe possible 17 de seu montes à quera centeria.

HOUMEL (CAURLES-Francesca), decleure
en droit et conseiller de cour et de fastice, dans
is Saca écleures, ampait à Leipelia, de jisssilde. An nombre de seu ouvrages ou trouvre sus
silde. An nombre de seu ouvrages ou trouvre
suide. An nombre de seu ouvrages ou trouvre
silde. An nombre de seu ouvrages ou trouvre
dans facet, sous ce tilre: Erklarung iter Goddene.
Harnes, aux. Anvaf Facelogie; Leipela, 1186,
ins's; avec une plancies. Ce morcum est de pei
d'interêt pour l'històre de la musièchie de la final

HOMMERT (...), musicies altennady, attache à la manque particulière du roi d'Angleters (Goorges II, fil en 1786 na voyage en Altenague, et it admiere son talent sur Forque de Saint-Michel à Hambourg, dans différentes fantisiere tiliques de ac composition qu'il y exécuts. De retour à Lendres en 1788, il publis : 1º Trois Concordes pour le piano, dédétés an de d'York, op. ; Londres, 1790. — 2º Six sonates pour le piano, dédétés an Ferie, op. 2; faide, 1790.

HONDY (CONNEILLE DE ). Toges CANIS. HONDY (GREENEIN DE), compositent belge, vécut dans la première moitié du seizième siècle. Il est quelquefois cité sous le seul prénom de Gheerkin, qui en flamand signifie petit Gerard. C'est sous ce prénom que se tronve la messe à quetre voix Ave, Mater Christi, qui est dans un manuscrit de la bibliothèque royale de Belgique, Un recneil de chansons à quatre parties, manuscrit de l'an 1542, qui a appartenu à Zeghere de Male de Bruges, et qui est à la hibliothèque de Cambrai, sous le nº t24, contient sept chansons françaises et une flamande (Het was mywel te voozen geseyt), un Inclina Domine aurem tuam, les messes Benedietus Dominus Deus Israet, Panis quem ego dabo, Vidi Jerusalem descendentes, et le motet Vox dicentes elama. tons de Gheerkin de Hondt. M. de Consseniaker a publié en partition le Kurie de la messe Benedictus Dominus Deus Israel, dans les Specimen de musique de sa Notice sur les Cotlections musicales de la bibliothèque de Cambrai.

HOOGH (DEE VAN DER), écrivain bollandais, est comme per on livre initiulé: De Gronden van het Vocal-Musifick (Éléments de la musique vocale); Amsterdam, J. Mortere, 1769. HOOK (ROSERY), ou HOOKE, célèbre méca-

nicien et mathématicien anglais, naquit le 18 juillet 1635, à Freshwater, dans l'île de Wight. Dès son enfance il manifesta un génie remarquable pour la mécanique. Après la mort de son père, il entra à l'école de Westminster, et a'adonna particulièrement anx mathématiques : il acheva ses études à l'université d'Oxford, Après avoir inventé diverses machines ingénieuses, perfectionné quelques détails de l'horlogerie, construit divers nonveanx instruments autronomiques, et publié une multitude d'ouvrages et de mémoires sur lontes sortes de sniets et de sciences, it monrut à Londres, le 3 mars 1703. Parmi les mannscrits du Musée britannique, on trouve (nº 1039) un commentaire de Robert Hook intitulé : Observationes in Cl. Ptolemxi Librum harmonicorum.

HOOK (Jacques), et non pas Jean, comme

le nomme Gerber, naquit à Norwich, en 1746, et eut pour mattre de musique Garland, orgapiste de cette ville. Ses études étant terminées, Il se rendit à Londres, et y obtint la place d'organiste à Maru-le-bone-Gardens; puls on inl offrit un emploi da même genre an Wauxhail : il occupa celui-ci pendant près de cinquante ans. Il ent la réputation d'un artiste habile sur l'orgue. Ou le considère aussi comme un des compositeurs les plus féconds de l'Angleterre, et l'on cite de lui plus de cent quarante œuvres, qui consistent principalement en opéras, intermèdes, métodrames, concertos, sonates et duos pour le plano. Hook vivait encore en 1829. Ses principaux ouvrages sont : 1° The Ascension (CAscension), oratorio composé en 1776. - 2º Cupid's revenge (la Vengeance de l'Amour), représenté à Hay-Market en 1772. - 3º Lady of the manor (la Dame du manoir), opéra-comique, à Covent-Garden, 1778. - 4º Double Disquise (le Double Déguisement), Intermède, Drury-Lane, 1784. - 5° Fair Peruvian (la Belle Péruvienne), opéra-comique, Covent-Garden, 1786. - 6º Jack of Newbury (Jacques de Newbury), opéra, Drury-Lane, 1795. - 7° Wilmore Castle ( le Château de Wilmore), id., ibid., 1800. - 8° Soldier's return (le Retour du soldat), idem, ihid., 1805. - 9° Catch him who can (Le fasse qui peut), farce ; Hay-Market, 1806. - 10° Tekely, melodrame, à Drury-Lane, 1808, - 11º La Forteresse, idem, Hay-Market, 1807. - 12° Le Siége de Saint-Quentin, drame, à Drury-Lane, 1808. Parsol sa musique instrumentale on remarque : 13° Six grands concertos avec accompagnement d'orchestre, exécutés au jardin du Wauxhall, op. 55; Londres, Preston. - 14° Six sonales pour piano, op. 16; ihid. - 15° Six idem, avec accompagnement de flûte ou violon, op. 30. -16° Six grandes sonates, Idem, op. 54: Ihid. - 17° Trois sonates, idem, op. 71. - 18° Trois klem, avec des airs irtandais, op. 78. - 19° Trois ldem, op. 92; Londres, Preston, 1800. - 20° Trois idem, avec violon obligé, op. 109. - 21° Plusieurs duos pour piano à quatre mains. - 22° Un grand nombre d'airs variés et de divertissements pour piano. - 23° Une méthode de piano intitulée : Guida di musica, being a complete book of instruction for beginners, with 24 progressive Lessons for practice, and the fingering marked throughout. 24 Book; Guida di musica, consisting of several hundred examples of fingering, from two to eight notes ascending and descending in both hands, etc. (Gui-te de musique, ou livre complet d'instruction pour les commencants, avec vingt-quatre leçous progressives doigtées pour l'étude, etc.);

Landres, Presiou, 1796, (in-4'. Pour le chant, Hoos a écrit plus de deux mille airs à voix seule, ou à deux, trois et quatre voix, avec accompagement de pissoe, pour les soirées du Wauxhall. Ces morceaux ont été publiés en diverses collections annuclies, depuis 1775 jusqu'en 1806, à Loudres, chez Presion, Longmann et Brodorin, Clement], étc.

HOOPER (Esseen), musicien angisis dans its schième siècle, fut organiste de l'abbaye de Weilminster et de la chapelle royale. Il mourul à Londres, le 14 juillet 1621. Hooper est un des austerns de la collection de pasumes à quatre parties qui a été publiée à Londres eu 1574, ainsi que de quelques autilement qui se trouvent dans te recueil de Barnard.

HOORNBEEK (Coardins), facteur d'orque noisinalais au commencement de dis-inities siècle, coustruisit, en 1716, dans l'église Nerve luthérienne d'Amsterdam, un instrument de 37 jeux, 3 clavières et pédale. Il restaura aussi, l'année suivante, l'ancien orque de Bois-le-Duc, composé de 35 jeux, 3 clavières et pédale:

HOPF (....): on a sous ce nom np etil traité de l'art de joner les versets sur l'orgue dans les églises protestantes, initiulé: : Gründliche Asleitung zu zwischenspieten in protestantischen kirchen für Anfanger; Munich, 1813.

HOPFE (Julia), pianiste et compositeur, vivait à Berlin de 1838 à 1850. On a de lui des Lécedra vec accompagnement de piano, et que ques pièces pour cet instrument, parmi losquelles on remarque une Symphonie fantaisie, on. 31.

HOPFFGARTEN (Lous-Frankann), consellier de la contr'alpel à Dresde, naquil en cette ville, le 20 juille 1754, et y mourt, les mars 1860. Anteur de plusiens ouvrages sur divers sujets, il il en a publié un qu'al pour litre: L'écher dem Ursprung der Musik und Dichthunst (Sur l'origine de la musique et de la poésie); Leipsick, 1777, ju-3°. C'et une espèce de pooue burlesque.

HOPKINS (Enexan-Jouns), opraisite de Crapte-Ceivra, à Londres, est et de tâne la tôte de Westenisster, le 30 juin 1814. a Pige de hait aux il 1st deals comme asprante dens les cheur de la chapelle rogale du Palnis de Soniet-Joures, par la concurri dans trept années. Le 1833 il fatnomm de granista dans une provioca de Surrey, parties au concurri dans tequel il resporte sur puisgense le portait vers in composition des assistemgianes le portait vers in composition des assistemnes statutes joisce de ce gentrepour levelle voir le vide de la concernation de la contraction de la le de la concernation de la contraction de le de la contraction de la contraction

aux travaux de la Société des Antiquaires musiciens pour la traduction en notation moderne des œuvres des anciens maltres anglais, dont cette société a publié une collection magnifique. En 1843, la belle église golbique de Temple-Church ayant été restaurée par les soins réunis des Sociétés de Sain)-James et Middle-Temple. M. Hopkins en fot nommé organiste et mattre de chapeile. Une œuvre capitale et d'un haut intérêt concernant l'orgue, sa construction, ses ressources, ses combinaisons à ses divers degrés d'Importance, avec pne description des meilleurs instrumenta de toute l'Europe, et en particulier de l'Angleterre, a été publiée par M. Hupkins sous ce titre: The Organ, its history and constructions; a comprehensive treatise on the structure and capabilities of the organ, with specifications and suggestive details for instruments of atl sizes, etc.; Londres, Robert Cocks and Co, 1855, t vol. gr. in-so de xxn et 600 pages, L'ouvrage est précédé d'une Histoire de l'orque par M. Édouard Rimbault, morceau très-remarquable, où brillent l'esprit de recherche et la sagacité qui distinguent tous les travaux de ce savant musicien. L'exécution typographique de l'ouvrage de M. Houkins est de la plus grande beauté, et fait beaucoup d'honneur aux éditeurs.

HOPKINSON (FRANÇOIS), mécanicien anglais, a proposé en 1788 divers perfectionnements pour le ciavecin, qui consistaient à substituer le cuir à la pinme dans les sautereaux, et à se servir de ressorts métalliques pour feur fanguelte, au lieu d'employer la soie de porc. La première de ces inventiuns n'étail pas nouveile; l'antre n'eut point de succès, parce que les ressorts métalliques ont trop de rigidité pour agir avec la rapidité nécessaire ; les tames de baleine avaient sur ces ressorts un avantage incontestable. Hopkinson proposa aussi quelques movens mécaniques pour faciliter l'opération de l'accord du ciavecin. Le mémoire de Hopkinson a été publié dans le deuxième volume des Transactions de la Société américaine (p. 183), sous ce tilre : An improved method of quilling a harpsichord.

HOPLIT (...). Sous cenoma été publiée me deceripion de la tête musicale domné à Carisroite, au mois d'octubre 1853, sous la direction de Libri. Je n'al souen renségments sur l'auteur de cet écrit, qui a pour litre : Doss Karisraker Musil-géri in octobre 1853, l'apiricà, Bruno Hime, 1853, In-8° de 128 p. Suivant une version qui n'est venue d'Altemagne, M. Ingolii labibirail Dreade; mais d'après d'antres renségments, l'ouvarga auril el étécrit Mevimer. On

à M. Hopkins. Vers le même temps, il prit part y trouve une lettre curicuse de Liszt sur les criaux traraux de la Société des Antiquaires musi-

rection de l'orchestre, dans la fête de Carisrine. HOPPE (Ansa), prédicateur a l'reppirvata, dans la principauté de Munster, vers la fin du seixième sière, étail né à Hemberg, II a composé et publié un recaeil de motels pour les dimanches ci fêtes, sons ce titre : Cantiones dierum Dominicatium et festorum anni; Germun Dominicatium et festorum anni; Geritt, 1573, in-4°. Il en a été fait une deuxième édition en festorum deuxième édition en festorum deuxième édition en festorum.

HOPPE (Tnowas), pasteur à Greiffenberg, né à Peuscka, le s octobre 1628, élait composileur, et fut membre d'une société de musique qui s'était, formée à Greiffenberg dans le dix-septième siècle. Il mourut le 2 janvier 1703, à Colberg, où il étail pasteur et assesseur du consistoire. On a de ce musicion un recueil de psaumes avec les mélodies, à l'usage du pays de Greiffenberg, sous ce titre : Greiffenbergtsche Psalter und Harfenlust Wider allerley Unlust, welche unter Gottes mæchtigen Schutze und Churf. Brandenb. Gnadenschatten von der daselbst Gott singenden Gesetlschaft in vertraulichen zusommenkünften durch Gesellschafter Job. Mællers geistt. Lieder, und Thomas Hoppen neue Melodeyen, etc.; Aitstætten, 1673. tn-fol.

HOPPE (JEAN-GOTTLOB), chantre à Hirschberg, naquit le 3 avril 1774, à Langhelwisdorf. Il commença ses études littéraires sous la direction du pasteur Gondiatsch, et i'organiste Maiwald Ini donna des lecons de musique. En 1787 il entra an lycée de Hirschberg pour y étudier la Ibégiogie : ti en sortit en 1792, et fut nommé professenr adjoint à Laim, le 1er mai 1792, Deux ans après. la place de directeur du chreur de Grandeberg lui fut confiée, et le 6 octobre 1796 il obtint sa nomination d'organiste et de professeur dans le même lieu. En 1808 il quitta Gründberg, retourna à Lahn, et le 3 octobre 1816 il fut appelé comme cantor à Hirschberg. Là li dirigea une société musicale jusqu'en 1826. Il se rendit alors à Berlin pour y étudier le système d'enseignement de Logier. On a de ce musicien soixante mélodies chorales à trois voix pour les écoles populaires; Kænigsberg, Bærntrager, 1827, in-4°.

HOPPE (Winney), nédanté Brandebourg, en 1797, était professour de mosige an stéminaire des instituieurs à Kemigsberg, en 1830. On a de loi un peiti ouvrage institué: Anueisung zum Gesang Unierrichte für Lehrer in Volksschuten (Introduction à l'enseignemen) du chani pour les professeurs des écotes populaires); Kemigsberg, 1839, Wilh. Unser, iu-4° de 54 pages.

HOPPENSTEDT (AUGUSTE-LOUS), serintendant à Holzenau, dana le comté de Hoya, en 1800, fut d'abord inspectenr du séminaire des instituteurs à Hanovre. Il est mort à Holzenan, le 25 avrii 1830. La plus grande partie de sa vie înt employée à des travaux pour l'avancement de l'éducation du peuple, particulièrement dans la musique. Il a publié pour cet objet : 1° Lieder für Volksschulen (Chansons pour les écoles du peuple); Hanovre, 1793, in-so. Une seconde édition de ce recueii , entièrement refondue et précédée d'une préface sur le chant dans les écoles populaires, a été publiée dans la même ville, en 1802. La 3º édition a paru en 1815, la cinquième en 1825 .- 2º Praktische Anweisung zum Gebrauch der Lieder in Volkschulen (Instruction pratique snr l'usage des chansons dans les écoles du peupie). Hapoyre, Halin, 1803, ip-8°. - 3° Bemerkungen. zu d. prakt. Anweisung zum Gebrauche der Lieder in Volksschulen (Remarques sur l'instruction pratique pour l'usage des chausons dans ies écoles du peuple); Hanovre, 1804, in-8°. -4º Melodien zu den Liedern für Volkschulen. von F. B. Beneken und H. Wagener (Mélodies pour les chansons à l'usage des écoles du peuple, de F.-B. Beneken et H. Wagener): Hanovre, 1802, en 2 parties. La troisième édition

dece recueit a paru en 1809.

HOPPER (Chaatzs), musicien et compositeur de la cour du roi d'Angleterre su dix-septième siècle, a écrit la musique de la mascarade intituée Le Plaisir du Roi, qui fut jouée

à Londres en 1636. HORAK (YENCESLAS E.), compositeur et écrivain sur la mnaique, né en Bohême, vécut à Prague depnis 1826 jusqu'en 1844. Suivant in Gazette générale de musique de Leipsick (Register de 1829 à 1848) cet artiste aurait été professeur du conservatoire de Prague; mais on ne trouve son nom dans aucune des listes du corps enseignant de cette écoie que M. Ambros a données dans sa notice intitulée : Das Conservatorium in Prag, etc. (Prague, Gottlieb Haase, 1858, 1 voi. in-8°). L'errent provient sans doute de ce qu'une école élémentaire de musique pour les garcons fut instituée dans cette ville en 1832, et que M. Horak en fut nommé professeur. Une société musicale d'amateurs ayant fondé des prix pour les meilleures compositions de musique d'église. il obtint le premier prix en 1834, ponr un Te Deum avec orchestre. Une messe (en fa) de sa composition, pour 4 voix, 2 violons, allo, violonceile, contrebasse et orgue (avec 3 cors ad libilum) a été publiée à Prague, ches Hoffmann , en 1841; M. Horak était à Leipsick

en 1846; il publia dans la méme année un écrit qui a pour litre : Mérhéntisplett der Harmoniem, nach leicht fassilichen sus der harmoniachen Progression entlehnlen Gründuntest (Les diverses significations de l'harmonie, lietes des principes d'après des progressions lammosiques tres-intelligibles), Leipsick, Sieyel et Stoll, 1846, in-8º de 70 appei:

HORCHIUS (Hexas), directeur et professeur de théologie à Herborn, né à Eschwege, le 1er décembre 1652, fot un ardent fanatique dont la vie fut agitée par des disputes et des persécutions. Ayant adopté, vers la fin de se carrière, des principes plus modérés, il lui fut permia de se fixer à Marbourg, où il mourut, le 5 août 1729. Parmi ses nombreux écrits, on remarque Dissertationes theologica tres; Herborn, 1691. La première de ces dissertations est intitulée : De igne sacro et de musica, igni victimas absumente accinente : Horeitins y traite des Instruments de musique employés par les Hébreux dans les sacritices. Cette dissertation a été insérée par Ugolini dans son Trésor des antiquités sacrées, 4. XXXII. p. 97-120.

HORN ( JEAN-GASPARO), docteur en droit et amateur de musique, vivait à Dresde dans la seconde moitié du dix-septième siècle, et a été un des compositeurs les plus féconds de ce temps. Ou connaît sous son non : 1º Pareroon musicum, consistant en alietoandes, courautes, baliets, et sarabandes à 5 parties; Leipsiek, 1664, in-4°. - 2° Parergon musicum, consistant en cinq grands ballets dans le genre gal des Français, à 5 voix, 2 violons, deux violes da braccio, nna hasse de viole et basse continne. 2º recueil . Leipsick, 1664. - 3º Parergon musicum, consistant en entrées, allemandes, courantes et sarabandes à 3 voix, 3° recueil; Leipsick, 1672. -4º Parcegon musicum, consistant en grands ballets à quatre et cinq parties, 4° recueit; Leipsick, 1672, - 5° Parergon musicum, consistant en sonates allemandes, courantes, baliets, sarabandes, etc., à 5 parties avec basse continue, 5\* recueil; Leipsick, 1675. - 6° Scherzende Museniust ( Ampsements des Muses ), consistant en toutes sortes d'airs, madrigaux, canzonettes, à 1-5 voix, 3 violons, violes avec basse continue : Leipsick, 1673, in-fol. - 7° Entrées, gaillardes, courantes, ballets, sarabandes, gigues, à deux orchestres, avec violons, flütes, corneta, cornemuses à 5, 7, 10, 11 el 12 parties avec basse continue: Leinsick, 1675, in-4°, - 8° Allerhand annuthice Sonatinen, Allemanden, Couranten, etc. (Toutes sortes de sonatines agréables, allemandes, conrantes, bailets, sarabandes et gigues à 5 parties; Leipsick, 1678. - 9° Musicalische Tugend und Jugend-Gedichte, etc. ( Poemes musicaux poer la jeunesse vertueuse, consistant en airs et canzonettes à 1, 2, 3, 4 et 5 voix, avec 5 violons ou flûtes et basse continue ); Francfort-aur-le-Mein , 1678, in-fol. - 10° Harmonies spirituelles, parties d'hiver es d'été, sor les évangiles, à 4 voix, 2 violons, 2 violes da braccio et basse confinse, 2º éditioh: Dresde, 1680 et 1681, in-4°.

HORN (GODEFROED-JOSEPH), meunier et facteur d'instruments au village de Niekern, près de Dresde, y naquit, en 1739. Fils d'un meunier, il apprit le métier de son père; mais ayant eu pour héritage tous les outils, dessins et modèles d'instruments du facieur de clavecins Schwarz. ciève de Silbermann de Strasbourg, il lul prit fantaisie de a'exercer à celte nouvelle profession, et. secondé dans ses desseins par des dispositions naturelles, il actieva son premier instrument en 1772. Il continua des lors ses travanz avec artivité : en 1795 il achevait son 464° elavecin, lorsqu'il mourul, à l'âge de cinquante-six ans. Horn s'est aussi essayé dans la facture des pianos, mais il y a moins bien réussi que dans celle des clavecins, et n'a pas fait plus de huit instruments de cette espèce.

HORN ( Jann-Gorrica), frère de précédent. naquit à Niekern, en 1748. Dans sa jeunesse il montra beauconp de goût pour la facture des instruments, et son frère seconda son penchant en l'envoyant à Dresde, pour y apprendre la menuiserie. En 1771, il alla étudier la facture des clavecins at des pianos chez le célèbre Siein, d'Augsbourg. Deux ans après il sortit des atetiers de ce mattre, et alla achever son apprentissage à Gera, chez Fredericl, puis Il s'établit à Dresde, en 1779, el v mit tant d'activité dans ses travaux, qu'il construisit près de 560 clavecins et planos en moins de seize ans. Il mourut à Dresde, jeune encore, en 1796.

HORN (CHARLES-FRÉDÉRIC), organisle de la chapelle du roi d'Angleterre, nagnit le 13 avril 1762, à Nordhausen, en Saxe. Dès son enfance il apprit les éléments de la musique dans l'école de sa ville natale, puis il étudia le contrepoint et la composition sous la direction de Schreder, organiste de Nordhausen. A l'âge de vingt ans, il se rendit à Londres, où il trouva un protecteur zelé dans le comie de Brübi, ambassadeur de Saxe. Peu de temps après son arrivée dans cette ville, il y publia son premier œuvre de sonates de piano, qui le fit connaître avantageusement. Les recommandations de Clementi et de queiques personnages distingués de la noblesse le firent choisir pour enseigner la musique aus princes de la famille royale, el depuis 1789 il fut constamment attaché à la cour. En 1823, c'est-àdire plus de quarante ans après qu'il fut arrivé en Angleterre, le roi Georges IV lui confia la piace d'organiste de sa chapelle ; il l'ocrupa avec distinction. La mort du prince l'affecta et causa un dérangement sensible à sa santé. Tontefois II paraissait se porter mieux lorson'il se mil au lit le 3 août 1830, à neuf heures et demie dn soir ; nne heure après il n'existatt pius. On a de cet artiste : to Six sonates pour clavecin, violon et basse, op. 1; Londres, 1782. - 2° Six sonates idem, avec accompagnement de flûle, op. 2; Londres, 1793. - 3° Six sonates idem, op. 3; Londres, Clementi, 1800. - 4" Douze divertissements pour musique militaire; ibid. - 5° Douze tirèmes variés pour piano, violon et violoncelle ; ibid. - 6º A Treatise on thoroughbass (Traité d'harmonie et d'accompagnement ); Londres, Chappell, in-4°. HORN ( CHARLES-ÉDOUARN ), fils du précé-

dent, est né à Londres en 1786. Son père loi enseigna la muelque; puis, à l'âge de qualorze ans, il voulut lui donner Ranzzini pour maltre de chant ; mais après einq on six leçons ce maître fut atteini de la maladie qui le conduisit an tombean, et l'éducation vocale du jeune Horn resta incom. plète. Cependant II débuta à l'Opéra anglais, et n'y fut pas mal accueilli. Le directeur de ce théà tre l'ayant engagé à composer un opéra, il en écrivit un dont le succès ne fut pas heureux : mais Il ne se laissa pas décourager, et birntôt après il donna une antre pièce, intitulée The Bechive (la Ruche d'abelles), qui lui fit oublier la mauvaise fortune de son premier ouvrage. A la fin de la saison. Il quitta la scène : Il n'y reparut qu'en 1814, et cette fois le public ini fit l'accuell le plus favorable. Parmi les opéras qu'il a écrits ponr le théâtre anglais, ou dont it a fait une partie de la musique, on remarque : 1º Persian hunters (les Chasseurs persans). - 2° The magie Bride (La Flancée enchantée) -3º Boarding house ( la Maison d'éducation ). - 4° Godolphin (le Lion du Nord), - 5° Rich and Poor (Riche el Pauvre ). - 6º La Statue. - 7º Charles the Bold (Charles le Téméraire), - 8° The woodman's Hut ( la Cabane du bûcheron ). -9º Dirce. - 10º Annette. - 11º Devil's Bridge ( le Pont du Diable ). - 12º Les Élections. - 13º Lalla Rook, représenté à Dublin. -14° The Wizard (le Sorcier). - 15° Philandering. On a aussi des chansons anglaises de M. Horn; il a publié na recueil qui a ponr titre : Indian Melodies , arranged for the voice and piano-forte in songs, duettos and glees; Londres, 1813, In-fol. Ce recueil a de l'intérêt : Horn y a ajouté nne bonne préface.

24

nea Brunswick, le 31 juillet 1781, commença ses étu les au collège de Saiute-Catherine, et les continua à celui de Sainte-Caroline, dans sa ville natale; puis il fit un cours de droit à Jéna, en 1799; mais il quitta bientôt cette étude pour celle de l'instoire et de l'esthétique, à l'université de Leipsick. En 1803, déjà connu par des productions littéraires qui avaient obtenu du succès, il fut appelé à Berlin en qualité de professeur d'un gynnase; au mois d'octobre 1805, on lui confia la place de professeur ordinaire an lycée de Brême; mals bientôt le mauvais état de sa santé l'obligea de renoncer à l'enseignement, et dans l'année 1809, il se retira à Berlin, où il vécut sans emploi, entouré d'amis et d'une famille devouée. Les romans ct les autres ouvrages littéraires de M. Horn sont counts de toute l'Allemagne, et y ont de la célébrité : ce savant n'est cité ici que pour quelques articles qu'il a fait insérer dans la Gazette musicale de Leipsick. Le premier de ses morceaux a paru dans la quatrième année de ce journal (nº 25), sous le titre de Fragments musicaux; le second, intitulé Observations diverses, a paru dans la cinquième année (p. 499); entin le troisième a été publié sous le titre de Pensées et Souhnits (cinquième an-

née, n° 44 et 45 ). . HORN (HENRI), harpiste, né à Paris, en 1789, de parents allemands, commença son éducation musicale en cette ville, et fut conduit en Anglelerre à l'âge de dix ans. Il fut alors confié aux soins d'un professeur nommé J.-B. Mayer, près de qui il passa sept années. En 1805, il commenca à se faire cutendre dans les concerts : trois ans après, il reçut des leçons de Jean Elouis, harvisle assez distingué. Pendant quatre ans il fit avec ce maître des voyages en Écosse et en Irlande. De retour en Angleterre, il joua dans les concerts de Batis sar la harpe à double mouvement d'Erard, alors peu connue, et qui fut admirée comme un chef-d'œuvre de mécanique. Horn fut ensuite professeur de harpe à Londres. Il y a publié de sa composition : 1º Quince airs et préludes pour la harpe. - 2º Beaucoup de rondos, airs variés, etc., pour le même instrument. - 3° Rudiments for the single and double movement Harp (Principes pour la harne à simple et à double mouvement ).

HORNER (Tnows), avant musicien du scirilem siècle, naquit à Egger en Bolème, et vecut à Kemigsberg vers 1530. Il a publié en cette ville un traté de composition intitule : De ratione componendi cantus, Kemigsberg, 1516, In-8°. Ce traité est devenu fortrare, it ne faut pas prendre à la lettre le titre de cet ouvrege, aims! que l'ontfait Forkel, Lichtenthal, M. Ferdinand Breker, dans leurs bibliographies inusicales, et le savant M. Grasse (Lehrbuch einer altgemesnen Literatur Geschichte, t. 111, p. 961.), car Horner traite dans son livre non de la composition du claant, mais du contrenoint.

HORNSTEIN (Le P. Jázóur) naquit en 1721; à Obsenhausen, aprit des son enfance les éléments de la musique, et continua l'étatle de cet art au couver d'Ottobeuern. Il fit profession dans ce monasèère en 1729, et mouvrat en 1738. On le clie commo un bon organiste et comme auteur «iun Miscere qu'on exécutait encure au couvent d'Ottobeuern dans les premières années du dis-neuvirem ésète!

HORSLEY (GUILLAUME), né à Londres, le 15 nuvembre 1774, eut pour premier mattre de musique Théodore Smith, planiste allemand d'un mérite médiocre, et homme fort colère qui ma!traitait son élève, sans lui faire faire braucoup de progrès. Heureusement Horsley fit la connaissance de trois frères allemands, nommés Pring, musiciens distingués, qui lui tracèrent une meilleure voie d'instruction et développèrent son talent comme organiste et comme compositeur. Lié ensuite d'amitié avec Calcott, il trouva dans celuici un protecteur zélé, et plus tard il devint son gendre. Quelques places d'organiste dans de petites chapelles lul avaient été confiées, mais it les quitta pour celle d'organiste adjuint à l'Assle des Orobelins, dont Calcott était le titulaire. En 1802 Calcott donna sa démission de cet emploi, et fit agréer Horsley pour le remplacer. Dix ans après, la chapetle de Belgrave avant été achevée, celui-ci en fut nommé urganiste, et depuis lors it a conservé ces deux places. Calcott et Horsley furent les fondateurs d'une société d'amateurs du chant connue à Londres sous le titre de Concentores sodales, qui subsiste encore : elle a été fort utile à Horsley pour faire connaître ses compo-

sitions. Connu par une multitude de glees à trois et à quatre voix, dont quelques-uns ont obtenu du succès, Horsley ne s'est pas borné à ce genre : it a écrit pour l'église des services à cinq, six, sept et buit parties, deux antieunes à douze parties réelles, un Sancfus à quatre chœurs, et un très-grand nombre de canons. Ce qu'il a publié n'est qu'une faible partie de ses ouvrages : parmi ses manuscrits on trouve trois symphonies à grand orchestre, qui ont été exécutées dans plusieurs concerts, plusieurs trios pour deux viotons et basse, et nne grande collection de glees, de canons, de chansons à voix seule et de duos. Ses ouvrages publiés sont : t° Un recueil d'exercices pour le piano intitulé A set of easy Lessons, containing familiar, écoles de chant de l'Allemazne (dans la Gazette airs: Londres, Clementi, - 2° Six souglines pour l'usage des élèves, avec le doigler soiqueusement indique; ibid. - 3º Trois sonates pour plano ; ibid. - 4º Denx sonates détachées, nos t et 2. - 5º Trois valses pour piano à quatre mains. - 6° An explanation of the major and minor scale (Explication des gammes majeure et mineure, avec des exercices calculés pour former les deux mains ). Il y a en deux éditions de cet ouvrage. - 7º Trois collections de glees, canons et madrigaux à trois, quatre, cinq et six voix. - 8º Six glees pour deux voix de soprano et basse, - 9° A collection of forly canons of various species (Collection de quarante canons de différentes espèces ); ouvrage dédié à Clementi. Horsley a aussi contribué à la collection publiée par co mattre sous le titre de Vocal Harmony. Il s'est beaucoup occupé de l'histoire et de la théorie de la musique, et possédait que fort belle bibliothèque musicale, où se tronvaient rassemblés les livres de Calcott et une partie de ceux de l'historien de la musique ttawkins. Cet artiste est morl à Londres, le 12 juin 1858.

HORSLEY ( CHARLES-EDOUARD), fils du précédent, estné à Londres, en 1822. Après avoir appris de son père les éléments de la musique et avoir recu de Moschelès des leçons de piano , il se rendit à Lelpsick et y devint élève de Mendelssohn pour la composition. De retour en Angleterre, il s'y est livré à l'enseignement, et a publié trols sonates pour le piano, œuvre 10; six idem, en deux livres, œuvre 14; Trio pour plane, violon et violoncelle, op. 7; Leipsick; plusieurs recneils de mélodics sans paroles; des rondos; de petites pièces do différents genres; de grandes valses; des chansons anglaises, et s'est même essayé dans l'Oratorio, M. Horsley a fait exécuter à Cassel, en 1845, une Ouverture à grand orchestre, de sa composition.

HORSTIG (CHARLES-GOTTLOB), né à Reinswalde, le 3 juin 1763, fut d'abord prédicateur à Eulo, dans la Basse-Lusace, puis conseiller du consistoire, surintendant et pasteur en chef de l'église juthérienne de Bückebourg, où il est mort, le 21 janvier 1835. Il étatt musicien instruit, et avait étudié avec fruit les œovres de Bach et d'antres grands musiciens, L'Allemagne lul doit un assez grand nombre d'ouvrages sur divers sujets; mais e'est surtout pour les articles relatifs à la musique publiés par lui dans les journan's qu'il tronve nne place dans ce dictionnaire. Voiciune Indication, que je crois complète, de ces articles : to Sur la nature des sons dans le Musikalische Monatschrift de Berlin, 1792, p. 1-5. et 155-159 ). - 2º Projets pour améliorer les musicale de Lelpsick, 1798, p. 183-189, 197-201. 214-220). - 3º Examen des instruments de nusique ordinaires (ibldem, pages 372-375). -4º Quelques mots sur la bonne instruction dans les principes de la musique (ibid., p. 449-454). - 5º Renseignements aur la musique de Bückebourg (Gazette musicale de Leipslek, 2º annee, p. 220 ). - 6° Chiffres pour la notation des livres chorals (lbid., p. 337 ). - 7° Quelques mots sur les chansons et airs populaires (ibid., p. 670). - 8° Laissez parler le Musicien luimeme ( Gazette musicale de Leipsick, 3º annee, p. 645). - 9° Sur la musique des montagnards ( ibid., pag. 719). - 10° Sur l'amélioration de la notation harmonique (ibld., tie année, page 545). - 11° Fantaisies sur l'iufluence da la musique à l'égard du perfectionnement de l'espèce humaine (dans l'écrit périodique Intitulé €æcilia, t. f, p. 59-66). - L2º Sur la nusique ancienne (Gazette musicale de Leipslek, t. IX, p. 55t; 1. X, p. 225, 24t, 257; t. XI, p. 275). -13º Action de la musique sur les relations sociales (Ibid., I. JX, p. 129). - 14° Puissance du beau dans la fansique ( Carcitia, L. 8, p. 119-156 ). --15° Les Éléments du chant (fbid., t. X, p. 209-224). - 16º Notices blographiques sur Jean-Chrétien Bach et F. Neubaser, dans la 6º année du Nécrologe de Schlichtegroll. On a aussi de Horstig un recueil de chansons pour les enfants ( Kinderlieder ); Leipsick, Breitkopf et Itaertel, 1798, in-87, avec une préface, et un almanach ou livre de poche pour les cantors et les organistes ( Taschenbuch für Sanger und Organisten); Munich, J.-H. Harber, 1801,36 pages in-16. HORTENSE (EUGÉNIE DE BEAUHARNAIS).

reine de Hollande, duchesse de Saint-Leu, fille d'Alexandre, vicomte de Beauharnais, et de Joséphine Tascher de la Pagerie, qui fut ensuite femme de Napoléon Bonaparte et Impératrice des Francais; elle naquit à Paris, le 10 avril 1783. Douée de beaucoup d'esprit naturel, elle fit de rapides progrès dans ses études, au pensiounat de madame Campan, et y acquit des talents remarquables, particulièrement dans la musique, Mariée, le 7 janvier 1802, avec Louis Bonaparte, qui devint ensuite roi de Hollande, elle ne trouva pas le bonheur dans cette union, qui abontit à la séparation des deux époux. Hortense revint à Paris. dont elle ne s'éloigna que lorsque les alliés y entrèrent, en 1814. Après bien des vicissitudes, cette princesse mournt à Viry, le 5 octobre 1837. Des deux fils qu'elle avail eux, l'afné est mort à Rome : le plus jeune, après avoir été président de la république française, par suite de la révolution de février 1348, est devenu empereur des

Fraguis, sou le som de Napoldon III. Fleriade vani (de le malfred eland de la relae l'estate l'estate l'estate l'estate l'estate l'estate l'estate l'estate presisionaté de nouleux Cama; et le coupit le res le legon sa talett distingui, particulièrement dans l'art de chaster l'estonance. Doude d'un horenza mistori art de chaster l'estonance. Doude d'un horenza mistori announe desperies on restarque estate que momente par cei liste ¿Parfrag Paur la Syrter. Celte monance, qui est un succide d'esuperie. Celte monance, qui est un succide d'esuperie. 1832, o la spilié à Parir, ce 1834, un Recuel de modules et et monance de la rivie le fettere de la relation de la rivie le fettere de la relation de la rivie le fettere de la rivie le

IIORWITZ (....), pianiste de Berlin, a publie, de 1830 à 1840, dans cette ville, plusieurs œuvres de variations sur différents thèmes pour

le plano, des allemandes, des polonaises, etc. HORZALSA (Jean-Frénérie), composifeur et pianiste, est né en 1798, à Triesch, en Moravie, uù son père était organiste. Dès l'âge do freize ans il montrait un taleot précoce pour ta musique. It fut alors envoyé à Vienne, où il se lia d'amitié avec Mosel·elès, qui lul Inspira une émulation profitable. Horzalka eut pour mettre d'harmonie et de contrepoint Emmanuel Færster. Ses études terminées, il s'est livre à presque tous les genres de compositions, et y a obiena des succès. En 1832 il était attaché comme planiste accompagnsteur au théâtre Sur-la-Vienne. Ses prineipaux ouvrages sont : to un grand concerto pour le piano. - 2º Pinsieurs fantaisies, thèmes variés, rondos, etc., avec secompagnement de qualuor, et pour pisno seul. -3º Onverture el entr'actes pour le drame de Raupach intitulé le Meunier et son Fils. -4º 1dem, pour le drame de Grillparzer des Mecres und der Liebe Wellen (les Agitations de la mer et de l'amour). - 5° Deux messes solennelles à quatre voix et orchestre, en partition ; Vienne, Artaria. Cet artiste est mort à Vience, le 9 septembre 1860.

piace Harri de Prans, \$\frac{1}{2}\$ thlesheep, depia 1730 junique 1730, \$\frac{1}{2}\$ telle \$\frac{1}{2}\$

HOSZISKY ( .... ), secrétaire partieulier du

— 18° Le Jugement de Párit. — 11° Olympie, opéra sérieux en trois actes. — 12° Pagamis de Monegue, opéra sérieux. — 13° Alezen, dre, opéra sérieux. — 13° Aleire, idem. On a publié à Berlin, en 1790, des aira arrangée arec accompagnement de clavecin, extraits de partillos m° 4, 5, 9, 10, 12 et 15, 800s ce litre : Choir d'Aira de Pusicieux opéra.

Un autre musielen du même nom a véen à Berlin et y a publié des danses, des solos pour la fiûle et des chansons allemandes.

HUSA (Grosers et Trouxa), inters., note Menick en Boldem, formet de homs comistes, voyagierent pour donner des contexts, et se fix-tenta à Braxelles, où ils farrest engogés pour la chapelle du prince Charles de Lorraine, gouverner de Paya-Bas antifeiriens. Georges monrul le premier, et laista à son frère une succession de 11,000 Boften. Thomas cessa de virve la 16 mars 1780. Cetal-el étail compositient, et a laiste mars 1780. Cetal-el étail compositient, et a laiste la laiste de la

HOSTE (Spirito L'), compositeur et orga-

niste, nê à Bregio, dans les premières années du existime siècle, étalt i raisemblathement leux d'unes famille française établis en Table. Les sir-constitue de la complexión de la contrelio que fracción, appearad di Antenia Gardinno, 1336, in 4°; cles une desaltem della la complexión de la complexión de la des de la première. — 2º Li-bra accomba del Madrigadi a quattro cost; la Vanción, appearad Gira quattro tract; la Vanción, appearad Gira del Partir del Carlo del Partir del P

lamo Scotio, 1554, In-4° obl. - 4° Il primo

libro de' Madrigali a tre voci; Milano, Franc.

el Simone Moschini, 1554, In-4° obl. -

5º Madrigali a cinque voci con doi a sei;

Libro primo; in Venezia, appresso Girolamo

Scollo, 1568, in-4° obl. C'est par les titres

de ces onvrages que l'on connaît le lieu où L'Hoste

a va le jour.

HOTHBY (Jaxa), ce latin Hothbus, cerme
anglais, a vicu vraisemblablement dans le quamontaine sicice, à l'on en juge d'après i doctritte exposée dans un traifs de musique qui
nous restée dui, et qui semble tier contemporaise de celle de Joan de Muris. La P. de Villers
en et ultime ca generous qui dans si hibbliothèque
et ultime ca generous qui dans si hibbliothèque
siècle, qui se treuvre à la bibliothèque de Perrary.

ol qu'estielle Pourzae de Hothbyi, indiline sa

rotession. A l'égard du pays où il a vu le jour, on ann renseignement precis dans un manuscrit daté de 1471, qui appartient à la Bibliothèque impériale de Paris (nº 7369, in-4°), et ou l'on trouve le livre de Itothby sous ce titre : Hothby, Anglici, Proportiones Musicae. Dans un manuscrit de Ferrare, dont le P. Martini a fait laire nne copie, qui est à la bibliottièque de l'Institut musical de Bologne, lo même ouvrage est intitulé : P. Jo. Hothobi Carmel. De Proportionibus et Canto fisurato, de Contrapuncio, de Monochordo. Dans un autre manuscrit, petit in-4°, qui se trouve parmi ceux du Muséum britaunique, à Londres, sous le n°10336, est une copie de ce traité. laquelle fut faite dans l'année 1500, et terminée le 26 mars, par Jean Tucke, bachelier ès arts do l'université d'Oxford. Le nom de l'auteur y est ecrit Joannes Olleby magister in Musica. Bien que l'ouvrage soit terminé par ces mots ( fol. 73 ecrso): Proporciones secundum Joannem Otteby ..... expliciont feliciter, qui semblent indiquer simplement une doctrine conforme à celle de cermoine, le contenu est exactement

HOTTETERRE (HENRI), factour d'instruments à veut de la chambre et de la chapelle du roi, so fit connattre avantageusement à Parls vers le sufficu du dix-septième siècle par ses flûtes, tiauthois, bassons, etc. Borjon a dit de lui, dans son Traité de la Musctle (Lyon, 1672, in fol., p. 38) : « Ceux qui se sont rendus les plus res commandables dans ce royaume par leur com-« position et leur jeu, et par leur adresse à faire - des musettes, sont les sieurs Hotteterre. Le « père est un homme unique pour la construca tion de toutes sortes d'instruments de bois, " d'ivoire et d'ébène, comme sont les musettes, « flûtes, flageolets, hauthois, cromornes; et « mesme pour faire des accords parfaits de tous « ces mesmes instruments. Ses fils ne lui cèdent « en rien pour la pratique de cet art, à laquelle « ils out joint une entière connaissance et une « exécution plus admirable du jen de la musette « en particulier. » Henri Hotleterre est mort à

semblable à celui du manuscrit do Ferrare.

Saint-Germin, en 1833.

HOTTETERIRE (NOLAS), ilis siné du précident, entra dans la chapelle du rol, comme un bassonité, en 1065; puis il fini attaclé à la grande écurie comme un des douze bauthois, et mourrai à Paris, en 1809. Il ainsée en manorent on Recueil de bransles, petits balteis, courantes de cour de viile et autres hautes et basser danses pour six parties à jours nur les dessus et basses de risolosa et hauthois. Le recueil autogra-the a passé du la hibliothèpus de Perne dans la mienne.

HOTTETERRE (Locus), dit le Romain. troisième fils de Henri, fut le plus célèbre joneur do flûte de la deuxième moitié du dix-septième siècle et du commencement du suivant. On l'avoit surnommé le Romain parce qu'il avait fait un voyage d'Italie et avait résidé à Rome. Que La Borde, avec sa légèreté ordinaire, ait dit, dans le troisième volume de son Essai sur la Musique (p. 637) qu'Hotteterre était né à Rome : que Forkel, qui n'était pas à portée des sources pour rectiser cette erreur, l'ait copiée dans sa Lillérature générale de la Musique, cela se comprend; mais il est an moins singulier que les auteurs du Dictionnaire historique des Musiciens (Paris. t810-t811) aient réprté cette erreur. Gerber y a ajouté celle d'écrire le Roman pour le Romain. et il a été copié par M. Ch. Ferd, Becker (Systematische chronol. Darstellung der Musik. Lilergtur), Comme tons les membres de sa famille, Hotteterre fut atlacté à la musique du roi, et eut le titre de flute de la chambre. La plupart de ses ouvrages sont intéressants pour l'histoire do l'art. En voici la liste : to Principes do la flute traversière, ou flute d'Attomagne, de la flute à bec, ou flute douce, et du hautbois; divisés en différents trailes; Paris, sans date, In-4°. Gerber présume que cette édition doit être de 1707, parce que Bernard Picart a margoé cette date sur le portrait de Hotteterre qu'on trouve souvent en tête des ouvrages de ce musicien, même aux exemplaires de la première édition : cependant ce titre est indiqué dans le catalogue d'ouvrages de musique placé à la fin de la Methode de Théorbe do Michel-Ange, publiée en t699. Je crois que le portrait a été fait pour la deuxième édition, publiée à Paris, en 1707, il fut fait une contrefaçon de l'ouvrage do Hotteterre à Amsterdam, en 1708, chez Roger, in-4°, et d'autres contrefaçons parurent dans la même ville en 1710, et sans date, in-4°, et petit in-4° obi. La 3º édition de Paris a été publiée par J.-B.-Chr. Ballard, en 1726, in-4°, et la dernière en 1741, in-4", 54 pages et 8 planches, Une traduction bollandaise du même ouvrage, par Abraham Mauhach (et non Moubach, comme écrivent Forkel ot ses copistes), a paru sous ce titre : Grond-Beginselen over de Behandeling van de Dwars-Fluiten : Amsterdam, 1728. --2º Premier livre de pièces pour la flute traversière et autres instruments avec la basse, œuvre deuxième; Paris, Ballard. - 3º Sonates en trios, livre 1er, augmenté de plusieurs agréments et propretés, œuvre 3°; ibid. - 4" Premiere suite de pièces à deux flutes, up. 4: ibid. - 5º Deuxième livre de pièces pour la flute traversière et autres instruments avec

de pièces à deux flutes avec une basse ajoutée séparément, muyre 6°. - 7° L'art de prétuder sur la flute traversière, sur la flute à bec, sur le hautbois et autres instruments de dessus, avec des préludes tout fatts sur tous les tons, dans différents mouvements et différents caractères, etc.: Paris, 1712, in-4°. Une édition des Principes, avec L'Arl de préluder sur la flute, a été publice à Paris, sans date (vers 1765), sous ce titre : Méthode pour apprendre à jouer en très-peu de temps de la flute traversière, de la flute à bec et du haufbois, divisée en différents traités. Nouvelte édition, augmentée des principes de la musique et des tablatures de la clarinette et du basson ; gr. in-4" .- 8" Les Tendresses bachiques , solos pour la fiule traversière, Ibid. - 9º Brunettes pour 2 flutes; ibid. - 100 Rondes ou chansons à dasser pour la flute; ibid. -11º Menuets en duos pour deux flutes ou deux musettes; ibid. - 12° Duos choisis pour deux fiules ou deux musettes, ibid. - 13° Méthode pour la-musette, contenant des principes par le moyen desquels on peut apprendre à jouer de cel instrument de soy-même, au défaut de maitre; Paris, J. B. Chr. Baliard, 1738, in-4".

HOTTINET ( .... ) . musicien trançais.

Voyes BARRA. HOTTINGER (JEAN-HERRI), orientaliste et théologien protestant, naquit à Zurich, ie 10 mars 1620. Après avoir lait de brillantes études au gymnase de sa ville natale, il fréquenta les plus célèbres universités de l'Allemagne, puis enseigna avec distinction dans piusieurs villes, et retourna en 1661 à Zurich, où il avait élé nommé professeur de sistérature orientale et de philologie. En 1664, il entreprit un voyage en Hollande et sur les bords du Rhin. De retonr à Zurich; il y recut bientôi sa nomination de professeur à l'université de Levde. Le 5 juin 1667, il s'embarqua avec sa lemme el ses enfants, pour ailer prendre possession de son nouvel emploi; mais à peine le bateau qui se portait eut-il avancé de queiques toises, qu'il alla se heurter contre un pleu et chavira. Tous les passagers furent submergés. Cependant tiottinger élait parvenuà se sauver; mais apercevant sa femme et ses enfants entrainés par les flots, il se jeta à la nage avec deux de ses amis pour ses sauver, et périt victime de son dévouement. Sa fille atnée, la plus jeune, un de ses fils et un de ses arols eurent le même sort : l'autre échappa avec sa femme et sa servante. Parmi ies nombreux écrits de Hottinger, on remsrque : Historia ecclesiastica Novi Testamenti: Hanovre, 1655-

la basse, œuvre 5°; ibid. - 6° Deuxleme sutte , 1657, 9 vol. In-8°. Il y traite dans la troisième partie, p. 716 et suivanles, De Augmentis Musica seculo XIV factis : ce qu'il dit sur ce vaste et beau sujet est superficiel. A l'epoque on vivait ce savani, on manquait de documents pour fai e

convenablement un pareil travail. HOUANG-TCHIN-TCHOUANG, mosicien chinois et écrivain sur la musique, vécut à Péking vers le milieu du d'x-septième siècle de l'ère volgaire. Li s'est fait connaître par un fivre très-voiemineux sur la harpe chinoise, intitulé : Khia pouta Tching (Traité complet sur le Khin). Cet ouvrage, publié en 1662, réimprimé en 1724, puls en 1746, renlerme les instructions les plus étendues sur ja variété des formes de l'instrument, sur sa construction, ses règles du doigler, et l'exposé d'un système de notation pour la musique destinée au khin, qui parait être une tablature d'instrument à cordes pincées, Kiaproth a possédé un exemplaire de la dernière édition du tivre de tIouang-Tchin-Tchonang, qu'il

HOUTERMAN (MARC), musicien belge, né à Bruges, en 1537, mourut à Rome, le 5 fuin 1577, à l'âge de quarante ans, suivant son épicaphe, qui se voit dans l'église Santa-Maria dell' Anima. On lit sur cette épitaphe :

## D. O. M. Marco Houtermano Brugenst,

m'a communiqué.

Viro amobili et musicorum sui temporis facile principi. Via. anns XL. Oblit nonis Ichr. MDLX X VII. Aucuse composition n'est connue inson'à ce jour de cet artiste si lestement déclaré le prince ou le premier des musiciens de son temps, époque où vivaient Palestrina et tant d'autres muaiciens instement célèbres. Quelque exagération qu'il y ait dans ce titre magnifique, celui qui en a été décoré a dû le justifier jusqu'à certain point par son mérite et par des productions de quelque

importance qui ont échappé à nos recherches. On voit par la suite de l'épitaphe, dont le commencement vient d'être rapporté, que la femme de Houlerman, Jeanne Garadia, trèsinstruite dans la musique, mourat dans la même année que son mari, à l'âge de vingt-six ans, et que son corps lui piacé dans la meme tombe. HOVEN (JOACHIM VAN DEN), luthisie hollandais. vécni au commencement du dix-septième siècle. Il a publié une collection de morceanx des composisents les pins célèbres de son temps, arrangés pour le lnth, sous ce titre : t° Delicia Musica, seu Cantiones ; Leyde, 1612, infol. - 2º Prétudes de luth pour des chansons à deux voix, avec deux violons; thid.

HOVEN (Jaax), pseudonyme sons lequel a'est caché M. Vesque de Puttlingen, compositeur amateur. Son père, issu d'une famille de l'ancienne province de Luxembourg, elait né à Bruxelles et y occupait la place d'official, à la secrétairerie d'État et de la guerre, lorsque l'invasion de la Belgique par les armées françaises l'obligea d'émigrer, Arrivé à Prague, il y épousa Mile de Leenheer, d'une famille noble de Bruxelles, égaiement émigrée. Le prince Alexandre Lubomirski, doot il avait fait la connalssance plusieurs années auparavant, lul ayant offert un asile dans son château d'Upolé, en Pologne, ce int là que naquit Vesque de Puttingen, le 23 juillet 1803. Peu de temps après, son père ayant obteno un nouvel emploi du gonvernement de l'Antriche, alla se fixer à Vlenne. Dès son enfance, Vesque montra d'henreuses dispositions pour la musique; ses parents les fireot cultiver en lui donnant Mosebelès pour mattre de piano, Cimmara pour le chant, et M. Simon Sechter pour la composition. Cependant, destiné à la carrière administrative, il ne put accorder, dans sa jeunesse, que ses moments de loisir à la culture de l'art. Avant terminé ses études à l'université de Vienne, il obtint le doctorat en droit, et publia plusieurs ouvrages de jurisprudence qui le firent remarquer et tui procurèrent l'emploi de conseiller ordinaire à la chancellerie privée de la cour et de l'État. Depuis lors il a été chargé de plusieurs missions importantes à l'étranger. Vesque est anieur de beaucoup de sonates, rondos et variations pour le piano, publiés à Vienne, chez Hasiinger et Mechettl; de plusieurs onvertures de concert, et surtout d'un Irès-grand nombre de Lieder qui ont paru sous te com de Hoven, lequel était celui de son aient maternel. Ce sont particulièrement ces Lieder qui ont rendu ce nom populaire en Allemagne. Elles ont été réunies en un recueil Intitulé Die Heimkehr (le Retour, 85 poémes de Heine, mis en musique); Vicone, 1851, 1 vol. ln-4°. Sous ce même pseudonyme, Vesque a fait représenter à Vienne. en 1839, Turandot, princesse de Schiras, grand opéra en deux actes, d'après le drame de Schiller; Jeanne d'Arc , grand opéra en trois actes, représenté à Vienne en 1841, à Dresde et à Berlin en 1845 ; Liebeszauber (l'Enchantement de l'Amonr), opéra romantique, joué à Vienne, en 1816; Catherine de Heilbronn, opéra en quatre actes, poeme de Kleist; el le Cháteau de Thaya, représenté à Vienne, en 1847. Ces ouvrages ont été bieo accueillis du public, et les partitions réduites pour le pianu ont été publiées à Mayence, chez Schott, Vesque a fait exécuter à la chapelle Impériale de Vienne, en 1846, nne Messe

solennelle au rd, à 4 voix, chœur et orchestre. On a anssi de lui des quatuors pour quatre voix d'hommes.

HOW (F.), plantisk et composition pour nou harterment, a fin é la 1 juillet 1000, à Kidnsteinkein, près de Hanau, Il requi son éducation musicaleà délicabach, cler G.-J. Videvilet. How a éta fix è Francfort, en qualité de professeur de jane. On a politié de sa composition des variations pour le plano, œuvres 8, 9, 10 et 13, fet drieux, andamiten, op. 91, et une medidoe pour cet iostrumoni otitulée : Pradúcale Clavier-Schule, etc.; Olimbach, Ander.

HOWARD (SANUEL), doctenr en masique, né à Londres, vers 1720, fit son éducation musieale dans la chapelle du roi d'Angleterre, et v reçut les leçons du maître de musique Bernard Gates, pais fut organiste de Saint-Clement et de Saint-Bride. Il aimait passionnément la musique anglaise, el ne ponyait se persnader que les compositeurs italiens, allemands et français enssent ponssé l'art plus loin que ses compatriotes. Il mourut à Londres, le 13 joillet 1782, à l'âge d'enviroo soixante-deux ans, Ses ballades ont eu longtemps un succès de vogue en Angleterre, et sa musique d'église a été estimée. Le docteur Boyce en a publié quelques morceaux dans sa collection Intitulée Cathedral Music. On a aussi, sous le nom d'Howard : to Trois sonales pour piano et violon. - 2º Trois duos pour deux exéculants sur le même piano; op. 2, Londres, -

3º Six sonates pour le piano; Londres, Preston. HOWGILL (WILLIAM), organiste apglais, vécut à Londres vers 1810. Il s'est fait connaître avantageusement par les oovrages dont les titres suivent : 1º Four voluntaries, part of the third chapter of the Wisdom of Salomon, for three voices, and six favourite Psalm-tunes with an accompaniment for the Organ ( anatre caprices à trois voix avec accompagnement d'orgne, sur le troisième chapitre du Cantique de Salomon, etc. ); Londres ( s. d. ). - 2º Turo voluntaries for the organ, with a Miserere, and Gloria tibi, Domine (Deux préludes pour l'orgne, avec un Miserere, et un Gloria tibi, Domine ); lbid. - 3° Antienne et deux préludes poor l'orgue, avec nn choix de 38 chants de psaumea pour nne, deux et trois voix ; ibid.

HOYLAN (Jaws), fils d'un coutelles de Sheffield, dans le dinclie d'York, est né en 1783. Ayant montré dès son enfance d'heurenses dispositions pour la musique, il fot confié par son père aux soins de Guillamme Malber, organiste de l'églite Saint-Jacques de la même tille, et lui soccéda en 1808. Jusqu'en 1810, il occapa cette place; il no la quitta que pour aller à Loulla dans le comié de Lincoln, prendre possession du la place d'organisie, devenue vacanie par la mort de Hill, et qu'il occupait moore en 1840. On a de Hoylan des antiennes à plusieurs voix et d'autres morceaux de musique religieuxe, quelcue compositions pour le piano et des chansons an-

HOYLE (JEAN), professeur de musique à Londres, est mort en 1797. Il est auteur d'un dictionnaire portatif de musique, intitulé : Diclionarium Musica, being a complete dictionary, or treasury of Music, containing a full explanation of all the words and terms made use of in Music, both speculative, practical and historical; Londres, S. Crowder, 1770, in-8" de 112 pages. Cette première édition a été inconnne à tous les bibliographes du la musique, mesun aux Anglais: Burney ne l'indique point dans le catalogue des livres anglais sur la musique qu'il a placé à la fin du 4° volume de son Histoire de la Musique: les anteurs aponymes de la Musical Bio raphy et du Dictionary of Musicians, ainsi que Wati, dans sa Bibliothèque britannique, ont gardé la même silence. Je possède un exemplaire de cêtte édition. Il en a paru une deuxième sous ce titre: A complete Dictionary of Music. containing a full and clear explanation, divested of technicall phrases, of all the words and terms english, Halian, etc., made use in that science, speculative, practical and historical: Londres, Symonds, 1790, in-8°, Nonobslant l'étendue du ce tilre, l'ouvrage de Hoyln est fort conrt et fort incomplet; mais il eat moins défectueux dans ses définitions qu'on pe in prétend dans le Critical Review du mois du février 1791.

HOYOUL (BADDONY), musiches belge, as be Barinais-Comity, vers 1506, that studed as service, and use of the other description, and the other description of deem occurs, qua cens user words, tens of deem occurs, qua cens user words, tens of description of the other descrip

HRAZES { Le Père Isèxx }, virtuose sur la viole d'amont, naquit en 1725, à Schan, on Bohème. Après avoir terminé ses études à Prague, par un cours de philosophie, il entra dans l'ordre de Sainl-Jean-de-Dieu, est l'Administration des biens de la maison des Convalencesia à Vienne, et la funciona de secrétaire da provincial, et fot enfin chargé de l'inspection de loutei les maisons de l'ordre en Allemagno et en Italie. Sea voyages loi procurèrent les moyens du se faire entendre dans les plus grandes villes, el partout i fit applaudir ons talent. Il mourent à Kechera, en Bohème, in 13 avril 1777. Ses sonates pour la viole d'amour ont été longlemps en vogue parmi les amatiers de cel Instrument.

HROTSVITHA, religiouse au monasièrn dn Gandersheim, de l'ordre de Saint-Benoit, en Allemagne, y entra vers l'année 958, à l'âge du vingi-trois ans. Nonobstant ces renseignements, fonrnis par elle-même, la date de sa naissance est aussi incertaine que celle de sa mort. Douée d'un génie et d'un taient remarquables à l'époque où elle vécut, elle a écrit des légendes en vers latina et des comédies en prose rimée, conservées par un manuscrit de la fin du dixième siècle, ou du commencement du onzième, qui du couvent de Saint-Emeran dn Ratisbonne a passé dans la bibliothèque royale de Munich, où il se trouvn encore anjourd'hni. C'est d'après ce manuscrit qu'ont été faites les éditions de Nuremberg. 1501, de Wittemberg, 1717, et de Nuremberg, 1857. M. Magnin l'a aussi consulté pour la traduction française du théâtre de Brotsviiha. avec le texte latin ( Paris, 1846 , 1 vol. in-8°), L'auteur du l'article de Hrotsvilha inséré dans l'Encyclopédie musicale publiée par Schilling assum que cette religieuse a mis en musique son Panéaurique des Othons, dout on trouvn des fragments dans in mannscrit de Munich, ainsi que plusieurs récits bérofiques, et il ajoute : On a aussi d'elle le martyre d'une sainte mis en vers et en musique; mais il ne fournit aucune preum à l'appui de ces assertions. Or, In manuscrit de Munich n'offre aueunn trace de notation musicale, M. Magnin conjecture que l'auteur du cette notice aura pris dans un sena trop absolu les expressiona modulavi, componere, dont la nonne de Gandursheim se sert assez (réqueroment.

HUBATNCHER (...), employé de l'administration impériale letteramatella et étié dans intrations impériales letteramatella et étié dans l'Almanach des Théditres de Golho (1701) comme compositeur des opéras utawatas 1: Allétirens sich (Tous se frompent), en trés actes, -2º Band bielle Hand (Jean resido Jean), en trés actes, — 3º Der Mapes Jacob (Le majin acques), sur unitre de Weltzh-- e'Don Quichette, en trois actes. Il n'a été publié aucus morress de ces ouvresses.

HUBER (JEAN-LOUR), malire de philosophie, licencié en droit et consciller du gouvernement du duc de Wurtemberg, naquit à Grossenhanpach, le 4 mars 1723. Après avoir vécu longlemps à Tubiegne, il alla se fixer en 1788 à Stultgard, où il est mort, le 30 septembre 1800. Au nombre de ses ouvrages de littérature, on en trouve un qui a pour titre : Abhandlung über das Melodrama (Traité sur le Melodrame); Tubingue, 1791, in-8\*.

HUBER (PASCASCA) vidoniste à l'ordestret de du théâre de Vienne, en 1779, et maître de bailets de la cour, a fait graver à Paris ais duos pour visione et viène, ou, i, et plus faut, à l'youn, quatrens pour fiote, violun, alto et basse. On consaissait aussi de lai en Allemange plusieurs raysymphonies at des très pour violon. Burney, qui entendit quedigen compositions de ce musicien, dans son voyage en Allemagne, leur accorde des étoses.

HUBER (FELIX), poète et musicien suisse, mort à Beree, le 23 février 1810, s'est rendu célèbre par ses chansons, dont voici la liste : 1º Le Chasseur de chamois; Berne, Burgdor ffer, - 2° Six Schweizer Lieder ( Six chansons suisses snr des poésies de Kuhn ); ibid. - 3° Hnit chansons allemandes; Mayence, Schoil. - 4° Six idem; Munich, Albl. - 5º Lieder für eideenossische Krieger (Chant pour la guerre de la Confédération ) : Berne, Jenni. - 6º Lieder für Schweitzer Junglinge (Chanson de la jeunesse sulase ) : (bid. - Huber a publié en recneji d'airs nationaux des moutagees de la Suisse, dont li a été fait à Berne plesieurs éditions. Une notice sur sa vie et son caractère est placée eu jéte d'un volume de ses poésies, publié à Saint-Galt, en 1811, In-S'.

HUBER (Lors), pé à Mondebheim en 1763, cultiva dans aj comesse les ciences els lettres, apprit la manque, et embrasas l'état ceclésaisti, que, ayant été nomes organiste di végles Saint-Manrice à Ingolstadi, il occupait moore cette place en 1812. Après cette (réspute, on n'a plas de reassignaments sur sa persoane. Cétait un de le manque d'églies, et deix opéras : Hermiphar, et Le Jusquez Morie d'écoux Mori

HUBER (....); on a sous ce nom une méthode pour le doigter de la flûte, initialée : Fingerordnung für die Florie; Augsbonrg, Borhm.

HUBER (Jaan-Karonccks, ), professeur à Vacademie de Fribours (Suise), occupali cette position dès 1870 et 3º frouvait encore en 1842. Il a publié dans la Gazette générale de Musique de Leipzick (1.31, p. 749, 813, et tom. 32, p. 309) une théorie de la formation des accords basée sor la consistention géomérique d'un certe diriéé en quatre parties égales par denx perpendicularies qui se coupent à angle droits, et dans lequel soni iuscrits deux rectangles opposés qui forment une série de triangles dont les somme's sont appuyés sur la circonférence du cercle à des distances égales, au nombre de douze. A co-s sommets correspoedent les sons de l'échelle chromatique, disposés par quartes, en partant de l'a dièse, et dont le dernier ( ré bémol ) forme une dernière quarte avec fa dièse, supposé identique avec sof bémol. On voit que cette constraction correspond à la progression triple , dont la base est le tempérament égal. M. Huber forme les accords d'après les correspondances multiples des angles. Ce système revient à celui que MM. Barbereau et Durutte (poy. ces noms) oet proposé sous une autre forme. On a aussi da même professeur une methodo de piano ( Klavier Unterricht ), publiée à Carlsrulie, chez Kreuzbauer, en 1841; et une méthode élémentaire de musique pour les écoles (Gesang Unterricht); Cartsrutie, Herder, 1813.

HUBER (Joszen), violoncellisie à Vienee, élève du Conservatoire de cette ville, est né vers 1816. En 1836 et 1837, il se fit entendre avec succès dans les concerts de cette iestitution. Un petit opère de sa composition, initiaulé de Début au concert, a été Joué à Vienee, en 1838. Postérieurement il a publié dans cette ville plusieurs ouvrages pour son lastrament.

HUBERT (ANTOINE), dont le nom italianisé est Uberti, naquit à Vérone, de parents allemands, en 1697, suivant quelques biographes, et à Venise, en 1719, d'après Gerber, qui dit avoir trouvé cette date dans uee loge maconnique à Berlie. Il y a lieu de croire que ces deux dates sont également fausses; car, suivant la première, ce chanteur aurait eu quarante-cinq aes lorsqu'il entra au service du roi de Prusse, et, d'après l'auire, il e'aurait été âgé que de viugt-deux ans. Quoi qu'il en soit, ce castrat, doet la voix était ue beau contraljo, pur et sonore, eut pour maltre Porpora, et fut surnommé à cause de cela il Porporino. En 1741 il entra au service de Frédéric II, roi de Prusse, et fii admirer sa belle et grande manière, particulièrement dans l'adagio. Il monrut à Bertin, le 20 janvier 1783.

HUBERT (Cunkrus Gorrico), factour d'orgues et de clavecins, naquit en 1714, à Frantadt, en Pologno, et se fita à Bayreuth, vers 1740. Il y vécut jusqu'es 1769, où il alla à Anspach, arce lettire de facteur d'iestiments de la cour. Ses clavecins et ses petits pianos ont eu de la réputation. On lei attitibuequelques perfectioneements dans la constructio des claviers.

HUBERT (...); on a publié sous ce nom, à Vienne, en 1760, une méthode complète de viole d'amour, intitulée : Neue Methodenmas. sige für Viola d'amour. Cette méthode est di-

HUBERTI (ANTOINETTE-CÉCHE CLAYEL, connne sous le nom de M<sup>ma</sup> SAINT-), Voyez SAINT-HUBBRIL.

HUBMEIER (HIPPOLYTE), on HUBMEYER, né à Laber, dans le haut Palatinat, fut d'abord sons-professeur à Gættingue, et obtint le faurier poétique dans cette université; puis, en 1611, il ent la pisce de recteur au gymnase de Gera, Appelé à Cobourg, en 1620, pour y prendre la direction du collège de cette viile, il s'y rendit; mais trois ans après ii quitta cette place pour la position de pasteur à Schalkan; enfin, ii reçut, en 1632, sa nomination de surintendant à Heldbourg, où il mourut, le 9 décembre 1637. Au nombre des ouvrages publiés par ce savant, il en est un qui a pour titre : Disputationes quastionum illustrium , philosophicarum , musicarum , etc.; Jéna, 1609, in-4°. Dans la première décade de ce requeil ( Disput. 3, Ourst. 6), il disserte sur ce sujet : An sex, an septem sint voces mus'cales? Il s'y prononce avec énergie en faveur de la solmisation par hexacordes, contre la gamme de cept syllabes, et contre l'opinion de Calvisius à ce suiet. Il revient encore sur cette question dans la liuitième discussion de sa seconde décade ( question 4 ), et y traile De septem rocibus Bo. Ce. Di. Ga. Lo. Ma. Ni. Ces sept syllabes sont celles que Calvisius avait proposées pour la désignation des sept notes de la gamme dans la solmisation, tiubmeier attaque ce nouveau avstème par d'assez manvais raisonnements, dont Calvisius fit justice dans la troisième partie de ses Exercitationes musica ( pou, CALVISIUS). Tout l'avantage de la dispute est resté à ce-

HUCBALDE, on HUGBALDE, moine de Saint-Amand, au dlocèse de Tournay, a dù nattre vers 840, s'il est vrai qu'il eti plus de quatre-vingt-dix ans lorsqu'il mournt, en 932. Le ileu de sa naissance n'est pas exectement connn : certains biographes en ont fait un Belge ; d'antres, nn Français. Quoi qu'il en solt, ce fut an monastère de Saint-Amand qu'il fit ses études, sous la direction de son oncle Milon. Ses progrès dans les lettres et dans la musique furent rapides; ce qui est d'antant plus remarquable, en ce qui concerne la musique, qu'li étail alors fort difficile d'apprendre cet art, à cause de l'obscurité qui résultait, pour sa théorie, du mélange des échelies des modes grecs avec l'écheile monome, réformée par saint Grégoire : mélange dont on trouve des traces dans la plupart des traités de musique antérieurs au onzième siècle. On rapporte que Les connaissances musicales de Huchalde excité-

rent la jalousie de son oncle Milon : une rupture éclata entre eux à l'occasion du chant d'un office pour la fête de Saint-André que Hurbalde composa et nota à l'Age d'environ vingt ans. Milon reproclas à son étève de vouloir britler à son préjudice, et le chassa de son école. Forcé de s'éloigner de son maître et de sa maison professe. il se retira à Nevers, et y ouvrit une école où ii enseigna la muaique. Toutefois il resta peu de temps dans cette ville : le désir d'augmenter son savoir le décida à se rendre à Saint-Germain d'Auxerre,' ponr y suivre les lecons de Heiric. nn des plus savants hommes de ce temps. Il v arriva vers 860, et devint le condisciple de Remi, dont nous avons un commentaire sur Martianus Capella Réconcilié avec son oucle, il revint quelque temps après à Saint-Amand, et y rapporta les reliques de saint Cyr et de sainte Julite. dont il écrivit l'histoire. Après la mort de Milon, en 872, Huchalde lui succéda dans la direction de son écoie. Ce fut alors qu'il ent la bizarre i-lée d'écrire un poème à la louange des chauves, intilulé Ægloga de Calvis, qu'il dédia à Charles le Chanve, roi de France, et dont tous les mots commencent par un C. Ce morceau singulier de poésie barbare a été publié plusieurs fois dans les seizième et dix-septième aièclea.

Après avoir formé des élèves capsides de la remplacer dans l'école de Saint-Amand, Hucbaide alla, en 883, au monastère de Saint-Bertin, pour y diriger une école sembisble, à la demande de Radulfe, abbé de cette maison. En témoignage de reconnaissance des services que Hucbalde lui rendait, cet abbé lui fit présent de terres considérables, situées dans le Vermandois: mais, uniquement occupé d'études et d'exercices de plété, ce savant homme atlachait peu de prix aux richesses: Il ne recut le cadean qui lui élait fait que pour le transmettre aux moines de Saint-Bertin, Vers l'an 893, Foulques, archevêque de Reims, avant pris la résolution de rétablir les anciennes écoles de son église, appela près de lui pour les diriger Huchalde et Remi d'Auxerre. Leurs soins obtinrent le succès que le prélat s'élait promis, et besuconp d'élèves distingués furent formés dans ces écoles. Après la mort de Fouiques, qui arriva au mols de juin de l'année 900, Huchalde retourna à son monastère de Saint-Amand, et n'en sortil plus. Il paratt que c'est vers cette époque qu'il rédigea ses principanx traités de musique. Malgré les mallieurs de ces temps affreux; maigré les ravages dont la Gaule et la Belgique étaient alors le théâtre, rien ne put le détourner de ses paisibles traysux. Il mourut à Saint-Amand, le 25 juin 930, suivant certains chroniquents, ou le 21 octobre de la

même année, ou enfiu le 20 juin 932, d'après d'autres autorités. Cen'est point ici le lieu d'examiner les ouvrages de littérature sortis de la plume de Huchalds.

de littérature sortis de la plume de Huchalda, et ani ont 44 publiés dans les annales de l'ordre de Sainl-Benolt, de Mabillon, dams les Acte Sanctorum, de Bollandus, et ailleurs ; d'antres se sont chargés de ca soiu. C'est principalement comme écrivain sur la muaique, et comme occupant une pisce importante dans l'histoire de l'art qu'il est question du moine de Saint-Amand dans ce Dietionnaire. Les manuscrits des traités de musique de Huchalde sont plus rares que ceux de quelques autres écrivains du moyen âge sur le même art, et parmi ces manuscrits tous n'indiquent pas sous son nom les ouvrages qui lui appartiennent, et peut-être tul en attribue-t-ou qui ne sout pas de lui. L'abbé Gerbert a recueilli tout ce qu'il en a trouvé pour sa eoilection des écrivains ecclésiastiques qui ont traité de la musique, et les a Insérés daos le premier volume de ce livre, pag. 104 à 229. Le premier de ces ouvrages a pour titre : Liber Ubaldi , peritissimi musici, de harmonica Institutione. Gerhert l'a tiré d'un manuscrit de la hthliothèque des cordeliers de Strasbourg et d'un autre out se trouvait dans la bibliothèque de Césène. Si cet ouvrage est de Huebalde, ce qui me parattdouteux, ll doit apparteuir à sa jeunesse, et doit avoir précédé son invention d'une notation particulière dont il sera parlé tout à l'heure, car il n'y a rieu de commun entre ce premier ouvrage et celui qui lul appartienl incontestablement, el qui a pour titre Musica Enchiriadis. Ce premier traité (De harmonica Institutione) est une sorte de commentaire de celui que Réginon, abbé de Prum, a écrit dans le neuvième siècle sous le même titre, et a aussi pour objet principal les neumes des antiennes et des répons. Vient ensuite un fragment d'un autre trailé, sous le titre de Alia Musica. qui paratt être de la même main, et qui contient particulièrement une exposition des huit tons du plain-chaul. Divers extralts de plusieura traités de musique qui sont à la suite ne se lient point entre eux. Tous ces morceaux, tirés d'un manuscrit de la bibliothèque de Saint-Émeran, de Ralisbonne, y sont attribnés à Huchalde par ces muts qui se trouvent à la fin : Explicit Musica Ubaldi. Il y est traité de la mesure des tuyaux d'urgue, du polds des cymbales, des modes et des consonnances.

Le plus important des traités de musique de tineballe, et pent-être le seul qui soit réelleraent à lui, est celul qui a pour titre : Musica Enchiriadis. La bibliothèque impériale de Paris contient quatre manuscrils de cel ouvrage, sous les nº 7202, 7210, 7211 et 7212 in-fol. Le premier est intitulé Enchiridion Musica : authore Uchubaido, Francigenz. Le deuxième, qui est lucomplet, a poor titre : Liber enchiriadis de Musica, sive theoria musica, authore anonymo. Le troisième, complet, est aussi anonyme; enfin, le dernier, fort beau manuscrit du donzième siècle, est anonyme comme les deuxième et troisième. Le u° 72tt est le plus correct et le mestleur. Cet ouvrage, divisé en dix-neuf chapitres, est un traité complet de musique élémentaire, auivant les principes des Grecs, avec l'exposition d'une notation particulière, dont Huchalde ne se donne point pour l'inventeur, mais qui paratt lui apparteuir. Cette notation ne semble pas être sortie de son école : toutefois elle est anjourd'Itul pour nous sun précleux reste de ces temps reculés, car elle està peu près le seul monument authentique au moveu de quoi neus peuvous avoir la clef de quelques signes isolés de l'aucienne nutation saxonne. Au moven de huit algnes diversement Inclinés ou tournés, la notation de Huchalde peut représenter une étendue de deux octaves et demie. Les explications dont Il a accompagné sea signes sont suffisantes pour en donner une intelligence complète : or, il donne une table des hult tons days la notation saxonne et dans la sienne, qui fournit aujourd'hui un moven certain de traduction pour une partle des signes de la première. Dans son édition, Gerbert a placé cette table à la suite du petit traité des tons et du chant des psaumes (p. 229).

tion et die chand des passumes (p. 275).

A la maile des 19 chapitre de ce trait de masique, l'inchable en a fini un suspic commansique, l'inchable en a fini un suspic commantait de la Disposition; con larmonie ecclenisatique, dout l'adore de Sérile avait dels partie
ptide deux siches superavat; musi co que
Hachable en dit est besuccup plan développe,
et accompaged écremple de cette lamponie
lauriare, composée de nubles de quartes on de
qualitée et d'extres (1/12 agistrat, les définiqualitée et d'extres (1/12 agistrat, les définiment remarquelle park leur l'adore, par le despace de l'extres (1/12 agistrat, par l'extres de
out et extres (1/12 agistrat, par l'extres de
out extres (1/12 agistrat, par l'extres (1/12 agistrat, par l'ex

A la suite de la dernière parlie de cet ouvrage, Gerbert a placé un petil traité des tons et du chant des peaumes, qui en est le complément nécessaire. Il l'a lutiluité Commemoratio brevis de ionis et psalmis modulandis : je peuse

[i] Voyes nur l'origine de cette inharmente tron 116moire sur l'Aurunnie simulture des sons chez les Gracs et les Romans, dans les Memoires de l'Acadeline requie des sciences, des lettres et det benux arts de Intigues, tome XXX | [1875], p. 2145, et p. 71 du tiré à part Gracsièse, 1876. que son copiste a mal lo, et qu'il faut Commentatio, etc. Ce morceau est très-curieux pour l'histoire de la musique, car on y trouve des intonations de psaume différentes de l'ancienne tradition des églises d'Italie.

M. Ed. de Coussemaker a publié une volumineuse monographie sous ce titre: Memoire sur Huchald et sur ses traités de musique, suiva de recherches sur la notation et sur les instruments de musique, avec 21 planches; Paris, Tecliner, 1841, tvd. gr. in-49.

Huchalde avait composé le cliant d'on office de nuit pour la fête da Saint-Thierri, et l'avait noté d'après son système : ce travail paratt être perdu

HUDEMANN (Loui-Fafafac), decleur n droit à Hambourg, y a publié, en 1732, un volume de ses poésies, qu'il a fait précéder d'un discours concernant les avantages de l'opéra sor les trapédies et cométies, dans lequel il essayail de rétater une opinion contraire de Gottsched. Mizler a inséré ce discours dans le second votume de sa Bibliothéque de musique.

HUISON (Rosars), bachelier en musique, en 1733, fait admia comme vicaler cloral de la cattledrale de Saint-Paul, à Londres, en 1736, et comme clanature de la chapelle deux ans après. Devenu directeur de chevor de Saint-Paul en 1773, il occapa ette place jacquien 1793. Dans sa jemessee, il avait chanté su Ranelagh et un autorid de Mary-Pe-Bone. Il est mort à Londres, en 1815, et a été inhumé dans la catificérale. Il a écrit beaucou de musique quot chante encere dans cette église et dans l'hôpital du Christ, dont il a été inomprem maître de unuique.

HUE (BALTBAZNA DE), écrivain anglaia du dix-septième aiècle, est auteur d'un cloga des mases et de la musique, intitulé: Musa Musicaque Encomium; Amsterdam, 1680, in-4°.

HUEBER (WENDELIN), organiste de l'église Sainte-Dorottiée, à Vienne, fut aussi directeur du ciant de la confrérie des morts, dans la même ville. On a de sacomposition t-Cantiones sacræ 1, 2 et 3 vocum, cum basso et organo; Vienne,

16.06, in-4°.

IUEBNER (Journt), conseiller du consisteur, assesseur de la direction des écoles, prédicateur, decture ut likelogie et du rôtut canorique, à Bretain, naquit à Kleppetdorf, le 31 août 1753. Il claif ilis d'un menier qui ne négliges ries pour lui donner une bonne éducation, et qui lui fiapendre le cliant et la musique. En 1709 liuroberr fat envoyé au gymnase de Bretain; no na après Il fut attaché comme sopranista l'Agis exalisdrale de cette ville. Après avoir achevé ses lunmantés, il étuis la sibilicochie et la théologie. pois, en 179, à fut nommé prédicateur à Brite, En 1781 à doitat a nomination de professera de En 1781 à doitat a nomination de professera de philosophie à l'université de Breslau, et es 1780 i fut nommé pastera l'étylieu de Saion/Neolas. Huchare est mort à Breslau, en 1810, On a de ui de estants, pour précêder et aiver le sermon ; Breslau, 1799; un cantique pour l'avest; a un autre pour la décembre, un chanf fundère pour la Passion; un autre pour la résurrection; environ 20 mottes la line et al furnation.

HUEBNER (JEAN-CHRISTOPHE), BÉ & NARVA, en Russie, dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, était facteur de pianos à Moscou vers 1800. D'après les idées d'un musicien français, nommé Poulleau, qui se trouvait alors en celle ville, il exécuta un piano à archet qu'il nomma Clavecin harmonique, et qui reçut ensuite de Poulleau le nom d'Orchestrino, Celuici vint à Paris avec l'instrument, en 1808, et le soumit à l'examen du Conservatoire et de la classe des beaux-arts de l'institut de France. Le rapport de ces deux corpa savanta fut favorable à l'Orchestrino, et déclara que la paissance considérable du son était susceptible de nuances délicates, et pouvait conduire jusqu'à l'illusion dans l'imitation d'un quatuor de violon et basse. s'il était bien joué En 1811, Poulleau était à Bruxelles avec l'instrument de Huebner, et y donnait des séances publiques ; il en partit vers la fin de cette année pour se rendre en Hollande. Depuis lors on u'en a ulus entendu parier.

HUEBSCH (JEAN-GEORGES GOTHILF), professeur de matiematiques à Erfurt et à Schul-Pforte, vers le milieu du dix-huitième siècle, est connu avantageusement par quelques ouvrages de géométrie, entre autres par un traité élémentaire de trigonométrie. Il est mort en 1773, à l'âge d'environ quatre-vingts ans. Huebsch a laissé 31 morceaux manuscrits sur divers sujets relatifs à la musique, qui ont passé en la possession de Gerber, auteur du Lexique des musiciens. Ce biographe a donné en détail nne Indication du contenu de tous ses articles, dans son nouveau Lexique : ils concernent la constitution de la musique considérée en elle-même, la composition et surtont les instruments. Cea manuscrits sont aujourd'hail à Vienne, avec toute la collection de livres et de musique qui a appartenu à Gerber.

HUEBSCH (JEAN-BAPTISTE), basse chantante, naquit en 1755, à Jamnitz, en Moravie, et débuta dans l'opéra comique en 1782. Il était aimé du public, et a eu des succès sur la plupart des théâtres de l'Allemagne.

HUERGA (CYPTIEN DE LA), moine espagnol de l'ordre de Citeaux, expliqua iongiemps PÉciliure Salte dans l'université d'Alcale, de mourrel dans cette ville, en 1566. Calcale de Viche et «Jurché Inl.), le père Lelong (in Balloure, p. 78) cite an nombre de se ouvrage, non disertation De Rollone Nusice et nuiverneuleurs uns appud externe Hervers; mais its es dient pas si elle « sei langsimée. Ni senso-braina pretes cite aussi le même sudour, sons le nom de La l'aurerie, aindi que son thusée (Ville de la Nusice et opiniole, 1.1, p. 15) mais il n'en donne pas le titre et n'indique pas le lieu de l'impresse copiniole, 1.1, p. 15) le lièu de l'impresse le lièu et l'indique pas le lièu de l'impresse de l'indivine de l'indivine de l'indivine le lièu de l'impresse de l'indivine de l'indivine le lièu de l'impresse de l'indivine l'indi

HUGARD (PIERRE), mattre des enfants de clœur de la cathédrale de Paris, vers le millen du dix-septième siècle, a public étez Ballard une messe à quatre voix Intitulée Laudate pueri Dominum, in-fol. Les quatre parties sont en resard.

HUGHES (Jean), poète anglais, maquit à Marlborough, en 1677, et mourut à Londres, le 17 février 1720. On a de lui un éloge de la nusique, en vers, intitulé: Ode in praise of Music: Londres, 1705, in-4°.

HUGON ou HUGUES, prêtre à Reutlingen, petite ville du Wurtemberg, a écrit, en 1332, un traité ou poème didactique, en six cent trentecinq vers, sur le chant ecclésiastique, sous le titre de Flores musicæ. Get ouvrage, dont il y a un beau manuscrit dans la bibliottrèque de Gand, a été imprimé, comme on le verra plus loin, Gruber, qui a indiqué le premier le poème de Hugon ( Beylræge zur Litteratur der Musik, p. 5t et 52), a très-exactement indiqué le nom de l'auteur et l'année où le livre a été composé. Forkel, venn après lui, donne sur l'ouvrage, dans sa Littérature générale de la Musique (Alloem, Litter, der Musik, p. 119), des renseignements qui prouvent qu'il en avait vu un exemplaire; cependant il ajoute : . Il serait · difficile de fixer le temps où ce thugon a vécu ; · à la vérité il y a dans le traité de Gruber sur la

- à la vérité il y a dans le traité de Gruber sur la
   littérature musicale un passage qui fait connaître
   que son livre a été écrit par Huona, prêtre
- « que son livre a été écrit par Hugon, preire « de Reutlingen, en 1332; mais Gruber n'indique aucane source ni aucune autorité, et
- l'on ne sail si on peut l'ée croire ou non. »
  On aétonne de trouver nn lel passage chez un
  auteur aussi exact que l'est ordinairement Forkel.
  S'il avait lu attentivement l'exemplaire qu'il a vu,
  il y avarit lu, au quatrième chapitre, ces vers qui
  ne laissent aucon doute sur le non ne l'auteur,
  sor sa qualité, ni sur la date de l'ourrage :

M Solum trin C skoul et tria preteriere Per Christum natum bloum st Junzeris annum Com flures istos contexuit Hugo sacerdos Reultigensem (sic)...

Le poème didactique de Hagon est accompagué, dans le manuerri de Canel d'ans l'édition ci de par Fechel, d'un long commentaire, aver de nombreux cameples notés, qui et d'un antre cérivais, car le commentateur ne parle jamais de l'aiser des res qu'à la troisième personne. C'est ainsi que, ser le passage cité précélemment, oil d'. Hie autor. d'elit quod de lincernatione Domini espacement mille anni irrecari iriginite due quando iste liber perrat consersplus per versus quadringentes prater tricisles.

L'onvrage est divisé en quatre chapitres. Le

premier traite de tribus Alphabeticis, c'est-à-

dire des trois gammes par bémol, par bécarre et por nature; le deuxième, de Monochordo; le troisième, de Modis, et le quatrième, de Tonis. L'onvrage a peu d'intérét par lui-meme; mais le commentaire en a besucoup, parce qu'il donne en notation ordinaire de plain-chant des exemples des intonations des psaumes dans un ordre à peu près identique à celul du mannscrit de Reginon de Prum qui se trouve à la bibliothèque des dnes de Bonrgogne, à Bruxelles; en sorte one par ces exemples on a le moyen de lever bien des doutes concernant les signes composés de la notation saxonne des 9°, 10° et t t° siècles, Dans mes voyages en Allemagne, j'ai tronvé trois exemplaires du livre de Hugon de Reutlingen, le premier à la bibliothèque royate de Berlin, le second à Wolfenbuttel, et le troisième à la bibliothèque royale de Dresde. Je sus frappé d'étonnement en reconnaissant, par l'examen attentif que je fis de ces exemplaires, qu'ils avalent des différences notables, quoiqu'il fût évident pour moi qu'its étaient de la même édition, c'est à-dire de celle qui a été Imprimée à Strasbourg, en 1488. Je pris de chacun une description exacte, et je reconnus que l'exemplaire de Dresde est sembiable à celui qui appartient à la bibliothèque Impériale da Paris, dont j'al donné l'indication sommaire dans la première édition de cette Biographie des Musiciens.

Per un hasard bein extraordinaire Júst trouve plasiera anofes poèt trois campilaredas Flopulsiera nandes poèt trois campilaredas Florez musico chez N. Edwin Trust, libraire à Pafe, et Jen a filt fecquisition à trei-basta prix. Un de ces exemplaires et excitement sembable à ceiul de la hillolibique oyate de Berlia : un autre est parlàticment conforme à celui de Véclimbutel; mais troisième ade différences remarquables, et n'est pas exactement sembable à ceux de brorde et de Paris. Il y a donc eu au moins quatre remaniements de l'edition de 1488, au moment du tirage. Cette singularite, peut-être sans exemple, me détermine à donner iet la description de ces exemplaires.

Celoi de la bibliothèque royale de Berlin, semblable à l'un des miens, est composé de 97 teuillets in 4°, imprimés en caractères gothiques. An recto du premier seuillet on lit en grands caractères : Flores musicæ omnis cantus gregoriani. Au ve:so se trouve la première page de l'index avec ces mots en tête : Tabula. Capitulum primum. Les vers sont imprimés en gros caractères sans division et comme de la prose : le commentaire est en caractères plus petits. Les exemples de musique sont en notation gothique allemande, dérivée directement des neumes saxons, sur des portées de quatre et cinq lignes, La dernière page a pour titre conrast : Capitalum till, et au-dessous se trouvent 26 lignes de texte, après lesquelles on lit :

Imosanm Arrentina p Johan

nem press Anne Mcccccaxxxvill.

Le feuillet suivant a pour titre conrant de Tonis, et su-dessous 5 lignes de musique notée. Entre la prendère et la deuxième portée de cette musique on lit : exercitium vocum musicalium. Le verso de ce feuillet est en blanc.

Le teuillet signé Ms a pour dernière ligne: querens in vellère oro Domine ut solum veltus, et le nombre total des lignes est 26. Le feuillet K (8) a pour dernière ligne: fert septenus fa mi fa sol tibl versus. L'exemplaire de la bibliothèque de Wolfen-

buttel, semibable en tout à l'un des miens dans l'intérieur du volume, n'en diffère que par le titre, où on lit: Flores musica cantus grejoriani, tandis que le mien porte Flores musica omnis cantus gregoriani. Its sout composés tous deux de 97 (euillets in-5° goth.

Jusqu'an feuillet K (s) ces exemplaires sont semblahes à ceux dont on vient de lire la description : mais au recto de ce feuillet, au lieu de 11 lignes de lexte, il d'y en a que 9, imprimées avec des abrétations qui ne sont pas dans les autres exemplaires, et l'on trouve, pour première ligne au verso: cité sextus Prefér séprieux g'am 1 fa sof; les mots fibit versus commencent la seconde ligne.

La première ligne du feuillet Ms commence, dans ces exemplaires, par les mêmes mois que dans les précèdents; mals au tien de finir par ul, comme dans ceux-ci, on voil à la fin ul opus. Au lieu de 20 lignes dans cette page, il y en a 30, et la dernière ligne est: re sicut deus rore celesti implecit j rimo retlus.

La dernière page a pour titre courant : Capitulum IIII, et an-dessuus 10 lignes sculement au lien de 26 qu'il y a dans les autres exemplaires; au-dessous de ces dix lignes, on lit :

Imposum Argentine P Johan nem pryss Anno McCCCLXXXVIII.

Le feuillet suivant a lea portées imprimées pour la nusque, mais par de notes, et au revers est une gravure en bois representant Tubal avec ses ouveiers, qui travaillent le fer, et plus haut l'ythagore, qui écoute le son des marteaux et pèse ceux-et dans une balance.

L'exemplaire de la bibliothèque royale de Dresde, en tout semblable à celui de la biblicthèque impériale de Paris, présente un remaniement st cumplet, que si je n'avais pas reconnu l'identité d'origine par la similitude des caractères et par une multitude de détails, j'aurais été porté à croire à l'existence d'une édition differente de la précedente. Ces exemplaires ont 85 femiliets, au tieu de 97. On n'y voit aucune indication de nom de lieu, d'imprimeur, ni de date. Le format est petit in-4° et l'impression gothique, comme aux exemplaires précédents. Au haut du frontispice, on trouve seulement Flores musica, et au-dessous la gravure en bois qui est au verso du dernier teuillet de l'exemplaire de Wolfenbuttel, La feuille A a 8 feuillets : les feuilles Biusqu'a O n'en ont que six. Le dernier feuillet a pour titre courant de tonis : it commence par ces mots : Patris iosic (?) ad implevil, et renferme 12 lignes, dont le dernier mot est Amen, après quoi il n'y a plus rien. Je dois faire remarquer que la reliure de l'exemplaire de Paris porte la date de 1497, ce qui semble indiquer une autre édition; mais j'ignore sur quel tondement le relieur a mis cette date au volume.

Mon troisitme exemplaire n' est conforme à acune des antres: a recte du premier fruitiet se troute la grarure en bols , sans titre, et la première page de l'indez est au verso. Le volume est compost de 27 feuillet; jes feuillet à la feuille Ma n'en a que sept. Au recto du dernier callette est trois en l'entre corrant de feuillet; les feuillet de l'index et l'entre corrant d'entre feuillet est troute l'entre corrant de feuillet; comment en l'entre corrant de l'entre de

Impasum argentine P Johan nem pryss Auso Mexecuxxxviij.

Le feuillet 8 de la feuille K est semblable, dans cet exemplaire, à celui de Wolfenbuttel et au second des miens, ainsi que le feuillet M 4, On voit par ce qui précède qu'il y a su moins qualre dispositions qui différent en plusieurs points de la mêma édition du livre de Hugon de Reutlingen, et plusieurs de ces différences ne semblent être que l'effet du caprice.

Je ne termineral pas cet article nan remarque que Gerbert a resporté (Serip, ecclesiant, de Musica, 10m. 3, p. 308), d'après un masuscrit de Musica, 10m. 3, p. 308), d'après un masuscrit de partie de Paris, des fragments qu'il croyalt pouvoir être d'un auteur de musique nomme Hispon. Il y a quelque apparence que ce lingan e-t le mémo que l'auteur du poème dont il vient d'être paris' ceprendant ces fragments à lond auch ra proprie viece c'il dorrige ments à lond auch ra proprie viece c'il dorrige de l'auteur proc, et relatifs à la division des inter-sulten proc, et relatifs à la division des inter-

HUGOΓ (A.), surnommé le jeune, naquit à Paris, en 1761, et reçut des leçons de flûte d'un mattre de cette ville nommé Atys (voy. ce nom). Une belle qualité de son, une grande justesse d'intonation et nn coup de langue brillant, lui procurèrent de bonne heure une belle réputation. Lorsque l'orchestre du théâtre des fameux bonffons italiens ful organisé par Viotti, à la fin de 1789, Hugol fut choisl par ce grand artisle pour v jouer la première flûte, et son frère ainé, dont le talent était inférieur au sien, fut chargé de la seconde partie. Le grand corps de musique militaire de la garde nationale de Paris ayant élé formé, Hugot y entra comme beaucoup d'autres artistes célèbres, et après la suppression de ce corps il devint professeur du Conservatoire de Musique, dont l'instilution vensit d'être décrétée par la Convention nationale. Il forma dans cette école de bons élèves, au nombre desquels on a distingué particulièrement Lépine. L'Opéra-Comique français ayant succédé aux chauteurs Italiens après le départ de ceux-cl, l'Ingot était resté dans l'orchestre de ce speciacle, au théâire Feydeau. C'est dans les concerts donnés à ce théâtre, en 1796 et 1797, que son talent se produisit avec tous ses avantages, et qu'il fit admirer l'exécution la plus parfaite qu'on eût entendue jusqu'alors en France sur la flûte. Il y jona des concertos de sa composition, et brilla ansel dans les symphonies concertanles de Devienne. Chargé par le comité du Conservatoire de la réduction d'une méthode de flûte, il se livrait à ce travait lorsqu'il fut atteint d'une fièvre nerveuse. Dans un accès de cette maladie, il se blessa de plusieurs coups de couteau, puis se précipita par la feuêtre d'un quatrième étage, et mournt quelques instants après, le 18 septembre 1803, à l'âge de quarante-deux ans. Wunderlich, autre professeur de flûte au Conservatoire, re-

cueillit les matériaux préparés par Hugot pour sa méthode, et acheva l'ouvrage, qui parut sous les noms des deux collaboraleurs.

Les compositions de Hugot qui ont été publiées sont : 1º Premier concerto pour la flûte (en sol); Parls, Sleber. - 2º Deuxième idem (en re); lbid. - 3º Troislème idem (en mi mineur); Paris, Imbault (Janet). - 4º Quatrième idem(cn ré ); ibid, - 5° Cinquième idem (en si mineus); ibid. - 6° Sixième idem (en sol); Paris, Michet Ozy. - 7º Six trios pour 2 flûtes et basse, divisés en deux parties, op. 6; Paris, Sieber. -8° Six duos pour 2 flutes, op. 1; ibid. - 9° Six idem, op. 2, ibid. - 10° Six idem, op. 4; Paris, Carli, - 11° Six idem, op. 7; Paris, Sieber - 12° Six idem, op. 9; Paris, Carli. - 13° Vingt-quatre duos faciles, tirés de la méthode; Paris, Michel Ozy. - 14° Six sonates faciles pour flûle seule; ibid. - I5° Six sonates pour flûte et basse, op. 12; Paris, Imbault (Janet). - 16° Variations sur des thèmes comms pour flûte seule, op. 5; Paris, Sieber, - 17º Méthode de flûte adoptée pour l'enseignement dans le Conservatoire de Musique (terminée par Wunderlich); Paris, 1804, Michel Ozy. Cet ouvrage a été traduit en allemand par E. Muller, Ou en a fait aussi des extraits et des abrégés, qui ont été publiés à Leipsick, à Bonn, à Mayence et à Vienne, HUGUENET (JACQUES) : fils de Pierre

HUGGUENET (Jacques): also de Pietre leguard, tenor de vito de la chapitel da roi, qui, entré an vito de la chapitel da roi, qui, entré au moio, la constitue de la constitue prenier matire non prés, et appril cusuite le télon sons la direction de Jean-Xold Marchand, vidonisté de la chambre du roi. Il entre luiméme an service de la cour, comme un des vidonistes de la bambre du roi. Il entre luirisolatiste de la bambre du roi. Particulatiste de la Pietro de la companio de la Pietro de la companio de la HITTACES DE BEAULIEU. Vogez-

BEAULIEU. HULLMANDEL (NICOLAS-JOSEPH), pianiste distingué, né à Strasbourg, en 1751, élait neveu de Rodolphe, célèbre corniste el auteur des solféges connus sous son nom. Après avoir appris les éléments de la musique à l'église cathédrale de sa ville natale, il alla à Hambourg, où il reçut des leçons de Charles-Philippe-Emmanuel Bach. Les conseils de cet excellent matire et les heureuses dispositions de Hullmandel lul firent faire de rapides progrès, et acquérir en peu de temps une manière élégante qu'il a conservée jusque dans sa vieillesse. Je l'al connu en 1808 , lorsqn'il fit un voyage à Paris pour visiter d'anclens amis : quoiqu'il fût alors âgé de cinquantcsept ans , il jouait encore avec un gout exquis ses sonates et celles de son mattre. En 1775, il fit un voyage en l'alic, et pendant alx mois environ il vécut à Milan. Arrivé à Paris vers 1776, il a'y fit entendre sur le clavecin et sur l'harmonica, dont il jouait fort bien, et son talent obtint l'estime de tous les artistes. Ses manières polies et distinguées le firent bientôt rechercher dans la haute sociélé, comme maitre de piano. En 1787 il fit un voyage à Londres. De retont à Paris vers la fin de la même année, il v épousa une riche héritière, et cessa de figurer an nombre des artistes. Son attachement à la famille royale le compromit en 1790 et l'obligea à s'éloigner de la France, Il se rendit à Londres, fut mis apr la liste des émigrés, el ses biens furent saisis. Plus tard li obtint la restitution de ceux qui n'avaient pasété vendus. Tant que durè-" rent les troubles révolutionnaires, il fut obligé de chercher des ressources dans l'usage de son talent ; mais après qu'il eut obtenu du premier consul la restitution de ses biens, il vécut dans la retraite. Il estmort à Londres, en 1823, à l'âge de soixantedouze ans. Les compositions publiées par Hullmandel sont : 1º Six sonates pour clavecin, violon el violoncelle, op. 1; Paris, 1780. - 2º Six idem, op. 2: Ibid. - 3º Trois sonales pour piano et violon, op. 3; Paris, Boyer (Naderman) -4° Trois idem, op. 4; Londres, 1787. - 5° Trois ldem. op. 5: lbid. - 6° Six sonates pour piano seol, op. 6; ibid. - 7º Divertissement pour piano seul, op. 7; Paris, Naderman. - 8º Trois sonales pour piano et violon obligé, op. 8; Londres. -9° Deux petits airs variés pour piano, op. 9: Paris. Naderman. - 10° Grande sonate avec violon obligé, op to. - tte Grande sonale pour piano seni, op. tl. Hullmandel est aussi l'auteur de l'article Clavecin inséré dans l'Encyclopédie méthodique.

HULPHERS (ABRADAM-ABRADAMSON), directeur de musique à Westeras, en Suède, dans la dernière partie du dix-huitième siècle, s'est fait connaître par un bon ouvrage écrit en langue suédoise, et Intitulé : Historisk Afhandling om Musick och Instrumenter særdeles om Orgwerks inrattningen i Allmanhel, jemie kort Beskrifning æfuer Orgwerken i Swerige (Traité bistorique aur la Musique et les instruments, particulièrement sur la disposition des orgues, avec une courte description des orgues de la Suède); Westeras, Imprimé pour l'auleur par Jean-Laurent Horrn , 1773, in-8° de 323 pages et 4 planches, avec un tilre gravé. Une deuxième édition de cet ouvrage a été publiée à Stockholm, en 1799; elle forme un volume de 426 pages avec huit pages de préface, 2 index et 8 planches.

HULSHOFF (Le baron max DE), sénéchal de Munster, et en dernier lleu directeur de la société de chant de cette ville, naquit en 1766. Sulvant les éloges qui lni ont été accordés en Allemagne, li paraît avoir été un compositeur de beancoup de mérite. Ses onvrages connus sont : to Trois quatuors pour deux violons, alto et basse, op. 1; Augshourg, Gombart, 1796. -2º Andante pour le piano, avec 28 variations; ibid . 1797. Il s'est essayé avec succès dans le genre dramatique, el ses opéras de Bianca, La Mort d'Orphée, el L'Entrée ( opéra comique ) ont été vivement applaudis. On connaît aussi en manuscrit un Te Deum exécuté à Munsler en 1801, un Alleluia, et un Paler noster, de la composition de cet amateur.

HULST (FELIX VAN), Foyes VAN HILLST (Félix).

HUMANUS (P.-C.) prédicateur, dont le nom véritable était Harlung, vécut en Souahe dans la première moitié du dix-huitième aiècle. Ce renseignement none est fourni par Hiller dans la deuxième édition de l'Introduction à la science musicale d'Adjung (p. 290). Sous le nom de Humanus on a un traité d'harmonie et de l'art de jouer du clavecin, Intitulé : Musicus theoretico-practicus bey welchem ansutreffen I. Die demonstrativische Theoria mustea auf ihre wahre Principia gebauet, von vielen arithmetischen Subtilitaten befreyet, etc. II. Die methodische Clavier-Anweisung mit Regeln und Exempeln, etc. (Le musicien théorico-pratique, où l'on trouve : 1° la théorie démons- . trative de la musique établie d'après ses vrais principes, et dégagée de beaucoup de subtilités arithmétiques, etc.; 2° une instruction méthodique pour le clavecin, evec des règles et des exemples, etc.); Nuremberg, 1749, 2 parties in-4°; la première de 88 pages; la seconde, de 18 pages et 33 planches d'exemples. Bien que ce livre ne mérite pas tous les éloges qu'Adlung en a faits, il n'est pas sans valeur, ponr le temps où il a été écrit. L'auteur présente sa théorie d'une manière empirique el par axiomes trèscourts, qui ont le mérite de la ciarté, mais qui ne peuvent donner qu'une connaissance bornée de la théorie de l'harmonie telle qu'elle existait en 1749. A défaut de caractères de musique ponr la notation des exemples, Hartung a été obligé de les présenter en lettres, ce qui est incommode. La seconde partie, toute pratique, est ac-

compagnée d'exercices gravés pour le clavecin. HUME (Tours), officier anglais, vécut à Londres vers la fin du seizième siècle et au commencement du dix-septième. Il étail un des pius labiles inseurs de basse de viole de ca tempa, et l'on a des preuves de un labent dans un outrage qu'il dévia la l'enné Amer, femme de Jacques IV, et qui fut publés soms et live : Capalia Humais Parleinell Huvisles, principally made for two basse violit pet so construct that it may be plates dejut vasies, upon sundrée instruments, with much fucilité et Musique peclique du capitale Huma, tâte principalement pour deux basses de viole, mais arrangle pour provieré lets poise de houit charles, 1007, 11-15.

HUMMEL (JEAN-BERNARR), fils d'un coneller du tribuual de commerce et éditeur de musione à Berlin, naquit en cette ville, vers 1760. Ses études forent dirigées vers une connaissance complète de la musique, et il devint composileur instruit et pianisle habile. Avaot entrepris un voyage comme artiste, il se fiva peodaut quelques années à Varsovie en qualité de professeur de piano; mais après la mort de son père, en 1798, il retourna à Berlin, prit la direction de la maison de commerce de celui-ci, et continua de publier des œuvres de musique jusque vers 1815. Hummel a fait graver de sa composition : 1º Andantino de Pleyel varié pour le clavecin; Spire, 1792. - 2° Truis airs variés idem; Offenbach , 1794. - 3° Dix variations sur nn thème allemand; Vieune, 1798. - 4° Six variations sur le thème Pria ch'io l'impegno; Vienne, Kozeluch. - 5° Sept variations sur un thème du ballet d'Alcine : Ibid. - 6° Trois sonates pour clavecin; Vienne, Eder, 1800. -7º Trois sonales pour piano et violon obligé, op. 12; Berlin, 1802. - 8º Trois Lieder avec accompagnement de piano; Hambourg, Bœlime. - 9° douze Lieder avec accompagnement de plano: Berliu. - 10° Modulationen durch alle Dur-und Moll-Tane, nach den Regeln des reinen Salses susammengetragen (Modulations dans tous les tous majeurs et mineurs, disposés d'après les règles de la composition

paris); Estin, 1799, in-fab. de 29 pages.

HUMMEL (GRANTA-GOTTAGE-PERMENTLA),
organista la Hildburghausen, mort, saivrat Grantper, vers. 1796, a laide an inverpolatione qui
organistate. Hildburghausen, saivan de principal de la morte de compositione de la morte de la

BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. - T. IV.

qu'on tronvait de son temps en manuscrit dans le Thuringe.

HUMMEL ' (JEAN-NÉPONUCÈNE), célèbre eompositeur et planiste, né le 14 novembre 1778. à Presbourg, où son père (Joseph Hummel) ètait maître de musique de l'institution militaire de Wartberg. Dès l'âge de quatre ans Hummel apprit à jouer du violon, mais il fit peu de progrès sur cet instrument, et parut d'abord n'avoir pas de dispositions pour la musique. L'année d'après, il commença à prendre des leçons de musique vocale et de plano; dès lors ses facultés se développèrent avec une rare sctivité : un an d'études lui suffit pour arriver à un degré d'habileté fort remarquable dans un enfant. A cette èpoque, l'établissement de Wartberg fut supprime par l'empereur Joseph II, et Joseph Hummel, resté sans emploi, alla se fixer à Vienne avec son lils; il y deviut chef d'orchestre du théâtre de Schikaneder, et le jeune Hummel, à peine âgé de sept aus, fixa sur lui l'atleution des artistes les plus distingués, et même de Mozart. Quelle que fût la répugnance de cet homme illustre à s'occuper de l'enseignement, il offrit de se charger de l'éducation musicale du jeune virtnose, mais à la condition qu'il demenrerait chez lui, et qu'il pourrait le surveiller incessamment dans ses études. Ou pense bien que cette proposition fut accueiltie avec reconnaissance. Guidé par les lecons d'un jel maître, Hummel fit en deux années des procrès qui tenzient du prodice. A peuf ans, il excitait l'admiration de tous ceux qui l'euteudaient. Son père songea alors à tirer parti de ce taleot précoce; ils parcoururent eusemble l'Allemagne, le Danemark et l'Écosse. La première apparition en public de l'élève de Mozart eut lieu dans un concert que ce maltre donna à Dresde en 1787. Puis il se fit enlendre à la cour de Cassel, A Édimbonrg, le pisniste enfant obtint un succès d'entisoustasme; Il y publia son premier ouvrage, qui consiste en un thème varié pour le piano, qu'il dédia à la reine d'Angleterre ; une deuxlème édition de ce morcesu fut falte à Londres dans la même aunée. Après avoir demeuré dans celle dernière ville pendant les aunées 1791 et 1792, il visita la Hollande, puls relourna à Vienne, après six ans d'absence. Il était alors âgé de quinze ans, et son exécution pouvait être déjà considérée comme la plus correcte et la plus brillante de l'école allemande; cependaot ses éludes redevinrent plus sérienses qu'auparavant. Son père, homme sévère à l'excès, exigeait de lui un travail sans retache; longtemps après on a vu Hummel, bomme fait et artiste déjà célèbre,

soumis encore à cette volonté sous laquelle

il avait pleyé pendant plus de vingt ans. L'époque de son reteur à Vienne fut marquée par des études de composition, dont il n'avait eu jusqu'alors que de légères notions. Admis aux lecons d'Albrechtsberger, il apprit, sous la direction de ce maltre, l'harmonie, l'accompagnement et le contrepoint; puis il se lia d'amitié avec Salieri, qui lui denna d'utiles conseils pour le chant et le style dramatique. Ce malire célèbre n'avait insqu'alors formé que trois élèves ; Weigl était le premier. Sussmayer le second el Itummel le troisième. En 1803 des propositions furent faites en même temps à celui-ci par le prince Nicolas Esterhazy, qui revenait de Londres, et par le baron Braun, directeur du théâtre impérial : Hummel préféra le service du prince, qui partageait son goût pour la musique religieuse. Sa première messe obtint l'approbatien de Haydn. Vers le même temps Il écrivit aussi pour les théâtres de Vienne des ballets et des opéras qui furent favorablement accueillis. Hummel était parvenu à l'âge de vingt-huit ans ; ses ouvrages , particulièrement sa musique instrumentale, et son bean talent d'exécution l'avaient déjà rendu célèbre en Allemagne; cependant son nom était absolument inconnu en France, lorsque en 1806 Cherubini apporta de Vienue sa grande fantaisie ( en mi bémul, œuvre 18) qui fut exéculée au concours du Conservatoire de la même année : ce fut le premier morcean de Hummel qu'on entendit à Paris, Il ne fut compris que par les artistes; mais ce succès suffit pour établir la répulation du compesiteur, et dès ce moment ses envrages furent recherchés par teus les pianistes. En 1811, Hummel quitta le service du prince Esterhazy. et jusqu'en 1816 il n'eut d'autre emploi que celui de prefesseur de piano, à Vienne. Au mois d'octobre de cetle année la place de maltre de chapelle da rol de Wurtemberg lui fut offerte, et il l'accepta, Après l'avoir occupée pendant quatre ans, il entra au service du grand-duc de Saxe-Weimar pour les mêmes fenctions. Deux ans après, il obtint un congé qu'il empleya à faire un voyage pédestre en Russie. Pétersbourg et Moscou lui firent le plus brillant accueil. Il paralt qu'il avait déjà visité ces villes plus de vinet aus apparavant. En 1823 il parcourut la Hellande et la Belgique, puis se rendit à Paris, où il ebtint des succès dignes de son talent. Ses Improvisations sur le piano y excitèrent surtout la plus vive admiration. De retour à Weimar, Il pe s'en éleigna qu'en 1827, sur le bruit de la fin proclaine de Beethoven, pour aller se réconcilier avec cet hemme illustre. Des rivalités de succès avaient fait naître entre eux.

longiemps auparavant, de fâcheuses altercations. quoique tous deux eussent conservé de l'estime l'un pour l'autre. En apercevant sur les traits du grand artiste les signes d'une fin prochaine, Hummel ne put retenir ses larmes : Beetheven lui tendit la main, lis s'embrassèrent, et tout fut oublié. Hammel fit, deux ans après, un sccond veyage à Paris, où il na produisit plus une aussi vive sensation que six années auparavant. Quoiqu'en admirât encore l'élégance de son jeu, en crut remarquer les approches de la vieillesse dans une certaine timidité d'exécution qui lui faisait ralentir sensiblement le mouvement des traits difficiles : tel fut du meins le jugement qu'en portèrent les pianistes, A Londres, où ses succès avaient élé al brillanta trente-buit ans anparavant, ce fut pis encore; la glerieuse renommée de l'artiste vint échouer contre l'indifférence du public de cetle grande ville , et son séjour y fut à peina remarqué. Ce voyage fut suivi d'un autre en Pelogne; puis Hummel passa quelques années à Weimar, dans de paisibles occupations. Il a cesse de vivre le 17 octobre 1837, à l'âge de cinquanie-neuf ans. Il y a eu dans Hummel trois arlisles différents ; l'exécutant, l'imprevisateur, le compositeur; tous trois ent été doués de talents d'un ordre très-élevé. Dans l'exéculion, continuant l'école mixte de Mozart, et la perfectionnant par les principes d'un mécanisme régulier qu'il pulsa, ieune encore, auprès de Clementi, pendant le séjour de deux années qu'il fit à Londres, il fonda lui-même une école allemande nouvelle. où se sont fermés ou modifiés divers artistes maintenant célèbres. L'époque de Hummel parmi les pianistes allemands est une époque de véritable progrès et de transformation. On a été depuis lors plus lein que lui dans la dif-

ficulté vaincue; l'augmentation sensible de la pulssance sonere du piane, dans des lemps pos-

térienra à ses études, a jeté quelques grands

pianistes dans la recherche du développement de

celte puissance, et par là Hummel s'est trouvé dans les derniers temps un peu faible de sen ;

mais uul n'a été plus loin que lul dans la pu-

reté, la régularité, la correction du jeu; dans

le muelleux du toucher, dans l'expression et

dans le coloris. Son exécution était moins le produit du désir de déployer une habileté pre-

digieuse, que d'exprimer une pensée constam-

riuer, et de domer de l'ordre à la spontanelle de l'inspiration, qu'il reception de erraine traits institucione, lassacts herreux d'un besonie et l'irrant à se inspirations, il sembial exécuter des compositions médilles, piolot que et vertiables imprevationes and les control de certaine de l'inspirationes and les control de l'inspirationes and les control de l'inspirationes and les confidences de l'inspirationes de l'inspiratio

Des productions très-remarquables, surtont dans la musique instrumentale, ont place ttummel au rang des compositeurs les plus distingués du dix-neuvième siècle : on ne peut douter même que sa renommée n'eût eu plus d'éclat encore s'il n'avait élé le contemporain do Beethoven. Si l'on considère avec attention ses beaux ouvrages, on y trouve un mérite si élevé, qu'on est forcé de les placer plus haut encore qu'ils ne sont en général dans l'opinion publique. Le grand septuor en re mineur (œuvre 74), son quintette pour piano (œuvre 87), ses concertos en la mineur (œuvre 85), en si mineur (muvre 89), en mi majeur (œuvre 110) et en la bémol (œuvre 113), quelques-uns des trios pour piano, violon et violoncelle, et la grande sonate pour piano à quatre mains (œuvre 92), sont des œuvres d'une beauté achevée, où toutes les qualités de l'art d'écrire sont réunies à des pensées nobles ou élégantes et gracieuses. Mais ces qualités, si belles, si estimables qu'elles soient, ne pouvaient lutter avec avantage contre ces élans de génie, ces originales et saisissantes conceptions de Beethoven. Une belie composition de Hummel laisse dans l'esprit l'idée de la perfection, mais le plaisir qu'elle canse ne va jamais jusqu'à l'enthousiasme; Becthoven, au contraire, avec ses incorrections et ses irrégularités, produit, par la puissance de son imagination, de profondes émotions, agite, remne le cœur, et laisse d'ineffaçables souvenirs dans la mémoire. De deux artistes semblables placés en contact, le dernier devait l'emporter sur t'autre, et le placer au second rang. Ce fut ce qui arriva. Beethoven venn vingt-cinq ans plus tard aurait laissé à Hummel la gloire incontestée d'être le premier compositeur de musique instrumentale de son époque. Dans le style dramatique et dans la musique religieuse. Hummel est encore un homme de talent, mais ne se fait remarquer par aueune qualité essentielle. Les œuvres de cet artisle célèbre se diviseut de la manière spivante : L. MUSIQUE DRAMATIQUE . 1º Le Vicende d'amore, opéra bousse en deux actes. - 2º Mathilde de Guise, opéra en trois setes. - 3º Das Haus ist zu verkaufen (Maison à vendre), en un acte. - 4° Die Rückfahrt des Kaisers (Le Retour de l'empereur), en un acie. - 5º Eloge de l'Amitté. eaplate avec chœurs. - 6° Diana ed Endimione, cantate italienne avec orchestre. -7º Hélène et Paris, ballet. - 8º Sapho de Milylène, idem. - 9º Le Tableau parlant, idem. - 10° L'Anneau magique, pantomime, avec chant et danses. - t1º Le Combat magique, idem. La partition de Mathilde de Guise, arrangée pour le piano, a été gravée à Leipsick et à Paris. - II. MUSIQUE n'écuse : 12º Messe à quatre voix, orchestre et orgue (en si bémol), op. 77; Vienne, Haslinger; Paris, Richault. -13° Deuxième messe à quatre voix, orchestre et orgue (en mt hémol), op. 80, ibid. - t4° Troiaième messe solennelle, à 4 voix, orchestre et orgue (en ré), op. 111; ibid. - 15° Graduel (Quadquad in orbe), à 4 voix, orchestre et orgue, op. 88; ibid. - 16\* Offertoire ( Alma Virgo), pour soprano solo, chœur, orchestre et orgue, op. 89 ; ibid. - Itt. Messour instau-MENTALE : 17º Ouverture à grand orchestre ( en si bémol), op. t0t; Leipsick et Paris. -18° Trois quatuors pour deux violons, viole et violoncelle, op. 30; Vienne, Haslinger; Paris, Richsult. - 19° Grande sérénade pour piano, violon, guitare, clarinette et basson, op. 63, nº 1; Vienne, Artaria; Paris, Richault. -20° idem, n° 2, op. 66, ibid. - 21° Grand septuor ( en ré mineur ) pour piano, flûte, hauthois, cor, alto, violoucelle et contrebasse, op. 74. -22° Grand quintette (en mi bémol mineur) pour piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse, op. 87; Vienne et Paris. - 23° Grand septnor militaire pour piano, tiûle, violon, clarinette, trompette et contre-basse (en ut), op. 114, ibid. - 24° Symplionie concertante pour piano et violon, op. 17; Vienne, Diabelli. - 25° Concerto pour piano (en ut), op. 34, Vienne, Itaslinger. - 26° Concerto facile pour piano (en sot), op. 73; ibid.; Paris, Launer. -27º Troisième concerto (en la mineur), op. 85; ibid. - 28° Quatrième concerto (en si minent), op. 89; Vienne, Leipsick, Paria, etc. -29° Les Adieux, cinquième concerto (en mt majenr), op. tto, ibid. - 30° Sixième concerto (en la bémol), op. 113; ibid. - 31° Rondos brillants pour piano et orchestre, op. 56, 98 et 117; Ibid. - 32º Thèmes variés pour piano et oreliestre, op. 97 et 1 t5 ; Ibid. - 33° Le Cor enchanté d'Obéron, grande fantaisie pour

piano et orchestre (en mi majeur), op. t16; Vienne . Haslinger. - 34° Trios pour piano , violon et violoncelle, op. 12, 22, 35, 65, 83, 93 et 96; Vienne; Leipsick, Offenbach; Paris, etc. - 35° Sonates pour piano el violon, op. 5, 19, 25, 28, 37, 50, 64, 104; Ibid. -36° Sonates pour piano à quatre mains, op. 43, 92, 99; ibid. - 37° Sonates pour plano seul. op. 13, 20, 36, 81, t06; Ibid. - 38° Pièces détachées pour plano seul, 3 fugues, op. 7; rondos, op. 11, 19, 107, 109; fantaisies, op. 18, 123, 124; études et caprices, op. 49, 67, 105, 125; variations, op. 1, 2, 8, 9, 40, 57, t18, tt9, etc. - 39° Méthode complète, lhéorique et pratique, ponr le piano; Vienne, Haslinger. Traduite en français par D. Jelensperger; Paris, Farrenc. Le prix élevé de cet ouvrage et son élendue considérable ont nui à son succès , particulièrement en France : cenendant, il est juste de déclarer que Hummei est le premier auteur d'ouvrages de ce genre qui a exposé un système rationnel de doigter, en ramenant toutes les difficultés de cette partie de l'exécution à quelques lois générales concernant le passage du pouce sous on doigt, et d'un doigt sur le ponce. En élaguant nne grande partie des traits qui sont surabondaots, et en rangeant les divers obiels qu' composent l'ouvrage dans un ordre plus méthodique, on aurait pu faire de la méthode de Hummel la meilleure qui existât.

HUMMEL (EDOUARD), fils du précédent, né à Vienne, en 1514, s'est fait consulier comme planiste et compositeur. Après a voir visité l'Angictere en 1810, il s'est fité à Augsbourg, en qualifs de directeur de musique. En 1843, il à fait jouer à Weimar un opéra romantique iotitule Alor, ou les Huns devant Mersebourg, en allemand.

HUMMEL (FRENERIC), virtuose clarinettiste de l'époque actuelle, est né le 18 septembre 1800 A Memmingen , près d'Augsbourg. Après avoir appris les éléments de l'art chez un simple musicien de ville, il entra à Munich dans un corps de musique militaire, en 1819. Là il eut occasion de connaître Baermann, qui, frappé de ses heureuses dispositions, lui doona des lecons et en fit un des clarinettistes les plus habiles de l'Allemagne. En 1833 il a été nommé professeur de clarinette et de flûte an gymnase d'tospruck. Dans les années 1835 et 1836 il a fait des voyages dans le Tyrol, à Salzbonrg, Prague, Zittan, Leipsick, et partont il a été considéré comme un virtuose très-remarquable. Cet artiste n'a publié ancun ouvrage de sa composition.

HUMPHREY (PELHAN), musicien anglais, né en 1647, fut admis comme enfant de chœur dans la chapeite du roi, après la restauration. Blow et Wise furent ses condisciples dans l'école de cette chapelle; tons trois eurent pour maltre de musique le compositeur appelé capitaine Cooke. En 1666, Humphrey obtint sa nomination de musicien de la chapelle royale, et bientot après il se fit connattre avantagensement par la composition de ses antiennes et de ses services de musique d'église. On dit que Cooke mourut de jalousie et de chagrin, à cause du succès qu'obtinrent les ouvrages de son ancien élève. Celui-ci lui succéda en 1672 dans la place de mattre des enfants de chœur ; mais il ne jouit pas longlemps de cette position, car il mourut le t4 juillet 1674, à l'âge de vingt-sept ans. On trouve queignes motets et antiennes de Humphrey dans la collection publiée par Boyce sous le titre de Cathedral Music, dans la Musica antiqua de Smith, et dans d'autres anciennes collections de musique anglaise, telles que l'Harmonia sacra publiée par Playford, en 1706, el les Divine Services and Anthems, de Clifford. Plusienrs chansons de sa composition ont été aussi insérées dans le Treasqury of Music. et dans les premier et second livres des Choice Ayres, Songs, and Dialogues éditées par John l'layford et William Godsbid, en 1678 et 1679, à Londres. Les livres de chœur des cathédrales de Saint Paul et Westminster-Abbey, Canterbury, Hereford, Salisbury, Norwich, Oxford et Worcester contiennent des Te Deum, Jubilale, Kyrie eleison, Credo, Magnifical et Nunc dimittis, de Peltam Hamphrey. M. War-

HUNGARN (Gonsvaot), cantor à Weissensee, vers la fin du dix-septième siècle, était né à Rochlitz, en Missel. Il a fait imprimer de sa composition Musikalische Kirchen-Lust, etc. (Délices musicanx d'église, consistant en motets 2, 2, 4 et 5 voix ); Golha, 1699, in-6\*.

ren a donné une notice sur ce musicien dans sa belle édition de la collection de Boyce inti-

tulée Cathedral Music.

HUNGER (Twiorant-Gorrwath), avocat la Leipsich, a & Dereste, en 1729, htt d'abord musicien de profession et compté parmi les employe comme fitiste au grand concert de la ville. Aprat été dist l'aussi employe comme fitiste au grand concert de la ville. Aprat été dist l'aussi en ploise, avant été dist avocat en 1758, il cessa de se latre entendre en public, et ne eutitra plus a sick, en 1796, avec le titre d'inspecteur des accies. On a public de sa compation : l' Channous de Welse pour les enfants, misso en musique avec accompagnement de clavetie; p

Leipsick, 1772. — 2° Six polonaises à quatre maina pour le piano; Leipsick, Wienbrock. Itunger a massi taissé en mauuscrit quelques cantates et dea sonaies de clavrein.

HUNGER (Cnaustorent-Fafnéasc), luthier dilutguet, naqui là Dresde, en 1718, et fot élère de Jaug, clébre facteur d'instruments de cette ville, Quand Il sortit de l'atelier de ce maitre, il s'établit à Leipsick, où il mourot; en 1787, à l'âge de soltante-neul ans. Ilunger est particulièrenneut estimé pour ses altos et ses violoncelles.

HUNGERSBERG (Féux), capitaine auservice de Charles-Quint, dans les Pays-Bas, fut le plus célèbre joueur de mauduline de la première moitié du selzième siècle. Albert Durer en parle en plusicurs endroits de sun livre de voyage dans ces contrées. On sait qu'il l'exécuta pendant les anuées 1520 et 1521. Ce livre a élé publié sous le titre de Reliquien Von Alb. Durer. Alnui on y lit (p. 82) : Item, une autre fois j'ai fait le portrait de Félix, le fameux mandolinier ; et un peu plus loin : De plus, f'ai diné un jour avec Felix. Dans un antre endroit (p. 91) Durer dit que Félix , capitaine et incomparable mandolinier, tui a acheté pour 8 florins toute la collection de ses gravures sur culvre, une Passion sur bois et una autre sur culvre. Enfin , p. 107, li parle d'un diner qu'il a donné à plusieurs de ses amia, an nombre desquels était Félix Hungersberg.

HUNN ( Joseph), facteur d'orgues et de planos, fut élève de Stein, à Angabourg, pnis a'établit à Berlin, où il oblint, en 1795 et 1797 des breveis et une pension du rol.

BIUNIUS (Endrus), coopoulter à Cornebourg, en Damenta, su commencement du dix-espième siècle, naqui à Herbsième, ne readition de la consiler par un œuvre de molets pohilé sons ce litre : Trian meiodiarum sacrarum, sie candioum sacrarum 5, 6 et a 10 rocum, jun view voci, jum omnibus intrammentis musicis acommodate, cum adjecta contrapuncia, ad musici artificii compoulta; Erlent, 1933, in-st<sup>2</sup>.

HUNNIUS (Falxposs-Guillause), docteur eu médeciue, véent à Weimar à la fin du dixhnitième-slècle. Il est anteur d'un bon ouvrage, qui a pour titre : Der Arzi für Schauspieler und Sanger (Le Médecia de l'acteur et du chanteur); Weimar, 1798, 1 vol. in-8° de 148 pages.

HUNT (TROMAS), compositeur angiala, vécut à la fin du setzième sèbele et an commencement du dix septième. Quelques-unes de ses chansons à cinq voix ont été insérées par Morley dans la collection intitulée The Triumphs of Oriona.

HUNT (ABABELLA), virtuose sur le tuth et cantairice anglaise, dans la seconde molité de dix-septième siècle, int célébre par as beauté et par set lateuts. Blow et Purcell écrivirent pour elle plusienn morceaux. Elle enseigne la musique à la priacesse Aune de Danemark. Congrère a chanté ses charmes et ses talents dans une ode. Elle est morte au mois de décombre 1705.

HUNT (CHARLES), musicien de la chambre et violoniste de l'électenr de Saxe, né à Dresde le 27 juillet 1766, commença à apprendre le violon à l'âge de quaire aus, sous la direction de son père, François Hunt, musicien au service de la même cour. En 1776, il înt confié aux soins du mattre de chapelle Seydelmann, pour apprendre la composition, et en 1783 il entra comme violoniste dans la chapelle, où il se trouvait encore en 1810. On connaît de cet artiste : t° Dix concertos pour violon et orchestre. - 2º Deux aymphonies concertantes pour deux violous. - 3º Huit quatuors pour deux violons, alto et violoncelle. - 4° Douze symphouses pour l'église. - 5° Deux pastorales pour l'église. - 6° Quarante-huit morceaux intercalés dans divers upéras. - 7º Six symphonies de concert, - 8° Das Denkmal in Arkadien (Le Monument en Arcadie), petit opéra, paroles de Weisse. - 9° Vingt-quatre chansons allemandes avec accompagnement de piauo. too Seize variations pour le piano sur la pastorale Come la rosa, gravées. - 11º Douze variations sur le thème Pace, mio caro sposo, idem. - 12° Andante , avec douze variatious , idem , t793.

HUNTEN (François), fils d'un professent de musique de Coblence, est né dans cette ville, le 26 décembre 1793. A l'Age de sept ans, il recut les premières leçons de musique de son père. Dès sa dixième année il écrivait délà de patites pièces pour le piano; mais les ressources lui manquaient dans le tieu de sa naissauce pour acquérir une instruction solide. En 1819, il prit la résolution d'en sortir, et se rendit à Paris. Blen que déjà âgé de viugt-cinq ans, il entra an Conservatoire, et y devint élève de Pradher pour le plano et de Reicha ponr la composition. Pendant seize années, M. Hunten s'est livré à l'enseignement du plano à Paris, et à la composition d'nne multitude de morceanx faciles pour cet instrument. En 1835, le désir de revoir sa patrie le ramena à Coblence, où il a habité depnis cette époque. Au moment uù cette notice est écrite (1860) il y vit encore. Les principaira ouvrages de cet artiste sont i 1º Trio concertant pour piano, violon et violoncelle

fp. 14; Paris, Farrenc; Bonn, Leipsick et Vienne. - 2º Duos pour piano el violon, op. 22 et 23; ibid. - 3º Beaucoup de variations, de caprices et de fantaisies pour piano à quatre mains, gravés chez la pinpart dea édileurs. - 4° Un trèsgrand nombre de variations, fantaisies, etc., pour piano seul, ou avec accompagnement de quatuor, sur des motifs d'opéras noovesux : ibid. M. ttunten a été considéré à Paris comme le auccesseur de Henri Karr pour ce genre de musique légère; mais il y a dana son style plos de jeunesse et d'élégance. Deux frères de ret artiste, Wilhelm, et Pierre-Ernest, ont toujours habité Coblence, et s'y sont livrés à l'enseignement de la musique. Wilhelm est auteur d'une Methode nouvelle et progressive pour le piano, publice à Mayence, chez Schott, et d'environ cinquante œuvres de petites pièces, parmi lesquelles on remarque quatre suites de mélanges: sous le tilre de Mosatque, publiées à Leipsick, chez Breitkopf et tlærtel; trois sérénades pour piano seol, Mayence, Schott; einq divertissementa idem , op. 8 , lbid ; variations sur divers thèmes poor piano seul, op. 10, tt, 12, t3, t4, Bonn, Simrock; variations pour plane et violoncelle, op. 15, Paris, Farrenc; variations brillantes pour piano avec quatuor, op. 17, ibid.; et beaucoup d'autres ouvrages de même espèce. Pierre-Ernest a publié aussi un grand nombre. de productions légères dans la manière de Fran-

HUNYADY (BAPTISTE RE.), violoniste homgrois d'one rare labileté, vécut à Pestit, vers 1835. En 1830 et 1840, il fit un voyage en Allemagne, visita ttambourg et les provinces rhénanes. Il a publié à Mayence, clex Scholt : Air hongrois varié pour violon avec piano, pp. 12.

HUPFELD (BERNARD), viologiste et composileur, naquit à Cassel, le 28 février 1717. En 1729 on lui donna Agrell pour mallre de violon ; il resta sous la direction de cet artiste jusqu'en 1732. En 1734, il fit avec le comte de Horn un voyage à Vienne, puis parcourut la Hongrie, et enfin retourna à Cassel, en 1736. Le comte de Wittgenstein le nomma son mattre da chapelle, en 1737. Trois ans après, il quitta ce service pour la place de chef de musique au régiment de dragons de Waldeck, en Autriche. Ce régiment avant été licencié en 1749. Hupfeld se rendit en ttalie: il prit à Crémone des lecons de violon de Domenico Ferrari, et à Vérone il devint élève de Tranquillini. Dana le même temps, il étudia la composition soos un maltre de chapelle nommé Barba. De retour dans sa patrie en 1751, il obtint de prince de Waldeck la place de maltre de chapelle à Arolsen. De là il entra

deux ans sprès su service du comie de Savn-Witigenstein-Berlebourg en qualité de mattre de concerts. Il y resta jusqo'en 1775, où la musique du prince aubit one réduction considérable : peu de temps après, il obtint une position semblable à Marbourg, où il mourut, en 1794. Hupfeld a fait graver de aa composition : 1° Solos de violon, op. t; Amsterdam, Hummel. - 2° Six trios pour deux violona et violoncelle, op. 2; lbid. - 3° Six symphonies ponr l'orchestre, op. 3; ibid. - 4° Concerto pour la flûte. -5º Trois aonales pour claverin. Il a laissé en manuscrit beaucoup de symphonies, concertos pour violon, flûte, clavecin et violoncelle, quatuors, trios et solos pour divers instruments, des airs Italiens, etc.

HUPPER (C.-P.), mattre de musique h Um, vers 1835, est aoteur d'an traité de musique à l'usage des écoles primàriers, d'après la métinode de Nægeli, qui a été publié sous ce tire : Kurze Anleitung aum Gesang, nach Nægeli, für elementar Schulen; Ulm, Ebner,

t831. HURKA (FRÉDÉRIC-FRANÇOIA), célèbre ténor allemand, naquit le 23 février 1762, à Merklin, en Bolième, suivant le nouveau Lexique de Gerber, ou à Chudenicz, d'après Diabacz ( Allgemeines hist, hünstler Lexikon für Berhmen). tiurka apprit le chant à Prague, sous la direction d'un non mattre italien, nommé Biaggio. Son début comme chanteur eut lieu à l'église des religieux de la Croix, dans la même ville. En 1784, il paret pour la première fois au théâtre de Leipsick, dirigé par Bodini ; quatre ans après il entra au service de la petite cour de Schwedt, comme chanteur de la chambre et du théâtre. Dans la même appée, il se fit entendre à Dresde, puis, en 1789, il fut attaché à la cour de Berlin en qualité de chanteur de la musique particulière. Il est mort en cette ville, le 10 décembre 1805. Les biographes sllemanda s'accordent dans les éloges qu'ils donnent à ce chanteur : ils vanient ses connaissances étendues dans la musique, la beauté de sa voix, la correction de sa vocalisation dans l'exécution des traits, enfin la justesse et la vérité de son expression dramatique. Il s'est fait anssi connaître comme compositeur par les oovrages suivants : 1º Le Sérieux et le Badin, douze chansons allemandes avec accompagnement de piano; Dresde, Hilscher, 1789 .- 2º Hymne à l'harmonie; Spire, 1792. - 3º Douze chansons allemandes, 2° suite; Mayence, 1793. -4° La Naissance, chant avec piano; ibid., 1795. -- 50 Donze chansons allemandes; Berlin, 1795. - 6° Le Retour du Fermier du Yorkshire; ibid. -7º Les Couleurs, collection de neuf chansons;

Berlin, 1796. - 8' Bon jour et bonne nuit, pour chant et piauo; Berlin, 1796. - 9° Chansons allemandes, troisième collection, avec six vocalises; ibid. - 10°Quinze chansons allemandes avec piano: ibid., 1797. -- 11º Six chansons allemandes ponr étrennes du jour de l'an ; Hambourg, 1799 .- 12° Les Trois Roses, chansons de société; ibid. - 13º La jeune Fille à son Amant; Bertin, 1800. - 14° Cantate exécutée aux obsèques de Mejerotto, à Berlin, en 1801. -15° Six canons à trois voix, avec accompagnement de piano.

HURTADO (THOMAS), chanuine régulier de l'ordre des Minorites, né à Tolède, en 1589, fut d'abord professeur de théologie à Rume, à Alcala de Héparès et à Salamanque, et en dernier lieu préfet des études à Séville, où il monrut, en 1659. On lui doit nn traité de Chori ecclesiastici Antiquitate, necessitate et fructibus; Colonia, 1655, in-fol,

HUS-DESFORGES (Pierre-Louis), violoncelliate et compositeur, né à Toulon, le 14 mars 1773, était petit-fils du violoniste Jarnowick , par sa mère, actrice du théâtre de cette ville. Conduit par ses parents à La Bocheile dès ses premières années, il y devint enfant de chœur de la cathédrale, à l'âge de huit aus. Au mois de septembre 1792, il s'engagea comme trompette, dans te 14° régiment de chasseurs à cheval, et fit les premières campagnes de la révolution. Réfurmé en 1796, après avuir perdu nn doigt de la main droite par un coup de feu, il entra comme violoncelliste à l'orchestre du grand théâtre de Lyon; mais Il n'y resta que pendant six mois; l'organisation du Conservatoire avant été faite à cette époque, Desforges prit la résolution de s'y rendre ponr y continuer ses études. Il y devint élève de Janson l'ainé (voy. ce nom). Dans le même temps il fut attaché à l'orchestre du Thédire des Troubadours. Engagé vers la fin de 1800 comme chef d'urchestre d'une troupe d'opéra français qu'on venait de former à Pétersbourg, il partit pour la Russie, et y resta plusieurs années. De retonr en France vers ta fin de 1810, Hus-Desforges voyagea pour donner des concerts en province, puis revint à Paris en 1817, et entra au théatre de la Porte-Saint-Martin, comme premier violoncelliste. Il y resta jusqu'en 1820, pnis il alla s'établir à Metz et y fonder une école de musique; mais bientôt, peu satisfait de cette position, il reprit ses vuyages, pula revint à Paris, où it vécut quelque temps sans emploi. Enfin, il fut nommé chef d'orchestre du théâtre du Gymnase dramatique, dans l'été de 1828. Cette place semblait être pour tul un purt assuré après une vie agitée; mais, déjà vicilil par la fatigue, il ne montra pas dans l'exercice de ses fonctiona l'habileté qu'ou attendait de lui. Des discussions désagréables a'élevérent entre ini et l'administration, et avant la fin de 1829 il donna sa démission. En 1831 , il retrouva nne place de chef d'orchestre au théâtre du Palais-Royal; maia il la perdit dans l'année suivante. Placé de nouvean dans nne situation précaire, il finit par accepter nne place de professeur de masique à l'école de Pont-le-Voy, près de Blois, où il est mort, le 20 janvier 1838. Hus-Desforges a eu la réputation d'un violoncelliste de quelque talent, quoiqu'il ait toujours manqué de brillant dana l'exécution et un'il tirât peu de son de l'instrument; mais Il phrasait avec gunt. Ses compositions pour le violoncelle ont eu aussi du succès ; elles sont maintenant à peu près uublices. Ses principaux ouvrages sont : 1° Symphonie concertaute pour violon et violoncetle; Paris, Naderman. - 2º 1ºr quiniette pour deux violons, alto, violoncelle et contre-basse, op. 24; Paris, Imbault (Janet). - 3° Quintettes pour deux violons, atto et deux violoncelles, nes 1 à 6 : Paris, Janet, Sieber, Pacini, - 4º Septléme ( huitième ) quintettu pour deux violons, aito, violoncelle et contrebasse; Paris, Paeinl. - 5° Concertos pour violuncelle et orchestre nos 1, 2, 3, 4; Paris, Naderman, Sieber. - 6º Hultlème et neuvlème quintetles Paris , Janet. - 7º Trios pour violoncelle, violon et basse, œuvres 15, 16 et 17; ibid. - 8° Soirées musicales, thèmes variés pour viutoncelle, avec violon et basse nos 1 à 9 : ibid. - 9° Duos pour denx violoncelles, œuvres 7, 30, 31, 47; Paris, Ledne, Janet, Sieber. - 10° Sonates pour violoncelle, œuvre 3°, 1°r et 2° livre ; ibid. -11º Methode pour le violoncelle; Paria, chez l'anteur. Pendant que Desforges était chef d'orchestre du théâtre de la Porte-Saint-Martin, it a écrit la musique de ptusieurs mélodrames.

HUSTACHE ( CLAUME-Tufonour ), professeur de piano à Dijon, est né à Gray ( Haute-Saone), le 16 février 1821. Son père, bon professeur de solfége et de violon, ayant élé appelé à Dijon, en qualité de chef d'orchestre de la Société Philharmonique, lui donna les premières leçons de musique, puis l'envoya an Conservatoire de Paris, pour y continuer ses études. Il y fut admis te 10 octobre 1838, et y resta iusqu'à la fin de mois do jain 1841. Ses professeurs de piano farent M. Lanrent, pais Zimmerman. De retour à Dijon, il a'y est livré à l'enseignement da piano. On a pubtlé à Paria quelques ouvrages. de sa composition ponr le piano, et des romauces. HUTH (Gonzrautu), professeur de physique et de mathématiques à Francfort-sur-l'Oder, mort dans cette ville, le 28 février 1818, a tradult en allemand, avec des notes, le mémoire de Lambert sur queiques instruments acoustiques, sous ce titre: Abhandlung ueber etliche akust. Instrumente; Berlin, 1796, gr. in-8°.

HUTH (Louis), compositeur, né à Francfortsur-l'Oder, vers 1810, vécut à Berlin vers 1834, et y fit exécuter une onverture à grand orchestre ainsi que plusieurs antres ouvrages. En 1840, il s'établit à Potsdam, et y devint directeur d'une société de cliant. En 1843, il fut nommé mattre de chapelle à Sondershausen. Cel artiste a fait représenter à Neustrelitz, en 1838, l'opéra de sa composition intitulé Genovera, qui eut du soccès el fut joué ensulte à Berlin, à Potsdam et à Arnstadt. On a gravé de sa composition des recueils de Lieder à voix senie avec plano, œuvres 15, 18 et 25, des duos pour deux voix de soprano avec piano, op. 21, et des chants pour quatre voix d'hommes, en deux suites. Sa mélodle intitulée La jeune Indienne (tlindumædclien ) a en un succès populaire en Allemagne.

HUTSCHENRUYTER (...), compositeur holtandals de l'époque actuelle, mè à Rotterdam, est menhère de la société neriandaise de cettle ville pour les progrès de la musique. Le nombre de ses ouvrages est considérable, car une symphonie à grand orchestre (en at bémoi), publicé à Mayence, cher Schott, porte le numéro d'esurre 103.

more a drawing 103

HUTTARI (Jacques), violoniste et maltre de concerts, iné Schüttenholen, en Bobèrne, vicut pendant quelque temps à Bemisch-Brods, puis fet syelle de la ville de Poellebrod. It wonrut d'apoplexie, en 1787. Diabacz vante son Iaicai comme violoniste, et dit qu'il a laissé en manuscrit un grand mombre de concertos, de sonaites et de solos pour le violon, estimés des conaisserts.

HUTTENBRENNER (ANSELME), né à Grætz, le 13 octobre 1794, n'était âgé que de sept ans lorsque son père, propriétaire des seigneuries de Rosenegg et de Rothenthurm, dans la haute Styrie, lui fit enseigner les principes de la musique, le piano el l'barmonie, par Maithieu Hell, organiste de la cathédrale. Ses progrès furent rapides, et jeune encore II se fit enlendre avec succès dans des concertos de Mozart, de Hummel, de Ries et de Beetboven. En 1815, il commença l'éinde du droit à l'université de Vienne, et devint pendant cinq ans élève de Salleri. Ses condisciples furent François Schubert, Assmayer, Hartmann, et quelques autres artistes distingués, Depuis 1824 il dirige la société musicale de la Styrie. Le Lexique universel de musique de Schilling, d'où 'cette notice est tirée, indique les compositions de tiutienbrenner, dont quelques-unes sont aussi

mentionnées dans le Manuel de Littérature musicale de M. Whistling; on y remarque 1º Cinq grandes messes, et une messe pour voix d'Isommes seules. - 2º Requiem bref. - 3º Un idem à deux chœurs, exécuté à Vienne, mux funérailles de François Schubert, et à Grantx pour le service funèbre de Salieri. - 4º Trois symphonies pour l'orchestre. - 5° Sept ouvertures. -6º Morceaux de musique pour les drames Charles d'Autriche, Die Drachen Hahle ( la Caverne des dragons ). Genenière et Aiix comtesse de Toulouse. - 7º Les opéras : Die Einquarterung (l'Entrée en quartier); Aramella. ou les deux vice-reines; Lénore; d'après la ballade de Bürger. - 8º Trois gradnels. --9º Trois offertoires. - 10º Six Tantum ergo. - 11° Deux psaumes, - 12° Litanies, - 13° Six quatuors pour voix d'hommes. - 14° Trois quatuors pour deux violons, alto et basse. Le premier a été gravé à Vienne, chez tiaslinger, t5° Un quintette pour deux violons, deux altos et violoncelle. - to Sonate pour piano à quatre mains, et un rondeau pastoral idem, gravé à Vienne, chez Leidesdorf. - 17º Sonales ponr plano senl; ibid. - 18' Variations idem; ibid. - 19° Solxante-douze préludes. - 20° Concertino pour frombone basse. - 21º Beauconn de chansons et de pièces diverses,

HUTINER (Floamer), motes bavarola, ne dans las coonde moitié de la In-nollème siècle, vivait encore en 1812. Il appril la musique au couvent de Weier, et y fit enausile profession. Il fut longtemps précleateur à l'épides Saint-Michel de Munich, Huttner était considéré comme un planiste fort habile, et l'on estimait les messes, les illanies et antres inorceaux de musique de ac composition, qui sont restés em manut-

crit.

HUTZLER (JEAN-SICISMOND), corniste et compositeur, naquit à Nuremberg, en 1772. Fils d'un musicien distingué, qui jouait bien de plusieurs Instruments, particulièrement du cor, il appril de son père les éléments de l'art qu'il cultiva ensuite avec succès. Il composa pour son usage beauconp de musique de cor, qui n'a point été publiée. On lui attribue aussi l'invention d'une machine destinée à produire les sons bonchés, dont l'usage était préférable à celui de la main. Hutzler iouait aussi de plusieurs instruments à vent, du violon el du violoncelle, et il était assex habile sur lous pour se faire entendre avec succès dans des concerts. Ses compositions pour le chant consistent en une cantale de Louis Schubart intitulée Frühlings. weihe der Hirlen (Fête printanière des bergers), Dic Laube (La Tonnelle), idylie drarnatique; Samora, grand opéra. Untzler est raort vers la fin de l'été de 1308, à Cassel, où il avail été appelé l'année précédente, comme

membre de la chapelle ducale.

HUYGENS (CONSTANTIN), seigneur de Zuytighem, né à la Haye, le 4 septembre 1596, fut conseiller du prince d'Orange, et rendit de grands services à la maison de Nassau. Il était à la fois instruit dans les affaires publiques , tittérateur, homme de goût et ami des arts. Plusieurs recueils de ses poésies latines et hollandaises ont cié publiés à Leyde et à La Haye en 1611, 1655 et 1687. Il mourut à La Haye, le 28 mars 1687, à l'âge de quatre-vingt-dix ans. On a de Haygens un traité sur l'usaga de l'orgue dans le culte, en langue tiollandaise, qui a paru soos le voite de l'anonyme et sous ce titre : Gebruick of Ongebruick van't Orgel in de Kercken der Vereenighde-Nederlanden (Usage ct non usage (t) de l'orgue dans les églises des t'rovinces-Unies ) ; Leyde, Bonaventure et Abraham Elzevier, 1641, in-8" ( V. CALCEMANN.). Il paralt en effet certain que l'ouvrage est de lui , car l'avis de Gaspard Barlæus sur cet écrit , inséré dans le recueil intitulé : Responsio prudentium ad auctorem Dissertationis de organo in ecclesiis Confad. Belgii, fait allusion et à la qualité de Huygens, et à ses épigrammes latines, et à son fils ainé, Constantin, dans ce passage : Valde me recreantur epigrammata tua, nobilissime Domine, nec minus Constantini Iul. Au reste une lettre de Hooft lève tous les doules à cet égard, et prouve que l'écrit est bien du poète Constantin Huygens, car il y est dit qu'il devait lire cet ouvrage dans nne assemblée da lettrés au château de Muiden ( V. Brieven van P. C. Hooft; Amsterdam,

(1) Tous les auteurs mut traduit angebruick par abus ; c'est une erreur, car c'est misbruick qut signific abus en bollanda's. Ongebruick est proprement non usage, En effet, bien qu'il sott question tel de quelques abus qui se sont glisses dans la musique d'église, l'objet principal etall d'examiner at l'on doit faire usage de l'orque et des instruments dans le service divin, ou at l'on doit s'en abatenir. Cette question a été furt controversée chez les diverses sectes protestantes, non-sculement en Hullande, mais en Allemagne, a Genère, en Augleterre et en Amérique | on a même mis en question at les pasumes doirent être chantés, et les écrits se sont multiplies à propos de ces disputes. On peut voir sur cela les articles Broukbank, Bedfurt, Dodwell, Dorrington, Calekman; Dies | David ), Taylor (Daniel ), et les écrits anonymes publics en Amerique, parmi lesquels on remerque : to de Essay by several ministers an singing the posites; Boston , 1713, in 8°; 2º Discourse concerning sinoing in the public scorship of God; Philadel'phic, 1670, in-12 ; 3+ The Lawfulness of instrumental Music en the public worship of God, by a presbyterian; Philadelphie, 1763, in-8%

Adrien Wor, 1735, in-fol. n° 632, p. 471. C'est à tort que Gerber dit que ce n'est point le traité même cité par Watther qui a été imprimé en 1651, mais seulement l'opinion de Huygeas or la dispute slors agiété concernant l'usage de l'orgue et des instruments dans le service divin; l'avis de l'urygeas n'est autre que l'overage dont il s'agit.

HUYGENS (CHRÉTIEN), second fils du précédent, fut un des plus savants géomètres connus; il naquit à La Haye, le 14 avril 1629, fit de brillantes et solides études, dans lesquelles la musique tint une place importante, ct s'illustra par plusienrs déconvertes et inventions qui ont puissamment contribué à l'avancement des mathématiques, de la physique générale et de la mécanique. Il mourut à La Haye, le 8 juillet t695. L'histoire des travaux de cet homme célèbre n'appartient pas à ce dictionnaire; il n'y est cité que ponr une lettre sur te cycle harmonique qu'on trouve dans L'histoire des ouvrages des savants (octobre 1691, page 78), sous le titre de Novus Cyclus harmonicus (1). Cette lettre a été réimprimée dans les œuvres diverses de Huygens, en 4 tomes in-4"; Leyde, 1724. Dans le livre du même savant, intitulé Cosmotheros, sive de terris cariestibus, earumque ornatu, conjectura, ad Constantinum Hugenium fratrem (Hagm Comitum, 1698, in-4"), il examine (p. 73-78) pourquoi deux quintes ne peuvent se succéder immédiatement, et il établit très-bien que la règle qui proscrit cette succession est basée sur le défant d'analogie des deux tons qui se succèdent, et sur l'incertitude qui en résulte poor la modulation.

HUYN ( JACQUES), prêtre et chantre dans l'égiles collégiaic de Beaune, dévris tecrétaire et chantre du même chapitre, en 1610. Il a publé une messe à six voix, de sa composition, ad imitalianem moduli « Tota pulchra es; » Paris, Robert Ballard, 1648, în-fol.

Paris, Robert Issiano, two, inston-HYA(RINS, te plus ancien journer de floie dont l'histoire fait mention, florissait à Cébines, ville de Pirigie, dans la 12/2' année de la chronique de Paros (Vid. Morm. Oron., Epoch. 10, p. 160), 150s avant J.-C. Cette même chronique nous apprend que Hyagnis fut l'inventeur de la floie et de l'harmonie phrygienne, et ce fait est sittelé par Arisitoène,

(i) Gerber et les auteurs du Dictionnaire Matorique des sussiciens (Paris, 1800) dissent que c'est dans l'année 1764, tome 4, ar 8, de ce lourant goûns trouse la lettre de Hoggran; ils unt cooleodu le recotti dont il abpit avec les Opera ruria de ce navant, qui oni été publics en cité a Levie, en 1781, m. v. cisé par Athénée (l. 14, c. 5). Apulée (in Flor., lib. I, sect. 3) tut attribue nou-seniement l'invention de la flôte simple, mais encore celle de la double flôte. Plutarque dit que Hyagnis fat père de Marsias.

HYCART (BERNARD). Foper YCART.
HYLLER (MARTH), conseller du consistoire à Gels, naquit à Striegau, te 28 septembre 1375. Il étodis à Breslan et à Willenberg, fait en 1601 pasteur à Peligramsdorf, près de 
Goldberg, en 1607 dincre à Striegau, en 1613 prédicateur du couvrent de Juure, en 1617 pasteur à Reichenbach, en 1619 curé à GrossWaddrillen prés de Liégaitz, pois rédouran est

1632 à Reichenbach, et, eufin, fut nommé en 1638

conseiller du consistoire à Oels, Il mourut

en 1651. On a de lnl un discours intitulé :

Encomium Musices: Leipsick, 1621, in-4°. HYMBER (WERNER), violoniste, maître de concerts et compositeur, naquis en 1734, à Jochnitz, en Bohême, et entra en 1755 dans l'ordre des frères de la charité, au couvent de Kukusen. Ayant été envoyé au couvent de son ordre à Vienue, il étudia la composition sous la direction de Seuche, et prit des leçons de violon de Hoffmann, Fismann et Huoggi, 11 fut fait directeur de musique de son monastère, ensuite on l'envoya comme prieur au couvent de Prosuicz, en Moravie. En 1796 il se tronvait à Kukusen, en qualité de directeur de musique. On a de lui en manuscrit des messes, des offertoires, des symptonies et des concertos. Il jouait bien de la mandore, du piano et de plusieurs autres instruments.

IBYCUS, potte musiciem de l'autiquite, nel à Reggio, récot dans la soluzaiteme olympiale, de la Reggio, récot dans la soluzaiteme olympiale, de c'est-a-fre curiron 500 ans avant J.-C. Kéan-bet de Cyrique, celté par Allériené, qui a si-tribaé, dans le premier livre de ses Annales, l'incasion de la sombuyes, sutrement appetée par les Grecs Jyre phéraficienne, quoique Jonande, qualement diffe par le tudiene auter, ait dit, dans le vilvre de son histoires thétraise, que cet dans le vilvre de son histoires thétraise, que cet distributement d'allé une invention de syriene (1).

La fin d'hyeus feit ragique. Attaqué dans une forêt de la Calibre par de valorer, il fot tué de par eux. An moment de périr, il apeçud ancleassa de la ime volée de grase, el véctra que con niesaux sersiant ses vengours. D'instille recententes frances de la messa via para descurir de sant partir de la mort; mais un jour on celendit, ser la place politique de Carriolte de gens qui, voyant paster des gruses, ce diasient en riant ; Valid les emegrars d'ibpus. On les arrêtes voyant paster des gruses, ce diasient en riant ; Valid les emegrars d'ibpus. On les arrêtes aussistoi; ils avosirent leur crime, et furent mis à mort.

IGNANIMUS (Le P. ANCE), dominicain, no vers la fin du quinzième siècle ou au commencement du seizlème, à Altamura, dans la Calabre, ill profession an couvent de cette ville. It vécut plusieurs années à Venise, où Il acquit de la réputation comme maître de chapelle, et y mourut, en 1543. Il a publié de sa composition :

(1) Καὶ τὸ τρίγωνου δι καλούμενου δηνανου, Ἰκόριο ὁ τετάρτου Βαπρακός Τατορίας, Κόρου τόρτης και όρτιν ὁ τετάρτου Βαπρακός Τατορίας, Κόρου τόρτης και Τόψιο δε τὸ όρτικου τόκειδητό δικίνητός, ἐν πρώτης Τόμους, εύρημα κίναι λέγει 16/2000 τοῦ Τηνανου ποιργού (Albert, Defpinos, ib. IV, c. 23, I. II, p. 180, Εδ. Schweighkusen). 1º Madrigali a tre, qualtro, cinque, e sei coci, trois livres; Vealse. — I' Mateli, Minza, Planini sexperanni jold. — I' amendatione et responsaria in septimana taneta, tribus, quattarq, quinque et ser corbus, I'la slasie aussi en manuscrit, dans son couvent d'Altamane, un trait de Centru plano, et des Rimane, un trait de Centru plano, et des Ripolement sur des préparatios de révolutions de nuntes de servitame.

IKEN (Conna), docteur et prafesseur de théologie au gennase de Brême, premier pédicateur à l'églies Saint-Eltenne, naquite no ette ville, le 25 décembre 1650, et y mourul, le 25 juin 173. Il a publé une dissertation en deux parties Inituke. Disputationes de tubis Hebrxorum arcenteirs Brênce, 1745, in 49.

genteit; Breine, (73), in 4".

ILGEN (Cause-Drun), nele 21 fevrier 1723, à Schan pres d'Eckarthiere, dans la Thoringo, foil to la companyation pres d'Eckarthiere, dans la Thoringo, foil producestra l'Anne, et, après averi cobstan le doctorat en liséologie, derinit en 1807 recteur (Vicole de Ploriel. 1 els mort le traspelmère 1833, Parmi leis convergas de ce avanal, ontrouve une bonne dissertinis indistible : Chorus Gracorum trageicas quadias facrit, et qualits suur yaix hodier recorar nequental facilità, 1783, de vineta una lorqu'il Fécritis.

LINNIS (LEAS-STRUMA), compositior et di

ILIJANI (148A-374.NILAS), compositior et poète, est nei r1955, auc chièsen de Romannw, en Pologne, où son père entretensit un théâtre d'opéra et un bon orchestre. Dès les premières années de sa jeunesse, le conte l'linski montra un penchant décidé pour la musique et la poète. A près quelques essais dans lesqueis l'institut avait été son scol guide, il compêt qu'il

avait à faire des études régulières, et il se rendit à Vienne, où il reçut des leçons de Kauer et de Salieri. Son goût le portait vers la musique d'église : il écrivit deux messes, la première en sd . l'autre en re, toutes deux à quatre voix . chœur et orchestre. La dernière fut exécutée en 1826, à Vienne, dans l'église Saint-Pierre, sous la direction du compositeur, et l'effet eu fot satisfaisant. L'ouvrage le plus remarquable de ce compositeur-amateur est une messe de Regulem (en si mineur), qui a été exécutée aussi à Vienne. Une autre messe de Requiem (en uf minenr) a été écrite par lui. Ses autres productions sont : 1° Te Deum à grand orchestre. - 2º Psaume De Profundis, idem. -3º Miserere, idem. - 4º Stabat Mater, idem. - 5° Messe à qualre voix, chœur et orchestre (en fa), publiée à Vienne, cliez Mechelti, -6º Grande symplionie (en fa). - 7º Ouverture à grand orchestre pour la tragédie Marie-Stuart, de Schiller. - 8° Ouverture pour Roinco, de Schiller. - 9º Ouverture sur un sujet fugué donné par Salieri. - 10° Grande marche pour deux orchestres et eliæur, composée pour l'inauguration de l'université de Kiew. -11º Deux concertos de piano avec orchestro. -12° Huit quatuors pour deux violons, alto et violoncelle, dont quatre fugués, lesquels sont gravés à Lemberg. - 13° Trois fugues pour piano à quatre mains, publiées à Saint-Pétershourg. - 14° Rondo pour violon et orchestre. - 15° Onverture et entr'actes du Leuchthurm, de Howald, qu'on dit être d'une grande beauté. - 16° Der Blass Man (l'homme pâle), ballade, poême de Voget. - 17º Trois valses chromatiques pour piano. - 18º Quelques morceaux séparés pour le chant. - 19° Environ dix cabiers de romances françaises avec piano, publiés à Vienne, chez Diabelti et chez Mechetti. M. le comte tlinski, après avoir servi dans les gardes de l'empereur de Russie et dans la diplomatie, a été nommé en 1853, conseiller intime, sénateur, chambellan, et membre de l'université de Kiew.

ILLUMNATO. Foy, Alfollivo (transparent) and analysis (statement) and the strength of the statement (Lymlicum G'Odolial (b. 502), a die can accompagad deprison de Sitra, comme cetal d'un dominicial de Gônes, qui lamil cetal port no order un trait de musique Ilderique intului Huminato (Musikal. Lettino, p. 37). Cetal suali à la même source que les PP. Qurli el Éband ont puis des faire un la proposition de la compaga de la compaga de la compaga (Striptora audita) Prediction monlegie (Striptora audita) Prediction (L. p. 403): Folsel Gerber out situi Waller;

L'elstenlial et Charles-Ferdinand Becker ont également goisé Forde el Gerber. Il est singuller qu'aucun de ces auteurs ne se soit soureun qu'ill avait cité précédemment Aiguino (l'Iluminato) de Brescis, moine de l'Observance, comme auteur d'un traité des tons du chant ceclésiastique, intuite et La illuminatia d' tutti i fuont di canto fermo, etc., et qu'illa n'aisent pas reconnu l'identité de l'auteur et du tirre.

pas reconsu l'identité de l'auteur et du livre. IMBERT DE FRANCE, suster d'un traité de musique écrit dans le treisitens siècle, lequel a été découvert, en 1847, par M. Danjou (roy, ce nom) dans la bibliothèque Malatien laina, à Céchee. Le nom de ce musicien s'est cité lei que comme souvenir, en attendant que des recherches ultérieures antel fournir quelquers renseignements sur sa personna et sur le contenu de son livre.

IMBERT (...), né à Sens, vers le milleu du dix-bultième siècle, apprit le plain-chant, la musique et le scrpent à la cathédrate de cette ville, puls vint se fixer à Paris, où il fut longtemps serpentiste de la paroisse de Saint-Benott. On a de lui une méthode de plain-chant, destinée surtout aux serpentistes, pour leur enseigner la transposition des différents tons, suivant l'usage de Paris; cet ouvrage a pont titre : Nouvelle Méthode, ou principes raisonnés de plainchant dans la perfection, tirés des éléments de la musique. Contenant aussi une Melhode de serpent, pour ceux qui en veulent jouer avec poùt : où l'on trouvera des cartes ( tabla inres) pour apprendre à connaître le doister On y trouvera aussi des pièces de basses, de variations et d'accompagnement pour le dit instrument; Paria, 1780, in-8°. Ce livre a peu d'intérét comme méthode de plain-chant; mais on y trouve des observations fort justes concernant le mauvais goût de la plupart des serpentistes, qui font sonner avec un bruit assourdissant certaines notes pnissantes de leur instrument, et qui couvreut le chant sous des multitudes de broderies.

IMBERT DE LAPHALÈQUE (C.)
mateur de moispes à Paris, sloves les enterme de La litterature française confermporate de La litterature française conserumperate de La litterature française conserum jumpes qui qui le pressi is escreti appete L'iteritire de l'inc. 1-7. Je evois qu'il y a terrare dans code (L. 1-7.). Je evois qu'il y a terrare dans code (L. 1-7.). L'aux nouvers au Thébre-lailor de freir, dans maries 119. 3 de 13. C'était un annaieur de moispes enthousisés, mais peu conasisseur ; le moreis pas qu'il ai prés son nom l'aux l'inc sur le relibre violonisé l'arment par l'appet de l'Ain. Quoi qu'il en soit, il a para sona ce mon ma goliètee un te efébre violonisé l'arment par l'appet de l'Ain. Le relibre violonisé l'arment par l'appet de l'Ain. L'appet qu'il en soit, il a para sona ce mon ma goliètee un te efébre violonisé l'arment par l'appet de l'Ain.

ganini; Paris, Guyot, 1830, 66 pages In-8°. Cette notice a été analysée dans La Revue musicale (t. 7, p. 33). Imbert de Lapbalèque a fourni à la Revue de Paris quelques articles relatifs à la musique, entre autres aur Guillantme Tell. de Rossipii.

IMBIMBO (EMMANUEL), professeur de chant et d'harmonie à Paria, né à Naples, vers 1765, a fait sea études musicales sous la direction de D. Sigiamondo (pou, ce nom). Sorti de cette école, il s'est. livré à l'enseignement, d'abord dans sa patrie, ppia à Paris, où il est arrivé en 1808. Il y a publié : 1º Partimenti ou basses chiffrees de Fenaroli, divisées en 6 livrea d'exemples, avec le texte italien el la traduction française; Paria, Carli; Milan, Ricordi, gr. in-4°. -- 2° Suite des Parlimenti de Fenarolt, ou exercices d'harmonie vocale ei instrumentale sur des basses fuguées, en italien et en français; Paris, Carli. - 3° Observations our l'enseignement mutuel appliqué à la musique, et sur quelques abus introduits dans cei art; précédées d'une notice aur les conservatoires de. Naples; Paris, 1821, in-8° de 48 pages. Il y a de bonnes observallons dans ce nelit écrit, et les renseignements fournis par l'autenr sur le régime des conservatoirea de Naples ont de l'intérêt : imbimbo y fait preuve de plus d'un genre d'instruction. Il annonçait à la fin de son ouvrage la prochaîne publication d'une Grammaire musicale dialognée el raisonnée; mais elle n'a point paru. -4º Six ariettes italiennes pour soprano, avec accompagnement de plano, liv. t et 2; Paris, Carli. - 5° Lo Spettro, scène dramatique; Paris, Pacini. - 6º Popule meus, motet à trois volx, avec orgue ou piano ; Paria, A. Petit. - 7º OSaluiaris hostia, idem; Paris, Launer. Imbimbo est mort à Paris, en 1839.

IMMLER (...), earlor, mattre de mnsique la scooleg nei bon violoncelliste, vécut dan la scoole moité du dix-huilième sièrie. Il a laissé en manuscrit beancoup de musique in-trumentale et religieuse. On cite particulièrement un Te Deum de sa composition.

IMMLER (JEAN-GUILLEWE), professeur de innaique à Coire, en Suisse, dans les années 1925 à 1840, est auteur d'un traité démentaire de mosique à l'ausge des mattres d'école des petites villes et des campagens, qui a paru sans ce titre : Prakitache Anleitung sum Singen für Lehrer und Lernende in Stati und Landschulen; Coire, 1010, 1828, în-4° de six feuilles.

INCLEDON (CHARLES), citanteur anglais, eut pour père un médecin de campagne, et naquit en 1764, dans le comté de Cornouailles. Elevé à la cathédrale d'Exeter en qualité d'enfant de cheeur, sous la direction du compositeur Jackson (voyez ce nom), il fit peu d'honneur à son maître par son savoir, n'ayant jamais été que musicien d'instinct, dont le mérite prineipal consistait en une voix pure, bien timbrée et fort étendue. A l'âge de quinze ans, il a'engages comme matelot aur le vaisseau le Formidable, qui faisait voile par l'Inde, Charmés par la beauté de sa voix et par le goût naturel de son chant, les amiraux Pilgol et Ituglies le prirent sous leur protection, et ini doonèrent des lettres de recommandation pour Sheridan et pour Colman, lorsqu'il retourna en Angleterre, en 1783. Toutefois il ac fut admia ni an théâtre de Drury-Lane ni à celui da Covent-Garden, trop heureux de trouver un engagement à celui de Southampton. Plus tard il parut sur la scène de Bath avec un brillant succès; pnis il chanta au Vauxhall, en 1789, et enfin il entra à Covent-Garden au mois d'octobre 1790, Après beauconp de voyages en Angleterre, en Irlande et même en Amérique, il mourut à Worcester, le 11 lévrier 1826, à l'âge de solvante-deux ans. Inciedon brilla aurtout par son habileté à chanter les airs irlandais et les ballades écossaises. Il a composé beaucoup de métodies pont des chansons anglaises.

INFANTAS (FERDINAND DE LAS), prêtre espagnol, vécnt à Cordone (en espagnol Corduba ou Cordova), dans la seconde moitié du seizième siècle. Anteur de plusieurs écrits théologiquea, il a'est aussi distingué comme musicien dans les productions dont les titres auivent : to Plura modulationum genera que vuloa contrapuncia appellantur super excelso Gregoriano Cantu: Venise, 1570, in 4°. - 2° Sacrarum varii stylt Cantionum tituli Spiritus Sancti; Venise, 1580, in-4°. On Irouve l'hymme Vietima paschali laudes, en deua parties à aix voia, de don Ferdinand de Las Infantas, dans nne rare collection qui a pour titre : Harmoniæ miscella eantionum sacrarum, a sex exquisilissimis alatts nostræ musicis cum 5 et 6 vocibus concinnata, pleræque omnes no ca, necdum in Germania lupis scriptæ, nunc autem editæ studio Leonardi Leehneri Athesini; Noriberga, tupia Gerlachianis, 1583, 6 voi, petit in-4° ob. Deim, savant conservateur de ia Bibliothèque royale de Berlin, a publié celte pièce en partition, dans un recueil intitulé : Sammlung alterer Musik aus dem toten und 17 ca Johrhunderi: Berlin, Gustave Cranta, grand

in-8°
INFANTIS. Souace nom, qui est peul-être la traduction latine de celui de Pierre l'Enfant, chantre de la ciapetie de musique du roi de

France Louis XII (1), on trouve le motet à 4 voix Alba Columba dans le troisième litre, signé C, du recoul raissime inditule : Harmonius musicis Odhecaton, que Petracci de Possombrone publia à Venise, en 1503, io-1º. Ce troisième livre a pour titre particulier : Cantil C., aº cento cinquento. Le motet d'Infantis est le 49º du recocid.

INGEGNERI, familie de facteurs d'orgues de Venise, qui se distingua dans la fabrication de ce genre d'instruments dans le seizième siècle, particulièrement dans l'église patriarcale et à Saint-George-ie-majour, dans l'île. Un des membres de celle familie, nommé Tomaso, fut organiste de celle-cl.

INGEGNERI (MARC-ANTOINE), maître de chapelle de la cathédrale de Crémone, naquit dans cette ville, vers 1545. Il était déjà mattre de chanelle de la cathédrale en 1576, suivant la Cremona literata de François Arisi (t. II, p. 452). Plus tard, il entra an service do duc de Mantoue, en qualité de maître de chapeile, M. Caffi (Storia della Musica sacra nella già cappella ducale di San-Marco, vol. II. p. 15) croit que ce maître était de la famille des facteurs d'orgues, conséquemment qu'il était Vénitien. Il fut le maître de Monteverde. Les principaux ouvrages de cet artiste sont : 1º Missarum quinque et octo vocum liber primus; 1 enetiis, apud filios Ant. Gardani, 1573, in-4°. - 2º Sacrarum cantionum cum quinque vocibus liber primus; Venetiis, apud Angelum Gardanum, 1576, in-4° obl. - 3° Madrigali a quattro voci con due arie di Canzon per sonare. Lib. 1 e 2; Venezia. appresso Angelo Gardano, 1578, 1579 . in-4° obi. - 4° Il terzo libro de' Madrigali a 5 voci, con due eansoni francest; ibid., 1580, in-4° obi. - 5° Il quarto libro de Madrigali a 5 voci ; ibid., 1584, in-4° obi. - 6° Missarum quinque vocum liber secundus ; Venetiis, apud Ric. Amadinum, 1587, in-4°. - 7° Sacrarum cantionum eum 16 vocibus liber unus; Venetiis, apud Ang. Gardanum, 1589, in-4°. - 8° Responsoria Hebdomadx sanctæ 4 vocum, Venetiis, apud Ang. Garbanum, 1581, in-4°. On trouve des madrigaux de

(I) Voya les comptes de l'indel des rois de France, momontri code F. p. 106 de ampsiblement de a Bibliotheque impéritel de Preis. Peu-léter, erpendent, le musience donni il sujet de la Beter Basbert dis l'Éstate, chancine de la Sinhie-Chapelle de Paris et chantre de la chapelle de Trappai les, quient e l'anné de l'illa deve par maille Bénqué Serre, conveiller des l'inaires, et palement de la companyation de la companyation de l'indinaire de l'année de l'année (p. 101 et mit, d'appeir de même manuerit de ampséement français de la Bibliothèque impéritule de l'année (p. 101 et mit, d'appeir des presidents).

ce musicien dans jes recueils suivants : to Sumphonia Angelica di diversi eccellentissimi musiei a 4, 5, 6 roci, nuovamente raccolta per Huberto Waelrant e data in luce; Anversa. appresso Pietro Phalesio et Giorgani Rel. lero, 1594, in-4° obl. - 2° Madrigali pastorali a sei voci descritti da diversi, e posti in musica da altrettanti musici; Anvers, Pierre Phalèse, 1604, in-4° obl. - 3° Madricali a ofto voci di diversi eccellenti e famosi autori. con alcuni dialoghi e echo, per cantare e sonar a due chori : Anvers, Pierre Pitalèse, 1596, in-4° obl. M. Dehn a publié en partition le motet à 5 voix, Surrexit pastor bonus, d'Ingegneri, dans la Xtl ° suite de son recueil intitulé : Sammlung alterer Musik aus dem 161cm und 17ten Jahrhundert : Berlin, Gustave Crantz, gr. in-8°.

INGEGNERI ( ANGE ), poëte italien , né à Venise, vers 1545, était à la conr de Turin en 1578, et, recueillit alors le Tasse. Cinq ans après ii était à Parme, où ii composa pour la cour une pastorale intitulée La Danza di t'enere. Le mauvais état de ses affaires l'obligea d'accepter la proposition que lui fit, en 1584, le jeune duc Ferdinand de Gonzague pour se charger de la direction d'une fabrique de savon, à Guastalla. Ce métier ne lui réussit pas mieux pour sa forlune que la poésie ; il fut mis en prison pour dettes, et n'en sortit que par la protection do duc. Quelques années après, il se rendit à Rome, et entra au service du cardinai Cinthio Aldobrandini. Il s'attacha ensuite an duc d'Urbin, qui l'envoya, en 1599, tenir en son nom sur les fonts de baplème un fils du duc de Modène. On le retronve à Turin en 1603, puis à Venise, sa patrie, en 1613, Passé cette époque, on le perd de vue, et l'on ne sait quand il mourut. Parmi ses écrits, il en est un qui a pour titre : Della Poesia rappresentativa e del modo di rappresentare le favole sceniche ; Ferrare, 1598, in-4°. Nouvelle édition : Venise, 1738, in-8°. On v trouve des renseignements sur les représentations musicales du temps de l'auteur.

INGEGNIERI (LE P. Thomas-Antone ), compositeur bolonais, du tiers ordre de Saint-François, fut professeur de théologie, au commencement du dix-lunitème siècle. On connaît de sa composition: Satmi respertini di tutto Panno, a due eori; Bologne, Peri, 1719.

NGLOTT (WILLEN), organiste de l'église catilédria de Novrich, navii en 1554, et l'église catilédria de Novrich, navii en 1554, et l'âge de soivante-sept ans. Il paralt, d'après l'épliapie placéesur son lombeau dans l'église de Norwich, qu'il fut un des organistes les plus distingués de son temps en Angleterre : cette épitable, partie en angiais et partie en latin, dit qu'inglott remplisant de sa divine harmonie l'enceitende l'église; qu'il charmail également sur l'orque et sur la virginale, qu'il vécut solxante-espanas, et qu'il fut inhumé le dernier jour de décembre 1621. Au-dessons de l'épitaphe en langue anglaise, on trouve ce distique latin;

Non digitis ingiotic teis terrestria tangis ; Tangis nunc digitis organa ccisa poli. Anno Dom. 1611.

Ledocteur William Croft fit restaurer le monument d'Inglott, fort délabré de son temps, et l'on mit au-dessous de l'épitaphe cette inscription :

> Ne forms hojusce monumenti injurio Temporum pene deleti, disperent, exaculpi Ormati ilui. Croft. Reg. Capelin in Arte musica Discipul. pratectus.

INSANGUINE (Jacours), compositeur dramatique, naquit en 1744, à Monopoli, dans le royaume de Naples, et fut souvent désigné par le nom du lieu de sa naissance. Entré an conservatoire de Sant-Onofrio, il y fit de brillantes études musicales, sons la direction de Charles Cotumacci. Après qu'il les ent terminées, il fut nommé adjoint de son maître ponr l'enseignement du contrepoint, avec le titre de moestro de la Cartella; et après la mort du maestro Dol, en 1774, il obtint la place de second professeur titulaire ; mais peu de temps après il sortit du conservaloire, pour se livrer à la carrière de compositeur dramatique, dans laquelle il ne réussit que médiocrement ; car, s'il était habite dans l'art d'écrire, il manquait d'invention et de goût, il monrut à Nanles, en 1795. Il avait commencé à écrire pour le théâtre en 1770, et dans l'espace de douze années il composa environ vingt opéras ; cenx qui ont obtenu le plus de succès sont : Didone, en 1771, Adriano in Siria, Arianna e Tesco, Medonte en 1779; l'Osteria di Mare Chiaro, l'Astuzia per amore, Tito nelle Gatlie, et Catipso, en 1782. On connaît aussi de ce musicien, en manuscrit', des messes, des psaumes et des ltymnes. Son plus bel ouvrage pour l'église est le Psaume 7t, à trois volx et orchestre, sur la traduction Italienne de Maffei. On connaît aussi de cet artiste des cantales à trois voix avec basse continue, deux Dixit, deux messes à quatre voix, nne messe à trois voix avec orgue, une antre également à trois voix avec deux violons, basse et orgue, une Passion pour le vendredi saint, un Te Deum avec orchestre, un Benediclus à deux voix et orgue, et des sonates de clavecin.

IPEREN (Josté VAN), savant ecclésiastique

hollandnis, ful d'about prédicateur à Verre, pais Baltais, en 175. De Bussia en 176. De Bussia en 176. De ciu de lui une dissertation sur le hant concertant des patients et des Juffs, qui a été publiée en 1774. Sen ouvrege le plus important a pour tiler. Révelagle Bilaires important a pour tiler. Révelagle Bilaires imporlares en 1774. Sen ouvrege le plus imporgen fagt, en inconderhald une nous evrolutries par legi, en inconderhald une nous evrolutries forterioritaire. Parimbergrathye, vii eckte stakken sumengebroekt (Histoire outbissaltie) painte applema pain poincy, etc., 1, 11º patie; Anticelann, 1777, le 3º de 160 pages. Nev outplander- praire; lédi, 1775, le 3º de 160 pages.

IBGANG (A.), professeur de musique et pinnite à Glogau, actneilment vivant (161), a lest fait connaître par les ouvrages suivants : 1° Rondo brillant pour piano seul ; Glogao, Günther. — 2° 6 Lieder à vois seule, seve accompagement de guitare ; Breslau, Ferster. — 3° Gesangtehre für Anchere Schuler und Singokure (Méthode de chant pour les écoles tileachours ); Glosau, Güntler, 1819, in-1° de 87 pages.

IRHOVE (GULLAUN), Proserve dischooling de Urrekt, das he première moité du dir. builtées aixles, dois a terre du tiende de urrekt, dans le prémière moité du dir. builtées aixles, dois dette plus en 1773. Précédement il svait été prédétaier au 1773. Précédement il svait été prédétaier de la de ce avent une dissertation initiblée : dont de la des ceuts en la décentrale philologie critico-lévologie de l'autre du l'autre de l'autre maique et leurs instruments. George Wessly en de leur sinterments. George Wessly en a donne me autritue aliement dans la tiblifolibe.

que musicale de Mizler, t. III, p. 674-684. ISAAK ou ISAAC (HENRI ), célèbre compositeur du quinzième siècle, est aujourd'hui pius connn par ses ouvrages que par les circonstances de sa vie. Il paralt qu'il était né en Allemagne. Ange Politien, gul fut son contemporain (1), l'a appelé simplement, dans une de ses épigrammes latines, Arrighum Isac. Othmar Nachtgal (Lusctnius ) dit de lui dans sa Musurgta (p. 94): Verum quod certo sciam, ex Germanis nostris Henricus Isaac, plurimum in sex vocibus coacervandis vatutt ; enfin, Glaréan , qui blâme sévèrement Politien d'avoir changé le nom de Henricus en celui d'Arrhigus, ajoute à son nom l'épithète de germanus. Ajoutons que François Grazzini, connu sons le nom de Lasca, dit

(I) Politica mourat ca 1191.

dans la préface des Canii Carnascialeschi (1) que les premières chansons chantées par des personnes masquées qui vendaient du pain d'épice dans les rues de Florence, pendant le carnaval, furent mises en musique à trois parties par un certain Arrigo tedesco, mattre de chapelle de l'église Saint-Jean de cette ville. Une découverte très-intéressante, faite en 1844 par M. le Dr. Rimbault (musicien anglais d'une érudition très-solide ), dans la bibliothèque de l'université d'Oxford, fournit de nouveaux renseignements à ce sujet. Un manuscrit précieux de Christ-Church renferme la musique composée en 1488 par Henri Isaac aur le drame religieux de Laurent de Médicis San Giovanni e San Paolo, qui, suivant la notice qui y est jointe, fut représenté devant la famille de ce grand protecteur des arts ; on y voit aussi qu'isaacétait mattre de chapelle de l'église San-Giovanni et professeur de masique des enfants de Laurent de Melicis, dit le Magnifique (voyez The Musical World, t. XIX, p. 285). Tout cela indique bien l'identité de l'artiste, et se rapporte au lemps où il vécut. Cependant Gerber, d'après l'aotorité de Raphsel Maffei, connn sous le nom' de Volaterranus, penche vers l'opinion qui ferait considérer Isaac comme le fils d'Argyropyle ( roy. ce nom ), littérsteur et musicien grec qui mourut à Rome en t 470, après avoir véen près des Médicis à Florence, Il est vrai que Volaterranus dit, en parlant d'Argyropyle : Obiit, relicto filio Isaeco, nobili musico (Commentarii rerum urbanarum, lib. XXI, p. 776); mais rien ne prouve que cet Isaac, bien que musicien distingué, ait été celul dont il s'agit ici. Il y a plus de probabilité dans les renseignements que nous fournissent Nachtgal et Glaréan, également contemporains, ainsi que dans l'expression Arrigo iedesco, dont se sert le Lascs. Quant au nom qui lui a été donné d'Isaac de Pranue, il ne me paralt avoir aucun fondement. Dlabacz, qui n'a négligé ancan de ses compatriotes dans son Lexique des artistes de la Bohême, n'en dit pas un mot.

Ainsi qu'on l'a vu précédemment, Isaac fut maître de cluspelle de l'église Saint-Jean, à Florence, au temps de Laurent le Magnifique. La mention que Politien en fait vient à l'appui de

ce fait, et rend vraisemblable le séjour du musicien dana cette ville, au moins jusqu'à la mort de Laurent de Médicis, c'est-à-dire jusqu'en 1492. Il est même vraisemblable qu'il vécul encore à Florence plusieurs années après la mort de ce celèbre protecteur des arts et des lettres; car Aaron, qui ne naquit pes avant 1489 ( coy Asson), dit expressément avoir vécu à Florence dans l'intimité de Josquin, d'Obrecht, d'Issac et d'Agricola (Summos in arte viros imilali, przcipue vero Josquinum, Obrechi, Isaac ei Agricolam, quibuscum mihi Floreniix familiarijas et consueludo summa fuit. (Aaron, De Instii. Harmon., c. 16.) Or, Aaron ne devait pas être âgé de moins de vingt à vingt-cinq ans lorsqu'il était admis dans la familiarité de ces grands artistes; ce qui prolonge le séjour d'Isaac à Florence jusqu'en 1509 on même jusqu'en 1515. Glaréan dit en termes précis qu'Isaac, fut renommé parmi les Italiens (t).

Cava qui cut fait de Herri Issae un tiéte de l'augini lasperies au prantissent pas misers fondé dans lour amerines post-être soil même poinché de démandre qu'in suit erri, fagre la l'autrite artifuque de Josquin, comme je l'a list l'autrite artifuque de Josquin, comme je l'a list d'artic que les attenues et le agignement de demontré dans son Bistoire Bisterine d'artic que les attenues et les ágignement d'Auge l'artic que les attenues et les ágignement d'Auge l'artic que les attenues et les ágignement d'Auge l'artic que les attenues et les ágignement de d'artic que les attenues et les département d'artic que les attenues et l'artic l'artic l'artic d'artic que l'artic d'artic d'artic d'artic d'artic de l'artic d'artic d'a

Belge commença sa réputation J'ai dit, dans la première édition de la Biographie universelle des Musiciens, qu'il ne paraissait pas démontré qu'Isaac, après qu'il eut quitté l'Italie, eut été maître de chapelle de l'empereur Maximilien I'e ( qui réena depuis 1586 jusqu'an 12 janvier 1519), bien que le fait ne fût pas mis en doute par Gerber, Kiesewetter et d'autres : postérieurement à la publication de cet ouvrage, j'si tronvé, dans un recueil manuscrit de compositions de ce mattre et de son élève Senfel, qui est à la bibliothèque royale de Munich (sous le nº XXXVI, in-fol°), une note qui prouve que l'artiste dont il s'agit lut réellement attaché an service de cet empereur, Le manuscrit porte la date de 1531, et la note, placée au commencement, dit que Henri Isaac, musicien célébre de l'empereur Maximilien, en-

<sup>(</sup>i) Tatil i Triant, Carri, Mascherate o Casil carinacialezchi Arbiti per Firera dei Urmpo di Mespiño Licreza di Medici fon all'amo 1188 (... Il primo casto, e Nascherata che Laciniasei questo galsa, fi al'unoni casto, e vendezano Berriquocoli, e confortial, composta a lere via de an certo Arrigo telesco, masetre alliza della Cappella di San Giovanai, e munico in que' lempi riputatusimo).

<sup>(1)</sup> Hic Isoncetiam Italia notus full, (bodccach. p. 440.)

treprit heureusement, et par un grand travail, . l'œuvre musicale contenne dans ce volume, laquelle consiste en nílices pour toutes les fêtes de l'été, à quatre voix, et avec le plain-chant dans la basse; mais que, détnurné de ce labenr par d'aotres compositions, il le laissa imparfait de la plus grande partie, et que ce fut son élève Senfel (Senfl ) qui le termina après ta mort de son maître (1). On voit aussi par cette note que Henri Isaac avait cessé de vivre pinsieurs années avant la date du manuscrit.

Glaréan accorde beaucoup d'éloges aux productions d'tsaac ; il dit que ses œuvres de mnsique d'église se font remarquer par le naturel, la force et la majesté, et qu'eiles n'ont point été surpassées par les autres productions de la méme époque, anoiqu'on y trouve quelquefois des phrases dures (2). Burney n'adopte par le jugement de cet auteur ( Gener. History of Music, t. tf. p. 520), et assure qu'il n'y a ni mélodie ni grace dans la musique d'Isaac; mais il n'est point question, dans la musique dont il s'agit, de cette grace et de cette mélodie que Burney cherchait partout, et qui lui ont fait dire bien des pauvretés dans son voluminenx ouvrage. Le jugement de Giaréan est fundé, parce qu'il se rapporte au temps où Isaac écrivait. It y a en effet du naturel dans la marche des parties, et de la plénitude dans l'harmonie; mais, siusi qu'il ie dit, quelques phrases dares nà le compositeur attaque sans préparation des dissonances de notes de passage qu'il réalise, ou blen qu'il résnut par saut. Glaréan ajoute que les compositions d'tsanc sont innumbrables. Les découvertes que j'ai faites dans les manuscrits de la biblinthèque royale de Munich prouvent is vérité de son assertion. Le manuscrit in-fulio maximo coté tit contient cinq messes d'tsaac à cinq voix : elles

(i) En opus musicum lestorum dierum æstivalium, cojus cantum choralem gravis vox habel , a iaudatissicop musice artis auctore D. Heorico Yane, Divi Maximiliani Casaris a torubrationibus musices, feliciter el magno ulsu ceptum, sed cogeoilbus aile factis, imperfectum maxima ex parte relictam, postes a graticulasimo ipolus discipula II. Luduvico Scoutio , ejustem Casaren majestalls judicio in defuncii praceptoris locum, adminto. uppe vero apud Illustrictimum Bologem principem Guglielmum, euroitem Rheni Palotinum, utrinsque Bolarie ducem al patrem patrix optime meritum musico intonniure facile celeberrimo, magna cura et vigilita singulari arte et iudustria ad extremam ( quod dieltur) i manum Musis fareutibus, perductum, optimoque principi Guilelmo incomparabili musarum meconali jure uptimu saerum et éleatum. Anno a Christo nato

(1) Hic maxime ecclesiasticum urnavit eantum videjicet lu que viderat majestatem ae uniurajem vim, uon paulo superautem nostræ atalis invenia Sigara. Phrasi talquanti durior, etc. ( Loc. cit.)

BIOCR, UNIV. DES MUSICIENS. - T. IV.

n'ont pas de tilres. Celui qui parte le nº XXXI des œuvres de musique renferme les compositions de cet artiste : 1º Virgo prudentissima, messe à 6 voix ; - 2º Missa solemnis, à 6 voix ; -3º Missa de apostalis , à 6 vaix ; - 4º Officia sex vocum pro diebus festivis : (a) De Nalivitate Christi; (b) In octava Nativitatis Domini : (c) In festa Epiphania; (d) In festo Purificationis Maria; (e) In Adventu Domini; (f) De resurrectione Christi; (g) In festo Ascensionis Domini ; (h) In festo Pentecostes; (1) In festa Trinitatis; (k) De veneraffine B. Marix; (i) Missa sine nomine sex encum.

Le manuscrit nº XXXV iu-folio renferme les infrotts, graduels et séquences à 4 vnix pour les messes des fêtes des Saints pendant tonte l'année. Une partie de ce grand ouvrage appartient à Isaac; l'autre à Louis Seufel. Le manuscrit nº XXXVI de la même bibliothèque contient les offices des fêtes de l'été : tsaac, qui avait commencé ce travail à 4 voix sur ie plain-chaut, n'a achevé que les offices de la Visitation et des autres fêtes de la Vierge, tes offices de l'Assomption, de la Nativité de la Vierge, et celui de la Vénération; le reste est l'mivrage de Senfel.

Le manuscrit XXXVttt in-folio reuferme les offices de quelques fêtes de l'hiver à 4, 5 et 6 voix, par tsaac et Senfei; ceux qui appartiennent au premier de ces maîtres sont les nffices depuis la fête de la Présentation de la Vierge jusqu'à l'Avent, ceux de l'octave de Noël et celui de la fête de Saint Jean l'évangéliste, tous à 4 voix.

Le manuscrit nº XLVtt in-folio de la même hibliothèque renferme une messe sniennelle à quatre voix , une messe des Apôtres , une idem des Martyrs, une idem des Confesseurs, et une de Beata Virgine, d'Isaac, toutes également à 4 vnix.

Treize Credo à 4 voix du même mattre sont dans le manuscrit eoté LtII. Enfin le volume de messes qui porte ie nº LVII contient la messe Dominicatis à 4 voix d'Isaac.

J'ai trouvé aussi dans un précieux manuscrit du XV° siècle, qui est la bibliothèque royale de Bruxeiles (nº 1557, in-foi. max.), ia messe d'Isaac à 6 voix de Assumplione Beata Maria Virginis. J'al vu en 1849 à la hibliothèque de Hatberstadt un manuscrit in-folio contenant des compositions d'anciens mattres allemands, parmi lesquelles se trauvent ; to une messe à 4 voix; - 2º Ave Regina, à 4; - 3º Sequentia de Sancta Catharina, à 4: - 4° Le cantique In Gottes namen, etc., à 4;

Ces qualre pièces portent l'inscription : Ysone de manu sua : il est remarquable que la notation de ces morceaux est en effet différente de celle du reste du volume. Les œuvres imprimées d'Isaac sout celles dont les titres suivent : 1º Misse Henrict Izac charge de deul (accablé de chagrin ); Misericordia Domini; quant yay ou cor (quand j'ai an cœur); La Spoqua; comme feme (comme une femme). Impressum Venetiis per Octavianum Petrulium Forosemproniensem die XX. octobris 1506, petit in-4° oblong. Un exemplaire complet de ces messes est à la bibliothèque du Lycée communal de musique, à Bologne; la partie de basse manque à celui de la biblioliseque impériale de Vienne. - 2° Deux autres messes de ce maltre, intilulées Salva nos, et Frohlich Wesen, toutes deux à quatre voix, se trouvent dans la collection fort rare qui a pour titre : Missa tredecim quatuor vocum a prastanlissimis artificibus compositx. Norimbergx, Hieronyml Graphæi, 1539, in-4° obl. Un exemplaire complet de cu recueil est à la bibliotlièque de l'université de Jéna; à celui de la bibliothèque impériale de Vienne il manque la partie de ténor, M. Butsch, libraire antiquaire d'Augsbourg, u possédé, en 1846, un exemplaire complet de ce rarissime recueil, et les parties d'allus et de bassus d'un autre exemplaire; mais lersque je visitai son établissement, en 1849, il avait vendu toule sa collection d'ancienne musique. - 3º La messe O Præclora, à 4 voix, d'Isaac, est conlenue dans une antre collection non moins rare , laquelle a pour titre : Liber quindecim Missarum a præstantissimis musicis compositarum, quarum nomina una cum suis autoribus sequens pagina demonstrat. Nortmbergz, apud Jo. Petreium, anno 1538, petit in-4° obl. Un exemplaire de cet ouvrage est à la bibliothèque royale de Munich : à celui de la bibliothèque impériale de Vienne il manque la partie de 16nor. M. Bulsch, d'Augsbourg, en a possédé un exemplaire complet en 1846. Vingt-deux messes d'Isaac sont donc connues jusqu'à ce jour, à savuir, treize à quatre voix, cinq à cinq voix, et quatre à six. - 4° Un des ouvrages les plus importants que nous ayons d'Isaac est celul qui a pour titre : Henrici Isaaci, tom. I, II, III Coralis (sic) Constantini (ut vulgo vocant) opus insigne el præctar, vereque cætestis harmonia qualuor vocum. Tom. I. Domin. a Trinilatis usque Advent. Domin. Tom. II. cont. part. prim. Historiarum de Sonctis. qua diebus festis in templis canunt. Tom. 111. De Sanctis. Norimbergæ Hier. Formschnei-

der, 1550-1555, 4 vol. in-i° obl. Un exemplaire complet de cet ouvrage était chez M. Butsch. à Augsbourg, en 1846. Le ténor seul a le titre qui vicot d'èlre rapporté; les autres parties (discontus, allus et bassus) ont seulement : Dominicarum a Trinitate usque ad Adventum Domini, sans noms de lieu, d'imprimeur, et sans date. Dans la dédicace de Formschneider au sénat de Nuremberg, qui se trouve au premier volume, il dit que l'impression de l'ouvrage a été commencée par le typographe Jeon Ottel (Jean Ott ), et que lui, Formschoeider, a été chargé de la continuer, après la mort de cet imprimeur. On y lit aussi que Henri isaac, musicien qu'on ne peut a-sez louer, fut symphoniste de l'empereur Maximilieo (nunquan sotis laudatus musicus, Henricus Isaac, dirl quondam Cxsaris Maximiliani symphonista). On voil au titre du second volume que l'ouvrage fut imprimé aux frais de Georges Wilter, libraire d'Augsbourg ( Sumptibus Georgii Wilteri bibliopolx Augustani), et celui-ci dit, dans sa dédicace à Jean-Jacques Fugger, qu'il a achelé le manuscrit original d'Isaac à

grand prix. On trouve des ouvrages d'Isaac dans les recueils dont voici les titres : 1º Canti C. Cento cinquanta, Venetils, apud Octaviauum Petrutium, 1508, in-4° obl. - 2° Moletti a cinque, libro primo ; tbid. 1505, petit in -4° obl .- 3° Le recueil de Sigismond Salblinger intitulé : Selectissimæ nec non familiarissimx cantiones ultra centum vario idiomate versum tam multiplicium quam etiom paucarum. Fugze quoque ut vocantur, à sex usque od duos voces, etc. Auqustæ Vindelicorum Melchior Kriesstein excudebol : 1540, petit in 8°. obl - 4° Trium rocum carmina o diversis musicis composita. Norimbergx, Foruschneider, 1538, in-4°. - 5° Modulationes aliquot quatuor vocum selectissima, quas vulgo modetas (sic) vocont a præstantissimis musicis compositæ. Norimbergæ, apud Joh. Petreium, 1538, in-4°.obl. - 6° Tomus secundus psalmorum selectorum quatuor et quinque vocum; ibi1, 1539, in-4° obl. Cette collection est composée de trois volumes qui ont paru depuis 1538 jusqu'en 1542; mais le second volume sen! contient des pièces d'isaac. -7º Trium vocum cantiones centum; itid., 1540. - s\* Symphonix jucundx alque adeo breves quatuor vocum. Vitebergie, 1538, Georges Rhau , petit in-4" obl. - 9" Bicinia gallica, latina el germonica, el guxdam fugx, tomi duo; ibid., 1545, in-4° obl. - 10° Evongelia dominicarum et festorum dierum, numeris musicis pulcherrime comprehensa et ornata qua-

tuar, quinque el plurium vocum. Tomi ser, Nariberga, in officina Jo. Mantani et Ulrici Neuberi, 1549, in 4° - 11° Cantiones triainta selectissim x aninque, sex, septem, octa, duodecim et plurium vocum, efc. ; ibid , 1563, in-4°, Glaréan a inséré trois longs fragments de motets du même musicien dans son Dodecachardon ; le premier (Laquebar de testimoniis (uis, à 4 volx) se trouve à la page 330; Burney l'a donné en partition ( A gener. Hist. of Music, t. II, p. 523 ), et Forkel l'a reproduit dans son Histoire générale de la musique (1. 2, p. 671), Le deuxième (Anima mea liquefacta est. à 4 voix ) est à la nage 345; an le trouve dans Burney en partition (ibid., p. 521). Le troisième (Conceptia Marix Virginis) se trouve page 460; Hawkins l'a donné en partition dans le deuxième volume de son Histoire générale de la musique (p. 429). La précieuse collection publiée par Conrad Pentinger sous ce titre : Liber selectarum cantionum quas vulgo mutetos appellant sex, quinque et quatuor vocum , à Angshourg , en 1520 , in-fol. max., renferme deux très-beaux motets à six voix d'Isaac (Oplime pastor, et Virgo prudentissima), et trois motets à quatre vois (Prophetarum maxime; Deus in adjutorium: et O Maria mater Christi). Les deux motets à six voix sont de la plus grande beauté, dans lour genre ; je les ai mis en partition , et j'ai reconnu que ces morceaux seuls peuveni donner nue liqute opinion du mérite d'Isaac. Sebald Heyden a donné dans son traité de Musica id est orte canendi (lib. 2, cap. 7) un extrait de la prose de la Conception de la Vierge, à quatre voix, de ce maître; c'est un exemple difficile de l'emploi de diverses proportions. Forkel nons a fait connaître une collection de chants allemands, français, flamands et latins, à quatre, cinq et six voix, par les meilleurs musiciens allemands de la fin du quinzième siècle et du commencement du seizième, où i'on tropve dix morceaux d'Isaac. Ce recueil, publié à Nuremberg en 1514, par Jean Ott, a pour titre : Hundert and fünffizehen guter newer Liedlein, mit vter, fünff, sechs Stimmen, vor nie im Truck aussgangen, Deutsch , Franzasisch, Welsch und Lateinisch, lustig zu singen, und auff die Instrument dienstlich, von den berühmlesten dieser Kunst gemacht. Forkel en a tiré un morceau d'Isasc sur les paroles allemandes Es het ein Baur ein Tachterlein . h quatre parties, et l'a publié en partition, dans le deuxième volume de son Histoire générale de la musique (pag. 676 et suiv.). On attribue ansal à Isaac la mélodie de l'ancien air : Inspruck, ich musz dich lausen (Imspruck, je dois te quilter), qui a été placée plus tard sur le candique : O Welf, ich musz dich lausen, et qu'on chante encore dans les temples de culte réformé. L'opinion de quelques anciens écrivains allemands est que la poésie de l'ancien air a été comonoée par Maismillen IV.

Un exempler raisemblablement antique da plea sacter moment de la lypopspile musiciet, lesgerà aété découvers per M. Gattin Gaspair (royer ce mon) a doma fine inférensation de la comment de la life de la comment de la comme

Louis Senfel (voy. ce nom) a été l'élève le plus célèbre d'Issac.

ISHAM (Irxx), mosiciem mighis, ne dans i as seconde molifie dei ni-neptitime sibete, fut product queripues namées supplent du doctere cortidams is place de grapatite de l'eighe Saint-Ame à Lanfers: Il lui succèda en 1711. En 1718, il lit souceda en 1711. En 1711, il lit souceda en 1711. En 1711, il lit souceda en 1711, il lit so

ISIDORE (SAINT), archevêque de Séville, int un des bommes les pins savants de l'Égiise d'Espagne. Il naquit vers 570 à Carthagène . dont son père Savérien était gouverneur. En 601 Il succéda à saint Fulgence, son frère, dans la dignité d'archeveque de Séville, et administra son diocèse avec no zèle pienx jusqu'à sa mort, qui ent lieu le 4 avril 636. Isidore savait le latin , le grec , l'hébreu , et sa lecture était lmmense. Saint Grégoire le Grand avait beancoup de confiance en ses lumières et le consultait souvent. Parmi les écrits de ce Père de l'Église. on en remarque un qui a pour titre : Originum sive etymologiarum libri XX, dont la première édition a été publiée à Augsbourg en 1472, in-fol., par Gunther Zainer, et qui a été souvent réimprimé soit séparément, soit dans les œuvres complètes d'Isidore. Les neul premiers chapitres du troisième livre traitent de la musique. L'abbé Gerbert a inséré dans sa

collection des Scriptores ecclesiastict de Mu- ; son couvent, et mattre de chapelle de la cathésica sacra potiss. (1. Ier, p. 19 el aulv.), un traité de musique d'Isidore de Séville Intitulé Sententia de musica, d'après un mausacrit de la bibliothèque impériale de Vienne, Ce traité, qui contient neuf chapitres, n'est autre chose que ce qui se truuve dans le troisième livre dea Origines. Ce que dit Isidore de la musique sereit sans intérêt a'il n'y faisait mention de l'harmonie, ou réunion des sons graves et aigus (chapitre sixième ). Il en distingue deux sortes, à savoir, ta symphonie, ou liarmonie des consonnances, et la diaphonie, c'est-à-dire l'harmonie dissonante on discordante; et sa définition est furt juste, car rien n'est plue discordant que les successions non interrompues de quartes, de quintes et d'octaves dont Hucbald nous a conservé les plus anciens exemples connus aujuord'hui. A l'égard de la symphonie. tstdore n'explique pas suffisamment quel était le mode de auccession des consonnances dont elle était formée.

ISMÉNIAS, cétèbre juneur de flûte grec. ctait étève d'Antigénide. It naquit à Thèbes au temps de Périclès, et, à cette époque si florissante des arts dans la Grèce, il obtint la réputation d'un dea plus habiles musletens. Il amassa des richesses si considérables, que, suivant Lucien, il put paver deux talents (envirun 9,200 franca) ponr nne flûte, en supposant qu'il ne s'agisse que de petits talents attiques. Elien dit qu'Isménias fut envoyé comme ambassadeur en Perse par ses compatriotes.

ISNARD (LE vuène), de l'ordre des Frères-Précheurs, à Tonlouse, dans le dix-huitième aiècle, se livra avec succès à la construction des orgues. Au nombre des instruments qui ont été faits sous sa direction, on comptait l'orgue de Cavaitton (dép. de Vancluse), cetul de l'Itale (même département) et plusieurs autres; mais on n'en peut plus apprécier le mérite, parce qu'ils ont subi des restanrations désastreuses. Le frère tsnard construisit avec Joseph Cavaillé ( row, ce nom ) l'orgue qui existe encure dans l'église Saint-Pierre de Toutouse; mais, de tous ses ouvrages, celui qui est considéré comme son chef-d'œuvre est l'orgue de Saint-Maximin , dans le département du Var. Cet instrument est un 32 pieds avec einq elaviers, quarante registres, et un clavier de pédate d'une octave et demie. Malieureusement it tombe en ruine.

ISNAItDI (PARL), et non ISINARDI, comme l'appellent Gerber et ses copistes , naquit à Ferrare, dans la première muttié du scizième siècle. Il fut moine de Mont-Cassin , supérieur de

drete de Perrare. Il n'est pas admissible que ca même tsnardi ait chanté dans sa jeunesse sur plusieura théâtres d'Italie, comme le prétendent les auteurs cités précédemment, et comme cela est répété dans le Lexique de musique publié par Schitting, puisque à cette époque (c'est-àdire antérieurement à 1550) l'opéra n'existait pas, et qu'il n'y avait pas de théâtre où l'on chautat. On connait de ce mattre : to Missarum opus quinque vocum ither primus; Venetiis, Ant. Gardane, 1581. - 2º Cantus hebdomadas sancte; ibid. 1065; - 3º Misse a sei voci, tbid., 1568. - 4º Psalmi omnes ad vesperas quatuor vocum; Ibid, t571. - 5° Psalmi vespertini con tre Magnificat quatuor vocum; ilid. t578. - 6° Compositiones Falsi-Bordoni vulgo appelate cum quinque vocibus; ibid., 1579. - 7° Lamentationes et Benedictus qux plena parique voce pro libitum concini possuni, nac non Passio, Palmarum el Parasceve plena voce tantum; Venetia, apad. Hæred. Scotti, 1584. - 8º Libro primo de' Madrigali a 5 roci; Venezia, ap. Ang. Gardano, 1585, in-1° obl. - 9° Libro secondo de' Madricali a 5 voct; thid., 1586, ln-4° obt. - t0. Libro terzo de' Madrigali a 5 voci; tbid., 1586, in-4° ubl. - 11º Missa e Moletti a otto voci; ibid., 1594, in-4°.

ISOLA (GAETANO), compositeur dramatique, né à Génes en 1761, suivit fort jeune son père en Sicile, et fit ses études tittéraires et musicales au collége de Palerme. Après avoir (crit pour beaucoup de theatres d'ttalie, il s'est retiré dans sa ville natale, où il était, en 1812, attaché au théâtre comme accompagnateur au piano. Les renseignementa mauquent sur sa personne depuls cette époque. Cet artiste a écrit besucoup de musique d'église et de chambre, qui est restée en manuscrit. Parmi ses opéras, on remarque surtout celui qu'il écrivit en 1791 pour le théàtre de Turin, Intitulé La Conquista del Velo d'oro.

ISOUARD (Nicoto), compositeur dramatique, conqu en France sous le nom de Nicolo, naquit à Maite en 1775, d'un père dont l'origine était française. Amené fort jeune à Paris par un commandeur do l'ordre, ami de sa famille, il y recut une éducation libérale, dans un pensionnal où étaient réunis beaucoup de jeunes gens qui se destinaient au genie militaire et maritime. Après avoir passé les examens nécessaires, il fut admis comme aspirant de marine; mais bientos la tiévolution éclata et fit évenouir les espérances du jeune Isouard, qui retourna à Malte en 1790. Son père, got le destinait au commerce, le ptaca d'abord à Maite, en qualité de commis d'une malson de banque : mais, entrainé vers une sutre carrière par son penchant pour la musique, Nicolo n'était déjà plus préoccupé que du désir de devenir compositeur dramatique. Une vocation al décidée parut être l'indice du talent à un vieux maltre de contrepoint et d'accompagnement, nommé Michel-Ange Vella, qui le prit en affection et lui enseigna les éléments de l'harmonie et de l'art d'écrire. Azopardi, mattre de chapelle des chevaliers de l'ordre de Malte, connu en France par un traité de composition traduit de l'Italien par Framery, lui fit ensuite étudier la fugue, d'après les traditions de l'ancienne école d'Italie. Cependant les travaire du jeune musicien farent interrompas par la volonté de son père, qui, pour ini faire oublier la musique, l'envoya à Palerose dans une maison de commerce. Malgré les occupations qui remplissalent presque toutes lea journées d'Isonard , il trouva le moyen de continuer ses études d'accompagnement sous la direction d'Amendula, artiste d'un rare mérite qui forma son goût en lui faisant accompagner les mellieurs ouvrages de Leo, de Durante, et les duns et tries de Clari, dont il connaissait bien le style. Plus tard, tsouard se renslit à Naples et y fut employé chez des banquiers allemanda; mais, malgré la persistance de ses parents à le diriger vers le commerce, il continua de a'appliquer à la musique et termina ses études de composition sona la direction de Sala. Protégé par la princesse Belmonte, Il obtint à la prière de cette claine que Guglielmi lui donnát des conscila sur le mécanisme de la coupe des morceaux de musigne dramatique. Ce fut alors que, résistant au désir de sa famille, il prit la résolution d'abandonner le commerce et de se livrer à la culture de l'art qu'il avait étudié avec tant de persévérance. Il a'éloigna de Naples et se rendit à Florence, où il obtint un engagement pour écrire son premier opéra ( Avviso ai maritati). Il est dit dans le Dictionnaire des musiciens (Paris, (810-1811) que cet onvrage eut un succès éclatant; mais on voit, au contraire, dans les Notizie teatrali del anno 1795, qu'il ne réussit pas. Il paralt même que cet /chec fit chanceler un instant les résolutions de Nicolo : mais enfin il se décida à suivre la nouvelle carrière qu'il avait embrassée, et se rendit à Livourne, où il écrivit no Artaserse qui fut plus heureux. Ce succès lui procura la protection de M. de Rohan, grand-mattre de l'ordre de Maite, qui le rappeia dans sa patrie, l'honora de la croix de Saint-Donat, et le nomma organiste de la chapelle de Saint-Jean de Jérusalem, après la mort de Vincent Anfossi, frère du compositeur de ce nom. , de cette époque. Chérubini n'avait rien donné à ce

Plus tard, on lui confia la place de maitre de chapelle de l'ordre, que Nicolo remplit jusqu'à l'arrivée des Français dans l'île. A cette époque, l'ordre avant été supprimé, il se trouva sans emploi et occupa ses luisirs en écrivant pour le théâtre qui s'était établi à Malte des opéras traduits da français, tela que Renaud d'Ast, le Barbier de Séville, l'Impromptu de campaone, le Tonnelier, les Deux Avares, et d'autres sur des libretti italiens, parmi lesquels on remarque Ginevra di Scozia, il Barone d'Alba chiara, etc. Après la capitulation de Malte, le général Vau-

bois, qui connaissait Isouard et lui montrait beaucoup de bienveillance, l'engagea à aller s'établir à Paris, et l'emmena comme son recrétaire. Arrivé en cette ville, Il y trouva en Rodolphe Kreutzer un ami dévoué, qui l'aids de sa bonrse at de son influence pour lui aplanir la route des succès, mais qui se plaignait plus tard de n'avoir point rencontré en lui les sentiments de reconnaissance qu'il aurait eu droit d'en attendre. Quoi qu'il en soil, Nicolo (c'est sons ce nom qu'il a donné to s ses onvrages à Paris) ne tarda point à se faire connaître, car l'année même où il arriva à Paris (1799) Il fit représenter Le Tonnelier, ancien opérs comique français dont il avait refait le musique, et que Delrieu parodia sur de nouvelles paroles. Cet opéra ne réuseit pas, parce que les Français, fort attachéa à leurs anciennes admirations, malgré leur apparente Kgèreté, ont toujours mai accueilli les essais de ce genre. Le Tonnelier ful suivi de la Statue ou la Femme avare, opérette en un acte dont le sort ne fut pas plus heureux. Dans le même temps Nicolo écrivit aussi quelques morceaux pour te Baiser et la Quittance, opéra comique écrit en collaboration avec Mchul, Kreutzer et Boieldieu. Ii fit auss] en 1800, avec Kreutzer, un outrette intitulé le Petit Page ou la Prison d'État, et pour l'Opéra, Flaminius à Corinthe. en 1801. Une cantste lui fut demandée dans le même temps, à l'occasion de la paix d'Amiens : on l'exécuta à l'Opéra-Comique. La traduction de son opéra italien L'Improvvisata in Campagna sulvit Immédialement cette cantale. Le succès en fut médiocre. Jusque-là le talent de Nicolo avsit fait peu de sensation à Paris: mais Michel-Ange, représenté en 1802, les Confidences et le Médecin turc, en 1803, Léonce ou le Fils adoptif, et surtout l'Intrique aux fenelres, en 1805, le plarèrent su rang des compositeurs dont les ouvrages étaient le mieux accueillis. Les circonstances le accondèrent dès lors pour ini donner à l'Opéra-Comique plus d'influence que n'en avaient les antres artistes théatre depuis les Deux Journées : Méhal, mal- . gré son beau talent, n'était pas toujours heureux, et avait quelquefois des moments de découragement pendant lesquels il n'écrivait pas ; Boieldieu était en Russle; Kreutzer écrivait particulierement alors pour le grand Opéra; en sorte que Berton était à peu près le seul concurrent très-actif qu'il rencontrait sur la scène. Ses liaisons avec Hofmann, et surtout avec Étienne, sa docilité à suivre les avis des poètes d'opéra, qui alors exerçaient une grande autorité aux théâtres lyriques, lui donnérent une puissante influence à l'Opéra-Comique, et le rendirent longtemps redoutable aux jeunes musiciens qui essayaient de s'y faire connaître. D'ailleura, passant une partie de sa vie dans l'intérieur du théâtre, au milieu des acteurs et des auleurs, il savait attirer à lui les meilleurs ouvrages pour les mettre en musique, et les faisait jouer par les artistes les plus renomméa de cette époque. Son activité ne se ralentissait jamais : elle était si grande que depuis 1805 insqu'en 1811, c'esta-dire dans l'espace de six ans, il fit succéder quatorze opéras à ceux qui ont été cités précédemment. Il est vrai que tant de rapidité clans son travail nuisait beaucoup à la qualité de ses productions, et y laissait apercevoir d'impardounables négligences contre lesquelles les artistes s'élevaient avec amertume, mais qui etaient admises par le manyals goût musical et l'ignorance des liabitués du théâtre. A cette époque, l'intérêt des plèces faisait le sucrès des opéras en France, et la musique n'était qu'un

accessoire pour la plupart des spectaleurs. En 1811, Boleldieu revint de Pétersbonrg à l'aris, et son retour changea la situation de Nicolo, en lui opposant un rival aussi redoutable par le talent que par l'habileté à se saisir de tous les avantages qui pouvaient assurer ses succès. D'ailleurs, Zoratme et Zulnar, Beniowsky, le Calife de Bagdad, et Ma Tante Aurore, restés à la scène depuis dix ans et toujonrs entendus avec plaisir, avaient rendu cher au public le nom de Boieldieu. Les denx rivaux furent bientôt ennemis irréconciliables : Il ne pouvait guère en être autrement, car tous deux avaient des amis et des partisans exclusifs qui les excitaient l'un contre l'autre, et des intrigues de tous genres se croisalent incessamment pour assurer leurs auccès, ou pour noire à cenx de leur compétitenr. Bien qu'Isonard considérât le retour de Boieldieu comme un fâcheux événement pour lul, it est certain que c'est à cette circonstance qu'il dut le caractère plus élevé que prit des lors son talent, Joconde et Jeannot et Colin furent les fruits de sa rivalité avec cet agréable

compositour, et l'on ne peut nier que ce ne soient ses meilleurs ouvrages. Ce ne inrent pour-tant pas ceus qui obliment d'abord le plas de vogne : Cendir-llon, qui n'à jamais été considérée par les connaisseurs que comme une de ses plas faibles productions, a eu un succès blen plus vife, blen plus decide; succès qu'on pourrait appeter extraregons, et dont in n'y avait point eu jusque-la d'exemple à l'Opéra-Comique.

Livré tout à coup à des goûts de plaisir qui n'avaient en que peu d'attrait pour Ini pendant la plus grande partie de sa vie. Nicolo ralentit son activité productive pendant ses dernières années. Des excès ruinèrent sa santé, et le conduisirent rapidement au tombeau. Il mourut à Paris le 23 mars 1818, usé avant le temps, dans sa quarante-deuxième année, laissant inachevée sa partition d'Aladin ou la Lampe merveilleuse. La nomination de Boieldieu à l'Institut de France, en remplacement de Méhul, fut un des plus vifs chagrins de la fin de sa vie : car Il a'était porté pour son compétiteur à cette place. En 1814, après la Restauration, il porta sa croix de Saint-Donat, que beaucoup de personnes prirent pour l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem; mais, ontre qu'il n'était point chevalier de celuici, il n'aurait pu en porter la décoration, car il élait marié.

Les ouvrages conpus de Nicolo Isouard sont : 1. Pour L'acuse, to Cinq Messes à voix seule avec accompagnement d'orgue, composées nour la chapelle des chevaliers de Malte. - 2º Des Psaumes à quatre voix. - 3º Motets à plusieurs voix, avec orgue ou orchestre. - 4º Instruments à vent ajoutés à la Messe de Requiem de Jomelli. It. Pour La CHAMBAR. - 5° Hebe, cantate sur des paroles du commandeur de Saint-Priest. -6º Huit Cantates sur des paroles du commandeur de Rohan. - 7º Canzonette, avec accompagnement de piano. - 8º Duos dans la manière de Clari et de Steffani. -- 9º Cantate pour la paix d'Amiens. Tous ces morceaux sont restés en mannscrit, III. Pour LE TRÉATRE. Opéras italiens. - 10° Avviso ai Maritati, à Florence, en 1794. - 11º Artaserse, en 3 acles, à Livonrne, 1795. - 12º Rinaldo d'Asti, à Malte. - 13º Il Barbiere di Seviglia, ibid. - 14º L'Improvvisata in campagna, ibid. -- 15° Il Barone d'Alba chiara. Operas français. -10° La Statue ou la Femme avare, opéra comique en un acle; Paris, 1800. - 17° Le Pelit Page ou la Prison d'Etat (avec Kreulzer), en un acte. 1800. - 18º Flaminius à Corinthe, opéra sérieux en un acte ( avec Kreutzer ), 1801. - 19º L'Imprompiu de campagne, opéra comique en un acte avec des morresux nou-

veaux, 1801. - 20° Michel-Ange, en un acte, 1802. - 21° Le Baiser et la Ouitlance (avec Méhul, Kreutzer et Boieldieu ), en 3 actes, 1802. - 22° Les Confidences, en 2 actes, 1803. -23° Le Medecin fure, en un acte, 1803. -24º Léonce ou le Fils adoptif, en 2 actes. 1805. - 25° La Ruse inutile, en 2 actes, 1805. - 26° L'Intrigue aux feneires , en un acte , 1805. - 27° fdala, en 3 actes, 1806. - 28° La Prise de Passaw, en 2 actes, 1806. - 29° Le Déjeuner de garçons, en un acte, 1806. -30° Les Créanciers ou Remède à la Goutle, en 3 actes, 1807. - 31º Les Rendez-vous bourgeois, en un acte, 1807. - 32°. Un Jour à Paris, en 3 actes, 1806. - 33° Cimarosa, en 2 actes, 1808. - 34° L'Intrique au sérait, en 3 actes , 1809. - 35° Cendrillon, en 3 actes, 1810. - 36° Le Magicien sans magie, en 2 actes, 1811. - 37º La Victime des aris ( avec Solié et Berton fils ) en 2 actes, 1811. -38° Le Billet de lolerie, en un acte, 1811. -39° La Féte au village, en un acte, 1811. -40° Lulli et Quinaull, en nn acte, 1812. - 41° Le Prince de Catane, en 3 acles, 1813. - 42º Le Français à Venise, en un acte, 1813. -43° Joconde, en 3 actes, 1814. - 44° Jeannot et Colin, en 3 actes, 1814. - 45° Le Siége de Mézières ( avec Chérubini, Catel et Boleidieu ), en un acte, 1814. - 46° Les Deux Maris, en un acte, 1816. - 47° L'Une pour l'autre, en 3 actes, 1816. - 48° Aladin ou la Lampe merveilleuse. Les deux premiers actes, et une partie du troisième, dont il n'y avail que le canevas . élalent tout ce que Nicolo avait laissé de cet ouvrage; Benincori fut chargé de l'achever après la mort de cet artiste, et écrivit les trois derniers actes; mais lui-même ne vit pas le succès de son travail, car il mourut environ six semaines avant la première représentation, qui eut lieu le 6 février 1822.

Nicolo Isouard avait une hibliothèque de musique bien choisie et qui contexait des choses curieuses; après sa mort, le Conservatoire de musique de Paris en a acquis une partie.

 usage dans fous let car, et ses succès pratiques ainsi que ses ouvrages lai out mérité une réputation europécane. Au nombre des ferifs de casvani médecin, on doit mettre en première ligne son Troite des maladies de l'oreille et de l'audition (Paris, 1872, 2 volumes, 1872, von de pales.

( Paris, 1821, 2 volumes in-8°, avec des planches), excellente monographie où tout ce qui concerne les organes de l'oule est traité de main de maltre. Les parties de cet ouvrage qui ont un rapport direct à la science de l'acoustique sont les quatre premiers chapitres du premier volume. jesquels renferment : 1° des recherches historiques sur les découvartes anatomiques relatives à l'organe de l'oute; 2º la description de l'organe de l'ouie dans l'homme : 3º la description du même organe dans les animaux ; 4º l'usage des parties qui composent l'organe de l'ouie dans la perception des sons (p. 1 à 161 ). Le second volume renferme un très-bon morcean sur les cornets acoustiques el autres instruments propres à aider l'audition (p. 78 à 97). M. Itard y indique de nouveaux principes ponr la construction des instruments de cette espèce. Ce savant est mort à Passy, le 5 juillet 1838.

IVERY (JEAN), professeur de musique à Northaw, dans le comté d'Hertford, vivait dans la seconde moitlé du dix-buitième siècle. Il s'est fait connaître par un ouvrage qui a pour titre : , The Hertfordshire Melody, or Psalm Singer's recreation, being a valuable collection of Psalms, Hymns, Anthems, etc., on various occasions, to which is prefixed a new, concise and easy introduction to the art of singing, and a copious Dictionary of the terms made use of in Music ( Mélodies du comté de Hertford, ou récréation du chanteur de psaumes, bonne collection de psaumes, hymnes, antiennes, etc., pour diverses circonstances; précédée d'une introduction pouvelle, concise et facile, de l'art du chant, et d'un dictionnaire complet des termes usités en musique); Loudres, 1773, in-8°.

sortion bearing the grant of th

JACCHINI (Journ), céibbre violonceilité, attarhe à l'églie de Saint-Pétrone à Bologne au commencement du dis-huiltime siècle, et ac-démicien pitiliarmonique, a poblié plusieurs œu-vres de musique instrumentale, partni iesquels on remarque: Concerti per camera a 3 e 4 stroment, con violoncello obligato, op. 4; Bologne, 1701, in-4°.

JACHET ou GIACCHES. Voyez BER-CHEM; BUUS; VAET; DE WERT.

JACKSON (WILLIAM), professeur de mathématiques à Londres, dans la première moitié du dix-imitieme siècle, est auteur d'un instrument en eulvre composé de plusieurs plateaux circulaires et concentriques, se mouvant sur ieur axe, et offrant dans ieurs révolutions la démonstration nunérique des rapports diatoniques, chromatiques et enharmoniques des sons. Ii en a donné la description, avec la figure gravée de i'instrument et un grand tablean démonstratif, sous ce titre: A preliminary discourse to a scheme demonstrating and shewing the perfection and harmony of sounds ( Discours préliminaire concernant un instrument par jeunel on démontre et rend sensibles aux yeux la perfection et l'harmonie des sons ); Westminster, J. Cluer et A. Campbeil, 1726, in-4° de 53 pages (i).

JACKSON (WILLIAM), connu sous le nom de Jackson n'Extrem, était fils d'an épicier, anquit en cette ville su mois de mai 1730. Ayant muntré dans sa jeunesse d'Ineureuses dispositions pour la musique, on iui fit apprendra les éléments de cet srt, et à l'âge de seize ans on le

(1) Dans la gremèter édition de la Biographie universalié des musicirus, cet ouvrage est fausassent attribué à Jackson d'Exeter, qui n'était pas an. Je n'al pas conserré le souvenr de la source où j'ai pube la date de 11st donnée pour l'impression de cet ectif dans la Kostra de Jackson d'Exeter: il se pout qu'il sit ête reproduit avec un nouvreur frontaipée.

plaça chez l'organiste de la cathédrale d'Excler. qui ini donna des ieçons pendant deux ans; puis ii se rendit à Londres, où il devint élève de Travers, organiste de la cisapelle royale. Il retourna ensuite dans sa ville natate et y enseigna la musique. En 1755 il publia son premier ouvrage, qui consistait en une collection de douze cisansons qui, par jeur originalité, jeur style élégant et simple, obtinrent un succès populaire. Il fit parattre ensuite six sonates pour le ciavecin, six élégies à trois voix et plusieurs autres productions qui le piacèrent au rang des compositeurs les pius distingués qui vivaient de son temps en Angleierre. Il s'occennit anssi de neinture et de littéralure, et s'y faisait remarquer par ses talents. Il mourut à Exeter, au mois de juillet 1803. après avoir passé plusieurs années dans une situation fort douioureuse, occasionnée par un astirme violent. Outre les ouvrages cités précédemment, Jackson a composé plusieurs services et antiennes qui sont en manuscrit à la cathédrale d'Exeter, dix-huit œuvres d'hymnes, chansons, élégies, etc., qui ont été publiés. Il a fait représenter au théâtre de Drury-Lane, en 1780, un opéra intitulé The Lord of the manor (Le Seigneur campagnard). On lui attribue aussi la musique du drame Lycidas, représenté à Covent-Garden en 1767, et de l'opéra les Mélamor-

photos, josé sans succès à Drury-Lane, en 1783. Comme ferirais on a de siu i ? Thirly Leiters on carious subjecte (Trente Leitres sur divers sujets); Loudes, 1782, a 200mms in-12, ou ii a toulé de pinnivers objets résidés à la materia de la comme de la comme de la comme de la comme of Matie en Lacoden (Observations sur l'état présent de la munique à Londres) blod., 1781, brochure les<sup>45</sup>. Corber indique auxid ion seme anteur en Traité d'harmonie qui, je crois, n'a pas para. AACKSON (Jusz GRAV), orientaliste el membre de la Soidis suitique de Londres, dan la prunière motifé du dis-neuvillen stélet, a lugidité met radicella nagiété d'un traillet arabe var la musique, estuit des ouvers d'Abdahia ber Klain-lene (Very Rhédour), dans le vy-lune XX de l'Asiante Journal and montifyer, des l'une la la company de l'action d'action (little d'action le virginière for British Indian onti de l'action l'action l'action d'action l'action l'act

JACOB (....), facteur d'orgues au commencement du dix septième siècle, a construit en 1606, dans la cathédrale de Lubeck, un instrument de trente jeux.

JACOB (....), violoniste français, lut élève de Gavintès. En 1765 il entra à Forchestro de POpéra, M. Ch.-Ferd. Becker dit qu'il mourut à Paris en 1769 (Systemal, chronol, Darstellung der musik, Litteratur, psg. 270 ); Choron et Favolte placent l'époque de sa mort vers 1770 (Dictionnaire historique des musiciens); en réalité, les registres de l'Opéra et l'Almanach des spectactes font voir qu'il a cessé de vivre en 1772. Cet artiste a fait axécuter an Concert spirituel quelques motets de sa composition; mals il est comm surfout par un tivra ant a pour titre : Methode de musique sur un nouveau plan; Paris, 1769, in-8° de 68 pages. Dans ses notes manuscrites, Boisgelou dit que cet onvrage n'a point été fait par Jacob, musicien de l'Opéra, mais par Nicolas Jacob, orgauiste de la Charité; s'il avait lu le titre du fivre, il y aurait vn : par M. Jacob, de l'Académie rovale de musique. Une analyse inexacte de l'onvrage de Jacob, donnée par La Borde (Essai sur la musique, t. 111, p. 637-638), a indnit Forkel en erreur, et tui a fait croire que ce tivre avait été écrit en opposition an système de l'unité des clefs proposé par l'abbé de la Cassagne dans ses éléments du chant (Allgern. Letter, der Musik, pag. 272). Forkel a été copié par Lichtenthal et M. Becker : cependant il n'est point question de cela dans la Méthode de musique sur un nouveau plan. Cette méthode de Jacob consiste à laire solfier les élèves sur une portée sans clef, en substituant des noms de chiffres aux noms des notes : prenière pensée de la méthode du Méloplaste, mise en vogne par Galin, environ soixante ans après Jacob. Celul-ci a expliqué avec clarté son système dans un paragraphe de son avantpropos, où, après avoir donné les définitions des ciefs et de l'étendue des voix, d'après le

Dictionnaire de musique de J.-J. Rousseau, it ajonte : « Cos deux objets, la nature des clefs « et les différents genres de voix, une fois bien « comus, il sera aisé d'en conclure que l'ordre

 des notes de la musique est absolument indépendant et des ciefa, et des genres de voix, et du degré d'élévation ou d'abaissement dans lequel un particulier peut vonioir chanter. It serait donc beauconp plus simple d'apprendre

 à solfier sur la senie position des notes, c'està dire relativement à l'ordre qu'elles ont entre elles, et aux degrés qu'elles occupent dans la portée, que de ne faire connettre cesnotes qu'au moyen de telle ou telle clef, ainsiqu'on le àuit commmment.

JACOB (German, moine beheliciti on converte de Saint-Nolas), a Prape, event an commencement de dis-sultilibre siète. Il ent de la riputation comme compositure pour l'égine. On a public sons un non a : l'hacita compertiul pro mointai tofain anni fastis-tatibra, et Te Deum laudomas a rocus, a colonia, 2 l'aintai trompette), com organe; Praper, George Labon, 1714, in-dal. — 2º Mass II y rovers. In definent, 1714, in-dal. — 2º Mass II y rovers. In definent, 1714, in-dal. — 2º Mass II y roy in honor. Deligio (1914), 1715, in-dal. — 2º Mass II y roy in honor. Deligio (1914), 1715, in-dal. — 2º Mass II y roy in honor. Deligio (1914), 1715, in-dal. — 2º Mass II y roy in honor.

JACOB (BENJAMIN), né à Londres en 1778, apprit les éléments de la musique sous la direction de son père, puis entra comme enfant de chœur à la chapelle de Portland, et prit des leçons de plusieurs mattres obscurs pour le piano. A dix ans tt fut nommé organiste de la petite chapelle de Salem, près de Soho-square, et successivement il remplit les mêmes lonctions dans plusieurs paroisses. En 1790 il étudia l'harmonie sous la direction d'Arnold, Dans les années 1809, 1811, 1812 et 1814, Jacob jona sur l'orgue, alternativement avec Samuel Wesley et le docteur Crotch, les fagues et les préludes de Bach et de Haudel, devant des assemblees de près de 3,000 personnes. On a de cet artiste : 1º A second volume of tunes for the use of Surrey chapel. Une partie de ce recueil a été composée par tui. - 2º Dirine and moral songs, as solos, duets and trios. -3º Des glees pour différentes voix. - 4º National Psalmody, collection de chants à l'usage des églises d'Angleterre. En 1824, Jacob préparait un traité d'harmonie intitulé : Analytical and analogical treatise on thorough-bass, and the principles of harmony; mais il ne paratt pas que cet ouvrage ait été publié.

JACOB (FRÉDÉRIC-AUCUSTE-LEBERECHT ), compositeur et auteur didactique, néà Kroitzech,

rès de Liegnitz, eu Silésie, le 25 juin 1803. Il appril de son père, Samuel-Gottlob Jacob, les éléments de la musique, du piano et du violon, puis il passa sous la direction du cantor Speer; mais ce fut surtout près de son parent Heutschei, qui par la suite est devenu directeur de innisque et professeur au séminaire des instituteurs à Weissenfeld, qu'il fit ses études les plus sérieuses dans l'harmonie et dans la composition. Au printemps de 1819, Jacob partit de Kroltzach pour aller occuper la place de professeur adjoint à l'école de Herrnlorf, près de Giogau, et dans l'année suivante il entra au séminalre de Bunzlau. Enfin, le 9 juin 1824, il obtint les places de cantor, d'orgauiste et de professenr à Konradsdorf, près de Lieunitz, qu'il occupait encore en 1845. On a de cet artiste : t. Fassliche Anweisung zum Gesang-Unterricht in Volkschulen (Méthode élémentaire pour j'enseignement du chant dans les écoles pojulaires); Breslau , 1828. - 2º Der Singschüler (L'Élève chanteur), consistant en petites pièces, canons, Licder et chorales pour une on plusieurs voix. à l'usage des écoles populsires, en 2 snites ; Breslan , 1828. - 3º Der Mædchen Blumengarten, netits poèmes mis en musique pour une et l'insieurs voix, à l'insage des écoles populaires de jeunes filles, en 2 suites; Neisse, 1830. -4º Lieder pour la jeunesse, à 3 et 4 voia. -5° Vingt-quatre Lieder allemands, à 2 et 4 voix, op. 5: Breslan, chez Pelz (sans date) - 6º Der Volkssanger (Le Chanteur populaire), pour une et deux voix , op. 9 ; Essen, Bædeker ( sans date ) - 7º Liederwældchen, recueii de chants à une et deux voix pour les écoles, op. 15 ; Essen, Bædeker (en collaboration avec Erk ). -8º Deutscher Liedergarten ( Jardin de cliants allemands) pour une, denx, trois et quatre voix, en 3 suites; Ibid. - 9º Deux mélanges d'airs à 4 voix, avec accompagnement d'orgue ou d'orchestre, op. 14; Haynau, Fischer, -10° Chant funéraire pour quatre voix d'hommes; Breslau, Pelz. - 11º Der Festlaussanger (Le Chanteur des jours de fêtea), recneil d'airs pour tons les jours de fêtes, op. 8. tre, 2e et 3e années; Haynau, Fischer. - 12° Cent chants funebres ponr volx d'hommes avec chœur, op. 7: Essen, Bædeker. - t3° Der Kirchliche Sængerchor (Le Chœur chantant de l'église ), op. 16: 1845. ibld. Jacob a fait insérer divers morceaux de critique musicale dana l'Eutonia de Hientzsch, dans les Archives des écoles populaires de Grufe. et dans les Schlesischen Schuiboten.

JACOBELLO (MISTRO ON MATTRE), un des pins anciena facteurs d'orgues dont ies noms sont connns, vécut à Venise vers le milleu du quatorzième siècle. Il construisit le premier orgue de l'église Salnt-Marc de cette vilice na 1364, et le termina le 17 juillet de la même année (Voyez le livre de M. Caffi, Storia della musica sacra nella già cappella ducale di San-Marco in Venezia, L. II, p. 1203.

JACOBETTI (Pirsze), né an bourg d'Annico, pris de Crimone, dans la seconde moitie du scisieme siècle, fut archiprêtre de Ripatransone, dans les Etats de l'Égliste. Il est auteur d'un ouvrage qui a pour tifre : L'amentationes cum omnibus responsoris in Hebdomada sancia ci Passionis in Missi Dominica Palmarum ci Parascere quatuer roccious; Venetist, Jac. Vinceall, 1601.

JACOBI (Michiel), né au commencement du dix-septième aiècle, dans la Marche de Brandebourg, parcourut dans sa seunease i'Allemagne et i'italie, fut quelque temps no service de la république de Venise, et servit comme cavalier dans la guerre contre le pape. Il visita ensnite Paris, Copenbague et Stockholm, pois séjourna à Haseldorf, entre Hambourg et Glückstadt, chez nn certain Ablefeld, où li chantait et jouait du violon, du luth et de la flüte. Enfin , en 165t , Il obtint une position convenable comme cantor, à Lunebourg. Il a publie : 1° Sonderbares Buch neues himmlischen Lieder (Livre singulier de nouvelles Chansons spiritueiles); Lunebourg, 1651, in-87. - 2° Frommer und gottsecliger Christen allkatiche Haus-Musik oder musikalische Andachten ( Dévotions musicales et journalières des curétiens pienx, etc. ); Lunebourg, 1654. - 3° Musikalische Catechismus Andachten ( Catéchisme de dévotions musicales ); ibil., 1646. -4º Timor Domini, optimæ mentis humanæ cum divina harmonia, variis tum vocibus tum instrumentis musicis proposita; Hasabourg, 1665, in-fol.

JACOBI (Touz.), instilluter à Scidenberg.

als ais laise Lausee, ne à Hirichèreg, en Silésie, est auteur d'un ouvrage qui a pour titre; et lésie, est auteur d'un ouvrage qui a pour titre; escela cezil musicalist et apriricabil, oder die gesifiche musikalische Bimmeda-teilere, rom 20 Sprossen oder Sprichen. Altes und Neues Testaments, etc. (Exichie musicale et appiricale da cied, de valge écholons, ou manimes de l'Annéen et du Nouveau Testament, etc., composées pour 6, s. et jaupañ 10 vois, à la manière des madriguex et des molets); Zittan, (157, in-47.

JACOBI (...), luthier à Meissen, vécut an commencement du dix-luitième siècle. Il est loné par Baron, dans ses Recherches sur le iuth (p. 82), pour la bonté de ses instruments.

JACOBI (CHRÉTIEN-GOTHILF), né le 26 janvier 1696 à Magdebourg, perdit la vue à l'âge de dis ans, par l'effet de la petite vérole. La nature le dédommagea de ce malheur en lui donnant un esprit vif, pénétrant, et en le douant d'heureuses dispositions pour les sciences et pour la musique. Simon-Conrad Lippe, organiste de l'église Saint-Jean, lui donna les premières lecons de cet art, et le rendit assez habile, après deux années d'étude, pour qu'il pût iouer de l'orgue dans les églises. En 1714 Jacobi s'éloigna de Magdebourg, pour visiter les écoles de Leipsick et de Jéna, puis il se fit entendre avec succès dans plusieurs cours. En 1720, il obtint la place d'organiste à l'église Saint-Pierre de Magdebourg; six ans après, il fut appelé à remplir les mêmes fonctions dans celle de Sainte-Catherine. Telle était sa situation en 1732, époque où s'arrêtent les reuseignements fournis par Walther. Jacobi était un organiste et un compositeut distingué. Il dictait ses ouvrages avec une rapidité et une dextérité très-remarquables. Ses compositions sont restées en mannscrit.

JACOBE (Ann. Fásidas-Casars), consièlle de considior de pateur à Caraidifold, dans le doublé de Sast-Codha, anguil à Ichterhause le 27 octobre 1733. Il fid d'aberd annodair du régionnt de Sas-Codha, na sertice de la Bildande, pui pasteur à Coppenbregge, dans le consid de Spiegoliere, et comort à Crassifolde, jui a varil 1807. An comort à Crassifolde, jui a varil 1807. An extition initiatée : Neckrecht enn den Glekrapitent in Ridiande (Stotic sur les carilons de la Hidainde), dans le Magaina de Hautorre, année 1717, d'13, d'dans la Colletio de petits érrits fragitifs de l'auteur; Lulpsick, 1700, les<sup>27</sup>.

ANCOBI (Fasósan-Guillares), factors d'instruments de cuirre à Dresde, e à Bertin en 1751, appril les principes de son art ches un factor de cors et de trompettes, nomme Lezuthodit, et demorar près de lui en appresant le la company de la com

JACOBI (Coura o), virtuoes sur le basson et violoniste, mé à Mayence, le 21 juillet 1756, fut d'abord musicien de la chambre à Cobourg, poirs, en 1802, il obtint la place de directeur de musique à la chapelle de Desam II est mort dans cette position, le ti juillet 1811. On a de cet artiste de la musique composée

poer son instrument, où l'on remarque de gont et de l'élégance. Ses principeus overages sont : l' Deux concertos pour hasson et or-chestre. - 2' Concertino; idem, op, 7; Leip-sick, Beelkopf et Herdd. - 3' Variations pour hasson et orchestre, op, 8 et 10; libid. - 4' Pots-pouris, idem, op, 6 et 12; libid. - 6' Divertissement, idem, op, 6; op, 9; libid. - 6' Divertissement, idem, op, 1; libid. - 6' Divertissement, idem, op, 0; op, 9; libid. op, 9; libid. and 10; libid. - 6' Divertissement, idem, op, 1; libid. - 6' Divertissement, idem, op, 1; libid. op, 1; libid. - 8' Dians, Simrock. - 8' Dians pour 2 bas-sans, op, 5; bid et basse, op, 5; bid.

ands, 19: 52 cm.

AACOPO on JACQUES DE BOLOGNE (Mahras), compositere illuite dei quisiten sistein, a feli inconeus I cons les historiems de 
is munique. Il fut le contemporain de François 
inconeus de la manique. Il fut le contemporain de François 
coccat depli Organica. Un manuscret de la Bibliolibèque impériale de Paris (cost et 335 de supplétible manuscret de la consonai l'allaments à deux 
ont trois vols, de au composition : elles sont sufresse en soulton morte françoistemen.

JACOPONE on JACOPO BENE-DETTO, célèbre poéte ascétique italien, naquil à Todi, dans le treizième slècle. Destiné par sa famille à l'étude de la philosophie et de la jurisprudence. il v fit de ranides progrès. Après avoir été recu docteur en droit, il fut un des avocats les plus célèbres de Rome. Il s'était marié, et la femme qu'il avait nnie à son sort était aussi distinguée par ses vertus et les qualités de son esprit que par sa naissance. Un événement funcste la ravit à son époux : pendant qu'elle assistalt à un bal brillant, le plafond de la salle s'écroula sur les assistants et la tua. Désespéré de ce malheur, Jacopo renonça aus plaisirs du monde, à ses biens, et se couvrit de haillons; puis il parcourut l'Italie en se donnant l'apparence d'un insensé. Ce fut alors qu'il reçut, des enfants qui le suivaient, le sobriquet de Jacopone. Fatigué de sa vie errante, il finit par entrer dans l'ordre des Franciscains, et y fit profession. Dès ce moment il se Jivra à la composition de beaucoup d'bymnes et de cantiques dont on lui attribue les mélodies aussi bien que les vers. Il mourut dans son couvent, le 25 décembre 1306. C'est ini qui a composé les hymnes Cur mundus militat sub vand gloria, Ave rex Angelorum, et le Stabat Mater dolorosa, qui a été faussement altribué au

pape Innocent III.

JACOTIN, musicien belge de la Flandre,
naquit entre les années 1440 et 1450. Gerber dit,
dans son Nouvean Les lique des Musiciens, que ce
nom indique vraisemblablement Jacquet ou Jachét de Mantone, et Schmid, dans son livre sur
Petrucci de Fossombrone, pene que c'est une dé-

412 signation de Jachet de Berchem; mais des documents authentiques découverts par M. Léon de Burbure, dans les arctrives de la collégiale de Notre-Dame d'Anvers, établissent les faits suivants : Le nom de famille de Jacotin était Godebrye, lequel est quelquefois traduit en latin par celul de Godefridi (Jacobus Godefridi). Cela est démontré par un écrit flamand de sa main, dans lequel, parlant d'une elsapelanie ( bénétice ) qui iui avait été donnée après la mort d'un prétre nommé André Wielman, il dit : « ttem après « ce Dominus André, cette même chapelanie fut « donnée à celui qui s'appetle Jacques Godebrye, « communément nommé Jacolyn, l'an du Seie gneur 1479, le 9 juillet, et jo suis encore « possesseur de celle-ci par la grâce de Dieu, » pour aussi longtemps qu'il jui plaira (1). » En tête d'un autre rôle, en langue iajine, écrit également do la main de Jacotin sur pareliemin, on tronve i'intifulé snivant : « Secuuntur perpetni « redditus Capellanie quarta animarum (de la

 quatrièmo chapeianie des âmes) in choro lujus insignia ecelesie collegiate beate marie antrerpiensis perlinentes qui quidem capeilania coliata fuit michi Jacobo Godebrye anno incarnationis dominice (sie ) M°CCCC\* LXXIX° die

nona mensis julii. Cujus ante me possessor
 fuit Dominus Andreas Wielman pie memorie.
 Les mots michi et ante ne prouvent que le rôte
 fuit de la reconstrucción de la rote

Les mots michi et ante me prouvent que le rôle est écrit par Jacques Godebrye lui-même. Il n'y a done pas de doute possible : Jacques Godebrye et Jacotin ne sont qu'une seule et même personne.

Lorsque Jacotin fut reçu chantenr à la coliégiale d'Anvers, au commencement de l'année 1479, ii n'était pas encore prêtre, car ii ne se donne pas la qualification da Dominus (en flamand Heer ), réservée aux ecclésiastiques à cetie époque; toutefois ceia ne l'empêcha pas, comme on vient de lo voir, d'être pourvu d'un bénéfice dans la mêmo année, paree qu'en vertu de priviléges sp/cianx accordés par plusieurs papes à Notre-Dame d'Anvers, pour favoriser la musique de chœur, les laignes pouvaient obtenir des bénéfices sembiables après ieur admission comme chanteurs de cette église. Ces chanteurs, appelés vicaires, étaient au nombre de douze, et avaient elsacun un douzième du revenu affecté à cette catégorie de choristes. Bieniôt après que Jacotin y ent été admis, il obtint la chapelanie dont il a été parié précédemment, et dès lors il eut un revenu

(i) Hem or desce herre Andrese soe was desen salven captirien gheprien een die heel Jacope Godebeye alles Jacobyn, anno Hundiel HINC neghenserentich neghenslen dach in Julie ; ende oosh den le possessoor van de se by den grallen Gods, alsoe lanck jele jaks hem believen sal. sufficient pour vivre d'une manière honorable.

Le nombre des ciunteurs (vicaires et chapelains) qui, en 1482, esécutaient à l'église de Notre-Dame ies offices en mesique, était divisé en denx groupes : ceini du côté droit du chœur s'élevait à viegt-neuf : au côté gauche il était de trente-denx, en tout solxante et un, non compris les enfants de chœur, et un certain nombre de chanoines, chantres émérites de la chapelle pontificale, qui ppissaient sans doute leurs voix a celles des autres musiciens, Jacotin était alors un des derniers chantres vicaires, el comme tel it était placé dans le chœur après les autres chantres. Les états de présence font voir qu'il était assidu à son poste jusqu'en 1528, en sorte que son service dans la collégiale n'a pas duré moins de quarante-nenf ans. Au commencement de cette année 1528, il occupait, au chœur de droite, la place la plus rapprochée de l'autel, en sorte que, dans sa longue carrière, li avait vu disparattre les soixante chanteurs qui le précédaient en 1479. suivant l'ordre des dates de réception. Il mourut bientôi après : la date de son décès est rapportée de la manière suivanto dans un document écrit pour l'usage de mattre Simon de Plauen, son successeur dans sa chapelanie : on y lit : . Item,

 après celui-ci (André Wielman), cette elispelanie int conférée à mattre Jacque Godebrye autrement nommé Jacotin, en l'an 1479,
 le 9 juillet, lequel mourut l'an 1528, style de

France, avant Pâques, le mereredi de la semaine sainte, qui était le 24 mars ; et ensuite
elle fui donnée à un sous-curé de l'église Notre-

« Dame, nommé maître Piauen, natif d'Asperen, « endéans trois semaines après la mort de Ja-« cotin, le 16 avril 1529, après Pàques (1). « La contradiction qu'on remarque entre ces dens dales n'est nu'apparente; car à cette énouse. le

La contraticuon qu'on remarque entre cis cent, dales n'est qu'apparente; car, à cette époque, le renouvellement de l'année n'avait pas lieu su premier janvier dans les Pays-Bas, mais la volle de l'àques après la cérémonie de la bénédiction du cierge pascal. Il en était de même dans la pius grande partie de l'Europe.

Jacolin ful un des musiciens renommés de la fin du quinzième siècle et de la première partie du setzième. Le deuxième livre des Mottetti de la Corona, imprimé à Fossombrone (Étata ro-

 mains) par Ottaviano de Petrucci, en 1519, contient trois moteta à quatre voix de cet artiste (Interveniat pro rege nostro; Michael archannele: et Rogamus te virgo Maria). Dans la rare collection de chansons publiées par Salblinger et imprimée par Philippe Uhlard à Augsbourg. en 1545, sous ce titre : Concentus ocio, ser, quinque et quatuor vocum omnium jucundissimi, on trouve quelques pièces intéressantes de Jacotin. Plusieura chansons françaises de sa composition se trouvent dans le densième vo-Inme des Bicinia gallica, latina et permanica, Imprimées cliez Georges Rhan, à Wittenberg, dans la même année. Les livres 5mc, 6mc, et 9me de la grande collection des motets et de Magnificat à cinq et six parties, pobliée par Pierre Attaingment (Paris, t534, petit in-4°, obl.), en contlennent plusieurs du même artiste. Le sixlème livre des chansons nouvellement composées en musique par bons et excellents musiciens (Paris, 1556, Adr. Le Roy el Robert Ballard), contient la chanson à quatre parties de Jacotin : Je roudrous bien. Onen tronvetrois autres dans le premier et second livro du Recueil des recueils, publiés par les mêmes imprimeurs (Paris, 1563 et 1564, ou 2º édition, 1567). Des messes à six voix de Jacotin, qui portent la date de 1510 dans le catalogne de l'abbé Santini, se trouvent à Rome, dans sa collection. Contemporain de Joseph Deprès, mais plus âré que cet illustre mattre, Jacotin a moins de hardlesse que ini dans sa manière d'écrire, mais il y a plus de olénitude dans son barmonie.

JACOTOT (Joseph), né à Dijon, le 4 mars 1770, servit d'abord dans l'artillerie, et parvint au grade de capitaine dans le bataillon de la Côte-d'Or. En 1793, il quitta le service militaire et obtint nn emploi dans l'administration de l'École polytechnique. Les écoles centrales ayant été instituées, il fut envoyé à celle de Dijon ponr y enseigner les langues anciennes, puis il devint professeur do mathématiques au lycée de la même ville. Enfin II y fut professeur agrégé de virolt romain. Nommé membre de la chambre des représentants en 1815, après lo retour de Napoléon, il ne s'y fit point remarquer; cependant ses opinions politiques le firent s'éloigner de la France à l'époque de la seconde restauration. Il se rendit en Belgique, et bientol il obtint du roi des Pays-Bas sa nomination de lecteur de langue française à l'université de Louvain. Là, il fit les premiers essais de son système d'enselgnement, qui a eu un moment de vogue sous le nom d'Enseignement universel. L'auteur de cette méthode pose comme principes du système, que tout est dans tout, et que toutes les intel-

ligences sont égales : d'où il suit : 1° qu'il y a vice dans les métiodes où l'on passe incessamment d'un objet à un autre, en allant du simple au composé, parce qu'on n'apprend bien que ce qu'on recommence sans relâche, et parce que le but n'est pas aperca quand le point de départ n'est pas dans l'objet même qu'il s'agit de réaliser: - 2º que si tous les individus n'atteignent pas au même degré de connaissances et d'imbileté dans les sciences et dans les arts, e'est que les uns ont de la persévérance, et les autres de la paresse, dans leurs études. Appliquant particulièrement ces principes à la musique, Jacotot ne veut pas qu'on en commence l'étude par des noms de notes, de clefs, de mesures et de signes de toute espèce, dont on ne conçoit pas d'abord l'usage; mais que elucun, prenant un air populaire qui lui soit familier, se fasse donner cet air noté, et qu'il compare sans cesse les intonations et les durées des sons que forme sa voix avec les signes qui sont sur le papier ; quand on aura bien saisl la valeur et la destination de chacun de ces signes, on saura la musique, et l'on sera en état de lire et de elianter tout air. toute musique quelconque. De même, si l'on veut apprendre à jouer du piano, il ne faudra pas s'occuper par abstraction du nom des touehes, ni de leur correspondance avec les notes, ni faire des exercices partiels des einq doigts, ni jouer des gammes avec l'une et l'autre main, etc.; mals on mettra sar le papitre, par exemple, les deux premières pages d'un concerlo de Hummel, et comme on aura déjà la connaissance de la signification des signes par l'élude de l'air populaire, on cherchera cette signification sur le clavier, se bornant d'abord aux quatre premières mesures qu'onapprendra par des tâtonnements, et qu'on répétera sans cesse; puis on joindra quatro autres mesures aux premières, et quand on anra été comme cela jusqu'au bout des deux premières pages du concerto, quand on les jouera bien, on sera nn grand planiste; car toute mnsique de piano possible, dit Jacotot, est dans les deux premières pages du concerto de Hummel. C'est ponr expliquer ce mode d'enseignement que l'auteur a publié un volume intitulé : Enseignement universel. Musique; Louvain, 1824, pctit ln-8° de 295 pages. 2° édition, Paris, 1879, in-80. La quatrième édition, intitulée : Musique, dessin, peinture, a été publiée à Paris, chez Mansul, 1839, 1 vol. in-8°. Environ 250 pages de ce volume renferment des divagations sur tontes sortes de sujets qui n'ont point de rapport avec la musique : le reste explique la méthode. L'enseignement universel a eu un certain éclat en Beigique, et même en

décoraient

France, pendant plusieurs années; mais it est maintenant oublié.

JACQUART (JEAN), facteur de clavecins et d'épinettes, vécut à Paris dans la première moitié du dix-septième siècle. Il jonissait de la réputation d'un des meilleurs artistes en son genre, à l'époque où le P. Mersenne écrivit son traité de l'Harmonie universelle ; car ce savant dit (Traité des instruments à chordes, liv. tIt. p. 159) que les meilleurs facteurs de France étaient alors Jean Jacquart et Jean Denys, et qu'ils étaient les successeurs d'Anfoine Potin et d'Emery, on Médérie (voy. ces noms). Une épinette de Jacquart se trouvait au nombre des vieux instruments conservés an dépôt des Menus-Plaisirs du roi ( rue du Fanbourg-Poissonnière, à Paris), avant échappé aux dévastations de la première révolution; mais, après celle de 1830, ce précieux reste d'antiquités musicales fut vendu avec d'autres épinettes et clavecins. puis détruit pour en retirer les ornements qui le

JACQMIN (FRANÇOIS), né à Rouen le 28 juillet (793, a appris dans cette ville les élémenta de la musique et du cor; puis il a été admis an Conservatoire de musique de Paris, le 8 octobre 1814, et y a continué ses études sous la direction de Danprat. Il obtint le premier prix de son instrument pu concours de 1818. Entré comme premier cor au Théâtre Italien , dans l'année suivante, il en sortit en 1826 ponr entrer à l'orchestre de l'Opéra-Comique, où il resta pendant plus de vingt-cinq ans. En 1829, il avait obtenu la place de chef de musique de la garde municipale de Paris. Cet artiste s'est fait connaître comme compositeur par les ouvrages sulvants : 1º Douze duos pour 2 cors , op. 1; Parls, Dufant et Dubols (Schomenberger). -2º Alr : Grenadier, que tu m'affliges, varié pour cor et piano, op. 2; ibid. - 3º Air varié pour cor et orchestre, op. 3; ibid. - 4º Trois duos concertants pour 2 cors, op. 4; Ibid. -5° Fantaisie pour cor et large sur des thèmes du Ture en Italie; Paris, A. Petit. - 6º Deuxième fantaisie pour cor et harpe on piano, sur des thèmes du Barbier de Séville ; Ibid. - 7º Fantaisie-idem sur des thèmes de la Dame blanche : Paris, Janet. - 8° Trois duos concertants pour 2 cors, op. 9; Paris, Schonenberger. - 9° Méthode complète de premier et de second cor: Paris, A. Petit, 1832, gr. in-4°.

JACQMIN (Jean-Bartiste-François), de la même famille, né à Rouen, le 27 septembre 1799, se livra d'abord à l'étude du piano qu'il abandonna ensuite pour la harpe. Entré au Conservaloire de Paris, comme élève de Naderman, le 17 mai 1825, quoiqu'il fût âgé de près de vingt-six ans, il obtint le second prix de son instrument dans la même année; mais il sortit de cette école le 19 juin 1826, sans attendre le moment du concours. Dans la même année, it entra, comme harpiste, à l'orchestre de l'Opéra-Comique, en remplacement de Foignet, il y resta jusqu'en 1834, et mourut an mois de juillet de cette année. Il était connu à Paris sons le nomde Jacomin cadel, quolqu'il na fat pas frère du corniste. On a publié de cetartiste : 1º Fantaisie pour la barpe sur les thèmes d'Anna Bolena. - 2º Air de la Sonnanbula, varié pour la harpe. - 3º Air écossals de la Dame Blanche, varié ponr la harpe. C'est le harplste Jacqmin qui a écrit la partie de harpe des fantaisses ponr cor et harpe publiées par le corniste du même

JACOUES Jer, roi d'Écosse, paquit en 1391.

Son père, Robert Itt, voulant le sonstraire aux embûches que lui tendait le due d'Albany, son oncle, le fit embarquer secrètement pour la France en 1405; mais le mauvais temps obligea le vaisseau qui le portait à relacher à Flamborough, dans le duché d'York, et le prince fut arrêté par les Anglais, qui l'envoyèrent à la Tour de Londres, tl v resta dix-huit ans, et ne recouvra la liberté qu'en payant une forte rançon et donnant des otages. Son séjour à Londres avait été profitable à son éducation, car il y acquit des connaissances étendues et variées qu'aucun prince de ce temps ne possédait. De retour dans ses Étate, il punit la trahison do queiques-uns de ses principaux sujets qui, plus tard, se vengèrent en le tnant. Jacques s'était retiré dans un couvent près de Perth, on it s'occupait du soin de déconveir les fils d'une conspiration contre sa personne; mals les conjurés le prévinrent, pénétrèrent dans sa chambre, avant à leur tête le duc d'Athol, son parent, et l'assassinèrent dans les bras de la reine, le 20 février 1437.

Lorsqua Jacques delli mosti ser le folce, il quanti Compris in forecession d'admondre les mours de san seject, et la mostique lei a vati paru in marcine de san seject, et la mostique lei a vati paru in constitue de la composition della composition della compositio

Burney a cependant révoqué en doute l'authenti- : loi-même n'a-t-il pas imprimé qu'il ne restait cité de ces mêmes mélodies : il me semble que ces doutes ne sont pas fondés. Les plus anciens témoignages altestent l'habileté de Jacques dans la musique. Le continuateur du Scotichronicon de Jean de Fordnn (t), Hector Boethius, dans son Histoire d'Écosse, traduite en dialecte écossais par Bullanden (2), Buchansn, dans son livre sur le même sujet (3). Bâle, Dempster, et après eux l'évêque Tanner, se sont accordés dans les éloges qu'ils ont faits des talents de ce prince comme musicien. Un passage remarquable du livre d'Alexandre Tassoni, intitulé Pensieri diversi (4), vient à l'appui de l'opinion des divers auteurs qui ont attribué à Jacques Ier l'invention, on du moins le perfectionnement de l'ancienne musique populaire de l'Écosse. « Nous pouvons « aussi compter parmi les nôtres (dit-il) Jac-

- « ques, roi d'Écosse, qui n'a point à la vérité mis
- « en chant des choses religienses, mais qui a « trouvé par son génie une nouvelle musiane
- · touchante et mélancolique, différente de tontes « les autres. En quoi il a été imité ensuite par
- « Charles Gesualdo, prince de Venouse , qui , à « notre époque, a illustré aussi la musique par

« de nouvelles inventions admirables (5). » L'opinion de Burney n'est fondée que sur des preuves négatives. Son argument le plus fort consiste à dire que les collections d'anciennes ballades et chansons, particulièrement celle que fit John Shirley, en 1410, des ouvrages de ce genre composés par Chaucer, Gower, Lydgate et autres, laquelle se trouve parmi les manuscrits d'Absmole à Oxford, ne renferment rien qu'on puisse attribuer à Jacques Ier, et ne contiennent que les paroles sans les airs. Enfin, il dit qu'après avoir examiné inutilement les manuscrits de toutes les bibliothèques de l'Angleterre, pour y découvrir d'anciens, airs notés, il a aconis la preuve que toute cette musique, jusqu'aq quinzième siècle, a péri (A general History of Music, t. II, p. 381). Pour peu qu'ou soit initié à Phistoire de la littérature de la musique, on sait qu'il ne faut jamais se hâter de conclure sur de si faibles preuves. N'a-t-on pas affirmé, et Burney

rien des compositions à pinsieurs parfies des treizième et quatorzième siècles? Cependant les découvertes de divers manuscrits faites depuis quarante ans envirou sont venues dunner un dément formel à cette assertion, D'ailleurs, lorsqu'il s'agit des chants populaires, c'est dans les traditions des peuples qu'il faut chercher et non dans les monuments écrits.

Les œuvres poétiques de Jacques Ier ont été recueillies et publices à Édimbourg, en 1783, sous le titre de Restes poétiques de Jacques Isr. un vol.in -8°. L'édileur a mis en lête du recueil une dissertation dans laquelle Il prouve l'anthenticité des pièces qui le composent; il y a joint une autre dissertation sur la niusique écossaise. On attribue à Jacques Ier un traité de musique qui paratt être perdu.

JACQUES ( .... ), éveutailliste de Paris, vers le milieu du dix-bultième siècle, fut amateur zélé de musique, et cultiva lui-même cet art avec succès. En 1745 it fit exécuter au Concert spirituel un motet de sa composition qui ent heansconp de succès, et qui trompa l'attente de beaucoup de personnes. Les railleurs s'étaient fort égayés d'avance aux dépens de cet artisan qui voulait se faire artiste; mais, quand on eut entendu son ouvrage, les rieurs furent de son côté. Le rédacteur du Mercure de France (avril 1745. p. 142) assure qu'il y avait peu de morceaux do ce genre qu'on pût mettre an-dessus de celui de l'éventailliste

JACQUOT (CHARLES-JEAN-BAPTISTE), CORDU sous le pseudonyme d'Eugène de Mirecourt . journaliste, romancier, et auteur de nouvelles publiées dans divers journaux, est pé à Mirecourt (Vosges), vers 1820. An nombre de ses productions est une collection de notices biographiques publiées sous le titre général Les Contemporains, en petits volumes in-32, qui paraissalent mensuellement. Plusieurs biographies de musiciens célèbres font partie de cette collection : on y remarque celles de Rossini, Meyerbeer, Auber , Felicien David , etc. Jacquot , dil Eugène de Mirecourt, a été condamné à la prison et à l'amende, par le tribunal de police correctionnelle de Paris, ponr dissamation, dans ses notices, contre diverses personnes. Il est mort à Pétersbourg dans les derniers jours de décem-

JADASSOHN (SALONON), planiste et compositenr, né à Breslau, le 15 septembre 1831, a recu des lecons de piano de Hesse: Lüstener lul enseigna le violon, et il étudia l'harmonie sons la direction de Brosig. Il venait d'entrer au Conservatoire de Leipsick lorsque les mouvements

<sup>(</sup>t) Scottchrop., vol. IV, p 1272. (2) He was ... richt crafts in playing Baith, and Lute and Harp, and sindry other instruments of musik. (5) Rer. Scot, Hist. Hb. 1, s. 17.

<sup>(4)</sup> Venise, 1844, IIb. X, c. XXIII.

<sup>(5)</sup> Nel ancora possiamo consumerar tra mostri Jacopo rè di Scotta, che non pur cose sacre compose in canto, ma trovò da se stesso una nuova musica lamentevole, e mesta, differente da Julio l'altre. Nel che pot è stato imitato da Carlo Gesualdo, principe di Venosa, che in questa nostra elà ha illustrata anch'egii le musica con azore mirabili iqvenzioni.

récolutionnaires de 1818 chalèrent dans fonte l'Allemagne. En 1819, Jadessohn se rendit à Vélinari, où Liste l'accossillit avec bésavelliance et ini donna des conseits pour son faitent. Fixé essuité à Leipèsic, comme précesure de plano, ce jeune artiste y a publié des chants religient, det Lieder, plusieurs pièces pour le pinno, pari-culièrement une sonate pour piano et violon, à laquelle on a accordé des élogo.

JADIN (Jran), professeur de violon et de picapelle des arciántes pour encrea la ciapelle des arciántes gour ences de Pays-Bas, à Bruxelles; pois lise fina à Versailles, où il entra dans la ciapelle du rol. Il est mort en cette ville, à l'aurore de la révolution française. Il a fait graver à Bruxelles cinq œuvres de aymplonies, quatores et très de violonies.

JADIN (Georges), frère du précédent, était bassoniste de la chapelle du roi de France, et cut un jaient distingué sur son instrument.

JADIN (LOUIS-EMMANUEL), file alné de Jean, est né à Versailles le 21 septembre 1768, Son père lui donna les premières leçons de musique, ci lui enseigna à jouer du violon. Il fut page de la musique du roi Louis XVI. Son frère putné, tlyacinthe Jadin, pianiste distingué, loi donna des leçons de piano, lorsqu'il eut quitté la maitrise de la chapelle royale. Le théâtre de Monsieur avant été organisé en 1789, il v obtint la place de second claveciniste, devint le premier en 1791, el conserva cette place jusqu'au départ des chaptenrs italiens, c'est-à-dire jusqu'en 1792. Étant entré à cette époque dans la musique de la garde nationale de Paris, Il composa besucoup de morceaux d'harmonie militaire pour ce corps, et un grand nombre d'airs patriotiques et de pièces pour les fêtes nationales de la révolution. Devann professeur au Conservatoire en 1802, il joignit à cette place, en 1796, celle de chef d'orchestre du Théâtre Molière, rue Saint-Martin. Après la Reslauration (en 1814), il fut nommé gouverneur des pages de la musique du roi, et il conserva cette place jusqu'en 1830, où il demanda et obtini sa retraite avec la pension. tt se retira alors à la campagne, près de Montfort-l'Amaury. Jadin jonait bien de plusieurs Instruments, particulièrement da violon et du piano. Vers 1805, il était considéré comme un des meilleurs accompagnateurs de Paris. Comme compositeur, il s'est fait remarquer surtout par sa fécondité, quoiqu'il ne fût pas dépourvu de mérile dans l'art d'écrire. Il a survécu à presque tous ses ouvrages, parce que ceux-ci manquent surtout des qualités qui font vivre les productions d'art : la verve et la nouveauté. Cependant, à l'âge de 60 ans, il a écrit des quinlettes de violon

qui méritaient plus de saccès qu'ils n'en ont obtenn. On a de cet artiste : I. OPERAS : 1º Au thratre des Jeunes Artistes : Constance et Gernond, en un acle. 1790. Au théâtre Montansier : - 2º La Religieuse danoise, ou la Communauté de Copenhague, en 3 actes, 1791. - 3º Le Duc de Wolfza, 1791. An théstre de Monsieur : -4º Joconde, en 3 acles, 1790. - 5º La suite d'Annetie et Lubin, en un acte, 1791. - 6º /1 Signor di Pursognac, en 3 actes, 1792. -7º Amélie de Montfort, en 3 acies, 1792. -8º L'Apare puni, en un acte, 1792. An Théatre National ( Opéra Montansler ) : - 9º Alixbelle, ou les Crimes de la Féodalité en trois acles, 1794. Au théâtre des Amis de la patrie (Lonvois): - 10° Les Talismans, 3 acles, 1793, - It' Le Héros de la Durance, ou Agricot Viola, un acte, 1794. Au théâire Favart : -12º Le Coin du Feu, an acte, 1793. - 13º Le Congrès des Rois, 3 actes, 1793, en société avec plusieurs autres compositeurs. - 14° Le Négociant de Boston, 3actes, 1794. - 15° L'Ecolier en vacances, un acte, 1794. - 16° Le Cobaleur, un acte, 1795. - 17º La Supercherie par amour, 3 actes, 1795. - 18º Le Marioge de la veille, un scie, 1796. - 19º Les deux Lettres, 2 actes, 1797. Au theatre Feydean: - 20° L'Apolhéose du jeune Barra, un acte, 1793. - 21° Le Lendemain de Noces, un acte. 1796. - 22° Candos, ou les Sauvages du Canada, 3 actes, 1797. - 23° Les bons Voisins, un acte. 1797. - 24º Le Grand-Père, ou les deur Ages, on acte, 1805, remis en 1821 au théâtre do Gymnase. - 25° La Partle de Campagne, en un acte, 1810. - 26° L'Auleur malaré lui, ou la Pièce tombée, un acie, 1812. - 27° L'Inconnu, ou le Coup d'épée viager, en 3 actes, 1816. - 28° Fonfan et Colas, en un acte, 1822.- A l'Académie royale de musique : - 29° L'Heureux Stratagème, en 2 actes. 1791. - 30° Le Siége de Thionritte, 2 actes, 1793. - 31° Hymne à J.-J. Rousseau, 1794. - 32° Mahomet II. 3 actes, 1803. Au Théâtre des Variétés : - 33º Mon Cousin de Paris, un acte, 1810, Au théatre de la Cour: - 34° Guerre ouverte, ou Ruse confre Ruse, 3 actes, 1788. Cantates de circonstance : - 35º Le Chant de l'Esclave affranchie, à l'Opéra, 1794. -36º Hommage à Marie-Louise, impératrice des François, 1810. - 37º Le Sermen! français, au théâtre Feydean, le 6 juin 1814. - 38° La Fele du Roi, à l'Opéra, 1817. - 39° Les Défenseurs de la Foi, 1822. II. MUSIQUE POUR LES PETES PATRIOTIQUES. - 40° Ennemis des Tyrans, chœur, avec orchestre. - 41º Citoyens, levesvous, idem. - 42° Au Banquet des l'ertus.

idem. - 43° Symphonie militaire pour divers instruments à vent ; Paris, Michel Ozy. -44° Ouverture (en ut) idem, ibid. - 45° Ouverture ( en fa ); idem, ibid. Ilt. Musique instrumen-TALE. - 45° La Bataille d'Austerlitz, symphonie à grand orchestre; Paris, Jouve. - 47º Harmonic pour 2 clarinelles, 2 cors el 2 bassons; Paris, Le Duc. - 48° Suiles d'harmonie militaire, 2º et 6º livraisons du Journal de Le Duc-- 49° Troia sextuors concertants pour 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons; Paris, Dufaut et Dubois. - 50° Symphonie concertante pour piano et flûte : Paris, Dufaut et Dubois, - 51° Symphonie concertante pour flûte, cor et basson. ibid. - 52º Idem pour clarinette, cor et basson; Paris , Sieber. - 53º Idem pour hauthois et piano, ibid, - 54° Truis quatuors pour 2 vioions, alto et basse, op. 31; l'aris, Dufaut et Dubois. - 55° Trois quintettes pour deux violons, 2 violes et violoncelle; Paris, chez l'auteur. -56° Trois tries pour flûte, violon et violoncelle, oo, 125; Paris, A. Petit. - 57° Trois quatuors pour clarinette, violou, alto et basse; Paris, Sieber. - 58° Premier concerto pour piano et archestre : Paris , Janet . - 59° 2° idem , Paris, Brard. - 60° 3° idem ( en re mineur ), Paris, Sieber. -- 61° Symphonie concertante pour 2 pianos; Paris, Erard. - 62º Trois quintettes concertants pour piano, flute, hauthois, cor et basson; Paris, Janet. - 63° Trois quatuors pour piano, violon, atto, et basse ; Paris, Erard. -64° Grandes sonates pour plano, violon et vioioncelle obligés, nº 1, 2, 3; Paris, Pieyel. -65° Trois sonates pour piano, violon et violoncelle, iiv. 8; Paris, Erard, - 66° Trols idem; liv. 9. Pleyel. - 67° Trio idem; Paris, Schlesinger. -68° Trois grands trios idem: Parls, Sieber. -69° Trio concertant pour plano, harpe et violon : Paris, Naderman. - 70° Trois grands tries poor piano, cor et violoncelle; Paria, Gambaro. -71° Environ vingt œuvres de sonales et duos, fantaisles et pots-pourris pour piano, violou et divers autres instruments. - 72° Deux œuvres de sonales pour plano seul. - 73° Une multi-Inde de morceaux détachés, aira variés, fantaisies, rondeaux, pots-pourris, etc., pour piano seul. - 74° Quatorze recneils d'airs à voix seule, de canzonettes, de romances et de nociurnes à 2 voix, avec accompagnement de nisao, Jadin a été fait chevalier de la Légion d'honneur en 1824. It est mort à Paris, au mois de juillet 1853. JADIN (HYACINTRE), pianiste distingué et

JADIN (HYACKYTEE), pianiste distingué et compositeur, frère putné du précédent, naquit à Versailles en 1769. Il eut son père pour premier malire de musique, puis il reçut des leçons de piano de Hullmandel. Devenu professeur au

Conservatoire à l'époque de l'instilution de cette école, il s'y fit remarquer par son excellente méthode d'enseignement, mais il n'eut pas le temps d'acquérir toute la renommée qu'il pouvait espérer, avant été enievé à l'art et à ses amis par une maladie de polirine, en 1802. Hyacinlie Jadin, avait brillé, par son exécution éléganle et pleine d'expression, aux célèbres concerts du théatre Feydeau, en 1796 et 1797. Il s'était fail aussi connaître avantageusement des artistes par ses compositions, particulièrement par ses concertos popr le piano, et par quatre œuvres de quatuors de violon qui n'ont point été assez répandus. On connaît sous son nom : 1º Ouverture pour instruments à vent : Paris, Michel Ozy, -2º Trois quatuors pour 2 violons, alto et basse, op. 1; ibid. - 3º Trois idem, op. 2; ibid. -4º Irois idem op. 3, ibid. - 5º Trois idem, op. 4; Paris, Pleyel. - 6º Trois trios pour 2 violous et basse; Paris, Michel Ozy. - 7° Trois trios pour violon, alto et basse ; ibid. - 8° Premier concerto pour piano et orchestre, ilud. -9° 2º idem (en re mineur); Paris, Erard. -10° 3° idem ; Paris, Michel Ozy. - 11° 4° idem (en ré mineur ), Paris, Michel Ozy. - 12° Sonates pour piano et violou, liv. t et 2; Paris, Michel Ozy. - 13° Trois idem, ilv. 3; Paris, Janet. - 14° Sonate pour piano à 4 maius; Paris, Michel Ozy. -. 15° Sonates pour piago seul, œuvres 4, 5, 9, to et posthame; ibid.

JADIN (GRORCES), frère cadet des précédents, sé à Versailles en 1771, fut élève de Richer pour le chant, et enteigus cet art à Paris jusqu'en 1813. Il # publié 6 romances avec accompagnement de plano; Paris, Pleyel, et é autres romances, 2º récueil ; Paris, Cochet.

JÆGER (JEAN ), directeur de musique du margrave d'Ansoach, paopit à Schlitz, le 31 août 1748 (et son à Lauterbach en 1745, comme le dit Gerber dans son ancien Lexique ). Il ful un des plus habiles violoncellistes de l'Allemagne. Dans sa jeunesse, il était isantboiste dans un régiment au service de la Hollande; à cette époque il jouait anssi très-bien du cor. Plus tard, il entra dans la chapelle du duc de Wurtemberg, où se trouvaient réunis les artistes les plus distingués, sous la direction de Jomeili : Jæger y puisa des ieçons de style et de goût qui portérent son talent au degré le plus éminent. Ver-1776 H fut appelé à la cont du margrave d'Anspach, en qualité de premier violoncelle solo. Là, ii se vous principalement à l'éducation de son fils, âgé de neuf ans, et qui déjà se faisait admirer par son habileté sur le violoncelle. En 1787, le père et le fils firent un voyage à Berlin. Plus tard Jæger visita une grande partie de l'Allemagne

avez son second fils, qui était aussi devenu un virtuose remarquable sur le violoncelle. Au retour de la Hongrie, il s'étabilit à Breslau. En 1825, Ernest, le plus jeune des fils de Jager, fut engagé à la chayelle de Munich, et le père, alors âgé de 77 ans, le suivit dans cette ville. On ignore l'époque de sa mort.

J.ECER (JRA-Y.ZERSAR-LEONARD.), fils side du précédent, si de Annapele, en 1777, younges dans son esfante avec son pêre, et se fit attailre par son habilité out le tridoccie. La resise ver autont de laborat des son estate, et toi son conduction pour acheers esé indues. Il se fix a cassific à Brestau avec son père. Le citalique de Bochun, publié à Hambourge en 1709, indique six solos pour videorecile, avec accompation de la companie de la composition de cet situite, en mangance la composition de cet si-

J.ECER (EASET), derwikene fils de Joan, and Brestian, est usus ein altent précess sur le visloncelle, qui fint développe par les ieçuses de Brenard Rouber, Il surpasas son petre è son fère va habitet. Après avoir parcours une partie de l'Allemagee et de la Hongrie, il reforma à Bresl'Allemagee et de la Hongrie, il reforma à Breslan, et y demeurs jusqu'en 1825. Il fot alors oummé violoncellite solo de la cour de Bavière, et l'année suivante il aits se fixer à Momich.

JÆGER (FRANÇOIS ), né à Vienne en 1796 . suivant les Lexiques de Gassner et de Bernsdorf, en 1798, d'après les notes de Gathy, conformes à la première édition de la Biographie universelle des Musiciens, ét le 11 août 1800, si t'on s'en rapporte à M. C.-F. Becker ( Die Tonkünstler des 19 ten Jahrh. p. 91.) Cettedernière date paratt être exacte. Jæger était simple ouvrier cordongler, quand le mattre de chapelle Weigl, l'ayant entendu chanter pendant qu'il travaillait, remarqua la beauté de sa voix, et lui fit donner des leçons de chant. Jæger devint en nen de temps un bon musicien, mala sa manière de chanter était affectée, et lamais il pe put s'élever au-dessus du médiocre comme acteur. Après quelques essais dramatiques dans les villes du second et du troisième ordre, il fut engagé au théâtre de Kœnigstadt, à Berlin, et y jouit de la faveur publique dans les aunées 1824 à 1828, forsque mademoiselle Sontag brillait sur la même scène. Depuis lors, sa voix s'est altérée sensiblement, et ses succès ne se sont soutenna ni à Stuttgard, ni à Monich, où ti s'est fait entendre. Jæger s'est fait connaître comme compositeur par des chansons allemandes avec accompagnement de piano, publiées à Vienne, chez Diabelli, et surtout par le chant Der

Traum des erstem Küsses (Le Rive du premier baiser), dout il self feil plus de lie diftions en absiere), dout il self feil plus de lie diftions en Allemagne, et qui a en un succès populaire. Se compositions pour le chaut not au numbre d'environ 23 couvres. En 1841, Jueger était fixé à Stuttgrad depuis 1853, en qualité de professeur de chant d'une école attachée au théâtre de la cour. Son fils, nommé François comme lui, se faissit compatire des fore par des Lieuler avec accompagnement de piano.

J.EGER (CRASELS), planiste et compositor à Berlin, brilla dans cette ville josque vers 1870. Il a publié: 1º Sonates, faciles pour plano exul, op. 14, nº 1-1, 24. n. -2º Rondens pour planu et fible, op. 6; Berlin, Concla. — 3º Grande polonaise pour plano seul , op. 8, ibld. — 6º idemo, op. 9, ibl. d. - 5º idemo, op. 19 ibld. — 6º idemo, op. 21, ibld., et quelques thémes variés.

JAELL (ALFRED), planiste et compositeur, fils d'Édonard Jaell, violoniste qui eut quelques succès à Vienne depuis 1818 jusqu'en 1831, naquit à Trieste, le 5 mars 1832. Le violon fot le premier instrument pour lequel il recut des lecona de son père; mais bientôt son penchant pour le piano se fit si bien remarquer, qu'il fui fut permis de se jivrer à l'étude du clavier, et qu'il v fit de rapides progrès. En 1843 il commença à voyager, accompagné de son père, pour donner des concerts , et débuta au théâtre San Benedetto, à Venise, entre deux actes d'un opéra. L'année sulvanje il était à Milan; puis il parcourut le midi de la France. Arrivé à Bruxelles à ia tin de 1845, il y resta environ deux ans, faisant seulement quelques excursions en Hollande et dans les Provinces rhénanes. Vers la sin de t847, Jaeli se rendit à Paris et s'y fit entendre avec succès; mais la révolution du mois de février 1848 l'obligea à s'éloigner de cette ville, et Il se rendit en Amérique où il demeura pendant plusieurs années. De retour en Europe, il a visité l'Aliemagne, la Pologne et la Russie. Cet artiste a le leu brillant et correct, mais sans caractère personnel, ti a publié pour son instrument des plèces de salon, des transcriptions, des fantaisies sur des thèmes d'opéras, et diverses bagatelles. En 1860 il a joué à Paris et en Hol-

lande avec de brillants succès.

JAGEMANN (Cunsfrus-Joseph), conseiller et bibliothècaire de la cour à Weimar, ne
à Dingeistandt, en 1735, mournt à Weimar le 7
février 1801. Parmi les nombreux écrits de ce
littérateur distingo<sup>2</sup>, on remarque une notice sur
sacchint, inscrée dans le Mercuer allemand,

1796, n° 9, pages 67-75.

JAGEMANN-HEIGENDORF (Caro -

LINE), née à Weimar, en 1780, étaitfille du préeident. Douée d'une rare beauté, d'une voix remarquable, et de cet accent expressif qui émeut, elle eut le bonheur de tronver dans la duchesse de Saxe-Weimar nne protectrice qui l'envoya à Mantielm pour y apprendre le chant et la déclamation, sous la direction de Beck. Mme Beck, célèbre actrice et cantatrice dramatique, se chargea de son éducation et lui fit faire de rapides progrès. Encore enfant, MII» Jagemann débuta en 1795 au théatre de Manheim, et fit naître par son intelligence les plus belles espérances pour l'avenir. Elle continua ses études jusqu'en 1797, et débuta le 19 février de cette année au théâire de Weimar, dans l'Oberon de Wranitzky. Les charmes de sa personne, sa grâce naturelle et l'expression de son chant excitèrent l'enthousiasme de tous ceux qui l'entendirent. Goths et Schiller la prirent en affection, et lui donnèrent des conseils qui développèrent son talent de la manière la plus lienreuse. En 1801, elle fit quelques excursions artistiques, particulièrement à Berlin, où des applaudissements unanimes lul furent décernés. De retour à Weimar, et dans tout l'éclat de son lalent et de sa beauté, elle devint la maîtresse du grand-duc, qui lui donna la seigneurie de lleigendorf, près d'Altstadt, avec le nom de cette terre. Elle abusa, dit-on, alors de son influence et de son crédit popr faire triompher ses caprices, et fut si impériense dans ses relations, que Gothe abandonna en 1821 l'administration du théâtre pour ne point se trouver en conlact avec elle. La carrière dramalique de Muse Heigendorf se prolonges an théâtre de Weimar jusqu'à la mort du grand-duc; et quoique sa voix eût beancoup perdu de son éclat et de sa pureté, quoign'elle ne fût plus jeune et que sa beauté fût flétrie, elle conserva son infigence jusqu'aux derniers jours. Après la mort du prince, elle dut s'éloigner de Weimar, où elle s'était attiré la baine de la ville et de la conr. Depuis ce temps, elle passa les étés dans sa terre, et les hivers dans quelque grande ville, particulièrement à Berlin. Elle est morte à Dresde en 1847. - Une cantatrice nommé Mile Jagemann étail attachée au théâtre de Weimar en 1841.

AMIN (Accestr-Gittakwe-Fathane), né 3 Arnstad, dana ipincipaulé de Schwarthoure, Arnstad, dana ipincipaulé de Schwarthoure, vers 1750, s'est fait remarquer par la correcion, félégance el Verperssion de son jeus arle piano, et a en asosi de l'Itabileté aux le violon, le violoncelle, ni fate et le haulbois. En 7581, si il dali à Vuniversité de Jéna. Dans in même anne-ji, il et un vogue à Arnstadi pour y subri un examen dans l'appoir d'oblenir la place de conrec; il publis an Bouquert musical, consistant ca marchea, menueta, anglaisea, etc., pour le piano. En 1804, il accepta une place de précepteur clez le comte de Sievera en Livonie, à des conditions avanlageuses. Depuia ce temps on n'a plus eu de renseignements sur sa personne, mais il a publié six sonates pour plano, à Leipnick, chez Breitkopf et Harriel.

JAHN (Orro), archéologue et philologue distingné, est né à Kiel dans le Holstein, le 16 juin t813. En 1865 il fut nommé professeur à Greifswalde. Deux ans après il fut appelé à Leipsick pour occuper à l'université la position de professeur d'archéologie; mals la part qu'il prit au mouvement révolutionnaire de 1848 et 1849 lui fit perdre sa place . et pendant plusieurs années il vécut dans cette ville sana emploi. Depuis 1851 il est professeur à l'université de Bonn. Amateur de musique Instruit. Il a donné quelques articles de critique aur cet ast dans le journal gul a pour titre : Die Grenzbolen (les Messagers de la frontière). Il a publié une aoalyse du Paulus de Mendelssohn (Ueber das Oratorium Paulus von Mendelssolin-Bartholdy, Halle, 1839, in-8° de 30 pages), et un antre sur l'Élie du même compositeur. dans la Gazette générale de musique de Leipsick (Tome 50, p. 113 - 122, et 137 - 143). C'est surtout par la grande monographie de Mozart ( W .- A. Mozart, Leipsick, Breitkopf et Hærtel, (826 - 1859, 4 gros volumes in-8°) que M. Jahn a acquis des droits à la reconnaissance des amia de l'art. Cet excellent livre, où brillent au plus haut degré l'esprit de recherche, l'impartialité et les connaissances techniques, fait le plus grand honneur à son auteur. Peut-être pourrail-on lui reprocher de se complaire dans des détails onl n'ont pas tous un égal intérêt; mais, s'ils ralentissent la narration, ils ont du moins le mérite de présenter les faits dans toute leur sincérité.

CALINS (Fandras-Wartza ), compositions A Berlin, ent sea calviti d'article dans cette ville depuis 130 junqvin 150.0. Ce renseignement est le seul que j'il pur concellir ser a personne. Sea compositions sent toutes pour le piano ou pour le ciant. Les overages principars qu'on a sons son sons nost me grande sonate (en la ) pour piano et violone, 0.2; zu gur gand du (en mi) pour piano et violone, 0.2; zu gur gand du (en mi) pour piano et violone, du ce marche triomphate de l'altre de l'addre.

JAMABD (...), clanoinerégulier de Sainte-Genevière, prieur de Roquefort, membre de l'Académie de Rouen, naquit, je crois, en Normandie vers 1720. Il cultiva particulièrement les mathématiques, el publis en 1757 un mémoire au 12 countele observée en 1531, 1607, 1652, cfc.

Ou a de lui un iivra intituié Recherches sur la théorie de la musique ; Puris, 1769, in-8° de 296 pagea. Ces recherches ne sont que le développement de l'ouvrage de Ballière ( pou ce nom ) intituié : Théorie de la musique, ainsi que Jamard le dit jul-même dans sa préface : ... En lisant avec attention l'excellent ouvrage « que M. Ballière a donné depuis peu d'années « sous le titre : Théorie de la musique, j'al « été fortement frappé de l'écliglie de sons qu'il « propose comme la senienaturelle. Cette échelie, « qui n'était connue que sous la nom d'écheile « du cor de chasse, et que personne avant « M. Ballière n'avait encore songé à générali-« ser, ou à adapter à toute sa musique, comme « beaucoup plus parfaite que notre écheile diaa tonique; cette échelle diatonique, dis-ie. « me parut d'abord non-seniement d'une ré-« gularité · parfaitn et d'une simplicité admi-« rable, mais encore je jugoai qu'elle contenait a une suita de sons que les différentes experien-« ces prouvent êtra la suita la plus natu-« relie. » Malgré les éloges donnés par Jamard au système de Ballière, et le soin qu'il a pris de le développer, ce système n'est pas moins faux, les rapports arithmétiques y étant substitués aux géométriques dans le calcul des intervailes des sons. On peut consuiter à ce sujet ies observations de Suremain-Missery, dana sa Théorie Acoustico-musicale, pag. 68 et 69.

JAMBE-DE-FER (Pailiment), musicien du seizième siècle, n'est point né à la Fèrn comme le dit Walther, mais à Lyon, où it professa la religion réformée. Il parait qu'il vécut quelque temps à Poitiers, car l'éptire du la première édition des psaumes de Jean Poictevin. qu'il mit en musique, est datée de cette ville in 19 juillet 1549. On ignore s'il avait cessé de vivre avant la Saint-Barthetemy, ou s'il périt dans cette calastropiie. On a de ce musicien : 1º Les ceni Psaimes de David mis en françois par Jean Poictevin, à quatre parties; Poiliers, Nicolas Peletier, 1549, in-8°. La deuxième édition de ce recueit a été publiée dans la même ville, par le même imprimeur, en 1551, et la troisième à Paris, chez Nicolas Du Chemin, 1558. -2º Les vingt-deux octonnaires du psaime 119 de David, traduits par Jean Poictevin, mis en musique à quatre parties; Lyon, Thomas de Straion, 1561. - 3º Les cent et cinquante psaumes da David, mis en rimes françoises par Clément Marot et Théodore de Bèse, à quatro et cinq parties; Paria, Nicolas Du Cinemin, 1561, in-6° obi.; Lyon, Martin de La Roche, 1564.

JAMBLIQUE, philosophe platonicien, na-

quit à Chaicide, en Syrie, et vécut au commençement du quatrième siècle, sous le règne de Constantin. Après avoir été disciple d'Analole et de Porpiryre, il fut considéré comme un des chefs de l'école néopiatonicienne. Parmi les écrits qui nous resient de ce philosophe, on remarque l'ouvrage qui a pour objet la vie de Pythagore, Plusieurs éditiona grecques et satiues de cet ouvrage ont été publiées ; la meilleure et la pius nouvelle est cellu qui a été donnée par M. Kiessling sous ce titre : Jamblichi Chalcid, da vila Puthanorica liber : grace et latine, 2 vol. ln-8°; Leipsick, 1815, 1816. La piupart des renseignements que nous avona sur la doctrine des proportions musicales de Pythagore, pous ontété fournis par Jambique dans ce livre, tly dit aussi que luimême avait écrit un traité de musique d'après les principes des pytisagoriciens. Forkei dil qu'ou peut se consoler de la perie de cet ouvrage, si i'on considère le peu de mérite des ol.servations de Jambiique relatives à cet art qui se trouvent dans la vie de Pythagore.

JAMES (JEAN), Irès bou organisie anglais, né vers la fin du dix-septième siècle, fut longtemps malbeureux et obligé de sérvir commo organiste suppléant, pour la minime somme de 8 livres (environ 200 fr. ), par année, quoique bien supérieur aux organistes en titre qu'il remplacalt, Enfin il oblint l'orgue de Saint-Olave, à Southwark, qu'il quitta en 1738 pour celui de Saint-Georges, à Middiesex. Il mourut à Londres en 1745 : beaucorb de musiciens assistèrent à ses funérailles et y chantèrent un hymnn funèbre de sa composition. On a de lui queiques caprices pour l'organ et des chansons qui ont été publiées à Londres; mais les principaux spécimens de son talent se tronvaient dans ses improvisations d'orgue, qui étaient toules dans le

grand style de tlændel, JAMES (W.-N), flutiste anglais, a reçu des lecons de Nichulson. Il n'est connu que par un tivre qui a pour titre : A Word or two on the Auto (Un Mot ou deux sur la fluie); Londres, 1826, in 12. Ce mot est un volume de 252 pages, M. James y traite des flûtes des anciens, des flûtes alicmande ei anglaise ( flûte traversière et flote douce ou à bec ), des ressources de la flute allemande, des meifieurs ions pour la flûte, du son et de l'expression, et des flûtistes les plus célcires, anciens et modernes. Il v fournit quélques renseignements lalographiques el surto: t des appréciations du talent et des gruyres de Nicholson, Drouet, Rudail, Tulou, Berbiguier, Camus, Weidner, Sansi, Asie, Kuffner, Weiss, Sola, Dressler, Monzani, Gabrinisky et Negri. La traduction allemande d'un extrait de cel on

vrage a paru dans une suite de numéros de la trentième appée de la Gazette musicale de Lelpsick; eette traduction est de M. Charles Grenser, flütiste de l'orchestre de Leipsick.

JAN ou JEAN (MAISTRE); Voyes GERO

JAN (CLAUBE PETIT ) ; Voyes PETIT-JAN.

JAN (MARTIN-DAVID), musicien hollandals, vécut dans les dernières années du seizième siècle et au commencement du dix-septième. Il a mia en musique les t50 psaumes à 4, 5, 6, 7 et 8 voix, d'après le chant de l'Église réformée, et a publié celte collection sous le litre snivant : Psalmaczana, waarin de 150 Psalmen David's gerolad met verscheiden Lofzangen sijn; Ansterdam, 1600, in-4°.

JAN (Mantin), cantor à Sorau, vers le milieu du dix-sentlème siècle, fut d'abord recteur à Sagan, puis prédicateur à Eckersdorf. Il passa les dernières années de sa vie à Brieg, et y mourut en 1670. Ce musiclen a fait imprimer de sa composition un Passionale melicum dont Printz fait mention dans son Itistoire de la mustique. Cet onvrage a paru à Gorrlitz en 1663,

JANACCONI ou JANNACONI ( Jo-SEPH), excellent compositeur de l'école romaine, né à Rome en 1741, commença ses études musicales sous la direction de D. Soccorso Rinaldini, chantre de la chapelle pontificale, et apprit de tui le elsant, l'accompagnement et les princines du contrevoini, puis ful confié aux soins de Gaëtan Carpini, maltre de chapelle de l'éclise du Nom de Jésus et des autres églises des Jéanites, Ses études terminées. Janaceoni se lia d'amitié avec Pasquale Pisari, et mil avec lui en partition une grande partie des œuvres de Palestrina. Dana ce travail, il fil preuve d'un savoir si étenda, que Pisar i le déclara plus digne qu'aucun autre qu'on lui confiât la tradition de l'école romaine, Janacconi fonda en effet à Rome une école de composition dans laquelle ac sont formés beaucoup de savants musiclens Italiens et étrangers : parmi ses élèves, on remarque aurtout l'abbé Balni et François Basili ( roy. cea noms). Pisari lul avait lalssé en mourant ses œuvres corrigées de sa main, tous ses paplers. mémoires et notes manuscrites sur les mallres de l'école romaine ; ces ducuments ont été d'un grand secours à M. l'abbé Bainl pour la comnosition de son bel ouvrage concernant la vie et les cumpositions de Jean Pierluigi de Patestrina, En 1811, Janacconi fut nommé maître de elispelle de Saint-Pierre du Vatican, en remplacement de Zingarelli, qui vensit de renoncer à cet emploi pour aller prendre la direction du Conservatoire de Naples. Il ful frappé d'une atteinte d'apoplexie dans la rue dite della fontanella di Borohese, an commencement de mara 1816, et mourui le 16 de ce mois. Le 18 Il fut lahumé dans l'église Saint-Simon-Saint-Jude, et le 23, des obséques, anxquelles assistèrent tous les professeurs de musique de Rome, lui furent fattes dans l'église des XII Apôtres : on y exécuta une Messe de requiem de Basili, son élève. Janucconi, pen eonun hors de l'Italie, fut pourtant un mallre de premier ordre et un artiste digne des beaux temps de la grande et sublime école romaine. Possesseur de quelques-unes de ses cruvres manuscrites, j'ai pu étudier son style, et je dois déclarer que aul nius que lui ne posséda l'art d'écrire d'une manière élégante et naturelle. ne connul mieux la magie du placement des voix, de leur marche faeile, enfin ne spt mienx faire mouvoir avec clarté un grand nombre de parties. M. l'abbé Santinl, de Rome, possède de Janacconi : 1º Une messe à 16 voix. - 2º Tc Deum à 16. - 3º Magnificat à 16. - 4º Diri" Dominus à 16. - 5° Tu es Pelrus à 16. -6° Seize messes à 4 et à 8 volx avec orgue. -7º Hult messes à plusieurs voix et instruments. - 8º Trola messes à 4 toix sans orgue. -

9° Une messe pear soprano et basse. - 10° Deux messes pour ténor et basse. - 11º Trente-dens psaumes à 4 et à 8 voix sans Instruments. -12° Dix psaumes à plusieurs voix et orchestre. -13° Douze motels à 2, 4, 5 et 6 voix. - 14° Ecre Terræ moins à 6 voix de basse. - 15° Quatre molets à 6 voix en canon. - 16° Cinquante-sept offerfolres et anliennes à 3, 4, 5 et 8 voix. - 17" Messe pastorale. - 18° L'Agonia di G. C., oratorio pour 2 ténors et basse. - 19° Ecce sacerdos majaus i voix et instruments. - 20° Autre idem, sans instruments. - 21° Autre idem à 8. -22° Afferentur Regià 4 voix concertantes et deux chœura d'accompagnement. - 23° Six psaumes en italien à 3 et à 4 voix. - 24° Victima paschall à 4. - 25° Multiplicabitur, canon à 16 volx. - 26° Canon à 16. - 27° Canon à 6; voix. - 25° Plusieura autres canons à 2 et 3 sujets à 4 et à 8 volx, par mouvement contraire ou rétrograde J'ai de Janacconi ; t° Deux messea à 8 voix sans orgue. - 2º Psaume du 5\* ton ( Lauda Jerusalem ), à 8. - 3\* Miserere à 8 - 4"Messe du 8" ton à 6. - 5" Six motets à 6 sans orgue. - 6° Quatre motels à 4 avec orgue. - 7º Un canon à 24 voix. - 8º Deux canons à 16. - 0° Un canon à 12. - 10° Deux canons à 4 par mouvement rétrograde contraire

JANATKA (JEAN), professeur de cor au Conservatoire de Prague, est né en 1800 à Treznhoratitz, en Bohême, où il recut les premières instructions musicales de son oncle, Joseph Zelenka ( voy. ce nom), maltre d'école et organiste de ce lieu. En 1813 Janatka entra au Conservatoire de Prague et s'y livra à l'étude du cor pendant six années. Dès 1819 il étail déjà considéré comme un des meilleurs artistes eu son geure. Cependant II continua de fréquenter le Couservatoire jusqu'en 1822, pour y apprendre l'harmonie et la théorie de la composition. Sorti de cette école, il se rendit à Vienne et entra à l'orchestre de l'Opéra de la cour eu qualité de premier cor solo; mais ce l'héâtre ayant été fermé en 1828, Jansika accepta une positiou semblable au théâtre Sur-la-Vienne. Il ne le quitta en 1832 que pour aller prendre possession de la place de professeur de sou instrument au Conservatoire de Prague ; il v est fort estimé pour son enseignement. Aucune composition de cet artiste u'a élé publiée.

JANCOURT (LOUIS-MARIE-EUGÈNE), virtuose sur le basson, est né le 15 décembre 1815, à Château Thierry (Aisne). Doué des plus heureuses dispositions pour la musique, il y fit de rapides progrès et entra au Conservatoire de Paris, le 4 décembre 1834, comme élève de Gebauer pour le basson. Le deuxième prix de cet instrument lui fut décerné en 1835, et il obtint le premier daus l'année sulvante. Ses études étast terminées, il sortit du Couservatoire le 1er octobre 1837. Après avoir été attaché aux orchestres de plusieurs théâtres de second ordre à Paris. M. Jancourt entra à celui de l'Opéra italieu en qualité de premier basson. Après la révolution de 1848. Willent-Bordogni avant abandonné sa position de professeur de bassou au Couserva-Joire royal de Bruxelles, M. Jancourt se rendit dans cette ville et v obtint la plece vacante ; mala il ne l'occupa que pendant luit mols euviron, parce que des offres lui furent faltes pour entrer à l'Opéra de Paris comme premier basson. Par des motifs inconnus à l'auteur de cette notice, M. Jancourt ne resta pas à l'orchestre de ce théâtre et passa bientôt après à celui de l'Opéra-Comique où il se trouveau moment où ceci est écrit (1861). Il est aussi membre de la société des coucerls du Conservatoire. On a de cet artiste un bon ouvrage intitulé ; Méthode théorique et pratique de basson, en trois parties, op. 15; Paris, Richault, 1 vol. gr. in-4° de 233 pages. Parmi ses compositions pour son instrument on remsrque : 1º Fautaisie avec orchestre, op. 5; lbid. -2º Seconde fantaisie pour basson et orchestre ou pisuo, op. 8; ibid. - 3º Duo concertast pour basson et piano, op. 6 ; thid. - 4º Duo de basson et hautbols, avec accompagnement de piano, op. 7; ibid. - 5° Cavatine d'Anna Bolena pour basson et plano, op. 9; ibid. - 6° Aira verici pour basson el orchestre ou piano; bild. — ?º Rattaile et variation surdos thèmes de Norma, pour basson et piano, op. 11; libid. — 8º Allegretto de la huittème symphonie de Beethoven, pour basson et piano; libid. — 9º Thème de Carafa varié pour basson et piano, o, 14; libid. — 10° Sovrenir de la Sonambula,

fautaisie pour basson et plano., op 21; ibid. JANI (JEAN), compositeur et organisto à Anrich, dans le Hsuovre, naquit à Gottingue vers 1660, Il étudia les langues auciennes, les sciences et la musique dans l'école Saint-Martin à Bruuswick, Sous la direction de Leyding, il acquit beaucoup d'habileté dans l'exécution sur le clavecin, et devintaussi un chanteur remarquable par sa belle voix de basse. En 1686, le maltre de chapelle Theil s'étant arrêté à Brunswick, Jani profits de son séjour en cette ville pour apprendre le contrepoint. Eusnite il alla continuer ses études à l'université de Helmstadt, sans néanmoins négliger la musique; pais il se rendit à Hambourg pour y faire un cours de théologie; mais bientôl il abandouna cette étude pour se vouer entièrement à l'art musical. Il entra au théâtre comme basse chentante et y fut nommé chef du chœur. Il ne quitta cette position que pour aller à Anrich en qualité de cantor; un an après sou arrivée en ce lleu , il succéda à l'organiste de la cour. Cet fut dès ce moment qu'il écrivit une grande quantité de musique d'église qui est restée en mauuscrit, et des solos pour sa femme. ancienue cantatrice du théâtre de Hambourg, dont le talent ajoutait à l'effet des compositions de Janl. Ce musicien mourut à Aurich, en 1728.

JANIEVICZ (FÉLIX), FORES YANEWICZ, JANITSCH (JEAN-GOTTLIER), REQUIT & Schweidnitz, en Silésie, le 19 juiu 1708, éludia d'abord eu gymnase de cette ville, puis alla perfectionner son instruction dans la musique à Breslau. En 1729 il partit pour Francfort-sur-l'Oder afin d'y suivre un cours de droit. Pendant le séjour de quatre années qu'il fit en cette ville, il composa dix œuvres de cantates d'église, musique funèbre et sérénades, qu'on a longtemps exécutées dans les solennités. Janitsch avant lerminé ses études, se rendit à Berlin en 1733, et y devint secrétaire du ministre de la guerre. Trois ans après, Frédéric II, slors prince royal, le fit entrer dans sa chapelle, et il y resta jusqu'à sa morl, qui arriva vers 1763. Janitsch fut imiteteur de la manière de Graun alné pour la musique instrumentale. Il écrivit beaucoup de quetnors pour divers justruments, mais il n'en a été publié que trois à Berlin, en 1760. Cet artisle a composé aussi un Te Deum qui fut exécuté à Stockholm, au conronnement du rol de Suède

JANITSCH (ANTOINE), violoniste allemand et compositent, maître de chapelle du comte de Bourg-Steinfurth, naquit en Snisse en 1753. Il n'était âgé que de qustre anslorsqu'il fit apercevoir de rares dispositions pour la musique; son père ne négligea rien pour les développer, et ses soins furent conronnés par le succès, car à sept ans il commença déjà à fixer sur lul l'attention des conpaisseurs par son exécution sur le violon, Lorsqu'il eut atteint sa douzième année, son père l'envoya à Turin chez le célèbre violoniste Pugnani. Après deux ans d'études, il égalait, dit-on, presque son maître. Il était à peine arrivé à sa seizième année jorsque l'électeur de Trèves le nomma son mattre de concert et lui accorda un traitement de 2,000 florins. Janitsch ne quitta cette cour que pour entrer au service du comte d'Œttingen-Wallerstein; mais il n'y resta pas longlemps, parce que des offres avantageuses ini farent faites pour diriger l'orchestre da théâire de Grossmann, à Hanovre. Il resta dans ceile ville jusqu'en 1794; à cette époque il prit la résolution d'aller en Angieterre; mais il interrompit ce voyage pour passer l'été ebez le comte de Bourg-Steinfurth, La guerre était alors alinmée dans toute l'Europe. La crainte des fâcheux événements qui pouvaient troubier son voyage, et les inquiétudes que lui inspiraient le sort de sa famille, le décidèrent alors à renoncer à son projet; il s'attacha au service du comte et y resta jusqu'à sa mort, qui eut lieu ie 12 mars 1812. Les compositions de cet artiste sont restées en manuscrit. Denx concertos de violon et un trio pour deux vioions et basse se tronvaient sons son nom ehez Breitkep! et Hærtel, il y a quelques années.

JANNEOUIN (CLÉMENT), JANEOUIN, ou JENNEKIN, célèbre musicien du seizième siècle, vécut sous le règne de François Ier. Il y a du doute sur tout ce qui concerne ce musicien; et d'abord on ne sait pas précisément si son nom de familie était Jannequin ou Clément. Si, suivant l'usage du temps où il vécut, il ne fut appelé Jannequin que par un diminntif de Jean, c'est-à-dire, petit Jean, on doit le considérer comme Beige, et son nom de famille serait Clément : mais le silence de Guichardin sur nn artiste si distingué, dans son énumération des musicieus de cette nation, et celui des autres anteurs à ce sujet, semblent confirmer l'opinion de ceux qui l'ont placé parmi les musiciens français. Dès lors on doit croire que le nem est Jannequin, et le prénem, Clément. Quant à l'assertion des anteurs qui le présentent comme élève de Josquin, rien ne la pronve, et le fait est au moins douteux. Les comptes de la maison des

rois de France font voir que Jannequin ne fut point attaché au service de François Ist, ni de son, successeur ; il y a lieu de eroire qu'il fut piutôt maître de musique de quelque église, peutêtre à Lyon, où quelques-uns de ses ouvrages ont été imprimés. A l'égard de l'époque de la naissance de cet ingénieux musicien, elle parait être indiquée dans une épttre en vers adressée par lui-même à très-haute, Irès-excellente et trèsillustre princesse la Royne de France, laquelle se trouve en tête de l'ouvrage de sa composition intitulé Octante deux psegumes de David, imprimé à Paris par Adrian Le Roi et Robert Ballard, en 1559, On voit, dans les quatre derniers vers de ceite éptire, que Jannequin était vieux et pauvre à cette époque; d'on l'on peut conclure qu'il naquit dans les deraières années du quinzième siècle. Voici ces vers :

Doncy' en gré ce présent, très illustre princesse, Prends de tou Janequin, qui en poure vicillesse Vivant, rice ne lui platet fors que de l'honorer Par sou art de musique, et tou lus décerer.

Il est vraisemblable que Jannequin, après avoir été, comme Goudimei, élevé dans la reilgion catholique, embrassa plus tard, comme tui, les opinions des réformés ; car ses premiers ouvrages sont des messes et des motets, et les autrea, des chansons françaises, et des psaumes de Marot. Quol qu'il en soit, voici tout ce que j'ai on connattre de ses compositions : t° Dans les recueils manuscrits des archives de la chapelle pontificale, à Reme, on trouve plusieurs messes de Jannequin (sppelé dans ces manuscrits Jannequin, Janequin et Jenuequin ), sar des motifs de chansons françaises. - 2º Sacra: cantiones seu motectæ qualuor voeum. Paristis, in vice Cuthara prope sanctorum Cosme et Damiani templum, apud Petrum Attaignant musice Calcographum, 1533, In-4° obl. -3º Chansons de la guerre et de la chasse, ehant des Oyseaux, la Louette (sle), le Rossignot. Paris, par Pierre Atlaingnant et Hubert Jattel, 1537, petit in-4° obl. - 4° Vingtquatre chausons musicales à quatre parties par Clément Jennequin. Paris, par Pierre Attaingnant, 1533, petit in-4° obl. Ii y a une autre édition de ces chansens publiée par Attaingnant sans date, sous ce titre : Chansons de Maistre Clement Jannequin, nouvellement et correctement imprimées, etc. - On y trouve de plus que dans les précédents reeneils la chanson Las poure caur! - 5° Di Clément Jenneauin et d'altri eccellentissimi authori vinticinque canzoni francesi a quattro novamente raccotti e revisti per Antonio Gardano musico: Libro primo. Venezia per Ant

Gardano, 1538, in-8° obl. Les autres musiclens dont il y a dea chansons dans ce recueil sont Certon, Damien Hauricq, Hesdin, le Heurteur et Passereau. Un second livre, contenant des chan-ons des mêmes auteurs, a paru chez le même éditeur, dans la même année. - 6° Inventions musicales de Jannequin : premier, second, troisième et quairième livres, où sont conlenus le eaquet des femmes à cinq parties, la querre; bataille; jalousie; chant des oiseaux; chant de l'alouette; le Rossignol; prisc de Boulogne, etc., Lyon, par Jacques Moderne, 1514, in-4°. Jamais productions ne furent mieux nommées que celles qui sont contenues dans ce recueil; car toutes ces pièces sont récliement pleines d'inventions et d'une originalité dont on chercherait en vain queique trace chez les autrés musiclens contemporains de Janpequin. Le eaquet des femmes, la bataille ou défaile des Suisses à la journée de Marignan, et le chant des oiseaux, sont particulièrement des morceaux qui indiquent chez leur auteur un cénie supérieur. Ces trois pièces ont été classiées en 1823 dans l'école de musique dirigée par Choron; et malgré les difficultés excessives dont elles sont hérissés, elles ont produit un effet surprenant, rendues par un chœur de plus de cent jeunes chantaurs. Une autre édillon de cea mêmes morceans a été publiée à Paris sous ce titre : Verger de musique contenant partie des plus excellens labeurs de mottre C. Janneouin à 4 et 5 parties, nouvellement imprimé en eing columes, receuz el corriges par lui-même, Paris. 1559. de l'imprimerie d'Adrian Le Roy el Robert Ballard, imprimeurs du Roy, rue Saini-Jean-de-Beauvais, à l'enseigne Sainte-Genevière, in-i". Le chant des oiseaux, à 4; le chant du rossignol à 4; le chant de l'alonette, à 4; la prinse de Boulongne, à 4; la réduction de Boulongne, à 4 : la bataille, à 4 (avec la cinquième partie ajoutée par Verdelot, saus y rien changer); le siége de Metz, à 5; la bataille, à 5; le caquet des femmes, à 5; la jalousie, à 5; la chasse au cerf, à 7, et la guerre de Renty, à 4, sont les pièces qu'on trouve dans ce recuell. Antoine Schmid dit dans son livre sur Octavien de Petrucci de Fossombroue (p. 221) que Tilman Susato d'Anvers a reproduit exactement, en 1545, les six chansons de l'édition sans date donnée par Altaingnant : c'est une erreur, car la chanson Las poure caur! ne s'y trouve pas, comme on peut le voir par ce titre : Le diziesme livre contenant la Baiaille à quatre de ClemeniJannequin, avecq la einequiesme partie de Phil. Verdeloi si placet, ei deux chasses de lieure à quatre parties et le chant des Oyseaux à

trois. Correctement imprimé à Anvers par Tilman Susato, l'an 1545, au mois d'aoust. -7º Proverbes de Salomon mis en cantiques et rume françoise, selon la vérité hébratoue, nouvellement composés en musique à quatre parties, par M. Clément Jannequin: Imprimés en quatre volumes. A Paris, de l'imprimerie d'Adrian Le Roy et Robert Ballard. 1558, in-8° oblong. - 8° Octanie deux psaumes de David, traduits en rhythme (aic) françois par Clément Marot et autres, avec plusieurs cantiques nouvellement composés en musicque à qualre parties par M. Clément Janequin ; à Paris, de l'imprimerie d'Adrian Le Roy et Robert Ballard, 1559, in-8° obl. 4 vol. On trouve des chansons de Jannequin dans les recueils dont voici les titres : 1º Selectissima nec non familiarissima cantiones ultra centum, vario idiomate 4 rocum, etc. Augusta Vindelieurum, Melchior Kriessiein excudebal : 1540, in 4° obl. - T' Trium vocum cantiones centum. Norimberga, ap. P. Petreium. 1541, tn-4° obi. - 3° Le XIe livre contenani XXVIII chansons nouvelles à quatre parties. Imprimé par Pierre Allainmant et Robert Jallel, à Paris, 1542, petit in-4° obl. - 4° Le XII\* livre, contenant XXX chansons nouvelles à 4 parties: Ibid. 1543. - 5° Le XIIIc livre, contenant XIX chansons nouvelles à 4 parties, lbld. 1543. - 6° Le XIVe livre, contenant XXIX chansons nouvelles à 4 parties. thid, 15i3. - 7º Le XVe livre, contenant XXX chansons nouvelles, à 4 parties; ibid. 1545. - 8° Le XVIº liere, contenant XXIX chansons annuales (sic) à 4 parties; ibid. 1545. - 9º Le XVIIº liere, contenant XIX chansons laigères (sic) tres musiqualles (sic) nouvelles à 4 parties, Ibid. 1545. - 10° Seplième litre de chansons nouvellement composées en musique à quatre parties par bons et excellents musiciens; à Paris, chez Adrian Le Roy et Robert Ballard, 1557 .- 11° Le huitieme livre de chansons nouvellement composées, etc., ibid. 1558. - 12º Le deuxième livre du Recueil des recueils composés à quatre parties de plusieurs autheurs; ibid. 1564, in-4°. Jacques Paix a donné quelques morceaux de Jannequin arrangés pour l'orgue dans son Orgel Tabulatur; Lauingen, 1583, in fol.

JANOWEN (TROUBLE-BAITHALM), né à Kuttenberg, en Boheme, vers 1600, fut iteraciée en phiniosophie et organist et Prague. Il est anteur d'un dictionnaire de musique, le premier qui ait été publié dans les temps modernes. Cet ouvrage, qui est de la plus grande rareié, a pour litre : Chezis and Thésourum mogna critis niu-

a ce, un electionium omnium for reruma occil, quem instrumental debenicalium, considera politica occidentalium, considera politica occidentalium, considera politica occidentalium, considera politicalium occidentalium, considera politicalium occidentalium occidentalium

JANSA (Léopold), né en 1797 à Wildenschwert, en Bohême, est fils d'un fabricant de drap. Après avoir appris chez l'instituteur du lleu de sa naissance les principes de la musique, du violon , du piano et de l'orgue , il augmenta son habileté aur ce dernier instrument par les lecons de l'organiste Zizius , son parent. Pendant qu'il faisnit à Brunn ses humanités et un cours de philosophie, il continua ses études de violon, et parvint, par ses efforts, à une grande habileté anr cet instrument. En 1817, il se rendit à Vienne pour y sulvre les cours de droit : il s'y lia d'amitié avec quelques célèbres musiciens, qui devinrent ses modèles dans ses études. Encouragé par les succès qu'il avatt obtenus dans quelques concerts, il se décida enfin à renoncer aux emplois qu'il espérait obtenir dans l'administration civile, et à sulvre la carrière d'artiste. Il prit ators der lecons d'harmonie et de composition chea Emmanuel Fœrster, et se livra à des études sérieuses pont perfectionner son talent de violoniste, guidé par les conseils de son compatriote et ami Worzischek, organiste de la cour. Tant de persévérance et d'efforts furent couronnés par le succès, et bientói la nom de Jansa brilla à côté de ceux de Mayseder et de Bœlim. En 1823, Il entra au service du comte de Brunswick; mais il le quitta l'année suivante pour passer dans la ebapelle de l'empereur. Après la mort de Schuppanzig, il continua les solrées de qualuors que celui-ci avait établies, et l'on dit que sous sa direction la perfection de l'ensemble dans l'exécution de ce genre de musique est devenue plus sensible. Depuis 1834, M. Jansa est devenu directeur de musique et professeur de violon à t'université impériale de Vienne : il est membre de la société de mustaue de Presbourg. Ses compositions jouissent de beaucoup d'estime en Allemagne ; elles consistent en quatre concertos pour violon et orchestre; un rondeau concertant pour 2 violons principaux et orchestre, op. 33.

JANNSEN (Hexas), ne à la lispe en 1741, di d'abord librire à Paris, puis bibiolifectaire du prince de Talleyrand, et enfin censeur inspérial. I est unor la Parisa unos de em al 1812. On loi doit la tradoction d'un grand nombre d'univages en général cempils d'intierle, concernant les sciences, les aris et les attiquités, primi les sciences, les aris et les attiquités, primi les sons de la companie del la companie de la companie del la companie de la com

JANSEN (JEAN-ANTOINE-FRÉOÉDIC), VIOIGniste et pianiste, né en Allemagne, de parents danois. Après avoir fait des études de musique à Vienne, il partit ponr l'Italie et s'établit d'abord à Venise, où il vécut misérablement comme professeur de musique. Fatigué de l'existence précaire qu'il avait dans cette ville, il a'en éloigna pour aller en 1817 à Milan, où it ne fut guère mieux favorisé de la furtune. Il y composait ou arrangeait de la musique pour quelques particuliers ou pour des marchands de musique; maia ces travaux étaient si mal payés, qu'il tomba dans nne misère affreuse, et l'on peut dire exactement qu'il mourut de faim, an moia d'avril 1827, après avoir erré dans la ville pendant les deux derniers jours, sans faire connaître à personne sa situation. Quand on voulul lui porter du secours, Il était trop tard : les sources de la vie étaient taries. Ou connaît de cet infurtuné : 1º Des thêmes variés pour violon, avec accompagnement de quatuor ; Vienne, Diabelli, et Milan, Ricordi. -2° Des duos pour 2 violons, Ibid. - 3° Quelques morceaux pour divers instruments à vent. -4º Des sonates pour piano et violon on flûte. Milan, Ricordi. - 5º Des divertissements pour les mêmes instruments, ibid. - 6° Des sonales pour piano seul, ibid. - 7° Des exercices, rondeaux et polonaises pour piane reu!, Ibid.

— 8° Des thèmes variés, ibid.
JANSEN (JEUN-HENN-Fafnénic-Louis), confor à Rhede, en Westplatile, né le 31 mai 1785 à Salzbeyerssum, près de Hildeshelm, est mort à Rhede, le 28 janvier 1832. Il s'est fait connaître au un boul livre initiale. Juit exprangétiole Kir.

chengesmyskunde oder ensyclopardisches Handsbot aller mittliches Kantiniaes zur Ausführung eines erbaufschen, sowold Gemeinde die Mart-and Chorpenopes in den eenngelische Eirchen (Lis seiene die chaust die Feigliee Eunsglünge, om motel engelopidique die toolen in consistances uffer pour Freihone officiale von Charles and Charles and Charles of the Charles and the Char

deuxième : l'ignore la date de la première. JANSENNE ( Louis), né à Paris, chanteur agréable et ténor dramatique, reçut son éducation musicale dans l'école de musique religieuse dirigée par Choron, et en sortit en 1832 pour se voner à la carrière du théâtre. Après avoir chanté dans plusieurs villes de France, Il fut engagé au théâtre de Bruxelles, en 1839, comme premier ténor de l'Opéra-Comique. Il y fut sttaché pendaot deux années; mais après la faillite de la direction, en 1840, il accepta un encacement semblable au grand théâtre de Lyon. Plus tard il s'est retiré de la scène pour se livrer à l'enseignement du chant et a publié un recueil de bons exercices de vocalisation, comme préparation aux vocalises de Bordogni. Il en a été unblié nne édition à Berlin, cliex Schlesinger, sous te titre : Singübungen mil Piano-forte. Vorschule an den 36 vocalises von Bordogni. On connaît aussi de cel artiste de jolles romances svec accompagnement de pisno,

JANSON (JEAN-BAPTISTE-AIRÉ-JOSEPH), appelé Janson l'ainé, violoncelliste distingué, naquit à Valenciennes en 1742. Élève de son concitoven Berteau, il eut sa manière large, et se fit remarquer par le beau son qu'il tirait de l'instrument. En 1766, il se fit entendre pour la première fois au concert spirituel. L'année suivante il accompagna en Italie le prince héréditaire de Brunswick, et fit partout admirer son talent. De retour à Paris en 1771, il y brilla pendant quelques années, puis fit nn voyage en Allemagne. En 1783 il était à Hambourg d'où il se rendit en Danemark, en Suède et en Pologne. En 1789 il revint à Paris, et lorsque le Conservatoire fut organisé, en 1795, il en fut nommé professeur. Compris dans la réforme qui fat faite à cet établissement en 1802, il en eut tant de chagrin. qu'il en mourut, le 2 septembre 1803. Janson a fait d'excellents élèves. On a publié desa compocition : 1º Six quatuors pour 2 violons, sito et violoncelle, op. 1; Paris, In-fol. - 2º Trois concertos pour violuncelle et basse, op. 3, ibid. -3° Six sonates pour viuloncelle et basse, op. 4, ibid. - 4° Trois concertos idens, op. 7; Ibid. -

5° Six nonveaux concertos avec orchestre, op. 15, ibid.

ANNON (Leur-ACCEST), John de précident, angia à Valenciames le 3 julie! 1740. Elère de sen père, pais de sen fère; à l'entre de l'entre en 1783, il entre à l'orcheirte de l'organis aux anagois. Auss rigiers con fère pour la tente de son, il était digue de se placer aspera de l'entre de

JANSSEN (Césan), né à Paris le 11 avril 1781, a été élève de Xavier Lefebvre pour la clarinette, an Conservatoire de musique, dès la création de cet établissement, au mois de brumsire an V. Après avoir été employé pendant quelques années dans les orchestres des thétires secondaires, il est entré à l'Opéra-Comique, vers la fin de 1814, en qualité de seconde claripette, et s'est retiré en 1835, après vingt ans de service. Le talent d'exécution de cet artiste ne s'est point élevé au-dessus du médiocre ; mais il mérite d'être mentionné ici pour une invention qui a été adoptée par beaucoup de facteurs d'instruments à vent, et qui a rendu pina facile le jeu de la clarinette et du hasson avant la réforme complête de ces instruments ; je veux parler des ronleans mobiles mis à l'extrémité des cless pour alder les doigts à glisser d'one clef à l'autre. En 1823 Janssen a présenté la première clarinette de ce genre à l'exposition des produits de l'industrie, au Louvre; il la reproduisit en 1827, et obtint alors un rapport favorable de la société d'encouragement, par l'organe de M. Fran-

cruz.

ANNSEN (N-A.), priter, né en Hollande,
andres organité à Lovenia, autori protéssure
autori organité à Lovenia, autori protéssure
compail cette politique en 1845, nais s'en zetin e sanulle pour cubre dans un monastire de
chartene. Il y rest everieus une mense; mais, il
vire embresas pas la régle, et, spris svair es,
apartier et que compar sur place d'organité pasdant plosivers anaées. Postrécrezonel, il est renitée in Boligées. On de M. Jasses en il restée de
poet l'int.; ¿ et e cruis préségée du chauf progrape. Ce varis jérégées soul fet erronée en ge.

qui concerne la tonalité; car, s'appayant aur certains passages des Mémoires de P.L. de Palestrina par l'abbé Baint, lesquels ne s'appliquent qu'à des cas particollers mal Indiqués par cet auteur. et qui ront en opposition manifeste avec les meilleures autorités du moyen âge, M. l'abbé Jaussen veut bangir du plain-chaut lo demi-ton, qu'il nomme chromatique ( quoiqu'il soit certainement diatonique dans les 5°, 6°, 9°, 10°, 13° et 14° modes, transposés dans les tuit tons vulgaires du chant ecclésiastique) ; il no l'admet même pas dana les cadences, où il était toujonrs sous-entendu, comme le prouvent Jérôme de Moravie et Tinctoris; enfin, il le rejette également lorsqu'il est nécessaire pour éviter la relation de triton on de quinto mineure, que repousse abso-Inment la constitution tonalo du piain-chant, dans l'ordre indirect comme dans l'ordre direct. tt n'a pas remarqué que certains chants, dout les demi-tona sont inséparables, ne sont que des transpositions de quelques-uns des quatorze modes dans plusieurs des huit tons vulgaires ; franspositions qui out été faites parce que, dans leur diapason réel, plusieurs de ces modes étaient trop élevéa pour les voix de la plupart des chantres. C'est ainsi que des mélodies du neuvième mode ont été transposées dans le premier tou; ce qui oblige à mettre le bémol à la sixième note, pour lui conserver le carscière que cette sixième noto a dans lo neuvième mode, tandis que les chants composés originairement dans le premier ton n'ont pas eette nécessité. C'est encore ainsi que quelquea chafts du treizièmo mode ont été transposés dana le septième ton, d'où résulto l'obilgation d'élever la septième note de celul-ci par lo dièse, lequel est aous-entendu, ou de baisser la quatrième noto par lo bémol, si la transposition s'est faite dans le cinquième ton. La constitution fondamentale de la tonalité du piain-chant repose sur les espèces de quintes et de quartes do chaque ton et de chaque mole : l'identité des tons vulgaires et des modea résulte des rapports de combinaisons do ces espèces de quintes et do quartes. Par l'ignorance ou l'oubli de ces principes, et dans le but unique d'éviler l'emplei du demi-ton, que le moyen age a tonjours conservé par tradition, on dénaturo les formes du chant lorsqu'il se présente des sulles de notes où les relations do triton et de quinlo mineure sont înévitables, et l'on fait d'affreuses cadences sans pécessité. Ce sont ces principes faux qui se sont répandus dans le diocèse de Malines et qui font du chant do l'église quelquo choso d'étrange et do corrempu, inconnu aux auteurs des mélodiea primitives. Sanf cette orreur, qui, malheureusement est fondamentale, le livre de M. Janssen est digno d'estimo par la méthodo et par l'érudition. Il en a été fuit une traduction alternande par M. J. E. B. Saneddinck, qui a paru sons ce titre : Wahre Grundrapela des Gregorianisciens oder Charafpesanges, Mayence, Scholt, 1946. Comme compositient, M. Janssen a publi-Missa a 3 receibus cum orgamo; Mayence, Scholt, quelques motela et des métodies.

JANSSENS (JEAN-FRANCOIS-JOSEPH ), notaire et compositeur de musique à Anvers, caquit dans cette ville, le 29 janvier 1801. Il était fils de François-Bernard-Joseph-Antoine Janssena, directeur de musique à l'église Saint-Charles. Ses heureuses dispositions pour la musique se révélèrent prosque au berceau : instruit par son père des éléments de cet art, à aix ans il solfizit avec facilité; à douze, il s'essayait dans la composition. De Lœuw, maltre de musique de l'église Saint-Paul, lui enseigna l'harmonie, lorsqu'il eut atteint sa seizième année. En 1817, l'Institut royal néerlandais, d'Amaterdam, avant ouvert un concours pour la composition d'une cantalo sor un poème de H. Klyn, dont la musique était le sujet, Janssens concourut et oblint le sesond priz (1). Cel encouragement décida Janssens à so rendre à Paris pour y continuer ses étades musicales. Son père avait en autrefois des relations avec Lesueur : ce maître accepta la mission de diriger les travaux du fils. Après deux années do séjour à Paris, Janssena revint à Anvers. Ce fut alors quo sa famille le détermina à choisir une profession dans les affaires et à ne a'occuper de son art que comme amateur. Il se détermina pour le polariat, entra dans une étude pour y faire son stage, et, par arrêlé royal du 20 août 1826, fut nommé notaire à Hoboken nrès d'Auvers. Cette position, toutefois, ne le détourna pas de son penchant irrésistible pour la musique. Déjà en 1821 il avait fait exécutersa première messe à 4 voix, chœur et orchestro dans l'église Saint-Charles, pour la fêto de Sainte-Cécile : le succès qu'ello obtint dans l'opinion de quelques artistes connaisseurs fut te signal d'une opposition en vieuse qui no cessa do poursuivre Janssens pendant toute sa vie. Le 2 février 1824, il fit représenter au lhéâtre d'Anvers Le Père rival , opéra comique qui obtiat du succès, et qui ful suivi de La jolie Fiancée. Le auccès d'un opéra, dans une ville de province, se borne à deux ou trois représentations. Huit jours après la première, la population ne se sonvient plus de la pièce ni de l'auteur. Japssens acquit bientôt la preuve de cette vérité :

il en revint à la musique d'église. Sa première

(t) Le premièr prix lut décerné à surmont, autre conmoliteur auscracia. (Fou ce pom.)

nomes (m x1) avait de livré a l'impression, et l'impression, et l'ample cell de mont excelle dans plusiers réglines d'Auvers. Le 1313, il docum soccole meus (ex  $m^2$ ) la troitième (en da) a été considéré comme son curve reglisis. Le séparament de l'ample de l'impression de l'impres

Le 17 janvier 1829, Janssens fut nommé notaire à Berchem, et deux ans après il fut appelé à Anvers en la même qualité. La révolution belge avait éclalé au mois de septembre 1830; un de ses résultats fut le siège d'Anvers en 1832. Pour se soustraire an spectacle des matheurs qui pesalent alors sur cette ville, Janssens entreprit un voyage en Allemagne. Arrivé à Cologne, il se logea dans un hôtel qui, dans la nuit même, firt dévoré par un incendie. Les papiers et la plupart des effets du voyageur anversols y furent anéantis : dans son effroi , il s'enfuit à Verviers , où M. Vieillevoye, artiste peintre, qu'il avait connu à Anvers, le recuellit. Quand il revint dans sa ville natale, ses amis remarquèrent que sa tête était dérangée. Bientôt la démence fut complète : il languit en cet élat pendant deux ans et demi, et le 3 février 1835 il expira, au moment où il venait d'accomplir sa trente-quatrième année. Alors des hommages tardifs lui furent rendus; alors, seulement, Anvers comprit qu'elle venait de perdre un artiste qui l'honorait; artiste de eœur, qui avait sacrifié sa fortnne an desir de s'illustrer dans son art. M. P. Genard a publié, en 1859, une notice en langue flamande, sous le titre : Janusens; projet d'une biographie de ce compositeur, Anvers, in-8°, avec le portrait de l'artiste; et M. Hendricks, poëte anversois, a fait imprimer : Simple histoire. Boulades biographiques à l'occasion du XXV anniversaire de la mort de Jean-François Janssens. Anvers, 1860, in-8°.

COMPONTUMES DE JUSTEME : 1º Messe à 4 voix et orchestre (en ut.), défiée à la sociée d'alarmonie d'Aneres; Bruvelles, Weinrenbruch.

— 1º Messe idem (en ré), 1825, inélite.

— 3º Messe idem (en les lo, dédité de M. Van Gobelschero, ancien ministre de l'intérieur; Anvers, Scholt. — 4º Messe idem (en ut.), 1879, inédite.

— 5º Messe idem (en min lémoi), 1879, inédité.

— 6º 1º Deum (en ré) aquatie (en ré) quatre d'appendité de l'appendité de l'appendité

voix, chœur et orchestre, inédit. Ce Te Deum a été souvent exécuté à Bruxelles, aux létes et cérémonles publiques. La première fois que ja l'entendis, au baptème du prince royal (duc de Brabant), je ne counaissais rien de Janssens, mais je sus frappé du mérite de cet ouvrage, et je constatat que son auteur avait eu une belle organisation musicale. - 7º Environ vingl-cinq molets, psaumes, hymnes et antiennes, tous avec orchestre, composés depuis 1821 jusqu'en 1829, et exéculés dans les églises d'Anvers et de Louvain. - 8° Les Grecs . nu Missolonghi , cantate avec orchestre. - 9° Le Roi . ode en musique, paroles de M. Rogier; Anvers, Contgen . 1831. - 10° Symphonie couronnée dans nn concours, à Gand. - 11° Le Lever du soleil, symptonie à grand orchestre. - 12° Potpourri en harmonie sur des alra anversois, - 13° Ale varié en harmonie. - 14° Le Père rival, opéra-comique. - 15º La jolie Fiancée, Idem. - 16º Romances.

JAPART (Jaxa), musicien beige du quimième siècle, vécat en Italie, et paratt avoir été attaché en qualité de chantre à la cour de Ferrare, où vraisemblablement il connut Josquale Deprès, qui lui a adressé sa chanson francaise à quatre vois :

## Acrenu d'oulirements, Japart, Je n'ai du sort que minec part.

Il est regrettable que jusqu'à ce jour on n'ait pas de renseignements positifs sur cet artiste, qui fut, sans aucun doute, un des meilleurs musiciens de son temps. Son nom même a été longlemps inconnu, et ce n'est que par des découvertes récentes dans les plus anciens monuments de la typographie musicale que l'on a retrouvé quelques-uns de ses ouvrages. Les denx premiers livres de la collection intitulce Harmonice musices Odhecaton, et Imprimée par Ottaviano Petrucci de Fossombrone ( Venise , 1501-1503), dont un exemplaire nnique (malheureusement incomplet de quelques feuillels) a été retrouvé par le savant M. Gaspari (voy, ce nom), renferment plusieurs morceaux de Japart, et l'on en trouve aussi dans le troisième livre, dont un exemplaire, également unique, est à la bibliothèque Impériale de Vienne (1). Dans le livre B, sont deux chansons à 4 voix de ce musicien, dont les premiers

(i) Voyez la description des deux premiers livres , par M. A. Cateland tallitaile: Editiografia di due stampe ignate di Octaviann Petrucci da Fosombrena, Milane. Blacofii (a. d.); et celle da resistenc livre dans Ottaviano dei Petrucci de Fosombrena. par Antoine Schmid, mots sont : Jay pris amours, et Je cuide. Le | et françaises, toutes à 4 voix ; elles con livre A contlent six autres chansons italiennes | cent par ces mots :

- 2. Je ne fay plus.
- 2. Jay pris amours (avec use autre musique, sur le même thème ).
- 4. Se concie pris.
- 5. Amours, Amours, Amours. e. Tan bien mi son pensa.
- Le troisième livre, marqué C, renferme six chansons de Japart à 4 voix, et une à cinq, à sa-

voir: 1. Fortuna dun gran tempo.

2. Loler ml fault ung carpentier.

3. Il est de bonne heure. A 1 voix : 4. De tons biens-

5. Pour passer temps. . . . . 4 discantus et busaus Plus ne chasceray sans gans, | contratenor el tenor 6. Oursta se chiama.

La chanson à cinq voix, dont les paroles sont : Vray dieu d'amours, est singulière ; pendant que le dessus, le ténor et la basse chantent les paroles françaises, les deux contratenors disent les litanies des saints. La chanson française, De lous biens, offre aussi nne singularité remarquable, en ce qu'etle peut être chantée à quatre ou à cinq parties à volonté. Le Contratenor a pour joscription : Canon. Hie dantur Antipodes. La solution de cette inigme se trouve en prenant le chant de cette partie par monvement rétrograde, ce qu'indiquent les mots hic dantur autipodes. Si t'on fait le canon , la chanson est à cinq voix : maia si on ne le fait pas, elle est simplement à quaire. Ce morceau est fort bien fait : j'en ai pris une cople à Vienne, et je l'al mis en partition.

JARMUSIEWICZ (JEAN), curé de Zaczersk, bourg de Gallicie, mort en 1844, a publié un traité de mélodie et d'harmonie, dans la composition de la musique, d'après un nouveau système, sous le titre : Nouve sustem Muzqki, en polonais et en allemand; Warsovie, Sennewald. On a anssi de cet ecclésiatique un livre de chant grégorien noté en notation molerne, avec accompagnement d'orgue ou de piano, à l'usage des organistes de la Poloune, publié sous ce titre : Choral Grecoryanski Rytualny historycznie objasniony; na terazniejsze noty przełosony, Dłauzytku chorow Koscielnych z Akomp. Organu lub Fortepianu elc.; Vienne, Strauss. On trouve au commencement de ce livre un précis historique du chant divisé en deux parties, dont la première traite du ayatème de solmisation attribué à Guido d'Arezzo, et la deuxième, du système de la gamme moderne. Jarmusiewicz n'a placé dans son llyre

qu'un choix de chants pour les principales têtes de l'année, commençant par les hymnes de l'Avent, puis les chants de la semaine sainte, les lamentations de Jérémie, les hymnes de Pâques, de l'Ascension, de la Pentecôte et de la Fête-Dieu, qu'il entremèle de chants polunais pour les officea des saints du pays; puis vienpent le Te Deum, les antiennes de la Vierce. les intonations des psaumes et du Magnifical. suivies d'une messe pont les dimanches et l'étes ordinaires de l'année. Le volume est terminé par la messe des morts.

JARNOWICK (JEAN-MANE GIORNOVIC-CHI, comm sous le nom de), naquit à Palerme en 1745, sulvant upe note qu'il a placée lui-même sur le registre de la grande loge maconnique de Berlin , en 1780. On s'est done frompe dans les Biographies générales de Michaud, de Beauvais et de Rabbe , lorsqu'on a dit qu'il élait né à Paris de parents italiens. Élève de Lolli . il devint par les leçons de ce maître un violoniste distingué. Les qualités de son talent étaient particulièrement une justesse parfaite, ta netteté dans l'exécution des traits, et le goût dans le choix des ornements; mais il tiralt peu de son de l'instrument el manqualt de targeur el d'expression. Arrivé à Paris vers 1770, il débuta au concert spiriluel par le sixième concerlo de son maître, où il ne réussit pas, parce que cette musique exige un caractère mâle d'exécution qu'il ne possédait pas; mais il prit bientôt sa revanche dans son premier concerto (en la majeur), dont le alyle agréable et léger eut un succès d'enthouslasme. Dès ce moment la musique et le jeu de Jarnowick furent à la mode, et pendant près de dix ans l'artiste et ses ouvrages jouirent d'une vogue dont il n'y

avait pas eu d'exemple jusqu'alors. Homme de

plaisir et d'une tournure d'esprit uriginale, il ne s'occupait pas assez de son talent; tel il avait été dans les premiers temps de sa carrière, tel on le retrouvait longtemps après. Son humenr était canciciouse, et le penchant qu'it avait pour te jeu et la débauche le poussait souvent dans des écarts condamnables. Dans la chaleur d'une dispute, on le vit un jour donner un soufflet au chevalier de Saint-Georges, son émule sur le violon, et la plus forte épée qu'il y eut alors en Europe. Celui-ci se contenta de dire: Faime trop son talent pour me battre arec lui. Des circonstances plus graves, où l'honneur de Jarnowick était compromis, l'obligèrent à s'éloigner de Paris en 1779. Il se rendit en Prusse, où il ful engagé pour la chapelle du prince royal Frédéric-Guillaume II; mais son caractère altier et ses discussions perpétuelles avec Duport et les autres artisles de la musique du prince, l'obligèrent à quitter Berlin en 1783. Des voyages continuels occopèrent alors son activité : il visita Vienne, Varsovie, Petersbourg, Stocktiolin, et partoul il eut des succès. Arrivé à Londres en 1792, il y joua dans les concerts qui y furent donnés à cette époque, et presque toujours il y fut applaudi. Malheureusement pour lui, Viotti arriva vers le même temps dans la capitale de l'Angleterre, et la supériorité de son talent plaça Jarnowick à un rang inférieur, comme cela était déjà arrivé entre eux dix ans aupsravant, à Berlin, La jactance de Jarnowick n'v put tenir cette fois; et la première fois qu'il rencontra celui qu'il considérait comme son rival, quoique celui-ci n'en eut point, il l'aborda brusquement et lui dit : « Il y a long-» lemps que je vous en veux; vidons la que-« relle, apportons nos violons, et voyons enfin « qui de nous deux sera César ou Pompée. » Le cartel fut accepté, et Jarnowick vaincu dut se considérer comme placé bien an-dessous du grand artisle qui n'avait pas dédaigné cette tutte. Cependant II ne perdit pas courage; car avec ce ton gascon qui lui était familier, il s'écria : « Ma foi, mon cher Viotti, il faut avoner « qu'il n'y a que nons deux qui sachions jouer « du violon. »

Malgir cel échec, il annil pe confiner de ricider à Londres oil y a des danirateurs pour lous les genres de lalents; mais as condroite por régulière, et anirest on arrapmen habituelle exeven les suires artistes, l'ablighent encore à alter checture furtum ailleurs. Dans une dispota qu'il cut avec le célètee planiste Jean-Biguite Cramer, il porta l'insuite si dioi, que celui-ci se ceut obligé de lai proposer un dunt, que Jaronovic à Vaccepta pas. Cette aventre le

perdit. Il quitta Londres en 1796 et se rendit à Hambourg, où il vécut quelques années sans emploi, s'y faisant enlendre de temps en temps dans des concerts publics, mais cherchant surtout des ressources pour son existence dans le jeu de billard, où il élait fort habile. Au commencement de 1862, il partit pour Berlin, et le 2t mars de cette année il y donna un concert où , bien qu'âgé de cinquante-sept ans , il excita l'étonnement de ceux qui l'entendirent et fit éclater les plus vifs applaudissements. De là, il alla à Pétersbourg. Il y eut d'abord des succès ; mais bientôt l'arrivée de Rode le fit oublier. Il mourut subitement en cette ville le 21 povembre 1804, en jouant une partie de billard. Ou a de cet artiste : 1º Quinze concertos pour le violon, qui oni été tous gravés à Paris. -2º Trois quatuors ponr deux violons, alto et basse, op. 1; Paris, Naderman - 3º Duos pour 2 violons, op. 2, 3, 16 et 24; Paris, Naderman, Janet et Sieber. - 4° Sonates pour violon et basse, Ibid. - 5° Quelques symphonies exécutées au concert des amateurs et gravées chez Bailleux, à Paris.

JASPAR (Annaé), né à Llége le 18 décembre 1794, ful admis vers 1808 à sulvre les cours de musique dounés à la cathédrale de Liége par M. Haracus, professeur distingné de cette ville. Il y recut des lecons de violoncelle. Ses études de composition consistèrent principalement dans la mise en partition des qualpors de Haydn, Boccherini et Mozart, Vers 1830, M. Jaspar fut désigné pour diriger l'orchestre des concerts de la Société d'Émulation et de la Société de Grétry. Ce fut dans l'exercice de ces fonctions qu'il compléta ses connaissances dans l'art d'écrire, par l'étude des œuvres des grands mattres. Appelé à remplacer son ami M. D. D. Dugnet, maître de chapelle de la cathédrale, frappé de cécijé, M. Jaspar occupa cette position et dirigea la chapelle depuis 1840 jusqu'en 1850. Depuis lors il n'a plus accepté de fonctions publiques. Ses premiers essais de composition datent de 1820 : ils consistaient en cantates, quatuors pour instruments à cordes, Apolion et les Muses, prologue écrit pour la lête de Grétry et exécuté au théatre de Liége, plusieurs ouvertures, symphonies exécutées aux concerts de la société d'Émulation, messe pour la fête de Sainte-Cécile, etc. Une partie seulement de ces ouvrages a été conservée par M. Jaspar. Ses ouvrages publiés sont ceux dont voici les titres : 1º Folie du Tasse, symphonie pour l'orchestre, nº 2; Llége, Muraille. - 2º Retour des champs, idem, nº 3, ibid. - 3º Alma Redemptoris, antiente pour ténor solo, chœur et orchestre, ibid.

- 4º Te Deum pour ténor solo, chœur et archestre, Ibid. - 5º Salve Regina, pour ténor solo, charar et orchestre, ibid. -- 6° 12 Motets à une el denx volx égales, contenant deux O So-Intaris, Alma Redemptoris, Litantes, Benedictus, Adoremus, etc., avec accompagnement d'orgue, ibid. - 7º 12 Mélodies pour violon avec acc. de plano, dédiées à H. Léonard, ibld. Les trois premières seulement sont Imprimées, Outraces non publies. - 8º Orage, symphonic pour l'orchestre, nº 4. - 9° Le Barde éburon. idem, nº 5. - 10° Symphonie (sans titre) nº 6. - 1to Les trois derniers livres de mélodies pour

JASPIS (Gonernoin), savant allemand, vivalt à Wittenberg, dans la première multié du dix-hultième siècle. On a de lui une dissertation Intitulée : De Tibicinibus in funere adhibitis, ad illustrandum Mathwi. cap. IX. etc.; Wit-

tenherg, 1717, 4 feuilles in-4°. JAUCH (JEAN-NÉPONUCÈNE ), pianiste et compositeur, est né à Strasbourg le 25 janvier 1793. On ignore qui dirigea ses études de piano, mais on sait que Spindler lui enseigna la composition. En 1814, Janch fut nommé professeur de l'école normale primaire de Strasbourg, Les élèves de cette école étaient an nombre de cent à cent cinquante : le professeur établit pour eux une méthode d'enseignement simultané pour le piano, l'harmonie et l'accompagnement du chant des cultes catholique et protestant sur l'orgue. En 1830, il ouvrit dans la même ville un cours de piano simultané, divisé en 8 degrés de force, dont chacun exigeait nu travail de six mois. Cette entreprise ent du succès, et le conrs ent une existence de plusieurs années. Janch a formé de bons élèves, Lui-même était pianiste habile et s'est fait entendre avec succès dans les concerts à diverses époques. Du reste. ni son style d'exécution, ni ceiul de sa musique, n'ont la gravité de l'art classique. Il a presque toujours sacrifié aux futilités de la mode et n'a recherché que la faveur de la foule vulgaire. Il est antenr de pinsieurs concertos pour le piano, de sonates à 3 mains, de fantaisies et de variations pour piano seul ou avec accompagnement de clarinette et de flûte, dont la pinpart ont été gravés à Paris ches Richault et chez Pacini. Janch a écril aussi nn concerto de piano et nne fantaisie avec orchestre qu'il a exécutés dans ses concerts à Strasbourg, en 1820 et 1822; mais ses œnvres n'ont pas été publićes. On a entenda de sa composition à la calbédrale de Strasbourg, en 1816 et 1818, des pièces d'offertolres composées pour des instruments à vent, et dont il est auteur. Enfin. on conmit un Recueil de pièces d'orque composees par J.-N. Jauch, professeur de musique à l'école normale de Strasbourg, op. 40, en 6 cabiers.

JAUGTZER (Locis), virtuose allemand sur le hautbols, étalt en 1802 employé dans la cliapelle de l'évêque de Warzbourg. Il a laissé en manuscrit quelques concertos pour son instru-

JAVAULT (Louis), compositeur, ionait de plusieurs instruments à vent; après avoir été attaché à la musique de plusieurs régiments, il fut employé comme sous-chef de musique dans la garde impériale. Il vécut à Paris dans les vingt premières années du dix-neuvlème siècle. Musicien laborieux, il a publié un grand nombre d'œuvres pour la musique militaire et les instruments à vent, parmi lesquels on remarque : to Vingt suites de pièces d'barmonie: Paris. Gaveaux et Janet. - 2º Marches et pas redoublés pour musique militaire, livres t, 2, 3; Paris, Janet. - 3° Fanfares pour 3 cors, 4 trompettes et trombone, liv. 1, 2; Paris, G. Gaveaux. - 4º Sextuors pour clarinette, flute, hantbois, cor et 2 bassons nos 1 à 6, ibid. -5° Fantalsie pour Instruments à vent, Ibid. -6º Trios pour clarinette, cor et basson , liv. 1, 2; Paris, Janet. - 7° Trois quatuors pour 4 cors, liv. t, lbld.

Un fils de cet artiste ( Louis-Manie-Charles JAVAULT), né à Paris le 17 décembre 1808. a été admis dans les classes de soliége de cette école le 2 mai 1816. Ses études préliminaires terminées, il a reçu des leçons de violon de Baillot, et a obtenu le second prix au concours de 1832, pais le premier en 1834. Il fut pendant plusieurs années premier violon solo à l'Opéra-Comique. J'ignore s'il a publié quelque composition ponr son instrument.

JAWUREK (to P. VINCENT), né à Ledecz,

près de Kuttenberg, en Bolième, le 7 décembre 1730, entra dans l'ordre de Saint-Dominique et fit profession le 7 soût 1754, au convent de Sainte-Madeleine. Il était habite violoniste, et pendant vingt ans Il dirigea la musique du chœur de son monastère, pour lequel li écrivit beancoup de musique restée en manuscrit. Après la suppression de son convent, il se retira à celui de Saint-Égide, où il monrut dans les dernières années du dix-huitième siècle.

JAWURER (Joseph), frère du précédent, bénédictin du couvent de Sazona, en Bohême, nsquit à Beneschau le 16 août 1741. Fils de l'organiste et directeur du chœur de ce lieu', il apprit de son père les éléments de la musique, le violon, l'orgne et l'harmonie, puis il acheva see disoles differatives et philosophiques their lass primitives du trapsec. Exter dans Vorter des Dejudicition en 1764, Il B. Artie dans Vorter des Dejudicition en 1764, Il B. Artie dans feriteurs de 
man appet. En 1774 Il Fatt dans feriteurs de 
volume de la commandation de 
volume de la commandation de 
volume de la commandation de 
volume pièces pour l'expen. Agrét la suppresdans de une couvezet, Il ne relite dans le l'inse de 
volume de 
volume de l'expensation de 
volume de l'expensation de 
volume d

vaux depuis cette époque. JAWUREK (Josepu), frère putné des précédents, naquit à Ledecz le 2t septembre 1749. Dans sa jeunesse, li fut admia an séminaire de Kuttenberg, en qualité de chanteur du chœur, et il y fit ses humanités, puis li entra au séminaire de Saint-Louis (Wenceslas), à Prague, pour y jouer du viulon dans la musique de l'église. Ayant achevé sa philosophie à l'aniversité de Prague, il se livra uniquement à l'étude de la musique, particulièrement du violon, sur lequel li acquit nne rare habileté. Après avoir été attaché au théâtre de Prague et à l'église des Carméiltes, comme violoniste , il fut nommé directeur de musique des Chartrenses de Saint-Joseph. La suppression de ces monastères le plongea dana la misère : il mournt d'apoplexie au mois de mai 1805, dans noe extrême indigence. Cet artiste a jaissé en manuscrit quelques concertos, des sonates et des trios pour le violon, qui sont passés après sa mort dans la collection de M. Gothard Hiawa, organiste à Brzewnone, et aml de Jawureck.

JAWUREK (Joseph), fils du précédent, naquit à Prague en 1787, et reent de son père des leçons de musique , puls il apprit l'harmonie et la composition sons la direction de Zenner, mattre de chapelle d'une des églises de Prague, Vers 1818 il se fixa à Varsovie et v devint directeur de musique de l'église des Augustins, pour laquelle II a écrit diverses compositions religleuses. En 1825 , il fut chargé de diriger l'orchestre des concerta. La publication d'un traité de la science de l'harmonie a été annoncée par Jawurek, en 1838 : j'ignore si l'ouvrage a paru. Cet artiste mourut subitement en 1840. Sa venve oblint une pension sur la caisse de la Sociélé des secours, fondée par l'association musicale de Varsovie, en récompenses des services rendus par son marl.

JAY (le docteur JEAN), né en Angleterre, professeur de musique, a eu pour premier maître

de mostique J. Hindmarshi, qui a eu de la reputation comme violonité, pois a dé étier de Prançois Philips. Il termina son éducation mucicleis sur le content. En 1800, ai établit à L'ondres et se livra à l'envelopement. Bachelier et se depris de descrier à l'universide d'Orien! Cet artiste a publié des dons pour le chant et des channons anglaines, plusieur grandes sonates pour le piano, une ouverfoure, un den lungroit à quatre mains, et beacourque d'int vierle pour le quatre mains, et beacourque d'int vierle pour le quatre mains, et beacourque d'int vierle pour le

plane. JEAN (SAINT), surnommé Damascène parce qu'il était de Damas, paquit en cette ville vers l'an 678. Son père, ministre du calife Abdoui-Melek, mais attaché au christianisme, confia son édocation à un religieux italien, captif racheté, qui lui inspira des principes de vertu el en fit un des plus savants hommes de son temps. Son rare mérile lui fit obtenir, lenne encore, l'entrée dans le conseil des califes et le fil nommer gouverneur de Damas, Pendant la durée de son pouvoir, Il prolégea publiquement les chrétiens. Le dégoût du monde qu'inspirait alura aux curétiens orientaux la ferveur de leur foi, poussa Damascène à se démettre de sa charge et à distribuer ses richesses aux pauvres, puis il se retira dans la solitude de Saint-Sabas, près de Jérusaiem. Placé pendant queique temps sous la direction d'un moine qui le sonmit à de rudes éprenves, il montra une patience inaltérable dans ce dur noviciat. Entin il fut ordonné prêtre, et ses supérieurs, vonlant employer utilement son profond savoir et son habileté dans la dialectique, le chargèrent de précher contre la secte des iconoclastes. Il parcourut la Palestine et la Syrie pour remplir sa mission évangélique, qui ie conduisit jusqu'à Constantinopie. De retour au désert, it a'occupa de la composition de nonbreux ouvrages de théologie, réforms la litergie de l'Église grecque d'Orient, et composa une grande partie du chant de cette Église. Il mourut dana sa cellule de Saint-Sabas vers l'an 754, ou un peu plus tard, suivant l'opinion des anteurs grecs de la Vie des Saints.

L'examen du mérite des cruvres theologique de saint Eans de Bumai s'appartiet pas à ce dictionnière. Tout le monde sait que ce saint personne de la comme del comme del comme de la comme del comme de la comme del comme del comme de la comme de la comme de la comme de la comme del comme

Lea Menées, ou vies des saints de l'Église grecque, et la plopart des anteurs anciens qui ont parle de l'office divin et du chant de cette eglise, attriboent à saint Jean de Damas la restauration de ce chant, et la composition d'un grand nombre d'hymnes et de cantiques qui sont encore en usage. Il est certain que, prepant pour base de son travail le Tapique, formulaire le plus ancien de l'office, dont l'original existait de son temps au monastère de Saint-Sabas, il en tira les Canons, les Troparia, on antiennes, strophes, répons et hymnes, et les Stichera, cantiques en vers, dont il composa une partie des mélodies (t). Les nombreux manuscrits qui existent dans les hibliothèques de l'Europe et dans les monastères de l'Orient attestent qu'il est en effet l'auteur de la pinpart de ces mélodies. A la Bibliothèque Impériale de Paris, on trouve, sous le nom de saiut Jean Damascène, les Stichera, ou cantiques potés dans les manuscrits cotés 265, 265 et 270, in fol. Le manuscrit nº 353 in-4º a pour titre Hymni Cosmæ et J. Damasceni. Ces manuscrits sont des douzième, quatorzième et quinzième siècles. A l'université de Cambridge est un volume in-fol, du treizième

(1) It n'est peut-être par inutile de donner lei queiques renseignements son les ligres de L'Église grecour; car cette matière cat en genéral peu evanne, et la plopart de ceux auf l'out tratiée ant tout confonée. Ces tirres sont : 1º In Tapique, livre general des prières qui se récitent à to messe, and vepres, our malines, et dans les autres uffices. - 1º Le Literoique, cel règle les cérémonies de la meser, notamment les trois messes de saint Jean Chrysostome, de saint Bastle le Grand et de saint Jacques, -3. L'Ernapeliaire, un les evangiles sont notés en aignes musicaux pour être chanies et non aimplement récités. -4º L'. spoutobleon, ou recneil des sentences des apolires. - 2º Le Lectionmuire, peu different du précedeut, mais d'un ordre inferieur. - 8" Le Psantier, dont le chant est different de criut de l'Église latine et se rapproche de criul des synagognes de l'Orient. - 7º L'Octofchos, livre genéral des prières du matin et du soir ; c'est du ce tivre qu'est tiré l'Octoéchos noté, qui contient toutes les autiennes et ies hymnes de cette partie de l'nifice - # Le Triodion, commun des saints. - 9º Le Penterosturium, office noté ánpuls Pâques Jusques et compris la Pentecèse - 10º Le Menation, et 11º le Menologion, livres des offices mensuch des martyrs. - 19 L'Harologion , livre d'beures. - 13 Les Synoxaires , vies des saints, - 11º 1n Panéoyrique, éloges des saints. - 15° L'Euchologe, livre général des prièces. - 10º L'Hirmologion, livre général des hymnes. - 17º Les Troparia ni Canons, melanges d'bymnes, de repens et d'antiennes. - 18º Les Stichera, cantiques - 19+ Papadibe, llvre de chant à l'asser particulier des Papas, on prêtres grees. - 300 Dibe Megas, recnell genéral du chaut, qui contient le pautier, les heures, le service de toute la semaine, l'uffice du matiu, et du soir, te protecostaire, les communs et le Menotoce Pour les alls, un pent votr les Dissertationes et Congruetiones varia de libris et rebus ecclesiasticis Gracorum, de Léon Alfacel ( Paris, Cramoley, 1646 , in-4+ ); et le travail de Villoten, De l'état actuel de l'art musical en Louple. (Description de l'Égypte, t. XVI, p. 363 et suiv., in-a+)

BIOGS. UNIV. DES MUNICIENS. - T. IV.

siècle (n° 2214), intitulé J. Damasceni Octoechus. Un beau maonscrit de cet Octoechus est à la Biblioth, imp. de Paris, sous le nº 405, in-4°, La notation musicale en est d'une rare beauté. Perne en a fait une copie, chef-d'œuvre de patience et d'exactitude, qui lui a coûté près d'une année de travail. Cette copie est maintenant dans ma collection de livres. Deux autres manuscrits de cet Octoechus sont à la hibliothèque impériale de Vienne (n°s Itl et CCVI). Le dernier est accompagné d'un commentaire de J. Zonare, qui n'est pas sans intérêt pour l'histoire de l'art, parce que l'auteur vécut au commencement du douzième siècle, et a connu des traditions qui ont été Ignorées plus tard. Ce sont ces mêmes commentaires qui existent à la Bibliothèque impériale de Paris (nº 27t, in foi.), et dont le rédacteur du catalogue des mannscrits grecs n'a pas connn l'auteur. C'est enfin ce même commentaire qui est Indiqué dans le catalogue de la bibliothèque Bodléienne (nº 48) sous ce titre Anonymi Methodus Too 'Oxtoryoo. La même bibliothèque renferme un manuscrit (nº 110) qui a pour titre Hymni Damasceni et Octoechi Cosmæ (1). La bibliothèque Laurentienne de Florence, celles de Saint-Marc de Venise et du Vatican, et la plupart des églises grecques, possèdent des recueils d'hymnes et de cantiques qui portent le nom du Damascène; enfin il se trouve dans ma bibliothèque un beau manuscrit du Troparion, dont la date remonte au quatorzième siècle, et dont les hymnes lui sont également attribuées, Nul doute done sur la part importante que saint Jean de Damas a prise à la composition du chant de l'Église grecque d'Orient,

A l'égard de l'organisation de ce chant en un système régulier et tont différent de la musique de l'ancienne Grèce, il paratt également hors de doute qu'elle appartient en partie à ce Pere de l'Église : mais il n'est pas exact de dire comune Villoteau (sans doute d'après les traditions qu'il avait recueillies en Egypte), qu'il a inventé la musique ecclésiastique grerque, ni d'affirmer, comme Allacci (2) et comme Zarlino (3), qu'il fut aussi l'inventeur de la notation de cette musique, D'abord, je ferai remarquer que l'Hagiopolités (roy. ce nom), certainement antérieur à saint Jean de Damas, puisqu'on y trouve encore les noms des cordes et la notation de la musique antique des Grucs, présente cependant déia la forme

(s) Ce Coume, ou Coumas, élait de Jérusalem, et fut appelé à cause de cela Hugiopolités. Il fut évêque de Mejama, vers 780, et composa braucoup d'hymnes avec leges mélodies pour l'Ortotchos.

(v. De libras Eccles, Gravorum (3, De Instit, Harmon & partie, c. VIII.

28

des buit tons du chant ecclésinatique, et qu'on y trouve les neumes de ces tuns, qui dans le système du Damasoène occupent une place innportante. Ce qui parait appartenir en propre à ce saint personnage, e'est l'aban-lon définitif de l'aucien système grec, dunt la simplicité ne pouvait convenir aux hommes de l'Orient qui pemplaient alors les monastères, accoutumés qu'ils étaient an chant surchargé d'ornements inhérents à ces contrées, et qui se reproduit en toute circon-tance, non-seulement dans les mélodies vulgaires de la Syrie, de l'Égypte, de l'Arabie et de la l'erse, mais qu'un entend dana les églises chrétiennes du rit gree, dans celles de l'Éthiopie et de l'Arménie, dans les synagogues des juifs et dans les mosquées des musulmans. C'est lunc resystème du chant orné que saint Jean a appliqué à son église, pour en rendre l'usage plus facile à des peuples qui y étaient accoutumes. Quant aux signes de la notatiun de cette musique, j'ai indiqué dans le Résumé philosophique de l'histoire de la musique qui précède la première éditiun de re dictionnaire (pag. 1xx et suiv.) , lea motifs qui me lont croire qu'il les a puiséa dans l'ancienne notation de la musique antique de l'Égypte. Punt ne pas répéter ici ce que j'ai dit à ce sujet, je prie le lecteur de voir le passage dunt

ils'agit. Il existe dans tona les monastères grecs et dans plusieurs bibliothèques de l'Europe un traité de la musique ecclésiastique attribué a saint Jean Damascène. La Bibliothèque impériale de Paria en possèle deux manuserita (n°s 2541 et 3088, in-8°, anciens fonds); il y en a quatre à la bibliothèque impériale de Vienne (127, 123, 306 et 307); on le trouve aussi a la bibliothèque Ambrosienne de Milan (colé O, 123), à celie de Munieli (CCXXIII), an Muséum britannique, à la bibliothèque Bodleyenne, et dans plusieurs aufrea endroits. L'abbé Gerbert en a publié le texte en fac simile, dans le denxième vulnuse de son trailé De Cantu et musica sacra (pl. VIII), d'après un manuscrit de l'abbaye de Saint-Blaice, qui a péri dans l'incendie de rette abbaye, en 1768. Cet ouvrage a pour titre : 'Αρχή σύν Θιῷ άγίῳ των σημαδίων της ψαλτικής τέχνης των ένκοντων καί καλιόντων σωμάτων τε καί πνευμοτών καί πάone yesporopine uni duoloutine auvretespéres els autiv (Avec le secours de Dieu saint, commencement des signes de l'art du chant, des corps el des esprits ascendants et descendants de toute la Cheironomie, disposés d'apres des règles établies). Ce traité renferme une exposition des sienes de la notation singulière et compliquée qui est en usage dans les livres de chant de l'Église grecque, avec une explication, souvent fort obscure, de lour empilei dels leur signification, de reigle dels lous de chart et de Verus neumes on formules. Villofens a donnet un tradection française de commount inforeassa de l'Indicate de la mosième, dans son l'erre de l'Ente de l'act et au seguit de fart muxuel en Egiple (1), sere les signification des sience en notation empresans. Som averait aux d'autant de l'Egiles precieux, ay d'y-just appris de chain de l'Egiles precieux, ay d'y-just appris de chain de l'Egiles precieux, ay de l'act de les la common de l'act de l'act

Lea divers manuscrits du traité de motique attribué à saint Jean Demascène offrent entre eux de considérables différences; quelques-uns même ont des parties entières qui n'existent pas dana d'autres. Par exemple toute la partie tradutte par Villoleau, depuis la page 426 jusqu'a 438 (édition in-8°), manque dans les manuscrita de la Bibliothèque impériale el dans le fac-simele de celui de l'abbaye de Saint-Blaise, D'antres variantes ont été signalées par ce savant dans les divers manuscrits qu'il avait rapportes de l'Orient. Il y a lien de croire que ces différences viennent des explications que les maltres donnaient dans les monastères, et que les copistes introduisaient ensuite dans le texte. Un seul exemple doit démontrer que ces variantes appartiennent à des temps bien moins reculés que celui où l'ouvrage original a été composé; le voici. Une copie faite par un Grec nommé Emmanuel Kalos, en 1695, el qui a servi à Villoteau pour son travail, contient ce passage où il est parlé de saint Jean Damascène : Les saints Pères , saint Jean Damascène et les autres saints-chantaient dans l'Hagiopolités, où ils

reposent (2). JEAN, prêtre du onzième siècle Johannes Presbiter), anteur d'un volumineux ouvrage intitule De Musica antica et nova, dont le manuscrit est conservé au Mont-Cassin. L'abbé Gerbert en avait fait des extraits, qui furent consumés dans l'incendie de l'abbaye de Saint-Blaise, comme il le dit (De Cantu el Musica sacre. t. II. p. 60), et dont il n'a sauvé que le tableau des neumes iombards avec leurs noms et un fragment de préface noté, qu'il a publiés en fac-simile, planches X et X1 du même outrage. Gerbert ne cite pas le nom de l'anteur; mais M. Daniou (roy, ce nom) a fait une notice de ce manuscrit et en a extrait les chapitres les plus importants avec des fac-simile de tableaux et

<sup>(1)</sup> Description de l'Égypte, L. XIV, p. 3% et suiv. (3) De l'état actuel de l'art musiculen Égypte (Description de l'Égypte, t. XIV, p. 480)

d'exemples précieux pour l'explication des neumes. Ce travail est en la possession de M. Stéphen Morelol, collaborateur de M. Duajou dans ses recluerches musicales parmi les biblietisèques d'Italie, en 1847.

JEAN DE BOURGOGNE, en latin Jo-HANNES DE BEAGENDIA, est cité par Jérôme de Moravie comme ayant été un de ses maîtres de musique; ce qui indique que ce Jean de Bourgogne vécnt dans les dernières années du douzième siècie ou su commencement du treizième. Bottée de Toulmon, d'après un nassage mai entendu du vingt-sixième chapitre du Traité de musique de Jérôme de Morsvie, a eru que ce musicien obscar était le véritable auteur du Traité de musique mesurée de Francon de Cologne (1); car, sinsi que plusieors fureteura de paperasses de l'époque, ce paovre Bottée sysit is msaie de faire des découvertes contraires sux faits les plus notoires de l'histoire de la musique. Cette bévue ne mérile pas de sériense réfutation. Ce qui paralt certain, d'après un suienr contemporain nommé Pierre Picard (voy. Pican), dont le traité de masique mesurée est inséré dans la compilation de Jérôme de Moravie, c'est que ce Jean de Bourzoque avait fait one sorte de tablean des valeurs de notes de la musique mesurée, à laquetle il donnait le nom d'arbre (arbor).

JEAN LE NEUVELLOIS ou DE NEU-VILLE, poête et musicien, était né an bourg de Neuville, en Champagne. Il forfissait en 1192. Le mannscrit coté 7222 de la Bibliethèque impériale contient dix-menf chansons notées de sa composition.

JEAN, bec or Baarse, quatrième fils de Robert II, comte de Dreux, citait frère de Pierre de Dreux, duc de Bretagne, surmomme Menuelere. Jean de Braine mouvul en 1239, il entitivait la poésie et la musque. Les manuscrits de la Bibliothèque impériale nous ont conservé trois channons notées de sa composition (roy. Mas. 7222 et 66, fonds de Cangé).

JEAN, surnommé l'Oncernate ou l'Oncannate, c'est-à-dire l'Organiste, fut poète et musicien dans le treixième siècle. Il nons reste deux chansons notées de sa composition.

JEAN LE CHARTREUX, dit de Manloue, foit un meine du qualorisine siècle, à la chartresue de cette ville. Parmi les manuncrits du Musée britannique, on en troave un asser volumineux en langue isine, initicsé Libetius musicalis de ritu conendi vetustissimo et noco, pr. omnium quidem aritum etis varia

(t) Rapport sur une publication de musique ancienne. | Builetin archéologique, t. 11, p. 62r.]

sit introductio ducit, qui paralt avoir été écrit vers la fin du quatorzième siècle. Il est divisé en deux parties, et chacune d'elles en trois livres. Le premier livre de la presaière partie traite du plain chant ; le second , de la division du monocorde; le troisième des consonnances et de leurs espèces. Dans le premier fivre de it seconde partie, l'auteur explique la manière dont les anciens écrivalent la musique per les lettres de l'alphabet; dans le second it traite de la solmisation, et dans le troisième du contrepoint. Ce traité, coté aº 6525, et dent on trouve ane copie (1) dans la bibliothèque de Gand, est indiqué dans le catalogue de cette bibliethèque comme suonyme; néanmoins, par une lecture attentive on découvre dans l'ouvrage même qu'il s été écrit par Jean le Chartreux de Mantone, car on y lit ce passage (Pars 1, lib. 3): Gallia namque me genuit et fecil eanlorem . Italia vero qualemcumque sub Victorino Feltrensi, viro tam litteris gracis quam latinis affatim imbuto, Grammaticum et Musicum, Mantua tamen Italia: civiles indignum Carthusia: Monachum. L'auteur nous apprend (Pars 2, lib. 3, csp. 12) qu'il était né à Namur, qu'it y apprit le chant, mais que ce fut sons l'excellent professeur Victoria de Feltre qu'il étadis Boèce, et qu'it acquit une connaissance réelle de la musique. Il cite Marchette de Padoue comme le premier qui ait écrit sur le genre euromatique, depuis Boece, et dit que cet écrivain vivait un siècle avant ioi , c'est-à-dire vers is fin du treizième siècle. Les traités de Marchette sent ea effet dalés de 1274 et 1283. Gaferi , dans son Apologia adpersus Spatarum, eite cet anteur comme un critique de Marchette, seus le nom de Joannes Carthusinus

JEAN DE CLÈVES, sint notate pare qu'i était et dans l'uit de ce non, not musicen de la claspelle de l'empereur Maximillen 1" dans les coude moitide ne technes de la claspelle de l'empereur Maximillen 1" dans les counde moitide de nettenne sièce. Il a fait limpiume: 1" Continors sacre quoriure, quinque de ser exceux. Augustir l'indelieureurs, qui d'hierard, 150, in-4" ch. - "l' Continors sacre de l'execution sacre de l'execution sacre de l'execution de

(i) J'al dit dons la première édition de ce dicliennaire, d'après une fauve indication de Borney, qu'une copie manuscrifie de l'auvrage de Jean le Chartreous et à bibliothèque du Taitan, sous le n° 1864; mais M. Danjon, qui a percoura et monascrit, mà informé que l'exprage qui y est coôtens est le Traité de musique de l'exprage qui y est coôtens est le Traité de musique de

Bofer.

motets et l'épitaplie en musique de l'empereur Ferdinand Irr, à 7 voix, par Jean de Clères, ont été insérés par Pierre Joannelli dans son Norsis Thésaurus musicus ( Venetiis, Ant. Gardane, 1568).

JEAN (Mattre); voyes LOUIS (MAISTRE JEAN).

JEAN IV, roi de Portugal, chefde la maison de Bragance, né en 1604, était fils de Théodore, septième duc de cette famille, et tirait son origine de Jean I'r, roi de Portugal. La jeunesse de Jean IV fut vouée à l'étude des sciences et des arts, qui, après les soins qu'il donnait à son royaume furent toniours l'occupation principale de sa vie. Ce prince était doué d'ailleurs de qualités aimables. Sa bienveillance naturelle le rendit cher au peuple portugals, algri par les vexationa de la cour d'Espagne. Depuis Phifippe It, le Portugai n'était plus qu'une province espagnole. Une conspiration ourdie par l'Into Ribeira, secrétaire du duc de Bragance, Miguel Almeids, l'archevêque de Lisbonne, et quelques autres, délivra enfin les Portagais de l'oppression, et piaça la couronne sur la tête de Jean IV , le 3 décembre 1640. Le caractère de ce priure manquait d'énergie , mais il sut s'attacher sea sujets par sa douceur, et se maintenir sur le trône par sa prudence et surtout par l'hahileté de sa femme. Des consolrations formées pour lui ravir le trône furent découvertes, et les conspirateurs punis de mort. La guerre que lui fit l'Espagne tourna à l'avantage du Portugal; enfin les armes portugalses triomphèrent des tiollandais aux Indes et au Brésil, et la paix assura la tranquillité de Jean tV en 1654. Il n'en jouit pas longtemps, car il mourut de dépérimement, le 6 novembre 1656.

La musique avait été l'objet des études spéciales de ce prince, et il était devenu fort habile dans cet art. Une bibliothèque immense d'œuvres de musique des compositeurs de toutes les nations, depuis le milien du quinzième siècle, fut rassemblée par son ordre et par ses soins; on peut juger de son importance par le catalogue qui en a été dressé par le libraire Paul Crasbeeck, et qui a été publié sons le titre de Index de Obras que se conservão na bibliotheca Real de Musica; Lisbonne, 1649, un fort volume in-4°. Cette riche bibliothèque a péri malheureusement dans le désastre de Lisbonne en 1756. Jean IV ne se bornalt pan à cultiver la musique en amateur; il composait de la musique d'église, et quatre écrits aur cet art sortis de sa plume sont parvenus jusqu'à nons. Le premier a pour titre : Defensa de la musica moderna contra la errada opinion del obispo Curillo Franco ( Défense de la musique moderne contre l'opinion erronée de l'évêque Cyrille Franco ), in-4° de 56 pages , sans date ni nom de lien, mais vraisemblablement imprimé par Crasbeeck à Lisbonne, en 1649. L'écrit est daté de cette ville, le 2 décembre 1649 , à la page 44. Ce petit ouvrage ne porte pas de nom d'auteur; mais on ne pent douter qu'il soit de Jean IV. to Machado le lui attribue dans sa Bibliothèque lusitanienne (t. II. p. 574); 2º un exemplaire qui se trouve à la Bibliothèque Impériale de Paris est accompagné de cette note mannscrite ; « L'auteur de ce livre est le roi de Portugal dom Juan IV. Il fut fail au 2 de décembre de 1649, comme l'on voit page 44, et en l'année 1666 on m'en St présent à Lisbonne, comme d'un livre frèsrare; . 3º au verso du feuillet qui est avant l'éptire dédicatoire est un sonnet en langue portugaise dont les premières lettres des vers forment ces mots : EL REI DE PORTUGAL (Le rol de Portugal ): 4° l'épitre dédicatoire, adressée à Jean Lorenco Rabelo, est signée : Incertus Autor D. B. (Dux Bragantize); 5° et enfin, ie titre de la traduction italienne de cet ouvrage (dont il sera parié tont à l'heure ) est entouré d'un cartouche composé d'instruments de musigne, et surmonté de l'écusson des armes de la maison de Bragance.

L'opinion de l'évêque de Lorette Cirillo Franco, qui mourut à Rome avec la dignité de commandenr et administrateur de l'hôpital de San-Spirito in Sassia, avait été émire dans nne lettre adressée par ce prélat à son ami Hngolin Gualteruzzi, datée du 16 février 1559, et insérée dans la collection des Lettere illustri pabliée par Alde Mannce à Venise, en 1567. Après avoir rapporté les éloges qui ont été donnés à la musique des anciens, Cirilio Franco exprimaît avec queique aigreur le regret que la musique moderne n'eût pas les mêmes qualités pour toucher l'âme, et se livrait à des critiques qui, bien que mordantes, n'étaient pas déponryues de raison ( Foy. Ciutulo Franco ). C'est à cette lettre que le roi Jean IV entreprit de répondre dans l'écrit dont il est question. Il était un peu tard après un siècle pour réfuter les propositions de l'évêque : quoi qu'il en soit, le royal écrivain fait prenve d'érudition musicale dans son ouvrage. Son tivre est terminé par trois exemples de musique à quatre parties, sans nom d'auteur, qui pourralent bien être de sa compoaltion. Forkel, qui ne connaissalt l'ouvrage de Jean IV que par la citation de Machado, s'est trompé en le piscant dans sa Littérature générate de la musique (Allgem, Liter, der Musik,

page 98), parmi les livres relatifs sus effets de la musique des anciena; car il n'y est question que de l'éloge de la moderne sans comparaison avec l'autre. C'est aussi par erreor que ce savant bibliographe a donné la date de Perugia, t666, pour celle de la traduction italienne de cel ouvrage : cette traduction, intitulée Difesa della musica moderna contro le false opinioni del vescovo Cirillo Franco, tradotta di spagnuolo in Italiano, n'a point de date ni de nom de lieu. Il y a d'aitleurs lieu de croire que ce n'est point à Pérouse, mais à Venise que l'édition a été faite, car au bas du titre gravé on lit : C. Dolcetta fece in Venetia, Les es emples de musique qui se trouvent à la fin de l'édition originale ent été supprimés dans quelques exemplaires de la traduction.

Le deuxième ouvrage de Jean IV sur la musique est une dissertation sur une messe de Palestrina, qui a été publiée sons le voile de l'anonyme avec ce litre : Respuestas a las dudas que se pusieron a la missa l'anis quem ego dabo de Penestrina impressa en el libro 5 de sus missas; Lisbooce, 1654, in-4°. Une traduction italienne de ce livre a paru aous le litre de Riposte alli dubbii proposti sopra la messa Panis quem ego dabo del Palestrina, slampata nelle sue messe, tradotte de spagnuolo in italiano; Rome, Mauricio Belmonte, 1655, in-4°. Enfin, Marhadocite ( Biblioth, Jusit., t. 11, p. 575), d'après l'histoire généalogique de la maison royale de Portugal, d'Antoine Gaetan de Sonza, deux trailés de musique composés par le même prince, et qui sont restés en manuscrit, Le premier etait intitulé : Concordancia da musica, e passos della Collegida dos mayores professores desta arte; le second avait pour titre : Principlos da musica, quem faraó seus primeiros authores, e los progressos que teve. Il est vraisemblable que ces deroiers oovrages ent péri avec la biblietlièque royale de Lisbonne, lors du désastre de cette ville,

Labshale, port an oscalar de octe british.

Labshale, port an oscalar de octe british.

and be 20 december 2007, out pour mainte de munique et de vision aux nate de claumber, de Christophe Elymontelle, et devist par est legona un des visionistes les plus distingués de con temps. Il april and al jouer de non temps. Il april and al jouer de non temps. Il april and al jouer de not temps. Il april and al jouer de not temps. Il april and al jouer de not temps. Il april and jouer de la Christophe de la contraction en comment de la Christophe de la

connaissances en musique; mais arrivé à Francfort-aur-le-Mein , il y mourut le 1er août 1715. JEAN-PIERRE ( JEAN-NICOLAS ), Ré à Ventren (dept. des Vosges), en 1811, exerça d'abord la profession d'horloger, à Nampotelize; mais un penchant irrésistible le porta à abandonner sa profession pour celle de facteur d'orgues. Sans avoir fait d'études préliminaires de cet art. et même sans aveir eu l'occasion d'examiner des ouvrages de facteurs habiles, il parvint à construire plusieurs bons instruments, particulièrement à Losse, à la Neuville-sur-Raen, à Taintrus , arrondissement de Saint-Dié, à Bussaog. près de Remirement, et plusieers aulres de moindre importance. Mais ce qui recommande surtout M. Jean-Pierre comme mécanicien, c'est un instrument de son invention, très-ingénieux et très-compliqué pour l'accord de l'ergne, auquel il a denné le nom de Métroton. On en trouve la description et la figure dans le Noureau Manuel complet du facteur d'orques, par M. Harnel (tome ttt, § 447, et la figure . planche 42).

EEANNON (...), né à Lyon, na commencement du ci-nithième sièce, ich membre de l'Académie de cette ville. Il a lu dans les sénace de cette sociéte savante un Discours sur l'Aurmonie, dont le manuscrit est à la bibliothème de Lyon, sous le 7006, in-61.0 in travue dans cel courage, daté de 1739, la description de l'effet du frottement des verres pour la production de sons a l'harmesina de Franklin est de beaucoup postérier à cette date.

JEANNOTUS (CAMILLE), nom latinisé du compositeur ZANOTTI. Voyez ZANOTTI.

JEEP (JEAN), compositeur né à Dransfeid, en Saxe, vers 1580, a publié : 1º Studenten Gærtleins, neuwer lustiger weltlicher Lieder. mit 3, 4, 5 und 6 Slimmen. Erster Theil (Jardin des plus agréables chansons, à 3, 4, 5 et 6 vois, 1re partie); Nuremberg, 1607, in-4°. La seconde partie a paru en 1609, in-1º. La deusième édition est de la même ville, 1614, et la troisième de 1617, in-4°. - 2° Geistliche Psalmen und Kirchen Geswag D. Martini Luthers und anderer frommen Christen mit 4 Silmmen (Psaumes et cantiques de M. Luther et autres, etc., à 4 voix); Nuremberg, 1607, in-4°. - 3° Sehane ausserlesene lieb liche Tricinia hiebevor von Laurentio Medico in weltschen Sprache aussgangen, etc.; Nuremberg, 1610, in 42.

JELENSPERGER (DANIE), né près de Mulliouse, en 1797, apprit la musique dana sen enfance, et fut empleyé à Mayence et à Offenbach dans des imprimeries lithographiques comme

copiste sur pierre. Une société s'élant formée à Paris pour l'impression de la musique par ce procédé, on fit venir d'Allemagne quelques jeunes gens qui en avaient une connaissance pratique, et Jelynsperger fut du nombre de ceux qu'on appela. L'entreprise ne réussit point, et le jeune artiste n'eut pendant quelque lemps d'autre ressource pour vivre que d'accorder des pianos. Pendant ce temps, il faicait sous ia direction de Reicha des études d'harmonie et de composition dans lesqueiles Il se distingua si bien, que son maltre le désigna comme répétiteur de sa classe an Conservaloire, et qu'il y rempiit ensuite les fonctions de professeur adjoint. En 1820, une association de compositeurs et de professeurs de musique se forma pour la publication de leurs ouvrages : elle commença ses opérations sous la raison commerciale Zetter et Cie. Un gérani était nécessaire pour cette maison. Beicha Indiqua Jelensperger, qui fut installé dans ces fonctions, et qui justifia par sa probité la conliance qu'on avait en lui. C'est dans cette position qu'il a été l'éditeur du Traité de haute composition de son maltre, de la Méthode de cor atto et de cor basse de Dannest, et de plusieurs autres ouvrages, Pendant ce temps, il travaillait à la rédaction d'un Traité d'harmonie sur un nouveau plan : ce livre parut à Paris, en 1830, sous le titre de L'harmonie au commencement du dix-neuvième siècle et méthode pour l'étudier; in-foi, et in-so, Ce Iltre indique assez que le but de l'au'eur est de traiter de l'harmonie en l'état où elle s'est trouvée de son temps, c'est-à-dire avec ses tendances vers une réunion constante de toutes jes tonalités. au moyen des modifications actuellement usitées des notes naturelles des accords; malheurensement les procédés de ces modifications n'apparaissent pas dans l'ouvrage de Jelensperger, car il y considère un certain nombre d'accords comme existant en eux-mêmes, et abstraction faite de toute idée de l'influence qu'ils exercent réciproquement l'un sur l'autre. C'est donc une vue particulière sur la construction absoine des principsux accords, à peu près semblable aux anciens systèmes de Rameau, de Roussier, et d'autres. Assez ingénieux en quelques parties, ce système , traité comme l'a fait Jelensperger, a le défaut de manquer de simplicité, d'anaiogie, de substituer la métitode des cas particuliers à la mélhode génémie et féconde des deux accords parfaits et de septième dominante, moditiés par les lois du renversement, de la substitution, de la prolongation, de l'altération et de l'antiripation. On peut voir une analyse du

livre dont il s'agit dans la Revue musicale (t.X., pag. 147-150), L'ouvrage delleiensperger a été tradult en aliemand par M.-A.-F. Hæser. de Weimar, sous ce titre : Die Harmonie des 19º Jahrhunderts, und die Art sie zu erlernen ( Leipsick , Breitkopf et Hærtel , 1833 , in-4°). Lorsque M. Farrenc et M. Scholt vonloren1 donner des traductions françaises de la méthode de pisno de Hummel et du traité du chant en chour de M. Hæser, ils s'adressèrent à l'anteur de cette Biographile pour qu'il fit ces traductions; mais ses occupations ne lui laissant pas le temps nécessaire pour ces travaux , il indiqua Jelensperger, qui en fut en effet chargé, et qui les fit bien. Cet artiste littérateur est mort à Mulhouse le 31 mai 1831, à l'âge de trente-quatre ans.

JELICEI (Vuccur), compositore du dissprimensiène, no Salau-Viliu sur Pisumi (Baspiène) de l'anno de régulier de Sainto-Varie, E Aberte, en Alacce, et ciuspein de Parchiène L'Appud. Ses ouvrages connos soni: Parnausia suitifica concentium, 1, 2, 2-6 a course, Stasboure, 1633. — 2º Arien primus, contenut 31 - 1035, in-4°. — 2º Arien servandes, conticant en puames pour les vêpres, à 4 vois; Strasbourg, 1935, in-4°.

1628, ln-4° JELIOTTE ( PIERRE), on JELYOTTE, cisanteur de l'Opéra de Paris, a eu beancoun de célébrité. Il ne naquit pas dans le Béarn, comme le disent La Borde et tous ceux qui l'ont copié, mais dans les environs de Toulouse, en 1711. Après avoir appris la musique à la maitrise de la cathédrale de cette ville. Il fut attaché au churur de cette église comme hautecontre (ténor aigu). La beauté de sa voix était incomparable : on en parla au prince de Carignan, qui avait l'inspection générale de l'Opéra, et qui le fit venir à Paris. Jéliotte débuta à Pâques de l'année 1733. Voici ce qui est dit de ce chanteur dans des mémoires manuscrits sur l'Opéra, volume très-curieux que f'ai acquis à la vente de Bosiard en 1833, « Jériotte ( haute-= contre) : Cel acteur a consté beaucoup d'ar-« gent à l'Académie ( l'Opérs) pour le faire venir « de Touionze, où il étoit enfant de circur « (choriste). C'est une voix des plus belles , pour « la netteté et les cadences. Il est grand mu-« sicien, et joue de beaucoup d'instruments; « mais les débauches de toute espèce seront la « cause de sa perte. » En 1738 Jéliolte avail doore cents livres d'appointements fixes, trois

cents livres de gratification annuelle, et environ

cinq on six cents livres de gratifications extra-

ordinaires. Ce traitement fut porlé progres-

sivement jusqu'à trois mille francs d'appointements fixes, avec environ deux mille francs de gratification ordinaire et extraordinaire. Après vingt-deus ans de service. Jéliotte se retira, en 1755, avec une pension de quinze cents IIvres; mais il continua da chanter aux spectacles de la cour jusqu'au mois de novembre 1765. Cet acteur avait le mauvais goût des chanteurs français de son temps, et surchargeait ta mélodie d'une multitude d'ornements qui en altéraient le caractère : mais outre sa belle voix, il possédait les qualités d'une expression très-dramatique et d'une connaissance parfaite da la musique. Il mourut à Paris, en 1782, dens un état voisin de la misère, et n'avant plus d'autre ressource que sa pension, qui heureusement était insaisissable par ses créanciers. Il était compositeur de quelque mérite. En 1745 Il doona à Versailles, pour le mariage du Dauphin, père de Louis XVt, un ballet intituté Zelisca, qui tut fort applaudi. Il a aussi composé beaucoup de chansons, dont La Borde fait l'éloge,

JENKINS ( JEAN ), compositeur anglais et virtuose sur la basse de viole, naquit en 1592, à Maidstone, dans le duché de Kent. Il acquit sur son instrument une habileté inconnue de son temps en Angleterre. Ayant été entendu par le roi Charles ter, il charma ce prince par son talent, et entra à son service. Lorsque la révelution éclata, Jenkins se retira à Kimberley, où il mourut, en 1678, à l'âge de quatre-vingt-six ans. Cet artiste avait écrit un très-grand nombre de pièces de viole, mais il n'en a rien fait imprimer, et beaucoup se sont perdues. On croit cependant qu'on en a recueilli une partie dans le recueil traprime en Hollande sous ce titre : Engels Speel-Threspor van 200 der nieuwsle Allemanden, Couranten, Sarabanden, Ayres, etc., gesleid door elf der Konstighste violisten deser lydt in England voor bussen viool, en ander speel gereetschap, mede 67 spelstukken als Allemanden, Couranten, etc., voor twe violes en bass, als mede een bassus continuus ad placitum (Trésor musical anglais contenant 200 des plus nonvelles allemandes, courantes, sarabandes, etc., composées par onze des plus célèbres violistes qui vivent actuellement en Angleterre, etc. ); Amsleidam, 1864, in-4°. Les seules compositions que Jenkins a publiées sont : t° une partie du poeme de Bentowes intitulé Theophila. or love's sacrifice, a plusieurs volx .- 2º Twelve sonatas for two violins and a bass, with a thorough-bass for the organ ( Douze sonates pour deux violons et basse, avec la basse continue pour l'orgue); Londres, 1666, in-fol. Ce dernier uuvrage a été réimprimé à Amsterdam,

en 1664. Smith a inséré quelques airs de Jenkins dans es Musica antiquae, et Burney a place un trio du même artiste intitulé Le Coucert des cinq cloches (The five Bells concert) dans le 3° vulume de son listoire de la musique (p. 411 et sulv.).

JENNEQUIN (CLÉMENT); Voyes JAN-NEQUIN.

JENSEN (J.-Pirane), flàtiste à la chapelle royale de Copenhague, est considéré comme un artiste distingué. Il a publié coviron vingt-clinq œuvres de fantaisées et de duos pour flûte à Copenhague, chez Lose, et à Hambourg, clicz Granz.

JEROME (SAINT), en latin Hieronymus, le plus savant des Pères de l'Égluse latine, naquit de parents chrétiens, à Stridon, sur les frontières de la Dalmatie. Après avoir etudié à Rome les belles-lettres dans l'école des grammairiens Donat et Victorin, il se fit baptiser, et reçut le nom sous lequel it est connu, puis, ayant atteint l'age de trente ans, il vuyagea en Allemagne, dans la Gante, et rians l'Orient, où il augmenta ses connaissances par ses études sous les mattres les plus célébres. Dégoûté du monde, il se retira dans un désert de la Syrie, et a'y livra dans la solitude au travail et à la méditation. C'est alors qu'il écrivit la Vie de saint l'aul, le premier de ses ouvrages. En butte aux persécutions des schismatiques, il dut quitter sa retraite, erra dans diverses contrées, puis retourna à Rome, un le pape Damase le prit sons sa protection, et le chargea de travanx considérables. Après la mort de ce pape, Jérôme fut de nouveau attaque par ses ennemis : il retourna dans la Palestine. s'y retira dans un monastère, y continua d'écrire et mourut le 30 septembre 420, à l'âge de quatrevingteneut ans. On trouve dans beaucoup de manuscrits de la plupart des grandes bibliothèques une éptire à Dardanus ( Epistola Hieronymi ad Dardanum ) attribuée à saint Jérôme, et qui contient la description et les figures de plusieurs instruments de musique, entre autres d'un orgue paeumatique formé de plusieurs tuyanx et de deux peaux d'éléphaot ; ce qui donnerait à l'Orgue a vent une très-grande antiquité. thentieité de celui-ci, qui d'ailleurs n'est pas

neruit à Urigio a vent une tre-grande antiquité, ai éclone cuit récliement l'asserve de ce mortification de la companie de la companie de la continenteire de celui-ci, qui d'allieres alvet pas mensionnel dans la nomencalitare que saint ¿érênne a laite lui-même de ses divers écrité. Il y la leu de croire que la composition de cette égire ne remonite pas an déla foulière ou da neuvéhous-léce, et qu'elle apartiere à un autre ¿évéhous-léce, et qu'elle apartiere à un autre ¿élece de l'éce à un suigne. L'au partiere délibre de cet et l'écerquite, I. Il ", p. 5.4.4.

JÉRÔME DE MORAVIE, dominicain du treizième siècle, fut désigné sous ce nom parce qu'il était né dans la province de l'emvire d'Autrielie siluée entre la Bolième et la Hongrie. li vécut vers le milieu du treizième siècle, dans le couvent de la rue Saint-Jacques, à Paris, et v fut le contemporain de saint Thomas d'Aquin. Ce moine est auteur d'un traité de musique (1) dont le manuscrit, qui paratt être unique, a été légué à la maison de Sorbonne de Paria par Pierre de Limoges, sous la condition qu'il serait altsché avec une chaîne dans la chapelle de ce collège. Simler, qui a eu connaissance de ce maposcril , mals d'une manière imparfaite , dé-igne Jérôme sous le nom de Moranus, au lieu de Moravus; il a élé copié dans cette faute par Walther, antene du Lexique de musique. Le manuscrit, qui a passé de la Sorbonne à la Bibliothèque impépériale de Paris (sous le nº 1817 in-fol, du suppliment, fonds de Sorbonne, ancien nº (265 ), ne laisse aucun doute sur les noms et la profession de l'auteur, car on y lit au commencement : Incipit tractatus de musica compitatus à Fraire Hieronymo Moravo, ordinis Fra rum Pradicalorum et à la fin : Explicit fractatus de musica Fratris Hieronumi de Moravia, or-

dinis Fratrum Pradicatorum. L'ouvrage est renfermé dans un volume écrit sur vélin, petit in-foi., et composé de 187 feuillela. L'ecriture en est difficile à lire, et surchargée d'abréviations. Les exemples de musique sont écrita d'une manière correcte. Après une préface ( prologus) on trouve la matière du livre divisée en vingt-huit chapitres. Les PP. Quétif et l'chard ont publié une partie de la préface et la table des chapitres dans leur Bibiiollièque des écrivains de l'ordre de Saint-Dominique (Scriptor. Ordin, Pradicator., I. I, p. 159 et seq.); Its ont ilé copiés par Procluska (Commentarius de sacularibus liberalium artium in Bohemia et Moravia fatis, p. 123), et par Dishacz, dans son Dictionnaire historique des artistes de la Boltéme ( t. It, p. 333 et suiv. ). M. Coussemaker a reproduit la table des elsapitres dans son livre intitalé Histoire de l'harmonie au monen cine ( p. 213 ). Les premiers chapitres ne renferment que ce qu'on tronve dans les trailés des temps antérienrs et dans les contemporains : ce sont des dissertations sur l'objet de la musique, son nom, sur son invention, la division de ses

parties, et son excellence. An dixième clapitre et dana les snivants jusques et y compris le vingtcinquième, Jérôme entre véritablement dans le sujrt et traite des noles, des gammes, de la matation du nom des notes dans les trois modes par bémol, par bécarre et par nature, des sons et des intervalles, des proportions arithmétiques et géométriques, des dimensions et de l'usage du monocorde, des tons, de l'introduction des antiennes et des inlonations des psaumes, des diverses manières de chanler le demi-ton du B-mi et du B-fa, etc. Le 26' einspitre, intitulé : De modo diverso secundum diversos faciendi noves regulariter, simul et can'andi omnes species ipsius discantus, et le 27°, qui a pour tilre : Et ultimo in tetrachordis et pentachordis musicis instrumentis, pula in viellis el similibus, per consonantias chordis distantibus medits vocum inventionibus, sont les plea importanta de l'ouvrage. Le 26°, qui commence dans le manuscrit au fenillet 128, et qui est un des plus longs de l'ouvrage, renferme la plus grande partie des Traités de Françon de Cologne, de Jean de Garlande et de Pierre Picard ( royes cea noms ); il contient une multitude de passages do plus haut int/rêt sur is notation , is mesure musicale et l'harmonie, que Jérôme divise en diverses espèces, appelées discantus, orcanum, duplex organum, conductus et mothetus, et dont il donne les règles. Le chapitre 25° est un monument unique dans ce qu'on connaît jusqu'à ce jour ; car il fournit une instruction à peu près complète concernant les dimensions, l'accord et l'étendne des divers ayalèmes d'instruments a archet du treizième siècle et des temps antérienrs, lesquels ont été connus sous les noms de rubebbe ( reliec ) et de vielle ( viole ). Quoique Jérôme de Moravie ne se donne que comme un complialeur de divers ouvrages sur la musique, nous ne connaissons point jusqu'ici de manuscrit où cette matière soit traitée avec lant d'étendue et d'une manière si claire. Perne, à qui l'on doit nue intéressante Notice du manuscrit de l'ouvrage de Jérôme, insérée dans la Revue musicale ( t. II. p. 457-467, et 481-490 ), v a donné la traduction de tent le 28° chapitre, avec des notes instructives et un commentaire. Ce chapitre et une partie d'un manuscrit du quatorzième riècle que je possòde renferment tous les renseignements que nous ayons sur les instruments à archet, à cordes pincées et à clavier du moyen age. J'ai fait autrefois un long travail sur l'ouvrage de Jérôme de Moravie, que l'avais dessein de publier avec sa traduction et qui devait entrer dans une collection d'auteurs inédits de Trailés de musique : mais je lemps me man-

<sup>(</sup>i) I's fat la date de la composition de cel ouvrage en 1960, dans la première céllium de la Binorrapide univernetile des Binsteau, i. V., p. 1871 : évisit une enreu, our cette cite est celle oil Pierre de Limogeo Ol prémet des unanacit à la maison de horbeane. N. Ed. de Consembler a fail cette remarque dans son livre infiliale: Bissoire de l'Barrannie un mogen (dep. p. de).

querati pour aclieve rectte taclice, que M. de Conessenaber, beancop plus jeune, se propose de rempfir. La collection des ouvrages de Tincteria van etc leut raducción, fravisi etalièrement acleré, de dele comme le militar de manisque de Bolee, que je consiidere comme le militar pour la consissance de la doctrine des anciens, seronal les sculs travaux de ce gener que je metiral an jour, seus les auspiers de l'Amdémie. royale de Belgique et avec l'Amodémie. royale de Belgique et avec l'Amodémie. royale de Belgique et avec

JERONIMO (Le P. FRANÇOIS DE), Jéroninuite portugais, pé à Evora, en 1692, fut mattre de chapelle de son couvent. Il se distingua par son liabileté à traiter les compositions de musique d'église à un grand nombre de voix. Il a laissé en manuscrit : t° Répons des matines de Saint Jérôme à 4 chœurs, avec instruments de pinaieura espèces. - 2º Répons des mêmes matines à 4 voix sur le plain-chant. - 3° Répons de la semaine sainte. - 4º Répons des matines de saint Jean l'évangéliste qui se chantent à Evora dans le jubilé séculaire de ce saint. -5º Messe à 8 voix obligées ; ouvrage d'un grand mérite. -6° Te Deum taudamus sur le plainchant. - 7º Hymnes du Saint-Esprit, de saint Jérôme, des martyrs et des confesseurs, à 4 voix enr le pisin-chant. - 8° Psaumes des vêpres et complies à 8 voix, - 9° Motets et vilhancico pour diverses occasions.

JESTER ( Ennest-Fagnéric ), né à Kœnigsberg, en 1745, fit ses études à l'université de cette ville, puis voyagea en Allemagne, eu Suisse et en France. Nommé secrétaire de l'ambassade de Prusse à Vienne, il passa plusieurs années dans cette situation, qu'il ne quitta que pour être inapectent de la Bibliothèque royale à Berlin, et enfin mattre des forêts, ti fut le fondateur de la loge maconnique de la Téle-de-Mort. Outre les ouvrages qu'il a publiés sur la chasse et l'emploi des bois, il a écrit la musique de plusieurs opéras, tels que Freemann, qui a été représenté avec succès à Berlin et à Hambonrg, Louise, La pelite Marie, Le triomphe de l'amour, Esther, etc. Jester est mort à Berlin, an printemps de 1822; ses restes ont été déposés, ainsi qu'il l'avait désiré, dans le jardin de la toge qu'il avait londée.

or la togge qui i avan tomore.

JESUS on SENA (Bransan DE), moine franciscale, sè à Lisbonne, en 1899, sil profession dans le couvent de Vianna, en 1618, si ful d'abord sous-chantre au chœur, pais définiteur du monastère, en 1630. Il mourui à Lisbonne, le 10 avril 1660. Le roi Jean IV l'estimait braucoup, à cause de ses connaissances en manaque et de sa belle vols. Il a laissé en manuerit plusieurs services de musique d'église.

JÉSUS (Arrone DE), religieux portugati, na Labonne, alla fort jeune à l'université de Coimbre, en 1636, et y enseigna la munique pendant la plus grande partia de sa vic. Il y ucorut let 5 avril 1627. Ce moine a beacoup érit pour l'égile : ses compositions étaient conservées en nanuerit dans la bibliothèque du rel Jean IV. On trouve dans la bibliothèque fue trail ne l'action IV. On trouve dans la bibliothèque put sinsineme de l'on trouve dans la bibliothèque put sinsineme de

Martada, t. 1, p. 300, Frijtaphe de ce musiken, PÉSUS (Le P. Ganzuz D.P.; religious portigais, ne à Leyia, vers le milies du du-septime sècle, entre ne 1676 dans un monsairé à Atonbaça, dans l'Estranadure. Il étil à la fois bon praintaje, imprès et contrejentité instrui. Son principal couvrage consiste en apinze molet, qui ont pour titre o judiez moletes par a quinzet algoens da pie sugara, com a tetras da extriura sograda competente a code estoras. On les dit certis d'un style noble et roigieux : ils sont reside en namerai il.

JÉSUS-MARIA (D. CHARLES DE), religient portugais, ne à Lisbonne, en 173, nour nui a munatère de Saint-Croix, à Coimbre, en 1721, il at fait insprime un traité du plain-chant en langue portugaise, sous et litre: Arte de Canto chao; Coimbre, Antoine-Simon Ferreira, 1741, in-4°. L'auteur de cet ouvrage à soit carité sous le pseudonyme de Laité de Maye Croccer.

JEVES (Smoot), ricaire de l'église Sa'nt-Paul, à Londres, au commencement du dix-se, élème sièbel, compose en société avec Heuri Lawes letaire et les eliannons des ballets qu'on exécutait derant le roi Charles ter, il est mort à Londres, en 1602.

JOACHIM surroumnée de Mugdebourg i l'aucureum Micharcherson I, misérion alémanha, vécut dans la seconde moillé du sétalèmes sélect. D'appès la prétece de l'ouvrage dont on trouve le litre et-ajrès, il parall avoir occupé no enpoi de candro fran la Thuringa, On connati sons son non une collection de elastis à quatre vois intitute : Cristitiche und trottiche Fischegenarje, mil 4 Stimmen, Erfurt'; durch Georgium Bauman; 1572, in-87

JOACHIM (Joszen), violoniste de grand Leut, est ne les 15 millet 1811, 8 kies, près de Presbourg (Hongrie). Dès ses premeères annéses un les dit remarquer par son leuverses compissation pour la musique. Admis comme élève au Conservatiorie de Vienne, il y reçut des seçons du professeur de violon Joseph Borton, Hongroui de maissance comme Lives proprès firent si rapides, que lorsqu'il se readit à Lelpvick, en 1843, ge seitement de douce anni, il 9 tiu euvive impression sur les artistes, et l'on prévit dès lour la laute pro-litte qu'il a price plus tard dans

son art. Il y continua ses études, sous la direction de Ferdinand David, et reçut des leçons de théorie et d'harmonie da l'excellent professeur Hanptmann. Dans les années suivantes, il se fit entendre avec succès aux concerts du Gewandhaus, et dans sa treizième année il excita le plus vil étonnement en exécutant la Concertante de Naurer pour quatre violans avec Ernst, alora dans lont l'éclat de son talent, Bazzini et David. En 1845 il fut applandi à Dresde avec eattmusiasme dans pinsieurs concerts. Grandissant en talent chaque anose, Joachim produsit un effet extraordinaire à un concert du Gewandhaus, par l'exécution d'un concerto très-difficile da Spoin, on mois de janvier 1848. En 1850 il quitta Leipsick peur faire une excursion à Paris, où il conquit tout d'abord une granda renominée parmi les artistes et les connaisseurs par sa grande et belle manière de rendre la musique classique, les quatuors des grands maîtres, lea fugues de Back, les concertos de Beethoven et de Mendelasolin ; mais il n'y rechercha pas la popularité , ne donna point de concerts, et parut avnir vuulu juger par lui-même de la situation de la musique dans la capitale de la France, pluiôt que d'y annquérir une renommée pour sa personne. Dans la meme année, Joachim accepta la place de maitre de concert à Weimar, à la sollicitation de Liszt; mais cette petite conr n'offrait pas à l'exrelient artiste des ressources suffisantes pour la production de son talent sérieux ; il préféra donc celle de mattre de concert à Hanovre, où l'on trouve de bons artisles dans la chapelle. It pril possession de cette place en 1853. Au moment où cette notice est écrite (1861), Joachim est directeur de la chapetle royale, et le roi de Hano vre a la plus hante estime pour son taleni. Il fait chaque année des voyages en Angleterre, en Allemagne, en Holiande et en Belgique. Le sentiment le plus par et le plus élevé, un beau son, une justesse irréprochable, une grande varieté d'archet, une dextérité merreilleuse de la main gauctie, et l'intelligence parfaite du style de chaque auteur : teltes sont les rares qualités du talent de Joachim.

AOACHINES ou GIOVACCHINO; mine de Cleusa e abbé de monstrée de Plora, qu'il fonda, naquit en Calabet, vers l'an 1130, et qu'il fonda, naquit en Calabet, vers l'an 1130, et qu'il fonda, naquit en Calabet, vers l'an 1130, et qu'il devisit, ou Irante Paullerium decem cheraum, lib. III, in quibus de Summa Trini-tote, cjusque distinctione; de numero Paullerium creation computed exemme creation computed sembles : norma et poullerium creation computed sembles : norma et poullerium; Venne, 1319, in-fod., et 3527, in-V.

JOANNELLI (PIERRE), musicien qui vécut dans la seconde moitié du seixième siècle, naquit à Bergame, de la famille de Gandino, ainsi qu'il le déclare lui-même au titre d'une rare et précieuse collection de motets dont il fut l'éditent (Petrus Joannellus Bergomensis de Gandino). Il paratt qu'it fut attaché au service de l'empereur Maximilien II, à qui la collection dont il s'agit est dédiée, avec cette formule : Sacratissima Rom. Casarex Majestatis Vestra, Vestrarumque Serenissimarum Celsitudinum, humillimus et deddissimus cliens, etc. La collectinn a pour titre : Novi Thesauri musici lib. I, II. III. IV et V. aun selectissime planeque none, nec unquam in lucem adita Cantiones sacræ (quas rulga mateta vocant) continentur nctn, septem, sex, quinque ac quatuor vocum, a prastantissimis ac hujus atalis precipuis Symphoniacis composite, que in sacra ecclesia catholica, summis solemnibusque festivitatibus, canuntur, ad amnis generis instrumenta musica accomoduta: Petri Jnannelli Bergnmensis de Gandinn, summo studio ac labore collectx, ejusque expensis impressa; Venelus apud Antonium Gardanum, 1568, 6 val. gr. in-4°. Les cinq premiers volumes, à savoir le Cantus, l'Attus, le Tenor, le Bassus et le Quintus, ont discun 467 pages. L'impression est magnifique, et le papier de la plus grande heauté. Le frontispice a un bel encadrement avec des cariatides, le tout gravé sur bois. Chaque volume a en tête la préface, des pièces de vers latins à la louange des empereurs Ferdinand Ier, Maximilien II et des archiducs Ferdinand et Charles, un besu portrait gravé sur bois de Ferdinand Ier, l'écusson des armes impériales, celui de l'archiduc César-Auguste-Ferdinand, et enfin celul l'archiduc Charles d'Antriche. Le premier livre contient 45 motets à 4, 5, 6 et 8 voix : le second, 44 motets à 4, 5, 6, 7 et 8 voix; on en trouve 53 dans le troisième livre; le quatrième livre en renferme 38, dont deux à 12 voix : enfin, le dernier livre est entièrement consacré aux morceaux composés pour les obsèques de l'empereur Ferdinand Irr, et aux éloges de Maximilien II, des archiducs Ferdinand et Charles, des princes Rodolptie et Ernest, fils de Maximilien, d'Alphonse d'Este, duc de Ferrare, et du duc de Bavière Albert V : il est terminé par une pièce à 5 voix par Henri de la Court in Memnriam Petri Ioannetti hujus operis cnllectoris, el par un Te Deuru à 8 voix de Jacques Vaei. Tous les compositeurs de ces motels furent attachés à la musique de la chapelle de l'empereur, à l'exception de quatre ou cinq, qui appartinrent à la chapelle du duc Albert de Bavière; ce sont : Michel des Buissons, Jean Castileti, Jacques de Brouck, Jean Chaynée, Henri de la Court, Michel Deiss, Jean Deslins, Philippe le Duc, Guillaume Formellis, Antoine Galli, Christian Hollander, Jean de Clève, Jean Lonis, Orlando Lasso, Étienne Mahu, François de Nienport, André Pevernage, Adam de Ponte, Georges Prenner, Jacques Regnart, Simon le Loy, Lambert de Sainne, Pierre Speiler, Alexandre Utendaler, Jacques Vaet, Verdiere, Jacques de Wert, Georges Trehou, Malthias Zapfelius, La pinpart étaient de simples chantres dans la chapelle linpérisle; mais tous font preuve d'un grand savoir dans l'art d'écrire avec purelé et dans les combinaisons du contrepoint. Les Lamentations de Jérémie, par Étienne Malm, qui se trouvent dans ce recueil, sont une œuvre des plus remarquables, par le talent de la facture et par le caractère de trislesse profonde qui y est empreint. Cet ouvrage est d'autant plus précienx, que les compositions de Malm, l'un des chefs de la vieille école aliensande, sont très-rares. Plusienrs de ces nusiciens ne sont connus que par la collection de Joannelli, ce qui ini done un grand prix. Elle est d'ailteurs d'une grande rareté, parce que, snivant le titre, elle fut imprimée aux frais de Joannelli, qu'elle ne fut tirée qu'à petit nombre, et n'a point été mise dans le commerce, mala donnée en cadeau. L'exemplaire que je possède a en tête de chaque volume un feuillet où est print en couleur le blason des comtes palatins du Rhin, ducs de Bavière , lequel est entouré du collier de la Toison d'or, avec cette inscription manuscrile: Illustrissimo Serenissimoque Principi ac Domino Domino Gulielmo, comili palatino Rheni, ulriusque Bavarix Duci, etc. Domino suo colendissimo ac gratiosissimo, Peirus Joannellus de Gandino, Officii ac observantia: ergo Dono dedit : Je l'al acheté à très-hant prix en 1849, de M. Butsch, libraire antiquaire à Augsbourg.

JOAO VAZ BARRADAS MUITO-PAM, E MORATO. Voy. VAZ BARRA-DAS (Jean).

JOBIN (Brannan), inlisite dislingué du selcième siècle, vécul longtemps à Strasbourg, et y iti imprimer un livre de pièces pour le Iuline tablature, sous ce litre: Das exile Buch neuerleszner flesispe et illecher vie sakemer Lautien-Stuck, von artitcher Fantosiem tieblichen teutschen, friggestischen und italianischen Liedern; 3511, 2012, 1372, in-501.

JOH! ANES (JEAN), facleur d'orgues du Brabant sententrional, vécut dans la première moitié da quinzième slècle. En 1429, il constraisit de a l'église Neuve de Delit un origue qui lui fut payé cent vingi écus. On donna à cet instrument le nom n'Urzula (Ursulei. Le sammier de ce monument de l'ancienne facture des orgues a élé conservé à Delfi. Johannes avait son atclier à Breda.

JOHNSON (Rosest), ecclésiastique anglais, et musicien inatmit, vêcut à Lomirev, vers le milien du dis-bultième siècle. Il a écrit des services et des antiennes qui sont en manuscrit dans pluieurs églises. Il a fait graver un recueit de fugues pour l'orgue, dont une desxième édition a été publiée à Amsterdam, vers 1770.

JOLAGE (CHARLES-ALEXANDRE), organiste des Petits-Pères, à Paris, en 1750, est mort dans la même ville, en 1778. On a de sa composition: Premier tivre de pièces de clavecin; Paris, in-fol., sans date.

JOLY (....), violoniste et marchand de masque, fint attacide à Forchestre du Meiter Biontansier vers 1799, puis à celui des Jenues Jenues 1790, puis à celui des Jenues Jenues 1790, puis à celui des Jenues Jenues 1790, non gravé sons son sons 11° Holt recessifé de Contredances pour violones, Paris, Pêret es Siehen. — 27 Andadotte. — 27 Andadotte. — 27 Paris, près de Sie Marchand (1997), puis de la contredance de la contre

JOMARD (EDNE-FRANÇOIS ), géographe et archéologne, membre de l'Institut de France, et conservateur de la section de géographie et des voyages à la Bibliothèque impériale, est né à Versailles le 20 novembre 1777. Après svoir isit ses études au collège de cette ville, à l'ancienne Ecole des ponts et clisussées, et enfin à l'École polytechnique, il fut admis comme professeur, en 1796, à l'Écule spéciale de géographia et du cadastre. En 1798 il fut du nombre des savants qui firent partie de l'expédition d'Égypte, ne revint en France qu'en 1802, et sprès avoir rempli plusieurs missions, lut chargé de la direction des travaux pour la publication de la grande Description de l'Egypte, dans laquelle il a fait insérer un grand nombre de Némoires scientifiques, résoltats de ses travaux pendant son séjour dans ce pays La pinpart des ouvrages qui ont fait le réputation de ce savant sont étrangers à l'ubjet de celte biographie : Jomard n'y est cité que pour un Discours sur la vie et les travaux de G.-L.-B. Wilhem (voy. Bocquillon-Withem), prononcé à l'assemblée générale de la Société pour l'instruction publique, le 5 juin 1812; Paris, Perrotin, 1842, in-8° de 126 pages, avec le portisit de B. Villiem et uu facsimile de sa nolation musicale.

JOMELLI (Nicolas), célèbre compositeur

nagnit le 11 septembre 1714, à Aversa, dans le royaume de Naples. Un chanoine de cette ville, nommé Moszillo, lui enseigna les éléments de la musique dès ses premières années. A l'âge de seize ans , il se rendit à Naples, où il ful admia comme élève au conservaloire de San-Onofrio, nù il reçut des leçons de Durante; mais, par des molifa maintenant inconnus, son père le retira ile cette école et le plaça au conservatoire de la Pietà de' Turchini. Il y recut des lecons de Prato, maltre obscur, et de Mancini, artiste distingué de la grande école de chant italien. Feo lui enseigna la composition, et Leo lui donna des conseils sur le style dramatique et religieux. Le marquis de Villarosa assure que l'instruction musicale de Jomelli fut dirigée par Nicolas Fago : mais ce fait est en contradiction avec la notice de Saverio Mattel, qui tenait ses renseignements de Jomelti lui même. D'ailleurs, il y a lien de croire que lorsque ce grand musicien entra au Conservatoire de la Pieta, Fago ne vivait plus. Dans ses premières productions, Jomelli ne parut pas annoncer ce qu'il devint plus tard; auivant une notice que Piccinni a écrite sur ce grand artiste, il semblerail même qu'il n'avait reçu qu'une instruction médiocre dans les conservatoires de Naples, et qu'il n'apprit véritablement l'art d'écrire que lorsqu'il en fut sorti. Il ne faut sans doute pas admettre rigoureusement cette assertion; mais II est vraisemblable que lorsque Jomelli alla à Rome, il tronva chez les mattres de cettegrande école un style bien plus pur et plus large que ce qu'il avait puisé dans les traditions de l'école napolitaine, en général plus fibres et plus appropriées à la musique dramatique. Or, suivant le projet qu'il avait alors d'écrire ponr l'église, il dat en effet étudier avec soin les compositions sévères des grands maîtres de Rome. Quoi qu'il en soit, les premiers ouvrages de Jomelii furent des ballets, qui ne furent pas remarqués; mais hientôt son génie prenant son essor, il écrivit des cantates où ses heureuses dispositions pour l'expression dramatique se firent apercevoir. Leo avant entendu un de ces morceaux chez une dame, élève du jeune artiste, fut si transporté de plaisir, qu'il s'écria : Signora, non passera molto, e questa giovane sara lo stupore e l'ammirazione di tutta l'Europa (Malame, II se passera pen de temps avant que ce jeune homine devienne l'étonnement et l'admiration de l'Europe entière). Cette prédiction ne tarda pas à se réaliser. A l'âge de vingt-trois ans, Jomelli compo-a son premier opéra, intilnlé L'Errore amoroso. Suivant la notice de Piccinui, il aurait si peu compté sur le succès de cet ouvrage, qu'il l'aurait sait représenter sous le poss d'un musicien peu

comm et peu estimé, nommé Falerátino; trais la faveu qui concili cette production aurait enflamnte le gême de Juneill, qui dés lors ses-rail livré avec arbers à la compassion d'arrailleme. Cette circunstance sia point été consentieme de la compassion d'arrailleme cette circunstance sia point été consentieme s'arrailleme cette circunstance sia point été consentieme de la comme de la point de consentieme de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme del l

Dejà le nom du jeune artiste commençait à se répandre; sea derniers succès le firent aupoler à Rome en 1720 : il y trouva un zélé protecteur dans le cardinal d'York. Ses deux opéras Il Ricimero et l'Astianasse y forent joués dans la même année. En 1741 il alla à Bologne pour v écrire l'Esio. Nattei rapporta l'anecdote suivante sur son séjour en cette ville. Il était allé voir le P. Martini, déjà considéré compse un des plus savants musiciens de l'Italie, et s'élait présenté à lui comme un élève qui déstrait fréquenter son école. Le maître lui donna un sujet de fugue og'il traita avec habileté : Qui cles-vous? lui dit Martini : Vous moquez-vous de moi? C'eal moi qui veux opprendre de vous. - Mon nom est Jomelli; je suis le maître qui doit écrire l'opéra pour le théâtre de cette ville. - C'est un grand bonheur pour ce théâtre d'avoir un musicien philosophe lel que vous, mais je rous plains de rous trouver au milieu d'une troupe d'ignorants corrupteurs de la musique. Jomelli avous plus tard qu'il avait beauroup appria daua les conversations de ce mattre ; il ajon-

tait que si le P. Martini avait peu de génie, l'art avait suppléé en lui ce que la nature lui avait Après avoir donné plusienrs grands ouvrages à Rome et à Bologne, Jomelli retourns à Naples, où il écrivit pour le théâtre Saint-Charles Eumene, qui eut un succès prodigienx ; puis il alla à Venise, où sa Mrrope excita de tels transports d'admiration, que le conseil des Dix le nomma directeur du Conservatoire des filles pauvres, C'est alors qu'il écrivit ses premiers morceaux de musigned église, entre autres un Laudate à 2 chreves et à 8 voix, qui est considéré comme une de meilleures productions en ce genre. Rappoilé à Rome en 1748 pour écrire l'Artaserze, Il tour . dans le cardinal Alexandre Albar un admirater de son talent et un protecte 5 per Vers Sile é de Benmême temps, le mauvais état. cini, maltre de chapelle de Sale finter in Vatican, fit songer à lui doaner un à de our : le cardinal s'employa à le. faire obte ... cinc, place, qui lui fut en effet cos le, et dont Alber: sessiou le 20 avril 1749. Piccinni rapporte à ce sujet une anecdote peu vraisemblable. Pour être nommé mattre de chapelle de Saint-Pierre, Il fallait, ditil, subir un examen sévère; il ne se crut pas assez habile pour lenter l'épreuve, et ce ne fut qu'après avoir étudié sous la direction du P. Martiui qu'il vint offrir de se soumettre au concours, qui toutefois n'ent pas lieu. Piccinui confond évidemmeut les époques, car ce fut huit ans auparavant que Jomelli vit le P. Martini à Bologne et qu'il en apprit les traditions du style d'église de l'aucienue école. D'ailleurs, la musique exécutée dans la basilique de Saint-Pierre est dans un style coucerté beaucoup moins sévère que celle qu'on chante dans la chapelle Sixtine, Jomelil resta à Rome peudaut ciuq ans, et ne donna la démission de sa place qu'su mois de mat 1754, pour aller à Stuttgard s'iustaller dans la place de maître de chapetie et de compositeur de la cour, qui lui avait été offerte par le duc de Wurtemberg. On volt par ces dates, qui sont exactes, que Mattet s'est trompé lorsqu'il a fait aller Jomelli à Vienne en 1749, pour y écrire l'Achille in Sciro et la Didone, et le fait rester dans cette ville pendant dix-buit mois : c'est eu 1745 qu'eut tieu le voyage de Vienue. Le même écrivain dit que Jomelli s'y lia d'amitié avec Métastase, et qu'il a souvent déclaré depuis tors qu'it avait plus appris dans ses conversations avec le cétèbre poête que daus toutes ses études avec Peo, Leo et Martini. Les littérateurs ont beaucoup de penchant à meltre à haut prix les consells qu'ils donnent aux musiciens; l'assertion de Matlei ne doit donc pas nous étonuer : il croyait ce qu'il écrivait; mais Jomelli avait trop de sens pour comparer des choses qui n'ont aucune anatogie. Feo et Martini lul systent enseigné l'art d'écrire : Métastase lui suggérait des tdées sur l'expression et l'effet dramatique : choses assurément fort différentes,

Pendant la durée du séjonr de Jomelli à Stirtigard, qui fut de près de vingt ans, une modification assez remarquable se lit apercevoir dans sa manière. Soumis à l'influence de la musique allemande qu'il y entendait, it douva à sa moduration des transitions plus fréquentes, et renforça s n instrumentation. Cette transformation, dont un trouve la preuve dans près de trente opéras qu'il cerivit alors, le mit eu faveur près du ninca don. Il dirigenit la musique, et tui procura es suc 's en alle nagne, mals elle lul fut nulrets irna dans sa patrie. Les Italiens able formus tes senelbles qu'aux charmes de la a vou sieul dépouillée de lout orer; tout - qui pouvait en détourition feur és it importun. Les mulntions tourm staient leur oreille, et pour eux le son des instruments n'était que du brait lorsqu'il se fausait remarquer. D'âtiteurs, la longue absence de Jomelit l'avait fait oublier de ses compstrioles, et lorsqu'it retourna à Naples, il lui fallut en queique sorte recommencer

sa réputation; mais il était alors âgé de cinquante-huit ans : il avait pius d'expérience el de tatent acquis, mais moins de jeunesse et d'abondance dans les idées. Il s'était retiré avec sa famille à Aversa, lieu de sa natssance, et avsit établt un certain lux e d'amenblement dans sa demeure. Queiquefois Il passait te printemps dans un lleu de platsance près de Naples, appeté l'Infrascaia di Napoli, el Tautomne à Pietra bianca, agréable retraite aux environs de cette ville. Ce fut dans ce tieu qu'il recut du roi de Portugal la demande de deux opéras et d'une canlate pour tesquels il lui fit payer nne somme de 1,200 ducats. Son Armida, qu'il écrivit pour le théâtre Saint-Charles, est certainement un de ses plus beaux ouvrages; peut-être même est-it plus complet que tous ceux qui étaleut sortis de sa plume auparavant : néapmolus it n'eut pas de suc cès populaire ; les artistes seuls en apercureut le mérite. Demofoonie, composition excellente, réussit encore moins qu'Armide ; enfin Ifigenia. jouée en 1773, fut mat exécutée et tomba a plat. Tant d'échecs à la fin d'une belle carrière d'attiste plougèrent Jomelli dans une tristesse profonde, qui tui occasionna une attaque d'apoplexie A peine rétabli, il composa une cantate pour la naissance du prince de Naples. Mattel assure que cet ouvrage était rempti de beautés : on te croira sans peine sl l'on songe que t'admirable Miserere à deux voix , de ce grand musicien , est sa dernière production. It l'égrivit sur la traduction Italienne de Mattel, et en fit un chef-d'œovre d'expression tendre et triste. Ce fut le chant du evene, car à peine l'eut-il fint, que ce mattre fitustre, appelé à juste titre le Gluck de l'Italie. mourut à Naples, le 28 août 1774. Le 11 novembre suivant, on lui fit de magnifiques obsèques, où l'ou exéruta une messe de requiem à deux chœurs, composée par le P. Sabbatint,

Pour bien appetéer le mérite de Jonnéll, comme compositior dramslique, li lant assundes quelles étaient les formes de l'art avant lui. Nui doute qu'il existit dans les partitions de Scarlatti, de Les, de Pergolèse et de Vinci d'àrdimrables morceaux, oil l'aventato de la métodie infiliait au plus haut dergé ; mals res morceaux etimient que d'exployée, la coupre estall peu vrriée, et aème ll'est permis de dire, sauf qu'olgue exceptions, qu'ell crétait pas lème nécude pour les situations fortes; car dans les airs à deur mouvement foradant en Orladaglo du commouvement foradant en Orladaglo du commenvement se reprenait après l'allegro, ce qui est contraire à la progression des passions. Jomelli ne fil point cette fante; il comprit la nécessité de maintenir jusqu'au bont la gradation de l'intérêt, et sut réaliser ce besoin de Fart avec une rare puissance de talent. Le premier entre les compositeurs ttaliens, il donna aussi au récitatifobligé l'énergie et la juatesse d'expression dont cette belle partie de la musique est susceptible. Dans la musique d'églice, a'il ne compril point l'art comme les maîtres de l'école de Palestrina, a'il y porta une expression un peu trop vive des sentiments mondains, il fut du moins toujours noble, toufours par. Sa messe de Requiem, son Miserere, son oralorio de la Passion, seront toujonrs des modèles de beautés réelles en lenr genre. Jomelli avait l'esprit roltivé; il écrivait bien dans sa langue maternelle, en prose ainsi qu'en vers : Mattei cite avec éloge quelques-unes de sea poésies. Il était homme du monde, et s'exprimait avec élégance. Burney, qui le vit dans ses voyages, dit qu'il ressemblait beaucoup à Hændel, mais qu'it était plus poti et plus aimable. Cependant les portraits qu'on a de lui ne ressemblent point à crux de l'auteur du Messie.

Les opéras connus de Jamelii sont : t° L'Errore amoroso; Naples, 1737. - 2º Odoardo; même ville, 1738. - 3º Ricimero, Rome, 1740. - 4° Astianasse, meine ville, 1741. - 5° Merope, à Venise, même année, ouvrage qui obtint le plus grand succès. - 6º Il Frastullo, opéra hussa, - 7º Sofonisbe, opera seria. -8º Il Creso, en 1743. - 9º Ciro riconosciuto. - 10° Achille in 'Sciro, Vienne, 1745. -11º Didone, même ville , 1745. - 12º Eumene; Naples, 1746. - 13° L'Amore in maschera, dans la même année et dans la même ville. -14º La Critica, farce, en 1747. - 15º Ezio; Naples, 1748. - 16° L'Incantato, Rome, 1749. - 17º Ifigenia in Tauride, Rome, 1751. - taº Talestri , même ville , 1752. - 19º Attilio Regolo, même ville, 1752. - 20° Scatiramide, à Plaisance. - 21° L'Ipermestre, à Spolette. 1752. - 22º Bajasette, à Turin. -23° Demetrio , à Parme. - 24° Penelope; Stuttgard, 1754. - 25° Enca nel Luzio, idem, 1755. - 26. Il Re pastore, ibid. - 270 Didone, nonvelle musique, ibid. - 28° Alessandro netl' Indie, ibid. - 29° Nitetti, ibid. - 30° La Clementa di Tilo, Ibid. - 31º Demofoonte, ibid. - 32º Il Fedonte, ibid. - 33º L'Isola disabitata, ibid. - 31° Endimione, ibid. -35° Vologeso, ibid. - 36° L'Olimpiade, ibid. -37° La Schiava liberata, ibid. - 38° L'Asilo d'Amore, ibid. - 29° La Pastorella illustre, ibid.

- 40° Il Cacciator deluso, Ibid. - 41° Il Matrimonio per concorso, ibid. - 42° Armida, Naples, 1771. - 43° Demofoonle, avec one nouvelle musique, même ville, 1772. - 44° Ifigeala in Aulide, même ville, 1773. CANTATES : to Perdono amata Nice, à voix seule avec instruments. - 2º Giusti Numi, idem. - 3º E quando sara mai, idem. - 4º Partir conviene, idem. - 5° Cantate pour deux soprani, Ona-TORIOS : 1º La Passione di Giesu-Cristo, à 4 volx , charge et orchestre. - 2º Isaeco, fanera del Redemtore, idem - 3º Betulia Liberata. idem. - 4º Santa Elena al Calvario, idem. Musiece n'écuse, to Dixit, à quatre voix, -2º In convertendo, psaume à 2 voix et orchestre. - 3º Répons de la semaine sainte à 4 voix. - 4° Dizit, à balt voix en deux chœurs. - 5° Miserere à 8 voix en deux chœurs. -6° Cinq messes à quatre voix, orchestre et orgue. - 7º Messe de requiem, à 4 voix, orchestre et orgue. - 8° Confitebor à 3 voix. -9° Laudate à 4 soprani et deux chœurs. - t0° In convertendo à aix voix concertantes et deux chœurs. - 11º Magnifical dit de l'Echo. à 4 voix, et à 8. - t2º Hymne de saint Pierre, concerté à deux chœurs, - 13° Dizit, à buit voix. - 14° Graduel à 4 voix - 15° Veni Sancte Sniritus, à 4. - tsº Lutatus sum, à 4. -17º Confilebor, à 4. - 18º Bealus vir, à 4. -19° Confirma hoc Dens, as et orchestre .- 20° Miserere, à 4. - 21° Victima paschali , à 6. -22° Miserere, à 5. - 23° Te Deum, à 4 et orchestre. - 25° Regnum mundi, à 4. - 25° Veni, Sponsa Christi, pour soprano, chœur et orchestre. - 26° Victima paschali, à 4. - 27° Credidi . à 4. - 28° Graduel, à 3, pour la fête de la Vierge. - 29° Discerne causam meam, graduel à 4. - 30° Domine Deus, in simplicitate, offertoire à 4. - 31° Justus ut patma florebil, gradnel à 4. - 32º Cantate à 3 voix pour la Nativité de la Vierge. - 33° Salve, Rogina. pour soprano et orchestre. - 35º Miscrere, à 2 soprani et orchestre. - 35° Plusieurs messes à 4 et 5 voix avec orchestre. - 36° Responsori à j' voix pour les mercredi, jeudi et vendredi-de ra

semaine sainte.

JONAS (Enz. B.) jeune composit-fer, né a

JONAS (Enz. B.) jeune composit-fer, né a

Paris, d'une familie istrafilite, le o mars 1877,

int almis comme dére au Conservajor de octie
tride, le za octobre 1881. Il férolis l'harmonie et

l'accompagneauen pratique sous la déretion de

L'accoupt, et reçui des appens de conseque.

L'accoupt, et reçui des propose de conseque,

la finité déreune et 1884, et il debitai le premier

pris dans l'année suivante. Arimis au concear
pris dans l'année suivante. Arimis au concear
de l'institut de l'arne en 1889, il reçui la dis-

tinction of u second grand prix, pour la cantaire infinitive Antionio. Deux convertures de M. Jonas con diffé exéculves au Concertatione en 1851 et de 1852; on y a recommo du labels. In 1855, il 1852 on y a recommo du labels. In 1855, il 1852 on y a recommo du labels. In 1855, il 1852 on y a recommo du labels. In 1855, il 1852 on y a recommo du labels. In 1855, il 1852 on la recommo du labels. Exploited ben'indirect for ben'indirect for ben'indirect for labels on 1852 on 1

au même théâtre. La partition, réduite pour piano, a été publice chez Braudus, à Paris. Enfin, dans la mêmo anuée, il a donné nne antre pièce du même geure, sous le titre : Les petits Prodiges. Il est ficheux de voir un artiste heurensement organisé persévérer dans la voie de la petite musique et des succès faciles. Ce jeune artiste est professeur de solfége au Conservatoire, et directeur de musiquo à la synagogue du rit portugais. Il a miblié, en 1854, un Recueil de chants hébratques, à l'usage des temples de ce rit. On y trouve vingt-quatre morceaux de sa composition ; les autres chants sont antiques et ont été pris à différentes sources. M. Maurice Bourges a donné une très-bonne analyse de ce recueil dans la Gazette músicale de Paris (1854, nº 46).

JONECK (MICRAL), facteur de planos à Wirnbourg, naquella enclet ville, le 1 mai 1748. Dans as jeunoses il entra au monastère d'Olernet portione de la filia de la casa il pet di miturenest pour bienemer. Plan automatica de la facture des planos en constraint anne petti miturenest pour bieneme. Plan sion de facteur d'antiruments, il a fait nu très grand nombre de planos, parmi lesqueles ou ce cité quedques grands avec un jeu de flûte. Li vivait encore en 1812.

JONECK (Journ), file du précédent, et comme lui facteur de planos, est né à Würzbourg, Après avoir apprès les éléments da son ar cites son père, il ails travailler pendant plusieurs annése chec Walther, à Vienne. De reclour à Würzbourg, il s'est fait consultre avantagensement par la bonne qualité de ses instruments, et sproot par ses grands planos.

JONES (Rosert), compositeur et luthiste, vécut à Londres vers le commenciprent du disseptème siècle, et y ent de la célébrilé. Il n'a fait imprimer qu'un très-petit nombre de ses compositions, Permi celles qui out été publière, on renarque : "A musical Dreune, or the fourth book of agres, the fair part for the lute, leu voices, and the viol da gamba; the second part is for the lute, the viol, and

four voices to sing; the third part is for one voice alone to the tute, the bass-viol, or to both if you please, whereof two are italian ayres (Songe musical, on quatrième livre d'airs; la première partie pour lutb, deux voix et basse de viole; la deuxième pour luth, viole et quatre voix; la troisième, pour voix seule avec accompagnement do luth, ou de basse de viole, ou de ces deux instruments ensemble, à volonté, etc.), Londres 1609, in-4°. - 2° The Muses's garden for delights, or the fith book of agres onely for the lute. the bass-violt and the voices (Le jardin des muses, ou cinquième livre d'airs pour le luth, la basse de violo, et les voix ); Londres, 1611, in-fol. Plusieurs morceaux de Jones ont été insérés dans la collection intitulée Le Triomphe d'Orianne, publiée à Londres, en 1601, On trouve aussi deux airs de sa composition dans la Musica antiqua de Smith,

JONES (WILLIAM OU GUILLAUME), ecclésiastique anglais, né en 1726, à Lowick, dans le Northumberland, fut un savant et laborleux littérateur et un amateur de musique distingué. Il mourut à Londres, le 7 février 1800. Au nombre de ses écrits, ou remarque un ouvrage qui a pour titre : Physiological disquisitions, or discourse of the natural philosophy of the elements, on matter, on motion, on the elements, on fire, on air, on sound and music. etc. (Recherches physiologiques, on discours sur la phitosophie naturelle des éléments, sur la matière, le mouvement, les éléments, lo feu . l'air, le son et la musique); Londres, 1771. in-4°. Deuxième édition , Londres , 1781 , in-4°. Ce livre a été reimprimé dans les œuvres complètes de l'auteur, dont Il a été fait deux éditions; la première en 12 volumes in-8°. Londres 1801: la denxième en 6 votumes, Londres. 1810. C'est par erreur que Forkel a attribné à ce littérateur un traité spécial de musique, qui appartient à un antre ecclésiastique anglais, des memes nom et prénom. (Voy. l'artiele spivant. )

JONES (Witaxis), prélat de l'Égüse d'Angétern, né à Nyaland, dans le comit de Suifolk, vers 1740, culliva la monique avec succès, et a publis ure c'art un livre qui a pour litre; et elements of harmony are particularly condicerent and illustrated, by a hundred and fifty exemptes in notes; Cockester, 1784, indic. Cet ouvrage a det imprime par l'autour, dans sa muison; oppendant les exemplatres particular de l'années de l'anné dres, en 1827, in-fol. Jones a laissé en manuscrit beaucoup de musique d'église. It est mort

à Londres en 1798. JONES (Sia William), celèbre orientaliste, naquit à Londres, le 28 septembre 1746. Fils d'un professeur de mathématiques distingué, il eut aussi pour mère une femme remarquable par l'étendue de ses connaissances eu algèbre. en trigonométrie et dana l'art de la navigation. A l'âge de trois ans, Jones perdit son père; sa mère entreprit alors son éducation, et lui enseigna les éléments des langues anciennes et des mathématiques, Plus tard il entra à l'école de Harrow, et à l'âge de dix-sept ans il suivit les cours de l'université d'Oxford. Ses progrès dans les sciences et dans la littérature tiurent du prodige, et bientôt on le cita pour sou savoir, particuliérement dans la littérature orientale. En 1767 Il fut agrégé à l'université, Devenu un des jurtsennsultes les plon distingués de l'Angleterre, il obtint, au mols de mars 1783, une place de juge à la cour suprême de Calcuta, fut créé chevaller et fit un mariage avantageux. Le mois auivant, il s'embarqua pour se rendre dana l'Inde, où il afjourna pondant onze snnées, se tivraut presque sans relâche à des recherches sur les langues, les aris, les antiquiléa et la mythologie de l'Indoustan. L'indoence du ciimal et pent-être anssi l'excès du travail lui occasionnèrent une inflammation de foie qui le conduisit an tombeau : Il expira le 27

avril 1794, à l'âge de quarante-sept ans. Parmi tes ouvrages de ce savant, recueillis dans ses œuvres complètes, qui ont été publices o Londres, 1799, 6 vol. in-4°, ou 13 vol. in-5°, on trouve un mémoire aur les modes musicaux des Indous ( On musical modes of the Hindus, t. VI, p. 449 et suiv, ), morceau très-intéressant, et, malgré quelques erreurs que l'ai signalées dans le Résumé philosophique de l'histoire de la musique, ce que nous possédons de meilleur et de plus complet sur cette matière. Jones ayaut tiré ses matériaux d'ouvrages originaux de musiciens hinduus. C'est ce mémoire, délà publié précédemment dans les Recherches asiatiques ( Astolic Researches, t. 3, p. 55), qui a servi de base au tivre du baron de Dalberg sur le même sujet (voy. DALGERG).

JONES (Énocian), harpiste et barde du pays de Galtes, naquit à Henhlas, dans le comité de Merioneth, vera 1751. Élevé dans une famille de ces musiciens dont toutes les générations cultivent la musique par une sorte de tradition, il acquit une instruction étendue dans tout ce qoi est relatif à la pratique et à l'hisloire de cet art, tel qu'il est cultivé chez les

descendants des Celtes. Le priuce de Galles, qui fut ensuite rol d'Anglelerre, sous le nom de Georges IV, le prit à son service comme son barde, et cette charge, qui lui laissait beaucoup de liberté, lui permit de se livrer à des recherches historiques sur les Bardes, leur poésie et leur musique : Il en publia les premiers résultats dans un livre curleux intitulé : Musical and poetical relics of the welsh Bards, preserved by traditions and authentic manuscripts never before published ( Restes poétiques el mosicaux des Bardes gallois, conservés par la tradition et par des manuscrits autheutiques inédits); Londres, 1786, in-fol. Une deuxième édition de cet ouvrage, considérablement augmentée, a para en 1794, un vol. lu-fol. de 183 pages. Une très-bonne notice historique sur les bardes du pays de Galles, des recherches sur les chants de ces bardea et sur les poêtes et musiciena qui les ont composés, une savante dissertation sur leurs instrumenta de musique, avec leurs figurea; enfin, un recueil copieux de chansons et de morceaux pour la harpe, la plupart auciens et historiques, composent ce recueil. A ce premierouvrage, Jones fit succèder une suite. en quelque sorte nécessaire, laquelle est intitulee : The bardic Museum, of primilive british literature: and other admirable rarities: forming the second volume of the musical, portical and historical Relicks of the welsh Bords and druids; drawn from authentic documents of remote antiquity. (Le Musée barde de la littérature britannique primitive, etc.); Loudres, 1892, in-fol. On trouve dans ce volome une introduction historique sur les fonctions des bardes dans les palais, dans les cérémonies religieuses, à la guerre, etc.; un choix de leurs plus apciens monuments poétiques avec la traduction anglaise et des remarques grammaticales ou historiques; des notices sur quelques poèmes en laugue celtique, aur les chansons de guerre et autres; entin, les mélodies de plusieurs anciens airs, et des pièces de harpe composées par quelques bardes modernes. Le Ilbraire Rees a donné, en 1814, une nouvelle édition des deux ouvrages précédents réunis, formant 3 vol. in-4°. Jones a publié à Londres quelques recueils d'airs gallols et autres avec accompagnement de harpe et quelques plèces pour la liurpe à deux rangs de cordes, en nsage dans les provinces du nord de l'Angleterre, En 1788, il a rétabli dans son pays les concours de cliant et de harne appelés Eistedwood, qui avaient élé autrefois en usage parmi les bardes ; depuis ce temps ils ont eu lieu chaque année. Jones est mort a

Londres, en 1839, àl'Age de quatre-vingt-huit ans.

JONES (Gairritt), littérateur anglais, par une lettre sur la musique des anciens, qui vivaltà Londres dans les premières années de ce siècle, et fut un des collaborateurs de l'Encyclopædla Londineusis, pour laquelle li s écrit une espèce de Tratté historique de la musique, sous le titre aimple de Music. Ce morceau, qui forme environ 100 pages in-4° à deux colonnes, avec des planches, a été tiré séparément, et mis en vente, avec un titre, chez l'auteur. Il a été reprodnit depuis avec ce titre nouveau : a History of the origin, progress of theoretical and practical Music; London, 1819, in-4". M, J.-F. Edien de Mosei en a fait une traduction stlemande avec des remarques, Intitulée : Geschichte der Tonkunst; Vienne, 1821, un vol. in-8° de 227 pages.

JORDAN (Jenowe), docteur en médecine et professeur de physique à l'université de Gozttingue, né à Brunswick, au commencement du dix septième siècle, a fait Imprimer un livre intitalé neci rod traioù, stre de eo quod divinum ant supernaturale est in morbis humani corporis ejusque curallone : Francfort-sur-je-Mein, 1651, in-4°. Cel ouvrage est divisé en 76 chapitres : le 66° traite spécialement De vi musicat in morbis divinis occasione Saulis et Elisxi. (Voy. Lambec. Comment. de biblioth. Casar., lib. 11, cap. VIII, p. 689 et seq.)

JORISSEN (Joseph), médecin allemand, qui vivatt en Saxe vers le milieu du dix-huitième siècle, est antenr d'une dissertation infilulée : Nova methodus surdos reddendi audientes . Halle, 1757, in-4°. Cet ouvrage renferme l'exposé des expériences faites par l'auteur sur son père, devenn complétement sourd à l'âge de soixante-dix ans, et qu'il parvint à faire eplendre, au moven d'un conducteur en bois, placé entre les dents du vicillard, et allant aboutir per son autre extrémité à la bouche de la personne qui vouluit se faire entendre de lui. Ce moven avait déià été indiqué par Kircher (Musurgla univ., lib. I, sect. 7), et par Boerhave (Institutiones rei medica; de auditu). Deux ans après la publication de la dissertation de Jorissen, Jean Henri Winkler ( 70%, ce nom ) soutint une thèse aur le raème sujet ; elle est inlitulée : De ratione audlendi per dentes : Leipslek, 1759, in-4°. li n'a rien ajouté d'important oux observations de son prédécesseur.

JORTIN (JEAN), vicaire de Kensingion, naquil à Londres, d'un père français, le 23 octobre 1698, et y fit ses études. Il cuitiva les lettres avec succès, et ent le titre de docteur en théologie. Il mourut le 5 septembre 1770. Auteur de pinsieurs livres estimés sur la littérature ancienne et la philologie, ti s'est anssi fait connaître

BIOGR. UNIV. BES MUNICIENS, T. IV.

est insérée dans la seconde édition du Traité de l'expression musicale, par Avison, ( Voyez ce

JOSEPHI (Georges ), musicien an service de l'évêque de Breslan, dans la seconde moitié da dix-septième siècle, a écrit la musique d'une collection de cantiques intituée : Heilige Scelenlust oder geistliche Hirtenlieder der in ihren Jezu verliebten Psyche (Pastorales spirituelles de Payché, l'âme éprise de son Jésus ); Bresiau, 1657, in-8°. On connaît aussi sous son nom une autre collection de cantiques infitulée : Plaisir sacré de l'áme: Bre-lau, Baumann, 1668, in-8°. Ces deux unvrages ont été réimprimés en

JOSEPHSON (J.-A.), compositeur suédois de l'époque actuelle, s'est fait connettre particulièrement par des recueils de chants, de romances et de ballades pour voix seule avec accompagnement de piano, lesquels ont été publiés à Stockholm, chez Hirsch; à Copenhagne, chez Love, et à Leipsick, chez Breitkonf et Harriel, JOSIN ou GŒSIN DE BEY, ménestrel et hautboiste à gages du magistrat d'Andenarde ( Flandre orientale ), pendant la seconde moitié du quinzième siècle. On voit dans les anciens comptes de cette ville que ce ménestrel donna, depuis 1484 jusqu'en 1487 des ieçons de musique à la maison échevinale (t). C'était, comme on voit, ie musicien de ville qu'on trouve parlout en Allemagne jusqu'au commencement du dix-neuvième siècle. Ce Josin de Bey recevait annuellement du magistrat un habit de drap : genre de gratification oul échut aussi à l'architecte de l'hôtel de ville (V. les Recherches sur la muslque à Audenarde avant le XIX siècle, publiées par Edmond Vanderstraeten, dans les Annales de l'Académie d'Archéologie de Belgique (1856), et dans le tiré à part, Anvers, Buschmau, 1856, in-8°, p. 7.

JOSOUIN. Fores DEPRÉS (Josouin). JOSSELIN ( N. ), maître de musique des Jéauites de la rue Saint-Jacques à Paris, a composé un Te Deum qui fut chanlé, en 1652, dans l'église des grands Anguatins, pour la naissance du duc de Bourgogne : le Mercure galant du môia de septembre de cette anuée ( t. I, p. 318) en fait l'éloge.

JOST (....), musicien à Vienne, y a composé vers 1780 deux opéras; le premier avait pour titre : Le Voleur de pommes : l'autre, Le Barbier de Benzing. Le même artiste a ausai

(1) Item brinell Goesin de Bey, menrelrieur, die dagelies helpt spelen up scepenbays, thulp n nieuwen Keerle waert ... iii par . | Comptes de la ville, année 1466 |

écrit la musique de plusieurs ballets. Tuua ces ouvrages sont restes en manuscrit.

JOUBERT (....), organiste de la calibérite de Nastes, stans la servande motife du dix-lucitions siche, a lait entendre au concert sphilucl, en 1770, no oraterio de sa composition, lutilule. La Busine de Jérusadon, ou le trompler du christiansime. Il a écrit assis pour le thélètre de Nastes, en 1773, Le Forcé de Thabitude, opéra-comique, Joubert vivait encore à Nastes en 1730.

JOUHERT DE LA SALETTE (P.-J.). Fouce LA SALETTE (P.-J. JOERERT DE).

Fogre: IA SALETTE (P.-J. JOERET DE).
JOUGLET, ménestrel tranquis, vécul vers
le mileu du quatorithne siècle, et fui au service
de l'empereur Conrad IV. Il se distingua cossone
joueur de vielle (viole), et par la composition
de se-elansons. Un poète français de son temps
a dils ure embessirel:

Un sien vielor qu'il a (Conrad ), Qu'on appelle acort Jouglet, Fil apeler par en verient. Il est auge et grant apris, Et a'avoit oi et apris Maiore chanson et maint blau conte.

JOUNG (N.-GUILLEWE), musicien anglass, récut vers le milieu du dix-septième sièrele, et fut au service de l'archidue Fernimand-Charlers, gouvreneur des l'ays-Bas. Ils fait imprimer de sa composition : 1º Sonates et chansons à 3, 4 et 5 intraments; Auvers, 1653. — 2º Balletti a tre, Auvers: 1655; in-4º.

JOURDAN ( JEAN-BAPTISTE), né à Marseille, le 20 décembre 1711, était fils d'un cauttaine de vaisseau, et servit quelque temps dans la marine, sous les ordres de son père ; mala il quitta jenne cette carrière, et son goût pour les lettres et le théâtre l'amena à Paris, où il écrivit quelques pièces pour la Comédie-Italienne, des romana, des traductions, et des morceaux historiques ou critiques. Il mourut pauvre à Paris, le 7 janvier 1793. Jourdan prit part à la nolémbane relative à la musique trançaise et aux bouillons; il publia à ce sujet : 1º Lettre critique et historique à Mes D... sur la musique françoise, la musique Italienne, et sur les bouffons; Paris, 1753, 20 pages in-8°. - 2° Le correcteur des bouffons à l'écolier de Praque ; Paris, 1753. - 3º Seconde lettre du correcteur des bouffons à l'écolier de Prague, contenant quetques observations sur l'opéra de Titon, le Jaloux corrigé, et le Devin du village ; t'aris, 1754, ip-12.

JOUSSE (J.), professeur de musique à Londres, est né en France (à Orléans, si je suis bien informé), d'une famille honorable, vers 1760. À

l'époque des troubles révolutionuaires de 1789, il s'éloigna de sa patrie et lut placé sur la liste des émigrés, Arrivé à Londres evec peu de ressourees, il en elierelia dans ses coonaissances en musique, et donna des lecons de chant et de piano. Pendant près de quarante-eing ans Il s'est livré à l'enseignement, sans négliger la littérature musicale, pour launelle il avait un goût décidé. tl a rassemblé une collection très-eurieuse et à peu prés complète de tout ee qui a été publié en Angleterre aur la mus-que, partieulièrement une multitude de pamphiets devenus lort rares. Jousse a'est fail connettre avantagensement par les ouvrages suivants : 1º Introduction to the art of solfoing and singing ( introduction à l'art de soltier et de chanter); Londres, Dalmaine. - 2º Une méthode de piano uni a penr titre: The plano-forte made easy to very capacities, and the art of fingering clearly explained in a series of instructions and examples (Le piano reudu Incile à toutes les capacités, et l'art de doigter clairement expliqué dans nue série de préceptes et d'exemples) ; Londres. Goulding ( sans date), in-fol, Huit éditions de cet ouvrage ont été publiées. - 3º Arcona Musica, recueit de problèmes musicaux, eurieux et intéressants ( ponr la composition ) ; Londres, Chappell, 1818, in-8°. - 4° Méthode de violon, thid. - 5° Harmonic cards (Jeu de cartes pour apprendre l'harmonie), ibid, - 6° Une traduction anglaise du Traité d'harmonie d'Albrechtsberger, - 7° Lectures on Thorough Bass illustrated by a variety of examples and exercises calculated to focilite the Theory and practice of that branch of the musical science ( Lectures sur la basse continue, enrieties par une variété d'exemples et d'exercises disposés pour rendre faciles la Uéorie et la pratique de cette partie de la science musicale ); Londres, Goulding, in-fol, sans date (1819). - 7º An essay of temperament, in which the theory and practice of that important branch of music are clearly established and illustrated (Essal sur le tempérament, dans lequel la théorie et la pratique de cette branche importante de la musique sont clairement exposées et éclaircies ): Londres, 1831, In-8°, Jonese est mort à Londres, le 19 janvier 1837.

JOUVÉ (Extan-Mair), né à Art (Yauclure), le 12 (evirer 1805, appril les éléments de la movique dans cette ville, pais int admis comme élère au Conservatoire de Paris. Il y pril des leçons d'harmanie; essuite il y apprit le contrepoint, sons la direction de l'anteur de cettle Biographie, et, enfin, il reçul des leçons de compostion délade de Berton. Sorti du Comservatoire, il a élé engagé comme chef d'orchestre à Sirasbourg, où it a fait représenter, le 15 novembre 1827, un opéra de sa composition, intitulé Le Dissipateur seus argent. Cel ouvrage fut suivi d'une messe solennelle exécutée dans la même ville, le 19 avril 1829, et qui fut considérée comme une belle composition. M. Jouve a écrit dans la même année plusieurs morceaux de musique pour un drame intitulé Le Seigneur el l'Intendant, représenté au théâtre de Strasbourg, le 8 décembre 1829. Le même artiste a composé un Dixtt et plusieurs autres morceaux qui sont encore inédits, ti a publié par souscription sa messe solennelle exécutée à Strasbourg. Au commencement de 1830, il était chef d'orchestre à Carpentras; mais le directeur ayant fait banqueroute, M. Jonve se rendit à Avignon, puis retourna à Apt, où il s'est fixé comme professeur de musique.

JOUVE (Espart-Gustava), chanoine de Valence, archéologue, compositeur, et écrivain sur la musique, est né au Buis ( Drôme ), le 1er juin 1805. Après avoir terminé ses études de collége, il alla anivre les cours de droit à Aix ; mais bientôt il abandonna la jurisprudence pour entrer au séminaire ; seaétudes terminees, il fut ordonné prêtre. Chargé de divers-a fonctions dans son diocèse, il les remplit avec distinction et obtint en récompense un canonicat à la cathédrale de Valence, en 1839. Laborieux investigaleur et possédant des connaissances étendues. Il a publié divers ouvrages concernant les arts, l'architecture, la peinture et les antiquités religieuses : Il n'est cité ici que pour ses écrits relatifs au chant exclésiastique et à la musique. On y remarque : t° Étude historique et philosophique sur les principales écoles de composition musicale en Europe, de 1350 à la première moitié du dix-septième siècle : Rennes, 1855, In-8°. - 2º Philosophie du chant (modes ecclésiastiques); Rennes, 1855, in-4°. - 3° Dictionnatre d'Esthétique chrétienne, ou théorie du beau dans l'art chrétien, l'architecture, la musique, la sculpture et leurs dérivés; Paris, 1856, un gros volume in-4°. -4º Lettres sur le mouvement lituraique romain en France (en ce qui concerne le chant) durant le dix-neuvième stècle; Paria, 1858, in-8° .- On a aussi de cet ecclesiastique : Messe à trois parties, avec accompagnement d'orchestre ou d'orgue ; Lyon, 1843, in-4". - Messe à trois voix (en ré) avec acc. d'orque: Paris. t855, in-4°, M. le chanoine Jouve a donné aussi de bons articles à la Revue archéologique de M. Didron, relatifs an chant ecclésiastique, Dans tous ses travanx brillent une erudition solide, un sentiment our de l'art et un jugement droit.

JOUY (VICTOR-JOSEPH ÉTIENNE DE ), littéraleur, membre de l'Académie française, est mi au village de Jony (Seine-et-Oise ), en 1764. Il n'itait âgé que de treize ans lorsqu'il alla servir dans l'Amérique méridionale, en qualité de sous-Beutenant, puis il fut employé dans l'inde avec le régiment de Luxembourg. De relour en France. à la fin de 1790, il fut élevé au grade de capitaine, sit la première campagne de la révolution comme aide de camp du général O' Moran. et obtiat le grade d'adjudant général après la prise de Furnes, tinpliqué dans la procédure qui conduisit son général à l'échafand, il fut luimême condamné à mort, et n'échappa que par la fulte au sort qui lui était réservé. Rentré en France après le 9 thermidor, il repril du service, recut tour à tour plusieurs de-tinations, fut arrêté plusieurs fois pour des causes pulitiques, et remis en ilberté. Ayant enfin obtenu sa retraite en 1797, Il entra dans l'administration, et suivit M. de Pontéconiant à Bruxelles, en qualité de chef des bureaux de la présente de la Dyle. Après que M. de Pontécoulant eut été appelé au sénat, 3e Jony retourna à Paris, renonça aux affaires et se livra à la littérature. Auteur de beaucoup de comédies, tragédies, poémes d'opéras, parsul lesquels on distingue celui de La Vestale, mis es musique par Spontini, et de tableaux de mœnrs connus sous les titres d'Hermite de la Chaussée d'Antin, Hermite en province, etc. , il a aussi publié une suite de Jeux de cartes instructifs ( Paris, 1804 et annéea salvantes ), au pombre desquels il y en a un pour apprendre la musique. Quolque publié sous son nom, ce petit ouvrage n'est point de M de Jouy, car ce littérateur était entièrement étranger à l'art musical, ti est mort à Saint-Germain-en-Laye, le 4 seplembre 1846.

JOZZI (Joseph), chanteur sopranisle, no à Rome, vers 1720, chania à Londres, en 1746, dans l'opéra de Gluck intitulé La Caduta de' Gigantt. Peu de temps après, il quitta le théâtre, et se livra à l'enseignement du clant et du clavecin. Il possédait sur cet instrument un talent d'exécution très-remarquable. Les sonales d'Alberti qu'il avait apportées à Londrea obtinrent un grand succès lorsqu'il les exécuta : Il les fit graver sous son nom; mais un amateur, qui connaissait Alberti et qui avait apporté les mêmes sonates de Venisc, les publia sons le nom du véritable anteur, et découvrit le plagiat. Crite aventure obligea Jozzi à s'éloigner de Londres. Il se rendit à Amsterdam, et y publia en 1761 une nouvelle édition des linit sonales d'Alberti pour elavecin, en y plaçant son nom, comme il l'avait fait à Londres, Plusieurs années après, il vivait

encore à Amsterdam comme professeur de chant el de clavecin.

JUDENKUNIG (JEAN), écrivain né vers la fin du quinzième siècle, à Gmund, au territoire de Scheib, en tllyrie, fut luthiste et joueur de viole à Vienne, où il s'était fixé. Il est counu comme auteur d'un livre très-rare intitulé : Uliliset compendiaria introductio, qua ut fundamentum jactoque facillime musicum exercillum, instrumentum et tutinz, et quod rulgo Geugen nominant, addiseitur labore, studio et impensis Johannis Judenkunig de Schbebischen (sic) Gmundi in communem omnium usum el utititatem typis excudendum primum exhibitum. Viennæ Austriæ, Au cinquième feuillet on lit ce tilre : Harmonix super odis Horalianis secundum omnia Horalii genera, eliam doctis auribus hand quaquam aspernandx. Nota tamen, bone Tyro, quxcumque eiusdem generis sunt carmina, sub una eademque harmonia fidibus esse pulsanda. An treizième seuillet on lit cet autre tilre en vieil al-'emand: 1. 5. 2. 3. Ain (ein) schon kunstliche Enderweisung in diesem Buechtlein,leyehtliek su begreuffen, den rechten Grund zu lernen auff der Lautten und Geygen, mit Vleiss gemacht durch Hans Judenkunig, pirtig (sic) non Schwebischen Gmund Lutenist west zu Wien in Oesterreich (Ce petit livre contient une belle instruction artistique pour apprendre avec facilité et d'après les mellleurs principes a jouer du luth et des violes, faite par Jean Judenkunig, luthiste, né à Gmund dans le capton de Scheib, maintenant (1523) à Vienne en Autriche). A la fin du volume on lit : Vollendet und getrückt zu Wien unn Osterreich dürch Hanns Singryener in 1523 Jahr, in-4°. Un exemplaire de ce rare et précieux ouvrage est dans la Bibliothèque Impériale de Vienne, ainsi qu'on peut le voir dans l'histoire de cette Bibliolbèque par M. de Mosel (1835, p. 347), C'est le même ouvrage que Gruber a indiqué seulement par le titre allemand dans ses Essais sur la littérature de la musique (p. 38). Forkel a suivi Gruber, dans sa Littérature générale de la musique (p. 318), et Lichtenthal a copié Forkel, mais en changeant le nom de l'auteur du livre en celul de Judenkanio, et en altérast l'ancienne orthographe du titre.

JUDICE (Césau DE), visiter général dans la vallée de Nola è Palerme, angoit en cette ville le 25 janvier 1607. Après avoir achevé de brillantes études dans les lellres, les sciences et la musique, il eu te 1623 le libre de docteur; en 1650, on lui condia le poste de visiteur général. Il mourut à Palerme le 13 septembre 1650.

gilori acorde de grande cloges à ses production:
musicales, parmi besquelles on remarque: 1° Modrigall concertait a 2, 3 e à roct, e altre canzonette alla napoletana e romana per la
chiarra spopnosta; Messine, (23, 9c; 1°,
in-1°, -3° Molleti e Modrigali; Palerne, (435,
in-1°, -3° Mogrum, compost pour le serties
fundère de l'hillippe IV, et exécuté en 1666. Ce
deraier ouvrage a'u aus été inoriais.

JUE ( ÉDOUARD ), né à Paris, en 1794, entra comme élève au Conservatoire de cette ville en 1808, et y fit des études de solfège et de violon. Sorti de cette école en 1811, il entra comme commis dans une administration de messageries, et y resta plusieurs années. L'unverture des cours de musique par la méthode du méloplaste ayant fixé son attention, il comprit qu'il pouvait y avoir dans l'exploitation de cette méthode un moyen de se faire connaître du public et une route ouverte pour aller à la fortune. Devenu élève de Galin. avec la connaissance qu'il avait déjà de la musique, il eut bientôt une intelligence si complète de la nouvelle méthode, que Galin le prit comme collaboraleur et ini ahandonna souvent le soin de diriger le cours. Après la mort de son maître. M. Jue ouvrit à Paris des cours de méloplaste. qui furent suivis par un grand nombre d'élèves ; mais comprenant bien les désavantages de la notation en chiffres, et convaincu qu'elle ne pouvait servir d'introduction à la notation en usage daus la musique, il modifia le système de Galin, conserva le méloptaste pour la transposition, mais y appliqua une notation de son invention. A laquelle II donna le nom de monocammique. « De toutes les modifications que « j'ai apportées au méloplaste de Galin, » dit-il. dans la préface de l'ouvrage dont le titre sera denné tout à l'heure ), « je ne citerai lel que ma « notation monogammique, parce qu'elle a fait - faire un pas à la méthode en suppriment l'em-« ploi des chiffres, et en rendant au point la pro-« priété que se système lui avait enlevée. » Dans un autre endroit il écrit encore : « Si l'emploi « des chiffres a le grand avantage de réduire « l'étude à une seule gamme, et de répandre ainsi « le plus grand jour sur les apolications de la « théorie; s'ils ont pour effet de rendre aisée la « lecture de la musique nolée par ce procédé, ils « ont, d'un autre côlé, le grave inconvénient de « ne point conduire à la lecture familière, à la « portée ( c'est-à-dire à la notation usuelle ), et « même d'en éloigner étrangement par leur in-« compatibilité, etc. » Enfin, il fall cet aven, qui de la part d'un partisan du métoplaste a une grave signification : «..... La portée musicale est

« un fait qu'il faut accepter. On a beau régim-

« ber, critiquer, modifier pour sa commodité « particulière, il n'en faut pas moins arriver à

« lire les auteurs dans leurs partitions, » Or, M. Jue vient de déclarer que les chiffres ne conduisent pas à ce but, qu'ils y sont même an obstacle invincible : cet aveu d'un élève de Galin suffit pour faire inger cette méthode. Le grand avantace qu'il reconnaît à la méthode, c'est qu'on n'y solfie que sur une seule gamme, en ce que la tonique et chacun des degrés de la gamme sont représentés par un signe spécial; d'où it suit que les élèves reconnaissent immédialement chacun de ces degrés, à quelque ton que la gamme soit appliquée. C'est pour conserver cet avanlage en contractant en même temps l'habitude de lire sur la portée, que M. Jue imagina sa notation monogammique, distinguant par une forme particuliere rhacun des aignes placés sur les lignes et les espaces do la portée. Il y a là en effet un acheminement vera la aotation ordinaire, et sons ce rapport la notation monogammique est préférable à la notation chilfrée; mais, quoi ? son auteur vient de déclarer qu'il fant toujours en venir à la notation usuelle : or, dans celle-ci, le ton étant donné, ce n'est pas le signe, c'est la ligne ou l'espace qui marque la tonique, et partant les antres degrés. C'est là qu'il faut arriver; c'est dans cette conception qu'est contenue toute la théorie de l'Intonation dans la lecture. Au lieu de cette conception si simple. l'élève habitué à la notation monogammique ne voit le degré que dans la forme du signe, et cette forme étant invariablement appliquée à telle ligne on à telespace, l'un et l'autre se confondent dans son esprit et ne peuvent plus se séparer. Tont cela troublera sa tête quand il faudra entrer dans le système de la notation ordinsire. Ponrquoi ne pas aborder simplement tont d'abord ce à quoi il faudra venir dans un temps plus ou moins long? Pourquoi présenter comme vrai aujourd'uni ce qu'il faudra réduire demain à l'état do fiction? Pourquoi enseigner, entin, ce qui doit être oublié et

intitulée La Musique apprise sans mastre. édifion augmentée de tableaux, analuses et renseignements sur la manière d'affaquer et de vaincre les difficulfés; Paris, Petit, 1838, 1 vol. gr. in-s". La 2me partie de la deuxième et de la troisième édition de ce livre forme un volume gr. in-5°, ct concerne l'harmonie. On a anssi de M. Jue : Solfége méloplaslique, Paris, chez l'auteur, 1826, 1 vol gr. in-8°; et Tabfean sunopfique des principes de la musique, une fesille format grand-aigle, Paris; 1836. En 1827, M. Jue a'est rendu à Londres et v a fait des cours de musique par la méthode du métoplaste el de la notation monogammique; mais ce systême d'enseignement n'y a point obtenu de auccès.

JUILLET (...), acteur de l'Opéra-Comique, au théâtre Feydean de Paris, naquit dans cette ville en 1755. Il fut d'abord soldat, puis cuisinicr; mais son goût l'entratnait vera le théâtre. Après avoir joné la comédie dans plusieura villes de province, il revint à Paris et débuta en 1790 an théâtre comique et lyrique de la rue de Bondi, dans Nicodeme dans la lune, de Cousin-Jacques, où il attira la foule pendant plus de cent représentations : maia il ne resta qu'une annéo sur cette scène, ayant été engagé en 1791 pour les opéras français du théâtre de Monsleur. Il était médiocro chanteur, mais Il poasédait uno assez bonne voix de basse, et il était acteur excellent. Ses meilleurs rôles furent ceux du jardinier dans les Visitandines, de Devienne, de l'invalide, dans l'Amour filial de Gaveaux ; de Thomas, dans le Traifé nul, du même compositeur, et surfont du porteur d'eau, dans les deux Journées, de Cherubini, et de Georges, dans Ma tante Aurore, de Boieldieu. Devenu sociétaire de l'Opéra-Comique, en 1801, il ne se retira qu'en 1821, et mourut d'apoplexie, le 30 mai 1825.

Juillet eut in fila, acteur d'opéra-comiqué comme lui, dont l'organe vocal varit une natoigné signifiére arec celui de son père, mais qui n'avait d'antre talent quo d'imiter son jau dans les mèmes rôles. Après avoir été attaché à l'Opéra-Comique pendant plusieurs années, il joua au grand titéstre de l'iruselles dans lo môme emploi.

JULES DE RIEZ (Justes Reciensis); musicien provençal (1) qui refeut dans la première moitié da seizième siètle, n'est comou que par denx chansona françaises à quatre voir, qui se trouvent dans le recenei publié par Sigismund Sablinger, sons en litre: Selectissimæ ne con familiarissimx cantiones ultra centum vario

(1) Civilas Sesiensiam, Bazz, ville du département actuel des Basses-Alpes. idiomale vocum, tam multiplicium quam clam poucarum, Fugz quoque ul vocaniur, a sez suque ad duas vocez : singula tum artificiosz, tum etiam mirz jucunditatis. Augusta Vindelicorum, Melchior Kriesstein ezcudebat. Anno Domini j 1540, petit jn-4° obl.

JULIA DE FONTENELLE (J.-S.-E.), habite it labories chimiste, rè à Nurbone, le 20 octobre 1780, étable la médeche à Montpolier, puis se rendit à Paris, où la pharmacie devini l'objet de ses travass. En 1832, pessiont la guerre d'Espagne, il a été nomme mé-écle ne chet de l'hojnial général de l'armés de Catalogne. Il a publé: Des effets de la contration sur le corps humain, traduit de l'italien (de Mojon), Paris, 1803, in Paris,

JULIEN (Prana), musicien français du seizième siècle, naquit à Carpentras. On a de lui un traité élémentaire inlitulé: Le vrai chemin pour apprendre à chanter loute sorte de musique; Lvon, 15°0, in-8°.

JULIEN (G), organiste de la cathédrale de Chartres, vers la fin du dix-septième siècle, a fait graver un livre d'orgue sur les ituit toos de l'église; à Paris, chez le facteur d'orgue Lesdop. THI LEN (S) suitementaire de la Compétit

JULIEN (N.), violoncelliate de la Comédie italience, a fait graver à Paris, en 1780, sous le nom de Julien ainé, un recneil d'arieties d'opéra-comique pour deux violonrelles.

JULIEN. Foy. CLARCHIES (Louis-Ju-

JULIEN (Louis-Anyoune), conformément à l'acte de naissance, et non JULLIEN, suivant l'orthograpise adoptée par iui-même, naquit à Sisteron (Basses-Alpes), le 23 avril 1812. Son père était musicien de régiment ; il iul apprit à joner de la flûie et de plusieurs autres instruments. ct le jeune Julien, élevé, comme enfant de troupe, dans une caserne, commença sa carrière par la position de petite flûte dans la musique do régiment où servait son père. A l'âge de vingt et un ans, il se rendit à Paris, et se présenta su Conservatoire pour y faire des études de composition. Il y fut admis le 26 octobre 1833, ci entra dans une classe préparajoire de contrepoint, où il reçut des leçons de M. Adolphe Lecarpenlier. Ne comprenant pas l'utilité des études élémentaires qu'on lui faisait faire, il demanda l'aptorisation de suivre le cours d'Halévy, et il y entra le 16 décembre 1834 ; mais il y retrouva encore le terrible confrepoint, dont le nom seul lui donnalt des vertiges. Je suis venu ici pour apprendre la composition, disait-il, et non pas le confrepoint. On lui répondait : Attendez : cela viendra ; mais altendre n'était pas ce qu'il voulait. Au lieu d'exercices sur les ring espèces

ei sur les repversements à l'octave et à la douzième , il apportait à Halévy des contredanses, des galops et des valses ( la polks p'avait pas encore pénétré en France), et le maître finil par ne plus a'occuper de lui. Julien fréquenta ainsi le cours jusqu'au commencement de 1836; puis il n'y revint plus. Il disparaît des contrôles le ter mai de cette anuée. Il venait de proposer à l'entrepreneur du Jardin Turc (boulevard du Temple) d'y établir des concerts de coniredanses pour touies les soirées d'été : son projet avait été goûté, et ji s'était mis immediatement à l'œuvre. Bientôi tout Paris cournt à ces concerts de danse : ce fut une véritable folie. Rien ne peut mieux faire comprendre le charlatanisme des movens employés par Julien pour altirer la foule au Jardin Ture, que ce passage d'un des journaux de cette époque : « La foule se presse aux con-« certs du Jardin Turc pour entendre un pouveau « quadrille de M. Julien, sur les priocipaux mo-« tifa des Huguenots. Il semble que le nom de « ce chef-d'œuvre soit un talisman qui doive « infailliblement porter avec lui la vogue. Disons, « au resie, que M. Julien, en homme imbile, a eu · l'art de reinplacer en quelque sorte le pres-« tige de la scène, en combinant des effets de « aurprise dont l'impression est un mélange de a plaisir et de fraveur. An moment où le rublic « se laisse délicieusement bercer par les ravis-« santes mélodies des premiers actes, touf a « comp, à la cinquième figure du quadrille, bour-« donne le son ingubre des cloches, accompagnant « le beau choral; pula, pour figurer sux vens « comme aux oreilles, le massacre des prutes-« tants, le kiosque, les pavillons, les arbres, « tont s'embrase en même temps d'un rapide « Incendie, dont les lneurs prennent successive-« ment des couleurs différentes, tandia qu'on « enlend la mousqueterie retentir de toute-» parts. Les amateurs étonnés el enclisatés à la « fois redemandent à granda cris ce magique qua-« driffe, et chaque soir M. Julien le répète à la « fin du concert. » Voità Julien ; le voilà tel qu'il a été pendani toute sa vie : fécond en idées ingénieuses ou extravagantes; audacieux, plein de confiaoce en lui-même et de mépris pour la public dont il aut flatter les goûts. An fund, artiste pourtant; aimant le beau et le sentant, mais l'aimant pour en jouir lui-même, et sachant qu'il ne s'agit pas de cela avec les masses populaires. Il m'a dit maintes fois qu'il avait acquis par expérience la conviction qu'il ne faut pour un public nombreux que des effets d'étonnement el d'entralnement.

Julien n'avait que vingt-quatre ans torsqu'il debutait ainsi qu'on vient de le voir. Son nom était de-

455

son orchestre et sut par son activité, par ses immenses bénéfices, couvrir les dépenses énormes (1) C'est dans cette rue qu'est la prison pour dettes.

d'une telle spéculation.

ne reculait devant aucune difficulté. On le vit

pendant plusieurs années parcourir toule l'An-

gleterre, l'Écosse el l'Irlande, avec tout son or-

chestre et ses solistes, s'arrêtant le matin dans

une ville pour y donner un concerl ; se remettant

en route deux heures après, avec tout son person-

nei et aliant donner à cent milles de la un autre

concert dans la soirée du même jour. Il osa même

entreurendre le voyage de l'Amérique avec tout

Julien avait fondé à Londres nus maison de commerce de musique, qui lul fograissait chaque année des bénéfices considérables , par la vente de ses quadrilles, valses et polkas. La fortune le conduisait par la main : mallieureusement elle avengle souvent ceus qu'eile semble ain-i favoriser. Il vint un jour dans la tête de Julien que la composition des sirs de danse ne peut donner qu'une célébrité momentanée, et qu'on ne peut aller à la postérité que par la composition des œuvres dramatiques ; il résolut de se livrer à ce genre de travail. Ce fut à cette occasion que je le revis. Il m'avait visilé plusieurs fois à Bruxelies et à Londres; mais dans cette circonstance l'obiet de notre entrevue fut sérieus : il venait me demander des lecons de composition. « Je « n'en donne , lui-dis-je, qu'aux élèves du Con-« servatoire , parce que mes occupations sont « multipliées à l'excès, D'ailleurs, vous-même, « dans volre situation, n'auriez pas le temps de « suivre un cours régulier, - Aussi n'est-ce pas « un cours que je viens vous demander, mais « des conseils sur le caractère et la coupe des « morceaux d'un opéra, sur l'instrumentation, « et sur les formules pour des modulations inst-« tendues; car c'est un opéra que je veux faire. ... . Opelie idée! - Que voulez-vous? Je m'y sens « entratoé. - Eh bien! venez : quand je serai « libre, pous causerons; quand je ne le sarai « pas, je vons le diral, et vous vous en trez. . Il vint en effet, dix on donze fois dans l'e-pace d'un mois, et le lui expliqual le mécani-me et les effets de certains procédés de l'art d'écrire. Je fus frappé de la portée de son intelliseuce et de sa facilité à comprendre les applications de ce que je lui enseignsis en théorie. Il partit, et environ un an apres, l'appris qu'il avait fait la ruineuse entreprise d'un théâtre d'opéra parce qu'on n'avait pas accueilli te drame musical de Pietro il Grande, dont il avait écrit la partition. Il eut donc la satisfaction de faire jouer cet ouvrage énorme en cinq actes, dans la saison de 1852; mais il perdità son entreprise environ seize mille livres sterling; sa position en fut compromise, et il dut vendre sa maison de commerce de musique. Je le revis après cet refree : son courage n'était pas ébranlé; il avait l'espoir de réparer ses pertes. Redoublant d'activité, il parvint en effet à augmenter la vegue de ses concerts : ses bénelices furent considérables, et de leur produit il scheta même une propriété en Belgique; mals les dernières années furent désastreuses, et la part qu'il prit dans une entreprise de létes et de concerts à Surren-Garden schers de le ruiner. Poursuivi par ses créanciers, ii fut arrêté à Paris et enfermé à la prison

pour dettes. Rondu à la liberté après quelques mois de détention, il espéra se relever encore par les nouveaux élorits; insilà le criec avait de trop forte. Le 21 levrier 1800, il donna les premiers signes d'alimation mentale; le lesdomain la perte de sa raison était complète; il se frappa de deux coups de couteau, el l'on du le transporter daus une maison de santé, où il expira, le 14 mars sirant.

Ity a sait en Julien quelque chore de pleu squine componieur de deures; car, mondentar les difauts qui se fout r-marquer dans sa partition de Petero Il Crande, on y volt briller des Inspirations sous habres, qui proverent qu'avec une céderation mient faite dans la juenes-se, il arrait pa se faire un nom détingué parmi les compositers d'annaiques. Dans ses ouverages pour la contra de la composition de de l'accessor de la contra de la composition de la contra del la contra de la contra del la contra

JULIEN (ttenni ne SAINT-), conseiller da ministère de la guerre, et compositeur amateur, a Carlsruhe, naquit à Manheim, le 6 janvier 1801. tl apprit les elements de la musique dès ses premières années. Après qu'il eut terminé ses études littéraires, il alla se fixer à Carlsruhe, et y deviut l'ami de Fesca, qui te dirigea dans l'étude de la composition. En 1826, il fonda dans cette ville nne societé de chant en chœur dont il eut la direction. Ayaut fait un voyage à Paris, en 1829, ri y eut des relations amicaies avec Boleidieu, Cherubini. Victor tiugo, et plusieurs autres hommes do talent dans les arts et la littérature. Musicien distingué, il s'est fait connaître en Allemagne par ses Lieder à voix seule avce accompagnement de plano et ses chants pour quatro voix d'hommes. Il s'est aussi falt remarquer comme écrivain sur la musique par des morceaux de critique qu'il a fait insérer dans plusienrs écrits périodiques. Cet homme de mérite est mort à Carlsrube, le 13 novembre 1844, a la fleur de l'âge. Ses ouvrages publiés sont : 1º Six Lieder à voix seule avec piano : Carlsrulie, 1827. - 2° Six idem , publiés à Augsbourg. -3° Six chansons allemandes avec piano, op. 5, Cari-rule, 1829. - 4° Six idem, op. 6, ibid., 1838. - 5º Poëmes lyriques à volx seule avec piano, op. 7, ibid., 1839. - 6º Douze chants pour 4 voix d'homme, ibid. - 7° Trois quatuors your 2 violous, alto et basse; Paris, 1830.

JULLIEN (MARCEL-BERNAR), grammaite ilitérateur, est né b Paris, le 2 février 1798, Dorteur és lettres, et licencié és sciences, il a été proviseur de collége et secrétaire général de la Société des Méthodes d'enseignement. Les travaux de M. Jullien concernant la grammaile

et la littérature proprement dite n'ayant pas de rapport avec l'objet de cette Biographie, il n'est cité ici que pour ses ouvrages relatifs à la musique. Le premier de ces ouvrages a pour titre ; De quelques points des sciences dans l'antiquité (Physique, métrique, musique); Paris. L. Hachette, 1851, un volume in-8° de a12 pages. Les premières pièces contenues dans ce voiume (Thesis de Physica Aristotelis Le curé de Varenoeville. La grandeur du monde et des astres, L'hôtel de Condé) concernent spécialement la Physique d'Aristote et celle de Descartes; mais les morceaux sur La quantité prosodique chez les anciens, l'Arsis el la Thésis dans les langues anciennes, l'Harmonie essentielle des vers anciens, les vers salurniens, La voix selon les anciens, et entin la dissertation sur la musique ancienne, ont un intérêt important pour l'histoire de la musique ehez les Grecs et les Romains, M. Juilien y attique sans ménagement certaines idées, certains préjugés des érudits sur ces matières : son style est tranchant, et parfois ses propositions sout trop absolues; mais lorsqu'il établit que les règles de la métrique sont lacompatibles avec la mesure et le rhythme de la musique, et que les peuples de l'antiquité n'out récité ni chanté leurs vers conformément à ces règles, il est dans le vrai. Il l'est aussi, loraqu'il pose en principe que la justesse mathématique des intervalles des sous n'a pas été plus la règle des intonations chez les aneiens qu'elle ne l'est dans la tousique moderne : Il l'est torson'il dénie aux Grees et aux Romains la connaissance et l'usace de l'harmonie do la musique moderne : il l'est, enfin, iorsqu'il démontre par la terminoiogie des sons, par les defauts de la notation grecque, par les imperfections de leurs lustrumenta, et par d'autres considérations importantes, que loin d'avoir l'excellence qui lui a été attribuée par les érudits, la musique des anciens fut un art dans l'enfance. Une ardente polémique suivit la publication du livre de M. Jullien, entre M. Vincent (voy. ce nom) et lui. Suivant sa méthode habituelle, M. Vincent transforma des questions de doctrine et d'histoire en intérêts d'amour-propre; suivant sa méthode habituello, il injuris beaucoup son adversaire dans ses pamphiets et dans ses articles de journaux; suivant cette même méthode, il dénatura les faits et les idées de M. Jullien, on déchiquetant son livre, séparant les phrases, pour leur donner des interprétations dans son sens, et pour y ehereher des contradictions sans réalité; gardant du reste le silence sur les autorités par les-melies M. Jullien avait appuyé ses raisonnements. Celui-ci répondit avec dignité et lorce de raison dans un écrit intiulé Podemique sur quelques points de métrique ancienne, dont la première partie parul en 1855, et l'sutre dans l'année suivante (Paris, imprimerie Panckoucke, in-12).

La dernier volume public por M. Julius sur coquestions a pour time: Tatene asymptomentarer de indrique el de musique auscense; a contra de la companya de la companya de contra de la companya de la companya de la contra de colors, a de contra de la companya de trate des colors, que deralidar noble, quella parte na facer de indique irrichistible, les arganustica na facer de indique irrichistible, les arganustica na facer de indique irrichistible, les arganustica na facer de la companya de la companya de la manique des anciens, les met so neint, el porte à son alternat de comp dent crierie du se erlicera pas dans l'opholos publique. Tust l'avanlier de la marcha de la companya de la companya de l'ice. Vostra, l'i

JULLIEN (Louis Antoine), compositeur : Yours Julien.

JUMENTIER (BERNARO), nó à Lèves, près de Chartres, le 21 mars 1749, fut destiné par ses parents à l'état ecclésia-tique, et entra ieune au séminaire de cette ville pour y faire ses études: mais rien ne put le deculer à prendre les ordres, et d'après ses vœux constants, il fut placé sous la direction de Delalande, maître de chapelle de la cathédrale de Chartres, qui lui enseigna la musique et l'barmonie. En 1773, il obtint, à l'âge de vingt-quatre ans, la maltrise de Saint-Malo; mais il ne garda ce poste que peu de temps, ear en 1776 il était mailre de musique à l'église de Coutances, lorsqu'il fut appelé vers la fin de la même année au chapitre royal ile Saint-Quentin, pour y remplir les fonctions de maître de chapelle. Il a gardé cette place jusqu'à sa mort, et a cessé de vivre à l'âge de près de quatre vingt et nn ans, le 17 décembre 1829. Vers 1788 il avait fait entendre à la chapelle de Louis XVI, à Versailles, et à l'église cathédrale de Paris, des messes qui furent estimées, et qui l'auraient vraisemblablement conduit à une des places de surintendant de la musique du roi, si la Révolution n'eût écluté, Ancune de ses compositions n'a été publiée, mais il existe des copies manuscrites de quelques-unes des principales à la bibliothèque du Conservațoire de musique de Paris. Tous ses manuscrits originaux ont été légnés par lui à la bibliothèque publique de Saint-Quentin. Le 21 novembre 1812 , une messe de Jumentier (en sol majeur ) a été exécutée à l'église Saint-Enstache de Paris, et n mérité l'approbation des artistes.

icur). - 4º Messe de requiem a 4 voix, idem. - 5° Te Deum à 3 voix, chœur et orchestre (en ut majeur ). - 6º Drux Te Deum à 4 voix, I-lem. - 7º Huit Magnificat & 2, 3 ou 4 voix, chœur et orche-tre. - 8º Soixante-quatre motets pour une, deux, trois et quatre voix, avec orchestre. - 9° Trois De profundis, ideu, -10° Le psaume 116 à 2 voix, chœur et orchestre. - 11° Le psaume 28 pour voix ile baise, chœur et orchestre. - 12° Leçons des ténèbres à 4 vois, chœur et orchestre. - 13º Cantique de Debora, pour voix de barytou, iden. -15° Dix O Salutaris à 1, 2, 3 et 4 voix. -15° Pater noster à 3 voix, chaur et orchestre, - 16° Six Domine salvum fac regem, à 1, 2, 3 et 4 voix, idem. - 17° Cinq oratorios, idem. - 18° Plusicurs Rorale cati, Regina cali, et autres untiennes. - 19° Stabat Mater à 4 voix. chœur et orchestre. - 20° Trois symptionles

à grand orchestre. - 21° Chloris el Médor.

opéra historique en un acte ( 13 décembre 1793 ).

- 22° Petit traité du chant sur le livre (ter-

Dans la liste de ses ouvrages, on trouve :

1º Cinq messes solennelles à à voix, chœur et

orchestre. - 2º Cinq messes solennelles à

3 voix, chigar et orchestre. - 3° Une niesse

beève à 4 voix , cheur et orchestre ( en re ma-

miné en 1783), in-fol. de 27 pages. JUMILHAC ( DON PIERRE-BENOIT DE ), bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, naquit en 1611, an château de Saint-Jean-de-Ligour, dans le Limousin, d'une famille noble qui subsiste encure. En 1630 il fit profession au monastère de Saint-Remi de Reims. Son mérite et ses qualités morales le conduisirent auccessivement anx premiera emplois de son ordre. Il mourut à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, le 22 mars 1682, à l'âge de soixante-onze ans. On a de ce religieux un livre rempll d'érodition et de recherches curieures, malgré quelques erreura, intitulé : La Science et la Pratique du plaiuehant, où tout ce qui appartient à la pratique est étably par les principes de la science, et confirmé par le témoignage des anciens philosophes, des Pères de l'Église, et des plus illustres musiciens; entre autres de Guy Arétin el de Jean des Murs. Par un retigieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur; Paris, Louis Bilaine, 1673, in 4º. Forkel et Lichtenial, qui l'a copié, ont donné dans leurs bibliographies de la musique na titro différent à ce livre , d'après l'Histoire de l'abbaye royale Saint-Germain-des-Prés du P. Bonillari ; vuici ce titre ; La Science et la Pratique du plain-chant, par un religieux de la congrégation de Sainl-Maur, imprimé

par les soins de Dom Benoft de Jumithae; Paris, 1672, in-4°. Il n'y a certainement pas en deux éditions du tivre dont il s'agit dans l'espace d'une année; il est aussi peu vraisemblable que le titre de l'ouvrage alt été changé en si peu ile terms. Le P. Le Cerf de la Virville indique l'année 1677 comme celle de l'impression du même ouvrage ( Biblioth. histor. et crit. des auteurs de la Congrégation de Saint-Maur, p. 184); c'est évidemment une erreur, ou une fante d'impression. Le P. Bouillart assure que le P. Jumithae n'a été que l'éditeur de La Science et la Pratique du plain-chant, et que le véitable auteur de ce livre est le P. Jacques Le Clere, bénédictin de la Congrégation de Saint-Manr, qui mourut à Saint-Pierre de Meinn, le t'r janvier 1679. Ni la préface, ni le privilége, qui est accordé au P. général des bénédictins, ne mentionnent ce fait. Le privilége semble même le contredire , car le P. Jumithac fut adjoint au général de son ordre et en remplit les fonctions, comme on le voit dans les ouvrages des PP. Le Cerf. Martenne et Tassin; en sorte qu'il paraît certsin que ce fut lui qui ilemanda et oblint le privilége. Le premier de ces anteurs dit : H u en o qui prétendent qu'il (le P. Jumilhae) a seulement dirigé l'impression de cet auvrage, et que D. Jacques Le Clerc en est l'auteur (loc. sit, ). Le P. Martenne, contemporain du P. Jumilliae, et qui l'a connu à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, lui a restltué la propriété du livre dont il s'agit, dans son Histoire ( ma nuserite) de la congrégation de Saint-Maur, et le P. Tassin a suivi son opinion dans l'Histoire littéraire de la congrégation de Saint-Maur (Paris, 1770, in-4°).

La Science et la Pratique du plain-chant, dont la rareté était excesssive avant que N.M. Ni sard et Levierc ( roy. ces noms) en enssent donné une nouvelle édition, est divisée en huit parties. La première n'est en quelque sorte que préliminaire, et traite d'objets accessoires de la science du chant de l'église. La seconde, divisee en quatorze chapitres, est relative aux sons, aux intervalles, aux gamnies et aux inuances. Dans la troisième, il est traité de la durée des sons et des signes de feur mesure. La quatrième, divisce en onze chapitres, est consacrée à l'exposition des tons et à la transposition. La ciuquième, très-courte, est relative aux cadences et aux pauses. La sixième traite de la pratique du chant et de la solmisation. La sentième renferme les notes et les autorités citées dans les six premières parties. Enfin , dans la buitieme, on trunve les exemples notés de tout ce qui est enseigné dans le corps de l'ou-

vrage. Les nombreux passages d'anieurs anciens rapportés dans la septième partie, ajoutent beaucoup de prix à cet ouvrage. JUNG (....), cantor à Charlottembourg,

JUNG (...), castor à Charlottembourg, près sie Berlin, a donné, dans l'écrit périodique initiate Eutonia (1830, t. IV, pag. 118-129), un morceau critique sur les nouvelles mélodies chorales.

JUNGBAUER (FERMNAND-CELESTIN), ne le 6 juillet 1747, à Greters-torf, dans la forêt dite de Barière, entra fort ienne dans l'ordre des bénédictins, au couvent de Bas-Atlaich, et v reçut une éducation scientifique et musicale. Ses heureuses dispositions pour la composition se firent bientôt distinguer par les morceaux de masique d'église qu'it écrivit pour son monastère; mais e'est surtout après la suppression de ceini-cl qu'il fit remarquer son talent, pendant qu'il était professeur au gymnase de Bamberg tl devint ensuite curé à Gross-Mehring, ou il est mort, en 1818. On connatt de sa composition : to Six messes allemandes à une voix. avec accompagnement d'orgue, à l'usage des églises de la campagne; Straubing, Heigl, -2º Trois litanies à 4 volx , orque et deux cors , sur des textes allemands; ibid. - 3° Cantiques à une voix avec orgue, à l'usage des églises de la campagne : Hild .- 4° Miserere sur la traduction allemande de Mendelssohn, à 4 voix, orque et 2 cors; ibid. - 5° Stabal Mater sur la traduction alleniande de Wieland, à 4 voix. orgue, 2 cors et basson; ibi4. - 6° Vépres allemandes à volx seule et orgue; Ibid. - 7° I-lem à 3 voix, orgue et 2 cors, not t, 2 et 3; ibid. - so Te Deum allemand, a 2 volv et urgue; Landsladt, Krull, La mysique de Junybauer se distingue moins par une grande tabileté dans l'art d'écrire que par une expression tendre et religiense.

JUNGE ( JOACHIN ), en latin Jungius , philosophe et maliématicien, naquit à Lebeck, en 1587. Après avoir fait ses études à Rostock, il se rendit à Giesen, où il fut nummé professeur de mathématiques, en 1609; mais bientôt, s'aperrevant que les soins qu'il ilonnait à ses élèves le détournaient de ses études particulières, il se démit de son emploi en 1614, et après avoir passé un an a Aug-bourg il retourna à Bostock. où il s'adouna à l'étude de la médecine. En 1618, il se rendit en Italie et profita de son sciour à Palone pour y prendre ses degrés eu médreine. De retour à Rostock, il conçut le projet de s'y fixer et d'y établir une société pour l'avancement des sciences naturelles; mais l'ignorance et l'envie lui suscitèrent tant de tracasseries, qu'il finit par s'équigner de cette ville : il se rendit à Hambourg pour y occaper la place de recteur de l'école é Saint-Jean, e plunieurs autres emplois. Il mourat d'apopiraire, le 22 septembre 1637. Au nombre des ouvrages de ce sursuf, on en trouve un mistalé : Harmonica Theoretica, compendiosissima et optima : nonrum proportiona demonstrans, etc.; Haubbourg, 1678 et 1679, in-4°. C'est une deuxième édition; l'ignore la date de la première.

JUNGE (Cammowne, a ceclematicum des grass alternade, a piac camp are sourcego, que par les circonstances de que si E. Sa 1672, que par les circonstances de que si E. Sa 1672, que par les circonstances de que si E. Sa 1672, a construire un très-bon orque de 31 jean, a reconstruire un très-bon orque de 31 jean, a reconstruire un très-bon orque de 31 jean, a reconstruire des calviers et politique, dans l'écules de la Tri-nité. Cet ouvrage se faisait remayance par a sur pare qui servicei à sourpase que de la califeriale, a composé de 23 jean, que calviers et pédale, a sece deux porte-restà a califeriale, a sece deux porte-restà a califeriale quantità de la califeriale que composé de 23 jean, que se califeria de la califeriale que composé de 25 jean que se califeria de la califeriale que composé de 25 jean que se califeria de la califeriale que composé de 25 jean que se califeria de la califeriale que composé de 25 jean que se califeria de la califeria de la califeria de composé de 25 jean que se califeria de la califeria de

achevé cet outrage. JUNGERSEN ( JEAN-CHAISTOPHE), facleur de pianos, pianiste et musicien instruit, naquit à Schleswig, vers 1754. Dans sa jesnesse il était bontanger, et l'on assure même qu'il continua cette profession jusqu'à l'âge de trente ans; mais tout à coup il changes d'élat, et fonda une fabrique d'instruments de musique. Cependant il paratt certain qu'il a'était occupé depuis longtemps de la musique à ses heures de toisir, et qu'it avait appris les éléments de la construction des pianos. L'établissement de sa fabrique à Schleswig date de 1780. Il ne tarda noint à se faire connaître avantageusement par la bonne qualité de ses instruments; plusieura bons pianos sortirent de ses ateliers; il inventa aussi un grand clavecin, qu'il appela Clavecin royal. et dont les sons pouvaient être modifiés de donze manières dissérentes. Jungersen a publié dans la Gazette musicale de Leipsick (ann. 1803, p. 699 et suiv.) un bon article sur la facture des pianos. Il est mort à Schleswig, vers 1815.

JUNGHANS ( J.-A. ), organiste à Arnastadt, dans la principaulé de Schwarzbourg, né vers 1745, s'est fait connaître avantagusement par quelques compositions pour le piano, dont il a été répandu des copies manuscrites, mais qui n'ont pas été imprimées.

JUNGHANS (C.-G.), pianiste et professeur de musique à Vienne, a publié des danses alternandes pour le piano, et une méthode pour apprendre à jouer de cet instrument, intitulée Theoretisch-praktische Piano-forte Schule; Vienne, Diabelli, in-4°.

JUNGNICKEL ( . . . ), organiste allemand du dit-septième siècle, n'est comu que par un dire-defugues pour l'orgue avec pédale, initinté : Fugen in Pedal und Manual durch alle Tonos zu tractiren; Franciort, 1676.

AUNCWIRTH (Arrows), role of Jassen, and the Jassen Julie, a Mendel, y-double ter-demend soft at name que. Il es remût e name au moustre de fenecier, and a labert cousse estimate de cloure, et y fit see étables. Après avoir terminé no cours de pilospie, il estra dans Fordre des Augusties; mais il en soult avant d'avoir actieve son serviciel, sei lesta dans le cris soit avant d'avoir actieve son serviciel, sei l'avoir la l'avoir actieve son de l'avoir l'avoir

JUNKER (CHARLES-LOUIS), né à Œhrin gen, vers 1740, fut destiné des son enfance à l'état ecclésiastique, et étudia la théologie. Loraque ses cours eurent été termines, il rempli pendant quelques années les fonctions de précepteur dans une familie en Suisse. En 177x il obtint sa nomination de professeur de philosophie et de beites-lettres à Heidesbeim, dans le counté de Leiningen; puis, en 1779, it fut nommé chapelain de la cour à Kirchberg. Dix ans après, il alla à Dettingen en qualité de pasteur. En 1793 it occupait un poste semblable à Landsiedel, près de Kirchberg; enfin, en 1795 il devint pasleur à Rupe tshoren, où il mournt, le 30 mai 1797. Junker avait acquis des connaissances profondes dans les sciences et dans la musique. Il a'est fait consultre comme compositeur et comme écrivain sur la musique. Ses principaux ouvragea pratiques consistent en trois concertos pour piano avec orchestre, dont le troislème a été publié à Darmstadt, en 1794; la cantale de la Nuit, avec violon et violoncelle, et le mélodrame Geneviève dans la tour; composé en 1790. Parmi aes écrits, on rem-rque : to Zwanzig Komponisten, eine Skizze (Esquisse biographique sur vingt compositeurs); Berne, 1776, in-8° de 109 pages. Les compositeurs sur qui l'on trouve des renseignements dans ce recueli sont Abel. C.-P.-E. Bach, Jean-Chrét. Bach, Boerherini, Cannabich, Cramer, Dilters, Eichner, Frænzl, Grétry, J. Haydn, Giordani, Kammel, Philidor, Puznani, Stamitz, Schmidthauer, Schobert, Toeschi et Vanhall Une deuxième édition de cet ouvrage a paru en 1790, sous le titre de Porte euille pour les amateurs de musique ( Portienille für Musiklichiaber ); Junker y ajouta une disserta-

tion sur l'esthétique de la musique. - 2º Tonkunst (Musique); Berne, 1777, in-8° de xxxit et 119 pages. Les 82 premières pages de cet écrit traitent de l'origine de la musique, puis on trouve six pages sur la musique d'église, et le reste de l'onvrage est relatif à l'opéra. L'auteur y a mis à contribution les idées de l'abbé Batteux, de Scheibe, de Sulzer, d'Algarotti et de Reichardt, - 3° Betrachtungen über Malerey, Ton-und Bildhauerkunst ( Observations sur la peinture, la musique et la sculpture); Bile, 1778, ln-8° de 190 pages. Ce qui concerne la musique est contenu dans les pages 63 à 123. C'est une traduction presque littérale de l'onvrage de Chabanon ( voy. ce nom ). - 4° Einige der vornehmsten Pflichten eines Kapellmeisters oder Musik Directors (Quelques-gus des devoirs principanx d'un maltre de chapelle on directeur de musique ); Winterthur, Steiner, 1782, In-8\* de 48 pages. Furkel a publié une critique de cet opuscule dans son Almanach musical pour l'année 1784, p. 4. - 5° Ueber den Werth der Tonkunst (Snr la puissance de la musique ); Bayreuth et Leipsick, 1786, in-8° de 174 pages. Il a été fait une deuxlème édition de cet écrit à Leipsick, en 1813, in-8°. - 6° Musikalischer timanach auf das Jahr 1782 (Almanach musical pour l'année 1782), Alethinopel, in-8°, 116 pages. - 7º Musikalischer und Künstler Almanach auf das Jahr 1783 ( Almanach musical et artistique pour l'année 1783 ), Cosmopolls, 1783, in 8°. - 8° Musikalischer Almanach auf das Jahr 1781 ( Almanach musical pour l'année 1784 ); Freyberg, in-8°. Junker a aussi fourni quelques articles concernant la musique aux Melanges ar tistiques et au Museium des Artistes de Meusel, à la Gazette musicale de Spire ( 1789 ), et à la Correspondance musicale de la Société philharmonique ; enfin, il a donné une notice sur ses propres travaux, intitulée : Die musikalischen Geschichte eines antodidactos in der Musik, dans le Répertoire de litléralure du Wurtemberg, ann. 1783, p. 3 et suiv...nº 4.

JUPIN (CHARLEF PLANÇON), violomiste et compositors, nombal Chamber, le do noembre 1806. Il d'abit legé que de deux ans lorsque sa de mille alla s'etabli à Turin. Sen nome de famille cibit Lourier, Agrels l'assassional su duc de Berry, la roumer publique de disgua à tot cette famille comme alliée à l'assassion : elle quittà Turin, et pur le nome de Partiste donti it s'aggi. A 'l'agge de lauit aux il greut des l'apprinces de vilond d'un tretta motidere nommé. Monticelli, et devini essuite d'êve ul foculté prince de Ciopis, premier vilone du tiletter de prince de Ciopis, premier vilone du tiletter de prince de

Carignan. A peine arrivé à sa douzième année il exécuta à ce théâtre un concerto de Rode, et les applaudi-sements qu'il y recut engagèrent son père à le conduire à Paris; mais le peu de bien que possédait sa famille l'obligea à donner des concerts pour faire face aux frais du voyage, Arrivé à Chaumont-sur-Marne, le jeune Jupin y fut accueilli avec bienveillance par M. de Boncheporn, receveur général du département et amateur passionné de musique, qui lui donna une lettre de recommandation pour ttalllot, son ami d'enfance. Baillot fit entrer le jeune artiste au Conservatoire, et lui prodigua ses soins. En 1823 Jupin obtint le premier prix de violon aux concours, en partage avec un autre élève de Baillol, nommé Philippe, qui mourut peu de temos après. L'année snivante, Jupin joua avec son maître une symptionie concertante de celui-ei, aux concerls de l'Opéra. Lorsque le théatre de l'Odéen fut organisé, il y entra comme violen solo, et après avoir rempli ces fonctions pendant un anel demi, il quitta Paris, le 2 décembre 1825, dans le dessein de voyager. Arrivé à Torin, il y reçut une lettre du maire de Strasbourg, qui, sur la recommandation de Baillot, lui offrait une place de professeur de violon et de chef d'orchestre dans cette ville; il accepta et prit possession de ses fonctions au commencement de l'année t826. Il a pris depuis lors une part active à l'organisation des fêtes musicales de l'Alsace, qu'il a dirigées avec talent. Junio a fait représenter à Strasbourg, le 12 novembre 1834, La Vengeance italienne, ou le Français à Florence, opiraeomique en 2 actes, arrangé d'après un vaudeville de Scribe. La première représentation fut écoutée avec calme; mais la seconde fut siffee, à cause du sujet de la pièce, où un officier français est mystifié et bafoué par des Italiens. Il y avait de bonnes choses dans la musique de cet ouvrage. La clôture du theâtre de Strasbourg, en t835, ramena Jupin à Paris, où il se fixa. Il est mort en cette ville, le 12 juin 1839

Cel article, hourement organic pour l'art, et de cidique, comme violonite, para melliurat i'il de hem uni sex qualités de la grande écolo de valent de l'éc d'entre. Si les crementances comme aranti grandi avec le lerge, Occamion de campaigne de l'article, delle à failled, en 1, Paris, Frys. — T'Comme de campaigne de l'article, delle à failled, en 1, Paris, Frys. — T'Comme loper vident orthechte; Paris, Richardt. — 3' Très pour d'env. vidente et videncette; libid. — 3' Très pour d'env. vidente et videncette; libid. — 10' Très articles l'articles (paris d'env. l'articles de videncette; libid. — 10' Très articles l'articles (paris qu'en prisso, vident et videncette; libid. — 10' Created irie pour pisso, viden et videncette; libid. — 17' Erstalisie pour pisso.

violon; ibid. Jupin a laissé en manuscrit plusieura autres ouvrages. JUSDORF (J.-C.), flutiate et compositeur

JUSDORF (J.-C.), Batiste et compositivement, paralt avir vieu vera la fin du dis-huilième siècle, ou su commocent, de la dis-huilième siècle, ou su commocent, au l'autre du dis-neuvieme ». Brussavié, et à Mayence. Tous les blographes allemands se tristent ser cet artiste, qui n'est como que par ses ourrages. Parmi ses productions, on remarque : 1º Concerto, loites que 32 gibrares, Scholle, cert pour la fisie, op. 23 gibrares, Scholle, de l'ordinate de l'autre de la l'autre de l'a

JUSOW (Jusa-Asmé), ne à Gottingne, était en 1708 étadiante uthéologie à l'université de Heinastedt. Il y soutint alors, sous la présidence du docteur Jean-André Schmilt, me tibbe qu'a attempre les sous et tire. De Crastorbus ceclesie veleris et novi Testamenti; Hélmstedt, 1708, à l'utilis et de demé. Walther s'est trompé lorsqu'il a dit, dans son Eschpee, que cette thèse n'est point de Jussow, mass de Schmidt.

JUST (J.-A.), claveriniste distingué et trabile violoniste, naquit à Groningue, vers 1760. Dans sa jeunesse II se rendit à Berlin, et y recut des leçons de clavecin de Kirnberger, qui lui enseigns aussi l'harmonie. De retour en Itollande, il s'établit à La Haye et y continua ses études, soua la direction de Schwindel. Il se fit bientôt remarquer par ses talents, et fut considéré comme un des premiers clavecinistes de son temps. Le prince d'Orange-Nassau l'attscha à sa maiaon, et le chargea d'enseigner le piano à la princesse régnante. Plusieurs concertos de sa composition, quatre œuvres de aix sonates pour clavecin, des trios pour cet instrument, violon et viol'oncelle et des divertissements pour claveclu seul, furent publiés à La Haye et à Amsterdam, Il écrivit aussi le musique des opéras Le Marchand de Smyrne, et Le Page, qui furent représentés dans cette dernière ville. A l'époque de l'invasion de la Hollande par l'armée française, Just retourna à Berlin, et v publia Six duos pour deux riolons, op. 17, chez Hummel; maia il resta peu de temps dans cette ville, parce qu'il ful appelé à Londres par le prince d'Orange. La protection de la prinčesse le fit connsitre avaotageusement, et lui procura des élèves dans la plus haute aristocratie. Just publia à Londres de nouvelles éditions de ses sonates de clavecin sous cestitres : 1º Six sonalas for the harpsichord, with accompaniwent of a violin, op. 1; Lendon, Lenguena, Lukey and C'.—"5' Six montain since, op. 2; ibid.—
3' Six montains for the harpsichord, composed for the use of beginner, op. 3; ibid.—
4' Six-mad complete Instructions for pignipular the harpsix-bord pisnon-fort, cit; to which is added the italian method of fingere also the art of funity and playing Throw's Bass. On n's pas de renseignements sur la fin de la carrière de cet artiste.

JUST (JEAN), compositeur et directeur de la Société de chant (Lieder Kranz) à Francfort-surle-Nein, est né dans cette ville, en t792. Dans sa ieunesse il se livra à l'étude de la flûte, et acquit leaucoup d'habilelé sur cet instrument. Pendant quelques années, il fut chef des choristes au théàtre de Stuttgard, De retour à Francfort, il fut un des fondateura d'une excellente société de clisat d'hommes, dont la direction tul fut confiée. En 1835 il obtint la place de cantor de l'église Sainte-Catherine, Son jubilé de vingt-cinq ans, comme directeur de la Lieder Kranz, fut fête avec enthousissme, en 1853, par les membres de cette société chorale. On a de cet artiste des chants à voix seule avec accompagnement de niano: mais Il s'est distingué surtout par ses chants à quatre voix d'homme, dont plusieurs recueils out été publiés à Francfort, chez Fischer. Sa chanson de soldat particulièrement sur le texte du Faust de Gottie, Burgen mit hohen Mannern und Zinnen, a oblenu une grande popularité en Allemagne.

JUSTINUS A DESPONS (BEATE-MARIE-Vuncanas), nom de religion d'un organiste du couvent de son ordre à Würzbourg, pendant les années 1711-1723, voyagea en Italie dans sa jeunesse, et y perfectionna son talent dans la composition. Il s'est fait conquêtre per les ouvrages anivants : 1º Chirologia organico-musica . c'està-dire ricles et exemples pour apprendre à jouer de l'orgue, etc.; Nuremberg, 1711, infol. Après une préface de trois pages, qui renferme les règles de l'harmonie et de l'accompagnement, on trouve dans ce recueit des cantiques à voix seule avec hasse continue, puis des pièces à deux parties dans toua les tona pour servir d'exercices de doigler, et enfin des sonates, des lugnes, etc. - 2º Musikalische Arbeit und Kurtzweil, elc. (Travail mustcal et passetemps, c'est-à-dire règles courtes et bonnes de la composition); Augsbourg et Dillingen, 1723.

In A. A. (Fauxon-Insact), compositors balandaris, recta 1. La Bay insagene 1789, puis fut appelé 3 Cologne, en qualité de maître de capetite de la caledrária. Ho cerupalit encore ce poste en 1792, 00 a graré de 12 composition : P Six symbolonies pour deux violox, atto, basse, flôte, deen bauthoir et deux corrs, La Baye, 1777. 3° Six idem, deuxideme tirre; idéd. 3° Six trios pour ciavecin, violon et have; fidit. 5° Six trios pour ciavecin, violon et have; fidit. 5° in quatores pour deux violox, atto et have; fidit. 5° Six trios pour ciavecin, université de l'acceptant de

KABATH (Jeas), né à Oppein, en 1775, y fit ses études et suivit un cours de théologie. Devenu professeur de littérature dans sa ville natale, il quitta cet emploi pour aller enseigner au Gymnase de Breslau. En 1818, il reçut sa nomination de directeur du Gymnase royal de Glatz, et enfin, il fut appelé aux fonctions de conseiller d'éludes à Breslau, en 1827, il ne jouit pas longtemps des avantages de cette honorable position, car il mourut en cette ville, le 12 décembre 1828. Amateur passionné de musique, Kabath exerça une influenco salutaire sur les progrès de cet art dans la Silésie, par ses efforts constants pour l'introduction de l'enseignement du chant dans les écoles et les collèges. L'état florissant où se trouve aujourd'hui cet enseignement dans les Gymnases de Breslau, de Glatz et de Gleiwitz est en grande partie son ouvrage. On a de ee savant, outre ses livres relatifs à l'Écriture sainte, les dissertations sulvantes : 1º Uber den Gesang-Unterricht auf gelehrten Schulen (Sur l'enseignement du chant dans les écoles supérieures), Glatz, 1819. 2º Annotationes ad aliquot Quintiliani locos ad docendi artem spectantes, Breslau, 1824.

A CZEKOWSKY [Joszel, viadoniste et composition, se à Tabor, en Bobene, dans la seconde partie du dis-huitilme siècle, a visité les principles s'inte de l'Allemagne et a publié de sa composition : l'Permière concerns de la composition et de l'Allemagne et appublié de sa composition : l'Permière concerns publié de sa composition : l'Permière concerns que l'acceptation de l'Allemagne et appendisse, que de la composition et l'Allemagne et l'Aviation et polonisies, que de l'Aviation et polonisies, avec accomposition et polonisies, avec accomposition

22. Offenbach, André, Leipsick, Breithopf et Berett, Vienne, Hallinger, 5º Variation pour violon, arec accompagnement de violou et basse, op. 3 et 4, Offenbach, André. 6º Buos pour deux violons, op. 10 et 16. Leipsick, Breitlopf et Bærtel. 7º Buos pour violon et alto, op. 14, 16th. 8° sis études ou caprices pour violon seul, op. 15, 60th. Plusieurs recueils de polonaises pour piano.

A. ADELBACII (CASAL-GOTTOR), de l'a Bachstati distince, en 176, fiste première fludes dans ce lien, puis il allo les continues an sellusire de Fershau, et repet un son instruction musicle chez le cantor Kien, à Schuinderberg. En 1783, il repet ta nominatori de contror à Balticabin. Après avoir occupi cett per pendat quartie quatte sun, il moret dans ce lien, le 10 normibre 1891, à l'adeplete d'orque ser dos cratigues allomes 1891. Pagpletes d'orque ser dos cratigues allomes une cantais sur le texte: Loje des Herri (Lousage an Siegues).

K.EFERLE (CHARLES-HENRI), mécanicien et facteur de pianos, à Louisbourg, né à Waiblingen, dans le Wurtemberg, au mois de mai 1768, perdit un œil quatre jours aprés sa naissance, et le second à l'âge de quatre ans. Son père, qui était meunier, alla occuper, en 1780, un moulin plus vaste au village de Hobeneek. près de Louisbourg; là, le jeune Kæferle commenca à fabriquer une foule d'ustensiles pour la maison, se construisit un tour, et pourvut tout le village de jeux de quilles, de rouels et de dévidoirs. Plus tard, on le chargea de la restauration des soufflets de l'orgue : cette occupation lui Inspira le désir d'apprendre à ioner du clavecin; son père lui procura un de ces instruments, et lui fit donner des lecons par l'instituteur de l'endroit. Quelques mois de leçous le mirent en état de jouer des airs et des métodies chorales. Le hasard lui avant procuré l'occasion d'entendre jouer du pantalon, à Louisbourg, il en éprouva un plaisir si vif, qu'il n'ent point de repos qu'on ne lui cût expliqué le mécanisme de cet instrument. Après en avoir fait l'examen par le toucher, il retourna chez lui avec la pensée hardie d'en construire un, et maluré les diffcultés multipliées qu'il rencontra, il réalisa son projet en 1790. Une seconde visite à Louisbourg lui fit connaître un grand piano de Sporth; après en avoir pris les dimensions, il vendit son pantalon et fit deux pianos, qui trouvèrent promptement des acheteurs. Mais ce fut surtout après avoir entendu un piano de Stein qu'il comprit bien quelles devaient être les qualités des instruments de cette espèce, et qu'il fixa l'attention publique sur les sleus, Dès lors, Stein devint son modele. En 1797, il alla se fixer à Louisbourg, et depuis lors il ne cessa de produiro de bons pianos qui furent recherchés par les amateurs, M. P.-F. Christmann a donné dans la Gazette musicale de Leipsick (ann. 1798, p. 65) une notice sur les pianos de Kæferle, où il assure que ces instruments sont supérieurs à ceux de beaucoup d'antres facteurs renommés. Kæferic n'étalt pas seulement facteur de pianos, mais mécanicien fort habile. Il inventa plusieur's machines pour divers usages où le génie se manifeste par la simplicité des moyens. Cet homme industrieux est mort à Louisbourg, le 28 février 1834. Son fils, Frédérie Kwferle, lui a succédé dans la construction des instruments. Les planos qui sortent de sa fabrique ont été renommés par leur solidité et leur bonne qua-

lité de son. KÆHLER (MAURICE-FREDERIC-AUGUSTE), directeur de musique de la pédagogie et de l'école normale de Zullichau, naquit le 20 juillet 1781, à Sommerfeld, en Silésie, où son père étalt médecin. Il reçut les premières leçons de piano chez un organiste médiocre, nommé Platter, puis il fréquenta le Gymnase de Sorau, où il apprit à jouer de l'orgue sous la direction de l'organiste Erselirs. Sans prévoir encore sa destinée future, son penchant décidé pour la musique lui fit prendre la résolution de se mettre en apprentissage, suivant un usage établi en Allemagne, chez le musiclen de ville Thiele, It s'y appliqua principalement à l'étude du violon, et fit quelques essais de composition; mais il ne posa de bases solides pour son éducation musicale que sous la direction de Scherneheck, virtuose sur le violon et compositeur de mérite à Lubben, où Kæhler s'était rendu en 1803. Dans l'automne de la même aunée, il fit un voyage à Copenhague, pour y voir un parent; il y reçut des leçons de violon du maltre de concert Schall, et continua ses études chez Konzen, maître de chapelle. De retour chez lui en 1804, il fit appelé à diriger la petite chapelle que le comte de Boline entretenait à Motmutz, prés de Sprottan. Il y passa cinit appées heureuses, puis il alla, en 1809, à Breslau où il vécut trois ans sans fonctions. Dans l'espoir de rétablir à la campagne sa santé altérée, il accepta une place d'organiste et d'instituteur à Peterswablau, près de Reichenbach : ce changement de situation eut pour lui le résultat qu'il s'en était promis; malheurensement dans une course qu'il fit à pied à Fribourg, pour visiter l'organiste Mattern, it se démit une jambe, et le mal qui en résulta fut si grave que, depuis 1823, il fut absolument privé de l'usage du pied gauche. En 1815, les fonctions de directeur de musique à la pédagogie et à l'école normale de Zullichau lui furent confiées; il séjourna onzo mois à Neuzell on l'institution avait été placée : ensuite, il retourna à Zuttichau, et s'y occupa de l'organisation d'un chœur, de la direction des concerts hebdomadaires d'hiver, et de leçons particulières, outre les soins qu'il donnait aux élèves de la pédagogie. Cet homme actif et laborieux fut enlevé à l'art et à ses amis en 1834, à l'âge de cinquante-trois ans.

Kæhler est considéré en Allemagne comme un compositeur estimable dont les ouvrages sont travaillés avec soin, particulièrement dans la musique religieuse. On connaît sous son nom les productions dont les titres suivent : 1º Die Anfangsgründe der Musik, für angehende Musikschüler zur haustichen Wiederholung (Principes de musique à l'usage des commencants, eu forme de récréations domestiques), Zullichau, Darnmann, 1826. 2º Concerto pour violon et orchestre, Leipsick, Breitkopf et Hærtel. 3º Préludes pour l'orgue, Leipsick, Peters, 4º Polonaise de Keller arrangée en rondo pour le piano, Berlin, Lischke. 5º Variations pour le plano, Lelpsick, Peters. 6º Quinze chants à quatre voix, avec accompagnement d'orgue ou de plano ad libitum. 7º Jehorah, motet dans le truisième cabier de la collection de chants publiés par llientsch. Kæhler a laissé aussi en manuscrit : 8º Plusicurs concertos pour le piano, 9º Sonales pour piano, 10º Concerto pour basson. 11º Ouverlure pour l'orchestre, 12º Trois does pour alto et basse, 15º Cantate pour la fête de la Réformation, particullèrement pour le jubilé de la Confession d'Augshourg (1829), 14º Diverses cantates et d'autres morceaux de musique d'église, 15° Des chœurs et d'autres pièces pour le chant. Une symphonie de sa composition a été

exécutée à Leipsick, en 1855. KÆMPFER (Josepa), contrebassiste d'uno habileté remarquable, vers la fin du dix-bustième siècle, était né en llongrie, et fut pendant quelque temps officier au service de l'empercur d'Autriche. Il était en garnison dans une ville de la Croatie, lorsque le désœuvrement lui fit prendre la résolution de se rendre célèbre comme musicien. L'instrument qu'il choisit fut la contrehasse, parce qu'ayant moins de rivaux à eraindre pour un tel instrument, il espérait parvenir à son but avec plus de facilité. Le sentiment de l'art et sapatience sans bornes le conduisirent, sans maltre, à une habileté qui pouvait passer alors pour incompa rable. Il se rendit à Vienne, s'y fit admirer, et entra dans la chapelle du prince Esterbass. dirigée alors par J. Haydn, Ainsi que la plu part des contrebassistes qui depuis lors se son: distingués. Kæmpfer s'attacha aux sons harmoniques pour l'exécution des traits difficiles et aigus; Il sut leur donner une douceur insqu'alors inconnue sur le grand instrument qu'il appelait son Goliath. En 1775, il entreprit un voyage en Allemagne et en Russic, Pour rendre plus facile le transport de sa contre hasse, il s'en était fait une qui pouvait étre démontée et se réunir au moyen d'un certain nombre de vis. En 1785, Kæmpfer arriva en Angleterre : l'admiration qu'il y excita le fit attacher hientôt comme solo au concert d'Abington, alors le meilleur de Londres, et à quelques autres établissements. Les biographes anglais se taisent sur le sort do eet artiste

aprêt cette époque.

K.ESERMANN (Necotas), professeur de musique et cantor à Berne, au commencement du dix-neuvième siècle, a publié trois sonates pour piano et violon, op. 1, Augsbourg, en 1797, et des mélodies à trois et quatre voix sur les odes de Gellert, Berne, 1804.

KAESTNER (Armana), professeur et docteur en droit à l'Université de Leipsick, a publié une dissertation intitulée : De Jurisconsulto musico, Leipsick, 1740, In-4° de huit pages, l'ignore l'objet de cette thèse.

AASSTVER (ARRANG GOTTERL), Riske proceeding at sarran markmanicien, angula percedent et sarran markmanicien, angula Leipsick, le 2F september 1710, Après assirtermine se citudes 3 Pullverselle, il fit apraire de maintener de la companie de contrague pour y remplir la chaire de maintener, en 1750, de tenubles et des quantiques, en 1760, de maintener, en 1760, de maintener de cette ville, et de contrague de la maintener de la publicación de la companie del la companie de la companie del la companie del la companie de la companie del la

des principaux ornements d'une des premières universités de l'Allemagne, Il mourut plus qu'octogénaire, le 20 juin 1800. Le nombre des ouvrages, programmes, dissertations académiques, mémoires scientifiques et morceaux de littérature publiés par ce savant, s'élève à plus de deux cents : leur liste scule remplit plus de donze pages dans le Dictionnaire de Meusel. Parmi ces ouvrages on remarque des recherches sur le son, invérées dans les Mémoires de l'Aeadémie de Gottingue (ann. 1778. p. 1145 et 1791). Il a publié aussi dans le Magasin de Hambourg (t. IX, p. 87) et dans les Essais historiques et critiques de Marpurg (t. 11, p. 16), un extrait en allemand du livre de Brokelsby Intitule : Reflexions on the ancient and modern musick, with the application to the cure of diseases, etc. (Reflexions sur la musique ancienne et moderne, avec son application à la guérison des maladics).

KAFFA (Joseph, et no point RAW.

KA, esmome Everit Gerber, equif par le
Lexique de Schilling (rouge Dance. et al.

Lexique de Schilling (rouge Dance. et al.

Lexique de Schilling (rouge Dance. et al.

et al. et al. et al. et al.

et al. et al. et al. et al.

et al. et al. et al.

et al. et al. et al.

et al. et al.

et al. et al.

et al. et al.

et al. et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et al.

et

RAFFRA (Gentalent), file alné du précdent, naquit à Raisbanne vers 1745, et mourui dans cette ville en 1806, avec le titre de maître des concerts du prince de la Tour et Taxis. Il se distingua comme violoniste, et composa plusieurs messes et autres morceaux de musique d'église qui sont restée en manu-

scrit. KAFFKA (JEAN-CHRÉTIEN), second fils de Joseph, né à Ratisbonne en 1759, fut anssi violoniste, et se fit ensuite chanteur et acteur. Il recut des leçons du maltre de chapelle Riepel, et fut employé dans la musique du prince de la Tour et Taxis jusqu'en 1778. A cette époque, il débuta au théâtre de Breslau, et s'occupa de la composition. Outre plusieurs symphonies, messes, vépres, et un grand Requiem, il a écrit pour le théâtre : lº Das Milchmadchen (la Laltière), 2º Lucas et Jeannette. 3º Die Zigeuner (les Bohémiens). 4º Der Apfeldieb (le Voleur de pommes.) 5º Antoine et Cléopâtre, 6º Das Withende Heer (l'Armie furieuse). 7º So prellt man die

Füchse (C'est ains) qu'on se moque des renards). 8º Rosamunde, méiodrame, gravé en partition pour je piano, 9º Das Fest der Breunen, prologue. 10° Bitten und Erhærung (Prières exaucées), méiodrame sérieux en un acte, gravé en partition pour le piane, 1784, in-foi. 11º Die Feier der Gnade des Kanigs (la Fête de la grace du roi), méjodrame. 12º Der blinde Ehemann (i'Époux avengie), 13º Der Talismann oder der seltsame Spiegel (le Talisman ou ia glace enchantée), 14º La mort de Louis XVI. oratorio, 15º Jesus souffrant sur la croix, oratorio. 16º Piusieurs grands hallets. Kaffka avalt commencé en 1785 ia publication d'une sorte de journal intituié : Musikalischen Beitrza für Liebhaber des sleutschen Singspiels (Essai musicai pour les amateurs d'opéras aliemands), arrangés pour piano; mais il n'en a publié que deux eahiers. En 1805, il s'est étabii à Riga comme libraire; depnis ce temps li n'a cuitivé la musique qu'en qualité d'amateur.

KAIII, Gorrano-Granacca, organiste a Veglius de la Cresta, d'Irrechberg, factalité a de centor Kabi à Konrado Walden, qui il nayuitsion de mousten, il aita à llaie établer l'art son de mousten, il aita à llaie établer l'art son de mousten, il aita à llaie établer l'art son le la company de l'art. A son relaire en llierablery, et fair enuite passa apparent llierablery, et fair enuite passa partie fostion kabin. Il est mort en 1894, avez la réputation d'un organiste distinget. On econosit de sa composition Siz pelites montes pour piano estal, Lojeick, l'artiche et llierat.

KABLE (CRAUGE-HERRANN TRACOTT), of Design on 1800, its set duotes musicies soon is direction de Frédéric Schneider. Il se di connailre d'abord comme pianiste et comme professor de soo instrument dans cette ville. con il se trovavit concre en 1835. Feu de temps après, il obtini une place d'organiste à Kornige. Grand de cet artiste un petit traité d'harmonie pratique à l'assage des organistes, sons ce litre: Kurzefasite Harmonie Lehre für Orgelppieter, Konigheep, 1845.

KAHLERT (Caassa - Access: - Tusovaté), docieur en philosophie, et professur d'un cours facultatif à l'Université de Breslau, est né en cette sille, ie 5 mars 1807. Destiné par ses parents à l'étude des sciences, il fit à Bresiau ses humanités et son cours de philosophie, puis il alla étudier ie dont à Bersin. Be retour dans sa ville nataie, il y fut employé en 1820 en qualité de référentaire près des tri-

BIOCH, THE DES MESCHESS. - T. IT.

bunaux, et jusqu'en 1855, ees fonctions ont oceupé la plus grande partie de son temps; mais son goût décidé pour les sciences et les arts iui a fait abandonner depuis lors eette earrière. Musicien instruit, il a reçu des jeçons de piano de Bank, et Berner lui a enseigné ja composition. Il a publié un rondeau brillant pour le piano (en la), Bresiau, Færster, et quelques autres petites productions pour eet instrument; mais l'esthétique et la critique de l'art ont particulièrement attiré l'attention de M. Kahlert. Devenu un des rédacteurs des deux Gazettes musicales de Leipsiek et du recueii périosique intituié : Carcilia, il a pubilé dans ees journaux des articles ou l'on trouve de bons aperçus mélés à des idées fausses et cerites d'un ton tranchant et dogmatique. Un de ses meilieurs morceaux est celui qu'il a fair insérer dans le seizième volume de Cacilia (p. 235 et suiv.) : Sur la valeur du romantique en musique. M. Kahiert est aussi anteur d'un livre qui a pour titre : Blatter aus der Brieftasch: eines Musikers (Pages extraites du portefenille d'un musicien), Bresiau, Forster, in-8°. Il y a du mérite dans cet ouvrage; mais on y trouve les défauts qui viennent d'être signalés. On doit au même professeur des romans, des poésies et des écrits philosophiques, parmi lesqueis on remarque celui uni a pour titre : Tonleben (ja Vie musicaje), reeucil de méianges de philosophie et de théorie de la musique, Bresiau, Aderholz, 1858, 1 vol. petit in-8°. Eufin, on a de Kahlert un système d'esthetique (System der Æsthetik), publié à Leipsiek, 1846, 1 vol. grand in-8°, dans lequel il développe les principes de Hegel sur le beau dans la musique.

NATHER (Braxes-Falour), dector aphlosophie et ordni, professor portion prophosophie a Narbourg, asquit a Demod, application property of the philosophie a Narbourg, asquit a Demod, it follows to the property of the property

KAIFER (J.-P.), organiste à Nuremberg, en 1680, est connu en Ailemagne par plusieurs cantates d'égiise. La Binitothèque royale de Berlin possèse de sa composition, en partition manuscrite, le motet allemand Siehe des Herrn, à quatre voix avec instru-

KAINZ (MARIANNE), cantatrice qui a joui en Allemagne de beaucoup de considération, est née à Vienne, et y a fait ses études musicales. Son début au théâtre, qui eut lieu en 1817, fut brillant et lui procura rapidement de la renommée. Deux ans aprés, elle fit un voyage en Allemagne, et partout elle se fit applandir. En 1821, eile alla en Italie et chanta avec succés à Milan et à Florence. De retour dans sa patrie, en 1825, elle fut partout accuellife avec faveur, chanta aux théatres de Hanovre, de Cassei et de Stuttgard, et semblait devoir se placer au rang des cantatrices les plus célèbres de l'Allemagne, lorsque tout à coup elle disparut de la scène, au commencement de l'année 1828, sans qu'aucun renselgnement sur sa personne soit parvenu depnis lors aux hiographes allemands.

KAISER ou KAYSER (P.-L.), musicien, né à Francfort-sur-le-Mein, en 1756, a passé la plus grande partic de sa vie à Winterthur, en Sulsse. Il fit denx voyages en Italie; la premier eut lieu en 1784. Il passait pour un des clavecinistes les plus distingués de son temps. Son admiration sans bornes pour le génie de Giuck lui a fait imiter le style de ce grand artiste dans ses compositions. It a écrit à ce sujet un morceau rempli d'enthousiasme, intituié : Empfindungen eines Jüngers in der Kunst, von den Bilde des Ritters Christophe von Gluck (Sensations d'un jeune artiste devant le portrait du chevalier Christopha Gluck), dans le Mercure allemand de 1776, t. III, p. 233. Kaiser a publié jusqu'en 1790 : 1º Chansons allemandes, avec accompagnement de clavecin; Winterthur, 1775. 2º Chansons avec accompagnement de clavecin; Leipsick, 1777. 3º Cantate pour la féte de Noei; Winterthur, 1781. 4º Deux sonales en symphonie pour le clavecin, avec accompagnement d'un violon et

de deux core; Zarich, 1784.

In autre compositive de nom de KAISER.
(ice P. Israzi), moine d'un couver de 18 Souls, 4 vez fut (cincumbire), den la seconde moite de vez fut (cincumbire), den la seconde moite de manique d'eglise par les ouverage soinnais : 19 Missa de regulement elibera pro-cante, alto, de danso coum organos. Aughoberg, Borber, Berne allemande haupter enis d'organeza, à d'emserte de la composition de la composition de la KAISER. (c.), bec'hauf propositi, al c'entremment de dis-chall jerna dans Vigilies perdisiate de Konoyed, et un autre à Dauba, dans le cercicle Banalla.

KAISER (ÉLISABETE), cantatrice allemande aussi célèbre par son taient que par sa beauté et sa fécondité, obtint, à l'âge de quinze ans, de brillants succès au théâtre da Dresde, Elle eut de son mari, Charles Kaiser, ténor d'un médiocre talent, vingt-trois enfants, dont quatre couples de jumeaux. De Dresde, eile alla à Stockbolm. Le roi de Suède, Frédéric (qui régna depuis 1720 jusqu'en 1751), trouva cette mère de vingt-trois anfants encore assez belle pour en faire sa maltresse déciarée. Eile eut de ce prince son vingt-quatrième enfant, auquel on donna la nom da Hesenstein. Le roi dat à cette femme la conservation de ses jours menacés dans l'incendie de la salic de l'Opéra de Stockholm. Le fen avait pris dans les machines du fond du théâtre, et déjà les seconrs qu'on y portait étaient devenus inutiles : cependant les spectateurs ne se doutaient point encore do danger on'ils couraient : Élisabeth Kaiser eut assez de présence d'esprit pour s'approcher de la loge du roi, en chantant, et profitant d'un moment favorable, elia lui dit à voix hasse : Sire, éloignez-vous; le feu est à la salle. Le roi l'ayant entendue, sortit aussitôt. Dès qu'Élisabeth put présumer que son royal amant élait en sureté, elle cria au feu, puis gagnant sa loge, elle jeta son fils, agé de quatre ans, par une fenétre peu élevée, et se précipita après Ini.

KAISERLY-KRIKUHR, chantre de 'égilse d'Arménie, vivalt à Constantinopte, vers la fin du dix-baltième siècle. Il a composé un traité de la musique d'église arménience, et l'afait imprimer sous ce litre: Nuesa Karann, Constatinopée, ches Matthiss, 1791, ln-8°, avec des planches gravées sur boute.

KALB (Fascois), facteur de pianos et d'orgues à Prague, est mort en cette ville, le 77 octobre 1815, dans un àge avancé. Ses instruments ful ont acquis la réputation d'un artiste de grand mérile. Il était chargé de l'entretien et da la réparation des orgues de l'égitse métropolitaine de Prague et du couveant de Strabou.

KALBITZ (Chantel), nel dans les premières années duis-neuvrieus rélet, à Cressnenhausen, dans la Thuringe, ois son père citi instituteur, fit ses études au Lycée de Buisteudt et y apprèt la munique; puis il se condit à Weima oil i récta quelqui acmys en donnant des leçons de mosique. En 1824, il litton de candre, Trou au as pierle, il requi ta nomination de professeur à l'école communale de Jèna et y fut charge spécialement de l'enseignement de la musique étémentaire. Il étabit dans cette ville une société de chant d'ensemble dant la direction lui fut ennfiée en 1831, On a dei ui une collection de chant religieux publiée sous le titre d'Archiera de la musique d'église (Archir für Kirchenmuik), en 1899, une méthode pratique de chant et plusieurs suites de petites pièces d'études pour leviane.

KALCHER (JEAN-NÉPONUCÈNE), né en 1766, à Freysing, y apprit les éjéments de la musique, du piano et de l'orgue chez l'organiste de la cour. Berger, En 1787, il se rendit à Muuich où il se livra à l'enseignement. En 1790. Il prit des lecons de composition chez Grætz, maltre de piano de la cour. En 1798, il fut nommé organiste de la chapelie do roi de Bavière. Il a été longtemps estimé pour l'habileté et surtout la solidité de son len sur l'orgue. Il a composé plusieurs concertos et des sanates pour le piano, des messes et des symphonies. It a fait graver à Munich, chez Falter: 1º Quinze chansons allemandes, avec accompagnement de piano. 2º Chants à quatre voix, sans accompagnement. Kalcher est mort à Munich, en 1826.

KALIAAR (Resa DE), moles de l'order ceic Chartevas, nouit à Géres, e nois 1866. Il custigna d'abord in théologie à Paris, et is creatif cantiel 2 Golgens, où il d'ertin priser recuti cantiel 2 Golgens, où il d'ertin priser cortes. Severtinis (d'han. Bulg) à l'Ossertini (d'han. Bulg) à l'Ossertini (d'han. Bulg) à l'Ossertini (d'han. Calla d'est par visiembàllels, e l'usagé de s'écultriser de moises ne remonte pas jusqu'à actté époque. Trithème (Dé Serrjet, ecche, p. 530) vante les assories t'écoqueres de Kaliar, il mourant ce 1865, à con traver Centileuris nel marient de Maliar.

KALKBRENNER (Canéries), naquit ie 22 septembre 1755 à Minden, petite ville, non de l'électorat de Hesse-Cassel, comme on le dit dans les biographies françaises, mais du Hanovre. Choron et Fayolie ont été induits en crreur iorsqu'ils ont dit dans leur Dietionnaire historique des musiciens qu'il était juif d'origine : son pére, Michel Kalkbrenner, qui, peu de temps après sa naissance, fut appelé à Cassel, en qualité de musicien de ville, était de ja religion eatholique. Kalkbrenner était âgé de quinze ans lorsqu'on le mit à l'étade du piano sous la direction de Becker, organiste de la cour de Cassel; dans le même temps li prit aussi quelques leçons de vinion de Charles Rodewaid, A dix-sept ans, it entra comme

choriste à l'Opéra; cette situation, bien que neu élevée, lui fut utile en lui procurant les movens d'étudier les partitions des maltres habiles qui étaient dans la chapelie dn prince. Il ne trouva pourtant pas à la Cour les encouragements qu'il avait espérés, car lorsque le marquis de Luchet eut été chargé de la direction du théâtre, en 1775, Il ini refusa une place dans la chapelle, le retint comme simple choriste au théâtre, et Ini interdit l'entrée de la bihiinthèque musicale du prince. En 1777, Kalkhrenner écrivit une symphonie qui fot exécutée à la Coor, et qui fit tant de plaisir au landgrave, qu'il en obtint une somme decinquante thaiers (environ cent quatre vingtdeux francs cinquante centimes). C'est le seni témoignage d'intérét qui lui ait jamais été donné dans cette Cour. Vers le même temps, il commença à publier diverses choses de sa enmposition; toutefois sa situation s'améliorait peu. Convainen qu'il ne s'élèverait pas s'il restait dans une viile qui lui offrait si pen de ressources, il résolut de voyager pour chercher enfin une position plus favorable à ses travaux. Dans ce dessein, il écrivit une messe solennelle à quatre voix, et la remit au landgrave, avec la demande d'un congé de deux ans ponr visiter la France et l'Italie; mais son onvrage fut repoussé avec dédain, et le congé ini fut refusé. Indigné d'un pareil traitement, Kalkhrenner envoya sa messe à l'Académie philharmonique de Bologne, et eut le plaisir de la voir accneiliir par les suffrages de cette société, qui lui expédia, le 18 juin 1781, le brevet de membre honoraire. En 1785, le landgrave monrut, et la chapelie fut congédiée. Marié depuis deux ans. Kalkbrenner n'avait pu parvenir à se piacer convenablement et cette dernière ci reopstance lui avait suggéré ie dessein de renoncer à une earrière si ingrate pour lui jusqu'à ce moment; mals en 1788, la reine de Prusse l'appeia à Berlin comme son maitre de chapelle. C'est alors qu'il commença à montrer une grande activité dans ses trayaux et dans ses publications. Deux ans après. le prince Henri de Prusse l'engagea pour être maltre de sa chapelie à Rheinsberg, avec un traitement considérable. Kaikbrenner écrivit dans cette résidence piusieurs opéras francais, parmi lesquels on remarque la Festre du Malabar, Démocrite, la Femme et le Secret, Langssa, etc. On ignore les motifs qui not déterminé cet artiste à quitter en 1796 la position agréable qu'il occupait chez le prince Henri de Prusse, pour se rendre en Italie; quoi qu'il en soit, il est certain qu'il arriva à

Naples vers la fin de cette année, et qu'il 5 véeut dans une position précaire pendant près d'une année. En 1799, il suivil le mouvement de retraite de l'armée française et se rendit à Paris, on il oltitu une place de chef du habut à l'Opéra. Depuis cette époque jusqu'à sa mort, qui eut lieu le 10 août 1806, il n'a plus quitte cette situation.

Kalkbrenner s'est fait connaître comme compositeur de musique instrumentale et de théâtre, et comme écrivain sur la musique. Ses productions les plus connues sont les suivantes : 1º Truis sonates pour le elaveein, avec violon et violoncelle, op. 1; Berlin, 1790. 2. Trois sonates pour clavecin et violon; op. 2; ibid. 3º Trois idem, op. 5; ibid., 1791. 4º Air allemand varié pour le clavecin; ibid. 5º Romances d'Estelle, avec accompagnement de piano, ibid.; 1794. 6º La l'euce du Malabar, opéra, à Rheinsberg, en manuscrit. 7º Democrite, en trois actes, idem. 8º La Femme et le Secret, idem. 9º Lanassa, grand opéra, idem. 10° Chant funèbre pour la mort du général Hoche, exécuté à l'Opéra en 1797. 11º Olympie, en trois actes, jonée à l'Opéra en 1798. Cette pièce n'eut qu'une représentation. 12º Pygmalion, seène avec orchestre, exécutée en 1709 à la société philotechnique. 15° Scène tirée des poésies d'Osstan , exécutée en 1800 dans la même société. 14º La Descente des Français en Angleterre, pièce en un acte. destinée à l'Opéra, en 1798, mais non représentée. 15º Œuoue, grand opéra en 5 actes, reçu par le comité en 1800, et dont l'auteur préparait la mise en scène Jorsqu'il fut surpris par la mort. Cet ouvrage, qui n'avait été d'abord qu'une cantate dont on avait entendu quelques morceaux avec plaisir dans les concerts, fut représenté en 1812, et obtiut peu de succès. Kalkbrenner s'était réunl à Lachnith pour faire quelques pastiches de musique allemande d'auteurs célèbres, sur des oratories français : de cette association résultèrent les uratorio- de Saul, représenté à l'Opéra en 1803, et la Prise de Jericho, en 1805. Les mêmes artisles ont aussi traduit et arrangé Don Juan. de Mozart, représenté dans la même année.

Comme écrivain sur la musique, Kalibrennera public: "Ruzere Abris der Geschichte der Tonkunst, zum Ferguügen der Liebhaber der Musik (Court abrige de Phistoire de la musique, pour Pammement des amsteurs). Berlin, 1792, 128 pages in-8. Rempii d'erreurs et cong sur nu plab beaucoup trop écourté, eet unvrage ne pent être d'aucune utilité aux musicieus instruits, et ne duit être consulté qu'avec heaucoup de précautions par ecux qui ue le sont pas. C'est ce même ouvrage qui est devenu la base du livre que Kalkbrenner a fait paraltre sous ce fitre : 2º Histoire de la musique, Paris, A. Konig, 1802, 2 vol. in-8°, le premier de 212 pages, le second de 115 pages, qu'on a cusuite réunis cu un seul. Ce livre est divisé en plusieurs sections. Dans la première, l'auteur traite de la musique des Bébreux (p. 16 à 58); tout ec qu'il en dit est extrait de la dissertation d'Auguste-Frédéric Pfeisser. La deuxième section, relative à la musique des Grees, est empruntée à l'introduction critique de l'histoire de la musique, de Marpurg, ainsi que la troisième on il est traité de la musique des Romains : ce sont les meilleures de l'ouvrage. Quant à la quatrième partie, relative à la musique européeune du moyen âge, et qui ne renferme que soixante el onze pages, on ne sait ce qui doit le plus étonner, ou qu'on ait pensé à faire cette importante histoire dans un si petit cadre, ou qu'on ait pu y rassembler un si grand nombre d'erreurs et de béyues. Pour ne citer qu'un fait entre mille, l'auteur a voulu publier un fragment de la messe de Guillaume de Machaut, à quatre parties, qui se trouve dans le beau manuscrit iles œuvres de ce poète-musicien à la Bibliothèque impériale de Paris; mais il ignorait les principes de la notation franconlenne, et ne pouvant la traduire en notation moderne, il a supposé que le manuscrit a été altéré par des ignorants (voyez Histoire de la musique, t. 11, p. 100); et voulant restituer comme il la comprenait cette même musique, il en a fait uu morceau de fantaisie qui ne ressemble point au travail de Guillaume de Machant. Il en est de même de tous les autres extraits qu'il a donnés. Son ignorance à ce sujet a égaré des savants très-estimables; entre autres kiesewetter (Geschichte der europzisch-abendlandischen oder unsrer heutigen Musik, pl. nº 2). 5º Theorie der Touset:kunst mit 15 tabellen (Théorie de la musique avec treize planches). Berlin, Hummel, 1789, in-40, première partie, composée de quarante pages de texte el de treize plauches. Une seconde partle devait suivre la première, mais elle u'a point paru. Pleyel, successeur du maître de chapelle Xavier Richter à la cathédrale de Strasbourg, possédait le manuscrit original d'un traité d'harmonic et de composition dont ce maltre était auteur; il le communiqua à hall-brenner, qui désira le traduire et le publics. Pleyel y cuusentif; mais au lieu

de faire une traduction complète de l'ouvrage original, qui est excellent, il l'abrégea à sa manière, en ôtant les meificures chases concernant le contrepoint, et le publia sous ce titre : Traité d'harmonic et de composition par Fr.-Xav. Richter, etc.; revu, corrigé, augmenté et publié avec quatreringt-treize planches, par C. Kalkbrenner, Paris, 1804, in-4°. Je possède le manuscrit original du traité de Richter, avec la eopie que Kalkbrenner en avait faite pour lui-meme. Ce traité est uo des meilleurs ouvrages de son genre, particulièrement pour les exemples fugués, qui sont hien écrits et d'un hon style ; il est regrettable que le traducteor ne l'ait pas donné tel qu'il est.

KALKHRENNER (FREGÉRIC GUILLERE). et non Chrétien-Frédérie, comme il a été nommé dans la première édition de cette hiographie, fils du précédent, né à Cassel, en 1784, a reçu de son père les premières leçons de musique et de niano. Son éducation musicale fut continuée à Naples, ou il snivit sa famille en 1796; puis an Conservatoire de musique de Paris, où il entra en 1798, dans la classe de piano d'Adam. L'année suivante, Il devint élève de Catel pour l'harmonie, Au concours de l'an visi (1800), il obtint le second prix de piano; au concours de l'année suivante, le premier prix de cet instrument lui fut décerné, ainsi que celui d'harmonie. Livré alors à l'enseignement, li fit ses premiers essais de composition, qu'il publia chez Sieber, Cependant quelques liaisons de jeune homme qui déplatsaient à son père, firent prendre à celui-ci la résolution de le faire voyager en Allemagne, Kalkbrenner partit vers la fin de 1805, et se rendit à Vienne, où il commença à modifier sa manière de jouer do piano, après avoir entendu Clementi, dont l'admirable mécanisme devint son modèle. Il a rendu compte, dans sa Méthode de píano, des principes qui le guidèrent alors dans ses études, et de ses travaux pour arriver à cette égalité, à cette indépendance de doigts, à ce brillant de la main gauche qui, depuis lors, ont été considérés comme les qualités principales de son talent d'exécution.

Be retour à Paris, vers la fin de 1806, après la mort de son père, Kalikhrenner ş' fil entendre et fit admirer la puissance et le hilliant de son jeu, qui n'avait cependant point acquis le fini précleux qui, depuis lors, y a ajonté tant de prix. Cependant il parut alors raernent en public, le grand nombre de ses élèves et ses travant de composition l'occupant Incossamment. Fixé en Angleterre, an commeocement de 1814, il y prit bientôt le premier raog parmi les virtnoses de eette époque et fot le professeur le plus recherché pour son instrument. Les dix années qu'il passa en Angleterre furent aussi celles où il montra le plus d'activité comme compositeur. Le nombre de productions qu'il y publia est très-considérable. Chaque année, il allait passer quelques mois dans une propriété qu'il possédalt à Rambouillet, et ce temps était celui qu'il consacrait à ses travaux. En 1818, il s'associa avec Logier pour établir des cours par la méthode du chiroplaste, inveotée par celui-ci : ces cours obtinrent un succès de voupe et procurérent des bénéfices considérables aux deux artistes, maloré l'ardente opposition de beauroup d'autres professeurs de mosique, et la multitude de pamphlets qui furent répandus contre l'inventeur do chiropiaste, et même contre Kalkbrenner.

A la fin de l'année 1825, Kalkbrenner a quitté l'Angieterre et a fait avec Dizi, eélèbre harniste et son ami, un voyage en Allemagne dans lequel 11s ont visité Francfort, Leipsiek, Dresde, Berlin, Prague, Vienne et quelques autres grandes villes. Partout Kalkbrenoer a excité l'étonnement par la puissance de son exécution et la perfection de son mécanisme. De retour à Paris, en 1824, il s'est associé avec Camille Pleyel pour l'exploitation d'une fabrique de piacos, qui, par les sommes considérables qu'il y a versées, ses conseils, son influence d'artiste et ses relations sociales, est blentôt parvenne à une grande prospérité. Devenu chef d'une école de pianistes. Il a formé plusieurs élèves distingués parmi lesquels on remarque madame Pleyel, le pius beau talent de pianiste qu'ait produit la France, L'école de Kalkirenner doit être considérée comme le dernier développement de celle de Ciementi. Tous ses moyens sont renfermés dans l'action libre, Indépendante des doigts et dans l'anéantissement de tout effet emprunté à la force musculaire des bras. Les résultats de cette doctrine du toucher du piano ont été pour Kalkbrenner une admirable égatité, une parfaite aptitude des deux mains, le brillant et l'élégance, mais en même temps elle a donné des limites plus étroltes à la production d'accenis variés par l'instrument, que dans l'école de Vienne, où toutes les manières d'attaquer le elavier sont admises dans le but de produire

des effets divers.

En 1855, Kaikbrenner a fait un nouveau voyage en Aliemagne, dans legnel il a visité

Hambourg et Berlin; ses succès n'y ont pas eu moins d'éclat que dans l'exension qu'il y avait faite dix années auparavant. Trois ans après, il a visité la Belgique. Le roi, après l'avoir entenda à Bruxeiles, l'a décoré de l'ordre de Léopold.

Les compositions publiées par cet artiste sont en grand nombre. Parmi ces ouvrages, on remarque surtout : 1º Premier grand concerto (en re mineur), op. 01, Londres, Paris, Bonn, Leip-ick. 2º Deuxième idem (en mi), op. 85, ibid. 3º Troisième idem (en la), op. 107, ibid, 4º Grand concerto pour deux pianos (en ut), op. 125. 5º Plusleurs grands rondos brillants pour plano et orchestre, op. 60, 70 et 101, ibid. 6º Fantaisies et variations avec orehestre, op. 72, 85, 90 et 115, ibid. 7º Grand septuor pour piano, deux violons, denx cors, alto et basse, op. 15, 8º Grand quintetto pour piano, deux violons, alto et violoncelle, op. 50, total. 9" Sextuor pour piano, deux violons, alto, violoncelle et contrebasse, op. 58, ibid. 10° Quintetto ponr piane, clarinette, cor, hasson et contrebasse, op. 81, ibid. 11º Quatuor pour piano, violon, alto et violoneelle, op. 2, Paris, Sieber, Leipsick, Hofmeister, 12º Trios pour piano, violon et violoncelle, op. 7, 14, 26, 30, 84, Paris, Bonn, Leipsick, Vienne, Berlin. 13º Duos pour plano et violon, ou alto, ou violoncelle, op. 11, 22, 27, 39, 47, 49, 63, 86, ibid. 14° Sonates et pièces pour piano à quatre mains, op. 5, 79, ibid. 15° Sonates pour piano seul, op. 1, 4, 13, 28, 35, 48, 56, ibid. 10° Sonate pour la main gauche, op. 42, ibid. 17º Fantaisies pour piano seul, op. 5, 6, 8, 9, 12, 21, 33, 30, 57, 50, 55, 64, 68, 76, 80, 110, 114, 119, ibid. 18º Rondeaux idem, op. 31, 32, 43, 45, 46, 52, 57, 59, 61, 62, 65, 67, 78, 96, 97, 101, 102, 100, 109, 116, ibid. 19. Etudes, caprices, fugues, etc., op. 20, 125, 104, 54, 88, fugue à trois sujets (en ut), fughe en fa mineur, etc., ibid. 20° Thèmes variés, op. 10, 16, 17, 18, 19, 23, 23, 29, 38, 44, 51, 53, 69, 71, 72, 75, 85, 98, 99, 112, 115, 118, 120, 122, ibid. Une édition des œuvres complètes de Kalkbrenner a été publiée à Leipsick, chez Probst. 21º Méthode pour apprendre le piano forte à l'aide du quide-mains, contenant les principes de musique, un sustème complet de doigter, la classification des auteurs à etudier, etc., suivie de douze etudes, op. 108; Paris, Pleyel, etc. Des traductions allemandes, anglaises et italiennes de ce hon ouvrage ont été publiées à Leipsick, à Loudres et à Milan, Kalkbrenner était chevalier de plusieurs ordres, Il est mort à Paris, le 11 juin 1849. Une notice hiographique avait été publiée sur lul, par M. Louis Boivin, dans la Revue générale, biographique, politique et littéraire, en 1842, puis tirée à part, grand in-8°. Cette notice est un véritable

roman.

Kalkbrenner a laissé un fils (Arthur), son élève pour le plano, qui s'est fait entendre dans plusieurs concerts, et a publié des bagatelles pour son instrument.

KALKUS (Iostra), né à Boemisch Brod, en Boltéme, dans la secoude mollté du dixbuitéme siècle, appril la musique dans l'école de ce lieu, et fréquents ensuite le Gymnase de Pragne, où il fit sa philosophie et un cours de droit. Après avoir composé de saines allemandes, des menuets et des Lenders, il alla vitablir à Vienne où il aequit de la renommée pour ce genre de musique. En 1811, il 6 da royage à Prague pour recoir sea smits : depois

KALLENBACH (GEORGES-ERNEST-GOTT-LIEB), organiste à l'église du Saint-Esprit, à Magdebourg, s'est fait connaître vers la fin du dix-buitième siècle comme compositeur dramatique, comme auteur de pièces Instrumentales et vocales, et comme écrivain didactique. Le calendrier des théâtres de Gotha de 1799 lui attribue les opéras suivants : Das Sehottenbild an der Wand (le Fantôme sur le mur). 2º Scène de mariage, intermède, 3º Un opéra houffe dont le titre n'est pas indiqué, Kallenbach a publié : 1º Pièces choisies pour piano à quatre mains; Brunswick, Spehr. 2º Musikat. Unterhaltungen (Amusements musicaux); Magdehourg, Creutz. 3º Jen de dés musical, pour apprendre à composer des anglaises, des valses, etc.; ibid. 4º Préludes, petites fugues faciles et fantaisies pour l'orgue, ibid. 5º Livre choral à quatre volx avec des versets pour l'orgue, ibid. Cet ouvrage a cu deux éditions. 6º Duos à deux voix, avec accompagnement de piano lapatre maina, Leipiack, Miestrich, 790 et itaal Benando is den vois d'hommes (Leipiack, 1940). Peters. 8º Zeurg follerselettranger und Leder dur Frunde (Petites chanseon bryanes es et de jule, aree accompagement de passe) use et de jule, aree accompagement de priss vois d'hommes [Leipiack, Peters, 10° Astroccident de la laire, 1800, 0° Sic chansoon pour troits vois d'hommes [Leipiack, Peters, 10° Astroccident de la laire, 1800, 0° Sic chansoon pour troit en la laire, 1800, 0° Sic chansoon pour troit en la laire de la laire de la laire de la laire de la laire mais may en la laire accortis, de deux, ou d'un seul, desaiten édition antièren. Suspichoung, Ceruz, in dies antières, Suspichoung, Ceruz, in dies antières, Suspichoung, Ceruz, in desaiten édition antières, Suspichoung, Ceruz, in desaiten édition antières, Suspichoung, Ceruz, in desaiten édition antières, Suspichoung, Ceruz, in desaiten de la laire de la l

KALLENBERG (Witzura), confor à Efurt depnis 1831, s'est fait connaître par des chants à voir seule avec accompagnement de piano, et par un recueil de sit ebauls d'église pour soprano, contrallo, ténor et basse, avec accompagnement de flûte, deux clarinettes, deux cors, deux trumpettes, trombone et orque, Weimar, Hoffmanon.

KALLIWODA (Jean-Wencestas), compositeur, né à Prague, le 21 février 1801, a été admis au Conservatoire de musique de cette ville dans sa dixième année, et y a reçu pendant six ans une éducation musicale complète. A l'age de seize ans, il est entré à l'orchestre du théâtre ile Prague en qualité de violoniste, et il y est resté jusque dans sa vingt-deuxième année. A cette époque, il a fait un voyage à Munich, où il a été aceseilli avee beaucoup de faveur. Pendant son séjour en cette ville, son talent a été remarqué par le prince de Furstenberg, qui lui a confié le pôste de son maître de chapelle, dans sa résidence de Dunaueschingen. Depuis ce temps, M. Kaliiwoda, dnnt la réputation s'est faite par les compositions instrumentales qu'il a publiées, n'a pas quitté sa position, bien qu'il ini ait été fait piusieurs propositions avantageuses. Il s'occupe incessamment de l'amétioration de son orchestre, ou éerit des symphonies, des concertos, et d'autres murceaux de tout genre. Il a publié jusqu'à ce jour : 1º Première symphonie len fa mineur), op. 7 : Leipsick, Breitkouf et Hærtel, 2º Deuxième idem (en mi hémal), up. 17; Leipsiek, Peters. 3º Troisième idem (en re mineur), op. 28; ibid. 4' Quatrième idem (en ut mineur); sbid. 5º Cinquième idem (en si mineur); ibid. 6º Sixième idem (en fa majenr). 7º Treize ouvertures de concert, œuvres 58, 44, 55, 56, 76, 85, 101, 108, 126, 141, 145, 145; touter publides ehez Peters, à Leipsiek. 8" Six concertinos pour violon et orehestre, op. 15, 50, 72, 100, 135, 151; ibid. 9º Un concerto pour le meme justrument, op. 9; Leipsjek, Breitkonf et Hærtel. 10º Des variations, pots-pourris et fantaisies pour violon et prebestre, op. 15, 18, 22, 35, 37 et 41; ibid. 11º Concertante pour deux viologs, op. 20; ibid. 12° Rondeaux pour piane seul, op. 10, 11, 16, 19, 23, 42; Leiprick, Breitkopf et Hærtel. 15° Denx polonaises pour violon et orchestre, op. 8 et 45; Hanovre et Leipsick. 14° Deux pots-pourris pour violon et orchestre, on, 35 et 36; Leipsiek, Peters, 15° Grande polonaise pour piono à quatre mains, op. 8; Brunswick, Meyer, 16º Marches et valses pour piann à quatre mains, op. 26, 27, 28, 39; Leipsick. 17\* Chansons allemandes à voix seule, avec accompagnement de piano, Prague, Berra, deux suites. 18º Trois quatuors pour deux violons, aitn et hasse, op. 61, 62 et 90; Leipsick, Peters. M. Kalliwoda a écrit aussi po opéra intitulé : Blanda, qui a été représenté à Prague, en 1847.

KALLIWODA (GUILLENG DU WILKELN). fils du précédent, est né à Donaueschingen, le 19 inillet 1827. Son père p'eut presque aucome part à son éducation musicale; il l'envoya fort jeune au Conservatoire de Leipsick, où il reçut des leçons de piano et de composition de Mendelssohn, depuis 1844 jusqu'en 1847. Ce Jeune artiste n'était âgé que de vingt ans, lorsqu'il fut appeié à Carlsruhe, pour y diriger la musique de l'église eatholique. Il s'est fait dans cette ville la réputation de pianiste distingué et de hon ehef d'archestre. On a publié de sa composition : 1º Ouverture de concert à grand orchestre; Leipsick, Peters, 2º Première symphonic, idem; ibid. 3º Fantaisle eaprice ponr piano, op. 1; Rudolstadt, Muller, 4º Six pièces caractéristiques, idem, op. 2; ibid. 5º Erwartung (Attente), ebant à vuix senle avec plane. 6º Deux marches militaires pour piano; Leipsick, Peters. 7º Six chants à voix seule avec piano; ibid. Le style de la musique de M. Kalliwoda est une Imitation de eelui de Mendelssohn

KAMBACH (...), cantor à l'église principale de Schweidnitz, actuellement vivant, a publié en cette ville, au mois d'avril 1818, un livre de chorais, et en 1822, un recueil de pièces d'organe.

KAMBRA (Casatts), musicien allemand, fist à Londres vers la fin du dis-buildem siètée, a publié dans le Merenre allemand de 1796 (part. 1, or 4) une chanson chinoise, traduite en matalon enrupéenne, avec quedques remarques sur la musique de la Chine. Il a fait aussi paraltre à Londres deux chansons originales de la Chine, avec aecompagnement de piano, en 1800. Parmi ses provnes compositions, on remarque: 1º Six sonates pour le plano, op. 1; Londres, Clementi.
2º Six (dem, op. 2; tiold, 5º Trois (dem, op. 6; tiold, 6º Trois (dem, op. 6; tiold, 6º Trois (dem, op. 6; tiold, 6º Trois (dem, op. 6); tiold, 6º Trois (dem, op. 6); tiold, 6º Trois (dem, op. 6); tioldes, Persona, 6º Trois (dem, op. 6); tioldes, serials 8 variations for the forte-plano; ideale, serials 8 variations for the forte-plano; ideale, op. 6º Les danes, favorites du prince, ideale, op. 6º Les danes, favorites du prince, ideale, 6º Trois airs con roudes pour le plano; Londres de la londres de

KAMIENSKI (MATRIAS), créateur de l'opéra polonais, naquit le 15 octobre 1734, à Edenbourg, petite ville de la Hongrie, sur les frontières d'Autriche, On ignore où il recut son éducation musicale, mais on sait qu'il entra fort jeune dans la chapelle du comte llentzel. Après y avoir été attaché pendant plusieurs années, il se rendit à Vienne, pour étudier la composition et perfectionner son talent de pianiste. Il alla ansuite se fixer à Varsovie et s'y livra à l'enseignement de la musique. Son premier opéra, Intitulé : Nendsa Usiereslitriona (la Misère consolée), fut joué sur le Théâtre-National de Varsovie, en 1778, La musique de Kamienski, expressive et gracieuse, eut un succès de vogne. Cet ouvrage fut le premier opéra original écrit sur des paroles polonaises et chanté par des acteurs polonais. La partition contenait treize morceaux, dont deux duos, plusieurs airs, un morceau d'ensemble à la fin de la pièce ; mais il ne s'y trouvait pas de chœurs. Les autres opéras de Kamienski sont : le Zoska czylś wieiskie zaloty (Sophic ou les Amours de village), qui obtint soixante-seize représentations à Varsovie, et fut joné dans plusieurs villes de province. 2º Cnotlisea prostota (Simplicité vertneuse); ces denx ouvrages furent joués en 1779, 3º Balik gospodarski (le Bal chamnetre). 4º Slowik (le Rossignot), 5º Traducua Zalaturiona (la Saisie réglée). Kamienski écrivit aussi la musique des opéras allemands le Sultan Wampou et Antoine et Antoinette, pour l'administration théâtrale de Constantini. mais le départ des chanteurs allemands en empécha la représentation. Enfin, on a de lui plusieurs messes, des offertoires et des polonaises. Au nombre de ses derniers ouvrages, on remarque une grande cantate qu'il écrivit ponr l'inauguration de la statue équestre de Jean Sobieski, et qui fut exécutée au palais Lazlenski, puis pinsienre fois au théâtre de Varsovie, Kamienski est mort dans cette ville, le 25 janvier 1821, à l'âge de quatre-vingtsept ans.

KAMMEL (ASTOINE), violoniste et compo-

siteur, né en Bobême, dans les terres do comte Waldstein, fut euroyé en Italie par ce seigneur, pour y perfectionner son talent sur le violon. Kammel se rendit à Padoue, et y recut des lecons de Tartini. En peu de temps il fit, sous un tel maltre, de rapides progrès. De retour à Prague, il étonna les amateurs et les artistes par son babileté et par l'expression de son jeu dans l'adagio. Tout à coup, il disparut de cette ville sans qu'on sût ce qu'il était devenu; ce ne fut qu'après un certain temps qu'on apprit qu'il était à Londres. Il paralt que son jeu ne plut point d'abord aux Anglais; mais il finit par obtenir des succès, et fut admis dans la musique du roi d'Angleterre, On croit qu'il est mort avant 1788. Blabacz fournit la liste suivante de ses ouvrages, dans le Dictionnaire des artistes de la Bohême; 1º Six sonates pour deux violons, op. 2; Amsterdam. 2º Six quatuors pour denx violons, alto et basse, op. 4; ibid. 5° Six duos pour deux violons, op. 5; La Haye. 4º Six sonates pour deux violons, op. 7: (bid. 5º Six quatuors pour deux violons, alto et basse, op. 8; Amsterdam et Berlin. 6º Six solos pour violon, op. 9; La Haye, 7º Six ouvertures pour orchestre complet, op. 10; Londres, 8° Six duos pour deux violons, op. 12. 9° Six sonates pour violon, avec accompagnement de basse, on, 13: Paris. 10º Trois quatuors pour flute, deux violons et basse, op. 14: Amsterdam et Berlin. 11° Six duos, dont quatre pour deux violons, et deux pour violon et violoncelle, op. 15; Berlin et Amsterdam, 12º Six quatuors on divertissements, dont trois pour deux violons, alto et basse, et trois pour flûte ou hauthois et violoncelle, op. 17: Berlin et Amsterdam 15" Six duos pour deux violons, op. 19; Paris, Sieber, Les ouvrages que Diabacz n'a nas connus sont : 14º Dix-buit trios pour deux violons et basse, op. 11, 25 et 25; Paris, Sicher. 15° Six divertissements on quatuors, op. 21; ibid. 16º Bix-buit dues pour deux violons, op. 20, 22 et 26; ibid. 17° Six sonates en trios pour clavecin, violun et basse, op. 16; ibid.

KAMBERIOHER, "Oper Cameratories, KANDLER (Fastyon in Salts), if è à Khoter-Nemburg, perà de Vicane, le 23 août. 1792, reçuit les premières lespon de musique de son père, instituteur el directeur du cheru dana cette petite ville. Admis comme sopraniste, en 1892, dans la chapelle de la cour im périle, il dul 4 este circonstance l'avantage d'avaquerir une instruction solute dans l'art, dobjet de sa prédiction. Di fil sussi à Vicane

de honnes études littéraires et philosophiques, et recut d'Albrechtsberger, de Salieri et de Gyrowetz des eonseils pour la composition. Après avoir écrit quelques morceaux de musique d'église, il s'adonna particulièrement, en 1816, à la littérature musicale, et publia plusieurs articles dans la Gazette musienle de l'ienne qui dut particulièrement son existence à ses efforts. Vers la fin de 1817, il fut obligé de se rendre à Venise, comme employé de la marine. Cette eirconstance fut beureuse pour Kandler, car dès ce moment il eut à sa portée beaucoup de renscignements et de documents pour les recherches qu'il se proposait de faire relativement à quelques points de l'histoire de la musique. Neuf années entières passées en Italie, et pendant lesquelles il fit des voyages et des séjours à Bologne, à Rome et à Naples, lui proeurérent une ample moisson de faits intéressants et de monuments de l'art. Une bonne notice hiographique de Hasse, et quelques morceaux étendus sur l'état actuel de la musique en Italie, particulièrement à Rome et à Naples, le firent connaître avantageusement, et lui firent envoyer des diplômes de membre honoraire des académies d'Étrurie. de Rome et de plusieurs autres sociétés ilaliennes et allemandes.

En 1822, Kandler ful appelé à Milan et eut un emploi dans l'administration de la guerre chez le commandant général. Les travaux dont il s'occupa dès ce moment furent des traductions italieunes de quelques grandes compositions allemandes et françaises. C'est ainsi qu'il traduisit et fit exécuter devant de brillantes assemblées Joseph, de Méhul; la Passion. de Weigl; le Christ au mont des Diviers, de Beethoven (qui fut publié chez Ricords, avee cette traduction), et le Pater Noster, de Naumann. De retour à Vienne en 1827, il y eut un emploi au conseil de guerre; mais eette place lui laissant une assez grande liberté, il en profita pour mettre en ordre les matériaux qu'il avait recueillis pour la rédaction de divers ouvrages dont il avait concu le plan, Malheureusement li n'eut pas le temps de réaliser ses voes, car il monrut du choléra. le 26 septembre 1851, également regretté par les artistes et par ses amis.

On a de Kandier: 1º Plusieurs articles sur divers sujets publiés dans la Gazette musicule de l'ienne pendant les années 1816 et 1817, entres autres sur le Nétronome de Nacieul (ann. 1817, p. 55-56, 41-45, 49-59, 57-58). 2º Cenni Storico-critici intorno alla vita de alla opsre del celebre compositore Gion.

Adolfo Hasse, detto il Sassone, in Venezia. per Giuseppe Picatti, 1820, in 8º de einquante pages, avec le portrait de Hasse. Une deuxième édition de cette biographie a été publiée à Naples dans la même année. C.-F. Michaelis, de Leipsick, en a falt une traduction allemande, qui n'a point été imprimée. 3º Ucber den gegenwærtigen Kulturzustand des Kaniglichen Musik-Collegium in Neapel, mil einen vorbegshenden Rückblicke auf die verblichegen Conservatorien dieser Hauptstadt (Sur l'état actuel de l'éducation dans le Collége royal de musique de Naples, avec un coup d'œil rétrospectif sur les anciens conservatoires de cette capitale), dans la Gazette musicale de Leipsick, t. XXIII, p. 842, 849 et 869. 4 Musikstand von Neapel in Jahr 1826 (Situation de la musique à Naples dans l'année 1826), dans la Carcilia, 1827, t. VI. p. 255-296, avec deux chansons populaires et une mélodie de tarentelle. Une traduction française abrégée de ee morcean a été publiée dans la Revue musicale, t. IV. p. 1-7, 49-58, 143-155. 5. Sur l'état actuel de la musique à Rome, traduit sur le manuscrit allemand communiqué par l'auteur, dans le troisième volume de la Revue musicale. p. 49-60, 73-81, 97-102. 6º Ueber das Leben und die Werke des G. Pierluigi da Palestrina, genannt der Fürst der Musik, etc. . (Sur la vie et les ouvrages de Jean Pierluigi de Palestrina, appelé le Prince de la musique, etc., onvrage posthume publié avec un avant-propos et quelquea notes par M. R.-G. Kiesewetter, qui en a été l'éditeur), Leipsick, Breitkopf et Hærtei, 1854, un volume in 8º de XXIV et 224 pages. Ce livro a été extrait par Kandler des Memoires hietoriques sur la vie et les ouvrages du cétibre maître de l'école romaine publié par l'abbé Baini en deux volumes, in-4°. Dans son travail, Kandler a réduit aux faits l'ouvrage du savant directeur de la chapelle pontificale et à tout ee qui a nn rapport direct à la musique, écartant surtout ee qui n'y est pas intimement lié, et renvoyant dans un appendice les renseignements intéressants qui concernent d'anciens composileurs. Ce travail est fait avec intelligence. On a publié aussi après la mort de Kandler ; Cenni storico-crilici sulle vicende e lo stato attuale della musica in Italia, Venezia, 1856, in-So de eent soixante-treize pages. C'est une traduction des articles trouvés dans ses papiers et publiés dans plusieurs numéros de l'éerit périodique Intitulé : Cacilia, public à Mayence, chez Schott.

KANKA (JEAS), docteur en droit et planiste distingué, né à Prague, vers 1720, était fils d'un conseiller à la cour d'appel de cette ville et exerçait à Prague la profession d'avocat dans les premières années du dix-neuviéme siècle; mais il paralt s'étre ensuite fixé à Vienne, car il a publié dans cette ville, en 1825, un livre concernant l'administration de la police dans les États autrichiens. Sa première production musicale a été une cantate on'il a fait exécuter, en 1795, à l'église Saint-Nicolas da Prague, pour le jubilé de cinquante ans du président de la cour d'appel et grand amateur de musique, comte de Spork. Ses autres ouvrages connus sont : 1º Treize varia. tions popr le piano sur un thème original; Leipsick, Breitkopf et Hærtel. 2º Concerto ponr piano et orchestre (en ré); sbid., 1804. 5º Chansons des braves Autrichiens, de Collins, mises en musique par J. Kanka, première partie: Prague, Gottl. Haas, in-4º obl. Il existait aussi, au temps de Gerber, quatorze variations pour piano, violon et alto, en manuscrit ches Træg, de Vienne.

KANNE (Faéniaic-Augusta), né le 8 mars 1788, à Delitsrb, en Saxe, étudia d'abord la médecine et la théologie any Universités de Leipsick et de Wittenberg; mais blentôt il ahandonna les sciences pour les beaux-arts. particulièrement pour la musique. A près avnir été pendant un an secrétaire du prince de Dessau, il alla étudier sérieusement la musique sous la direction du cantor Weinling, et se livra surtout à la lecture de quelques hons traités de cet art. En 1801, il retourna à Leipsick et y resta jusqu'en 1808, L'année snivanje, il se rendit à Vienne où il trouva dans le prince de Lobkowitz un protecteur qui le recut dans sa maison, et l'affranchit de tous les soueis ordinaires de la vie. Kanne put à son gré cultiver la poésie et la composition musicale, acceptant des places de maître de musique et les abandonnant suivant les fantaisses de son caractère capricieux. Il écrivit aussi des critiques pour les journaux, et ce fut lui qui rédigea les dernières années de la Gazette musicala de Vienne, Toutefois, malgré l'étendue de son savoir et la variété de ses connaissances, il finit par tomber dans une misère profonde, et fut souvent réduit à faire, ponr vivre, de petites pièces de vers pour les noces ou les funérailles, qu' ne lui étaient payées que par le don de quelques pièces de monnale. Sa vie déréglée et ses excès d'intempérance lui eausèrent à la fin une maladie d'entrailles qui s'aggrava parce qu'il rejeta tout secours de la médecine, el qui lui donna la mort, le 16 décembre 1855, au moment où il venait de sortir du cabaret. Kanne étais, dit-on, doué d'un génie original et vigoureux, mais d'un esprit hizarre

qui ne sut jamais se régler, et qui dissipa dans une via agitée des trésors intellectuels qui auraient conduit tout autre au bonheur et à la renomméa. Il n'aimait pas le travail, n'écrivait que par caprice, et ne savait comment s'y prendre pour gagner de l'argent. Ce qu'il savait encore moins, c'était d'en être ménager. Dans ses critiques, il savalt furt bien analyser les défauts des productions d'autrni, quoique les siennes ne fussent rien moins que correctes. Les ouvrages de musique qu'on connaît de lui sont les opéras, vaudevilles et drames suivants : 1º Dia Elfenkonigin (la Reina des Elfes). 2º Orphee. 3º Miranda. 4º Die Belagerten (les Assiégés). 5º Deutscher Sinn (Esprit allemand). 6º Sapho. 7º Die eiserne Jungfrau (la Vierge de fer), 8º Lindana. 9º Malvina, 19º Der Untergang des Feenreichs (la Chute de l'empire des fées). 11º Die Zauberschminke (le Fard enchanté). Parmi scs autres ouvrages, on remarque : 12º Marches des troupes autrichiennes en harmonie à dix parties, Vienne, Haslinger, 15º Trios pour piano, violon et violoncelle, op. 25; ibid. 14º Sonate pour plann et violon, op. 55, ibid. 15º Grande sonata pour piano à quatre mains, op. 31; ibid. 16º Sonates pour piano seul, op. 18, 52, et grande sonate en ra; Leipsick, Breitkopf et Hærtel, et Vienne, Haslinger. 17º Plusieurs rondeaux et autres pièces détachées pour le piano; Vienna, Artaria et Mcchetti. 18º Thème de Joconde varié pont piano, op. 108, ibid. 19º Bonze dnos pour soprano et ténor; Leipsick, Hofmeister. 20º Un très-grand nombre de chants à voix seule avec accompagnement de piano, en recueils ou détachés: Leipsick et Vienne, 21º L. V. Beethoven's Tod, den 26 mars 1827 (la Mort de Beethoven, le 26 mars 1827), fantaisie littéraire, Vienne, Tendler, in-8°.

KANT (Exasavas), illistre phitosophe, qué à Konighetra, Es 2 avril 1724, vecupa d'abord de mathématiques, et abint une chaire à l'univerlèté de sa ville natiée. Ce ne find qu'en 1700, à l'àge de treute-six ans, qu'il se livra aux reverte princéprend us yateme de la phitosophie virit tes princéprend us yateme de la phitosophie critique, deven o nauties et ciébre. Le reste de sa vie paisible et méditaire fut employé à develoger les consépuences de ce système dans diKANTUN, arabe connu sous le nom de musicien de Babylone, parce qu'il était né à lilithe, près des ruines de cette ville. Il estanteur d'un Traité du rhythma musical, en langue arabe, cité par Casiri (Biblioth. arabico-hispano, t. I, n° 419). On iguore l'époque précise où véent en musicien.

KANZLER (Justeniae), femme du célèbre hautholste Fiadt (voyez ce nom), est née, en 1786, à Markt-Tœiz. Bans sa jennesse, elle suisit à Munieh son père qui venait d'être nommé médecin de la ville : elle y reçut des ieçons de piano de Mare Palter et de Lauska, puis étudia la composition sous la direction de Graetz, ensuite de Banzi, et enfin de l'abbé Vouter. On a de ectte dame un quatuor ponr piano, violoo, aito et viologcelle (en re), gravé à Paris chez Érard, et un autre (en mi hémol); Vienne, Cappi. Pinsieurs sonates et thèmes variés pour le piano, de sa composition, sont restés en manuscrit. On a gravé upeiques-upes de ses chansons allemandes où l'on remarque beaucoup de goût et d'élégance. Cette dame a été considérée longtemps comme une des pianistes les pius distinguées de l'Allemagne. Elle possédait anssi des connaissances étendnes dans la théorie et dans la littérature de la musique

AAPLER (Galatte-Rexast), contro e regente de Siennis (Siletio), est de, is 9 ani: 1801, à Volgtsdorf (près de llireshberz), obre appret datie diversier. Après avoir compret de la liversier. Après avoir ce la l'École commit de Benaire, as écules relation en 1829; instituteur adjoint à Giernès (villege près de Warmbrum, et y rexai jusqu'en 1827; puis il alla concepte une position seminibile ai Troité des illies de Wohlau; et enfis, institute a'font des illies de Wohlau; et enfis, organiste à Steman. Dant ire soints que hui laissante ses finctions, Kapler a écrit un hive-brai pour l'augu de habitants de Séctions;

un ourrage qui a pour titre le Chanteur du dimanche et des jours de fête; consistant en soixante douze chants à quaire vois, avec accompagement d'instruments à vent; le soixante dis builtime pasume avec orchestre complet; le cantique Preix him (Giolro à luit, pour un chenc d'bommes à quaire voix. Cas ouvrages étaient terminés en 1847; mais is

étaient encore en manuscrit, KAPP (J.-Charles), organiste de l'église iuthérienne de Minden, en Prusse, est né en 1772, à Schwancusée, en Thuringe, ou son père était instituteur. En 1780, il entra au eollège d'Erfurt pour y faire ses études; il y apprit la musique sous la direction de Weimar. et s'instruisit dans i'art de jouer du piano et de l'orgue, par ses entretiens avec ligssler (voyez ce nom), planiste distingué qui l'avait pris en affection, à cause du talent qu'il avait reçu de la nature pour la musique. Sur la recommandation de Weimar, il obtint, vers 1795, ia piace d'organiste à Saint-Martin de Minden. En 1801, it fut nommé organiste et cantor à l'église Saint-Siméon. Il est mort à Minden, le 19 février 1808, à l'âge de 36 ans. Les ouvrages publiés par eet artiste consistent en : 1º Trois sonates pour piano, op. 1; Erfurt, 1792. 2º Trois idem, op. 2; ibid. 3º Sonate à quatre mains, op. 3. 4" Tross thèmes variés pour piano, op. 4. 5. Sonate à quatre mains, op. 5. 6. Un quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle, op. 6, 1798, 7º Deux airs variés, op. 7, 1798. 8º Douze préiudes pour l'orgue, op. 8. 9º Six pièces finales idem, op. 9; Brunswick, Spehr.

KAPP (Guaistran), docteur et professeur de philosophie à Erlang, vers 1850, et auteur d'un livre lutuié : Italien; Schilderungen für Freunde der Natur und Aunst (Tlatte, aperqua pour les amis de la nature et de l'art). Bertin, Riemer, 1857, volume in 8° de pris de buit centa pages. Ce qui concerve la musique est contenu entre les pages 242 et 587.

KAPPELER (dras-Nérosockus), ou CA-PELLER, lidisset et guitarias allemand, n'est como que par les ouvrages surrants. I-Six quatores pour dube, robon, alto et bases, inves 1 et 11, Leipuck, Breithoyf et anise pour flate, violon, alto et bases, Mavision et guitares, Mayenes, Soliot d'Bouce violon et guitares, Mayenes, Soliot d'Bouce prèces faciles pour flate, alto et guitare, Leipsiek, Breithoyf et Buret.

KAPSPERGER (JEAN-JERUNE), ceichre

théorbiste, luthiste, guitariste, joueur de trompette et compositeur allemand, d'une famille noble, vécut en Italie, et surtout à Rome, depuis le commencement du dixseptième siècle. Il séjourna d'abord à Venisc, ainsi que le prouveul les éditions de ses premicrs ouvrages qui furent faites en cette ville; puis il se rendit à Rome, où il paralt avoir passé le reste de ses jours, Gerber eroit que la carrière de ce musicien a fini vers 1630, mais il est vraisemblable qu'il a vécu beaucoup plus tard, bien que sa dernière publication conque soit datée de 1655 : car le P. Kircher, qui publia sa Musurgia en 1650, en parle comme d'un bomme vivant alors (Musurg., lib, VII, tom, I. page 586). Voici ses paroles : Cujus exempla (Galliardarum, Passamezzarum, etc.) nobis suppeditavit nobilis musicus Hieronymus l'apspergerus Germanus, innomerabilium feré qua seriptorum, qun impressorum voluminum Musicorum editione clarissimus, qui ingenio pollens maximo, ope aliarum scientiarum, quarum peritus est, musica: areana feliciter penetravit, etc. Si Kapsperger avait cessé de vivre, Kireber n'aurait point écrit quarum peritus est, mais quarum peritus crnt. Si ce musicien vivait eneore en 1650, comme cela est vraisemblable, il devait être avancé en âge, car son premier livre de tablature pour la grande guitare ilalienne (chitarone) a été publié à Venisc, en 1604, (et non en 1601, comme le dit Gerber). J.-B. Doni, contemporain de Kapsperger, le représente dans son traité de l'excellence de la musique des anciens (De Prast, Mus. Fet., lib. 1 p. 98, in Op., t. I), comme un homme vaniteux qui cherchait à se faire valoir par lous les moyens possibles, et qui déprécialt à son profit le mérite de tous les autres musiciens. Il rapporte que ce méme Kapsperger, avant trouvé un protecteur qui l'introduisit près du pape Urbain VIII, obtint de ce souverain pontife que ses compositions seraient substituées à celles de Palestrina dans la chapelle pontificale ; mais que les chantres de cette chapelle se refusèrent d'abord à los chanter, el que lorsqu'ils y furent contraints, ils les corrompirent si bien qu'elles ne plurent point au pape, et qu'elles ne furent plus exécutées, L'abbé Baini a fait des recherches dans les archives de la chapelle pontificale pour vérifier ce fait; mais il n'y a retropré ni l'ordre du pape, ni la musique de Kausperger transcrite sur les grands livres au chour, comme elle aurait dû avoir é.é si on l'avait exécutée. Il pense dune que Kapsperger a fait, en effet, des efforts pour faire substituer sa musique à celle de Palestrina dans le service de la chapeile Slatine, mais que les chantres de cette chapelle, musicieus d'un rare mérite, tels que François Saveri, Santo-Naldiul, Étienne Landi, Grégoire Allegri, ctc., ont fait des représentations contre une telle nouveauté, et contre le genre et les défauts de la musique d'église de Kapsperger; enfin que l'avis de ces savants hommes a prévalu, et que l'affaire n'a point eu de suite. Quol qu'il en soit, on voit un monument de la flatterie par laquelle ce musicien essavait de gagner les bonnes grâces d'Urbain VIII, dans l'épitre dédicatoire du premier volume des poésies religiouses que ce pape avait composées, lorsqu'll n'était encore que le cardinal Maffei Barberini, et que Kapsperger avait mises en musique. Dans l'épltre de ce recueil, publié en 1624, il dit : Mihi, qui Davidis gloriam in Max, Pont, cruditions reflorescere video, cura fuit musicis numeris ea carmina modulari, que dignas Pontificia pietate sententias complectuatur, semperque aut Sanctorum triumphos perscquentur, aut humanæ pandunt oracula sapientia. Il y a lieu de croire que les pièces de ce recueil sont celles dont Kapsperger avait sollieité l'exécution dans la chapelle pontificale.

Kircher, comme on l'a vu précédemment, accorde de grands éloges à ce musicien, et lui attribue, sinon l'invention des ornements du chant tels que les straccini, mordenti et groupes, au moins l'application de ces choses au théorbe et au luth, ainsi que certaines nonveautés dans la tablature et dans l'art de joner de ces instruments : Hic est, cui posteritas debuit omnes illas clegantias karmonicas, quas strascinos, mordentias, gruposque vulgo vocant, in tiorba ac testudine a fidicinibus adhiberi solitas; hic introduzit veram tum sonandi, tum intabulandi, ut turbara loquar rationem : omnia ferè harmonici stili genera summa execllentia tractavit (loc, citat.). En ce qui concerne les ornements de la mélodie, l'abbé Baini a remarqué avec beaucoup de justesse (Meinor. storic, crit, della vita e delle opere di Gio. Pierl, da Palestrina, t. II, n. 645), qu'its étaient counus longtemps avant Kap-perger, et enseignés dans les onvrages de Ganassi, de Vincent Galilei, d'Emilio del Cavaliere et de physieurs autres. A l'égard de la tablature des instruments à cordes pincées, il est certain que celle dont se sert Kapsperger pour la notalion de ses livres de pièces pour la graude guitare, le luth et le théorbe, ne ressemble ni à l'ancienne tablature exposée par Othman Luscinius daus sa Musurgia, ni à la tablature italienne de Vincent Galilei, ni enfin à la tablature allemande dont se servalent dans et temps Berard, Mathieu Reynmann, J. Van den Hove, Léopold Furmann et d'autres, Elle est plus simple et parle mieux à l'œil pour l'indication des traits. Kapsperger ne se sert point de lettres, mais de chiffres; il marque les trilles, les strascinl, les mordents et les arpéges par des signes particuliers, ce qui explique les paroles de Kircher, Jacques-Antoine Pfender, beau-frère de Kapsperger, éditeur du premier livre de pièces pour la grande guitare à six cordes, a signalé ces nouveautés dans l'éplire dédicatoire à l'auteur de ce recueil, par ces phrases d'assez manyais italien : La vaghezza et la novità di questa maniera d'intavolare, che tanto al mondo piace, et in cui V. S. è riuscità eccellente; tale è il giudicio che ne hauno fatto i pellegrini ingegni; è tanto desiderata, ch'io conoscendo i suoi pensieri à cose maggiori, et a più alti studii rivolti, ho confidatumi nel frattellevole amore, tanto più che buona parte ne andava sparza qua e là per le mani di molti, di farne un dono a ali studiosi, etc. Malgré les avantages de cette tablature, elle n'a point été adoptée par les luthistes. Quant au mérite des compositions de Kapsperger, il faudrait avoir la patience de mettre en notation ordinaire ses pièces de luth et d'autres instruments nour en juzer; mais toute sa musique vocale est une Imitation évidente du style nouveau de Monteverde et des Gabriell. Son harmonic est en général mal écrite, et remplie de dissonances qui ne sont ni préparces ni résolucs,

La sanité de Kapprengre se montre jusque dans les moiordres circonstances; car, à l'exception du recneil qu'il a délife lui-moire au pape Uraina VIII, il à fait recneilli par ses amis et ses élèves tous ses mitres ouvrages, et ses fait l'aire des dédicaces avec des élogres rédicules. De plus, chaque recneil a un froutispie dont la plus grande parie cut remplies par des armoiries sompteures qui étaien, or qu'il un poposit étre celles de sa maison. Enfin, chaque page de toutes ses œuvres parte on monogramme compost d'un II et d'un K.

Léon Allacei, à qui l'on doit une biographie des écrivains et des artistes qui ont fleuri à Rome sous le pontificat d'Uniain VIII, et qui, par allu-loo aux abeilles qui forment les armoirres des Barlerrini, a donné à son lisce le titte d'Apes L'Tohanz, nous a fourni une liste à peu près complète des œuvres imprimées ou manuscrites de Kapsperger, La voici rangée dans l'ordre chropologique, et complétée de ce qui a échappé aux recherches de ce savant : 1º Libro primo d'intavolatura di chitarone, Raccolto dal sig. Giacomo Autonio Pfender. In Venetla, 1004, in-fol, gravé. Les livres deuxième, Rome, 1616, et troisième, ibid., 1626, in-fol. 2º Libro I de madrigali a 5 voci, coi basso continuo, Rome 1609, in-4º imprimé. 3º Libro primo di Villauelle a 1, 2 et 3 voci, accomodate per qualsivoglia strumento con l'intavolatura del Chitarone et alfabeto per la chitarra spagnuola. Raccolto dal sig. Cavalier Flamminio, Rome, 1610, in-fol., gravé. Le deuxième livre, recueilli par Ascanio Ferrari, a été imprimé chez Robletti, en 1610, in-fol.; le troisième livre, gravé, a été publié par Fr. Porta, à Rome, dans la méme année; le quatrième, recueilli par Marcello Pannochieschi, a été imprimé chez Luc Antoine Soldi, en 1623, in-fol., et le cinquième en 1630, chez Masotti. 4º D'intavolature di Lauto, con le sue tavole per sonare sopra la parte, lib. I. Raccolto dal sig. Fil. Nicolini, Rome, 1611, gravé, 5º Idem. deuxième livre, ibld., 1625, in-fol., gravé, 6º Libro primo di Arie passeggiate a una voce con l'intavolatura del chitarone, llaccolto dal car. fru Jacomo Christ. ab Andlase, Rome, 1612, In-fol., gravé, 7º Libro secondo d'Arie passeggiate, a una e più voci, Rome, Soldi, 1025, in-fol., imprimé. 8º Libro terzo di Arie passeggiate a 1 et più voci, 1630, in-fol., gravé. 9° Libro primo di Motetti passeggiati a una voce, raccolto dal sig. Franc, De Nobili, Rome, 1612, in-fol., gravé. 10º Libro I de Balli, Gagliarde et Correnti a 4 roci, Rome, Robletti, 1615, in fol. 11º Libro I de Sinfanie a 4 con il basso continuo. Rome, 1615, in-fol., gravé. 12º Caprici a due stromenti, Tiorba e Tiorbino, Rome, 1017, in-fol., gravé. 15º Poemata e Carmina composita a Maffxo Barberino olim S. R. E. Card. nunc autem Urbano octavo. P. O. M. musicis modis optata à Jo. Hier. Kapsperger. nobili Germano. Vol. I. Romm, apud Lucam Ant. Soldum, 1624, In-fol. 14t Idem, vol. II, Rome, Masotti, 1655, in-fol, 15º Carro musicale, in nuptiis DD. Thaddzi Barberitni et Anna Columna 1, ibid., 1027, in-fol, 16° Epitalamio in nuptiis DD, Car. Ant. à Puteo et Theodora Costae, recitnto a piu voci, Rome, 1628, in-fol, 17º Felonte, dramma recitata a piu roci, ibid., 1650, in-fel. 18" Pastori di Betelemme nella nascità di N.S. Dialogo recitativo a più voci, ihid., 1630, in-fol. ; 19º Missarum Urbanarum 4, 5 et 8 vocibus. vol. I. Rome, 1651, in-fol. 20º Litanix Deipara virginis musicis modis aptata, 4, 5 et 8 vocibus, Rome, 1631, 21º Li fiori lib. VI de Villanelle, 1, 2, 5 e 4 voci, con l'alfabeto per la chitarra spagnuola, Rome, 1632, In-fol. 22º Apoteosi di S. Ignazio, ei di S. Francesco Xaverio, thid. Allacel cite aussi comme existant en manuscrit, et prêts pour l'impression : 25° D'intavolatura di Chitarone, livres IV. V et VI. 24° D'intavolatura di Lauto, livres III et IV. 25º D'Arie passeggiate, livres IV, V et VI, 26° Di Balli. livres II et III. 27º Di Sinfonie, livres II et 111. 28° Di Motstti passeggiati, livres 111 et 1V. 20° Carmina Cardinalis Barberini nunc Urbani VIII musicis aptata, vol. 3. 30° Drammi diversi, 31° Bialognes latins et dialogues Italieus. 32º Concerti spirituali et d'autres morecaux. Kircher a Inséré plusieurs airs de danse et symphonies de Kapsperger

dans le septième livre de sa Musuryita.

KARASEK (...), violoniste et compositeur, né en Bohéme, récut dans la seconde
partie du dix-huitième siècle. Il s'est fait connaître par des concertos de basson et de violoncelle, et par des symphonies resiées en
manuserit.

KARGEL (Sixre), Inthiste et compositeur do seizième siècle, a publié, à Mayence, les ouvrages sulvants, dont le dernier contient non-sculement des pièces, mais aussi nne méthode de unitare : 1º Carmina italica, galliea et germanica ludenda cythard. 2º Nova et elegantissima italica, gallica carmina pro testudine, Mogunt, 1569. 3º Renovata cythara, hoc est novi et commodissimi ezercenda cuthara modi, constantes cantionibus musicis, Passomezo, Padoanis, etc., ad tabulaturam communem redactis. Quibus accessit dilucida in cytharam Isagoge, qua suo marte quilibet eam ludere discat, Mogunt, 1569, in-fol., et Augsbourg, 1575. 4º Neue schane und liebliche Tabulatur auf der Lauten zu spielen von Fantasien, fransasischen und italienischen Stücken, Passameseu mit ihren angehenhten Sartarelien (sic) (Nouvelle belie et agréable Tablature pour jouer sur le loth des fantaisles, passamèses, etc.), Strasbonry, Bernard Johin, 1574. in-folio.

KARGER (Fagoraic-Gullatur-Alors), organiste de l'église catholique de Neisse, est né en 1796, à Schreekendorf, près de Landeek, dans le comté de Giatz. Son père, instituteur de l'endroit, fut son premier maître de musique. A peipe avait-il atteint sa huitleme année, lorsqu'il accompagna sur l'orgue une litanie, et à l'âge de dix ans, il exécuta en puhile un concerto de Westermayer sur le vioion. Il commençait déjà, à cet âge, à donner des lecons de musique, de violon el de piano. Ainsi préparé, il fut envoyé à Breslau pour achever son éducation musicale, et il v obtint la place de premier dessus au chœur de l'église cathédrale. Les œuvres de Mozart, d'Albrechtsberger et de Knecht y devinrent les objets de ses études, et c'est surtout par ces ouvrages qu'il aequit de l'instruction plus que par les lecons des maltres. Ses premières compositions datent aussi de cette éporne. En 1815, il quitta Bresian et fréquenta l'école normale de Schlegel, qu'il quitta aussi en 1817, popr faire à Vienne un voyage d'artiste. Il visita également Prague et Bresde. Encouragé par les éloges de plusieurs artistes estimés qui l'entendirent sur l'orgne, il prit des lors la résolution de se livrer exclusivement à la musique. En 1818, il obtint la place d'organiste, qu'il occupalt encore en 1838. Cet artiste a recu de la nature du talent poor la composition, mais on remarque dans ses ouvrages une absence de savoir solide, sensible surtout dans le genre sérieux qu'il a adonté. Il a cerit des messes, des motets, des Iltanies, des ouvertures et un concerto de violon avec orchestre; aucune de es productions n'a été publiée jusqu'à ce jour.

KARL (BEXAME-PEZAM), prédicateur à Eggéningen, où à Onsahuwic, on 1671, fit ses études et fut d'abord prédicateur dans le liéu de sa naissance; mais il prédic étet position, à causs de sa doctrine sur la confession et le hapétème. Essuisi i fut passeur à Sexen, etco dernier lieu à Eggéningen, où il monrut le puittel 1725. Il a traité de la mosique et do peu d'encouragement qu'elle abbranit de son temps en Allemagne, dans sa dissertation intitudée: 2h Germania artibus Biterisque muili sexunda, a Sontocchi, 1095, a muili sexunda, a sontocchi, 1095, in until sexunda, a Sontocchi, 1095, in muili sexunda, a Sontocchi, 1095,

KARL (Iras-Gorrutts ou Tniopnutt), organiste à Berbein, mé à Greisnig, le 14 juillet 1780, est auteur d'une méthode de piano, avec des exercices et des petites pièces, publiée sons ce ultre : Anteitung im Riovier oder Pianofortespiel, theoretisch mit 70 praktischen Urbungstieken, etc. Darbein, 1859, in-4° obd. Une deuxtiemé édition de cet oursege.

a paru en 1834.

KAROW (CRARLES), professeur à l'École
normale des instituteurs de Bunziau, est né ie

15 novembre 1790, à Altstetten. Son pére, qui était négociant, ne négligea rien pour son édocation, et los donna un précepteur, après qu'il eut fréquenté plusieurs écoles particulières. La musique fut la partie de son éducation qui fut d'abord la plus négligée, quoiqu'il eut fait mir des son enfance d'heureuses dispositions pour cet art; mais enfin on lui donna pour maître le directeur de musique Liebert, qui sut ranimer son goût et qui lui fit faire de rapides progrès. Karow apprit à jouer du violon ; il était âgé de dix-buit ans lorsqu'il commence ses premières études sur le piano, d'abord sans maître, ensuite sous la direction de Haak, qui lul enseigna aussi les principes de l'harmonie et de l'orgue. Ses premiéres enmpositions, qui consistent en ebansons allemandes et en petites sonates de piano, parurent vers 1811; elles sont de peu de valeur; néanmoins, on y remarquait déjà cies mélodies faciles qui donnérent des espérances pour l'avenir de lenr auteur. La guerre de 1815 et 1814 qui fit lever en masse tonte l'Allemagne contre la France, vint interrompre ses travaux. Entré dans les chasseurs volontaires du régiment de Kniberg, Karow se trouva any combats de Gross-Beeren, de Dennewitz et de Leipsiek ; il obtint en linitande la décoration de la Croix de fer de seconde elasse, et fut blessé grièvement à Anvers. De retour dans sa patrie, il se livra de nouveau à l'étude de la musique, et prit la résolution de s'adonner exclosivement à cet art. Dans ce but, il atla à Berlin, se mit sons la direction de Berger pour le piano, et apprit la composition chez Zelter. En 1818, il accepta la piace de professenr à Bunzlau, et depuis lors il n'a cessé de travailler activement à former de bons instituteurs musiciens et de bons organistes. Parmi ses ouvrages, on remarque : 1º Vingt-six eborais dans tons les tons, pour deux ténors et deux basses, Berlin, Trartwein. Cet ouvrage, assez mal écrit, est de neu de valeur : il est le fruit de la jeunesse de l'auteur. 2º Une partie do 21º psaume, poor on eheur d'hommes, op. 4, Bunzlau, Appun. 3º Bouze chansons allemandes à quatre voix, à l'usage des écoles, np. 5, ibid. & Quatre Lieder à quatre vnix, pour un chœurd hammes, ep. 5, ibid. 5. Six chants pour la Landwehr, à quatre voix d'hommes, avec accempagnement de cors à ciefs et tambours, ibid. Karow est auteur d'une méthode élémentaire de musique à l'usage des écoles poputaires, intitulée : Leitfaden zum praktisch-methodischen Unterricht in Gesange vornemlich in Folkachulen, Bannian, 1838, in-8° de eent trente et une pages. On a aussi de lui quatre cents mélodies chorales arrangées à quatre parties pour l'orgue, en quatre livraisons, Durpat, Gimser; viagt-cloq canons à treis vois, Bunzlau (Leipsiek, Kummer); et cent soixantedanze préludes pour l'oracue, sôid.

KARR (Hesai), fils d'un violopiste allemand, conqui par deux concertos de vinion publiés à Paris, vers la fin du siècle précédent, est ne à Deux-Ponts, en 1784. A l'âge de trois ans, il fut transporté à Paris avec sa famille. Après avoir appris les pripeipes de la musique sous la direction de son père, il recut des lecons de plano de L'Étendart, éléve de Baibâtre et bon professenr. Devenu orphelin fort jeune, il dat ponrvoir à son existence et tomba dans la misére. Recommandé par son maltre anx célébres facteurs d'instruments Érard, il fut tiré par enz de cette triste situation, et attaché en 1808 à leurs magasins pour faire entendre les planos, avec un traitement de deux mille francs. Ce fut aussi dans le magasin de mosique de cette maison que parurent ses premières compositions. Plus tard, Inreque son nom commença à étre connu par ses fantaisles et variations sur des thémes d'opéras pouyeaux, il ahandonna eette situation pour sc livrer à l'enseignement : mais bientôt il pégligea anssi cette partie de sa profession, ponr se mettre en quelque sorte aux gages des marebands de musique qui lui faisaient faire des morceanx de niapo sur de certaines dimensions données, à peu près comme on fait pour no habit. Pendant quelques années, le nom de Karr fut en vogue pour ce genre de masique légére qui naît et menrt en pen de temps : mais eet artiste finil par mettre tant de négligenee dans son travail, et par multiplier ses productions à un tel excés, que les amateurs n'en vonturent plus. Dans les derniers temps, il était réduit à aller de porte en porte offrir aux marchands les manuscrits de ses arrangements pour vingt-cinq on trente francs, nn moins encore. Cet artiste est le père de M. Alphense Karr, littérateur de l'époque actuelle, qui jonit d'one grande popularité. On a de Karr : 1º Sonate pour piann seni, op. 1, Paris, Erard. 2º Sonates pour piano et violon, op, 8 et 15, fbid. 3º Noctornes pour piano et violon ou flute, op. 35, 42, 47, 49, 51, 53, 55, 65, 69, 96, 185, Paris, ebez la piupart des marchands de musique. 4º Divertissements pour piano et violon, np. 92, 115, 117, fbid. 5º Duos, noeturnes, fantaisies, etc., pour piano à quatre mains, op. 46, 67, 74, 87, 97,

198, 107, 109, 119, 127, 175, 176, 177, 178 et beaucoup d'autres, sans numéros d'œurres, tôtel. 6º Sonales pour piano seul, op. 9, 19, 29, 31, 52, 54, 119, tôtel. 7º Fantaisies, divertissements el rondeanx sur des thémes d'opéras, pour piano seul, pius de cent envers, tôtel. 8º Fariations tême, environ ringicinq œurres, tôtel. 8º Bagatelles, arrangements, etc., tôtem, plus de cinquante œurres.

bld. Karrest mort à Paris, le 10 janvier 1842.

KARNER (...), tenor de 10 péra de Stockholm, né en Stéde, brilla an thélire vera la fin du diri-builtéen siècle. En 1792, il fit dir un voyage à Londres et chanta arec succès de 190 et le chanta arec succès et l'orde, reclental de litte de l'entre la dirière de 190 et l'entre l'entre la dirière de 190 et l'entre l'entre

AASNA (Guttaswe), ne en 1752 à Ratiabonne, a fail son éducation musicale sous la direction du mattre de chapelle Joseph Touchemoullo. Nommé ensuite maltre de concerts du prince de la Tour et Tasis, il a rempti ces fonctions jusqu'à sa mort, arrivée en 1806. Il a laissé en manuscrit plusieurs concertos pour le violon, des messes et des symphonies.

A ASNAER (Joseph), nd en Sifésie le l'omars 1767, a étanté à Pircialand en 1806, puis a reçu de Becka des leçous de musique à Alkacherge, En 1801, lust entre la Gymnase d'Oppeln, où il a fini ses études. Ayant dé nomme organiste de Saint-Audister, à Breslax, en 1804, il en a rempil les fonctions jusqu'à sa nommation de recleur de Lycée de qu'à sa nommation de recleur de Lycée de son non : Qualorze Pange l'ingue, à quatre parties, Breslas, 1800 pg l'inque, à quatre parties, Breslas, 1800 pg l'inque, à quatre parties, Breslas, 1800 pg l'inque, à quatre parties, 1800 pg l'inque, à quatre propries, 1800 pg l'inque, à quatre propries, 1800 pg l'inqu

KASTNER (le docteur Jean-Georges), compositeur, théoricien el laborieux musicien érudit, membre de l'Institut de Frauce, est né à Strasbourg, le 9 mars 1811. Ses beureuses dispositions et son penchant pour la musique se firent voir dès ses premières années. A l'âge de six ans, on lui donna un maltre de piano; a dix ans, ses progrès avaient été assez rapides pour qu'il pût jouer l'orgne les jours de fête a l'église d'un village voisin de Strasbourg. Déjà il suivait régulièrement les cours du Gymnase (collège) pour les études classiques : il y recevait en même temps d'un bon malire des lecous de solfère et de chant. Ses parents yant remarqué, vers cette époque, la tournure sérieuse de son esprit et sa prédiection pour

la vie studieuse, concurent le dessein de lui faire embrasser la carrière ecclésiastique. Le jeune kastner parut se conformer au vœu de sa famille, sans toutefois intercompre ses études pour l'art qui était pour lui l'objet d'une passion véritable : il redoubla de zéle pour acquérir de l'habileté dans le mécanisme du piano; mais, ne se hornant pas à entendre exécuter et à joner ini-même les œuvres des compositeurs renommés, il vouint essayer de traduire sur le clavier les idées qui germaient dans sa tête, el commença dés lors ses premières lentatives de composition. Les encouragements qu'il reçut de quelques artistes augmentèrent son ardeur. Persuadé de la nécessité de bien connaître le mécanisme et les ressources de tous les instruments pour en faire un nsage convenable, il se livra à l'étude de la plupart de ceux qui entrent dans la composition d'un orchestre, soit par des méthodes spéciales, soit à l'aide des conseils de divers artistes. C'est ainsi qu'il parvint à un certain degré de force sur quelques instruments, et que les autres lui devinrent assez familiers pour qu'il put en jouer avec facilité. Kastner était narvenu à sa seizième année, lorsque en 1826 un traité d'harmonle et d'accompagnement ou, comme on dit en Allemagne, de busse generale, lui tomba sous la main; il le lut avec un vif intérêt, en médita les préceptes, comprit leur importance, et fit de nombreux essais pour les mettre en pratique. De ce moment date le développement progressif des idées de Kastner, concernant la théorie de l'harmonie, idées qui acquirent plus de précision et de netteté par la lecture et la comparaison des ouvrages les plus renommés parmi ceux qui avaient éjé publics eu Allemagne et en France.

Kastner, ayant terminé ses études du Gymnase en 1827, suivit les cours de la faculté des lettres, particulièrement le cours de nhilusophie de l'abbé Bautain, alors professeur à l'Académie de Strasbourg. Pendant les vacances de cette année, il écrivit une ouverture, des chœurs, des marches et entr'acjes pour un drame en vers intitulé: la Prise de Missolonghi. qui fut représenté avec succès, en 1829, sur le théâtre de Strasbourg. Les auteurs de cet ouvrage, poéte et musicien, étaient ágés chacun de dix-neuf aus. Dans la même année, Kastuer fut reçu hachelier ès lettres. Lié d'amitié depuis deux ans avec le maître de chapelle M. Maurer, il en avait reçu des leçons d'instrumentation; ce fut aussi sous sa direction qu'il perfectionna son instruction dans tous les détails de la composition pratique, En 1850, le direcKASTNER 481

tent de mosique J.-C., Bohner toil ensetgan is enterpoint double et la fique. Dans l'impossibilité de vecesper de mosique perdant is courar des journales qui disant absorbées par des occupations étranspière à les art, Kastere constant un les productions de la companyation de constant un les productions de la companyation de des companyations de l'acceptant de la companyation de de temps pour composer direct mocreaus, partiellerizement de sérionades pour des voix d'houmes avec accompagnement d'instruments d'arte, lesquelles étants déseinées à ôtter les professeurs de la facellé, et qui distant extenste partie et désaltant déseinées à ôtter les professeurs de la facellé, et qui distant extens-

En 1832, Kastner écrivit et fit représenter un grand opéra en cinq actes, intitulé Guatque Wasa, En 1855, il cerivit un second ouvrage pour la scène ailemande, sous lo titre de : la Reina des Sarmates, grand opéra en einq aetes, qui fut représenté avec succès sur le théâtre de Strashourg, en 1855. Bans l'intervalle, il avait écrit aussi la Mort d'Osear, grand opéra en quatre actes, et le Sarrasin, opéra comiquo en deux actes. Depuis Inngtemps ii éprouvait le besoin d'exercer ses facultés sur un théâtre nlus vaste et dans no milien où son activité intellectueilo put s'exercer en liberté. Ses rœux furent enfin exaueés ; au mois de septembre 1835, Kastner quitta Strasbourg pour se rendre à Paris. Les premiers artistes qu'il y connut furent Berton et Reieba (voyez ees noms), dont l'aceueil plein de bienveillance et les conversations instructives encouragérent les premiers efforts du jeune artiste.

Déjà, longtemps avant de quitter sa viile natale. Kastner avait réuni les matériaux de niusieurs onvrages concernant la thénrie de la musique, et jeté les bases d'un Traité général d'instrumentation: quelque temps après son arrivéo à Paris, ii acheva ce livre, et le soumit à l'examen de l'Académie des beaux-arts de i'Institut, qui l'appronva et en fit un rapport favorable. L'ouvrage fat aussi adopté pour l'enseignement dans les classes du Conservatoire. La seconde partio de ce travail ne tarda pas à paraltro sous le titre de: Traité da l'instrumentation considérée sous les rapports poétiques et philosophiques. Cette seconde partie fut également approuvée par la classe cies beaux-arts de l'Institut et adoptée au Conscryatnire, L'attention de Kastner s'était aussi fixée sur le système élémentaire de la musique, et sur les diverses parties qui concourent à la réalisation de l'idée dans la composition, à savnir : la mélodie, le rhythme et l'harmonie, Il en coordonna les principes empformément à

BIOGR. UNIV. DES MUSICIENS. - T. IV.

la génération de ses propres aperçus, et en forma la Grammaire musicale, divisée en trois parties, qu'il soumit à l'examen de l'Académie des beaux-arts de l'Institut, et qui fut approuvée dans la séance du 25 novembre 1837. Postérieurement, il a fait des applications élémentaires et pratiques des mémes principes dans des Tableaux analytiques des principes élémentaires de la musique ; Tubleaux analytiques de l'harmonic; enfin, dans une Méthode élémentaire de l'harmonis appliqués qu piano. Le penchant qui portait Kastner à venir en aide à l'enseignement des diverses parties de la musique par les résultats de son expérienee lui fit aussi mettre an jour, dans le cours de quelques années, douzo méthodes élémentaires pour le chant, le piano, le vinlon, ie flageolet, la flûte, le cornet à pistons, la clarinette, le cor, le violoneelle, l'opbieléide, le trombone et le bauthois. A ees onvrages, destinés à l'enseignement élémentaire de la musique vocale et instrumentale, il faut ajouter une Methode complète at raisonnée da saxophone, famille complète et nouvelle d'instruments de cuiere à anches, inventéo par Adolphe Sax, et une Methode complète et raisonnée de timbales, à l'usage des exécutants et des compositeurs, précédée d'une notice historique et suivie de considérations sur l'emploi de cet instrument dans l'orchestre; monographie eurieuse, intéressante et nouvelle, soit au point de vue historique, soit comme méthode pour apprendre à jouer des timbaies, soit, enfin, à eause des vnes de l'auteur sur des nouvelles combinaisons do ce genro d'instrument. L'infatigable persévérance de Kastner à traiter tons les aujets de la didaetique musicale où il erovait pouvoir produire des vues nonvelles s'est encore révélée dans une Théoric abrégée du contrepoint et de la fugue, et dans un Traité de la composition vneale et instrumentale, ou description detailice des règles, des formes, de la coupe et du earaetère de toute espèce de compositions musicales, accompagnée de notes historiques et eritiques. Le premier de ees ouvrages a été approuvé par l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France, dans sa séance du 27 mars 1859, et l'autre l'a été par le même eorps savant, le 2 avril 1842.

La théorie de l'art n'était pas le seul objet des réflexions de Kastner; il attachait surfout un grand intérêt à ses succès comme compositeur; mais, en France, ceux-là s'obtiennent à grand'peine par les bommes noureaux, et les difficulités sont pius sérieuses pour le musicien critique et théoricieu que poor tout autre, lorsqu'il veut entrer dans la carrière de l'art pratique; car tout le monde se souvient alors des blessures ou'il a faites ; directeurs de théâtre, chanteurs, artistes de l'orchestre, chacun se dit que le jour de la vengeauce est arrivé, lorsque l'homme devant qui l'on tremblait vient à son tour se faire juger et réclamer le conrours de ceux que sa plume a touchés. Les difficultés dont je parle étaient cyandes, surtout à l'énouue ou Kastuer essaya d'aborder la scène lyrique; car il u'y avait alors à Paris qu'un seul théâtre où l'on put se faire connaître : qu'un scul orchestre, réservé aux compositeurs illustres. Il avait écrit en 1839 Beutrice, opéra destiné aux théâtres de l'Allemagne, et bien accueilli partout ou il avait été représenté; mais à Paris, ce ne fut qu'avec peine qu'il obtint le fivret de la Maschera, ouvrage en deux actes, assez peu musical, et dont, par matheur, l'auteur était mal avec le directeur de l'Opéra-Comique. Be là mille obstacles qui, surmontés à la fin, laissèrent arriver le jour de la représentation, le 17 juiu 1841. En dépit de heaucoup d'intrigues et de mauyais vouloir, la Maschera réussit, et le succès fut assez bieu constaté, ponr que la grande partition fut gravéo. Sans parler du mérite de la facture, qui est incontestable dans tontes les productions musicales de Kastuer, on remarque dans la partitiou de la Maschera des idées mélodiques, de la grâce et le sentiment de la scène. Le Dernier Roi de Juda, grand opéra biblique français en quatre actes, écrit en 1845, n'a pas été représenté; mais il a été exécuté, le 1er décembre 1844, dans la salle du Conservatoire de Paris, par de bons chanteurs et par un orchestre d'élite, dirigé par Habeneck. L'ouvrage, bien interprété, a produit une vive impression sur le public, et les journaux lui ont accordé beaucoup d'éloges. Un des meilleurs critiques-musiciens de cette époque a écrit au sortir de l'audition : « La composition de M. Kastner réunit l'abon-« dance des idées à la pureté classique, à ce a savoir qui tire parti d'une pensée musicale, « saus la réduire à la forme exigué d'une imi-« tation incessamment ramenée, de mauière « à faire naître l'ennui par la monotonic. » Un très-grand nombre de compositions vocales et instrumentales de tout genre à été produit par Kastner : une partie de ces ouvrages a été publice; les autres sont encore juédits : on en

Dons la double direction des travaux de Georges Kastuer jusqu'à la fin de 1844, et dans

trouvera l'indication ci-après.

vité, il y avait de quol remplir l'existence d'un artiste : mais son coût passionné pour tout ce qui tient à l'art, et l'indépendance absolue que lui assure sa position de fortune, Ini ont fait trouver le temps nécessaire pour se livrer à des recherches approfondies sur l'histoire de la musique. Sa connaissance des laugues auciennes et des littératures allemande, française et italienne, mettaient à sa disposition tous les éléments nécessaires à ses travaux en ce genre. Les ouvrages qu'il a publiés dans l'espace d'environ douze aus, jusqu'au jour ou cette notice est écrite, lui assurent une place très-honorable parmi les historieus de la musique et les philologues : ajoutons qu'ils se distinguent par l'originalité des sujets. Le premier en date a pour titre : Manuel générat de musique militaire à l'usage des armées françaises, comprenant : 1º l'esquisse d'une histoire de la musique militaire chez les differents peuples, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours; 2º la nouvelle organisation instrumentale prescrite par l'ordonnance miuistérielle du 12 août 1845; 3º la figure et lu description des instruments qui la composent. notamment des nouveaux instruments de M. Adolphe Sax; 4º quelques instructions sur la composition et l'execution de la musique militaire. Paris, typographie de Firmin Didot frères, 1848, un volume in-4° de 410 pages, avec seize planches lithographiées de figures d'justruments, et cinquante-cinq pages de musique coutenant les sonneries et batteries de divers États européens. D'intéressants renseignements historiques ont été réunis dans le premier livre de cet ouvrage, et les sources y sont toujours indiquées avec heaucoup de soin. Le deuxième livre renferme des documents et des résultats d'expériences très-utiles sur ces objets : 1º Réorganisatiun des mustques régimentaires. 2º Réformes accomplies. 5º Propositions nouvelles. Enfin, dans le troissème livre se trouvent de honnes instructious pour la composition et l'exécution de la

la critique musicale où il était entré avec acti-

 KASTNER 433

cubre, grande ronde vocale et instrumentale, paroles d'Édonard Thierry, musique de Georges Kastner, etc. Paris, Brandus, 1852, un volume grand in-4º de 510 pages, avec vingt planches lithographiées dont la plupart renferment des figures d'instruments de musique, et terminé par la ronde de la Banse macabre, en quarante-quatre pages de partition. L'anatyse de la partie philologique et littéraire de ec savant ouvrage, rempli des recherches les plus curicuses, ne peut trouver place iel; mais les vinot-deux chanitres de la deuxième partie offrent un grand intérêt historique aux amateurs de l'archéologie musicale, par des discussions scientifiques où règne une érudition solide, concernant les instruments du moyen âge. A l'égard de la Banse macabre qui termine te volume, c'est une production originate dans sa forme, hien écrite, et remarquablement instrumentée.

Beux ouvrages, qui sont à la fois des recneils de compositions pour des voix d'hommes et des histoires à divers points de vue du chant choral pour les masses viriles, ont été publiés par M. Kastner à peu de distance t'un de l'autre : le premier est intituté : Les Chants de la vie, cycle choral ou recueil de vingt-huit norceaux à quatre, à cinq, à six et à huit noix pour tenors et basses, avec accompagnement de piano ad libitum; précédés de recherches historiques et de considérations générales sur le chant en chaur pour voiz d'hommes. Paris, Brandus et comp., 1854, un volume grand in-4° de V et 110 pages de texte et de 112 pages de musique en partition. Les chants, partie la plus importante de l'ouvrage pour les artistes, sont considérés en général comme une des prodoctions les plus distinouées qui aient été publiées en France pour le chant en chœur de voix d'hommes; it y rêgne une grande franchise de mélodie, beaucoup de variété de caractères et de rhythmes, et de plus une pareté irréprochable dans l'harmonie. Après quelques considérations générales sur ics chœurs d'hommes en général, la partie littéraire de l'ouvrage renferme une histoire des sociétés choraies de ce genre, dont Kastner trouve la première trace en 1675, dans la ville de Greiffenberg en Poméranie, mais qui n'ont en d'existence solide qu'après que la première Liedertafel de l'Allemagne fut fondée, en 1808, à Berlin, per Zelter (voyez ce nom). La seconde partie de cette introduction traite : De l'étendue et des propriétés des voix d'hommes; de l'emploi et de la distribution des voix dans les chœurs d'hommes sans

accompagnement : de la manière d'écrire les chaurs pour voix d'hommes sans accompaguement, et des moyens d'y repandre de l'intérêt et de la varieté; de la diversité de formes des chants de cette espèce; enfin de l'organisation des chaurs d'hommes sans accompagnement, et de l'exécution des morceaux de chant par les chaurs de cette espèce. L'autre ouvrage a pour titre : Les chants de l'armée française, ou recueil de morceaux à plusieurs parties composés pour l'usage special de chaque arme, et précèdes d'un essai historique sur les chauts mititaires des Français, Paris, G. Brandus, Bufonr et Comp., 1855, grand in-4º de 65 pages de texte et de 38 pages de musique. Les chants contenus dans ee reeueil sont au nombre de vingt-quatre et tons à quatre parties, à l'excrption du premier, qui est à cinq : leur caractère distinctif est la force du rhythme réunic à la franchise des métodies. L'essal historique qui les précède est un morceau excellent on son genre : l'auteur s'v livre à des recherches intéressantes, où règne l'érudition sans pédantisme, sur les chants guerriers de la France, depnis eeux des bardes de la Gaule jusqu'à l'époque actuelle.

Les dernières productions de Kastner qui ont vu le jour jusqu'au moment où cette notice est écrite sont les plus originales par les sujets et par la forme. La première en date est intitulée : La Harpe d'Eole et la musique cosmique ; études sur les rapports des phénomênes sonores de la nature avec la science et l'art, suivies de Stephen, ou la Harpe d'Eole, grand monologue avec chœurs, Paris, G. Brandus, Bufour et comp., 1856, un vol. grand in-4° de 169 pages, avec cinq utapehes de figures d'appareits sonores éoliens, et de 124 pages de partition contenant le monologue de Stéphen, mis en musique par Kastner, avec chænrs à huit voix et orchestre. L'ouvrage est divisé en trois parties. Dans l'introduction, l'auteur examine les questions historiques, musicales et scientifiques relatives à la harpe éolienne et réunit un grand nombre de possages, desquels il résulteralt que certalus sons, certaines barmonies que fait entendre ta nature, seralent l'origine de la musique : ce sont ees harmonies résultantes de certains phénomènes physiques que Kastner appette la musique cosmique. Ce sajet le conduit à l'examen des imitations de choses naturelles nar la musique.

La première partie du livre renferme des recherches sur la doctrine ancienne de l'harmonie des sphères, sur les phénomènes sonores barmonies des grottes, rochers et esscades, et les légendes hasées sur les phénomènes de ce genre. La seconde partie du livre a pour objet spécial et particulier la harpe éolienne, les ohservations faites en divers temps et divers lieux sur ses phénomènes, les opinions diverses sur ses effets, la description des formes de ces sortes d'apparells sonores, et les observations auxquelles ils ont donné lieu. La troisième partie entre d'une manière plus générale dans l'examen de tous les faits acoustiques de quelque nature qu'ils soient, les rapports directs ou indirects de ces faits avec la musique en tant qu'art, et les instruments construits en divers temps pour ls production des sons par un courant d'air sur des cordes, des lames, ou simplement sur des orifices diversement disposés. Laissant à part le penchant que fait entrevoir Kastner à accorder aux créations musicales de l'homme une origine cosmique, orlgine contre laquelle je me suis de tout temps prononcé, et ne considérant l'objet du livre qu'au point de vue de la science de l'acoustique, et des faits remarquables ou curieux qui sont de son ressort, il n'y a que des éloges à donner au savoir, à l'immense lecture que révèle le livre de Kastner, et à la sagacité de ses propres observations. Un autre mérite se fait remarquer dans la composition de la cantate intitulée : Stephen ou la Harpe d'Eole, qui termine le volume : ce mérite est l'originalité de la conception et la nouveaulé des effets produits par l'instrumentation.

observés en différents pays, sur l'écho, les [

Un autre ouvrage mis au jour par le laborieux auteur de tant de productions si diverses et qui fait naltre autant d'étonnement par l'originalité de l'idée que par la ostience des recherches, a pour titre : Les Voix de Paris, essai d'une histoire littéraire et musicale des cris populaires de la capitale, depuis le mouen dge jusqu'd nos jours. Precede de considerations sur l'origine et le caractère du cri en generat, et suivi d'une composition musicale intitulée les Cris de Paris, grande symphonie humoristique vocale et instrumentale (Paris, G. Brandus, Dufour et Co. 1857, un volume gr. In-4º de cent trentesix pages, avec vingt-sept planches de cris des marchands et des colporteurs de Paris notés, et suivi de la symphonie humoristique en cent soixante-onze pages de partition). La division de cet ouvrage singulier est celle-cl : le Introduction philosophique et historique concernant le caractère moral et physiologique du cri, et sur certains cris en usage à des époques diverse et en différentes contrete; 3º les ce l'active de Pars au moçon de peis est cis de Pars de diversitation sicke; 3º les cris de quintainem au dix-hautienn sicke; 3º les cris de les contretes de l'active de l'active

Un an après la publication de son livre intitule les Foix de Paris, Kastner fit paraltre un travail non moins curieux et non moins étendu, sous le titre suivant : Les Sirènes, essai sur tes principaux mythes relatifs à l'incantation, les enchanteurs, la musique magique, le chant du cygne, etc., considerés dans leurs rapports avec l'histoire, la philosophie, la littérature et les beaux-arts; ouvrage orné de nombreuses figures représentant des suiets muthologiques tirés des monuments antiques et modernes, et suivi du Rêve d'Oswald ou les Sirènes, grande symphonie dramatique vocale et instrumentale, Paris, G. Brandus et S. Dufone, 1858, 1 vol. gr. in-4°. Dans les travaux entrepris par M. Kastner et exécutés avec une érudition peu commane, depuis environ dix ans, on remarque no penchant prononcé pour le merveilleux. Les Danses des morts, la Harpe d'Eole et les Sirènes en sont les produits. Il aime à explorer le monde surnaturel; il ssit donner de l'intérêt à ses recherches sur ces sujets fantastiques, et l'on y apprend beaucoup de choses que peu de personnes auraient la patience et la volonté de chercher dans une immense quantité de volumes. Par exemple, le cadre du livre des Sirênes, qui n'aurait fourni à tout autre écrivain que l'oceasion de quelques pages, ou même quelques lignes, comme l'article Sirènes de la Biographie mythologique de Parisot, ce sujet, dis-je, est pour M. Ksstner l'occasion d'un livre considérable et digne d'exciter la curiosité, par les rauprochements ingénieux qu'il sait faire entre les traditions fabuleuses de tous les temps et de tous les pays. La première partie de son livre est toute mythologique, mais il n'en est point ainsi du premier chapitre de la seconde partie, lequel a pour titre : les Sirènes d'après les historiens et les conqueurs, L'auteur n'y admet pas à la riguent le proverbe : A beau mentir qui vient de loin ; du reste, ce méme chanitre est fort intéressant. Dans la troisième partie de son ouvrage, M. Kastner aborde le domaine musical de son sujet, et le traite avec tous les développements désirables dans les trois chapitres : 1º Musique des Sirènes; 2º les Enchanteurs et la musique magique; 3º le Chant du cygne. La matière y est épuisée avec un savoir remarquable. La symphonie dramatique Intitulée : le Réce d'Osicald ou les Sirènes, qui forme la seconde partie du volume, est à vrai dire tout un opéra composé de onze morceaux de différents caractères. Cet œuvre se distingue par la richesse de la réunion des voix et des instruments, ainsi que par la variété des effets de sonorité, On y trouve des airs, romances, duos, chœurs, dont un de jeunes filles avec un quatuor, morceas d'une heureuse conception. La partition de cet ouvrage présente un ensemble de plus de deux cents pages.

Enfin, une dernière production bien remarquable de Kastner a pour titre · Parémiologie musicale de la langue française, ou explication des proverbes, locutions proverbiales, mots haurés aus tirent leur origine de la musique, accompagnée de recherches sur un grand nombre d'expressions du même genre empruntées aux langues étrangères, et suivie de la Saint-Julien des ménétriers, symphonie cantate à grand orchestre, avec soloa et chaurs (Paris, G. Brandus et S. Bufour, 1862, gr. in-4°). La conception d'un pareil livre est une des originalités de l'esprit qui a imaginé et exécuté ceux dont il vient d'être parlé. Au simple énoncé du sujet, il est difficile de comprendre qu'il puisse être la matière d'un livre, et ce n'est que dans l'ouvrage lui-même qu'on en saisit l'étendue. Le plan de l'auteur est des plus vastes; il ne faut pas moins que sa grande érndition pour le réaliser. Pour en donner un aperçu, il suffit de rappeler quelques-unes iles expressions proverbiales les plus familières, par exemple : Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son; ce qui vient de la flute s'en retourne au tambour; faire sonner la trompette de la renommée : pauer les violons ct cent autres semblables. Bans ces dictons, on apparence si simples, il y a pour l'esprit investigateur de Kastner occasion de déployer autant de sagacité que de savoir. Ainsi, pour le premier de ces proyerbes, il se pose cette question : Qu'est-ce qu'une cloche? Il fixe l'étymologie du mot, recherche l'origine de la chose, en fait l'histoire et en classe toutes

les variétés, depuis le bourdon des cathédrales jusqu'à la clochette et au grelot, rapporte à chacune les expressions populaires où elles figurent, et prodigue à pleines mains les documents relatifs au sujet, et la critique historique la plus solide. De même de la flûte, du tambour et du violon. Chaque chose, chaque mot technique a son chapitre particulier où la matière est épuisée. Les chapitres Chanson et Danze, à propos des adages où ces mots trouvent leur place, offrent un intérét historique plein d'attrait. La didactique elle-même est explorée par Kastner en homme qui en a fait une étude profonde; ainsi, à l'occasion de chanter à quelqu'un sa gamme (Ini dire le mal qu'on pense de lui), le mot gamme a aussi sa dissertation particulière. Mais ce c'est pas aux seules expressions proverbiales de la France que s'attache l'auteur de ce livre si eurieux, car l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont aussi, dans les mœurs et dans le langage de leurs populations, une multitude de choses qui tirent leur origine de la musique. La connaissance que possède Kastner des langues de ces contrées lui a permis de faire aussi des recherches sur les locutions proverbiales puisées dans le vocabulaire de cet art.

On se tromperait sl l'on se persuadalt quo l'auteur de la Parémiologie musicale ne s'est proposé pour but que de satisfaire un intérét de curiosité; car, en faisant voir la place considérable qu'a toujours occupée la musique dans le langage populaire, il a voulu démontrer la sympathie universelle des peuples pour ce même art, qui les console de leurs misères. Comme dans ses œuvres antérieures, brillantes d'érudition sur des sujets originaux, Kastner a placé à la suite de son travail littéraire une application musicale du même sujet dans uno symphonic cantate à laquelle il a donné pour titre : la Saint-Julien des Ménétriers ; composition originale, développée sur un poemo de M. Edouard Thierry.

A cettratura d'onsidérantés par leur écude, par les réches par les réches par les réches qu'il es real rejées, et qu'il es sont succidé en si peu de temps, à tant alguer le trasmi limense, effrayar, à tant alguer le trasmi limense, effrayar, enterprise par les résultes de la lapuelle il trasmillé depuis plus de dit aux n. On s'Young van sent homme poisse suffice à lapuelle il trasmillé depuis plus de dit aux n. On s'Young van sent homme poisse suffice à la lapuelle desses, surtout quand on considére que cet desses, surtout quand on considére que cet homme a four due meutitaine d'articles à la moisse consecue a four due meutitaine d'articles à la resultant de l'apuelle de l'apuelle, à la non-cene Gaustie municale de l'apuelle, à la non-

veile Gazette de la méme ville, fondée par Schumann, aux Annales de l'Association musicale allemande, au Journal musical de Vienne, à la Revne des Bilettantes de Carlsrube, à la Cacilia, à la Revue musicale de Mannheim, au Dictionnalre universel de musique publié par Schilling. Cette existence si lahorieuse, si honorable et si utile a été récompensée par les distinctions et titres honorifiques dont voici l'iudication : Kastner a reçu de l'Université de Tubingue le diptôme de docteur en philosophie et en musique; il est membre associé de l'Académie des beaux-arts de l'Institut de France ; membre de l'Académie royale descheaux-arts de Berlin; de l'Académic de Saint & Cécile, à Rome : membre correspondant de la Société Neérlandaise pour l'encouragement de la musique; membre de merite de l'Association musicale allemande, chevalier de la Légion d'honneur; officier de la Couronne de chêne du roi des Pays-Bas, décoré de l'Ordre royal de l'Aigle rouge de Prusse, 5mr classe; chevalier de l'Ordre royal de Charles III d'Espagne et de l'ordre d'Ernest de Saxe-Cobourg et Gotha; bonoré de la médaille d'or pour les seieuces et les arts, décernée par S. M. le roi de Prusse, etc. Kastner a été nn des premiers fondateurs de l'Association des artistes musiciens, dont il est vice-président.

Récapitulation des ouvrages de Kastner : I. Musique naanavious : 1º (1829) Ouverture, chœurs, marches et entr'actes de la Prise de .Vissolonghi, tragédie eu einq actes. 2º (1850) Ouverture, ehœurs, marches et entr'actes de Schreckenstein, drame en cinq actes, 5º (1851) Gustave Wasa, grand opéra allemand, en cinq setcs. 4º (1852) La Reine des Sarmates, grand opera allemand en eing actes, 5° (1855) La Mort d'Oscar, grand opéra allemand en quatre actes, 6º (1854) Le Sarrasin, opéra comique allemand en deux actes, 7º (1859) Beatrice, grand opéra allemand en deux actes. 8º (1841) Lu Maschera, opéra comique franjais en deux actes. 9º (1846) N..., opéra comique en trois actes, paroles d'Eugène Scribe (non représenté). II. Musique instrumentale. 10° Trois symphonies à grand orchestre, 11° Cinq ouvertures à grand orchestre. 12° Bix sérénades pour harmonie. 15° Trente marches et pas redoublés pour musique militaire (infanterie et cavalerie). 14º Grand sextuor pour saxophones. 14º (bis). Un grand nombre de toorceaux pour divers instruments. III. Mu-SIQUE VOCALE AVEC ORCHESTEE. 15" Quatre bymnes avec chœurs et orchestre. 16º Beux graodes cantates avec accumpagnement d'orchestre.

17º Sardanapale, grande scène dramatique avec orchestre, 18º Stephen on la Harpe d'Eole, grand mooologue lyrique avec chœurs et orchestre (vouez ci-dessus), 19º Les Cris de Paris, symphonie humoristique avec solos de chant et chœur (voyez ei-dessus). 19º (bis) Rêce d'Oswald, ou les Sirènes, IV. MESIOUE VOCALE AVEC ACCOMPAGNEMENT DE PIANO. 20º Introduction à la Bibliothèque chorale, ou vingtquatre petits morecaux faciles à une et à deux volx pour les écoles. 21° Bibliothèque chorule on vingt-quatre duos, vingt-quatre trios et vingt quatre quatuors à l'osage des pensionnats. 23º Suite de eantiques arrangés à trois voix. 25° Six chœurs à trois voix égales pour les pensionnats et les écoles de musique. 24º La Feure du marin, scène dramatique. 25º Le Negre, idem. 26º Le Prescrit, idem. 27º Pensees d'amour, idem, 28° Le Barde, idem. 29° Judas Iscariote, idem. 56° Grande cantato pour deux ténors et deux basses avec accompagnement de piano. 31º Un grand nombre de romanees, mélodies et nocturnes. V. CHANTE ET CROEURS POUR YOUR N'ROWRES (avec piano ad libitum). 32º Heures d'amour, six quatnors allemands pour deux ténors et deux basses, 55° Chansons alsaciennes pour denx ténors et deux basses, 34º Les Chants de la vie, evele choral ou recueil de vingt-huit morccaux à quatre, à einq, à six et à buit parties pour ténors et basses (voues ei-dessus), 35° Les Chants de l'armée française, recueil de morceaux à plusieurs parties pour ténors et basses (voyer ci-dessus). VI. OUVRAGES DIRACTIQUES. 36º Traité général d'instrumentation, etc. 37° Supplément au traité genéral d'instrumentation, etc. 58° Cours d'instrumentation considérée sous les rapports poétiques et philosophiques, etc. 39° Supplement au cours d'instrumentation, etc. 40° Grammaire musicale, etc. 41º Théorie abrégée du contrepoint et de la fugue, etc. 42º Méthode élementaire d'harmonie, etc. 45° De la composition vocule et instrumentale, etc. 44º Douze méthodes élémentaires, etc. 45° Methode complète et raisonnée de saxophone, etc. 46° Nethode complète et raisonnée de timbales, etc. (Pour tous ees ouvrages, voyez ci-dessus). 47º Tableau synoptique de lecture musicale. 48° Tableaux analytiques des principes élementaires de la musique.49° Tableaux analytiques de l'harmonie, 50° Tableaux des prinripaux instruments et des coix, comprenant leur diapason, leur étendue et leur coincidence. VII. LITTERATURE ET RISTOIRE OF LA RESIQUE. 51º Manuel genera! de musique militaire, etc. 52 Les Danses des morts, etc. 55º Les Chants de la vie, etc. 54º Les Chants de l'armée frauquise, etc. 55º Les Barpe d'Éole et la musique cosmique, etc. 55º Les Fois de Paris, etc. 57º Les Striens, etc. 58º Paremiologie musicale, ou explication des proverbes, locations proverbiales et most figurés qui tirent leur origine de la musique, etc. (Paur Panairse de ces ouvrages, couez ci-dessus).

Former distinguée par les qualités de cours de l'expert, et dont l'Instruction sarriée est au-pricure a celle de la plupart des personnes de no acte qui se cont de van moi fant sa mon disan la litté-amour despits au première jamente. Fille d'un tête propriète au dont le non a été donné à l'une des rues de Paris, elle né pass de rende na les autorités présentaires de la fortune les jouissances de la vanité . c'est dans sa familie avant de la vanité . c'est dans sa familie retaine de la vanité . c'est dans sa familie retaine de la vanité . c'est dans sa familie retaine de la vanité . c'est dans sa familie retaine de la vanité . c'est dans sa familie retaine de la vanité . c'est dans sa familie accept de la contract de la contract, elle y prend un villair-ét et tours son bonheur dans l'estime accept.

honorable. KASTNER-ESCUDIER (Rosa), née en 1855, à Vienne (Autriche), est fille d'un médecin en chef dans l'armée autrichienne, qui, dans l'exercice de sa profession, avail conservé son goêt passionné pour la musique. Il destina sa fille à la culture de cet art el lul donna les meilleurs maltres, au nombre desquels était Fisehoff, pour le piano; mais trop intelligent pour vooloir faire de sa filje un enfant prodige, il la laissa développer par degrés l'habilelé du mécanisme en raison de l'accroissement de ses forces physiques et morales. Le service de médecin des armées ayant obligé M. Kastner à résider à Trieste, ce fut dans cette ville que se passèrent les premières années de la jeunesse de Rosa. Elle n'avait que quatorze ans lorsqu'elle perdit son père : alors il failut songer à chercher dans son talent des ressources pour son existence el pour celle de sa mère, qui uc s'en est jamais séparée. Ce fut à Prague, puis à Vienne, que mademoiselle Kaslner donna ses premiers concerts : son succès y ful complet; puis elle visita toute l'Allemagne, la Hongrie, la France, l'Anglelerre, la Suisse et la Belgique, et partout elle recueillit des applaudissements et des témoignages de vive sympathie. Bruxelles ful la ville qu'elle babita de préférence pendant son long séjour en Belgique. L'auteur de cette notice put y constater les progrès constants de madenzoiselle Kastner, particulièrement dans le style de la musique classique. Bien qu'elle cul

choisl la capitale de la Belgique comme le centre de son existence, parce qu'elle y trouvait le meilleur accueil dans la haute société, elle voyageail chaque année pour se faire entendre, et sa réputation s'étendail de proche en proche : il lui vint même des propositions pour les États-Unis d'Amérique, où la comtesse de Rossi (madame Sontag) l'engageait à se rendre; mais des considérations de famille el se santé ne permirent pas à mademoiselle Kaslner d'accepter les offres qui lui élaient faites pour ce voyage d'outre-mer. Dans ses pélerinages d'artiste, elle a Irouvé de hautes et puissantes protectrices dans la grande-duchesse de Bade, à Carlsruhe; l'archarbeiresse Sophie, nièce de l'empereur d'affiriche; la princesse Frédéric-Guillaume de Bade : la duchesse Stéphanic, à Manheim; la grande-duchesse Olga de Wurtemberg et les autres princesses de la même cour. Mademoiselle Rosa Kastner ne Irouva pas moins d'encouragements à la cour de Prusse; le duc Maximihee de Bavière et le roi de Wortemberg Ini accordérent la même bienveillance, el l'empercur d'Autriche lui donna, en 1857, le titre de pianiste de la cour. La talent déployé par la virtuose dans l'exéculion des œuvres de Mozart, de Becthoven, de Mendelssohn et de Chopin, élait apprécié à sa juste valeur dans ces cours d'Allemagne, où le goôt de la musique classique s'est perpétué. En 1860, Nademoiselle Kastner a épousé M. Marie Escudier, direcleur el rédacteur du journal qui a pour litre la France musicale. Depuis lors, elle a fixe son séiour à Paris.

KATTERFELDT (Jules), organiste de lalent, né vers 1808 à Schleswig, petite ville slu Banemark, fit ses études littéraires à Kiel. et y occupa les positions de cantor et d'organiste. Vers 1840, il s'est fixé à l'ambourg et y a élé nommé organiste de Saint-Michel, On a de cet artiste des compositions pour l'orgue et pour l'église, parmi lesquelles on remarque : 1º Drey Nachspiele (Trois conclusions pour . Porgue), op. 1; Mayence, Schott, 2º Six chorals variés, op. 5; Bambourg, Biehme. 5º Nouvelles compositions pour l'orgne, op. 4; Hambourg, Niemeyer. 4º Quatre pièces d'orgue, op. 7; Schleswig, Bruhn. 5º Die Musik als Fæderungsmittel der religiæsen Erbanung (La musique comme moyen de manifestation du sentiment religioux). Kiel, libraire de l'universilé, la-8º, 1845.

KATZAUER (Cunistitute Étiessé), pasteur à Ruckers-loif, uaquit à Beroldsberg, le 26 août 1691. Avant suivi sou père à Nuvemberg, où celui-ci avait été appeté comme patteur, il fréquenta les collèges de cette vils, alla ensuite à Aldorf, ou il soutint, en 1715, une thèse De toba stentorra, qui a éte imprimed dans la memo année en cine feuillein-dekatzauer alla terminer ses études à Wittenberg, puis parcount l'Allemagne, et fut enfin nomme pasteur à Ruckersdorf, no il mourai 10 26 mars 1725.

hATZER (Issace), né le 50 septembre 1785, à Grand-Auerschin (Bohême), recut les premières leçons de musique de son frère, musicien habile qui jouait de presque tous les instruments, et de l'organisto du lieu, nommé Ignace Priesel. Destiné à l'enseignement primaire, il suivit les cours d'aspirants à Kepigiubof. Plus tard, Il alla perfectionner son talent pour l'orgue et pour la composition chez le directeur de musique Kurbler, à Cronstadt, et il acquit sur l'orgue, ainsi que dans le contrepoint, une habileté remarquable. Ses études terminées, il eut la bonne fortune d'entrer chez le baron do Bossangé, seigneur do Grand-Boschan et d'autres fiefs en Hongrie, pour diriger sa chapelle. Il passa quarante aus dans cette situation. A la mort de ce seigneur, en 1852, la chapelle fut supprimée; mals le haron, qui avait eu de l'affection pour celui qu'i la dirigeart, lui fit par son testament un legs qui mit Katzer dans l'aisance pour le reste de ses jours. Il profita de son indépendance pour voyager et visita l'Italie. A Rome, il retrouva dans le prince Odescalchi un de ses anciens éléves qui lui fit un bon accueil et lui rendit agréable le séjour de cette ville. Katzer, de retour en Bohême, vivait encore en 1850. Quelques unes de ses compositions pour l'orgue et pour l'église ont été publiées à Vienne, chez Weigel, depuis 1820 jusqu'en 1855; mais le plus grand nombre de ses œuvres est resté on manuscrit : on y compte vingt messes avec orchestre et orgue, des litanies, sept symphonies, des quatuors et des piéces d'harmonie pour des instruments à vent. Une de ses messes solennelles a été exécutée dans plusieurs églises de la Bohéme et considérée comme une cumposition fort dis-

MATZER (...), facteur d'orgues à Krulich, dans le dix-huitième siècle. Il a faut deux beaux instruments, le premier pour l'église des Servites à Konoyed, l'autre pour celle de Bernisch-Ayche.

KAUER (Franksyn), né en 1751, à Klein-Taya, en Moravie, était fils d'un instituteur de ce Juve. Encore enfant, il avait déjà acquis tant d'habileté dans la musique, qu'il remplissait les functions d'organiste à l'église des Jésuites de Znaym, et plus tard à Tyrnau, ou il étudiait en même temps la médecine. Dans la suite, il se repulit à Vienne et s'y livra à l'euseignement du piano. Après avoir étudié le contrepoint sous la diroction de Beidenreich, il fut successivement directeur de musique et compositeur des théâtres de Léopoldstadt, de Grætz et de Josephstadt, Ses longs services lui ont fait obtenir dans sa vicillesse une pension alimentaire dont il avait grand besoin, car ses places, mal payées, l'avaient laussé languir dans un état voisin de la misère. Un événement inattendu, l'inondation de Vienne par la crue subite des caux. dans la nuit du 1er mars 1850, vint encore ajouter à ses maux en anéantissant le peu qu'il possédait, particulièrement toute sa musique; car son domicile fut entièrement submergé. Il est mort à Vienne en 1851, à l'âge de quatre-vingts ans. Compositeur médiocre, il uo s'est fait remarquer que par la fécondité de son travail laborieux. Il a écrit la musique de plus de deux cents opéras, vaudevilles et dramos, parmi lesquels on cite : Das Donauweibchen (l'Ondine du Danube); die Sternenkonigin (la Reine des étoiles), dont les partitions pour piano ont été publiées ; plus de vingt messes, un Requiem, et environ autant de petites compositions pour l'église; des symphonies, des quatuors, des concertus pour tous les instruments; un grand trio pour violon, alto et basse, Paris, Japet; vingt-quatre cadences pour le violon, Vienne, Bermann l'école pratique du violon, en quarante fautalsies, etc., ibid.; douze fugues pour le violon; deux méthodes pour cet instrument, Vienne, Mollo, et Vienne, Bermann; une methope de flute, Vienne, Artaria; une méthode de clarinette, Vienne, Bermann; des sonates et des pièces détachées pour le piano; des chansons, etc., etc.

A.L.P.F.M.M. (EDORGE-PARISMA, CIPTER) AND PROTOCOME OF THE PROPERTY OF THE PRO

1725, on lui confia la direction de la chapelle de Mersebourg. Il mourut en cette ville, au commencement du mois de mars 1755, Kauffmann a écrit un traité général de musique qui n'a point été imprimé, mais que Walther a fait connaître sons le titre suivant : Introduszione alla Musica antica e moderna, das ist : eine ausführliche Einleitung zur alten und neuen Wissenschaft der edlen Musik, etc. (Introduction complète à la science ancienne et moderne de la noble musique, dans laquelle ne sont pas seulement décrites les choses les plus nécessaires à tout musicien, tant pour la théorie que pour la pratique, d'après leur origine, progrès et amélioration, mais aussi où sont indiquées les règles générales et particulières de la composition, en style ancien et moderne, lesquelles sont enrichies d'exemples à deux, trois, quatre et un plus grand nombre de parties, de fugues et de confrepoints doubles, etc.). Kauffmann a aussi composé beaucoup de morceaux de musique d'église et de clavecin, dont il a été répando des copies, mais qui n'ont point été imprimés. Enfin, il a publié l'ouvrage suivant : Harmonisch Seelenlust musikalischer Gönner und Freunde, das ist kurze, jedoch noch besundern Genie und guter Grace elaborirte Praludia von 2, 3 und 4 Stimmen über die bekanntesten Choral-Lieder (Délices harmoniques de l'âme, c'est-à-dire, préludes courts, mais travaillés suivant un bon génie et une bonne grdee, à deux, truis et quatre volx, spr les chorals les plus connus), Leipsick, 1755-1756, plusieurs cabiers de quaire à cinq feuilles.

KAUPHANN(CHARRA), expiniter (carly) loomer de Vigile de la garnion à Berlin, naquit en cette ville, to 5 Janvier 1706. Este de Zach, il talis interit dans la composition, et jonis bien sur broque tes pièces de literative de la composition per expense de la corto de sa composition pour expense, accompagne de plassiers interimenta. Il a ével rèplissiers morienta de ce gener, qui sont resde en namerit. Il a fait juraver des variations pour expense de la composition pour expense, accompagne morienta de ce gener, qui sont resde en namerit. Il a fait juraver des variations pour extra de la composition pour expense de la composition pour resde en particular de la composition pour expense de la composition pour la composition de la

KAUFMANN (Jax-Gontroom), mécanicion et musicion à Dresde, naquit le 14 avril 1751, à Siegman, prés de Chemitz, en Save, et mourut ambitement le 10 avril 1818, pendant une représentation où il assistait au thécite de Francfort-sur-le-Men. Après avoir

étudié la mécanique à Dresde, il commença à se faire connaître vers 1778 par des horloges auxquelles il avait appliqué des ieux de flûte et de barpe. La manière ingénieuse par laquelle il faisait pincer les cordes de ce dernier instrument, par un moyen mécanique, lui fit beaucoup d'honneur. C'est à peu près par un moyen semblable que Dietz a exécuté plus tard son Claviharpe. On doit aussl à Kaufmann l'invention d'un moven fort simple pour accorder les grands tuyaux d'orgues en bois des jeux de flûte. Il consiste en une planchette à confisse placée à l'un des côtés des tuyaux et dans sa partie supérieure. Lorsqu'on veut élever l'Intonation, il suffit d'abaisser un peu la planchette dans la conlisse. Ce moyen est préférable à c:lui des lames de plomh clouées à l'orifice du tuyau, et qu'on inclinait plus ou moins. Kaufmann a eu part à quelques-unes des inventions de son fils, objet de l'article snivant.

KAUFMANN (Fránáric), fils do précédent, est considéré en Allemagne comme un des plus îngénieux mécaniciens que ce pays ait produits. Son père lul enseigna la musique dés son enfance, et l'associa à ses travaux en 1800. Quatre ans après, il vit pour la première fois un ien de trompette mécanique exécuté par Maelzel, de Vienne, et cel instrument lui suggéra l'idée de son Bellonéon, ouvrage du même genre qui a servi plus tard de modéle au célébre trompette antomate. En 1807 et 1808, il adapta à des borloges des jeux de harpe et de piano qui frappèrent d'étonnement les connaisseurs par l'artifice du mécanisme du toucher, et par la perfection des nuances de crescendo et de decrescendo. Kaufmann ávait, dit-on auss), trouvé le moyen de nuancer la force du son dans les tuyaux d'orgne, sans augmenter ni diminuer la quanlité de vent. Beux Instruments nouveaux, appelés Chordaulodion et Harmonicorde, furent ensulte inventés par le pére et le fils. Ce dernier instrument avait la forme d'un piano vertical en pyramide; il était monté de cordes de métal qui étaient mises en vibration par le frottement d'un cylindre mu par une roue que l'exécutant faisait agir avec les pieds. La qualité des sons avait de l'analogie avec l'harmonica, mais était plus intense. Kaufmann et son père firent un voyage en Allemagne pour faire entendre leur instrument joué par le fils avec beaucoup de dextérité. De retour à Dresde, ils perfectionnèrent leur invention et firent un nouvel harmonicorde, supérleur au premier. C'est avec celui-ci que Kaufmann s'est fait core connues.

catesidos en 1846 à Paris et à Londres, Anvenum de ce vogan, Il profit ton pier à Franciere, el reinerna à Breade, où il reprit ses travant, in anombre de se plus helles inventions, il fast placer sutrout son nouveau tempette automate, dans levela il a perfectionné les lidées de Navietz, Charles-Marie de Weber viet exprimé avec admiration aux cette machine musicale dans Fanalyse qu'il en a faite (Gasette musicale de Lespis, an. 1812, p. 665). M. Kanfmann état occupé en 1855 ès nouvelles inventions qui ne sout point en-

NATEWAN (Grava), fille du poète Baneil Schalten, apaqui en 1770, le 1770, elle fut engagée comme cantitrice au thétire de Suttgand, et so sédents y produisirent une vive sensation, à cause de la beauté de sa veux, de la precision de son chairt et de son capression. Devenue la femme de Jean Kaufman, elle agassite toute sa vive en cett ville, et produisire de la social de la 1802, à l'âge de ternet-rois aux.

LAUSCH (Jean-Joseph), né à Lowenberg le 16 novembre 1751, fit ses études chez les jésuites de Breslau. Le 18 mai 1778, il recut son diplôme de docteur en médecine à l'Université de Halle, et après un séjour de six mois à Vienne, il accepta la place de médecin du prince de Hatzfeld. Après la mort du prince, il alla se fixer à Militsch, en qualité de professeur de médecine: il occupait cette position, lorsque, tout à coup, il fut suspendu de ses fonctions, en 1797, arrêté et enfermé à Leipsick. Le plus grand secret fut gardé sur les causes de son arrestation. Après un an de détention, il fut rendu à la liberté, réintégré dans sa place, et reçut une pension de cent einquante thalers. En 1806, il eut sa nomination de membre du collége de médecine de Kalisch. Estimé pour ses vastes connaissances, ce savant vit ses travaux couronnés par les Académies de Berlin et d'Erfurt, et les sociétés savantes de Vienne, Breslau, Berlin, Varsovic, Erlang et Erfort, l'admirent au nombre de leurs membres. Bécoré de la Croix de fer, il reçut aussi l'ordre de l'Aigle rouge en 1825, et dans la même année, le gouvernement lui aecorda une pension de neuf cent einquante écus de Prusse, 1) est mort le 10 mars 1825. Au nombre de ses ouvrages, on remarque une honne dissertation philosophique Intitulée : Psychologische Abhandlung über den Einfluss der Torne und insbrsondere der Musik auf die Seele (Dessertation psychologique concernant l'influence des sons et de la musique sur l'Ame), Breilau, 1782, în-8e de 200 pages. On trouve des renseignements intéressants sur la vie de ce savant dans l'ouvrage intitulé: J.-J. Kausch'a Schicksafe. Leipsick, 1797, in-8e.

KAUTH (Malanch, net GRAFEF, piles mitted etomposture de Berlin, Ventu vers la mitted etomposture de Berlin, Ventu vers la fin du dix-haititime siècle. Ilummet, alors enfant, jous en 1752 un connerté de piano, compost par cette dame, dans un concert publié à Berlin. On connail aussi de as composition : les Dantes des Musts, pour le Jean, per-chant, s'ree aconongagement le piano, Berlin, limmet, 1791, 2º Tadresuz musicaux de la nature, Beitin, Bellata, 1791.

KAYE (1.-6.); en nom est connu dans la musique, dequis environ quine ans, par une petite méthode de piann divisée en deux parliet, la première théorique, la seconde, pratique. La troisème édition de cet ouvrage a paru sous ce titre : Kleine Clavierszchule, ein Hillfohnel. 1º Theil, der Thorie; 2º Theil, die praktischen Beispiele, Ilmenau, Voist, In-6º.

yong, new-r. (Anoxi), simple ouvier factors.

AAN-R. (Anoxi), simple ouvier factors.

AAN-R. (Anoxi), simple ouvier factors, of fut anoxid data la construction des instruments anoxid data la construction des instruments sicled A Ohorn, prês de Pulssinit, dans la Bante-Lusace, et appris les éléments de sou art chez un facteur d'orgues resse nommé Ulsach; puls il demoura douer ans chez shi-chez de construir de la construir de la

à l'àge de plus de soixante-quinze ans, KAYSER (JEAN-CHRÉTIEN), cousin d'André, était facteur d'orgues à Dresde. Il naquit à Ohorn, près de Pulssnitz, en 1750, et apprit dans cette ville les principes de son art, chez Püzner. Plus tard, il perfectionna ses connaissances sous la direction de son cousin André Kayser; puis il alla à Leipsiek travailler chez Maurer, et enfin, il s'établit à Dresde en 1776. Il y vivait eneore dans les premières années du dix-neuvième siècle. Outre plusieurs orgues de chambre pour des amateurs, il a construit divers instruments parmi lesquels on remarque : 1º Pour l'église de Lauterbach, près de Stockholm, un orgue de dix jeux, un clavier et pédale. 2º Pour l'église de la maison des orphelins, à Bresde, un orgue de ouze

jeux, un clavier et pédale, en 1780, 5º Pour l'église de la garnison, à Dresde, un orgue de treize jeux, clavier et pédale, en 1780. 4º Pour . l'église de Wehlen, près de Pyrna, un orgue de seize jeux, deux claviers et pédale. 5º A l'église Sainte-Anne, de Dresde, un orque de trente-quatre jeux, deux claviers et padale, 6º Pour l'église de Lehmen, un orque de dix-hult jeux, deux etaviers et pédate. 7º A l'eglise de Bol-reluyl, un idem de quatorze lenx, deux claviers et pédale, 8º A l'éplise d'Othernbau, un orgue de vingt jeux, deux claviers et pédale. 9º A l'éguse de Hartha, près de Bischofswerda, un idem de dix jeux, un clavier et nédale, 10° A l'éulise Saint-Jean, de Bresde, un idem de dix jeux, un clavier et pédale. 11º A l'église de Bockendorf, près de Dippoldiswald, en 1795, un idem de vingt tenx, deux claviers et pédate. 12º A l'église de Gtaskuth, dans les montagnes de la Saxe, en 1706, un idem de dix sept jeny, deux elaviers et pédale.

KAYSER (REISHARDT). Foge: KEISER. KAZYASKI (Victor), compositeur lithuanien, fils d'un ebanteur et directeur de spectacles, est né à Wilna, le 18 décembre 1812. Après avoir fait ses études à l'Université de cette ville et avoir obtenu le grade do hachelier ès lettres, il se livra spécialement à la musique, qu'il avait cultivée dès son enfance. Etsner (rouez ce nom) fut son maltre de composition gendant les années 1857 et 1858. De retour à Wilna, en 1840, il v fit représenter, dans la même année, le drame intitulé: Fenella, dont il avait écrit la musique, et qui fut soné avec succès. Cet ouvrage fut suivi du Juif errunt, opéra romantique qui fixa l'attention publique sur le compositeur, et fut représenté à Wilna et à Varsovie, en 1842, aux applau-

dissements des connaisseurs. Pen de temp? après, Kazynski s'éloigna de la capitale de la Lithuauie pour aller se lixer à Saint-Pétersbourg; if y fit excenter plusieurs compositions qui le firent counaltre avantageusement. En 1844, le général Alexis Lvoff, amateur et compositeur distingué (voyez ec nont), lui ayant proposé de faire avec lui un voyage en Allemagne, ils visitèrent ensemble Bertin, Leipsick, Dresde, Prague, Vienne, et y furent reçus avec distinction par les artistes les plus célèbres, Kazynski v publia plusieurs ouvrages pour le piano et le chapt. De retour à Saint-Pétersbourg, il y út Imprimer la relation de son voyage qui le fit connaître comme littérateur et qui obtint un brillant succès. Cet ouvrage, lutitulė : Notalki Z podrozu muzukalnéj po Niemczech odbytej w roku 1844 (Notes et Journal d'un voyage musical fait en 1844), fut publié à Saint-Pétershourg, en 1845, chez Evnerling, un volume in-8°. Il en fut fait plusieurs éditions. Dans la même année, son auteur obtint la placo de chef d'orchestre du théâtre impérial d'Alexandre; il y fit preuve d'habileté dans l'exercice de ses fonctions. Son opéra, Mari et femme, y fut joué en 1848; mais la musique n'en fut pas goûtée. Kazynski écrivit aussi pour ce théâtre des ouvertures, cantates, scènes dramatiques, entr'actes et chœurs; mais son Album de chant, publié en cing livraisons de six morceaux chacune, et terminé en 1855, a rendu surtout son nom populaire en Russic. On connaît aussi de lui des duos concertants pour piano et violon, des rondeaux pour plano, six fantaisies sur des thèmes russes, des petites pièces de salon, marches, tareutelles, des polkas et de morceaux de chant.

FIN DU TOME QUATRIÈRE.

OS788930







